## ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Herausgegeben von GUSTAV GRÖBER

> 1907 31. Band

Unveränderter Nachdruck 1968



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON



# ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Herausgegeben von GUSTAV GRÖBER

> 1907 31. Band

Unveränderter Nachdruck 1968



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON

Reprinted jointly by Johnson Reprint Corporation, New York - London and Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, Graz / Austria by arrangement with Max Niemeyer, Tübingen

This edition is an exact photo-offset reproduction of the original edition published by Max Niemeyer, Tübingen

© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1968
Photomechanischer Nachdruck der
Akademischen Druck - u. Verlagsanstalt
Graz/Austria
Printed in Austria

## INHALT.

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| H. Schuchardt, Zur romanischen Wortgeschichte (16, 10, 06)                | I     |
| LORENZO MASCETTA-CARACCI, Sulle pretese rime prepostere del Petrarca      |       |
| (27. 7. 06)                                                               | 36    |
| CLEMENTE MERLO, Appendice all'articolo "Dei continuatori del lat.         |       |
| ille ecc." (6. II. 06),                                                   | 157   |
| A. SCHULZE, Textkritisches zum altfranzösischen Prosa-Brendan (6. 11. 06) | 188   |
| A. HORNING, Zur Ti-Frage im Französischen (19. 11. 06)                    | 200   |
| ERNEST LANGLOIS, Nastret, Nastreté (4. 12. 06)                            | 220   |
| H. TIKTIN, Zum istrorumänischen Wortschatz (18. 10. 06)                   | 226   |
| LAZARE SAINÉAN, Notes d'étymologie romane, 3° série (27. 10. 06)          | 257   |
| ALEXANDRU PHILIPPIDE, Rumänische Etymologien (8. 12. 06)                  | 282   |
| A. L. STIEFEL, Notizen zur Bibliographie und Geschichte des spanischen    |       |
| Dramas IV (18. 12. 06)                                                    | 473   |
| PAUL LORENZ, Das Handschriftenverhältnis der Chanson de geste             |       |
| "Aliscans" (20. 2. 07)                                                    | 385   |
| ELISE RICHTER, Jumpare (21.12.06)                                         | 432   |
| TH. KALEPKY, Zur französischen Syntax (31.12.06)                          | 454   |
| W. FOERSTER, Die Reichenauer Glossen (9.6.07)                             | 513   |
| ELISE RICHTER, Französisch chez - Chèze - Chaise (18. 2. 07)              | 569   |
| W. MEYER-LÜBKE, Zur romanischen Sprachgeschichte (4. 3. 07)               | 579   |
| F. SETTEGAST, Erde und Gras als Rechtssymbol im Raoul de Cambrai          |       |
| (1. 1. 07)                                                                | 588   |
| - Franz. Hors und Verwandtes (I. I. 07)                                   | 594   |
| H. Schuchardt, Etymologisches (12. 6. 07)                                 | 641   |
| A. RISOP, Zur Morphologie des Französischen (23. 5. 07)                   | 667   |
| W. MEYER-LÜBKE, Die romanischen Zusätze zum Thesaurus linguae             |       |
| latinae (13. 3. 07)                                                       | 696   |
| M. GARTNER, H. SUCHIER, H. SCHUCHARDT, G. GRÖBER, Über das älteste        |       |
| rätoromanische Sprachdenkmal (26, 5; 31, 5; 2, 5; 5, 6, 07)               | 702   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                   |       |
| TEXTE.                                                                    |       |
| H. SUCHTER, Der Minnesänger Chardon (2. I. 07)                            | 129   |
| Amos Parducci, Notizia di un Leggendario in dialetto lucchese del         |       |
| sec, XIV (4. 7. 06)                                                       | 164   |
|                                                                           |       |

| IV                                                                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                            | Seite |
| BERTHOLD WIESE, Eine Sammlung alter italienischer Drucke auf der                           |       |
| Ratsschulbibliothek in Zwickau (13. 9. 06)                                                 | 310   |
|                                                                                            |       |
| VERMISCHTES.                                                                               |       |
| 1. Zur Handschriftenkunde.                                                                 |       |
| GIULIO BERTONI, Un manuscrit du "Roman des Sept Sages" en prose                            |       |
| (6. 5. 07)                                                                                 | 713   |
| 2. Zur Literaturgeschichte.                                                                |       |
|                                                                                            | 231   |
| G. BAIST, Der portugiesische Josef von Arimathia (6. 5. 07)                                | -     |
|                                                                                            | 607   |
| 3. Zur Textkritik,                                                                         |       |
| GIULIO BERTONI, Zu G. Faba, Parlamenta (II. 6. 06)                                         | 106   |
| 4. Zum Vulgärlatein.                                                                       |       |
| Aug. Zimmermann, Kurzformen: vlglat. firmus (2. 3. 07)                                     | 494   |
| 5. Zur Syntax,                                                                             |       |
| GIULIO BERTONI, Suo et Loro en ancien italien (18. 2. 07)                                  | 495   |
|                                                                                            |       |
| 6. Zur Wortgeschichte.                                                                     |       |
| H. SCHUCHARDT, Lomb. smètiga (10. 12. 06)                                                  | 106   |
| - Zur Methodik der Wortgeschichte (10. 12. 06)                                             | 107   |
| ELISE RICHTER, Frz. Bureau (19. 12. 06)                                                    | 232   |
| TH. GARTNER, Die, diemo, dino (26.1.07)                                                    | 234   |
| H. SCHUCHARDT, Zu faluppa (24. I. 07)                                                      | 236   |
| E. LANGLOIS, Hez (17. 2. 07)                                                               | 496   |
| W. FOERSTER, Altfranz. estraier (21.5.07)                                                  | 608   |
| ELISE RICHTER, Altprovenzalisch barra, Kiefer' (15. 1. 07)                                 | 610   |
| TH. GARTNER, Venezianisch xe = lat. est (13.3.07)                                          | 611   |
| G. Baist, Das germanische Suffix -ingô (6.5.07)                                            | 616   |
| SEXTIL PUŞCARIU, Aburcà = *arboricare (24.3.07)                                            | 616   |
| Giulio Bertoni, A. fr. musgode (15. 7. 07)                                                 | 715   |
| W. MEYER-LÜBKE, Maz. alinciri (13. 7. 07)  SEXTIL PUŞCARIU, ameţi = *ammattire (29. 5. 07) | 716   |
| H. SCHUCHARDT, Port. camurça, tirlad. tramorts u. ä. "Gemse"                               | 1-1   |
| (12. 8. 07)                                                                                | 718   |
| - Ital. indarno (3. 9. 07)                                                                 | 719   |
| - Tosk. arfiare (5. 9. 07)                                                                 | 719   |
|                                                                                            |       |

— Lat. alapa (12. 10. 07) . . . . . .

Seite

| BESPRECHUNGEN.                                                              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| WOLFG. VON WURZBACH, Vergara y Martin, Ensayo de una colección              |     |
| bibliográfico-biográfica de noticias referentes á la provincia de           |     |
| Segovia (17. 3. 06)                                                         | 110 |
| P. DE MUGICA, R. Monner Sans, Con motivo del verbo Desvestirse              |     |
| (12. 4. 06)                                                                 | III |
| - Sermones del P. Fr. Alonso de Cabrera (22. 6. 06)                         | 112 |
| - Unamuno, Vida de D. Quijote y Sancho (22. 6. 06)                          | 114 |
| FRIEDRICH BECK, Vinc. Zappia, Della questione di Beatrice (26. 10. 06)      | 237 |
| M. FRIEDWAGNER, Papahagi, Pericle, Basme aromâne și glosar (1. 10. 06)      | 245 |
| — Graĭe aromâne (1. 10. 06)                                                 | 245 |
| O. SCHULTZ-GORA, J. Anglade, Le troubadour Guiraut Riquier (3. 11. 06)      | 250 |
| JOSEPH HUBER, Hugo Wendel, Die Entwicklung der Nachtonvokale aus            |     |
| dem Lat. ins Altprovenzalische (8. 10, 06)                                  | 371 |
| E. HERZOG, W. Bökemann, Französischer Euphemismus (21. 1. 07)               | 375 |
| - Rydberg, Gust., Zur Geschichte des französischen » II, 4 (8.3.07)         | 376 |
| P. DE MUGICA, Cortejón Clemente, El ingenioso Hidalgo don Quijote           |     |
| de la Mancha (6. 10. 06)                                                    | 499 |
| TH. GARTNER, Bartoli, Matteo Giulio, Das Dalmatische (24. 3. 07)            | 619 |
| ELISE RICHTER, Dauzat, Albert, Essai de Méthodologie linguistique dans      |     |
| le Domaine des langues et des patois romans (30. 4. 07)                     | 621 |
| HERMANN SUCHIER, Roy, Emile, Le Mystère de la Passion du XIVe               | (-( |
| au XVIe siècle (25.5 07)                                                    | 626 |
| JOSEPH HUBER, Grandgent, C. H., An outline of the phonology and             | 600 |
| morphology of old Provençal (13, 12, 06)                                    | 629 |
| E. HERZOG, Karl Rockel, Goupil, eine semasiologische Monographie (8. 3. 07) | 726 |
| BERTHOLD WIESE, Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno           | 120 |
| XXIV, Vol. XLVIII, fasc. 1—2; Supplemento No. 9; fasc. 3.                   |     |
| Anno XXV, Vol. XLIX, fasc. 1 (12, 10, 06; 14, 4, 07) 117.                   | 636 |
| D. BEHRENS, Publications of the Modern Language Association of America.     |     |
| Bd. XVIII, 2. 4; XIX. XX. XXI, 1. 2 (29. 9. 06)                             | 122 |
| O. SCHULTZ-GORA, G. G., W. MEYER-LÜBKE, PH. AUG. BECKER, Ro-                |     |
| mania No. 136. 138. 139. 140. 141. 142. (25. 1., 13. 3. 07;                 |     |
| 4. 12., 20. 12.; 2. 12. 06, 13. 3., 11. 6.; 13. 7. 07) 254. 503.            |     |
| E. HERZOG, Romanische Forschungen XV. XVI. (21. 1. 07) 377.                 | 732 |
| E. HERZOG, Revue de philologie française et de littérature. Tome XX.        | -06 |
| (1906) (8. 3. 07)                                                           |     |
| E. STENGEL, The Modern Language Review, Vol. I (22, 11. 06)                 | /30 |
| C. C. T. VI Dr. Ann. Property May Piller                                    |     |
| G. G., E. HERZOG, PH. AUG. BECKER, Neue Bücher 127. 256.                    | 511 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-------|
| BERICHTIGUNGEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |   |       |
| K. ETIMAYER, Zu Ztschr. XXX, 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *  | 6  |   | . 384 |
| Amos Parducci, Zu Zischr. XXXI, 164ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 |    |   | . 384 |
| G. G., Zu Ztschr. XXXI, 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    | * | . 512 |
| W. FOERSTER, Zusätze und Berichtigungen zu S. 513ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *  | χ. | * | . 640 |
| SEXTIL PUŞCARIU, Zu Zeitschrift XXXI, 283-286 (29. 5. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2  |   | . 742 |
| W. FOERSTER, Zusatz zu S. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *  | 0. |   | - 744 |
| A. RISOP, Zu Ztschr. XXXI, 676 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *  |    | * | . 744 |
| National Association of the Contract of the Co |    |    |   |       |
| F. ED. SCHNEEGANS, Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    | * | . 745 |

## Zur romanischen Wortgeschichte.

### Altital. 1 ciofo

"niederträchtiger Mensch" (vielmehr "Mann von verachtetem Stande", "Knote") leitet Diez von unserem Schuft her; indessen ist dieses Wort erst aus dem 17. Jhrh. belegt und taucht mit der Schreibung Tschufft auf, welche fremden Ursprung verrät. Die Sache wird sich umgekehrt verhalten, und zwar scheint mir zwischen dem italienischen und dem deutschen Wort ein englisches den Vermittler zu spielen, auf welches in der Tat bei Tommaseo-Bellini verwiesen wird, nämlich chuff (im 15. Ihrh. auch choffe) "Dickwanst", "Lümmel", "Tölpel", "Dummkopf" (chuffy "dick", "plump", "grob", "tölpisch", "mürrisch"). Das Antreten eines t im Auslaut wird angesichts vieler ähnlichen Fälle nicht befremden; insbesondere mag, da Schuft zunächst in Niederdeutschland sich heimisch machte, das ebenda gebräuchliche Schuft "Schulterblatt", "Widerrist" (bei Pferd oder Rind) eingewirkt haben. H. Schröder Streckformen S. 18 findet einen begrifflichen Zusammenhang zwischen beiden und erblickt in dem letztern das eigentliche Grundwort für das erstere. Zu den genannten Wörtern gehören ohne Zweifel oberl.-graub. tschuff "garstig", "unflätig", "unsauber" (vgl. untereng. tschaffögnar "beschmutzen") und madj. csúf (csuf) "garstig", "schändlich", "abscheulich", von denen so viel ich sehe keines den Gegensatz zu körperlicher Schönheit ausdrückt; das zweite hatte mir den Anlass zu einer kleinen Notiz im Magyar Nyelvőr XXXV, 334 gegeben, die sich nun beträchtlich ausgeweitet hat. In Italien selbst schließen sich eine ganze Reihe von Wortformen an jenes ciofo an, das auch, bei einem Florentiner des 14. Ihrhs., als ciolfo - mit unklarem 1 - erscheint. Zunächst ohne dass der Stamm eine wesentliche Lautverschiedenheit aufwiese. Doch ist davon abzutrennen das ciuf- | zufin altital. ciuffole "Possen", "Nichtigkeiten", röm. ciufolo "(ein) Nichts", piem. cifola "Lappalie", tosk. zúfilo "unbrauchbare Sache", "(ein) Nichts", ital. zufolo "Gimpel" } ital. zufolo, mdl. zúfilo, ciufolo, cifolo "Hirtenflöte". Mit Zuversicht aber stelle ich zu ciofo u. s. w.:

 $<sup>^1</sup>$ Ich weiße nicht mit welchem Rechte dies Wort schlechtweg als italienisches auftritt, nicht nur in unsern Wörterbüchern (Valentini, Rigutini-Bulle), sondern auch in mdl.-italienischen, z. B. bei Accattatis, auch im ital.-kal. Teil, und hier im Sinne von "Dummkopf". Und worauf gründet sich die Angabe des oals offenen, wie sie auch Petrocchi hat?

röm. ciufeco "gonzo", "semplice" (öfter in Bellis Sonetten; zu II, 219. VI, 170 M. erklärt als: "checchessia di sgarbato e di goffo; dicesi però più delle persone che delle cose"), pist. ciofeca, "abbriccico" [pist. = "cosa di poco valore"], "donna bona a nulla" (Petr.). Nur nehme ich bezüglich der Endung auch hier die Einmischung eines andern, sehr ähnlichen Wortes an, nämlich des allg. südital. cifeca, cefeca (märk. cifeca, cifega, cefeca Ztschr. XXVIII, 484), abr. (mit wohl sekundärem u) ciufeca (so Fin.1, ciufece, ciufeche, cefeche Fin.2) "Gesöff" (besonders von schlechtem Wein = ital. cerboneca, cercone), "Bodensatz", "Gepantsch", "Mischmasch", überhaupt von verschiedenen schmutzigen, verdorbenen Dingen (doch mit besonderer Beziehung auf Geschmack und Geruch). Welcher Stamm hier zugrunde liegt, lässt sich nicht leicht erkennen; er findet sich noch im piem. cifóta "cerboneca" (arbed. "vino leggero") - es kommt auch in der Bed. von cifola vor -, dessen Endung an das gleichbed. lomb. fotigia, venet. emil. foteccia, foticcia erinnert, und abgeändert im gleichbed. piem. cibëra. Denn an cibaria ist hier natürlich nicht zu denken, vielmehr wird das ital. cibreo (friaul. cibiriti, ciribiti = abr. ciff' e cciaffe m.), das man darauf bezieht, als Variante von cifeca und seine Bed. "Mischmasch" als die ursprüngliche, "Ragout" oder "Frikassee" als die jüngere zu betrachten sein; vielleicht hat franz. civet hereingespielt. Wenn man will, mag man auch von ciufeca u. s. w. als einem einzigen Worte reden, nur darf man nicht annehmen, die Übertragung von Sachen auf Menschen (wobei die männliche Endung an die Stelle der weiblichen trat) sei ohne Beteiligung jenes andern Stammes vor sich gegangen. Auch in solchen Wortformen welche Personen kennzeichnen, begegnet uns i für u, so: altital. cibeca, altbellun. (Arch. glott. ital. XVI, 295) cibega "Dummkopf", piac. zibega "Zieraffe", arezz. cipeca "uomo da poco". Dass hier an Stelle von f der labiale Verschlusslaut erscheint, braucht uns keinen Zweifel an der Beziehung zu ciofo einzustößen, steht doch neben diesem selbst sien. ciobo "poltrone, vile" und istr. txoubo "feister Mann" (und "Maulwurf" Ive S. 60, welcher wegen der letztern Bedeutung S. 46 auf rum. soból verweist). Gehört auch (als aus Mittelitalien entlehnt) bresc. ciober "Bauernlümmel" hierher? Der Wechsel zwischen f, b, p lässt sich aus mundartlich verschiedener Lautbehandlung nicht erklären; er beruht auf dem onomatopoetischen Charakter des Stammes ebenso wie dessen internationale Verbreitung. Ganz ähnlich wie ciobo zu ciofo verhält sich engl. chub "Tölpel", chubby "dick", "plump", "pausbäckig" zum obigen chuff, chuffy. Man vergleiche noch bask. (b.) tšobo "linkisch", (nn.) tšoporro, tzopolo, topolo "dick", "aufgeschwemmt" u. a., südd. Tschapperl, Zoberl u. ä. Diese mannigfach variierende Lautgruppe scheint ursprünglich die Bedeutung "aufgeblasen" (vom Körper oder vom Gesicht) gehabt zu haben (vgl. neap. abr. cioffa [-e] "bauschige Schleife" und s. unten S. 4), woraus

<sup>1</sup> Vgl. röm. ciaffi "Bänder", "Firlefanz" (wegen a = o s. die folg. S.).

sich dann die andern, wie "schwerfällig", "plump", "feig", "gemein" entwickelten. Aber sie kreuzt sich, sodass wir keine scharfe Trennung vorzunehmen vermögen, mit einer andern: čomp-, zonf-, zopp- u. ä., eig. "verstümmelt" oder "klotzig" (Ztschr. XV, 108fL); den Wtbb. zufolge hat ital. ciompo, außer andern Bedeutungen, auch die von ciofo. Endlich gibt es neben ciof-, ciuf-, cif- in Italien auch ein ciaf- (nächstverwandt dem unten S. 22 besprochenen čaf-). Bei Tommaseo-Bellini wird unter ciofo ein neap. ciafeo angeführt; ich finde es in den neap. Wtbb. nicht, wohl aber ein ciafeo "vile, codardo" in Texten der röm. Md. und als märk. Wort = "uomo dappoco" in der Raccolta von 1768. Siz. ciaffu "pausbäckig", ciáfalu, ciáfeu (so betont Traina) "Dummkopf" ist vielleicht aus Oberitalien eingedrungen; die Md. von Piazza Armerina in Siz. hat ciaffardii "feist", "stämmig", und das weist auf piem. ciaflú, ciaflonii u. ä. "dick", "pausbäckig". Im Piem. wird nun die "Wange" selbst gleichsam die Dicke genannt: ciuferla, ciafela (vgl. untereng. Ischaflun "Bauch"), und im Lucc. und Chian. ist craffo so viel wie "dickes, rundes Gesicht". 1 Dasselbe Wort fällt aber im Röm. mit dem ähnlichlautenden, aus ganz andrer Quelle stammenden ceffo "Schnauze" in der Bed. "finstres Gesicht" zusammen (aber auch lucc. chian. ciaffone, ciaffata sind = ital. ceffone, ceffata, nämlich "Maulschelle"). Es frägt sich indessen ob wirklich gerade bei dem letztern Wort sich der üble Sinn entwickelt hat und auf das andere übertragen worden ist; wir finden ihn nämlich auch bei ciuf-: abr. ciufe, agnon. ciéufa, regg. zuff, -a, bol. zof, mail. zuff "finstres Gesicht". Selbst im letzten Falle (mostrà el zuff "mostrare i denti" oder "il viso" oder "il volto") kann es sich nicht, wie man annimmt, um zuff = ital, ciuffo "Schopf" handeln. Und weiter ist mir noch sehr zweifelhast ob mail. zuff als Bezeichnung eines Menschen (mail. ,caporàl" Cher.; "forca", "sbarazzino" Arr.; "prepotente", "arrogante" Ang.; zuffasc "bargellaccio: dicesi di arditissimo", zuffet "bargellino: dicesi di arditello" Banfi; zuffon, zuffonna "spavaldona" Cher.) wirklich von Schopf herkommt. Von Simonyi Zs. bin ich, wie er von Petz G. (gelegentlich des madj. csúf), auf jene Stelle Manzonis aufmerksam gemacht worden an der es heisst, weil der Schopf ein Kennzeichen der "bravacci" und "scapestrati" war, seien sie ciuffi genannt worden, und dieser Ausdruck lebe noch mit gemildertem Sinn in Mailand fort, wo man einen Knaben vorkommenden Falles ciuffo oder ciuffetto betitle. Derselben Erklärung, ohne Verweis auf Manzoni, begegne ich bei Boerio für ven. zufo, wie im 16. Jhrh. und noch mehr in den vorhergehenden Jahrhunderten im Sinne von "bravaccio", "bravazzo" gesagt worden sei. Und sie dient auch bei Giusti für das tosk. Sprichwort: "il ciuffo è nel ceffo". Ich gestehe dass ich mich von dem Gedanken nicht frei machen kann dass dieses zuff, zufo, ciuffo in innigster Beziehung zu dem oben besprochenen tschuff, ciofo stehe.

<sup>1</sup> Salvioni Arch. glott. ital. XVI, 374. 437 zieht schiaffo heran.

Es ist merkwürdig dass madj. csúf, csúfos in der älteren Sprache kaum mit der oben angegebenen Bedeutung vorkommt (so esufos in "hässliche Abgötterei" Anf. des 17. Jhrhs.), sondern fast immer mit andern die heutzutage abgestorben sind: "Schauspieler", "Spalsmacher", "spalshaft", "lächerlich" (Nyelvtört. Sz. I, 462 f.; Ballagi gibt "Hanswurst" an, als veraltet). Das lässt vermuten dass der wandernden Bühne die Verbreitung des Wortes zuzuschreiben ist; es ist ja bekannt welche hervorragende Rolle der Rüpel, Tölpel, Einfaltspinsel in den früheren Theaterstücken spielte. Wenn nun im Nyelvtört. Sz. als weitere Bedeutung von csúf "ludibrium", "jocus" (Hohn, Spott) und ebenso bei Ballagi "Spott, Gespötte" verzeichnet ist, so werden in dem Wtb. von Simonyi und Balassa die betreffenden Wendungen besser ohne solche Zusammenfassung gelassen. Es sind eben nur gewisse Wendungen in denen das Wort so übersetzt wird, und in einigen davon braucht es nicht einmal so übersetzt zu werden Die letztern klären den Vorgang auf: csuffá lenni "zu Schanden werden", "zum Gespött werden" ist eig. «zum Narren werden", valakit esuffá tenni "jem. zum Gespötte machen": eig. "jem. zum Narren machen", valakıből csúfot csinálni "Spott mit jem. treiben": eig. "aus jem. einen Narren machen". Und dann im gleichen Sinne, durch Vermischung mit tréfát üzni "Scherz treiben": valakibol csufot (ebenso bolondot) üzni, wörtlich "aus jem. einen Narren treiben", wie anderseits valakibol trifát üzni "aus jem. [neben valakivel "mit jem."] Scherz treiben". Endlich auch valakit csúfnak kitenni "jem. dem Spott aussetzen", világ csufjára "zum Gespötte der Welt"; aber a világ csúfja ist im Grunde "der Allerweltsnarr" (Sim.-Bal.: "der Schandfleck der Erde"). Ich habe hierauf verweilen wollen damit man das madj. csúfolni "höhnen", "verspotten", welches seiner innern Bildung nach unserem "narren" = "zum Narren machen" entspricht, nicht etwa mit span. chufar "spotten" in nahen Zusammenhang bringe. Ein ganz entsernter ist vielleicht vorhanden. Chufar steht nämlich für \*chuflar = chiflar (prov. chiflar, chuflar auch "verspotten"), welche auf sufflare und sibilare beruhen; doch stammt das im Romanischen weit verbreitete t(š) dieses Verbs gewiss nicht aus einem \*siubilare, wie Pușcariu Rum. Wtb. N. 1674 nahe legt, sondern aus tšuf-, tšof-, der Nachahmung des Blasens (mit aufgetriebenen Wangen), das häufiger durch buf-, bofwiedergegeben wird; vgl. span. chofes = bofes "Lungen", bask. (nn.) tšufla, bearn. choufle, joufle, soufle = südfranz. boufigo u. s. w. "Hautblase". Daher altspan. chufar auch "prahlen", eig. "sich aufblasen". Einen ähnlichen Ursprung habe ich aber soeben für ciofo u. s. w. vermutet.

Madj. csúf, csúfság, csúfsálni haben in ihrem heutigen Sinn Eingang bei den Rumänen Ungarns gefunden; das Verb in der Gestalt ciufuli oder ciufului (Magy. Nyelvőr XVI, 439 f.). Es ist das mit einem andern Verb, welches in Rumänien selbst verbreitet ist, ciufuli "zausen", "bei den Haaren ziehen", "schlagen" (von ciuf "Haarschopf") zusammengetroffen; Şaineanu trennt jenes ("be-

leidigen", "beschimpfen", so wohl nach Jarník im Glossar zu den siebenbürgischen Doine: "injurier, outrager") von diesem nicht; de Pontbriant hingegen beide sogar dem Laute nach: ciufāla, "verspotten", ciufuli "zausen" u. ä. Aber auch in seiner alten Bedeutung begegnet uns madj. csuff im Rumänischen: ciof, ciuf "Possenreißer", "Hofnarr" (Damé); nichts anderes wird sein ciuf (Tiktin), mit dem Artikel ciuful (Damé) "Art Bauerntanz" und (mold.) ctof "Teufel" ("nur in dem Liede das am Tage nach der Hochzeit gesungen wird" Tiktin). Nichts mit alledem zu tun hat rum. ciufut, cifut "schnutziger Geizhals" — auch die Ähnlichkeit mit engl. chuff, welches zu Shakespeares Zeit dasselbe bedeutete, int trügerisch; denn es stammt aus dem Türkischen und ist eigentlich so viel wie "Jude".

### Negozza, nassa.

Wenn ich Ztschr. XXX, 630 gesagt habe dass der Fischer bei einem Hamen wohl an eine Reuse denken könne, so habe ich selbst, offen gestanden, an eine Garnreuse gedacht, nicht an eine Korbreuse (nassa), die jenem etwas weniger ähnlich ist. Ich hätte genauer sagen müssen daß der Fischer durch den Anklang von negozza (oder negossa) an nassa leicht zur Vergleichung beider Gegenstände veranlasst werde. Wie aber auch ohne die lautliche Ähnlichkeit die sachliche zu wirken vermag, zeigen nasse d riveter "trouble ordinaire", "trouble montée" = oberital. negozza u. s. w., und nasse aux piels "trouble à main" (unmittelbar mit der Hand d. h. ohne Stange geführter Hamen) = pav. navussa (An Mussafia Abb. 62), welche beiden Ausdrücke dem Dép. du Nord angehören (s. Daubrée et de Bouville Pêche fluviale en France S. 239. 336. 338). - Auf Grund von Lautähnlichkeit hat negozza selbst etwas um sich gegriffen. Für das kroat, migavica "Zugnetz mit Sack" sagt man in Istrien (wenigstens zu Rovigno) magavisa, gigoviza, ñegovisa, negoisa, negosa, indem die eigentliche Bedeutung von negossa dort längst in Vergessenheit geraten ist.

### Märk. troentare

steht mit der Bed. trovare im Wtb. von (Osimo) 1768. Es ist mir nicht gelungen festzustellen dass das Wort noch heutzutage lebt; man versichert mir wenigstens aus der Prov. Ancona und der Prov. Pesaro dass es dort unbekannt ist. Vielleicht kommt es südlicher, in der Nähe des Tronto, des alten Truentus vor; von diesem Flusnamen, um dessentwillen sich vor einigen Jahren zwei edle Klingen kreuzten, könnte troentare fast ebenso gut eine scherzhafte Ableitung sein wie eine regelrechte Forsetzung von turb(ul)entare oder \*tropantare. Vorläusig habe ich nur einen stofflichen Beitrag zur Frage "trouver" liefern, aber dies Wort selbst, um die Leser nicht abzuschrecken, nicht an die Spitze des kleinen Artikels stellen wollen. Den Vorwurf der "Schraube ohne Ende" fürchte ich im Grunde nicht; eine Debatte soll nicht willkürlich abgebrochen, sondern fortgesetzt werden so lange neue Tatsachen oder neue

Erwägungen bekannter in die Wagschalen zu werfen sind, hätten sie auch nur das Gewicht von Skrupeln oder Granen. Und es mag die sinkende Schale wieder steigen und umgekehrt, und wir selbst werden uns zugleich ändern; wir sind keine Advokaten welche die Stimmen eines hohen Areopags für einen von vornherein angenommenen und niemals aufzugebenden Schützling zu gewinnen trachteten. Ich bedauere daß man meine Auseinandersetzungen mit Thomas wie eine Art Prozeß oder Zweikampf zwischen uns auffaßt. Bald heißt es, er weise "siegreich" nach daß trouver nicht von turbare kommen könne (Arch. glott. ital. XVI, 217); bald wiederum, sein Schweigen erwecke den Anschein "daß er die Flinte ins Korn wirft", und ich sei doch so leicht zu widerlegen (D. Ltz. 1905 Sp. 1434). Wenn er nun wirklich die Flinte ins Korn geworfen hätte, warum hebt sie der Anfeuerer nicht auf?

Dass man gegen turbare austritt, wundert mich nicht; wohl aber, und in hohem Grade, dass man gegen \*tropare nicht austritt. Denn wenn man sich zu dem Grundsatz bekennt dass bei einer Etymologie Bedeutung und Laut gleichermaßen zu berücksichtigen sind, ferner einräumt dass aus der Bedeutung von \*tropare die von trouver sich nicht ergibt, aber dennoch dieser Ableitung zustimmt, so gemahnt dies an die hie und da vorkommenden Freisprüche Geständiger. Dass sie übrigens auch in lautlicher Hinsicht nicht über alle Bedenken erhaben ist, diese Erkenntnis verdanke ich dem Aufsatz S. Pieris über die Behandlung der lat. intervokalischen Tenuis im Ital. (Arch. glott. ital. XV, 369 ff. [und St. rom. IV, 167 ff.]; vgl. hierzu Meyer-Lübke Ztschr. XXVII, 368 ff.). Warum haben wir im Prov. crebar, saber, trobar, aber im Ital. crepare, sapere, trovare? Und mögen wir nun trovare wie immer erklären, z. B. als Eindringling aus dem Norden, wie kommt es dass sich keine Spur von einem \*tropare auf ital. Boden findet, der uns doch stipare neben stivare, arripare neben arrivare u. ä. gewährt? Kurz, nicht sowohl das v selbst als das Fehlen der Variante p berechtigt uns zum Zweifel an der Gleichung trovare \ \*tropare.

Sehr wichtig ist der Nachweis von contropatio (controfatio) an zwei Stellen Cassiodors (durch J. Haussleiter Arch. f. lat. Lex. u. Gr. XIV, 360), also aus dem 6. Jhrh. und zwar mit einer recht ähnlichen Bedeutung wie in den westgot. Gesetzen des 7. Jhrhs. Unmittelbar fördert er allerdings die Lösung des etymologischen Problems nicht, erschwert sie fast eher. Das Bedenken gegen meine Annahme einer umgekehrten Schreibung contropare für \*controbare wird dadurch verstärkt werden; diesen Punkt habe ich selbst von Anfang an als den gefährdetsten meiner Darlegung angesehen. Hingegen scheint mir der Bedeutungszusammenhang in den ich contropare einerseits mit controuver, trouver, anderseits mit turbare gebracht habe, wohl annehmbar, wenigstens weit mehr als irgend einer der sich bei contropare als Zusammensetzung mit \*tropare ergeben könnte. Wenn ich übrigens Ztschr. XXVII, 102 in attropare nicht eine Zusammensetzung mit \*tropare, sondern eine

direkte Ableitung von tropus sah, so ist eine gleiche Möglichkeit auch für contropare zuzugeben; doch will ich hier darauf nicht weiter eingehen. Tritt nun contropare in beiden Quellen mit der Bed. "vergleichen" auf, so doch mit einem Unterschied den das deutsche Wort verdeckt; in der älteren ist es soviel wie "Dinge zusammenstellen weil sie gleich sind", in der jüngeren wie "Dinge zusammenstellen um zu sehen ob sie gleich sind". Für "vergleichen" in dem einen und dem andern Sinn wird daher sehr gern ein Verb verwendet welches bedeutet: "zusammenstellen", "zusammenbringen", "zusammenwerfen", wie lat. componere, conferre, gr. ovuβάλλειν, madj. összevetni. Es kann aber auch "vergleichen" zu "vergleichen"2 werden, wie dies deutsche Wort selbst und lat.-rom. comparare, und das würde der Zeitfolge der Zeugnisse gemäß die Entwicklung von contropare sein. Es lässt sich in der Tat das contropare Cassiodors viel leichter zu tropus in Beziehung bringen als jenes spätere; mysticae contropationes sind kaum etwas anderes als mystici tropi. Im Einklang damit aber würde auch contropare nur ein verstärktes \*tropare sein (vgl. lat. comparare = parare): "ein Gleichnis machen" o. ä., und von diesem \*tropare zu trouver zu gelangen, das bildet eben die von mir immer hervorgehobene Schwierigkeit. Auch zwischen contropare und controuver ein Band zu knüpfen ist, gelingt nur dann mühelos wenn in jenem der Nachdruck auf con- ruht ("zusammenbringen" o. ä.). Die zweite Stelle Cassiodors: "ut factae allegoriae contropatio servaretur", lässt für das Wort eine solche allgemeine Bedeutung zu. Ich habe ganz unbefangen die Möglichkeit geprüft contropare für die Etymologie trouver \ \*tropare zu verwerten; vielleicht tut ein anderer dasselbe mit besserem Erfolg.

Ich bemerke noch folgende Einzelheiten und Nebensächlichkeiten. Contropatio, controversia Ztschr. XXVII, 99 Anm. kommt für unsere Frage nicht in Betracht, da hier, worauf mich Vollmer aufmerksam macht, zwei aufeinanderfolgende Schlagwörter zusammengeschoben sind. - Zu den Wortformen welche sich an turbare anschließen, insbesondere zu den Rom. Etym. II, 177 ff. besprochenen turbula turbulus u. ä. "Hamen" gehört auch ast. (Gijón) truel dass. (bei Vigon unter bafaneru erwähnt), obwohl mir seine Lautgestalt nicht ganz klar ist. In dem 1900 vom franz. Ackerbauministerium herausgegebenen Werke: ,Pêche fluviale en France' S. 324 finden sich noch folgende Formen für trouble aus den verschiedenen Départements: troublon, trublon, tourbillon, treuille, trioule, tirole (vgl. tirande, tire-à-soi u. ä.). - Für die Bedeutungsentwicklung "suchen" ) "finden" zeugt auch buscar, das im Span. Bizkayas sowohl "finden" wie "suchen" ist, "de suerte que uno no sabe á qué atenerse cuando oye ya he buscao" (de Mugica Dial. cast. S. 59 Anm. 5). Keine durchgängige Gültigkeit hat das trovarse "cercarsi" welches Salvioni JBRPh. VII, I, 123 aus Levis ältesten Texten von Chioggia anführt, denn hier erscheint es nur im Imperativ: truovate (vgl. Ztschr. XXVIII, 37). - Meine Ansicht über

rum. căta, căuta Ztschr. XXVIII, 39 ff. passe ich nun, von der weiteren Verbreitung eines \*caritare im Rom. überzeugt, der von Pușcariu (Ztschr. XXVIII, 676 ff. Rum. Wtb. N. 312. 325) an, welcher jene Formen auf eine doppelte Quelle zurückführt.

Die begriffliche Differenzierung von captare wie die von \*cavitare haben verschiedene Berührungspunkte mit der nicht minder starken von castigare. Die Darstellung der letzten bei Pușcariu Rum. Wtb. N. 377 befriedigt mich nicht, besonders vermag ich dem Gebrauch des einfachen Verbs im reflexiven Sinne keine entscheidende Rolle beizulegen. Von "sich belehren", "eine Lehre bekommen" ("belehren" zu "(dabei) profitieren" } "gewinnen" ist es ein starker Sprung; ich glaube, die heutige rumänische Bedeutung von castigare schliesst sich enger an die lateinische an, und zwar ohne Objektswechsel. Man denke an unsere überseeischen "Strafexpeditionen", die mit Landgewinn verbunden zu sein pflegen; so züchtigten die Römer Rebellen und Feinde, indem sie sie unterwarfen, und Orte oder Länder, indem sie sie eroberten. Wenn man im Rum. sagt a căștiga o țară, "ein Land erobern", so mag diese Bedeutung erst aus der allgemeineren "gewinnen" abzuleiten sein; kann aber ursprünglich nicht diese aus jener verallgemeinert worden sein? Kann ein intr. a căștiga "siegen" nicht bis in die Römerzeit zurückreichen? Und anderseits scheint es mir auch sehr schwierig von "sich züchtigen" / "züchtigen" zu "Sorge tragen" — "pflegen" — "sehen" zu gelangen. Castigare bedeutet "streng behandeln", inbezug auf Sachen wie auf Personen und zwar auch zu deren eigenem Besten: daher etwas oder jem. "in bessernde Obsorge nehmen" ("unterweisen", "ermahnen"), "ptlegen", "warten", "sich darum kümmern" ("sich pflegen" } "sich putzen"). Übergang von "warten" zu "schauen" (nicht "sehen" schlechtweg) wird durch das rom. guardare beleuchtet (südsard. cashai hat dessen doppelte Bed.; daher ist castiada "Blick" und castiadori "Wächter"). Und aus "warten" = "auf etwas schauen" entwickelte sich "nach etwas schauen", "suchen"; diese letztere Bed. hat valsoan. castejer, in welchem Nigra Arch. glott. ital. XIV, 307 \*quaesto arc erblickt.

### Lat grammatica und -us

haben sich in mehr volkstümlich-romanischen Wortformen erhalten als man bisher festgestellt hat. Das ungebildete Volk sah und hörte genug von Sache und Person um sich damit zu beschäftigen, vermochte aber dem Wesen beider nur geringes Verständnis entgegenzubringen, ein so geringes daß "Grammatik" die Bedeutung von "Unverständlichem" bekam. Daher zeigte auch das äußere Wortt wenig Widerstandskraft gegen die Einflüsse anderer Wörter. Niemand zweifelt an der Entstehung von franz. grummer "Zauberbuch" aus grammaire, findet sich doch die Form mit a in der ersten Silbe im Altfranz., im Engl. (gramery, glameur) und in neufranz. Mdd. (so niedermain. gramwer) mit jener o. ä. Bedeutung. Wegen

des i für a wird im Dict. gen. auf § 500 verwiesen; aber dieser dreiteilige Paragraph enthält gar keinen Fingerzeig. Dass die grammatica als "traurige Wissenschaft", \*grimatica (von prov. grim) dem gat saber gegenübergestellt worden sei, ließe sich nur als Schülerwitz, in der Art des alten displicina für displicina denken; der Ursprung des Wortes liegt jedoch bei denen die Latein nicht einmal lernten, und überdies im Norden Frankreichs. Scheler sah hier eine Ableitung von mdl. grimer "kratzen" im Sinne von "kritzeln"; allein es handelt sich ja nicht um eine fremdartige Schrift, sondern um eine solche Sprache, und so schwebt mir vielmehr als Einmischung ein anderes mdl. grimer (grimoler, grimoner u. ä.) vor, "murmeln", "murren", "ausschelten". Dann dürfen wir auch franz. grimaud "Erzpedant", "Abcschütze" (bei Oudin: "Vater des Teufels"; südfranz. "Hexenmeister", "Teufel") auf grammatus (Gloss.) für grammateus zurückführen, das dem Sinne nach mit grammaticus verwechselt worden war, und sich nun an den Eigennamen Grimaud anglich (vgl. poit. grimodai = grimounai, ausschelten"). Ich glaube, diese Herleitung ist schon von Furetière gegeben worden (s. auch Bréal Mém. d. la Soc. de ling. VI, 336); nicht ganz klar ist mir was das Dict. gén. von grimand sagt: "peut-être dérivé du radical de grimoire". Aus grimaud (grimouche Cotgrave) ist abgezogen grime "schlechter Schüler", aber grimelin "Schulbüblein" ist wohl aus grammairien entstellt; man beachte dass bei Oudin grimeliner soviel ist wie "étudier la grammaire", "être écolier" (Littré). Ein kühnerer Schritt führt uns zu grimace | mlat. \*grammátia oder | gramm- + acea. Das erstere ist schon deshalb unwahrscheinlich weil von einem grammatus (s. oben) grammatia (γραμματεία) abgeleitet sein würde; franz. galimatias (wo übrigens das -im- für -am- kaum etwas mit dem von grimoire u. s. w. zu tun hat; vgl. bask. kalamatsrika Bask. u. Rom. S. 37) stellt grammati(c)a dar — wie das von Carisch dem engad. grammatica vorangestellte oberl.-graub. grammatia aufzufassen ist, weiß ich nicht. Wir werden daher wohl die Suffixvertauschung \*-acea ( \*-atica anzunehmen haben, besonders auch wegen des verschlechternden Sinnes der dem Worte beiwohnt. Ursprünglich wurde grimace nichts anderes besagt haben als galimatias (ähnlich grimoire, grimaudage), nämlich "verworrene Rede". Daraus konnte sich ... verworrene Sachlage", "Verlegenheit" entwickeln, welche Bedeutung der älteste Beleg aufweist (grimache 14. Ihrh. bei God. = ,, situation critique"); vgl. thur. (nach Hertel) Schlamassen 1. "schwindelhaftes Geschwätz" (wie thür. Klamassen), 2. "arge Verlegenheit" (letztere Bed. ist die allgemein verbreitete des Wortes, welches im Süddeutschen auch die Gestalt Schlamastik angenommen hat). Für grimace führt die Hauptstraße von "verworrener Rede" zu "verwirrender Rede", nämlich "absichtlich verwirrender, listiger, schmeichlerischer, heuchlerischer" ("je dis franc ma pensée et je fuis la grimace"), "Verstellung" überhaupt (in Wort und Benehmen), "verstellten Mienen", schliesslich zu "Gesichtsverzerrung" überhaupt. Diese Erklärung empfängt durch das port. engrimanço (enguirimanço)

Gewicht, mit dem grimace auf jeden Fall in Zusammenhang steht. Jenes bedeutet 1. "verworrenes Geschwätz", 2. "Ziererei", 3. "Betrügerei", "List", 4. "verzerrte Figur in Gemälden". Aber beide Wörter können nicht unter dem Joch zusammengespannt werden unter dem sie bei Körting 2 N. 4355 stehen (das französische allerdings nur fakultativ). Engrimanço ist ja | necromantia (mlat. nigrom.), ebenso wie lang. ingourmanço "Geisterbeschwörung". Im span. grimazo, welches nur in der vierten Bed. des port. Wortes vorkommt ("außerordentliche Verkürzung einer Figur in einem Gemälde"; das grimazo "Todesschrecken" bei Tolhausen ist eine ganz junge Ableitung von grima) würde der Abfall der ersten Silbe von nigromantia nicht befremden; vgl. prov. gromancia, südfranz. (toul.) groumancio, altfranz. gramance, altital. gramanzia. Aber das -imund die Endung stimmen nicht zu nigromantia, wenigstens von einer stärker latinisierten Form \*nigrimantia vermag ich keine Spur zu entdecken. Grimazo ist aus dem Französischen entlehnt (grimace bei God. auch "figure sculptée grimaçante et contorsionnée"); die Bedeutung ist auf engrimanço übertragen worden, das ja in seinem -im- auch die äußerliche Einmischung von grimace aufweist. Ich darf (en)grimanço um so eher als Zwischenform zwischen (ni)gromantia und grimazo ansetzen als gramanzia (vgl. ital. scaramanzia) als Zwischenform zwischen (ni)gromantia und grammatica steht; nämlich dass sich hier o dem folgenden a angeglichen habe, ist nicht wahrscheinlich. Von grammaticus ist ein grammaticia abgeleitet: altital. grammaticia, grammatisia, grammatesia, grammatigia, nach Tommaseo-Bellini "Gelehrsamkeit", "Hochmut", "Eleganz". Die dritte Bedeutung ist bei einem der ältesten Kommentatoren Dantes bezeugt, lebt noch in der pist. Md. (gramatigia), welche auch gramatico "elegant" kennt (vgl. bask. letranta "elegant" Bask. u. Rom. S. 56). Die Bedeutung "Hochmut" legt man einem gramatice bei das sich in einem Gedichte des 14. Ihrhs. findet und das man in gramaticia hat verbessern wollen. Das altven. gramadesia, welches Salvioni Nozze Cipolla-Vittone S. 27 mit "sapienza, eloquenza, discorso" übersetzt, könnte an der betreffenden Stelle "non li valera gramadesie" (es ist von den Großen der Erde in der andern Welt die Rede) wohl so viel sein wie "hochfahrende Manieren". Diesem \*gramma(ti)cia setze ich gleich (etwas anders Ascoli Arch. glott. ital. VII, 507) oberl.-graub. garmažia, engad. gramažia "Hochmut", daraus mit Anlehnung an "groß": grondažia, grandažia. Der Bedeutung nach stimmt hierzu, aber zu franz. grimace in der Endung das siz. gramazza "gravità, grandigia nell' operare, sostenutezza: sussiego, sicumera" (Traina; z. B. mittirisi 'n gramazza).

Grammatica, migromantia und dazu noch grand merci haben sich in so inniger Verbrüderung auf deutschem Boden heimisch gemacht, auch mit deutschen Stämmlingen, wie Kram sich vermählend, dass es kaum möglich ist eine genaue Teilung zwischen ihnen auszuführen; was im D. Wtb. unter Kramanzen gesagt ist, kann uns nicht wirklich befriedigen. Auch H. Schröder Streckformen

S. 106 ff. ist nicht davon befriedigt; aber wiederum bin ich es nicht von dem Ergebnis seiner gründlichen Untersuchung, wie ich denn überhaupt zu seiner Führung, so lehrreich und anregend sie auch sein mag, inbezug auf die Ziele noch kein Vertrauen gewonnen habe. In der Einleitung sagt er dass er gern auch die romanischen Sprachen mit herangezogen hätte. Gewiss böten diese, nicht nur die französische, (z. B. fällt mein Blick gerade auf ital. ciruffione = ciuffone , mit struppigem Haar", [mdl.] ciarrocca = ciocca , Fruchtbündel") manche Analogieen zu den deutschen "Streckformen" dar, würden aber wohl, wenigstens teilweise, zu einer andern Auffassung der letztern drängen. Ich erinnere an das "pejorative Präfix" ca(li)-, das bei näherer Betrachtung seinen geheimnisvollen Charakter verloren hat. Es müsste vor allem festgestellt werden ob für alle diejenigen Wörter mit undeutscher Betonung welche Schröder in eigenartiger Weise erklärt, die Annahme undeutscher Herkunft ganz abzuweisen ist. Wenn alle Ausdrücke für "elendes Loch, Haus, Gemach, Hütte, Bude" mit k und fast alle mit kaboder kaf- beginnen: Kabacke, Kabuff, Kabuse, Kabutter, Kafete u. s. w. (S. 249), so ist es schwer einen Zufall darin zu erblicken dass ihnen in gleichem oder verwandtem Sinne romanische Wortformen mit cav-, cab-, caf- (von lat. cavus) entsprechen: cavone, cavurchie, caborgnon, cabot, cabaret, cafourneau u. s. w. (vgl. meine Rom. Etym. II, 139). Und in Lateische, Latüchte "Laterne" (S. 45 f.) sollte eher ein Infix -at- als der Anfang von Laterne stecken? Kapûter "Kaulkopf" (S. 30) eher gleich \*K-ap-auter von Kaute (das übrigens nicht cottus gobio L., sondern acerina cernua L. bezeichnet) zu fassen als auf gleichbed. franz. chabot, cabot zu beziehen sein?

### Franz. épingle

führt Nigra Arch. glott. ital. XIV, 298 f., Ascoli folgend, auf \*spīcula zurück, indem er Einschaltung eines n annimmt. Diese aber kann doch nicht durch die Lautumgebung hervorgerufen worden sein, wie in dem als Stütze angeführten minga { mica, sondern nur durch die Einmischung eines andern Wortes. Vielleicht könnte man ein solches in dem d. Spange finden (s. Körting 2 N. 8955), wofür einiges Sachliche spräche; einfacher scheint es von vornherein an das Synonym spinula zu denken. Kurz, es wäre anzusetzen: tpingle { \*spicula + spinula} (und entsprechend spinga u. s. w. { spica + spina), welches letztere hier Nigra ganz beiseite schiebt. In verschiedenen südfranz. Mdd., auch in der bearnischen ist das / umgestellt worden: esplingo, danach baskisch (l.) išpilinga, und mit gegenseitiger Umstellung der Verschlusslaute (l. hn. nn. r. s.) iskilinba, izkilinba, woraus (l. nn. r.) iskilima; merkwürdig ist bask. (l.) iskilanga, aus dessen -a- man jedoch keine zu raschen Schlüsse ziehen darf.

Auch in der Bed. "Lavendel" zeigt \*spicula oder vielmehr -us die Umstellung des /, aber ohne Einschaltung eines n, wozu ja keine Anregung vorlag: span. espliego, bask. (g.) izpligu, (b.) izpiliku (doch auch b. espika, r. izpiko { spica}.

### Lat. hystriculus

ist aus dem Altertum nur als Adjektiv bezeugt. Als Bezeichnung des Tieres oder vielmehr eines der harrir nicht eigentlich äbnlichen. aber mit ihr doch ein gewisses Gemeinsame besitzenden haben wir es in bask. (g. hn.) triku } \*trikuru "Igel"; denn an ein hystrico\* für histrice dürsen wir trotz der Schreibungen strice, strice Wok. des Vulg. II, 371 nicht denken. Salvion: Post. ital. S. 11 verzeichnet: "hīstrix: nap. éstrece, riccio". Aber neap. (auch lecc.) estrece bedeutet nicht den Igel (erinaceus europaeus L., der heisst neap, riczo), sondern das Stachelschwein (hystrix cristata L.: puca d'estrere "Stachelschweinfeder"), das im Altertum dem südlichen Europa noch fremd war, erst in späteren Zeiten, frühestens wohl gegen Ende der förmischen Kaiserzeit, nach einigen dortigen Gegenden verptlanzt wurde. Und wenn ital. istric seiner Lautgestalt nach als unvolkstumlich angesehen wird, so beweist auch das betonte e-etwas für uralte Überlieferung, es wird aus dem Plur. 15/7: 7 neu gewonnen worden sein inach Analogie von ermere: irmete, prentepet princepe u. s. w.l. Und anderseits dürften wir. da das Stachelschwein in Kalabrien und Sizilien vorkommt, kal. istrat, siz. istrici als volkstümlich ansehen: die Laute widersprechen ja nicht. Es ist alierdings zu bemerken dass ital per es some nicht nur vom Stachelschwein, sondern auch vom Igel gebraucht wird, ia Petrocchi gibt es nur im letztern Sinne an: das mag gelegentach eine Verwechslung von rivio und istrucc hervorrufen. Im außersten Norden von Frankreich kommt ebenfalls der Name des Stachelschweins für den des Igels vor, aber hier gibt es keine Stachelschweine. Wenn im äußersten Südosten, in der Nähe des Meeres dasselbe geschieht, so verhält sich die Sache vielleicht anders.

### Graub.-lad. salip. märk. salippo "Heuschrecke".

Als Ascoii Arch. glott. ital. VII, 500 zu graub.-oberl. saip(p) [sair) in Klammern setzte: "-ippo, o piuttosto -üppo", war ihm offenbar das in der "Raccolta" von 1708 gebuchte märkische Wort (= .iocusta", "cavalletta") nicht gegenwärtig. Salvioni II dialetto di Poschiavo S. 14 bezeichnet es nur als merkwurdig dass das lad. Wort ein Gegenstück in dem märkischen finde. In der Tat wird auch die innigste Vertrautheit mit diesen und allen zwischenliegenden. Mundarten nicht ausreichen uns zu einer Erklärung der Wortform zu verhelfen, sondern nur eine sehr weite Umschau.

Die Feldheuschrecken (Akrididen, Heuschrecken, Laubheuschrecken (Lokustiden, Heupferde) und Grabheuschrecken (Grilliden, Grillen, welche drei Familien die Gruppe der springenden Geradfügter (orthoptera saltatoria, Heuschrecken u. s. w. im allg. S.) bilden, werden hauf tsächlich nach dreierier Kennzeichen benannt, nach Gestalt, Bewegung. Lautgebung. In der ersten Hinsicht ist der Kopf das Auffäligste, der an den eines Pferdes erinnert: daher

cavalletta, căluț, Heupferd, kobylka u. s. w. Vor allem aber erregen diese Tiere die Aufmerksamkeit durch ihr Springen und ihr Singen. Während das letztere den drei Familien in bemerkenswerter Weise eigen ist, zeichnen sich bloss die beiden ersten (die ich unter dem Namen "Heuschrecken" zusammenfasse) durch ihr Springen wirklich aus; die Grillen hingegen machen von ihrem Springvermögen nur einen beschränkten Gebrauch. Daher werden die Heuschrecken als Springer, die Grillen als Singer gefeiert. Wie im Deutschen, die Mundarten inbegriffen, jene Sprenger, Sprengsel, Sprink u. ä. heißen, werden auch im Romanischen für sie zunächst Ableitungen von salire und saltare verwendet. Die von dem erstern Verb: sa(1) j- -ot (-ótol [-a], -otro [-a], -oc), -oč, -un (dieses kalabr.-wald. Arch. glott, ital. XI, 389; ohne Ableitungsendung: valses. sája, von Salvioni zum Gloss. von Arbedo u. d. W. sajitru angeführt) finden sich in lad. lomb. piem. Mdd.; sie sind alten Ursprungs, da das Verb mit der lat. Bed. "springen" nur auf einem Teil auch dieses Gebietes noch fortlebt. Weit verbreitet sind die Ableitungen von saltare: saltello, sauterelle, sauticot, sautelicot, sautericot, saltón u. s. w. Nicht selten wird das Insekt mit einem springenden Säugetier verglichen: bouquet ("Böcklein"), chèvre; die Ähnlichkeit der Antennen mit Bockshörnern mochte dabei mit ins Spiel kommen, wie anderseits bei der Bezeichnung "Pferdchen" das Springen des Pferdes. Wiederum empfangen die kleinen Meerkrebse, die Garnelen wegen ihres blitzschnellen Hüpfens auf dem Sande oder im Netze und auch wegen ihrer Körpergestalt zum größten Teil dieselben Namen wie die Heuschrecken, sowohl die ursprünglichen, wie sautaire, sauterelle, sautelicot, sauticot, als die abgeleiteten, wie bouc, bouquet, chevrette, crevette (Meergeiss, Böckle u. ä. im älteren und mdl. D., serb. kozica); wenigstens sind diese Bezeichnungen gewiss nicht unabhängig von denen der Heuschrecken aufgekommen. Und auch für die großen Meerkrebse, den Hummer und die Languste folgt man dieser Spur; hier war vorzugsweise die Körpergestalt maßgebend, und so kommt der alte Name locusta (lobster, langouste; s. unten S. 25ff.) allgemein zur Verwendung, selten grillus; auf das "Bocken" weisen span. cabrajo, kymr. gafr y mor, bret. gaour-vor "Hummer" (das bret. Wort finde ich auch für "Garnele" gebucht, für dieses sonst grill-vor, während bret. grill und ebenso ven. grilo de mar gewöhnlich "Languste" bedeuten). Aber für die Garnele begegnen uns nun in franz. Mdd., wenigstens der Normandie, auch Formen die wie jene zuerst erwähnten lad. und oberital. auf das Stammverb salire zurückgehen, also neben sautelicot: salico(t), salicoque (im älteren Franz. saillecoque), erst daher vielleicht südfranz. salhicot (Prov., Azaïs), salicot (Cev., Azaïs), salhicoco. Es ist wunderbar dass bei salicoque Littré und das Dict. gén. "origine inconnue" angeben und Mistral bei salicot an engl. saligot "Art Distel", (richtiger franz. engl. saligot "Wassernuss") denkt. — Nach dieser kleinen Abschweifung zu den Meertieren, deren Zweck unten ersichtlich werden wird, kehre ich zu den Heuschrecken zurück.

Es gibt für sie neben den Ableitungen vom Verb zahlreiche Zusammensetzungen mit dem Imperativ desselben (sallare) welche die gleiche Bedeutung haben. Und zwar steht das darauffolgende Nomen entweder als Akkusativ oder als Vokativ. Der ersten Klasse gehören an span. saltacapas, saltamatos, saltamontes, ast. saltapraos, bearn. saute-hee, saute-prat, bellun. saltapajusch; der zweiten zunächst südfranz. sauto-bouc, sauto-bouquet, (guienn.) sauto-grip, (rouerg.) sauto-pouchinchin, ital. saltacavalla, in denen allen die letzte Hälfte dem Ganzen gleichwertig ist (guienn. grip "Grille", rouerg. pouchinchin "Heupferd") — südfranz. sauto-langousto ist ebenso gebildet, scheint aber nur von einem "leichtsinnigen Menschen" gebraucht zu werden -, sodann solche in denen ein Personenname steckt, wie südfranz. sauto-bernat, sauto-guiraudo (die beiden Namen vertreten einander gern, so bernal-pescaire = guiraud-pescaire "Reiher", bernat-pudent = guiraud-pudent, "Wanze", "stinkendes Insekt"; übrigens vgl. südfranz. volo-guiraud "Marienkäfer"), oberital. saltamartin, saltamart u. ä., friaul. salte-martin, val. saltamarti, bask. (b.) salta-matšino, und daneben (hn.) martin-saltari, martin-šalto. Dieses saltamartin wird auch hie und da von andern Insekten mit sehr raschen Bewegungen gebraucht, so vom Heuschreckenkäfer und von der Wassertreterwanze, und was besondere Beachtung verdient, von der grünen Eidechse, so zu Belluno (und hier zugleich von der Heuschrecke); sie heisst bell, auch martincos, und berg. (V. Bremb.) martinas; daher stammt wohl slow. martinček, martinec "graue Eidechse" (lacerta agilis L.). Wie in diesem, so ist auch in manchen andern Fällen nur der Personenname übrig geblieben, so mail. martin, martinin, martinon, marsinon "Heupferd" ferner bask. (g.) martin adar-andi "ein Insekt" (eig. "Martin mit großen Flügeln"), martin-mongolo "Milbe" (vgl. nn. martinhar "Zikade", eig. "Martinwurm"). Einige anscheinende Zusammensetzungen habe ich hier übergangen, weil sie, wie vielleicht auch ein paar der schon genannten, umgebildete Ableitungen sind; sie werden unten zur Sprache kommen. - Nur ausnahmsweise, und wohl auf indirektem Wege (wegen ihrer sonstigen Ähnlichkeit mit den Heuschrecken) gelangen die Grillen zur Bezeichnung "Springer", so sauteriau, sautesiau im Dép. Loiret (Rolland).

Wenn anderseits die Heuschrecken selten als "Singer" bezeichnet werden (z. B. südfranz. cantarello), so rührt das, wie schon angedeutet, nicht daher dass ie im Singen den Grillen nachstünden, sondern dass dieses bei ihnen für den Beobachter dem Springen nachsteht. Zuweilen heißen sie in Frankreich wegen ihres Gesanges "Zikaden", nicht blos im Norden und im Zentrum wo eine Verwechslung nicht möglich ist, sondern auch im Süden, wo ja die Zikade heimisch ist (vgl. f. S.). Im Languedok sagt man daher vom grünen Heupferd nicht blos cigalo schlechtweg, sondern cigalo de sego "Mähzikade", indem sein Singen an das zeitlich damit zusammentressende Mähen gemahnt. Das führt auch zu einem Vergleich mit dem menschlichen Arbeiter: nordfranz. fauquenx, aouteux,

rum. cosaș, cosariŭ, cosaciŭ. Dasselbe Tier wird aber auch mdl.franz. amoudeuse "Scherenschleiferin" genannt. Ich darf dabei wohl auf das russ. kuznečik, eig. "Schmiedchen", verweisen, welches auf Lokustiden und Grilliden angewendet wird (wegen ihres pinkpink heisst auch die "Finkmeise" kuznečik = mdl.-franz. serrurier, sard. acuzzaferru, schweiz. Sägenfeiler). Es ist auffällig dass, soviel ich sehe, nirgends im Westen von den Heuschrecken (i. a. S.) als "Geigern" gesprochen wird (Geiger kommt z. B. in manchen deutschen Gegenden für "Bockkäfer" vor); denn das sind sie, und zwar die Feldheuschrecken im eigentlichsten Sinn, da sie mit dem Schenkel als Fiedelbogen die Flügeldecke als Geige streichen, während die Laubheuschrecken und die Grabheuschrecken die eine Flügeldecke gegen die andere reiben. In unserer Umgangssprache pflegen wir nicht einmal die Lautäußerungen dieser Tiere als "geigen" zu kennzeichnen, es geschieht das nur in wissenschaftlichen Beschreibungen; wohl aber sagt Petőfi in seinem Gedichte, A puszta télen': "Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül" = Auch nicht ein einziges kleines winziges Heimchen geigt mehr. Und rum. scripcăraș "Feldgrille" (eig. "Geiger") verzeichnet Marian Insectele S. 527 aus einer Ortschaft der Bukowina. Es ist nun aber bezüglich der Grillen zu bemerken dass sie überhaupt nicht mit einem allgemeinen Ausdruck der auf ihr Singen anspielt, benannt zu werden pflegen, sondern mit der Nachahmung ihres besondern Gesanges selbst. Ehe wir auf diese näher eingehen, sei die Vorfrage erledigt ob wir dabei nicht leicht in das musikalische Gebiet irgend eines andern Insektes hinüberschwanken. Unter den verständigen Bemerkungen welche M. Hiecke Rum. Jahresb. XII, 131 ff. über die Tierstimmen und ihre Wiedergabe macht, ist eine die der Ergänzung bedarf; zu den "hauptsächlichsten Geräuschen die den onomatopoetischen Insektennamen zugrunde liegen", gehört außer "Summen" und "Zirpen" (S. 134) noch dasjenige welches den Menschen am allernächsten geht, das "Singen" der Mücken. Dieses erscheint uns als s-, zinzin, zizi u. ä.; danach südfranz. zinzin, ital. zunzara, span. zénzalo, rum. fantar u. s. w. "Stechmücke". Ähnlich die Grille: metz. sincegnon. Wenn Azaïs I, 531. III, 434 sagt, man nenne das grüne Heupferd wegen seines Schreies couzi, zizi, so ist soviel richtig dass zu Béziers cousi "Mücke" für "gr. Heupferd" gilt; zizi aber bedeutet, zufolge Mistral, eine kleine Art Zikade. Die Zikade wird oft mit der Grille von den Gelehrten und auch im Volke verwechselt (auf Grund der ähnlichen Geräusche; der Augenschein würde die gänzliche Verschiedenheit der Tiere lehren); so heisst sie u. a. rum. griere de tomnă "Herbstgrille" (Marian S. 456). Ihre Benennung schließt sich bald an die der Mücke, bald an die der Grille an, und so kommt es dass die der erstern Art auch einmal auf die Grille übertragen wird: alban. tsindzir, dzindzir, arom. tindiră "Grille" ν neugr. τσίντσιρας. τσίντσικας, arom. dindir, dindinar "Zikade"; ich finde das neugr. Wort auch für "Grille", vermute hier aber Sachunkenntnis der

Lexikographen. Puscariu Rum. Wtb. N. 734 setzt als gleichbedeutend zu greer "Grille": arom. džundžunar, zingînar, megl. tsicoare, sturec, aber die beiden ersten Wörter bedeuten nach Marian S. 12 den Rosenkäfer (cetonia aurata L.), und wenn Papahagi das megl. ticoari als eine "Art" Grille bezeichnet, so ist der Verdacht nicht ausgeschlossen dass damit die Zikade gemeint ist. So nimmt auch Marian S. 456 das Wort, und gibt als allg. rum. Form dafür cicore oder cicord, welches von lat. cicada nicht getrennt werden darf, wie Puscariu N. 1767 zu tun geneigt ist. Von solchen, wie wir sie wohl auffassen können, Entgleisungen abgesehen, herrscht in unsern Sprachen eine ziemliche Übereinstimmung in der Wiedergabe des Grillenrufes. Gemeinsam ist den Varianten r als zweiter Konsonant und ein ihm folgendes, seltener vorausgehendes  $i(e, \ddot{u})$ ; als Anlaut dient entweder k (g), selten eine andere Tenuis, oder ein dentaler Zischlaut; wenn ein dritter Konsonant überhaupt auftritt, so ist es eine Tenuis oder ein dentaler Zischlaut. So ergeben sich Formen wie die folgenden:

kri(k), (k)rikri(k) u. ā., mit Ableitungsendungen kriket u. ā. in Frankreich, wofür die Belege im Sprachatlas zu ersehen sind. Dem franz. grésillon (dem Dict. gén. zufolge von grésiller "graupeln") entspricht pik. créquillon mit gewahrter Lautnachahmung. Auch das Holl. hat krekel, kriek, deutsche Mdd. Griechel, Kriksel, Grixe, Kekelmännchen. In lat. grillus steckt gleichfalls dieser Naturlaut, obwohl die Bildung des Wortes nicht klar ist; schon seit alter Zeit hat man es vom gr. γρύλλος hergeleitet — daher die Schreibung gryllus -, aber auch schon längst hat man dagegen geltend gemacht dass youllog "Ferkel" oder "Schwein" bedeutet. Trotzdem bezeichnet noch Walde Lat. etym. Wtb. gryllus als "Lehnwort aus gr. γρύλλος ds."; dieses mag ebenfalls auf der Wiedergabe eines tierischen Lautes beruhen, aber nicht des Zirpens, sondern des Grunzens. M. Heyne verwirft für das d. Grille mit Recht die Beziehung auf das griechische Wort, mit Unrecht jedoch auch die auf das lateinische; das Lehnwort wird sich im Deutschen allerdings durch den Anklang an mhd. gröllen gefestigt haben. Sekundar wird der dritte Konsonant in schles. Grilsche, der erste in oldenb. Trütjen, norm. triquet sein. - Die Variante kir liegt vor in bask. (b. g. r.) kirkir; ebenso heisst im Arom. die Zikade (Marian S. 456), und ähnlich südsard. circirida (Marc.), circida, wenn hier c-, -cälterem k entspricht, welches sich in süd- und mittelsard. chichela, chigula, chigua, arom. chincală zeigt, wie in lat. cicada.

prütš in madj. (z. T. mdl.) ptrücsök, tprücsök, prücsök, trücsök, pücsök, tücsök (dieselbe Variantenfolge des Anlauts findet sich noch bei ptr-, tpr-, pr-, tr-, p-, t-üsszent "er niefst").

tšir, tširiš(ir) u. ä. in bask. (b.) tširritširri, (g. hn.) tširritša, (nn.) tširrita. Mit der Bed. "Feldheuschrecke" ist hn. tširitša angegeben (vgl. franz. criquet "Grille" } "Schnartheuschrecke"). Ähn-

lich norw. siris (sirissa), schwed. syrsa (s. Falk und Torp II, 161), mdl.-d. Zirse (Nemnich). Auch im Semitischen: ass. sarsaru u. s. w. Vgl. noch megl.-rum. tärtarcä "Zikade" (Marian S. 456), welcher Name nach Papahagis Angabe vielmehr einer Art Grille zukommen würde: "tärtarcä = ticcari = fel de greere care cântă tîrr" (Megleno-Românii II, 125).

tširk in slow. č-, c-, surček (tschech. curk "Zirpen der Grille" u. s. w.) und ähnlich in den andern slaw. Sprachen, mdl.-d. Zirke (Vb. zirken, tschirken).

tširp in (engl. chirp "zirpen", mdl.-d. tschirpen.) d. Zirpe, lit. stirpfis, arom. tiripuliū (Marian S. 527). Hierzu stelle ich wenn nicht gr. σέρφος, σύρφος, welches "Mücke" zu bedeuten scheint, so doch γραῦς σερίφη (-1φος) "Feldheuschrecke" (ἀρουραία ἀπρίε).

Dem arom. firipuit stehen nun sehr nahe folgende sardischen Wortformen, welche allerdings nicht "Grille", sondern "Heuschrecke" bedeuten (nach Marcialis): temp. silibricu, algh. (kat.) ziliblich, nords. tilibricu (dies nur bei Spano), attilibische, log. tilibriche, -i, tilipricu, tiliplie, tilibische, (Ozieri) tilipische1. Dass es sich hier nur um das zirpende Tier, nicht um noch anderes handelt, ist aus der Bedeutung ähnlicher Formen zu ersehen, wie temp. zilimbrina "Bockkäfer" (wenn man nicht darin gr. κεράμβυξ wiederfinden will), algh. ziiibrich volador "Libelle" (die freilich nicht ein lautes Geräusch wie die Heuschrecken und Grillen, sondern nur ein sanftes Schwirren oder Knistern vernehmen lässt), vor allem aber nords. (nach Sp.; bei M. ohne Bez.) tilibricu, log. tilibriu, attilibriu (diese beiden nur bei Sp.) "Turmfalke". Der letzte Name ist schon von Guarnerio Rom. XXXIII, 68 Anm. zu dem der Heuschrecke "per la ragion del significato" gestellt worden; aber die Beziehung zwischen ihnen bleibt dunkel, da tilibricu für Guarnerio so viel ist wie ti + lumiricus. Der Vogel, welchen schon die Römer nach seinem Geschrei benannten: titiuncu us (auch pipiunculus Gl.), heisst in unsern Sprachen vielfach nach seinem kirrik kirrik (oder kliklikli), so piem. critila2, franz. cresserelle (alter cresselle; wo -ss- als \ -kk- zu fassen ist, wie -s- als { -k- in grésillon}; vgl. franz. criquet "Grille", "Heuschrecke" und "Kriekente" (diese gew. franz. sarcelle, cercelle , querquedula, wo der Naturlaut krük ganz verdunkelt ist, wie teilweise in den beiden unmittelbar vorher genannten Fällen). Das / jener Formen wird eher durch Dissimilation (vor -br-) aus r entstanden als aus andern Formen herübergenommen worden sein; es könnte

¹ Guarnerio Rom. XXXIII, 61 hat noch algh. tiribricht (die einzige Form mit r nach dem ersten Vokal); tilipische bezeichnet er als gall.; tittorirche, falls es nur aus Marcialis stammt, muß der Buchstabenfolge gemäß in tilibriche verbessert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dieser Name gilt auch für eine ganz nah verwandte Art, als deren schriftsprachliche Bezeichnung ich bei Giglioli Avii, ital, I, 412 grillato finde, Dort heißt es zwar: "lo si vede volare sui prati di montagna cacciando grilli ed altri insetti" (Delaito für das Veneto); sollte aber nicht auch hier sein Geschrei ins Spiel kommen?

auch schon der ursprünglichen Wiedergabe des Tierlauts geeignet haben. Wollte man etwa wegen der Bedeutung an Einwirkung von salire denken (wozu sich das gleich zu erwähnende selleppica anführen ließe), so müßte man diese sehr früh ansetzen. Noch schwerer wird es über die Endungen, mit welchen zirip(ul)- o. ä. versehen worden ist, ins reine zu kommen. Wie sich zeigen wird, muß diese Erweiterung früh stattgefunden haben; es lässt sich aber keine einheitliche Grundlage wie etwa -iccus festhalten, und so werden wir hier vielleicht ein zweites Auftreten des Naturlauts sehen. Mit zirip(l-, r-) würde sich, durch dessen Auslaut angelockt, prik oder pritš verschlungen haben: ziriprik, -itš. Jedesfalls hat sich aber diesem vielfach variierten Wort für "Grille" oder "Heuschrecke" eine nur die letztere bezeichnende Ableitung von salire (z. B. sagliutt) beigemischt, und so haben wir nicht nur die beiden an die Spitze gestellten Formen salip, salippo, sondern noch umbr. (Orvieto) selleppica, (Bevagna) sallipporo, (Tavernelle) saléppico "Heuschrecke". Ferner märk. (Grottamare) salibricci, (Fermo) salipprici (Plur.; Ztschr. XXVIII, 488), abr. (Lanciano) salippece, (Vasto) salippre, apul. (Molfetta) salibeci (Costa, der auch salippeci bucht, ohne nähere Ortsangabe) "Garnele". Schliesslich drängte sich sallare auch hier (vgl. sauticot = salicot u. a.) an die Stelle von salire, und so entstanden eine Reihe scheinbarer Zusammensetzungen, wie umbr. (Perugia) saltalippo, (Spello) saltalippero, (allg.) sartapicchio, ven. von Corsù saltapicco (Tomm.-Bell.), tosk. saltabecca, langued. sauto-borc, span. saltaperico, auch bask. (g.) salta-periko. Es lassen sich aber diese von den ursprünglichen Zusammensetzungen nicht durch eine feste Linie scheiden. In saltabecca (die Existenz eines Verbs saltabeccare ist nicht unwichtig) wäre an becco zu denken (die Endung -a wegen cavalietta), und sauto-borc aus sauto-bouc (s. oben), sautoperico (P. "Peterchen") wie sauto-bernat, sauto-guiraudo zu erklären. Ja, guienn. grip "Grille" steht so vereinzelt dass man es vielleicht erst aus guienn. sautogrip "Heuschrecke" herausgeschält hat; dieses aber wäre eine Variante von arezz. saltang reppola, und entweder aus saltalippo durch Einmischung von grillo oder aus \*saltabricco durch Metathese (mit Verbleiben der Kehlkopfartikulation) entstanden. Vgl. noch lang. sautagrel (Atlas 758) { sautarel + gril, grel.

### Faluppa; \*calupa (-fa)

(zu Ztschr. XXIX, 327 f. XXX, 71 ff.).

Wenn ich auch in gar manchem von Horning abweiche, so stimme ich doch im wichtigsten mit ihm überein, in der Erkenntnis von der Notwendigkeit solche großen Wörtermassen zu durchforschen welche, bei augenscheinlichem Zusammenhang vielfach zerklüftet, die verschiedensten Mundarten durchziehen. Diese Bestrebungen laufen in gleicher Richtung wie die unserer neuesten Sprachkartenzeichner; Querschnitte werden auch durch die feinsten und sorgfältigsten Längsschnitte nicht entbehrlich gemacht. Wir

gewinnen so ein tieferes und umfassenderes Verständnis für die Wanderungen der Wörter, für ihre gegenseitigen Mischungen und auch für ihre rein lautlichen Entwicklungen, die sogar nicht selten in räumlich getrennte Abschnitte zerfallen. Es ist nun geradezu unvermeidlich dass man bei derartigen Untersuchungen einander ins Gehege kommt; kommt man sich doch selbst ins Gehege wenn man gleichzeitig mehrere benachbarte Wortgebiete fest abzugrenzen sucht. Oft allerdings besteht bei näherem Zusehen die Verschiedenheit nur in der Formulierung ("A wird durch B beeinflusst" = "B wird durch A beinflusst"); aber es gibt viele sehr schwierige Fälle. Mit Hornings faluppa 1 ist es ein eignes Ding. Ich erkenne an dass er durchaus berechtigt ist es in "den Mittelpunkt der Entwicklung mehrerer Wortgruppen" zu stellen; aber auch er trägt meinen Bedenken Rechnung wenn er hinzusetzt: "um einen vorsichtigen Ausdruck zu gebrauchen" [also nicht etwa: "Ausgangspunkt"]. Und selbst wenn wir nun die von Horning gezogenen Verbindungslinien gelten lassen, muß sich das Gesamtbild nicht in ungleicher Projektion darbieten, je nachdem faluppa ein altes Wort ist oder ein rezentes? und dürfte man bei jenen Linien nicht fragen ob sie statt zentrifugal etwa zentripetal gerichtet sind? Im Falle faluppa germanischen Ursprungs wäre, ließe sich meine Ansicht dass es bei voluppare nicht im Spiel war, wohl aber ein germanisches Wort, vielleicht mit der Horningschen vereinigen. Doch will ich mich für jetzt nicht bei diesem Worte und seinen allernächsten Anverwandten aufhalten, sondern zu demienigen Wort zurückkehren von dem aus ich einen Abstecher zu ihm gemacht hatte, zu südfranz. pelofo.

Ich setze dies pelofo, pelhofo u. ä., kat. pellofa | südfranz. calofo, calhofo, galhofo u. ä. + pel "Haut", Horning hingegen { \*paluffa faluppa (Ztschr. XXI, 194 und XXX, 74 Anm. 2). Welche von beiden Erklärungen ist die wahrscheinlichere? Inbezug auf die Bedeutungen ist die meinige einwandfrei: sie sind nach Mistral: I. für pelofo u. ä.: "peau de fruit, épicarpe, épisperme; écale de légume, cosse; pellicule; épluchures, pelures; spathe du maïs; balle de l'avoine"; 2. für calofo u. ä.: "cosse de légume, balle du maïs; écale, brou de noix ou de châtaigne; pelure". Von den Wörtern die nach Horning zu faluppa gehören, besitzt keines eine Bedeutung die der von pelofo sehr nahe käme; wenigstens kann man das von "Wickel", "Bündel", "Windel" nicht sagen, am meisten stimmt noch franz. enveloppe dazu, aber nach der wissenschaftlichen Terminologie. Für die Umstellung \*paluffa \ faluppa darf sich Horning auf südfranz. apouloufa | afouloupa "einwickeln" berufen, aber nur im allgemeinen; denn ein äußerlicher Zusammenhang zwischen

¹ Ich vermisse bei Horning: tar. faloppa "frugaglia, calcide e fragaglia, pesce minutissimo, feto delle diverse specie di pesce". — Zu casipola u.s. w. S. 77 erlaube ich mir die Frage: was ist log. nordsard. salippa "saletta "? Ähnlich von port. galho "Horn" (Ztschr. XXIX, 324): gaipo "Horn", mdl. galhipo "Zunderbüchse" und danach mdl. cornipo dass. (Gonçalvez Viana Apostilas aos dic. port. I, 496 f.).

beiden besteht schwerlich. Auch wird eine solche Umstellung nicht ohne die Förderung durch ein andres Wort eintreten, und welches andere als pellis könnte das im betreffenden Fall gewesen sein, aiso \*paluffa | faluppa + \*pellis? Ist das nun eine einfachere Formel als pellofa (\*calufa + \*pellis? Es muss dabei auch in Anschlag gebracht werden dass pel- die weit verbreitete Form ist, pal- die seltene; und wenn jene nach Horning aus dieser erst durch Einmischung von "pellis entstanden ist, so lässt sich doch diese z. T. noch deutlich als die sekundäre erweisen (so ist rouerg. palato neben pelato von pala neben pela (pilare + pell- abhängig). Die Hauptsache aber läßt Horning im dunkeln, nämlich was er von der großen Gruppe \*calupa, -fa (auch -us) denkt. Trennt er diese völlig von \*paluffa? Das widerspräche durchaus den Grundsätzen nach denen wir derartige lautliche und begriffliche Übereinstimmungen zu bewerten pflegen. Unterstellt er auch sie dem faluppa? Dann müsste er erstens zeigen welches Wort mit cal-(aus dem auch gal- wurde, und, durch Einfluss des Verbs Leaveal- oder eines germ. Wortes, scal-) sich eingemischt hat, zweitens den Wechsel von -p- und -f- (der für mich sich aus dem griech. φ ergibt) damit erklären dass einmal faluppa, das andre Mal \*paluffa in seinem Anlaut umgebildet worden wäre. Im Grunde scheint er geneigt zu sein die ganze Provinz dem von ihm gegründeten Reiche anzugliedern; aber er äußert dies nur bezüglich der Wörter mit g-(die doch von denen mit e- ohne einen Gewaltstreich nicht getrennt werden können) und auch da nur schüchtern. Dass faluppa bei südfranz. galhofo "verkrüppelte Kastanie" in Frage komme, zeige mail. ferloppa .. schadhafte Kastanie". Für das letztere nehme auch ich Herkunft von faluppa an (etwa + mail. farú, ferú, faruff, cremon, faröl "mit der Schale gesottene Kastanie"?); aber die Bedeutung "halbvollendeter Kokon", die hier zugrunde liegen müsste, kann faluppa, da sie von der Einführung der Seidenkultur in Norditalien abhängt, erst im späteren Mittelalter erhalten haben, und ich nehme nicht wahr dass sie nach Südfrankreich übergegriffen hätte. Und aus demselben Grund halte ich auch in südfranz. galopo "Gallapfel" Beeinflussung durch faluppa nicht für wahrscheinlich, während meine Zusammenstellung der beiden Wörter mit calofo, escaloufo, escalopo, chalope "äussere Schale der Walnuss oder der Kastanie" sich in jedem Sinne rechtfertigen lässt. Welcher Art die von Horning angenommene Beziehung von südfranz. galup(0) "Art Schiff" zu faluppa überhaupt sein könnte, weiss ich nicht; jedesfalls müßte das g- hier anders gedeutet werden (aus galera o. ä.?) als in den beiden vorher erwähnten Fällen. Doch gibt er den Verführer an, ein altes falop; das aber hat nichts mit faluppa zu tun, sondern ist | span. falu(c)a, südfranz. falouco (neben felouco) + galup. Ich hatte gemeint, meine Gleichung: südfranz. galup(o), alt calup, nordfranz. calup, chaluf u. ä., franz. chaloupe gr. αέλυφος (s.) + calvx (m., aber gr. κάλυξ w.) 1. "Hülse", "Schale", 2. \_alter kleiner Kahn", wie auch wir "Nussschale" gebrauchen

(vgl. besonders poit. chalupe 1. "Hülse der Bohne" u. s. w., "Schale der Nuss" im Verb échaluper, 2. "flaches Boot"), stünde auf hinreichend festen Füßen. Auch die in Oberitalien hie und da auftretende metaphorische Verwendung von falopa ("Einfaltspinsel", "Pfuscher", "Schwächling") genügt nicht den Zusammenhang des so weit verbreiteten galuppo u. s. w. "Taugenichts" u. ä. mit faluppa zu erweisen. Freilich bedarf, wie ich schon bei der früheren Gelegenheit andeutete, auch sein Zusammenhang mit \*calupa noch der Aufklärung, doch hoffe ich im folgenden diese einigermaßen zu fördern. Ich muss dazu ziemlich weit ausholen. Von gula werden Ableitungen gebildet welche "gierig fressen" - "gefräsig", "gierig" "Fresser" bedeuten, und zwar erscheint in ihnen neben gulauch gul- und guli- als Stamm, so: engulir, engullir, ingoliare goloso, guliusu - goulard, gouland, gouillard, goliard, gouliand. Nun gibt es ein lautnachahmendes Wort, kat. glop, bearn. gloup, holl. engl. gulp "Schluck" (vgl. die Varianten: Vb. lat. glutst]ire, bret. kluka; rein onom. glou-glou, gluck-gluck), wozu diese germ, Sprachen auch das Verb besitzen: gulpen, gulp "gierig trinken", "(ein Getränk) hinabstürzen" (auch von Festem: "hinabschlingen"; vgl. alb. lup "verschlinge gierig" G. Meyer Alb. Wtb. S. 233). Dieses Wort hat sich mit \*ingulire, -(i)are vermischt: südfranz. engouloupa (bedeutet allerdings auch "einwickeln"), engouloubi, gouloufi, port. gal. engulipar, zentralfranz. (Yonne) gouliper "hinunterschlingen". Dazu nun das Subst. "Fresser": chian. guluppone (vgl. Caix Ztschr. I, 422), südfranz. goulepo, goulifard. goulifaud, goulibaud, gourbaud, goulefre, goulufre, nordfranz. goulufe, goulupiat, goulipat, goulipiat. goulipard, goulifar, goulimand, gouliban; sodann mit a statt u, ü, i, e in der zweiten Silbe: südfranz. gulapo, gouliafre, goulavard, goulapian, nordfranz. goul(i)af(r)e, span. golafre; mit a in der ersten und i, e, o, u in der zweiten Silbe: südfranz. galipo, galepo, galupo, galhoufard, galoupian, piem. galup, nordfranz. galifr, galuf, galouf; endlich mit a in beiden Silben: südfranz, galafre (daraus ist gleichbed. südfranz. alabre, alabran u. ä. entstanden, wie alabroun aus garabroun { crabrone}, galavard, galapian, nordfranz. galaf(re), galavart, galafia. Davon wurden nun wieder Verben abgeleitet wie goulifrer, goulipaouder, gaioufer, galoupé, galipé, galifrer u. a., oder, besser gesagt, sie schlossen sich an die ursprünglichen wie gulipar an, in ihrer Lautgestaltung dem Nomen folgend. Das i zwischen dem / und dem Labial setzt wohl jenes überall auftretende stammerweiternde i fort, sodals z. B. goulipard als gouliard + \*gulp- aufzufassen wäre; an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inbezug auf die folgenden Wörter sehe man nun auch Ernault Rev. celt. XXVII, 233 ff. Was er von einem Teil derselben sagt: "il y a dû y avoir une foule de croisements de mots originairement distincts" (S. 234), das gilt von ihnen insgesamt. Das altfranz. loufre, lufre, lafre "Fresser" (zum pik. Verb loufer füge ich noch wall. lofer, lofrer, dilafrer, dilofrer) wird allerdings aus gal- abgekürzt sein (S. 237), aber nicht ohne Beteiligung von laper, liper, lepar, labbern, laffen, lefern u. ä. "hündisch trinken", "gierig fressen".

Einfluss von lip- (franz. lippée "guter Bissen", bret. liper "Fresser") wird hier (s. vorh. S. Anm.) nicht zu denken sein. Für -p- treten zwar auch die andern Labiale h, v, m ein; als gleich häufige Variante aber nur f, und dieses wiederum besonders in Begleitung von r. Dafür scheint mir \*golfo, franz. gouffre verantwortlich gemacht werden zu müssen: den goulifre stellte man sich als einen gouffre vor in dem alles versinkt, daher auch engouffrer = neap. ngorf(e)are, -ire, gen. ingurfâ, ital. (?) ingolfare "hinunterschlingen". So, wenn auch mit ungleichem Anfang, für "Vielfrass", "Schlemmer" im älteren D. Schlund (mit der Nebenform Schlung; daher Gierschlung und nordostd. Zwölfschlunk "der für zwölf isst"). Wie sich in Anlehnung an gouffre -fr- für f in goulifre (-er) { goulife (-er) u. s. w. einstellte, so nun wiederum in Anlehnung an diese Formen in verschiedenen begriffsverwandten Wörtern, wie in franz. bâfrer "hinunterschlingen" und piffre "Dickwanst", se piff(r)er "sich vollfressen". Denn hier liegt ein onomatopoetischer Stamm vor: baf-, buf-, paf-, pif-; vgl. südfranz. pafias, poufias, pifaud "Dickwanst". Einen derartigen (čaf-, čap-) vermute ich auch für franz. safre "gefrässig", (mdl.) safrer "hinunterschlingen" (mehr oder weniger gleichbed. romagn. zaflon, zaflê, com. zafon, zafà, mail. zaffautt, zaffà); denn es lässt sich nicht von rum. ciofăi, poit. saper "essend schmatzen" (letzteres auch "küssend"; vgl. poit. super = span. chupar und das oben S. 3 besprochene ital. ciaff-) trennen. Da die norm. Md. saprer neben sapaud "gefrässig", saprer neben saper "hinunterschlingen" hat, so ist hier der Einfluss von gouffre u. s. w. weniger sicher. Hingegen werden wir ihn nicht bezweifeln bei zentralfranz. (Yonne) afre altfranz. ave "gierig". Endlich läst sich der mannigfache Vokalwechsel in goulipard u. s. w. gar nicht begreifen ohne die Annahme daß ein andres Wort im Spiel ist, und dieses erblicke ich eben in dem galuppo u. s. w. "Taugenichts", von dem ich ausgegangen bin. Und das bestätigt auch der Bedeutungswechsel; nicht an sich, denn von "Fresser" gelangt man leicht zu "Taugenichts" (auch unser Schlingel, älter Schlüngel, holl. slungel, thür. Schlungs, im älteren D. Schlunk hat diesen Weg zurückgelegt); sondern weil sich die Bedeutungen im wesentlichen nach Massgabe der Formen verteilen. Die mit gal-, wie galibier, galhofre, galuvart, galapia, haben gern (z. T. nur) die Bed. "Taugenichts", während sie bei denen mit gul- weit seltener vorkommt. Unter goulamas u. s. w. gibt Mistral die Bedd. an: "gros gourmand, truand, fainéant, personne malpropre, vaurien", unter gourimand, goulimand = calimand, galimand nur: "truand, vagabond, belître, gourgandine". Nimmt man zu diesen Formen die ältere Bed. "gourmand", welche norm. gouliban, goulimand haben, so wird man sich über das "origine inconnue" wundern welches im Dict. gen. neben gourmand steht. Berechtigter ist es neben goinfre "Fresser"; doch ist auch hier gou(l)ifre (vgl. bearn. gouafre "Fresser") als Grundform deutlich, und die Nasalierung wird wohl von gouin "Taugenichts", "schlechter Matrose" (vgl. goinfre "Maraudeur" im 16. Jhrh.) stammen. Alles das soll

nicht mehr sein als rohe Umrisse; so begreift der Ausdruck "Taugenichts" hier eine Menge anderer in sich, z. T. farbloser, wie "Bursche". Ich wollte nur zeigen unter welchen Umständen das von einem wertlosen Pflanzenbestandteil auf einen wertlosen Menschen übertragene \*calupa sich festigte und ausbreitete; "Fresser" und "Taugenichts" kamen sich auf halbem Wege entgegen, aber besonders stützte das erstere, wegen seiner größeren Sinnfälligkeit, das letztere. Der Vorgang hat sich in Frankreich abgespielt, hier allein tritt die ältere Form \*calupa in ihren beiden Bedeutungen auf, auch in der ursprünglichen. Nur diese eignet der jüngeren Form (mit Umstellung der Konsonanten: c-f-l- und mit erneuter: cl-f-), und ebenso ist das der Fall jenseits der Pyrenäen und der Alpen (wo die ältere Form nur in der jüngeren Bed. erscheint). Wenn Pirona zu friaul. cuful "Schale der Weintraube aus der der Most ausgepresst ist" = südfranz. coufello dass. (neben coulefo) hinzusetzt: "fig. individuo di figura corta e grossa", so glaube ich, schon weil die Übertragung sich nicht leicht begreifen läst, dass es sich um zwei verschiedene Wörter handelt. Das zweite begegnet uns wieder im münstert. (Graub.) cufal "pausbackig", "dickbackig", "aufgeblasen", cufalun "Vielfrass", "Nimmersatt", "Schwätzer"; es kommt nicht, wie Pallioppi annimmt, von conflare her, wohl aber hat dieses, das heisst scuffler "aufblasen" den Gebrauch jenes Wortes beinflusst (dar our un cufal or engad. gnir our col scuffel "mit Lachen herausplatzen-). Wenn cufal für \*caful stünde, so würde es sich an südfranz. gaufelut, gafaru, goufaru, gafiot (gafo "dicke Wange"), franz. joufflu, wall. chofu anschließen lassen.1

Wenn ich die Annahme eines \*paluffa für faluppa überhaupt nicht hinlänglich begründet finde, so kann ich aus ganz besonderem Grund nordital. (s)/ofi nicht darauf beziehen, wie das Horning S. 74 Anm. tut. Wie ich schon Beitr. z. G. d. deutschen Spr. XVIII, 534 gelegentlich eines dem Baskischen aufgenötigten lusa gezeigt habe, handelt es sich um ein Wort mit der eig. Bed. "Fiest", welches germanischer Herkunft ist und wie gerade die unanständigsten Wörter, sich einer sehr weiten Verbreitung (ital. kat. südfranz. pik. — bret.) erfreut. Übrigens ist Horning zu entschuldigen, hat doch auch Finamore Voc. abr. 2 S. 206 a in loffe de monene (gewiß in moneche zu verbessern) "sorta di dolce" das lat. offa entdeckt, ganz uneingedenk des ital. loff(i)a, was ihm nicht widerfahren wäre, hätte er die "Nonnenfürzchen" oder "pets de nonne" ge-

kannt.

¹ Fast möchte es scheinen als ob hier ein germ. kâfl- (vgl. bes. engl. jowl, choule) mit einem lat. cav- zusammengestoßen wäre. Denn daß sard. cavanu "Wange" nicht von cavus herkommen könne, ist eine unvorsichtige Äußerung Zauners Die rom, Namen der Körpert. S. 70 oder besser gesagt, sie ist von einer zu einseitigen Vorsicht diktiert, wie auch das gänzliche Stillschweigen welches er, allerdings andern folgend, inbezug auf die Möglichkeit eines Zusammenhangs von gen. neap. masca, "Wange" (vgl. auch tar. mascone "Schlag auf die Wange") mit masticare beobachtet.

Auch falappa als Variante von faluppa scheint mir nicht fähig einen so umfassenden Anbau zu tragen wie ihn Horning ausführen will. In den drei Wörtern die er (XXI, 195 f.) als Belege beibringt, betrachte ich das a entweder als Eindringling aus andern Wörtern—besonders aus flap, mag dieses selbst nun lateinischen (Ascoli) oder germanischen (Diez) oder gemischten Ursprungs (s. Beitr. a. a. O., v. Ettmayer Lomb.-Lad. S. 404 f.) sein—oder durch Angleichung an seine Nachbarschaft entstanden. Das letztere in südfranz. falapat neben faloupado "Wogensturz", "Schwall", das ich übrigens dem Sinne nach mit faluppa schwer zusammenbringe und das mich an engl. wallop erinnert. Für die Wörter mit lap(p)- welche Horning S. 73 Anm. 2 anführt, muß auf südd. schweiz. Lapp, Lappi "Laffe" (ganz so graub.-lad. lap, lappi, lappun) verwiesen werden und für das abr. lappe "Saum" (vgl. alb. lape "Lappen" G. Meyer Alb. Wtb. S. 237) auf unser Lappen (vgl. engl. lap "Saum").

### Span. babazorro

(zu Ztschr. XXX, 568).

Unter Sainéans jüngsten Etymologieen befindet sich eine, die von chaloupe (S. 561) die schon ich (Rom. Etym. II, 167. [51. 202]; vgl. Ztschr. XXIX, 326f. Anm. und oben S. 20) mit noch zahlreicheren Belegformen gegeben hatte. Eine andere, die von soco (S. 564) stimmt im wesentlichen mit dem was ich Ztschr. XV, 106 Anm. 2 bemerkt hatte; nur glaubte und glaube ich dass soccus nicht ganz beiseite zu schieben ist (übrigens bitte ich dort span, zueco aus der Reihe der Wörter für "Klotz" zu entfernen und neben ital. zocco zu setzen). Bezüglich der Herkunft eines dritten Wortes, babazorro weicht Sainéan gänzlich von mir ab. Er sagt, der Valvassor habe "niemals" zum "lourdaud", zum "rustre" entarten können; dies aber sei der "sens exclusif de babazorro". Das letztere ist tatsächlich unrichtig; ich hatte ja an jener Stelle auf die er sich bezieht, nach Borao, der seinerseits aus Peraltas Wtb. von 1836 schöpfte, die Bedeutung angegeben: "junger Mann der sich größerer Dinge unterfängt als sein Alter gestattet". Nun, das wird doch im Grunde soviel sein wie einer der sich auf den Valvassor hinausspielt, ein eingebildeter, vordringlicher, anmaßender Bursche, und ähnliches liegt ja in dem ital. barbassoro. Jenes konnte sich weiter entwickeln zu "flegelhalt", "unmanierlich" (das ist die gewöhnliche Bedeutung die die Wtbb. verzeichnen, = "rusticus", "inurbanus", und die sich bei Borao neben der andern findet); wenden doch auch wir solche Ausdrücke gerade da gern an wo der Mangel an höflichem Benehmen aus einem übertriebenen Stolz auf den eigenen Stand entspringt. Ähnliche pejorative Bedeutungsentwicklungen sind nicht selten; vgl. Ztschr. XXVIII, 133 ff. Wenn Sainéan mit Parodi babazorro an baba "Geifer" anknüpst, so holt er es viel weiter her; denn soviel ich sehe, ist babazorro nicht "Einfaltspinsel", fast eher das Gegenteil. Aber ich meinerseits werde mich hüten hier das Wort "niemals" zu gebrauchen; ich denke, für die Wortgeschichte überhaupt

gilt ziemlich dasselbe wie — zufolge den Worten die irgendwo eine Schäferin zu einem Schäfer spricht — für die Liebe: "Il ne faut jamais dire: toujours; il ne faut jamais dire: jamais."

### Lat. locusta "Hummer".

Die beiden großen Meerkrebse, der Hummer (homarus vulgaris M. Edw.) und die Languste (palinurus vulgaris Latr.) stehen in der volkstümlichen Auffassung dicht nebeneinander, so zu sagen wie ein Brüderpaar. Wenn aber Rolland bemerkt, sie würden gewohnheitsmäßig miteinander verwechselt, so dürfte das auch mit Hinsicht auf den sprachlichen Ausdruck der hier wohl gemeint ist, nicht ganz zutreffen. Man ist geneigt sie einer und derselben Gattung zuzurechnen, aber nicht ohne die Angabe eines der wesentlichen Kennzeichen hinzuzufügen welche sie unterscheiden; man nennt also die Languste den scherenlosen oder Stachelhummer (engl. spiny lobster, auch nach ihrem gewöhnlichen Standquartier rocklobster). Umgekehrt pflegt allerdings der Hummer heutzutage kaum den Namen der Languste zu tragen ("Scherenlanguste"\* o. ä.); nur südfranz. grosso langousto finde ich bei Mistral in diesem Sinne, und das ist etwas verwunderlich, da der Hummer, wenigstens der des mittelländischen Meeres, wenn überhaupt, so nicht auffällig dicker oder größer ist als die Languste (nach Carus sind die Länge des ersteren und die des letzteren in Zentimetern: 20-60 und 22-45, nach Meyers KL6: 50 und über 50, nach dem Nouveau Larousse: 35 - 40 und bis 60, nach Baldaque da Silva für Portugal: 25 und 35; indessen nach Krisch für die Adria: über 60 und 45). Obwohl beide Krebse über die weitesten Gebiete hin nebeneinander vorkommen, so herrscht doch der Hummer im Norden, die Languste im Süden vor, jener im Ozean, diese im Mittelmeer, und sie wird von den Südromanen als Speise bevorzugt. Sie benannten sie auch zuerst als locusta (marina), und dieser Name wurde dann auf den Hummer übertragen (in den alten Glossen findet sich locusta dem άσταχός und χάραβος gleichgesetzt; ersteres bezeichnet den Hummer: ital. astaco, friaul. ástic, ven. ástese; astaco steht neben locusta = ags. gærstapa unter den Insekten in Alfrics Voc. 121, 19 WW.). Locusta im Sinne von "Hummer" haben die keltischen Sprachen am treuesten gewahrt; die lautlichen Veränderungen die es hier aufweist, haben nichts mit der neuen Bedeutung zu tun, und sind im wesentlichen vorkeltisch. Die locusta "Languste" wurde als Bewohnerin des ligustischen Meerbusens zur \*ligusta, gask. ligousto, südfranz. ligousto (ling-; so wiederum auch vom Insekt), und dann als Anwohnerin der von Algen (ital. aliga, mdl. alega, aleca, alaca) bekleideten felsigen Seeküsten zur (mdl.-ital.) alagusta, aligusta, alegusta u. ä. Für -ust- begegnet uns -ast- in lang. lingasto (Roll.), querc. ligasto "Heuschrecke", und für die Bed. "Zecke" ist diese Form der Endung die stehende: südfranz. ligasto, lingasto, lagast. Dem entspricht korn. legast "Hummer" sehr genau, aber

vielleicht nur zufällig. Kymr. llegest, bret. legest(r) dass. könnten auf ein altes ligisticum zurückgehen; Georges führt in der Tat die Schreibungen ligisticum, lecisticum an, indessen bezeugen die ital. Formen levistico "Liebstöckel" und rovistico "Liguster" einen Übergang von u zu i der erst nach den Wandel des g zu v eingetreten ist. Überall sonst hat locusta "Hummer" eine Umgestaltung erfahren die eine Verwechslung mit der Languste ausschloß, auch wenn diese, wie an den brittanischen Küsten, weniger nahe lag. Dasselbe was Wortzusammensetzung und Wortverbindung, leistet die Wortvermischung, nur in halbbewußter Weise. Wenn die Fangheuschrecke von (it.) Gelehrten als ragnolocusta bezeichnet worden ist, weil sie mit ihren Fangarmen den Spinnentieren gleicht, so vom Volke, aus ganz entsprechendem Grunde, der Hummer als "Spinnenlanguste", eig. "-heuschrecke", nur dass die Wörter für Spinne und Heuschrecke sich fest ineinander geschoben haben. Daran aber schließen sich noch manche phantastische Weiterbildungen die das ursprüngliche Wort gänzlich verdunkeln, während es für die Bed. "Languste" auch in den letzten Ausläufern wie aliusta, ravosta noch deutlich zu erkennen ist. Die erste Stufe der Differenzierung von locusta "Hummer" ist rein lautlicher Art, und der Wortform als solcher eigen; der stimmhaft gewordene Guttural wird durch den Labial ersetzt: \*logusta ! \*lobusta. Das b begegnet uns auch in bask. (b.) lanbrotša "Heuschrecke", in lim. lebacho, bourb. loubâche (Roll.) "Zecke", in bret. labistr(enn) "kleiner Meeraal" (vgl. wegen der weit vorgerückten Bedeutung lobster, südengl. "junge Seezunge"), wo das b anders beurteilt werden muss als in bret. kabestr | lat. capistrum. Es ist ja möglich dass ags. lopust "Hummer" auf einem vulgärlat. \*lopusta beruht, wenn auch das lopostris (Dat. Pl.) C. gloss. 1. V, 390, 19 dafür kein Zeugnis bildet (es ist nicht sowohl, wie Kluge Gr. d. germ. Phil. 2 I, 340 sagt, eine Nebenform von locusta als eine Latinisierung des ags. Wortes). Aber dann hätte sich in locusta (oder lucusta), \*logusta, \*lobusta ein lat. lupus, vulg. lopus eingemischt, das "Spinne" bedeutet haben müßte, entsprechend dem gr. lúzoc "Art Spinne" und wie es scheint, bestätigt durch bask. (nn. l.) lupu, (nn.) lipu "Spinne", (b.) lupu, (g.) lipu "Raupe", "Skorpion". Für wahrscheinlicher halte ich jedoch dass ein schon entlehntes Wort durch ags. loppe "Spinne" umgeformt worden ist, welches loppe sich merkwürdigerweise an Stelle eines lat. Wortes (etwa des eben nur vermuteten lupus?) in Alfrics Voc. 121, 27 WW. findet. Ein andres Wort für "Spinne", insbes. die "Wolfsspinne", nämlich \*tarántula, kürzer und älter zu Tarent selbst taranta, port. taranta (vgl. span. atarantado), ält.-franz. tarente, südfranz. taranto, hat mit seiner zweiten Hälfte die von loc(usta), bez. \*lob(usta) verdrängt: ast. llocántalo 1 (bei Rato; C. Michaelis gibt llocántaro)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da ich diese Form bei Rato mit "marisco" übersetzt fand, glaubte ich ihr die Bed. "Art Schaltier" beimessen zu dürfen, und stellte sie daher Rom. Etym. II, 20 unter "cloca" cochlea. Mein Irrtum wurde mir zuerst klar als ich bei Saura span. lobagante als "marisco" bezeichnet sah. Ich verbessere

und val. llomantól (assim. für \*-ban-) "Hummer" (wie alle folgenden Wörter). Diese Formen mit llo- sind im allgemeinen rasch überwunden worden, indem die Silbe zerdehnt wurde. Zunächst zu leo- unter Einfluss von leopardus, besonders aber von altit. liofante; dieses letztere Wort ersetzte geradezu \*lob-anto: südsard. (Tortoli, Ostk.) liofanti. Gleichsam ausgebessert wurde das zu neap. alefante mit dem Zusatz de mare (Costa Voc. 2001. S. 12 gibt elefante de mare für Neapel und Tarent, elifante für Reggio), verkürzt zu tosk. leone (R. del Rosso Pesche . . . nell' Etruria marittima S. 680: .. astacus marinus, da noi detto lupacante o leone"). Neben llocántalo stellt sich gal. (nach C. Michaelis ast.) leocántaro. An diesem Punkte mischte sich nun wieder das ursprüngliche Wort ein, und zwar \*lig(usta) (s. oben), wenn der Labial, \*lob(usta), wenn der Guttural vor dem Tonvokal stand. Demnach einerseits nizz. ligouban, dann mit Einschub des Nasals mars. lingoubau (vgl. mars. lingousto "Languste"), mit Umstellung des Nasals südfranz. ligoumbau, mit Doppelsetzung des Nasals südfranz. lingoumbau, mit Angleichung dieses ling- an longus oder des -i- an das folgende -u- südsard. (Carloforte, Südw.) lunguhandi, wovon sich einerseits, mit Anlehnung an liofanti (s. oben), abzweigt südsard. lung fanti, mittelsard. (Bosa, Westk.) lung fante, anderseits, mit Anlehnung an einen Volksnamen, gen. lungobardu (Nemnich gibt lombardo). In Südfrankreich, insbesondere im Languedok hat man die Bezeichnung des Hummers als Lombarden unpassend gefunden: und man nennt ihn no(u)rman(d); eine vermittelnde Form ist südfranz. lo(u)rman(d); an beiden ist aber wohl ein von Nemnich bezeugtes norm. hormar beteiligt, dem ich allerdings nicht weiter nachgeforscht habe. - Diesem östlichen (nämlich südfranz. und ital.) ligub- steht im Westen lolig- gegenüber: ast. (Colunga) llobicante, gal. lombrigante (gal. bicancora groise Art Taschenkrebs" nach Cuveiro (lobic-?), span. lobagante, daraus mit scherzhafter Volketymologie (wohl andal?) bogavante (eig. "erster Ruderknecht auf jeder Bank einer Galeere-), modernisiert zu bocadelante, altport. lubegante, lubagante, lobagante, neuport. lavagante, labagante, labugante, indl.-port. navegante. C. Michaelis Rev. Lus. III, 178 sieht in dem lombrigante den Fadenanfang des wirren Knäuels; ich das Fadenende, und ich glaube sie würde das gleiche getan haben wenn sie nicht bloß die auf der iberischen Halbinsel üblichen Benennungen ins Auge gefasst hätte. Das ital. lupicante (die hie und da vorkommende Schreibung lupp- ist gewiss fehler-

gleich noch einen hiermit zusammenhängenden, ebenda S. 190 begangenen Irrtum, für den ich Guarnerio verantwortlich machen muß. Er hatte gesagt, sard. gioganzinu sei nicht wie Rolla wollte, von giogare herzuleiten, sondern von gioga \rangle cochlea. Indessen hat Rolla doch Recht. Erst jetzt nehme ich wahr daß gioganzinu soviel ist wie ein Wasserinsekt, entweder (nur so Rolla) "girino nuotatore", "Drehkäfer" oder (so gibt Marcialis daneben an) "idrometra", "Wassertreterwanze". Beide Tiere führen Bewegungen von außerordentlicher Schnelligkeit aus, das eine indem es sich auf dem Wasser dreht, das andere indem es darauf läuft; jenes heißt daher auch danzana. Für gioganzinu gibt Marcialis als Nebenformen giogulana, gioguana an.

haft), für das bei Tommaseo-Bellini ein Beleg aus dem 16. Jhrh. steht, und welches in Toskana lebendig zu sein scheint (lupacante s. oben) dürfte aus Spanien entlehnt sein (span. lob- wurde mit ital. lup- übersetzt). Ob ancon. argano (Nemnich), tar. (und serb. von Ragusa) carlo und andere Namen des Hummers hierher gehören, weiß ich nicht; mit Bestimmtheit leugnen läßt es sich nicht wenn wir erwägen mit welcher Mühe wir unter der Maske des "Elefanten" und "Löwen", des "Lombarden" und "Normanders", des "Ruderknechts" und "Seefahrers" die "Heuschrecke" entdeckt haben.

### "Maulwurfsgrille" im Rom.1

(zu Studj rom. IV, 149-165).

Cl. Merlo hat, wobei ihm wohl seines Lehrers Salvioni "Leuchtkäfer" (Hochzeit Salvioni-Rossi 1892) vorleuchtete, der weit weniger poetischen, aber nicht minder merkwürdigen Maulwurfsgrille ein sorgfältiges Onomastikon, mit einem hübschen, leider nur geschriebenen Titelbild, gewidmet. Wir haben dergleichen sehr nötig und vieles dergleichen; wir atmen ja auf wenn durch die eintönige Mannigfaltigkeit, die willkürliche Gesetzmäßigkeit des Lautwandels hindurch, Menschen und Dinge in ihren lebendigen Beziehungen zueinander uns erkennbar werden. Mit vielen andern Tieren ist die Maulwurfsgrille verglichen worden, besonders mit dem Maulwurf, woher sie auch ihren gelehrten Namen grillotalpa führt (hierher gehört auch mdl.-franz. vourpe, Ztschr. XXVI, 396). Wegen des rotbraunen, seidenglänzenden Filzes der sie bedeckt, mit dem Bären, aber nur im Lande der Bären selbst: russ. medvedok, slow. medvedec, serb. medvedac, -ak, eig. "Bärchen". Mit der Ackermaus (mus agrarius Pall.) oder der Waldmaus (mus silvaticus L.): friaul. musane; denn so (nicht von muse "Schnauze", sondern { mus \*aranea, das im Rom, öfter verkürzt worden ist) heißen auch die beiden andern Tiere (vgl. d. Riehmaus). Mit Frosch oder Kröte: mdl.-franz. raine, fausseraïe (nicht -rr-), d. Reitkröte. Mit dem Salamander: mdl.franz. te, ta (taits hat Nemnich) = te, ta, tac u. s. w. "Salamander" (Roll.), und auv. tête-vache = mdl.-franz. tasse-vaiche, tosse-veche, tette de vache "Salamander". Mit dem Krebs: (mdl.-ital. u. -franz.), d. Erdkrebs (entsprechend russ.), megl.-rum. racică. Mit dem Skorpion (in manchen Gegenden gilt der Biss der Mg. für giftig): norm. lothr. scorpion (aber den Skorpion selbst gibt es dort nicht), arom. scracu. Ich bin geneigt auch in lang. es quir, eschirpe, escherpi "Mg." das alte prov. escorpi, bearn. escrepi, escripi "Skorpion" wiederzufinden, welches durch das von Merlo angeführte Verb nur umgestaltet worden wäre (mit Anlehnung an gleichbed. destrücki) oder sich mit einem unserem Zirpe entsprechenden Worte vermischt hätte. Für ein solches, also mit escirpa u. s. w. unvereinbares halte

Die bei Merlo als "voci oscure" und gar nicht vorkommenden rom. Wörter zeichne ich durch gesperrten Druck aus.

ich lang. cićupre "Mg.", nämlich { \*silpre, \*sirpre (vgl. arom. țiripuliŭ u. s. w. oben S. 17). Mit der Kellerassel: saint. treue in beiden Bedd. = franz. truie "Sau"; südfranz. pourcagnou hat nur die Bed. "Mg.", aber gewiss durch Vermittlung von "Kellerassel" (ebenso wie bulg. poporo prasence "Mg.", eig. "Pfaffenschweinchen"; vgl. slow. prasiček "Kellerassel"). Mit andern Insekten: serb. ronac "Mistkäfer" und "Mg."; madj. lótetű "Mg.", eig. "Pferdelaus". Mit der Schnecke: frascat. ciammella. Obwohl Merlo dieses unter den dunkeln Wörtern anführt, vergleicht er doch ganz richtig abr. ciammarica (so auch märk., zu Ascoli Pic., s. Ztschr. XXVIII, 484) u. s. w. "Schnecke" dazu. Das wichtige chian. ciaramella "Mg." ist ihm entgangen; vgl. abr. ciaramelle, ciammarelle, ciarmarelle, "Schmetterling "1, und arezz. ciaramilia "Gebäck in Schneckenform" (= flor. chiocciolino), metaur. ciaramilla, ceramilla "Osterbrezel" neben ital. ciambella "Brezel". Denn dieses Gebäck hat seinen mittelital. Namen, in dem man suavillum zu erkennen meinte, in der Tat von der Schnecke entlehnt (vgl. Rom. Etym. II, 23 ff. Ztschr. XXVI, 322 f.); Norditalien gebraucht ihn mit stimmhaftem Anlaut: giambela, zambela, daher südfranz. jambeleto, gimbeleto u. ä. ("d'origine incertaine" Dict. gen. unter gimblette), Friaul mit Reduplikation cicimbele; Süditalien hat dafür tarallo, -a. Dass die Mg. auch kurzweg als "Wurm" bezeichnet werden kann, versteht man leicht; ital. vermine steckt in dem versil. verminice "Mg.", das wohl nur in der Endung für Merlo dunkel ist. Dieses vermin- scheint mir freilich eine Umbildung von d. Werbel "Mg." zu sein, welches in den Mdd. Frankreichs und Norditaliens mit verschiedenen, aber naheverwandten Bedeutungen auftritt (z. B. bearn. barbóu "Kellerassel"). Ich habe darüber Ztschr. XXVI, 395 f. gehandelt, wozu man vergleiche Ernault Rev. celt. XXV, 277 ff. XXVII, 77 ff. (im Anschluß an bret. gwerbl "Geschwulst"). Der gewöhnliche deutsche Ausdruck für die Mg. ist Werre (daraus + Wiebel leite ich Werbel ab), Werl (daher slow. vrlec "Mg.", s. Strekelj Zur slavischen Lehnwörterkunde S. 73). Dem Werre nun entsprechen südfranz. bar, baro "Mg.", sowie gewisse Wörter ähnlicher Form und Bedeutung; "l'etimo non è chiaro", sagt Merlo; sie hätten demnach unter die "voci oscure" gehört. Mit dieser Wortgruppe berührt sich innigst, wie ich a. a. O. auseinandergesetzt habe, eine andere, aus der südfranz. baboi u. s. w. "Mg." stammen. In der langen Anmerkung welche Merlo hierzu gibt, zeigt er sich auf dem richtigen Weg zur Würdigung dieser zweiten Gruppe. Ich habe seit lange die Absicht mich eingehender mit ihr zu beschäftigen, nachdem ich schon Ztschr. XIV, 178 ihren Charakter angedeutet hatte (gegen die dort gegebene Erklärung von ven. momò "Drohung" wird wohl Vidossich Archeogr. triest. 1906 S. 78 die seinige nicht aufrecht halten).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es liegt eine Übertragung von "Raupe" auf "Schmetterling" vor; für "Raupe" und "Schnecke" aber stellt sich leicht dasselbe Wort ein — die zweite Hälfte von abr. ciammaruca = -ica geht auf eruca zurück (s. Rom. Etym. II, 1931.).

Auch die Lieblingsspeisen der Mg. oder vielmehr diejenigen derselben bei welchen sich die Menschen am meisten geschädigt fühlen, haben an der Namengebung großen Anteil. Ich bemerke nur daß sich zu dem "Lauchverwüster" Südfrankreichs und Piemonts auch neugr. πρασόχουρας stellt. Sehr auffällig ist rum. conopiştiriţā, bei Tiktin wohl richtig als "Hanfgrille" erklärt; aber die Nebenformen sind so mannigfache daß noch andere Möglichkeiten nicht ausgeschlossen erscheinen. Die beiden ersten Silben sind sogar abgetrennt und zu cucóna erweitert worden, sodaß es nun heißt Cucóna Chifteriţā u. ä. "Dame Maulwurſsgrille", was geradezu Laſontainisch anmutet.

Von den Wörtern welche sich auf die Tätigkeit des Tieres ohne Angabe eines Objektes beziehen, sind wegen ihrer Endung sehr bemerkenswert südfranz. chaplun, -elum und taiun, -um; jenes bedeutet sonst "Zerhacktes", dieses muss eigentlich soviel sein wie "Abgeschnittenes" (vgl. südfranz. rataillon bei Roll. "Mg.", eig. "Abgeschnittenes"). Die Grundlage für den konkret-aktiven Sinn ist das Abstraktum "\*Zerhackung" u. ä.; vgl. noch das auf anderer Übertragung beruhende südfranz. coutello "Mg.", das sich übrigens mit courtille (bei Nemnich), lang. courtiolo "Mg." berührt. Dem Stamme nach besonders bemerkenswert ist pav. rugaröla "Mg.". Ich bezweifle dass das lomb, rugá u. ä. von eruca "Raupe" abgeleitet ist; doch mag es damit urverwandt sein. Ein \*rucare als lat. Nebenform von runcare, über dessen etwaige Beziehungen zu erūca, rūga, corrūgus man Walde sehe, wurde sehr gelegen kommen; rugarola wurde dann ganz zum d. Rietwurm, Reitwurm, Reutwurm "Mg." stimmen, dessen erste Hälfte sich vielleicht in dem südostfranz. arête (doch auch tarrette), aridé, êrité, arote u. ä. "Mg." wiederfindet (der anlautende Vokal aus dem Artikel?). In andern Gegenden der Lombardei bedeutet rugaröla eine Art "Fingergeschwür"; ganz ähnlich slow. bramor neben und für mramor "Mg." und "Spat" (bei Pferden), "Beinfrass", "Skrofeln" (so Pleteršnik: Janežič hat nur: "Fingergeschwur", "Wurm"). Man kann sich kaum denken dass der Bedeutungsübergang bei dem slawischen Wort in anderer Richtung erfolgt sei als beim italienischen und beim deutschen ([Finger]wurm); immerhin muss bemerkt werden dass slow. mramor auch "Marmor" und lat. marmor auch "Spat" ist.

Lat caucus,

welches im Rumänischen fortlebt und auch in das Kymrische, Angelsächsische und Baskische eingedrungen ist, habe ich Bask. und Rom. S. 21 noch im wallis. ko, kö gefunden; genauer ist dieses caucus + cochlea (\*coca), von deren Berührung ich schon Rom. Etym. II, 21 gesprochen hatte.

### Ital. tecomeco

wird bei Tommaseo-Bellini zunächst erklärt als "colui che, parlando teco, dice male del tuo avversario, e parlando col tuo avversario

dice male di te". Aber weit deutlicher ist das ausgedrückt in den ebenda unter 3 angeführten Versen Antonio Puccis (14. Jhrh.):

A noja m'è chi è di tecomechi, Che a te di me, a me di te mal porge.

Daneben wird ein anderer Gebrauch des Wortes verzeichnet: "fare a teco meco con uno" = "mit einem auf Tod und Leben kämpfen", eig. "auf , du oder ich?" mit einem spielen", sodass teco und meco auf Attraktion ( con uno) zurückzuführen sind. In ähnlichem Sinne wie a teco meco sagt man auch a tu per tu; doch bedeutet bei demselben Fagiuoli (18. Jhrh.) .. stassi ognor colla morte a tu per tu" etwas anderes als "facendo colla morte a teco meco" ("den Tod herausfordernd-), nämlich: "er ist immer dem Tode nah". Diesem a teco meco kommt bask, teke-meke (von Kindern verkleinernd: teke-meke) sehr nahe, welches de Azkue aus einer einzigen (ronk.) Ortschaft beibringt, und nur mit "provocando, tentando" übersetzt, ohne Hinzufügung eines Beleges. Einen dritten Gebrauch des Wortes finde ich bei Tommaseo-Bellini u. s. w. nicht erwähnt: "unter vier Augen", eig. "ich mit dir, du mit mir"; so in der Tancia (17. Jhrh.): "di soppiatto a teco meco dille", wie Fanfani zu der Mea von Lori 83, 7: "falli du' techimechi" (man beachte den doppelten Plural) zitiert. Diese italienische Substantivierung ist ins Deutsche eingedrungen: Techtel-mechtel "geheimes Einverständnis", insbes. "geheime Liebelei". In letzterem Sinn ist das Wort, so viel ich weiß, durch ganz Deutschland verbreitet, zum mindesten überall verständlich. Daneben hat es sich gerade da wo es zuerst deutsche Formung erhielt, in Süddeutschland begrifflich auch stark abgeändert; wenigstens übersetzt es Schmeller mit "Wirrwarr", "Durcheinander" ("das große tumultuose Techtlmechtl der Welt"; "gibt es unter den Frauen allerley Tächtmächtl, Tritschtratschl, Zank und Hader"). Der Tscheche hat daraus tlachy machy "Geschwätz" gemacht (mit Anlehnung an gleichbed. tlachy), welches schon aus dem 17. Jhrh. bezeugt ist; damals sagte man sedlské tlachy machy "Verlobung bei den Bauern". Neuerdings heisst es auch tlachy a machy. Wir haben also hier einmal eines der internationalen Zwillingspaare (schuri-muri u. s. w.) dem wir sein Geburtsland nachweisen können.

# Mlat. papparo "Kropf"

in den Reichenauer Glossen wird von Hetzer 7. Beih. S. 43 ausführlich besprochen. Er sagt, es sei lat. und roman. nirgends zu belegen. Allein unter den Weiterbildungen von \*pappus fehlen bei ihm nicht nur alle südfranzösischen, sondern auch span. papera, port. papeira "Kropf" { \*papparia, wozu ich Ztschr. XI, 478 bask. paparo u. a. gestellt hatte. Bask. -o kann einem rom. -a und einem rom. -o entsprechen, und somit auch zu einem papparo der Glossen stimmen das eine romanische Form (\*papparium wäre; wir müssen das aber doch wohl als eine lat. (Gen. papparonis) betrachten. Zu

pappare "essen" hat sich neben pappa "was gegessen wird" ein \*pappus "was ist" eingefunden; ebenso im Deutschen zu pappen "essen" neben Pappe "Kinderbrei" ein (mdl.) Pappe, Päppe "Mund". Und ähnlich verhält sich \*papparia zu pap(p)arium "Brei". Die hierhergehörigen bask. Wörter stelle ich aus de Azkues Wtb. zusammen:

papa nn. "Brust".

papalote 1. b. "fettleibig", 2. hn. "Schrunden an den Brüsten".

papalu g. hn. "Kropf der Vögel".

paparo 1. l. hn. "Kropf der Vögel", 2. l. "Wange".

papatš s. "Rothkehlchen".

papeleta r. "Drüsen".

papera g. "Kehle".

papo 1. hn. nn. r. s. "Brust", 2. hn. nn. s. "Kropf der Vögel",

3. b. g. "Wange", 4. nn. r. "Kropf".

popu 1. b. "Wange", 2. nn. r. "Wamme des Schweins".

papulo, papulote b. "fettleibig".

# Span. port. amorio,

welches mit amor dem Sinne nach nicht völlig zusammenfällt (span. amorio ist "Liebelei", alt "Freundschaft"; altport. amorio gibt Leite im Livro de Esopo S. 62 mit "cordialidade" wieder), lebt im Bask. (g. s. amorio, b. g. hn. nn. l. amodio) als eigentliches Wort für "Liebe", obwohl daneben auch amore (b. g. l.) vorkommt. — Wie also bask. amorio nicht direkt auf rom. amor zurückgeht, so durfte ich auch Bask. u. Rom. S. 30 bask. (g.) inkurrio "Groll" nicht direkt auf span. rencor beziehen; es entspricht vielmehr dem altspan. engurrio, in welchem alterdings rencor, \*rengor (vgl. prov. rangurar, altit. rangore) steckt, aber mit Beimischung eines andern Wortes, vielleicht des altspan. engurria, gal. engurra, agurra) span. port. arruga "Runzel".

# Berg. lecna, eg'na', ecna "Epheu"

führt Salvioni Arch. glott. ital. XV, 368 wegen des gleichbed. brianz. i-, inguen auf "inguine" zurück und "überläßt es andern zu ergründen wie der Epheu zu diesem Namen gekommen sei". Wir haben hier also eine Arbeitsteilung wie z. B. bei trouver \*tropare\*; der Phonetist sucht einen Semantisten als Gehülfen, der aber über das Ziel nicht mit zu entscheiden, sondern nur den Weg dahin gangbar zu machen hat. Man wird es verstehen wie sehr es mich befremden mußte daß gerade von Salvioni mir, in welchem "la sémantique a trouvé un brillant champion" (A. Thomas), Rücksichts-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ist nach Tiraboschi Voc. App. I, 113, "vielleicht" und nach Salvioni ohne weiteres das egna zu lesen welches sich beim Assonica (17. Jhrh.) findet (s. Tiraboschi Voc. <sup>2</sup> S. 479, wo die Verse wiedergegeben sind); aber würde eña (entsprechend den com. mail. südtir. Formen) nicht ebensogut möglich sein?

losigkeit gegen sie vorgeworfen wurde, eine Auflehnung "contro conclusioni che traggon forza e dalla fonetica e dalla semantica" (Ztschr. XXX, 537). Aber wenn Salvioni den Nachweis des begrifflichen Zusammenhangs von ecna inguine nicht versucht hat, so hat er auch den der "Lautgesetzlichkeit" nicht erbracht. Vielleicht sagt er dass sich nur inguine als gemeinsame Quelle für ecna und inguen denken lasse. Aber ist nicht die Zusammenstellung dieser beiden Formen eine etwas willkürliche? Es mussten doch die gleichbedeutenden Formen in weiterem Umkreis berücksichtigt werden; und lag es dann nicht näher ecna an berg. (in einigen Ortschaften) irna, erna, com. mail. ergna, südtir. egna anzuschließen? In der Tat tut das v. Ettmayer in seinen , Berg. Alpenmdd.' (bes. S. 65); doch vermag ich auch ihm eena \ \*exna \ \*edna \ \*edra nicht als "lautgesetzlich" zuzugestehen. Wenn wir einen Blick auf die mannigfachen Wortformen werfen welche Frankreich und Italien für "Epheu" besitzen, und insbesondere auch auf ihre räumliche Gruppierung, wobei wir zum großen Teil ein Durcheinander wahrnehmen, so werden wir sie, soweit sie sich überhaupt aus hedera ableiten lassen, im wesentlichen als die Ergebnisse nicht reinen Lautwandels, sondern wiederholter Mischung ansprechen, die wohl schon im Altertum begonnen hat, und zwar mit dem selbst schon mehrformigen inula, helenium, in den Glossen enula, elna, ella (franz. aunée, span. port. ala) "Alant". Aus dieser Ehe entsprangen zahlreiche Sprösslinge und aus deren Verbindungen wieder neue; so, wenn ich sie in roher Gestalt aufzeigen darf: enela, enera, edena, el(e)na, erna, erla, el(e)ra, ella, und mit dem Vorschlag eines 1-1: ledra, leldra, lenela, lellera, lella u. a. Allerdings besteht zwischen Epheu und Alant selbst gar keine Ähnlichkeit; aber nicht selten genügt die Ähnlichkeit zwischen den Namen um eine Mischung zwischen ihnen zu veranlassen. So sind ja auch im Deutschen Eibe und Eppich unter die Namen des Epheus geraten; dass jener ebenfalls eine immergrüne Pflanze ist, dieser ebenfalls bei Bekränzungen verwendet wurde, das sind gewiss keine zureichenden Gründe. Die deutschen Ephennamen sind nun aber auch von unmittelbarer Wichtigkeit für die Erklärung der romanischen, indem sie die Grenzen überschritten haben. In der franz. Schweiz und den anstoßenden Gebieten Frankreichs wird der Epheu mit einem Worte benannt das in der Schriftsprache die Gundelrebe (glechoma hederacea L.) bezeichnet: nämlich terrette. Die mundartlichen Formen weichen aber so stark voneinander ab; so (ohne Angabe der Vokalfarbung) teretr, taritr, tanretr, tenéto, teri, tori, toré, erèto (dies im Dép. Drôme, mitten unter der Form ero u. ä., als deren Dem. es demnach erscheinen muss), dass man zweiseln darf ob (hedera) terrestris wirklich die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es wird nicht nur aus dem Artikel und aus ligare stammen, sondern auch aus dem Worte selbst, als Reduplikation; zu lellera vgl. berg. (örtl.) ninola, Epheu".

Grundlage und gar die alleinige bildet. Das deutsche Gund(el) rebe, (Gundermann u. ä.) ist ins Friaulische mit dem gleichen Sinn aufgenommen worden: contrève, condrède; und vielleicht dürfen wir in gleichbed. franz. rondelet, rondette, rondotte die deutsche Nebenform Grundrebe, mit sehr natürlicher Anpassung, wiederfinden. Südfranz. coutère (Atlas 862. 872), nordfranz. cotér (Atlas 909), welche "Epheu" bedeuten, gehen demnach wohl auf das gleiche deutsche Wort zurück: ihre Vereinzelung ist vielleicht nur scheinbar, es könnte ja das Wort in der ursprünglichen Bed. verbreitet sein. Endlich dürste sich deutsches Epheu, das heisst eine seiner alten oder mundartlichen Formen wie Ewig, Iwen, Ifen (vgl. engl. ivy) eingemischt haben in (Jura 918) Iturou, (Nièvre 105) yavr (in der Nachbarschaft von var). Konnte nicht im Süden der Luganer Alpen aus einem solchen Iwen ein \*iguen werden, und mit Vorausnahme des ausl. n: inguen, mit Annäherung an edra: ecna? Man vergleiche übrigens ven. égano, berg. éghen, ighen "falscher Ebenbaum", welches ital. ébano wiedergibt. Das im mail. Oberland heimische erga "Epheu" könnte dem gelehrten ital. elica (von den Botanikern für den Epheu gebraucht, von lat. helix) entsprechen und berg. (V. Gandino) elem "Epheu" für \*elena stehen, mit Angleichung an berg. ulem "Ulme", (die Ulme ist im Deutschen mit der Eibe verwechselt worden; daher mdl. Iffen, Effe u. ä., übrigens auch Ilm, Elme). Die Ahnlichkeit des Auslauts mit dem von berg. (V. Cavallina) higlam "Epheu"} ital, ciclamen ist wohl nur zufällig.

Das sind Bleistiftstriche die leicht verbessert oder weggewischt werden können; ich habe nur zeigen wollen, es gebe etymologische Aufgaben deren Lösung man durch eine Skizze näher kommt als

durch einen Torso.

### Kelto-baskisches.

In Bezzenbergers Beiträgen XXX (1906), 325 ff. hat M. Olsen unter dem Titel "Ein keltisches Lehnwort im Baskischen" die Gleichung bask, andre altir, ainder, kelt. \*andera "junges Weib" aufgestellt. Ich hatte sie in meiner Festschrift "An Mussafia" (Frühj. 1905) S. 5 als eine mir längst bekannte vorgebracht (vgl. nun Meringer Ztschr. XXX, 416, dem zufolge \*anderā auch im Rom. fortlebt); kann aber jetzt, bei näherem Nachsehen, keinen früheren Beleg dafür finden als Uhlenbeck Beitr. zu einer vgl. Lautl. der bask. Dial. (1903) S. 38. Graf Charencey hatte mir als ihr Urheber vorgeschwebt, indessen sehe ich dass er "Sur quelques étymologies de la langue basque" (C. R. du Congr. sc. intern. des Cath., Paris 1891) S. 9 und gleichzeitig "Phon. soul." (aus Rev. de ling. XXII) S. 16 sich der alten Ansicht dass bask. andre mit dem gr. avno verwandt sei, anschließt. An ersterem Ort S. 6 ff. gibt er allerdings eine Liste baskischer Wörter keltischer Herkunft, unter denen - es sind ihrer 14 (grossenteils dieselben wie die von ihm "La langue basque et les idiomes de l'Oural" 1862 S. 55 verzeichneten) - ich aber kaum eines als solches anzuerkennen vermag, etwa sai "Geier"

(ir. seigh "Falke"). Potzo ("großer"), potšo "(kleiner) Hund" (welches sich durch das p- als Lehnwort erweist; s. Ztschr. XI, 492) und zakhur "Hund" haben, wenn überhaupt eine Beziehung zu den beigesetzten keltischen Wörtern, nur eine sehr weitläufige (wegen des zweiten Wortes sehe man Ztschr. XXIX, 227). Hat kymr. eidion, bret. ejenn "Ochs" etwas mit gleichbed. bask. idi zu tun, so könnte ich mir nur Entlehnung des Nordens vom Süden denken; diese würde mir immer noch wahrscheinlicher sein als die von V. Henry angenommene aus dem Ags. (ēad, \*aud "Reichtum"). Unter den Wörtern indoeuropäischer Herkunft hat Charencey a. a. O. S. 10 f. artzo (lies artz "Bär"), für welches wir gewiss nicht weiter zu gehen brauchen als bis zu dem unmittelbar daneben genannten altir, art, kymr. arth; Uhlenbeck im Et. Wtb. der altind. Spr. (1898—99) S. 33, unter rksas, setzt zu beiden keltischen Wortformen bask. artz fragweise als Lehnwort. Als dem Griechischen entnommen betrachtet Charencey a. a. O. S. o bask. orkhatz "Reh"; nämlich } δορχάς dass.; ich habe jenes Ztschr. XXIX, 559 zunächst auf ein keltisches Wort bezogen. Irgendwo, und zwar weit früher, hat Charencey bask. maile "lieb" zu ir. maith "gut" gestellt, Dodgson in der Eskuara (1893) S. 111 ihm beigepflichtet; für mich ist diese Gleichung höchst zweifelhaft, weniger für Uhlenbeck Vgl. Ll. S. 10. Das sicherste kelto-baskische Wort ist das von Olsen am Schluß seines Artikels erwähnte izoki(n) "Lachs", das wiederum ins Spanische übergegangen ist, vielleicht aber erst diesem sein -n verdankt (s. Ztschr. XIII, 526).

Da ich hier mehrfach Gelegenheit gehabt habe Charencey als Etymologen anzuführen, so will ich anhangsweise bemerken daßer ganz vor kurzem ein romano-bask. Wort als "Un mot basque d'orig ne berbère" behandelt hat (Journ. asiat. 1906 S. 313—316), nämlich alkandora span. alcandora "Art Männerhemd". Das Spanische hat es aus dem Arabischen, dieses wahrscheinlich aus dem Berberischen; hierfür hatte sich in bestimmter Weise schon Engelmann ausgesprochen (s. Gloss. S. 84, anders Simonet Glos. S. 85 f.). Das bei ihm nicht vorkommende bask. Wort war von Larramendi als Vorgänger des span. bezeichnet worden, und, wohl auf dieser Spur wandelnd, hat der gleichfalls einen bask. Namen tragende P. Lerchundi (Voc. esp.-arab. del dial. de Marruecos, Tänger 1892) sogar das mar.-arab. qandora (u. d. W. camisa) zu einer "voz vascongada" gemacht. Charencey aber meint: "les Basques, sans doute, furent frappés de surprise à la vue de ce costume porté par les con-

quérants musulmans de l'Espagne" u. s. w.

H. SCHUCHARDT.

# Sulle pretese rime prepostere del Petrarca.

Per brevità, chiameremo 'prepostere' quelle fra le rime di Francesco Petrarca, le quali, pure parlando di Laura come di donna ancor viva e operante, sarebbero state composte "a freddo" dopo il 1348, anno della morte di lei, solo per esercitazione poetica, ovvero per compiere un preconcetto disegno nella raccolta di rime, a cui, parimente per brevità e chiarezza, e con licenza dei critici, seguiteremo a dare l'appellativo di 'Canzoniere',1 da alquanti anni in qua messo al bando: 2 per estensione, poi, chiameremo altresì

2 Il CESAREO ha insistito per il titolo 'Poesie Volgari': ma avrebbe dovuto prima accertarsi che il vocabolo 'poesia' nel significato di 'componimento poetico', e segnatamente al plurale, si attagli a un'opera del trecento; mentre, a mia notizia, quella parola comincia nella lingua nostra ad esser presa in tal senso ben tardi, e in tempi di decadenza; cioè appena e timidamente sul finire del sec. XVI. Guardiamoci dal camuffare il povero Petr. in un'acconciatura di tempi seriori e troppo diversi; come fa chi in certi quadri e figure [quali le incisioni che fregiano il libro, - ed ebbe l'onore di varie edizioni con titoli diversi, -- che la DOBSON scrisse in inglese sul Petr., dietro la scorta dell' opera allor recente del DE SADE] lo veste nell' acconcistura contra cui così spesso e con tanta retorica veemenza egli invei. Che dire poi del SALVO-COZZO, che prima adotta il nome 'Rime Sparse' (su cui cf. APPEL, Die Triumphe l. cit.) e ora (Giorn. Stor., XLVI, 370) vien suori col singo-larissimo nome Rime Volgari?

<sup>1</sup> È così comodo, che l'usarono, non pure il DE NOLHAC, l'APPRL e il MESTICA (il CESAREO prima, nell'articolo La nuova critica del P., in N. Antol., vol. LXVIII, Ser. 42, 1897, p. 259, lodò il Mestica per l'ostracismo dato a quel nome; poi, avvertito del suo abbaglio dal SALVO-COZZO, Le "Rime Sparse" ecc. in Giorn. Storico della lett. ital., XXX, p. 380 n., si ricorresse nella ristampa in vol. de' suoi vari scritti petrarcheschi col titolo Su le "Poesie volgari" del P. ecc., Rocca San Casciano 1898), non pure il Cochin (che ne fu ripreso dal CESAREO, recens, in Giorn. Stor., XXXII, p. 405), ma lo stesso CESAREO prima del giugno 1895, e gli siessi CARDUCCI e FERRARI che venuti dopo, alla loro ediz. (Firenze, Sansoni, 1899) della famosa raccolta dettero il semplice titolo Le Rime di F. P. (cf., p. es., a p. XXI sgg., e 147). 'Canzoniere' dissero anche gli antichi quando vollero esser brevi: p. es. lo SQUARa ZAFICO in nota al son. Vago augelletto sin dalla prima assai rara ediz. del 1484, la quale termina altresì colle parole "Finis del canzoniero di Francisco petrarcha . . . " (cf. N. QUARTA, I commentatori quattrocentisti del P., Napoli 1904, p. 13); e Sebastiano Fausto da Longiano nella "Vita di Laura" premessa alla sua rara ediz. del 1532. Se non fosse apocrifa, come dai più ora si crede forse a torto, la Vita del P. attribuita a LUIGI PERUZZI ci darebbe un esempio anche più antico dell' applicazione di quel nome alle rime del Petr. L' APPEL, Die Triumphe F. Petrarcas, Halle 1901, p. 1 n., è ancora, praticamente, per questo nome.

'prepostere' le rime di argomento non amoroso, che, comprese nella prima parte della raccolta. - sia che essa prima parte termini all' anno 1343 1 o col 1347,2 cosa che non è intenzion nostra di trattare nel presente scritto, - sarebbero state similmente composte dopo il 1348. E poiché la presente è una questione affatto a sé, sollevata con apparato critico negli ultimi anni soltanto, ci si consenta di scinderla interamente dall' altra più grossa, più ampia e più complessa sull' ordine, o disordine, od ordine parziale che sia, del Canzoniere, e sull' architettura, direm così, che per esso il suo autore aveva ideata.

A Lodovico Beccadelli, vescovo di Ragusa, cui furon noti3 gli abbozzi autografi ora conservatici in parte dal cod. Vat. Lot. 3196, nel secolo XVI parve rilevare da una postilla autografa, che il son. Aspro cor, ove si parla di Laura come di persona ancor viva, fosse dettato due anni dopo la morte di lei, cioè nel 13504: ma l'osservazione di lui non ebbe conseguenze immediate per la critica. La scoperta del cod. Vat. Lat. 3195 e il risveglio degli studi attorno al Canzoniere avvenuto sullo scorcio del secolo da poco trascorso, richiamarono l'attenzione sulla nota già vista dal Beccadelli, e ora, benché non più esistente sul Vat. Lat. 3190, rinvenuta in copia su due codici,5 riprodotta da due antichi collazionatori anch' essi del secolo XVI. Tutti, leggendola, l'intesero come aveva fatto il buon vescovo di Ragusa; intesero, cioè, che il sonetto fu scritto nel 1350. Innanzi a un'attestazione non sospetta del Petrarca stesso non vi era dritto a dubitare: per lo meno di un componimento si era certi ch' egli lo dettasse a freddo, ed era legittimo sospettare che il caso non fosse isolato.6 A uno studioso, infatti, è sembrato di poter additare con sicurezza un discreto numero di altri componimenti preposteri;7 e la critica, più o meno discorde nei particolari, in massima l'ha seguito.

Ma . . . è proprio vero che la postilla voglia dire quello che

i critici han creduto che dica?

2 CARDUCCI e FERRARI, Op. cit., p. XXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MESIICA, ediz. crit. de Le Rime di F. P., Firenze 1896, p. VI.

<sup>3</sup> Le varianti da lui date di su gli autografi, vennero pubblicate, insieme colla Vita che egli ci lasciò del Petr. in Le Rime di F. P. ecc., Verona 1799, da F. Morelli (I, pp. 60-75), poi da Cr. Pasqualico in Trionsi di F. P. Venezia 1874, pp. 2-12; e infine da C. Appel, Zur Entwickelung italienischer Dichtungen Petrarcas, Halle 1891, pp. 2-7.

APPEL, Op. cit. p. 3-4.
 Il cod. Casanatense A, III, 31 (ora, con nuova segnatura, 924), cui segnalò primo l'APPEL, dal quale vennero date alla luce le varianti, nell' opera

segnalo primo l'APPEL, dal quale vennero date alla luce le varianti, nell'opera cit. Zur Entwickeiung, pp. 126-161; e il cod. Palatino della Biblioteca di Parma, 1636, scoperto e pubblicato da F. PELLEGRINI, nell'opera: F. P., 1 Trionfi secondo il cod. Parm. 1636 ecc., Cremona 1897. Su quest' ultimo cf. N. QUARTA, Studi sul testo delle rime del P., Napoli 1902, pp. 5-20.

H. COCHIN, La Chron. du "Canzoniere" de P., Patis 1898, pp. 3-4.

CESAREO, Sull'ordinam. dello poesie volg. di F. P., in Giorn. Stor.
XIX, pp. 244-46, 283-85, 289-303; XX, pp. 100, 102, 111-16; Le "Poesie volgari" del P. secondo le indagini più recenti, in N. Antol., LVII,

S. 32, pp. 618-19, e di nuovo in Giorn. Stor., XXXII, pp. 411-12.

Mio parere è che la postilla non è stata intesa a dovere, per quanto semplicissima, e che il sonetto non è del 1350. Se, malgrado la prevenzione generale in contrario, mi si conceda paziente attenzione, — e qui ripeterò: "Batti, ma ascolta", — non dispero di convertire il lettore.

E quando vi riuscissi, già più che a mezzo sarebbe percorso il cammino conducente a negare l'esistenza di rime prepostere nella famosa raccolta, con che non intendo di rifiutarmi a percorrerlo intero, fino in fondo.

#### T.

La postilla nel cod. Cas. suona così:

1350. septembris 21. martis hora 3. die Mathei [sic] apostoli; propter unum quod leggi [sic] Padue in Cantilena Arnaldj Danielis. Aman prians fafrancha cors uffecs; 1

nel cod. Parm. invece è in quest' altra forma:

1350. septembris [manca il giorno del mese], martis hora 3. die Matthæi apostoli: propter unum quod legi pridie in Cantilena Arnaldj Danielis. Aman prian la francha cor huffres.<sup>2</sup>

Le parole provenzali della nota costituiscono quasi per intero (ma, si noti, non per intero) il verso:

C' aman, preian s' afranca cors ufecs,

(vale a dire: Poiché amando, pregando si ammansisce un cuore altero), 40º della canzone Amors et jois e liocs e tems di Arnaldo Daniello.<sup>3</sup>

A parte l'esitazione sopra un punto di nessuna importanza nella presente nostra ricerca, possiamo ricostruire così la postilla vista dai due collazionatori:

1350. septembris 21. martis hora 3. die Matthei apostoli; propter unum quod legi pridie [o "Padue"?] in Cantilena Arnaldj Danielis. Aman preian s' afranca cors ufecs.

Sono parole tutt' altro che sibilline; eppure il loro senso è stato alterato in più modi. Per esempio, il Mestica le tradusse così:

,,1350. 21 settembre, nell'ora terza di martedì, giorno di Matteo apostolo; a proposito di un verso che lessi a Padova in una Cantilena di Arnaldo Daniello; il qual verso è, ecc".4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fol. 101<sup>2</sup>. Cf. APPEL, Op. cit. p. 129. Nello sciogliere i nessi e nell'integrare le parole seguo il MESTICA, Op. cit., Nota stor. al son CCXXVI, pp. 370—71: il CESAREO in Giorn. Stor., XXXII, p. 405 n., lesse un po' diversamente le parole provenzali così: "A man prian' frafrancha cor suffers."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PELLEGRINI, Op. cit., p. XI. La data nell' originale doveva essere realmente poco leggibile, perché anche il BECCADELLI non vi si raccapezzò, e lesse, male "VI" (APPEL, Op. cit., p. 3). Il collazionatore Cas. probabilmente si lasciò guidare dall' altra indicazione parallela, "die Matthei apostoli".

<sup>3</sup> Cf. CANELLO, La Vita e le opere del trovat. Arn. Daniello, p. 114.

<sup>4</sup> Op. cit., Nota stor. cit., p. 371.

Senza contare il "propter" voltato in "a proposito di"; i è manifesto che l'espressione "unum QUOD" suppone un nome tacito di genere neutro, che non può essere "versus" di genere maschile, necessario se vuolsi tradurre al modo che fa il Mestica.

Come suole spesso in casi consimili, la nota è fortemente ellittica: manca presso che tutta la proposizione principale, e manca il nome della cosa di cui si tratta. Ora, secondo l'interpretazione universalmente data alla nota, la cosa di cui in essa è questione, sarebbe il sonetto tutto intero; e se così fosse, integrandola, la postilla vorrebbe dir questo:

Ho scritto il presente sonetto nel 1350 ecc. ecc., per uno che lessi in una canzone di A. Daniello ecc. ecc.

Ebbene, cotesta interpretazione a me pare assurda. E invero, in una formola come la seguente:

Ho scritto questo [...] a motivo di uno che lessi ecc.

domando io, se è mai possibile sottintendere, al posto dei puntolini, altro nome all'infuori di quello a cui mentalmente si riferisce l' "uno che"; e, reciprocamente, se è possibile riferire l' "uno che" ad altro nome che a quello destinato a occupare il posto dei puntolini. Per me, la cosa è semplicemente impossibile; per me è un' assoluta necessità logica e linguistica che l' espressione

Ho scritto questo sonetto a motivo di uno di A. Daniello, significhi:

Ho scritto questo sonetto a motivo di un sonetto di A. Daniello.

E qui nasce l'assurdo. Dov'è cotesto sonetto del trovatore provenzale, quando, per lettera espressa, trattasi di un verso non compiuto di una canzone? Dunque non è la parola sonetto? che trovavasi in mente al Petrarca, e che dovrebbe figurare nella proposizione principale.

Mi si opporrà: Il Petrarca può aver impiegato mentalmente il verbo "scrivere" in modo assoluto, a questa guisa:

[Scribo] propter unum quod legi etc.

1 Evidentemente il Mestica, traducendo così, era sotto l'impressione del modo che tengono i moderni nell'intestare certe poesie di occasione; quasi che anche il Petrarca avesse scritto sonetti "per nozze" o per monaca", e versi "Per un reuma d'un cantante"! Il vero senso di questo "propter" lo si può vedere nell'altra postilla petrarchesca cit. nella n. seg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Sonictum" e "sonitium", "sonicta" e "sonitia" risponderebbero alla condizione necessaria di essere di genere neutro nel latino medievale. Anche il Petr., per es. sulla carta 12<sup>b</sup> del Vat. Lat. 3196: "... PROPTER sonitia de morte Senucij et de Aurora Que his diebus dixi ..." SICCO POLENTONE nella sua Vita del Petr. scrive "sonecta" (MEHUS, Vita Ambr. Travers., p. CXCVIII; e ora SOLERTI, Vite, p. 327. Talora, però, il Petr. fa 'sonetti' mentalmente di genere maschile anche in lât.: "hos duos misi Tomasio" (carta 3b).

Rispondo, che allora bisogna dimostrare e provare che in latino sia lecito tacere "verbum" o "dictum", una delle quali parole, come tosto vedremo, qui è sottintesa dopo "unum", senza avere espressa o pensata né l'una né l'altra voce anteriormente, alla maniera onde si suol tacerle elegantemente con "illud".¹ Secondo me, tal dimostrazione è impossibile, non essendo ciò né del latino né dell'italiano.²

Ma a che cosa si riferisce dunque la nota?

Abbiamo rilevato che l', unum quod" suppone un sostantivo neutro. La cosa che ispirò il Petrarca fu un verso, non perfettamente intero, d'una canzone di Arnaldo Daniello: ma versus è di genere maschile, quindi, ripeto, non era in mente al Petrarca. Ne segue ch' egli pensava a parola neutra latina significante 'pensiero', 'concetto', 'motto', o altra cosa simile, come verbum, dictum.<sup>3</sup> Monsignor Beccadelli, infatti, con miglior senso di latinista, intese che il Petrarca fu "mosso da un detto di Arnaldo Daniello". Né per capricciosa scelta il Petrarca pensava piuttosto a parola neutra di tal senso che al maschile versus: la sentenza a cui egli allude, è racchiusa in men d' un verso nella canzone provenzale e in non meno di tre versi nel sonetto italiano, questi:

Non è sì duro cor che lagrimando, Pregando, amando, talor non si smova, Nè sì freddo voler che non si scalde.

Talché né per le parole della canzone né per quelle del sonetto il vocabolo versus (e al singolare) sarebbe stato esatto. Insomma il concetto che il Petrarca volgeva in mente era, o m' inganno, il seguente:

¹ In tal caso "illud" è seguito da un genitivo, ovvero è accompagnato da un aggettivo ("illud Platonis", "vergilianum illud" e simili); ed è, naturalmente, frequentissimo nel nostro autore. Questa maniera è passata anche all'italiano letterario ("Ricorda quel di Dante", "Somiglia quel dell' Ariosto", "È il virgiliano ..." ecc.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quando il nostro autore usa "unum" senza antecedente, non tace mai né "verbum" né "dictum": — "Videtur enim mihi unum Plauti dictum, non tam illi ætati ... convenire, quam huic nostræ". Fam., IV, vij (I, 216). "Non intelligo quid Platonem faciat poetam, nisi unum forte Panetii verbum a Tullio relatum ...". Fam., IV, xv (I, 239). Nella postilla, se la proposizione principale fosse espressa, dovrebbe trovarsi in essa l'antecedente "verbum" o "dictum".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L' una e l' altra di queste voci, com' era da aspettarsi, incontrasi di frequente in tal senso nel latino già assai più classico del nostro autore. Eccone un esempio in cui sono tutt' e due: "Sitim metuis et calles arenosos, et serpentes sub leone terribiles? Sed alterius . . . viri dictum accipe: '... Serpens, sitis, ardor, arenæ Dulcia virtuti, gaudet patientia duris'. At mortem gladiosque formidas? Sed et hic verbum illud occurrat alterius viri fortis; '... Mors ultima pœna est, Nec metuenda viris . . .'". Fam., III, x (I, 158). Parimenti, com' è pur naturale, il Petr. in tal senso valsi anche dei vocaboli proverbium (p. es. "Varronis proverbium est . . ." Fam., I, vj), vox ("illam saluberrimam Cleanthis vocem . . ." Fam., II, iv) e sententia.

Chiudo il presente sonetto con questa sentenza mosso da *una* di Arnaldo Daniello.

E perciò, conchiudendo, è ai versi ultimi del sonetto, non al sonetto intero, che va riferita la postilla cagione di tanto deviamento della critica.

Qui ancora si obbietterà: — E perché mai, se la cosa sta così, la nota era scritta proprio in testa al sonetto e non accanto all' ultima terzina, fatto indubitabile, stante il perfetto accordo in questo dei due collazionatori?

Potrebbe bastare l' aver dimostrato ch' è logicamente e grammaticalmente assurdo il riferire la postilla a tutto il sonetto: ma fortunatamente abbiamo un altro elemento per darci lume anche su questo. Il collazionatore parmense è stato molto più accurato del casanatense nel riprodurre, relativamente a questo sonetto, tutto ciò ch' egli vide nell' originale; e, fra l' altre cose, ha riprodotti due segni convenzionali di richiamo: uno (§)¹ accompagna una posteriore separata redazione della prima terzina; l' altro (=) è accanto al verso 12, primo della seconda terzina. Il significato del primo segno è chiaro: quale il significato del secondo? Nessuno evidente; e nessuno possibile, quando non sia di avvertire il lettore che a quei versi ultimi va riferita una delle due postille, e precisamente quella che ai detti versi meravigliosamente si attaglia. — Ma perché non ripetere il segno? Non so che dire: certo nemmen l' altro segno è ripetuto.²

Né questo è tutto. A meglio confermarci nella nostra persuasione, ecco un altro fatto di altissima importanza, risultante dall' esame del modo onde procedette la redazione del sonetto. Se questo fosse stato composto di sana pianta su quell' unico motivo fornito dal motto provenzale, dovremmo trovare tracce degli sforzi durati nella composizione ad appiccicare il racconto di circostanze immaginarie, messe lì tanto per compiere il numero di quattordici versi; e dovremmo trovare una maggiore spontaneità e facilità di creazione nella parte racchiudente il concetto che vuolsi informatore e ispiratore dell' intero sonetto, cioè nelle terzine, e particolarmente nell' ultima. Che cosa invece osserviamo? Osserviamo il perfetto contrario: i primi 8 versi nelle due collazioni non presentano NESSUN pentimento, NESSUNA correzione all'infuori di un solo ed unico "humile" al posto di "humana" che prima il Petrarca aveva scritto; correzione tanto fine (..humana" strideva alcun poco accanto ad "angelica"),3 quanto non la si pretenderebbe mai in un

¹ Questo segno nel Cas, è un piccolo 'o' ed è ripetuto. APPEL, Op. cit. p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questo richiamo è adoperato nel ms. parmense, e a tutti i segni devesi al Petr., due altre volte: cf. PELLEGRINI, Op. cit., p. 10 e 36, e sempre allo stesso modo, cioè a fianco e al principio di un verso, e senza essere ripetuto. — Quanto al primo segno, cf. APEEL, Op. cit., p. 53.

<sup>3 &</sup>quot;In dolce [humana] humile, angelica figura."

primo getto. Nulla, dunque, proprio nulla nelle quartine, che sarebbero uscite terse, forbite, perfette, ad un sol tratto dal cervello e dalla penna dello scrittore che assomigliava sé stesso a Protogene, il quale non sapeva mai staccare il pennello dai propri quadri. <sup>1</sup> E gli ultimi 6 versi? Torturati, conciati, tartassati che loro non poteva capitar di peggio! Il collazionatore casanatense se ne stancò, e non ci diede se non parte, benché non piccola, delle varianti: il parmense al contrario, di solito meno accurato, per nostra singolare ventura questa volta ha superato in pazienza il suo compagno.

Di fronte a un contrasto, sto per dire, così violento 2 e abba-

gliante, come rifiutarsi a ricavarne la legittima conseguenza?

Potrei qui arrestarmi; nondimeno mi piace intrattenere il lettore anche sull'altra postilla a cui abbiamo accennato: dal suo esame vedremo scaturire nuova e inattesa luce.

I collazionatori ce l'hanno conservata con qualche differenza di lezione. Il cod. Cas. ha (Mestica, op. cit., p. 371):

Transcriptum in ordine 1356. dominico in vesperis, 6. novembris, nullo mutato, nisi uno verbo pro "ripensando", "rimembrando": quia sic et ego dicam, et alij jam, et ita esse putabam;

## e il Parm. (Pellegrini, op. cit., p. x1J):

1356. Douīca in Vesperis, 6 Nouemb. nullo mutato, nisi uno uerbo pro ripensando rimembrando, Quia sie et ego dixeram et alij iam et ita esse putabam.

Oltre, dunque, la differenza in meno del sacramentale "Transcriptum in ordine" che ora non c'interessa, oltre qualche altra differenza che non c'interessa neppure ed assai lieve, il Parm. ha un "dixeram" accanto al "dicam" casanatense.

Il Pellegrini già notò che il "dixeram" del suo manoscritto "merita considerazione, riuscendo forse più chiaro deil' altro modo [cioè, dell' altra forma] verbale". Io aggiungo addirittura che "dicam" per me è lezione erronea, perché non si accorda né con quanto precede né con quanto segue nella notizia. 3-

l Leggendo in Plinio il Vecchio (XXXV, 36) che Protogene non rifiniva mai di ritoccare le sue tele, annotò nel codice da lui posseduto (ora Parigino 6802, fol. 256b): Attende, Francisce, dum scribis (Cf. DE NOLHAC, P. et l'humanisme, p. 274). E all'amico Donato degli Albanzani (il De Nolhac non avvertì il passo), Sen., V, iv: "Nosti morem: alter Protogenes, nescio e tabella manum tollere".

<sup>3 ,...</sup> violenta est veritas", Fam., XVII, x (II, 452).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E invero: 1º Il poeta scrivendo "Quia ego etc." assegna le ragioni perché aveva detto una certa cosa (vedremo dopo quale) nel suo sonetto. Sono tre ragioni, come indicano i tre "et". Ora che razza mai di ragione sarebbe la prima: Ho scritto così, perchè così dirò (o sia pure: Ho scritto così, perchè così voglio dire)? In tal guisa al più si esprimerebbe chi, scrivendo qualche cosa di ben ardito o di arrischiato, vuoi logicamente, vuoi in materia di fatto, vuoi moralmente, ha bisogno di uno sforzo o di un'affer-

Fissata pertanto la lezione della postilla, notiamo subito che questa consta di due parti; la seconda delle quali al Mestica, che non riusciva a trovare la connessione logica fra l'una e l'altra, parve oscura. Oscurissima e illogica è infatti, se in essa cerchiamo la ragione ("Quia") che indusse il poeta a cambiare "ripensando" in "rimembrando". Frà i due verbi c' è questa differenza (insignificante nel caso nostro): il ripensare a fatti circostanziati o a concetti ben definiti (quali son quelli espressi nei vv. 10-11 e 12-14 del sonetto) non è possibile senza rimembrarli: nel ripensare c' è il rimembrare più il riflettere sulle cose rammentate: questo riflettere in più è la differenza. Nel secondo membro della notizia dovremmo, per conseguenza, avere le ragioni di questa differenza. Il poeta quindi avrebbe detto: - Io cambiai "ripensando" in "rimembrando", tolsi cioè la differenza in più del riflettere sulla cosa che io rammentava, perchè ("quia") così io opinava ("sic et ego dixeram, et alij iam, et sic esse putabam"). - A nessuno potrà sfuggire quanto sconclusionato sarebbe un simile discorso; fra i due termini del fatto e del perché non ci sarebbe assolutamente nessunissima relazione.

Si argomenterà, come s'ingegnò di fare il Mestica: — Il "ripensando" e il "rimembrando" si riferiscono nel sonetto ai vv. 9—11,¹ e a questi versi posson riferirsi anche le parole "Quia sic et ego etc."; e così in ciò sarebbe il legame fra la prima e la seconda parte della seconda notizia storica. Ma, posto anche che il "Quia sic et ego etc." riguardi i vv. 9—11, ciò che non è, resterebbe sempre irrimediabilmente sgangherata l'unione delle due parti della postilla, e il Mestica non si dissimulò l'oscurità e la sconnessione. Se non che la supposizione è affatto gratuita, perché quel tratto di nota non può a nessun patto riferirsi ai versi 9—11, o meglio 10—11. E veramente il poeta dice:

Che poco umor già per continua pioggia Consumar VIDI marmi e pietre vive.

Egli "VIDE" il fenomeno, ovvio e noto a tutti, rammentato nel vieto proverbio: Gutta cavat lapidem etc.; e né lui, né altri aveva ragione di prestare credenza solo mediocre al fatto. Or chi mi negherà mai che per un fatto naturale tanto noto e da lui visto il

mazione recisa ed energica di volontà. Ma nel sonetto non vi è nulla di offensivo, nulla di arrischiato, nulla di audace da richiedere una così puntigliosa e dispettosa affermazione. — 2º Nel tratto "Quia etc." vi è un' ellissi dopo "iam", cioè è sottinteso un dixerunt o un dixerunt. Questa ellissi di un verbo al passato è al tutto sforzata, è contra il naturale svolgimento del pensiero, dopo un "dicam" al futuro: con "dixeram", anch' esso al passato, tutto invece è naturale. Ne meglio si arriverebbe a conciliare "dicam" coll' imperfetto "putabara".

Vivo sol di speranza, rimembrando Che poco umor già per continua pioggia Consumar vidi marmi e pietre salde.

Petrarca non aveva nessun bisogno di giustificarsi coll' autorità altrui e di esperimenti propri, con un "putabam" indicante ben altro che salda e certa credenza, e per il senso stesso del verbo

e per il tempo imperfetto?

A che mai può riferirsi dunque la seconda parte della nota? Al "Transcriptum... nullo mutato..." Il poeta, cioè, spiega perché trascrisse il sonetto senza mutar nulla. E questo spiegare o giustificare la trascrizione pura e semplice significa ch' egli era stato a lungo trattenuto da scrupoli; la natura dei quali si capisce dal tenore della scusa. Si scagiona egli infatti coll' osservare come egli stesso aveva già detto quel che nel sonetto ripeteva ora, e l' avevano detto anche altri [, Quia sic et ego dixeram et alij iam etc."]. Ma che aveva detto egli mai? Forse quanto esprime nelle quartine? 1 No, certo, a parer mio: il poeta asserisce che le cose a cui allude le avevano affermate, non che lui, anche altri ("alij") e prima di lui ("jam"), talché quegli altri dovevano essere scrittori e di grido e precursori suoi. Ora costoro non potevano avere scritto che Laura, o sia pure (facciamo per poco questa concessione al Cesareo) altra donna, ma insomma una persona determinata e vivente e non già un tipo ideale di donna in genere, era verso il Petrarca "Aspro core ecc.": non potevano coloro aver detto che se durava l'impreso rigore di lei, il Petrarca sarebbe morto; né che egli piangeva "ad ogni or"; né che egli aveva ragione di lagnarsi di Madonna e di Amore. Tutto questo lo sapeva e se lo cantava lui; non glie lo cantavano, né potevano aver cantato qualche secolo innanzi gli altri. Ma di queste cose appunto ragiona il poeta nelle quartine: dunque le quartine sono fuori causa. Fuori causa sono pure i vv. 9-11, cioè la prima terzina, come abbiamo dimostrato di già: non resta che l'ultima terzina. E veramente non ci vuole grande sforzo per trovare che ad essa quelle parole della postilla convengono meravigliosamente. Il pensiero racchiuso in quei tre versi,

Aspro cor e selvaggio e cruda voglia In dolce, umile, angelica figura, Se l'impreso rigor gran tempo dura, Avran di me poco onorata spoglia.

Che quando nasce e môr fior, erba e foglia, Quando è 'l di chiaro e quando è notte oscura, Píango ad ogni or: ben ho di mia ventura, Di Madonna e d' Amore onde mi doglia.

Vivo sol di speranza, rimembrando Che poco umor già per continua prova Consumar vidi marmi e pietre salde.

Non è si duro cor, che, lagrimando, Pregando, amando, talor non si smova, Nè si freddo voler che non si scalde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perché l'argomento richiede attenzione seguita da parte del lettore, questi è pregato di aver sempre sotto gli occhi il sonetto. Perciò lo riproduco qui per intero:

Non é si duro cor, che, lagrimando, Pregando, amando, talor non si smova, Né si freddo voler che non si scalde,

era tale che il poeta stesso ed altri prima di lui l'aveva potuto esprimere; l'aveva infatti già prima espresso, per confessione del Petrarca medesimo, per lo meno il Daniello: ed era tale altresì che uno può crederci e può non crederci; può crederci così e così; può crederci oggi, e non crederci più domani; tale in somma che il "putabam" e come vocabolo e come tempo a suo riguardo non istà a sproposito. Ma a questi versi si riferisce anche la prima notizia storica: ne segue che c'è relazione fra le 'due postille; e l' una è come il séguito ideale dell'altra. Infatti, il Petrarca, dopo aver confessata l'ispirazione da una reminiscenza, dopo aver esitato sull'adozione di quella chiusa, in capo a parecchi anni si decide, e trascrive "nullo mutato", giustificandosi coll'avvertire che ciò aveva detto egli stesso altrove, e altri ancora prima di Arnaldo, e perché allora egli così riteneva che fosse. Il discorso non può essere più chiaro e omogeneo.

Che non si tratti di una nostra immaginazione, e che colle parole "Quia sic et ego etc." il Petrarca entra in tema di reminiscenze, imitazioni e simili; apparirà manifesto quando osserveremo che le parole in questione appartenevano a una specie di formola adottata dal Petrarca parlando di citazioni, sentenze e altre cose della specie. Così, scrivendo a Guido Sette o Settimo, gli ragiona in questi termini, la cui estrema somiglianza colla postilla non è chi non possa vedere: "Seneca, inquis, hoc dixit. Quis negat? Et ego dico, et multi dicent post me, et ante eum multi forte dixerunt; et quisquis id diverit, modo ne mentiatur, egregium magnificumque verbum dixerit. Ego et illud dixi, et quod sequitur dicam . . . " (Fam., V, xviij). Se c'è una differenza, è che nella postilla non ebbe spazio per coniugare a questo modo il verbo dico. Sentitelo ancora: "Denique in omnem eventum illum [Senecam], non quidem solum, nam et hoc ante Flaccus diverat, et, quod satis auguror, ante Flaccum alii, quod quærendi nunc otium non est, sed expressiorem, habeas velim consilii huius auctorem" (Fam., I, vij).1

Si noti inoltre l'intenzione, punto aliena alla natura del Petrarca, di rimpicciolire il merito del trovatore provenzale nell'avergli suggerito quel mot de la fin, con l'osservazione che, in fondo, egli aveva già espresso qualche cosa di simile, e l'avevano espresso altri prima di tutti e due. Non è forse lui che con tanta insistenza si è voluto difendere dal sospetto dell'imitazione? 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non è però da lasciare inosservato il fatto che in questo passo il tratto che va da non quidem ad expressiorem non si legge nel cod. Parig. lat. 8568 (cf. H. COCHIN, Le texte des Epistolæ de reb. fom. de F. P. d'après un ms. de la Biblioth. Nation. de Paris, in F. P. e la Lombardia, Milano 1904, p. 147): verisimilmente trattasi d'interpolazione seriore; con cui il Petrarca riprende se sresso, in una questione di erudizione, così nell'epistola come nella postilla.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Fam., XXII, ij; XXIII, xix; ed anche XXI, xv (III, 111).

Luogo comune, del resto, trito e ritrito era nella poesia medievale che l'amante a forza d'insistere e pazientare nel tempo stesso, a forza di pregare, mostrarsi umile e piangere, non soltanto poteva conseguire l'intento, ma aveva diritto a conseguirlo: onde le immagini del buon servo compensato dal padrone; 2 quella della goccia d'acqua (adoperata nella 12 terzina del presente sonetto) che fora le pietre; 3 ed altrettali. Che egli medesimo, il Petrarca, avesse detto le stesse cose in termini a questi somiglianti, è vero: difatti nel madrig. Nova bellezza da lui rifiutato e che leggesi nelle antiche edizioni, 4 egli canta:

> Io pur spero, quantunche che sia tardi, Ch' avegna ella si mostre acerba et fiera, Humil amante vince donna altera.5

Ma non apprendiamo questo solo dall' esame di coteste note. È di alta importanza sapere che il poeta scrisse, a proposito dell' ultima terzina, "et ita esse pulabam". Pulare, cioè reputare, è qualche cosa fra il supporre o immaginare, e il credere con sicurezza: non è però mai un credere per certa scienza e con ferma fiducia. Ora, quand' è che il Petrarca putabat che

> Non è sì duro cor, che, lagrimando, Pregando, amando, talor non si smova, Né sì freddo voier che non si scalde?

Forse nel 1350? È impossibile, io penso, che dopo 21 anno d'amore e altri due per riflettere ai casi suoi non fosse ancora in

<sup>1</sup> Cf. GASPARY, La scuola poet. sicil.. pp. 38 n. 2, e 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. cit., pp. 55 e 81; e sulla stoltezza del servire cattivo signore, p. 83. Di là viene il famoso verso del nostro: "Ho servito a signor crudele e scarso". \* JEANROY, La lirica francese in Italia nel periodo delle origini, trad. ital. del prof. G. Rossi, Firenze 1897, p. 63 e n.

Per esempio nell'ediz. Stagniniana del 1522.
 Il suo SENNUCCIO DEL BENE aveva già cantato (canz. Amor, tu sai ch' i' son col capo cano):

E non mi si potria tôr la speranza Che a qualche tempo io non trovi pietanza: Che non persevra nobil creatura Di star pur ferma e dura, Quando conosce un buon fedele amante Perfetto amare e ben perseverante.

<sup>-</sup> Più tardi il Petr. tornò sul medesimo concetto, ma adattandolo con modificazioni e restrizioni, al tuono morale del suo discorso, in Sen., XIV. i: "quis tam ferrei pectoris inveniri potest, quem honeste amanti vicem reddere pigeat? inhonestus enim amor non est amor.". (Opera omnia, Basileæ 1554, p. 422). - Così il laudese Ser GARZO, nel quale non senza molta verosimiglianza, fu ravvisato il bisavo del Petr., aveva cantato (C. APFEL, I proverbi di Garzo in Propugnatore, N. S. III, P. I, 1890, p. 72, XX, II):

Umiltà vince cor duro di prince.

grado di sapere con certezza e per esperienza fattane alle proprie spese, ... o a quelle di Laura, se ciò era vero, oppur no. Sarebbe stata addirittura puerile semplicità, grossa dabbenaggine la sua! Il Petrarca sempliciotto? Potrà dirlo solo chi ne abbia studiato ad orecchi la vita e le opere. E, aggiungasi, egli dice "putabam" all' imperfetto, cioè in modo da lasciar supporre che ora non ci credesse più (o ci credesse anche troppo!...); ora, dico, nel 1356. Ebbene, egli in quei sei anni, corsi dalla redazione della prima a quella della seconda nota, in una età (46 a 52 anni) in cui non si può, o si può assai meno, pretendere a conquiste, sarebbe riuscito a convertire la sua supposizione in ferma fede o in ferma sfiducia, e in 23 anni, i suoi più belli, quando più poteva ripromettersi di fare impressione sulle donne, sarebbesene rimasto in tanto infantile incertezza! Orsù, son cose inverosimili troppo: epperò quel tratto di postilla deve, a parer mio, riferirsi necessariamente a un tempo sufficientemente remoto, molto remoto, quando ben per la giovanile baldanza e per la fiducia nelle proprie qualità esteriori<sup>1</sup> egli era al caso di sperare in una vittoria amorosa, senza però avere ancor fatta personalmente esperienza certa della fragilità e cedevolezza delle donne, e parlo di quelle di una specie elevata.

Non solo dunque anche per questa ragione il sonetto, nella parte essenziale, apparisce di un periodo di tempo non poco antico, ma veniamo ad apprendere con quale animo il Petrarca si accingeva a rivedere, correggere e alterare i componimenti ch' egli voleva ammettere nella raccolta definitiva. Salvo dove per rispetti umani gli sarà convenuto attenuare e nascondere, egli scrupolosamente si guardava dall' attentare al fondo storico ed occasionale delle sue rime amorose, dall' alterarlo e introdurvi circostanze non vere; e non è punto esatto che per passatempo avesse vaghezza di scrivere di Laura viva quando ella era già scomparsa dalla scena del mondo.

¹ Non è una semplice ipotesi. L'opinione che il Petrarca giovane portava della piopria bellezza non era certamente mediocre, né egli peccava di modestia nell'esprimere quella opinione. A Giacomo Colonna, Ep. metr. I, vij, 26—8 (in Poesie minori ediz. di D. Rossetti, III, Milano 1834, p. 204) diceva di sé nel 1338—39:

Quid facies præclara iuvat, si turbida mens est? Multa quidem, meritasque Deo pro munere laudes Pendere non nostræ fateor fiducia linguæ est.

Egli non aveva lingua per ringraziar degnamente Dio del dono fattogli di tanto preclara bellezza. — "Et seu ille oris verus decor, seu error esset ætatis . . ., mibi non alteri dictum rebar, quotiens pastorium illud vel legerem vel audirem:

<sup>&</sup>quot;O formose puer, nimium ne crede colori".

Fam., XXIV, i (III, 251).

Questo (e così tutto il presente scritto per altri rispetti) valga di risposta — ahimè quanto tarda! — al mio egregio contraddittore F. Pellegrini (in Giorn. Stor., XXVIII, 405).

È giusto che egli non volesse dare al pubblico le sue rime, senza prima averle rivedute e limate; ed è ben naturale e giusto che in tal lavoro di lima molte cose egli dovesse tagliare, aggiungere e cambiare per ragioni artistiche: ma le ragioni artistiche non l' indussero a svisare circostanze di fatto e a violentare le ragioni storiche, per quanto io non neghi, ripeto, che nella revisione egli possa aver cercato dissimulare alcune circostanze più del dovere messe a nudo dalla primitiva redazione. Il Petrarca confessa l'aggiunta posteriore ispirata da una tarda lettura; ma premurosamente torna a spiegare, che quell' aggiunta non contraddiceva punto a ciò che egli al tempo del primo getto del sonetto realmente pensava e sentiva; anzi, soggiunge, io pure aveva avuto occasione di dire presso a poco lo stesso, e di leggere in altri scrittori il pensiero medesimo.

Ciò spiega perché egli, non già rifondendo una vecchia composizione occasionale, ma in un lavoro per la massima parte di storia retrospettiva e d'immaginazione, quali i Trionfi, negli ultimi tempi, cioè nel 1364, dopo conchiuso il Trionfo della Morte, annotava: "Dum quid sum cogito, pudet hec scribere; sed dum quid fieri cupio animum subit, pudor torporque omnis abscedit; scribo enim non tamquam ego; sed quasi alius." 1 Queste parole sono non pure una scusa, ma un ammonimento ch'egli non scriveva per passatempo, bensì che l'uomo nuovo ritesseva<sup>2</sup> una storia vera e vissuta, dell' nomo vecchio,

Dopo tutto quanto siamo venuti ragionando, siamo, io mi penso, autorizzati con pieno fondamento a conchindere che non il sonetto intero venne concepito e scritto nel 1350, bensì una parte soltanto di esso, cioè la semplice chiusa. Io suppongo, anzi, che il sonetto primitivo non fosse monco, ma terminasse in modo non soddisfacente per l'autore. Gli abbozzi vaticani ci porgono esempio sicuro di sonetti a cui il Petrarca cambiò i terzetti.

Né mancherò, dopo avere ciò dimostrato, di richiamare l'attenzione del lettore sopra un particolare rilevantissimo, che viene a conferma delle considerazioni or ora esposte: - Tutte le circostanze di fatto, le constatazioni concrete e, dirò, storiche del sonetto, sono esclusivamente nelle quartine; mentre nelle terzine non è altro elemento storico da quello in fuori della "speranza" che avrebbe animato il poeta, e delle ragioni astratte di quella speranza. Talché, anche ammettendo che non la sola ultima terzina, ma anche la prima siano del 1350, non si può parlare di un amore e di un sentimento "a freddo", non di ricostruzione posticcia di una storia amorosa immaginaria. Lo scrupolo storico che l'autore nelle postille dimostra di sentire, dovrebbe dissipare fin l'ombra di un dubbio sulla giustezza di questa conchiusione.

<sup>1</sup> Cf. MESTICA, Op. cit., Nota stor. a pp. 603-4. <sup>2</sup> Sinceramente? Ecco un altro bel paio di maniche, a cui occorrerà, quandochessia, dedicare un ben lungo discorso.

### II.

L'erronea interpretazione della nota storica al son. Aspro cor fu naturale incentivo a ricercare nello scartafaccio vaticano (Vat. Lat. 3196) segni che rafforzassero la credenza in rime prepostere o "a freddo".

Il Cesareo, infatti, credette avervene scoperte non poche e ben sicure: se non che altri, della stessa sua persuasione, non parve convinto; sicché gli toccò tornare alla carica, riducendo però sensibilmente il bagaglio delle prove, e facendo, senza volerlo, delle concessioni all' avversa opinione.1 Egli cominciò infatti col segnalare come rime prepostere, per le risultanze dell' esame a cui aveva sottoposti i fogli originali vaticani, 10 i sonetti L' aura gentil e L' aura celeste (Vat. Lat. 3196, fol. 22, Giorn. Stor., XIX, 244--45); 20 due dei tre sonetti sulla bella mano (cioè i sonetti Non pur quell' una e Mia ventura, che non figurano nel Vat. Lat. 3196, dove al fol. 2b c'è solo il primo, O bella man (Op. cit., pp. 245 -46); 30 la canzone Nel dolce tempo, la quale "risulta, per il significato stesso delle postille che l'accompagnano, composta parte nella prima gioventù del poeta, parte verso il 1350 e parte verso il 1351, senza contare gli emendamenti posteriori" (Op. cit., p. 244); 40 la canzone Ben mi credea, che, stando pure al significato delle postille, senza dubbio "incominciata del 1346, fu mandata avanti e finita il 19 ottobre 1368 ... Laura era morta e sepolta da più di vent' anni", ciò che "dimostra come sia da intendere in certi casi la sincerità d'un poeta" (Op. cit., XX, 100).

Ma più tardi egli scivola su queste due ultime prove, e tutto si appoggia sulle due prime, anzi, come vedremo, quasi unicamente sulla prima (Op. cit., XXXII, 411-12); altrove, anzi, sembra tacitamente disdirsi (N. Antol., LXVIII, 263). Ma noi, per scrupolo,

esamineremo tutto.

La canz. Nel dolce tempo principiata a comporre "nella prima gioventù del poeta", sarebbe stata continuata nel 1350 e compiuta nel 1351, perché così dicono le postille del Vat. Lat. 3196. Queste sono quattro, 2 di cui due del 1356 son fuori causa. La nota del 1350 è del seguente tenore:

post multos annos, 1350, Aprilis. 3. mane. quoniam triduo exacto institi ad supremam manum vulgarium, ne diutius inter tot curas distrahar. visum est et hanc in ordine transcribere, sed prius hic ex alijs papiris elicitam scribere.8

Orbene, che cosa dicono queste parole? Che la canzone era "in altre carte", donde egli ora, nel 1350, si decide di ricavarla,

<sup>2</sup> Mestica, Op. cit., pp. 25—7 (Nota Storica); Salvo-Cozzo, Op. cit., pp. 410—11; Carducci e Ferrari, Op. cit., p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Appunto per seguire, cronologicamente, lo svolgersi della teoria del Cesareo, io citerò, di regola, gli articoli originarî, anziché la raccolta di essi in volume nell' ediz, di Rocca San Casciano.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il "tot" che il MESTICA pone innanzi a "curas", non è arbitrario, come pretende il Salvo-Cozzo. Ben è però vero che il MESTICA volge male

trascrivendola nel foglio su cui è la nota, prima di passarla alla raccolta in ordine. Dunque la canzone preesisteva su altri fogli; e se preesisteva al 1350, è senza fondamento che egli la componesse allora.

Parimenti la nota del 1351 avverte:

Explicit . sed nondum correcta, et est de primis inventionibus nostris . scriptum hoc . 1351 . Aprilis . 28 Jovis . nocte concubia.

L'"Explicit" non indica che allora il poeta finì la canzone. "Explicit" vuol dire semplicemente "finisce". Sarebbe bella, se tutti gli explicit dei copisti antichi, e sono infiniti, significassero: "Ora ho terminato di comporre questo libro!" 1 Come fa poi il Cesareo a metter d'accordo l'"Explicit" inteso a quel modo con l'..et est de primis inventionibus nostris" ch'egli interpreta — a torto, secondo il mio giudizio. 2 — "ed è delle cose più antiche ch'io scrivessi?"

Tutto questo era troppo ovvio perché non apparisse anche ad altri; onde il Mestica, il Cochin e il Carducci non vedono in quelle

il "diutius" in "poi". — Il lettore che non fosse al caso di avere sott'occhi il ms. Vat., dovrebbe tener presente una delle riproduzioni eliotipiche che del prezioso codice si hanno, cioè: Monaci, Archiv. paleogr. I, Roma 1890, e Il ms. Vat. lat. 3196, Autogr. di F. P., riprod. in eliotipia a cura d. Bibliot. Vatic., Milano 1896.

<sup>1</sup> Cf. WATTENBACH, Das Schriftwesen in Mittelalter, 3 pp. 520 sgg.

<sup>2</sup> Non a priorità, bensì a superiorità, a primato, accenna il poeta. È singolare che ciò non avvertisse il competentissimo e dotto APPEL, che, prima del suo studio diretto del Vat. Lat. 3196, amò meglio credere errata o apocrifa la nota (Die Berliner Handschriften der Rime Petrarca's, Berlin, 1886, p. 58), di fronte al contenuto della canzone tanto contrario al senso di priorità dato a quell', set de primis inventionibus nostris". Fra singolari contraddizioni si dibattono poi il Cochin, Op. cit., pp. 45—6, e il Moschettri, Rass. bibl. d. Lett. It., VII, 1899, pp. 77—9. Il Carducci (Carducci e Ferrari, Op. cit., p. 33) nota secco secco: "Il Cesareo . . . la ritiene immaginata non dopo il 1331"; ma non senza aver prima osservato: "La presente canz. doveva al p. parer la migliore tra le sue giovanili, da poi che nell'altra che incomincia Lasso me, ove ogni st. finisce col primo v. d'una delle più stimate canz. de' suoi predecessori, chiude l'ultima st. a punto col primo v. di questa". --Gli antichi, a cui non fu ignota la postilla, poiché SEBASTIANO FAUSTO DA LONGIANO ci riferisce: "Alcuni diceno che il p. celebra questa sua canz. per la più bella di quante se ne legga", la intesero rettamente. Avvertasi questo "di quante se ne legga", che potrebbe significare, non pure del Petr., ma di tutti i poeti italiani: infatti il poeta dice "de primis inventionibus nostris", e gli antichi avevano notato forse, o sentito, che il Petrarca non usa mai la prima persona plurale parlando di sé nelle cose volgari, e ben di rado, nelle cose latine. — Si confronti, per il senso di "primis" nella postilla, questo passo dell' Epist. ad Posteros: "non solum factum illud obscœnum, sed eius memoriam omnem sic abieci, quasi nunquam sæminam aspexissem: quod inter PRIMAS felicitates meas memoro, Deo gratias agens, etc.". È quasi l'identica locuzione. - Le stesse parole: "scriptum hoc etc." mostrano con quanta solennità egli profferisse il giudizio "et est de primis inventionibus nostris" sulla canz., e quanta importanza a quel giudizio annettesse. Il significato del quale è rischiarato anche dalla scelta della parola "inventionibus", invece di "rebus" o di altra. Di quanto pregio il poeta facesse l'allegorica canzone appare dal primo posto che occupa nel Canzoniere, e non meno ancora dalle pitture importantissime della casa di Arquà.

note che accenni alla varie trascrizioni e ai vari ritocchi, e non alla composizione.

La canzone Ben mi credea nel cod. Vat. Lat. 3196 non figura che per le prime tre strofe (fol. 15<sup>a</sup>); in testa alle quali si legge:

transcripsi in alia papiro . post . xxij. annos . 1368 . dominico inter nonam et vesperas . 22 octobris . mutatis et additis . usque ad complementum et die lune in vesperis . transcripsi in ordine membranis.<sup>2</sup>

E sotto il verso 13 (ultimo della prima strofa):

hoc addo . nunc . 1368 . Jovis post vesperas . octobris. 19.8

Il Cesareo ne argomenta che la canzone è presso che tutta del 1368, e solo la prima strofa sarebbe di 22 anni innanzi.4 Egli non nota: 1° che l'operazione maggiore su cui insiste la prima notizia è quella delle varie trascrizioni; 2º che "mutatis" e "additis" sono al plurale; trattasi, dunque, di varie aggiunte, e non di una sola dal verso 14 alla fine; 3° che l', usque ad complementum" si riferisce a "transcripsi" non ad "additis", come mostra il punto (rilevato dall' Appel e dal Salvo-Cozzo, non già dal Mestica) dopo "additis"; onde la nota va letta così: "transcripsi etc. (mutatis et additis) usque ad complementum". Ma dato pure che si debba leggere tutto di un pezzo "mutatis et additis usque ad complementum", si tratterebbe sempre di varie piccole aggiunte, come vuole il plurale "additis", non di una e immensa aggiunta; tanto più che se il poeta, non solo addidit, ma altresì mutavit usque ad complementum, come mai poteva mutare l'inesistente, cioè il compimento non ancora scritto? E dire che il poeta parla prima di varianti e poi di giunte (mutatis et additis)!

A spiegarci a che si riducevano queste ultime, viene in taglio la seconda postilla, la quale si riferisce al solo verso 13, a giudizio

anche del Quarta.

Saranno state ben queste, o altretali, le ragioni onde né il Mestica, né il Cochin, né il Carducci e il Ferrari hanno seguito il Cesareo su questo terreno, e perché egli stesso non ha insistito sul conto delle canzoni; ma ha ristretta la difesa della sua tesi ai sonetti sul guanto e a quelli su L'aura. Ma ecco che anche quelli

<sup>2</sup> MESTICA, Op. cit., p. 293; SALVO-COZZO, Op. cit., p. 411; CARDUCCI,

e FERRARI, Op. cit., p. 295.

Per questa canz. il Cesareo ebbe un precusore nel FRACASSETTI (ediz

ital, dell' Epistolario, Cronol., I, p. 187, sotto a. 1368).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MESTICA, Op. cit., p. 25: "Posteriormente, e forse trascorsi più e più anni, il 3 aprile 1350 il poeta, come dice nell'annotazione seconda, si mise a continuare la trascrizione". Il Cochin non ci vede altro che questo: "combien de retouches elle [la canzone] dut subir" (Op. cit., p. 45). Il CARDUCCI, Op. cit., p. 24, ne ricava solo che la canzone fu "Trascritta e corretta a diversi tempi in diversi pezzi". Ed ora il QUARTA, Op. cit., p. 79, anch' esso parla di "trascrizione"; anzi dimostra che neanche la canz. Amor , se vuo' fu abbozzata, ma trascritta su quei fogli.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Manca nel Mestica e in Carducci e Ferrari: l'hanno il Salvo-Cozzo, Op. cit., pp. 411—12, e il Quarta, Op. cit., p. 80n. Quest' ultimo però s' inganna, affermando che il Salvo-Cozzo non la riporti.

sul guanto gli lasciano qualche dubbio, dal momento che trova "ancora più certo" (Giorn. Stor., XXXII, 411) il caso dei sonetti su L' aura.

E invero, come chiamar certo ciò che si dimostra solo a forza di ragioni subiettive? Il poeta in nota al sonetto O bella man (Vatic, Lat. 3106, f. 2b) scrisse una postilla, che con qualche varietà è stata letta così:

1368 . maji . 19 . veneris . nocte concubia . insomnis diu . tandem surgo et occurrit hoc vetustissimum . ante XXV annos.1

Sul debole fondamento che in questa nota si parla solo del primo dei tre sonetti sul guanto, i quali si trovano invece trascritti l' un dopo l' altro in un gruppo nel Vatic. Lat. 3195, il Cesareo vuole stabilire che gli altri due sono preposteri. Ma la sua è una semplice ipotesi, senza nessun dato positivo, alla quale si possono contrapporre cento altre di egual valore. È ben giusto, pertanto, che nessuno, né il Mestica, né il Cochin, né il Carducci e il Ferrari, né ora il Quarta, l'abbia accettata. Ad essa non pensò neppur l'Appel, che fu primo a segnalare i sonetti su L'aura come preposteri.

Ai quali eccoci finalmente arrivati.<sup>2</sup> Essi trovansi sul fol. 2<sup>b</sup> (Cf. Appel, Op. cit., pp. 29-31) dopo il sonetto È questo il nido la cui provenienza da abbozzi anteriori è ammessa dal Cesareo. Se la presenza del sonetto È questo il nido non conclude per L' aura gentil e L' aura celeste, perché dovrebbe concludere per L'aura serena? e se L'aura serena fu trascritta da abbozzi anteriori, perché non lo saranno stati L' aura gentil e L' aura celeste? Non lo surono, ci ammonisce il Cesareo, perché dal modo come vi si leggono, dalle tante cancellature, pentimenti, varianti e rammendature si capisce chiaro che è su quel foglio che il poeta prima li abbozzò! Orbene, io non mi appoggerò all'autorità del Cochin, che non è rimasto persuaso (Op. cit., pp. 103-4); non all' autorità del Quarta, secondo il quale solo le carte 13 e 14 (che, per lui, sono un foglio solo) contengono veri abbozzi (Op. cit., pp. 75-7) - e si noti, il Cochin ed il Quarta credono, in principio, alle rime prepostere, 3 -

<sup>1</sup> APPEL, Zur Entw., p. 34 (e 38); MESTICA, Op. cit., p. 283; SALVO-Cozzo, Op. cit., p. 411; Quarta, Op. cit., p. 71 n. Curiosa svista quella del QUARTA, che legge: "hoc vetustissimus" (Il FERRARI, Op. cit., p. 285, lesse, a torto, coll' APPEL e il MESTICA, "bic vetustissimus"). Pregevole osser-vazione è quella del QUARTA: venti anni innanzi, in quel preciso giorno, il Petr. ricevette l'annunzio della morte di Laura; ciò che spiega bene l',,insomnis diu".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> APPEL, Zur Entw. pp. 122 e 123. CESAREO, Sull' ordinamento ecc.,

Giorn St., XIX, pp. 244-45; e in Giorn. St., XXXII, pp. 411-12.

<sup>2</sup> Per il Quarta cf. l' opera sua cit., pp. 76 e 90. — Non mi appoggerò neppure all'autorità del Mastica, il quale (Op. cit. p. 26, Nota Stor. a canz. Nel dolce tempo) andò tant' oltre da affermare, senza restrizioni, "che con tutta probabilità i componimenti compresi nelle 18 carte del V<sup>2</sup> [Vatic. Lat. 3196] non sono già la prima copia, ma una delle copie posteriori ad altre meno perfette."

ma mi varrò dell' autorità dello stesso Cesareo. Il quale stabilisce questo prudente e giusto criterio per riconoscere, fra quelle che si leggono nello zibaldone vaticano, le rime ivi copiate per correggerle e limarle, e le altre ivi abbozzate per la prima volta: "Bisogna egli dice - distinguere. Quando un componimento fu riportato su questo codice da schede anteriori, la lezione originaria di tutto il componimento è visibile sotto il velo de' pentimenti e delle cancellature se qui egli dà degli esempi]. Ma quando l'intera lezione originaria di tutto un componimento non si può raccapezzare, e le rime rimangono senz' eco, e le frasi son condannate pria che compite, e le cancellature si sovrappongono senza nesso grammaticale fra loro, si può tenere per fermo che questo è il primo getto della composizione" (Giorn. Ster., XXXII, pp. 262-63).

Ebbene, si riscontrano questi estremi nella redazione fondamentale, nella prima orditura di quei sonetti, come li leggiamo nello scartafaccio? Comincio col rilevare la preziosa confessione del Cesareo medesimo; il quale, dando esempi del secondo caso previsto nella sua savia distinzione, subito dopo soggiunge: "così nel frammento della canzone Standomi un giorno (c. 2 v), nella prima stesura della canzone Che debb' io far (c. 13 r e sg.) e forse in qualche altro luogo". Come "forse"? E i famosi sonetti su L'aura? e la gran sicurezza del nostro critico sul loro conto? E, invero, ecco l'orditura fondamentale dei due sonetti, come

usciti dalla penna del poeta; che io copio rigo per rigo, tralasciando le sole correzioni posteriori interlineari e marginali, senza nulla omettere.

Laura getil che rasserena i poggi. 7 reschiara ilmeo cor torbido e fosco. p cui couen chepena enfama poggi. Al soave suo spirto riconosco.

Laura gëtil che rasserena i poggi. Che moue i fiori 7 fa romir elbosco 7 quel soaue spirto riconosco. p cui couen chen pena enfama poggi. Che p trouare ouel cor lasso appoggi. fuggo chil crr chilcredera il dolce faere tosco.

p far lume alpeser torbido 7 fosco. Cerco il mio sole. 7 spo uederlo oggi. Nel qual trouo dolcezze tate 7 tale

Laura amorosa in quel bel uerde lauro. Spira oue Amor nel cor pcosse apollo doue a me pose un dolce giogo al collo. Tal che mia libta tardi restauro.

7 fu ī me tal qual in ql uecchio mauro. Medusa qn ī petra trāsformollo. Gli occhi e le chiome diermi horribil crollo, douel sol pde no pur lambra 7 lauro. Quel fa di me ch del gra uecchio mauro. Medusa qn i petra trasformollo. no posso dal bel laccio omai dar crollo. Lauel sol pde n pur labra 7 llauro Le chiome biode, el crespo laccio, dichun soave spirto mi destrugge spargendolo or su quel armo. Pur alobra dalluge fa un ghiaccio paura extrema el uolto mi depinge Ma gliocchi ano uertu di farne un marmo.

Certo, letti così, non sono i bei sonetti che ammiriamo nel Canzoniere; il primo, anzi, manca degli ultimi cinque versi (alla

cui assenza, del resto, il poeta aveva già determinato di provvedere colle terzine del sonetto L' aura serena, terzo della stessa pagina): ma non sono neppure delle cosacce. Ad ogni modo, dov' è mai la difficoltà di raccapezzare la lezione originaria? dove son le rime senz' eco? dove le frasi condannate prima che compite? dove le cancellature sovrapposte senza nesso grammaticale? Neppur l' ombra di tutto ciò: l' orditura primitiva è nitida e manifesta; le rime si rispondono perfettamente; le frasi corrono disinvolte sino al loro termine; il nesso grammaticale è sempre perfetto; perfetto — e questo conclude più di ogni altra cosa — è il metro.

Ma, si osserva, nel primo dei due sonetti la 1<sup>a</sup> quartina è ripetuta, e nel secondo è ripetuta la 2<sup>a</sup>. E che perciò? Il poeta aveva innanzi una traccia che non l'appagava: tentò una prima correzione, poi una seconda, nel primo caso tornando alla lezione primitiva, visto che la parola "fosco" gli occorreva alla 2<sup>a</sup> quartina: ecco tutto. Solo il verso 9 del secondo sonetto parrebbe non primitivo, perché manca di due sillabe; ma nulla vieta di supporre che la parola "dico", premessa après coup sullo stesso rigo, appartenesse al primitivo schema, che il poeta pensava di cambiare, e che poi vide di dover lasciare intatto. Solo supponendo un primitivo schema, arriva a spiegarsi una tanta facilità e fluidità di verso e di locuzione, che si cercherebbero invano in un primo getto.

E qui piacemi ripetere le parole ammonitrici del Mestica:
— "Il Petrarca non improvvisava, perché era poeta sommo..."
(Op. cit., p. 275).

### III.

Niente prove, dunque, di rime prepostere negli antichi manoscritti. Vediamo se hanno miglior fondamento le testimonianze di carattere puramente storico. Ce le fornirebbero il son. L'aspettata vertù a Pandolfo Malatesta, e i sonetti contro la Curia di Avignone.

Curioso che anche per queste prove al Cesareo sia mancato il consenso dei più competenti; perché il Cochin (Op. cit., pp. 81—2, 86—8, 93—6), pur facendogli delle forti concessioni, non osa accettare le estreme conseguenze d'ordine cronologico tiratene da lui; mentre il Carducci (Op. cit., pp. 147, 220—21) se ne resta dell'opinione professata fin dal 1876. I lo non intendo appoggiarmi né alle esitazioni dell'uno, né alla persistenza dell'altro.

Prima di tutto, è veramente e assolutamente certo e chiarito che il sonetto L' aspettata vertù non possa essere rivolto ad altro Pandolfo che al Malatesta? A questa domanda non credo che, allo stato attuale dei documenti, sia permessa una risposta inappellabile: tuttavia mi unisco a coloro che lo reputano con ogni probabilità diretto al Malatesta. Dove non mi pare di dovere andar d'accordo cogli altri, è nel ritenere che costui nascesse non prima

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rime di F. P. sopra argomenti storici morali e diversi. Saggio di un testo e commento nuovo ecc. a cura di G. CARDUCCI, Livorno 1876, pp. 159 e 169.

del 1325, e che la sua prima impresa militare fosse quella contro Fano nel 1343.

Nelle sue brevi ricerche su questo illustre e interessante personaggio, il Cesareo (Giorn. Stor., XIX, 283-85) non è andato più oltre del continuatore del Litta i né del Clementini, 2 da lui conosciuto per via del De Sade<sup>3</sup> e del Fracassetti, <sup>4</sup> senza neppur mettere a profitto le notizie e i dati cronologici originali forniti dall' abate francese, e ripetuti dal benemerito volgarizzatore dell' Epistolario. Ignoto gli è rimasto anche il Tonini; 5 e men che meno si è dato la briga di risalire alle fonti e vagliarle. Il Cochin,

suo contraddittore, non è andato più in là.

La genealogia e la cronologia dei Malatesta nei secoli XIII e XIV sono molto arruffate; per una parte grazie a quel benedetto ripetersi dei medesimi nomi di generazione in generazione, in una famiglia prolifica, nella quale contemporaneamente vivevano e operavano persone omonime; 6 e per un altro verso perché i documenti e le memorie a cui potettero attingere scrittori come il Clementini? e l' Amiani 8 e i loro predecessori, ora, a quel che sembra, in gran parte più non esistono.9 Per isfortuna questi rispettabilissimi scrittori non sempre si dan cura di allegare le testimonianze di quanto affermano, ovvero ciò fanno incompiutamente e non conforme a

<sup>1</sup> Famiglie celebri italiane, Malatesta, tav. V.

<sup>2</sup> Raccollo istorico della fondatione di Rimino, Rimino 1613-17.

<sup>3</sup> Memoires pour la vie de F. P., anonimi, colla falsa data di Amsterdam, 1764-67; vol. III, pp. 423-26, 788-90.
4 Ediz. ital. delle lettere Familiari e Varie, vol. IV, pp. 416-18. (Nota

a Fam. XXII, ij).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rimini nella signoria de' Malatesti, Parte Prima (della Storia civile e sacra riminese vol. IV), Rimini 1882.

<sup>8</sup> È il lamento del CLEMENTINI, Op. cit., vol. II, p. 48, e del Tonini,

Op. cit., IV, p. 274.

<sup>7</sup> Non è mia intenzione rintracciare le fonti del CLEMENTINI; ma ne additerò alcune, oltre quelle più note sulla storia di Rimini (come il Battaglia, gli Annalisti anonimi che scrissero in volgare, Ubaldo de' Branchi); cioè, gli scritti di un Fra Roberto, di un Torini, di un Torsani, tutti riminesi e di altri riminesi ancora (I, 461); tal Canonico Reale da Cesena autore di "certi Annali del mille trecento, e quattro, che si trouano appresso il virtuoso Girolamo dell' antica, e nobil famiglia de gli Aspini di Forlì, originaria (secondo me) di Rimino" (I, 464); le "memorie lasciate da' Zanotti riminesi" (I, 510), le quali non so se siano le stesse che le "alcune memorie, manoscritte de Riminesi" di cui parla altrove (II, 6t); i "certi manoscritti d'incognito Autore, che vanuo con non molto credito attorno per Rimino" (I, 460), le memorie di Gronda de' Gualducci de' Gualdi (II, 2); infine Orazio Malatesta, conte di Montevecchio e Sambugheto (I, 284), che altrove (I, 458 e 461) chiama conte di Valdoppio e discendente da Paolo il Bello conte di Ghiaggiuolo (m. 1628; LITTA, Malatesta, t. XVIII). Da costui molto verosimilmente (cf. I, 461-62) il CLEMENTINI ricava i ritratti dei Malatesta: onde il Tonini ha torto di dubitare di lui e tacciarlo quasi di romanziere quando fa il ritratto di Pandolfo II (Del resto anche M. VILLANI, lib. VII, c. 48, chiama Pandolfo "giovane cavaliere, franco e ardito e di grande aspetto")

<sup>8</sup> AMIANI, Memorie istoriche della città d' Fano, Fano 1731.

<sup>9</sup> Delle memorie esistenti parla il TONINI, Op. cit., vol. III (Rimini nel sec. XIII), Rimini 1862, pp. XVIII-XIX.

quei metodi di critica quali intendiamo noi ai nostri giorni. Il Clementini, anzi, talora fa, non senza acume e moderazione di giudizi, della critica su testi divulgati e a stampa; 1 mentre se ne dispensa più volentieri dove trattasi di memorie locali: probabilmente perché egli considerava le cose da un punto di vista opposto al nostro; parendogli, cioè, men bisognoso di esame quanto era più accessibile a' suoi concittadini de' suoi tempi, che è appunto il meno accessibile per noi, quando non è anche irreperibile. Altrettanto dicasi degli altri. Ingiusto, tuttavia, mi parrebbe negare a studiosi di tanto merito la nostra fiducia e considerazione; pur lamentando che non sempre eglino ci permettono di conoscere se i dati i quali da loro vengono stabiliti, risultano da documenti originali, da memorie più o meno attendibili, ovvero son frutto dell' induzione, di una induzione intorno all'esattezza della quale noi non siamo messi in grado di renderci conto. Non mi pare meritevole di approvazione certa critica de' nostri tempi, mossa da incredulità troppo sistematica, ingiusta anche quando cotesti vecchi storici si mostrano soggetti a prendere abbagli e a cadere in anacronismi e confusioni. Ben meglio è invece, a parer mio, armarsi in casi simili di fede ragionevole unita a discreta diffidenza.

Ma è tempo di venire al nostro Pandolfo, detto Secondo; a cui fu padre <sup>2</sup> Malatesta soprannomato Guastafamiglia, avo Pandolfo I, bisavo Malatesta da Verrucchio, fondatore di questa casa

di "signori" romagnuoli.

Malatesta da Verrucchio nacque, secondo alcuni, nel 1212, secondo altri, verso il 1210,³ e morì nel 1312, forse più che centenario (Clementini, Op. cit., I, 536). Ebbe più figliuoli, di cui alcuni molto noti nella storia, come Giovanni Ciotto o Sciancato. Paolo Bello e Malatestino dall' Occhio. Il 24 luglio 1266 tornò a prender moglie, sposando Margherita del fu Pandolfo del fu Pesce de Paltroneris (Op. cit., I, 480), e questa sarebbe stata la madre di Pandolfo I; il quale perciò, argomenta il Tonini, non potò nascere prima del 1267, e avrebbe ricevuto quel nome in memoria dell' avo materno. Pandolfo I morì nel 1326,⁴ lasciando i due figliuoli Malatesta Guastafamiglia e Galeotto.

Al Guastafamiglia il Clementini assegna come anno di nascita il 1299; su quale fondamento non ci è noto; né l'apprendiamo dal Tonini, il quale non fa che ripetere l'asserzione del suo predecessore. Certo, quando coll'istrumento del 7 decembre 1307 (Clementini, I, 528), Malatesta da Verrucchio emancipava Pandolfo l'insieme a Malatestino dall'Occhio e Ferrantino figlio di questo, e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf., per esempio, II, 37-48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il continuatore del LITTA, Famiglie celebri, Malatesta, tav. V, sospetta che Pandolfo II fosse illegittimo.

<sup>3</sup> CLEMENTINI, I, 387; il quale tralascia di farci conoscere chi sono

quegli alcuni e chi quegli altri.

4 Anon. Cronava di Rimini in MURATORI, R. J. S., XV, 897; AMIANI.
Op. cit., I, p. 255; TONINI, Op. cit., IV, p. 68.

insieme ai figli di Giovanni Ciotto e di Paolo Bello; il vecchio non fece menzione dei due figliuoli di Pandolfo I, ciò che li dimostra di non molto provetta età; mentre assai provetta era quella dei figliuoli di Giovanni Ciotto e degli altri. Ma non per tutto ciò possiamo accettare la data del 1290 per la nascita del Guastafamiglia. A me pare molto verosimile che il Clementini non debba averla tratta da un documento diretto; l perché non avrebbe mancato di rendercelo noto, mentre è così minuzioso per cose di minor conto. Io mi penso ch' egli la desumesse da qualche calcolo suo, per induzione. E, forse, non andrebbe lontano troppo dal vero, chi spostasse quella data di oltre un decennio più in su, cioè al 1289 o prima. E veramente i due figli del Guastafamiglia, cioè il nostro Pandolfo e Malatesta Ungaro, entrano troppo per tempo nella storia come uomini d'azione, per credere il padre loro nato soltanto nel 1299.<sup>2</sup>

Nel 1331, infatti, troviamo, sulla fede dell' Amiani (Op. cit., I, 258), che i fratelli Galeotto e Pandolfo Malatesta, a sollecitazione del legato Bertrando del Poggetto e nell'interesse della Chiesa, premuravano il loro parente Ferrantino a rendere Rimini e il suo contado alla Chiesa. Il Galeotto di cui qui si discorre è l'istesso che Malatesta detto poi "Ungaro",3 perché il suo primitivo nome fu Galeotto Malatesta. 4 "Poco però — séguita l' Amiani, — sarebbe stata attesa da Ferrantino la mezzanità de' suoi Congiunti, se piuttosto che ad essi, non avesse dovuto cedere alla debolezza delle sue forze, ed alla mancanza de' soccorsi che da' Fanesi non potè ottenere, risoluto Guido di Carignano di non opporsi alla mente del Legato, tanto più che i Pesaresi nudrivano i medesimi sentimenti. Il nostro Pubblico [cioè i Fanesi] siccome a Ferrantino, così non prestò aiuto alcuno a Galeotto e Pandolfo dichiarati Capitani di S. Chiesa, perché non volle Guido di Carignano pigliar parte nella guerra de' Malatesta, co' quali era collegato, andò bensì a' 7 d' Agosto personalmente in servizio del Legato con due Compagnie di Fanti a ritoglier Forii da Francesco Ordelaffi, che erasene impadronito".

Nessun dubbio, inoltre, sulla parte presa da Pandolfo negli avvenimenti di Romagna durante gli anni 1335 e successivi. Era il tempo quando i progressi del cardinale dei Poggetto, Legato e Marchese di Romagna, avevano allarmato i tirannelli di quella regione e di tutta l'Italia settentrionale. Essi entrarono in lega fra di loro, della quale facevano parte i signori di Milano, di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. a p. 65 di questo nostro scritto come egli stabilisce l'anno di nascita di Ferrantino di Malatestino dall' Occhio. — Così a sostegno della nostra tesi viene anche la testimonianza citata a p. 71 n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. più oltre p. 71 n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prese quel nome per essere stato ordinato cavaliere nel foro di Rimini da Luigi re d'Ungheria nel decembre 1347. TONINI, Op. cit., vol. 1V, p. 324.

<sup>\*</sup> TONINI, Op. e luogo cit.

Verona, di Ferrara e i Malatesta. Successe in una delle varie vicende di quella lotta che il legato avvistosi che Fano era sprovveduta e che Giacomo di Carignano non v'era a difenderla "accostovvisi coll' Esercito (è ancora l' Amiani che racconta); ma antivedutasi da' Fanesi la venuta degli Ecclesiastici, e datosene prontamente avviso a Malatesta, che saggiamente era rimasto alla difesa di Rimini, spedì egli immantinente il figliuolo Pandolfo Signor di Pesaro con molti Soldati al loro soccorso; cosicché non volle il Marchese cimentarsi all' Assedio tra per questo, tra perché era imminente la venuta di Ferrantino, giunto in Fano a' 18 di Dicembre [1335] con centocinquanta Cavalli Perugini, e dal Faentino erano calati settecento altri Cavalli Fiorentini comandati da Ugone Scali in aiuto parimente de' Malatesta: Con che Pandolfo fu eletto da' Fanesi Podestà, che in nome della Chiesa poco più di un Anno ne ritenne il governo" (I, 262). Graziosi questi tirannelli che strappavano alle armi pontificie le città pontificie, e dicevano poi di tenerle a nome della Chiesa! Onde il buon Tonini (IV, 95) trova da osservare: "Dovett' essere tutt' altro che in nome della Chiesa".

E poiché siamo a citar l' Amiani, sentiamo pure ciò ch' egli ci racconta sotto gli anni 1336-38: "A sedar le discordie, che nella Marca, e nelle Romagne bollivano tra Principi, e Signori di questi Stati, fu radunato un general Parlamento in Faenza, ove a' 18 di Gennaio [1336] intervennero Guglielmo de Querio Canonico Ravennate, e Rittor di Romagna, Arnaldo dal Piano Rettore della Marca, Galasso di Montefeltro, Teresino figliuolo di Guido di Carignano speditovi da Pandolfo Malatesta per parte de' Fanesi, Galeotto Malatesta per Rimini, Ostasio da Polenta per Ravenna, e molti altri Signori di Romagna; ma per la dissension de' Congregati nulla essendovisi risoluto, fu nuovamente convocato a' 10 di Marzo, e tra molti interessi, de' quali fu trattato, si stabilì la tassa de' pagamenti a tutte le Città pel mantenimento degli Offiziali dell' Esercito Ecclesiastico, che il Legato riteneva in queste Provincie. — Non vi fu Malatesta Guastafamiglia, perché trovavasi al servizio de' Fiorentini: Galetto però che a nuove conquiste in Romagna attendeva, richiamato al governo di Pesaro Pandolfo suo Nipote, per far cosa grata a' Fanesi, lor permise di buona voglia l' Elezione del nuovo Podestà, che seguì in persona di Luzio de' Maluzzi da Macerata..." (I, 264).

"Ma [ne' successivi due anni] Galeotto Malatesta Signor di Rimini per l' allontanamento del Nipole Pandolfo da Fano era in molta sollecitudine, mentre ritrovandosi il fratello Malatesta al servigio de' Fiorentini contro i Pisani, e Lucchesi, Teresino di Carignano figliuol di Guido grandemente amato, e riverito da' suoi Concittadini, reggeva a sua balia la Città, e non permetteva a' Malatesta di ricuperarne il dominio. Dal Consiglio fu sostituito nella Podesteria a Luzio da Macerata Francesco Parisani d' Ascoli pel Gennaio del 1338, e vedendo i Fanesi impossibile la ricuperazione del Contado [i castelli del contado eransi ribellati] di là

dal Metauro, con la via de' Trattati, si determinarono di riacquistarlo con la forza. Fu richiamato in Patria dal Nipote Teresino Giacomo, che con alcuni fuorusciti Fanesi trovavasi nella Marca, acciò col favore di Antonuccio dalla Tomba, con cui i Signori di Carignano eransi riconciliati, andasse a sorprendere i Castelli del Vicariato e li rimettesse sotto la Città. Pandolfo, che allora allora in Pesaro era tornato, non compromettendosi delle sue forze, pensò alla frode, onde portatosi in Mondavio, sollevò le Communità de' Castelli, e le indusse a ricorrere in Avignone alla Sede contro i Fanesi: Avendo però rappresentato a Papa Benedetto XII, che governate da' nostri Cittadini, erano tiranneggiate onde restasse la S. Sede servita di provvedere, che la Città dal Rettor della Marca non le ritogliesse, scrisse il Pontefice ad esso Rettore una Lettera piena di risentimenti, e di minacce contro i Fanesi, e confermatoria del dismembramento del Contado dalla loro giurisdizione, e della sua applicazione alla Provincia della Marca, ed in questo modo stabili Pandolfo le sue speranze di farne egli un giorno per sé l'acquisto. Allora Guido [Teresino?] di Carignano, ed Ubertinello di Alberto de' Petrucci della Tomba pensarono di tenersi amici de' Malatesti, tanto più che i Pesaresi per favorir Pandolfo si preparavano di venir sopra di Fano; conciossiaché la Città prevenendoli, invitò ella stessa Galcotto Malatesta a prenderne il Principato..." (I, 265).

Ecco pertanto che il nostro Pandolfo dal 1331 al 1338 spiega tutta la maturità di capitano, di dominatore, di politico e di mestatore: e sarebbe nato nel 1325, e avrebbe fatto mostra di tanta

precocità fra i sei e i tredici anni!

Ancor più miracoloso il caso per Malatesta Ungaro nato, come vuolsi, nel 1327 e a quattro anni, nel 1331, già capitano di santa Chiesa! Noi, è vero, l'abbiamo un po' perso di vista; ma per altra via lo troviamo in iscena in questi medesimi anni; cioè per mezzo delle schede del Garampi. Papa Benedetto XII, dopo la sua elevazione, scrisse ripetute lettere ai Malatesta e ad altri baroni di Romagna, riprendendoli e ammonendoli per la loro defezione alla Chiesa, e ne inviò una, fra l'altre, data ai 13 di maggio 1335, a Malatesta, e un'altra ai 22 di giugno stesso anno in comune a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TONINI, Op. cit., vol. IV, 94 e Append. di Docum. al t. IV, nº. lxxxix, p. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le schede del card. Garampi (m. 1792), estratte dall' Archiv. Vatic., in 22 buste, segnate D. IV, n. 248—62, 296—302, sono conservate nella Biblioteca Gambalunga di Rimini. Cf. TONINI, Op. cit., vol. II (1856) p. XXII. È mio sospetto che il Garampi non ebbe forse che a cavar copia de "li Stromenti leuati da Rimino, e dalla Sagrestia di San Francesco, dal Gambatelli Fanese, allora Gouernatore di questa Città, insieme con molti Priuilegi, Bolle, et altre infinite scritture, attenenti à Rimino, et à Malatesti, d'ordine di Papa Clemente [VIII, Aldobrandini, 1592—1605], e portati nell'archivio di Roma, oue si trouano". CLEMENTINI, Op. cit., vol. I, p. 482—83; ai tempi del quale esisteva il "registro d' vna parte d'esse ... appresso Ippolito Mariani, Dottor Riminese".

Galeotto, a Malatesta e a Malatestino, esortandoli a cessare dalle offese e dalle usurpazioni e riconoscere Guglielmo Trulli tesorier di Romagna.

Il Tonini a ragione è del parere che il "Malatestino" della bolla altri non sia che Malatesta Ungaro. A quei tempi non vi era che un solo Malatestino, oltre Malatesta detto poi Ungaro, ed era figliuolo di Ferrantino di Malatestino dall' Occhio: ma questo Malatestino di Ferrantino in quell' anno era o prigioniero de' suoi

parenti o già morto in carcere.2

All' anno 1341 l' Amiani narra che Lodovico il Bavaro, per deprimere la potenza pontificia, riconobbe come signore di Milano l' arcivescovo Giovanni Visconti; investì Mastino della Scala delle Città di Verona, Vicenza e altre; creò Giovanni da Vico Prefetto di Roma e Signor di Viterbo; Urbino e Cagli diede ai da Feltre; a Guido da Polenta Ravenna, Forlì e Cesena agli Ordelaffi, e così via. A Malatesta Guastafamiglia e a suo fratello Galeotto concesse Fano, Pesaro e Rimini. Allora i Malatesta si divisero questi domini, toccando Pesaro a Pandolfo, a Galeotto Fano e a Malatesta Rimini.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TONINI, Op. cit., vol. IV, p. 109 e anche la tav. IV. — Però B(ATTA-GLINI), Mem. ist. di Rimino e de suoi sign. pubbl. da G. A. ZANETTI, Bologna 1789, nell'albero geneal. dei Malatesta da Sagliano pone un Malatestino di Giovanni, di Ramberto, vivo nel 1305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Narra l' Anonimo annalista riminese:

<sup>&</sup>quot;MCCCXXXIV del mese de Maggio vedendo et sapendo Mis. Malatesta [Guastafamiglia], et Mis. Galaotto, che i soi consorti [Ferrantino, Malatestino suo figliuolo e Guido figliuolo di Malatestino] el voleva fare morire, e cussì era, se levò una mattina el rumore per la terra, gridando: Viva Messer Malatesta et Mis. Galaotto; et pigliò Mis. Ferrantino, et Mis. Malatestino et Guido suo nepote. Non gh'era l'altro suo nepote che haveva nome Ferrantino; era in Bologna. Presi quisti mandogli a Gradara, e poi lassò el ditto Mis. Ferrantino de presone, che andossene ad Urbino. Et gli altri mandò in la presone de Fossombrone, e lie morirono tutti dui. Sta el ditto Ferrantino novello a Mondaino et a san Laudezo, perché Ceccolino era sempre in suo aiutorio, et Urbino; e fa grandissima guerra. Et in questo millesimo cominziò la Signoria de Mis. Malatesta, et de Mis. Galaotto fratelli [quest' ultimo tratto mi sa di glossema]." MURATORI, R. F. S., XV, 899-900, e TONINI, Op. cit.,

vol. IV, pp. 86-7. Veramente l' Annalista Cesenate non parla della morte di Malatestino e di Guido, e farebbe quasi supporre che dopo molti mesi venissero liberati: "et ibi tenuit eos per spatium plurium mensium carceratos. Tunc Ferrantinus praefatus Castrum Mondaini, S. Lauditii, S. Jo. in Galilea, Ronchofrigidi et Monlionis cum auxilio Nolfi Comitis Feretrani ad pugnam et defensionem optime præparavit." MURATORI, R. J. S., XIV, 1160; TONINI, Op. cit., vol. IV, p. 87 n. — Ma preferibile sembrami l'attestazione esplicita del Cronista riminese all'espressione equivoca del Cesenate. Dalla quale, ad ogni modo, appare come per lo meno Malatestino nel 1335 era ancor prigione, se solo suo fratello Ferrantino capitanava e conduceva la propria fazione

contro gli altri Malatesta.

<sup>\*</sup> AMIANI, Op cit., vol. I, p. 267. Il TONINI cita il CAGNOLA che nella Storia di Milano recherebbe questa concessione del Bavaro all' anno 1343 (Op. cit., vol. IV, p. 95). A me pare più verisimile le data del 1341; perché nel 1343 i Malatesta vennero prosciolti dall' interdetto, dopo la pace con Ferrantino (Cf. TONINI, Op. cit., vol. IV, p. 117-18).

Nel 1343 si rappaciarono i due rami dei Malatesta allora in guerra; e fra questa casa e la Chiesa venne pure ristabilita la concordia; e fu proprio il nostro Pandolfo che riconsegnò le chiavi della Città di Rimini a Filippo de Antilla priore di s. Pier Scaraggio di Firenze rappresentante inviato dal legato apostolico Americo (Tonini, IV, 117-18). Ciò fu nel luglio: nel novembre avvenne la ribellione di Fano e il pronto accorrere di Pandolfo II.1 In quella occasione Pandolfo si fece ordinare cavaliere.2 E qui giova fare due osservazioni: 10 come una nuova testimonianza ci porge il Chronicon Estense, assicurandoci che Pandolfo a quel tempo .. dominabatur Civitati Pexari", ciò che si accorda colla notizia data dall' Amiani, ed esclude in lui la tenera età di 18 anni; 2º come Pandolfo non potesse contare così pochi anni alla sua creazione a cavaliere; mentre fin dal secolo XIII, e sempre più col trascorrer del tempo, l'ordine di cavalleria non veniva conferito a chi contasse meno di 21 anno, limite di età esteso sempre più oltre verso una maggiore maturità.3

Ma vi è un altro particolare che fa ampio documento dell' età di Pandolfo. Già l'abate De Sade aveva fatto conoscere agli studiosi come Pandolfo nel 1331 conseguisse da Papa Giovanni XXII una dispensa di matrimonio con una Lupa Francesca figlia di Bernardo con e di Marsano, diocesi di Perugia; 4 la qual notizia

<sup>2</sup>, a quel punto su tatto Misser Pandolso cavaliere novello, credendo combattere co' suoi nemici". *Cron. Rim.*, in MURATORI, R. J. S., XV, 901. Queste ordinazioni a cavaliere prima, durante o dopo una battaglia erano consuete in quel tempo: cf. ALWIN SCHULTZ, *Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger*<sup>2</sup>, I, 181.

4 Mémoires citati, vol. III, p. 425 e 789 n. La notizia è ripetuta dal FRACASSETTI, volgarizz, cit. delle Fam., vol. IV, p. 417.

¹ Il fatto è appena accennato nella Cronica Riminese (MURATORI, R. J. S. XV, 900—901). Più diffuso il Chronican Estense., Die XXIII, mensis Novembris, Honorabilis Dominus Mastinus de la Scala, Dominus Civitatis Veronæ, Dominus Tadæus de Pepolis, Dominus Malatesta de Arimino honorifice accesserunt Ferrariam ad parlamentum cum Domino Marchione Obizone Estense, quibus maximum fecit honorem. Eodem mense Terexinus filius quondam Domini Guidoni de Carignano Civis Civitatis Fani cum auxilio Marchionis Marchiœ, de conscientia multorum Civitatis Fani cum auxilio Marchionis Marchiæ, de conscientia multorum Civitum dictæ Civitatis, accepit in se Civitatem Fani quem [sic] rebellavit Domino Malatesta de Arimino: quod audiens Pandulfus filius dicti Domini Malatesta, qui dominabatur Civitati Pexari, recessit inde, et cum toto posse, equitavit Fanum, et intravit in quodam Castro dictæ Civitatis, quod erat e latere maris, deinde exiens portam et pontem dicti Castri, intravit Civitatem Fani, viriliter bellans, cum Civibus Civitatis, quare mortui sunt ex eis Civibus multi, qui erant rebelles. Deinde recedens cum suis reversus est in Castro prædicto, ibi existens tanto quod Dominus Malatesta eius pater sibi direxit auxilium." MURATORI, R. J. S., XV, 467.

² na quel punto fu fatto Misser Pandolfo cavaliere novello, credendo

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> GAUTHIER, La Chevalerie, p. 242. — Pandolfo I, a mo' d'esempio, succeduto fin dal 1317 al fratello Malatestino dall' Occhio nella signoria di Rimini, si fece fare cavaliere, insieme ai figliuoli Malatesta e Galeotto e ad altri congiunti, solo nel 1324, due anni, cioè, prima che avvenisse la sua morte (Anon. Cronica di Rimini in Muratori, R. J. S., XV, 896; AMIANI, Op. cit., vol. I, p. 255). Stefano Colonna il vecchio venne ordinato cavaliere nel 1326, molti anni dopo la famosa persecuzione sofferta, e solo un anno prima che suo figlio venisse creato cardinale.

egli traeva dai Regesti dei papi Avignonesi,¹ che a quel tempo si conservavano ancora presso la legazione apostolica di Avignone, donde poi passarono all' archivio Vaticano.² Questa notizia³ da per sé sola avrebbe dovuto far pensare il Cesareo e il Cochin. Si sarebbe, è vero, potuto supporre che quella fosse una dispensa concessa per ragazzi; giacché pur troppo a quel tempo non eran rare le promesse di matrimonio tra fanciulli, nelle quali l'ambizione e il freddo calcolo politico erano i soli pronubi. E allora occorreva ricercare il documento per esaminarlo. Ora, guardate caso, il documento era stato reso di ragion pubblica ed era già apparso per le stampe! Esso venne dato alla luce integralmente dal Tonini⁴ di su le schede del Garampi. Eccolo nella parte più importante:

Joannes Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filio nobili VIRO Pandulfo nato dilecti filii nobilis viri Malateste de Malatestis Civis Ariminen [sic], et dilecte in Christo filie nobili MULIERI Puppe Francisce nate condaam Bernardi Comitis de Marsano Perusine Diœcesis salutem et aplicam benedictionem.

Ora da questo breve noi apprendiamo che Pandolfo e Puppa (si noti questo nome; mentre il De Sade lesse, e forse meglio, Lupa) erano stati eglino medesimi a trattare quella pratica e a chiedere la dispensa. Se bambini, è ovvio che qualcun altro l' avrebbe chiesta per loro: così il padre di Pandolfo, cioè Malatesta Guastafamiglia, fu lui stesso a domandare la dispensa per una sua figliuola che intendeva unire in matrimonio a Menghino Ondedei, all' intento di stabilire la pace fra le due famiglie. Ma c'è di meglio: il papa scrive direttamente a Pandolfo e a Puppa, e chiama quello "vir" (e si noti, allo stesso modo onde chiama

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L' ab. DE SADE li cita così: Reg. Joann. XXII. tom. 38. fol. 771. <sup>2</sup> Il card. legato Torrigiani permise all' ab. De Sade di farvi delle ri-

cerche. Op. cit., vol. I, p. lxxn.

Nota anche al continuatore del Litta, Famiglie celebri, Malatesta, tav. V, secondo il quale la sposa chiamavasi "forse Lapa". Esso dichiara d'ignorare se il matrimonio segul o pur no.

Op. cit., vol. IV, Append., nº. lxxiv, pp. 123-24.
 Tratta ,, ex Regesto Litt. com. Joh. PP. XXII, An. XV. Par. IV, Ep. 570." È chiaro che si tratta del 1331.

<sup>6</sup> Anche di questa dispensa abbiamo per diligenza del card. Garampi una copia, pubblicata parimente dal TONINI, Op. cit., vol. IV, Append., nº. lxxij, p. 128.

"vir" il padre di lui), e questa "mulier"; ciò che a luce meridiana dimostra quale e quanta dovesse essere la loro età.

Il Tonini, il quale, a quel che pare, in questo caso non ebbe presente né il Petrarca né il De Sade, crede che quel matrimonio non avesse effetto. A me par probabile il contrario: certo è, ad ogni modo, che Pandolfo ebbe non una, ma due mogli, e che dal primo letto non ebbe prole. Ciò apprendiamo dal Petrarca, cioè da Fam. XXII, i. Questa lettera fu da lui scritta in risposta a Pandolfo che gli chiedeva se meglio era menar moglie o farne senza. "Mi domandi in consiglio, — scrivevagli il Petrarca, — se meglio convenga prender moglie o rimanersene celibe... Ora, se l'esperienza è quella che fa l'arte, quanto più competentemente non potresti parlare di questo tu che conosci per prova l'uno e l' altro stato che non io, il quale ho sperimentato solo il secondo...?"1 E più oltre, vagliato il pro e il contro dei due stati: "Ma per non tenerti più lungamente col mio discorso in fra due, eccomi ad una conchiusione. Credo bene che a te, al tuo ozio e alla tua quiete più acconcio sarebbe fare a meno di menar moglie; nondimeno altro domandano da te la tua casa, la patria, gli amici. Né per te valgono la scusa dell' età e de' figliuoli, imperocché sei e senza figliuoli e in verde elà".2 Appar certo da queste parole che, quando il Petrarca scriveva, Pandolfo era vedovo e senza prole legittima. Illegittima doveva averne anche allora, perché nel suo testamento non solo provvide alla sussistenza di molti figli naturali avuti quocunque concubitu, ma volle nominatamente provvedere che Alimenta tradantur Joanni filio suo bastardo, et Francisco etiam filio suo nato ipso soluto et muliere soluta (Tonini, IV, 328), nato, cioè, quando egli non aveva moglie. Ma la seconda moglie, Paola di Bertoldo Orsini, morì il 7 febbraio 1371 (Tonini, IV, 329), mentre il testamento è dell' 11 ottobre 1372; non credo, quindi, che codesto Francesco venisse al mondo durante quei venti mesi d' intervallo; ma trovo più probabile l' identificazione proposta dal Tonini (IV, 331) con quel Francesco, giovane forse "di qualche aspettazione", di cui è parola nella IX epistola fra le Varie; 3 e allora Francesco di Pandolfo Malatesta nacque prima delle seconde nozze del padre. Queste sarebbero avvenute nel 1362, a mente dell' ab. De Sade (III, 789 n), che non ne assegna ragione; benché sia facile indovinarla nella data probabile della citata lettera prima del XXII Fam. La quale fu scritta a "Venezia, l' 11 settembre"

<sup>1,</sup> An magis expediat uxorem ducere an vitam cælibem agere consulis . . . Atqui, si experientia artem facit, quanto tu de hoc certius loqui potes, qui utrumque, quam ego qui alterum sum expertus . .?." Ediz. lat. del Fracass., vol. III, p. 117.

2, Neve diutius te anxius dubio sermone detineam, huc rem traho. Satis

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, Neve diutius te anxius dubio sermone detineam, huc rem traho. Satis equidem credo et tibi et ocio et quieti tuæ aptius coniugio caruisse, verum tua domus et patria et amici aliud ex te poscunt. Nec tibi natorum nec ætatis excusatio ulla est, cum et filiis careas et viridi sis ætate." Loc. cit., pp. 118—19.

Bdiz. lat. del Fracass., vol. III, p. 321. TONINI, Op. cit., vol. IV, p. 331.

(Venetiis, III Idus Septembris); ed è noto che nel settembre 1362, fuggendo la peste scoppiata a Padova, il poeta si rifugiò nella città delle lagune; né sappiamo di anni anteriori in cui egli si trovasse quivi del mese di settembre; concorre inoltre il posto molto in fondo che la lettera ha nell' Epistolario. Per altro il Tonini, alla menzione di questa data 1362, osserva: "dicasi pure dieci anni prima" (IV, 328): ed anche di quest' altro storico, per quanto nemmen lui alleghi il perché, ci pare di potere interpretare la mente. Il Tonini avrà considerato che nel 1372, anno del testamento citato, Pandolfo aveva di già maritata una figliuola avuta dalla Orsini, e a nome Isabetta, a Rodolfo di Gentile signore di Camerino; e aveva un' altra figliuola, Paola Bianca, zitella, figlioccia di Galeazzo signor di Milano. Ora se Paola Orsini entrò in casa Malatesta nel 1362, la figlia sarà nata non molto prima del 1363: e come mai questa nel 1372 era già da tempo 1 moglie del signore di Camerino; e, a quel che pare, moglie in tutta l' estensione della parola, non già come, per esempio, erano uniti i fanciulli Andrea d' Ungheria e Giovanna d' Angiò? È noto altresì che Pandolfo dovette lasciare, se non voleva perderci la vita, la corte dei Visconti nel 1356 (M. Villani, VII, xlviij), onde non sembra troppo ovvio e chiaro come dopo il 1362 una figliuola sua venisse tenuta a battesimo da Galeazzo Visconti.<sup>2</sup> Per un altro verso, se il Petrarca scriveva la prima del XXII Fam. realmente da Venezia, essa non può essere del 1352, data supposta dal Tonini pel matrimonio di Pandolfo, né del settembre 1351 e '53, e verisimilmente nemmeno del settembre degli anni successivi fino a tutto il 1357. È forse del 1358? Ma neppure allora i dubbi esposti sopra sarebbero eliminati. Resterebbe a supporre che la lettera sia dell' 11 settembre 1349, o, men facilmente, del 1350 (abbiamo visto dalla postilla al sonetto Aspro cor che egli era inteso a correggere le rime, e forse a Padova). Insomma, è materia non facile a sbrogliare; che fortunatamente non influisce punto sulla questione delle rime prepostere.

Ed è giunto finalmente il momento di rintracciare l'origine delle due date, '1325' e '1327', assegnate rispettivamente alla nascita dei fratelli Pandolfo e Malatesta Ungaro, e di sottoporle ad esame.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veramente il continuatore del LITTA, la dice maritata proprio in quell'anno 1372, su qual fondamento non saprei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Potrebbe supporsi che Galeazzo la tenesse a battesimo per procura: ma che cosa non è lecito supporre? Vero è che sarebbe facile dimostrare come, almeno di passaggio, Pandolfo in séguito tornasse a visitare la corte di Pavia. Nella xxvij fra le Varie, scritta da Pavia (cf. Nota che ad essa appone il Fracassetti nell' ediz, ital., vol. V, p. 311—12) il 28 agosto 1367 il Petrarca lamenta la morte di Giovanni Pepoli e la partenza di Pandolfo da quella città. Non occorre aggiungere che sono alienissimo dall' intendere quel passo al modo che è stato fatto di recente (F. P. e la Lombardia, p. 47 n. 2). Nel 1366 Malatesta Ungaro tenne al sacro fonte, insieme col Conte Verde con Nicola d' Este, Valentina figlia di Galeazzo Visconti (De Sade, III, 693). Secondo il Litta Malatesta Ungaro sarebbe stato mediatore dell' ignominiosa pace che nella ignominiosa discesa del 1368 in Italia fece Carlo IV con Bernabo.

La seconda delle due proviene dall' anonimo Cronista volgare riminese, nella narrazione del quale si legge:

MCCCLXXII el die XVII de Luglio, fo de Sabato in ora de Vespro, morì el gran Signore el magnifico mis. Malatesta Ungaro, e stette infermo XVIII dì, et fo sepulto la domenica mattina cum grandissimo honore: Et rimase el reggimento d'Arimino a mis. Galeotto suo Zio. Era nato el ditto mis. Malatesta Ungaro MCCCXXVII del mese di Giugno ....<sup>1</sup>

Questa data dev' essere, non erronea sin dall' origine, perché sembra segnata con una certa precisione anche per riguardo al mese; ma sbagliata o per errore di calcolo, o per svista di scrittura o di copiatura. Essa avrebbe un valore assoluto, se si trovasse registrata sotto l' anno medesimo 1327 da uno che scriveva nell' anno stesso; 2 ma invece incontrasi sotto l'anno 1372; e ognun sa quanto errori simili sian facili a insinuarsi nelle antiche scritture e memorie. Così, questo medesimo cronista attribuisce "LXXXXV" (dico novantacinque) anni alla vita di Ferrantino di Malatestino dall' Occhio, 3 numero che parve esagerato al Clementini (I, 572) e al Tonini (IV, 307), al quale ultimo sembra "ben da doversi levare almeno una di quelle X, non potendo bastare la sola V". E il Clementini stesso (I, 554) deve aver pensato così, se dice nato Ferrantino nel 1268. E perciò nel caso nostro, visto e considerato quanto Malatesta Ungaro operò nel quarto decennio del secolo XIV, crediamo anche più urgente il togliere la V oltre che una delle X dalla cifra che leggesi nell' anonimo cronista. E invero, se portiamo al 1312 l'anno di nascita dell' Ungaro, molte cose cominciano a spiegarsi e a divenir comprensibili.

Questo primo errore deve aver portato, io mi penso, all' alterazione di un altro numero, relativo a Pandolfo. Ma qui la storia è un po' più lunga. L' illustre abate Morelli, bibliotecario di S. Marco, regalò le sue opere ad Annibale degli Abati-Olivieri-Giordani, e tra esse Codices mss. latini bibliothecæ Nanianæ. In questa raccolta l' Olivieri trovò menzione di due orazioni funebri, una in lode di Pandolfo Malatesta intitolata Oratio in laudem Magnifici et Clarissimi Domini Pandulfi Domini Malatesta de Pensauro e l' altra per la nuora di Pandolfo col titolo Oratio in officio Magnifice Domine Elisabeth Consortis quondam Magnifici Domini Malateste de Pensauro,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MURATORI, R. J. S., XV, 903; TONINI, Op. cit., vol. IV, p. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Che io non pretendo l'impossibile valga a provare il seguente esempio che tolgo al Chronicon Estense, (Muratori, R. J. S., XV, 392) che sotto l'anno 1332, dopo altre notizie, reca: "Die Sabbati primo mensis Madii natus est Aczo filius Illustris et Magnifici Domini Domini Raynaldi Marchionis Estensi:" Quando occorresse altro ad accrescer valore e autorità alla notizia, ci sarebbe quell', Aczo" nudo nudo come il bambino era venuto al mondo, di fronte al pomposo nome del padre, a qualificare il quale occorrono ben sette parole.

MURATORI, R. J. S., XV, 902.

<sup>4</sup> Orazioni in morte di alcuni signori di Pesaro, Pesaro 1784.

die XII Decembris MCCCCXXVII, che il Morelli aveva lette entrambe nel cod. LXXXVII, membranaceo in-4 del secolo XV, della Naniana. A tali indicazioni soggiunto era il giudizio del Morelli: "Utramque vulgaris quidam orator coram Malatestio principe Pisauri recitavit, cum ab eo patri ac uxori funus esset instructum". L'Olivieri se ne procurò copia; e poiché il codice presentava moltissime scorrezioni, il conte Aurelio Guarnieri-Ottoni ed egli stesso l'Olivieri si credettero obbligati a frequenti ritocchi nel testo di quegli elogi funebri.

A leggere i quali, come li dà l'Olivieri, si riscontra l'assoluta esattezza del giudizio pòrtone dal Morelli. Ma l'Olivieri non fu di questo parere: egli si convinse che le orazioni sian dovute a due autori diversi; che esse furono recitate proprio alla morte di Pandolfo (gennaio 1373) l'una e di Elisabetta (1405) l'altra, e che la data 12 decembre 1427 si riferisce alla trascrizione nel codice Naniano. L'Olivieri non poteva più grossamente ingannarsi. Il copista scriveva quando Malatesta di Pandolfo non era più vivo ("Elisabeth Consortis quondam Magn. Dom. Malatestæ de Pensauro"), e Malatesta morì due anni più tardi, cioè il 20 decembre 1420. Quando Pandolfo morì, suo figlio Malatesta era un fanciullo, e Galeotto zio di Pandolfo ne usurpò la signoria su Pesaro; e solo nel 1385, alla morte di Galeotto (avvenuta il 21 gennaio di quell' anno) Malatesta di Pandolfo ricuperò la signoria e cominciò a governare. Tutte queste cose eran note ali' Olivieri (Op. cit., pp. xiij-xiv); il quale non pon mente che il panegirista volge la parola proprio al figliuolo del lodato ["Eja igitur, Magnifice Domine, procul a te omnes pelle lachrymas, procul a te omnes mitte afflictiones, omnesque dolores, eumque te nobis virum præsta quem semper præstitisti, divinitus namque genitorem illum accepisti ... " (p. xxvij)], e lo chiama "signore di Pesaro" ["cum de magn.co et amplissimo Milite Domino Pandulpho, Domini Malatestæ de Pensauro patre optimo dicendum sit" (p. xxiv); per quanto le parole "de Pensauro" mi sembrino interpolate]. Le parole "Oratio in officio" in testa alla seconda orazione lasciano capire che trattasi di pie funzioni anniversarie; ciò che appare dall' intonazione dei due sprologui; e sembra che elogi simili fossero d'uso a Pesaro a tempo di Malatesta di Pandolfo. 1 L'Olivieri non badò neppure che quando l'oratore parlava in lode di Pandolfo, era morto già da molto Galeazzo Visconti [,, Non obscuræ sunt, neque tacitæ illæ victoriæ, illi honores, illi triumphi quos apud Bononiam pro Ecclesia Sancta

¹ Così parmi d'intendere da questo tratto del secondo discorso: "Ego vero cum nec ingenium, neque eloquentiam, neque ætatem denique meam parem huic loco auctoritatem præstare posse confidam, omnem spem meam atque consilium, humanissime Princeps, in te locavi. Soles enim, pro innata tibi mansuetudine, cum de laude tuorum agitur, et eorum maxime qui de virtute bene meriti sunt [ingenua questa distinzione, e propria di adulatore novizio], aures tuas incredibili quadam attentione præstare." OLIVIERI, Op. cit., p. xxvii].

Dei, apud almam Civitatem Florentiæ, apud provinciam Lombardiæ tempore Domini Galeaz non mediocri gloria consequutus est" (p. xxv)]; non avvertì che l' oratore non parla dei fatti di Pandolfo mai di propria scienza, ma per quanto ne aveva sentito dagli altri ["ut a fide dignis accepimus" (p. xxiv)], e parlava in tempi quando i metodi di guerreggiare erano di già profondamente cambiati ["cetera quoque turpia quibus multi nostri huius temporis moderni non dicam milites, sed nepharii prædones etc. etc. gloriantur..., hic ipse legibus... omni studio prohibebat" (p. xxv)]. Aveva ragione il Morelli: uno è l' autore dei due predicozzi, un solo e plebeo: tanto lo stile è sciatto e sciamannato in tutt' e due, tante sono le somiglianze fra essi.¹

A noi giova ricordare però che, a parte lo stile sciagurato, i moltissimi errori onde le due orazioni si trovavano infarcite nel codice Nani devono attribuirsi al copista. Ora è possibile che fra le tante scorrezioni di altra specie, il copista v' introducesse non volendo anche un errore di cifra; se pure esso non è dovuto a partito preso, sotto l'impressione dell'altra data erronea, già esaminata, del Cronista riminese, sull' anno di nascita di Malatesta Ungaro. La testimonianza che leggesi nella prima delle due orazioni, che Pandolfo visse soli quarantotto anni ["Quadraginta nempe 2 et octo annos cum feliciter ageret..."], non giova negarlo, per quanto di uno che non conobbe di persona Pandolfo ed assai giovane, come dice egli stesso di sé (fors' era un seminarista o chierichetto alle prime prove), è certo di gran peso, data la circostanza in cui l'elogio venne pronunciato. Perciò non è mia intenzione d'infirmare le parole dell'oratore; la testimonianza di lui, anzi, verrà fortemente in mio aiuto: intendo solo provare che la lezione innanzi a noi non può essere autentica. Si guardi bene tutto il luogo a cui le riferite parole appartengono:

Neque enim bona valetudine aut robusta diu esse possumus, neque atate firma aut longava, nisi ad mediocritatis et temperantiæ leges vitam componamus et mores. HIC autem ipse PROBATÆ PERFECTÆQUE SENECTUTIS HOMO, illius quondam aureæ ætatis homines divino quodam munere imitatus priscos illos Philosophos longioris ævi reducit [l. reduxit] ad mentem. Quadraginta NEMPE et octo annos cum feliciter ageret, ipsum tamdiu [l. DIU] satisque vixisse dico ad ætatem, satis ad gloriam, satisque ad salutem prædicare non dubitabo.§

8 Op. cit., p. xxvj. Sono le parole di Cesare, tornato dalla guerra d'Africa nell' an. 708 di Roma, quando aveva 53 anni: "Satis diu vel naturæ vixi vel

¹ Si notino queste parole del secondo discorso: "Maximum et amplissimum munus, Magnificentissimi Domini, jam secundo ad me delatum video, quod dignitati, ac magnitudini rerum, de quibus dicturus sum, omne ingenium et eloquentiam imparem esse cognosco..." Op. cit., p. xxviij.

² Questo "nempe" che spezza il numero, mostra come il numero stesso

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questo "nempe" che spezza il numero, mostra come il numero stesso fosse scritto in tutte lettere anche nell'originale. Ciò mi conferma nella seconda ipotesi, che l'errore sia voluto, per preconcetto del copista o di un copista (non sapendo noi se quelle meschine pagine passarono sotto la penna di uno o di più trascrittori o scrittori come allora venivan detti).

Avete sentito? L' oratore sillogizza così: Non si può vivere sani e a lungo, se non esercitando la moderazione e la temperanza predicata dai filosofi antichi: costui, cioè Pandolfo, per celeste dono, imitò i prischi costumi, e perciò potette raggiungere un' approvata (?) e perfetta vecchiaia, arrivando per l' appunto ("nempe") all' età... — e qui il sillogismo va ruzzoloni sconciamente — all' età di 48 anni; onde ben può dirsi ch' egli vivesse lungamente e abbastanza, non solo per la gloria e per la salute dell' anima, ma eziandio per l' età.

Sciatto e sciamannato abbiam proclamato quest' oratore; aggiungeremo ora ch' egli è anche melenso: ma scimunito al punto da fare un ragionamento così balordo, non parmi umanamente possibile di ammettere. E dire che egli, alla perorazione, ritorna da capo colla "probata ætas" dal suo lodato.¹ Che cosa l' inesperto seminarista intenda dire con codesta espressione, non è difficile argomentare, quando si consideri la locuzione antecedente più complessa: probatæ perfectaque senectutis homo: vuol dunque parlare di una vecchiezza ben altramente che acerba, di una vecchiezza sufficientemente inoltrata. Quello che non si capisce con eguiale facilità, è donde mai cavasse quel probata in tal senso. Probata ætas nell' età di mezzo voleva dire età legale, età sufficiente innanzi alle leggi per esercitare certi diritti o compiere certe funzioni: 2 or chi mai arriva a capire un' età legittima per andarsene all' altro mondo? 3 Io non ho alcun dubbio che nel linguaggio di costui

gloriæ" riferite da Cicerone (Orat. pro M. Marcello, 25) il quale oppose di rimando con adulazione: "Satis, si ita vis, naturæ fortasse; adde etiam, si placet, gloriæ: at, quod maximum est, patriæ certe parum." — Il motto venne raccolto e ripetuto nel rinascimento. Lo ripeté, per esempio COLUCCIO SALUTATI, alla morte di Francesco Petrarca: "... cum nature satis vixisset, vixisset que satis et glorie" Epistolario, lib. III, ep. xv (ediz. Novati, II, 177), e l' aveva ripetuto di già per la morte di Napoleone Orsini conte di Manoppello (m. 1369, che nel 1327 era già uomo politico d'importanza), scrivendone al figlio dell' Orsini stesso, Op. cit. lib. II, ep. xviij (ediz. cit., I, 110): "vixit ille autem et naturaliter fuit mortalis; vixit, inquam, nature satis et, quod Cicero in Julio Cesare pene concedit, vixit satis et glorie."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Eja igitur, Magnifice Domine, procul a te omnes pelle lachrymas, etc., etc.; divinitus namque genitorem illum accepisti, cujus fides, justitia, etc. etc., cujus pietas, probata etas, catholicus optimusque finis non mediocrem tibi atque tuis gloriæ ac nobilitatis ornamentum, splendoremque reliquit." Op. cit., p. xxvij.

<sup>3</sup> DU CANGE, sub v.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A dar torto a me e ragione al seminarista è proprio il Petrarca; il quale in Fam. VI, iij. non nella lezione del Fracassetti (I, p. 321) ma in quella del cod. Par. lat. 8568 (COCHIN, Op. cit. in F. Petr. e la Lombardia cit., p. 152), dice: "... Plato, uno et octoginta annis expletis, ... obiit; ... a se ipso statutum humane perfecteque uite legitimum terminum consecutus." Ma se il Petrarca mi dà torto per l'uso che si poteva fare di legittimo in queste locuzioni (e quindi del suo medievale sinonimo probatus), rafforza però sempre più la mia tesi, vale a dire che qui sia in quistione una vecchiaia più o meno avanzata, non già acerba e prossima a quella che allora veniva chiamata "gioventi".

probata ætas corrisponda al biblico bona senectus. 1 Erano locuzioni

del tempo. 2

In conchiusione, se c'è una notizia, e certamente preziosa, da apprendere nello sproloquio che vide la luce per la cure dell' Olivieri, è questa: che Pandolfo morì in tarda età, almeno in età da non potersi chiamare troppo fresca vecchiezza, e, come ragion vuole, di molto superiore ai 48 anni. Anche qui, se leggessimo, con una quindicina o una diecina d'anni di differenza, forse saremmo prossimi al vero. Sicuramente però Pandolfo era più giovane del Petrarca, a giudicarne non solo dal tono del sonetto L' aspettata vertù (vv. 1-4), ma da un tratto della xxxi fra le Varie (Sen., XIII, ix): "Scio enim ab olim cor erga me vestrum, et affectionem illam sincerissimam, non qualem ad subiectos domini, sed qualem filii ad parentes habent, vel, quod est vehementius, e converso". Il qual tratto è chiarito esplicitamente da quest' altro di Sen., XIII, x (Opera, ed. 1554, p. 1020): "te ætate filium, amore ac sollicitudine patrem geris". Naturalmente queste parole vanno intese con discrezione; come quelle altre di Matteo Villani (VII, xlviii), il quale, riferendo casi occorsi nel 1356, chiama Pandolfo "giovane cavaliere, franco e ardito e di grande aspetto".3 Anche del Petrarca e di Zanobi da Strada, parlandone sotto l'anno 1355, il Villani (V, xxvj) dice che erano "amendue di fresca età". Si sa quanto abusate erano a quel tempo la parole "puer" e "giovane" (Cf. Sen., II, i).4 Egli, se non m'inganno, dev'esser nato fra il 1310 e il 1315.

Arrivati a questo punto, esaminiamo, che n' è tempo, il sonetto.

Prima di tutto nella quartina prima,

L' aspettata vertù, che 'n voi fioriva Quando Amor cominciò darvi battaglia, Produce or frutto che quel fiore aguaglia, E che mia speme fa venire a riva,

il florire non va preso nel senso delle latineggianti locuzioni moderne: il tale (poeta, guerriero ecc.) fiorì negli anni ecc., e simili; bensì in opposizione al produrre frutto: ed è immagine non infrequente di quel tempo.5 Poi va notato che le speranze le quali

morte del Petrarca, diceva: "Bonorum annorum plenum abiit", (MEHUS, Vita

Ambr. Travers., p. CCIV).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gen., XV, 15: "Tu autem ibis ad patres tuos in pace, sepultus in senectute bona." XXV, 7—8: "Fuerunt autem dies vitæ Abrabæ centum septuaginta quinque anni. — Et deficiens, mortuus est in senectute bona, provectaque atatis, et plenus dierum ..."

2 Così Giovanni Boccaccio scrivendo a Francesco da Brossano della

<sup>3</sup> Non manco di additare queste testimonianze a un mio futuro contraddittore, per agevolare uno sfoggio, da parte del medesimo, di originale erudizione. È cosa che capita qualche volta. Il contraddittore allora, inforcati gli occhiali, parlera, come di ragione, del "grave errore" in cui sarò caduto.

<sup>4 &</sup>quot;A quel tempo ai vocaboli puer e iuvenis si dava un' estensione quasi incredibile". VOIGT, Il risorgim. dell' antich. class., Firenze 1888, I, 220.

<sup>5</sup> Lo stesso Petr.:

Pandolfo fece nascer di sé, fiorirono quando Amor cominciò dargli battaglia: ma Pandolfo prese moglie nel 1331 o poco appresso, e le sue prime imprese a noi note sono di quel torno di tempo: ecco che un più mirabile accordo non potremmo desiderare tra i fatti a noi conosciuti e il contenuto del sonetto. Qui poi viene a taglio la testimonianza del panegirico pubblicato dall' Olivieri: "Cum... adhuc infra teneros annos robustiorem animum accepisset,

L' arbor gentil, che forte amai molt' anni, Mentre i bei rami non m' ebbero a sdegno, Fiorir faceva il mio debile ingegno . . .

Poi che, securo me di tali inganni, Fece di dolce sé spietato legno, l'rivolsi i pensier tutti ad un segno Che parlan sempre de'lor tristi danni.

Che porà dir chi per amor sospira, S' altra speranza le mie rime nove Gli avesser data e per costei la perde?

Canz. In quella parte:

Del portamento umile Che allor fioriva, e poi crebbe ansi a gli anni,

Son. I' ho pien:

Ove nacque colei che avendo in mano Mio cor 'n su'l fiorire e 'n su'l far frutto, È gita al cielo . . . .

e ball, che così comincia:

Amor, quando fioria

Mia spene e 'l guiderdon di tanta fede,
Tolta m' è quella ond' attendea mercede.

Fam. III, xij (a Marco Genovese): "Semper equidem speravi, ut tantus de tali adolescente vir fieres"; V, vij (a Giovanni d' Andrea, a proposito di Giacomo Colonna): "Florenti ætate, generosissimi adolescentis eximiam indolem, ingeniorum solertissimus agricola, de flore fructum cogitans, fovisti"; XXIII, iij: "et quæ in iuventute floruit, in senectute fructificat"; Var. xvj (ai figliuoli di Azzo da Correggio): "Rogo autem ... ita vivere ... ut quod pridem mihi indoles vestra pollicita est, e flore conspecto fructum videam antequam moriar"; lxj (spiegando a Giovanni da Parma la figura di un albero allegorico della virtù): "Quomodo enim, ut de te sileam, amicum illum magnum [Luchino dal Verme, mandato da Venezia a reprimere i ribelli Candiotti], ... falleret arboris notitia, cuius sub ramis ... ab adolescentia sua sedit? unde tunc flores vernos, nunc maturos et tempori debitos fructus legit?"; Sen. XV, vij (al padre Luigi Marsili): "cito iam qualem in te cupio virum sperans."— ENNODIO, Panegyr. Theod.: "Adduc in cano flore degebas adolescentiæ, nec virtutum messem lacteus ante experimentum culmus attulerat" (strampalata figura). — DANTE, Parad., XXVII, 148: "E vero frutto verrà dopo il fiore." — E Cola da Rienzo, Epistolario, ediz. Gabrielli, XXX, lin. 20—21 (a Carlo IV): "... dum ... vaneglorie et pompe mudani frondius me vestissem, sicut Deus disposuit ... ceciderunt status mei flores et fructus". E il laudese Garzo (I proverbi di Gharzo cit., VII, 10 (p. 56):

Fiori con frutti non porteno tutti. e inter privatos obscuram duceret vitam, natali solo relicto, classimas Urbes variasque provincias perlustravit. Ab annis autem dolescentiæ, quod dictu mirabile est, disciplinæ militari ea se dustria dedicavit, eaque solertia, ut labore in negotiis, fortitudine periculis, vigilantia in agendo, celeritate in conficiendo, conlisi in providendo, majores suos jam grandævos, facile superavit pp. xxiv—xxv).

È mia convinzione che il sonetto fu composto, non quando andolfo era di già famoso, come per esempio nel 1350, data roposta dal Cesareo, bensì quando la speme del poeta stava per mire a riva: il fiore non aveva ancora prodotti altri frutti, ma li ava producendo "ora" per la prima volta, o in una delle prime olte. E ciò poteva dirsi delle imprese compiute da Pandolfo fra

1335 e il 1341.

Il séguito del sonetto non è meno suggestivo. Il poeta vi ice ch' egli desidera scrivere del giovine capitano qualche cosa i più duraturo che non le opere delle arti del disegno: veramente gli non parla che della scultura, come quella che fra le arti sorelle coll' architettura, più forte a resistere contro le ingiurie del mpo; ma che egli non escluda la pittura, vedesi da un tratto ella lettera a Luchino Visconti, Fam., VII, xv (citata dal Carducci): Fluxa est hominum memoria, picturæ labiles, caducæ statuæ: terque mortalium inventa nihil litteris stabilius"; come nel ripetere nesto concetto, frequente ne' suoi scritti (cf. Fam., VI, iv, ed. lat. el Fracass. I, p. 339; Var., xviii, ed. cit., III, p. 341), non coludeva l'architettura.<sup>2</sup> Tenendo ciò bene a mente, non pare ne questa promessa e questo concetto, altrimenti campato in aria el sonetto, siano stati provocati appunto dalla cortesia di Pandolfo nando incaricò un pittore di prendere il ritratto del nostro poeta? andolfo voleva perpetuare le sembianze del Petrarca, e questi in cambio gli promette di eternarne il nome con qualche cosa di ù duraturo e perenne — are perennius — che non l'opera del ennello o dello scalpello.

Pare poi davvero al Cesareo che si debba prestare fede piena assoluta al Petrarca, di cui certe debolezze sono ormai a tutti ote (e il Cesareo stesso, in occasioni non dissimili si mostra assai en credulo), 3 quando ci racconta che del presogli ritratto egli

on seppe e non si accorse proprio nulla?

Il tuono stesso, abbastanza pretensioso, del componimento ci

<sup>2</sup> Cf. Gli amori del P., in Giornale Dantesco, 2. VIII, quad. I, passim

più p. 5 sgg.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Altra preziosa notizia: I maggiori ("maiores suos") di Pandolfo, quando testo era molto giovane erano già molto innanzi degli anni ("grandævos").

alga per l'anno di nascita di Malatesta Guastafamiglia.

2 De remediis, I, CXViij (dopo aver parlato della caducità degli edefici mani): "Crede mihi, aliis quam lapideis fundamentis eget gloria, ut mansura t." Fam. VIII, iij (ediz. cit., I, p. 420): "quod [rus Vallis Clausæ] . . . agsitibus muris, et (ut spero) solidiore cæmento, verbis atque carminibus, illustrare o viribus studui."

riporta al tempo, quando per recenti trionfi il Petrarca era prono ad abbandonarsi a un certo grado d'immodestia: intendo dire dell'anno 1341. Fra il 1337 e il 1340 al contrario il suo spirito fu piuttosto fortemente depresso; come potrebbero provare, quando altro mancasse, i sonetti estravaganti scambiati con Ser Andrea Muzi da Perugia, 1 ne' quali è fatta aperta menzione di papa Benedetto XII (20 decembre 1334—25 aprile 1342) come di persona vivente.

Faccio notare che del 1340 era giudice a Pesaro Giovanni Boccaccio, <sup>2</sup> il grande precone del Petrarca: <sup>3</sup> dev' essere stato egli a infiammare Pandolfo di entusiasmo per l'amoroso cantore di Laura.

### IV.

E veniamo ai sonetti contro la Curia Avignonese.4

Argomenti del Cesareo: — 1º "La rispondenza non solo di tòno e di rappresentazione, ma anche d' immagini, di colori e di frasi, tra que' sonetti e le lettere Sine Titulo"; 5 le più violenti delle quali, anzi le sole veramente violenti (dalla v in su) sono tutte posteriori al 1352 (Op. cit., pp. 289-92). — 2º Neanche in tutte le altre lettere (Familiari, Senili, Varie) anteriormente al giugno 1351 incontrasi indizio di quest' ira: le ecloghe VI e VII sono del 1351—52; di quel tempo è l'epistola metrica xxij del libro III (Miraris que causa more). 6 "Prima del 1352, dunque, nessuna violenza contro la corte di Avignone si ritrova negli scritti del poeta, e solo del '51 si ha traccia di maligne allusioni" (Op. cit., p. 297). Il nome "Babilonia" è applicato ad Avignone non prima del giugno 1351, né prima di quel tempo parlasi dei corrotti costumi di quella corte, né di "carcere", né d' "inferno", né d' "altrettali diavolerie" (Op. cit., p. 289).

Cominciamo dal secondo argomento. Posto, ma non è vero,

¹ Li pubblicò primo il CARBONE, Una corona sulla tomba di Arquà, Torino 1874; meno l'ultimo, che cogli altri venne dato alla luce dal FERRATO, Raccolta di rime attribuite a F. P., Padova 1874. — Il documento più importante, però, resta sempre l'epistola metrica a Giacomo Colonna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nell'Archivio Capitolare di Pesaro esiste, o almeno esisteva a tempo dell'OLIVIERI (Orazioni in morte di alcuni signori di Pesaro ecc., p. xj) un atto "contenente una conferma fatta da Fra Pietro, Vescovo di Pesaro l'anno 1332 al Capitolo di tutte le Chiese, che questo possedeva, la copia della per autenticarsi si esibisce coram sapient. viro Dno Johe de Ciertalto [sic] Judice Cois Civit. Pensauri pro Magco Milite Dno Malatestis Potestate Civit. predicte . . . sub MCCC. quadragesim. die XX Mens. Mail.

S In altro lavoro dimostrerò come la memoria, la quale si legge in un codice Laurenziano (pubblicata dal BANDINI, Vita del P. nell'ediz, delle Rime, Firenze 1748, su comunicazione del Mehus; e ristampata poi dal CIAMPI, Monumenti), sulla incoronazione del Petr., probabilmente è del Boccaccio.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Naturalmente, il ragionamento varrà — e a più forte ragione, dati anche gli accenni a Laura, — pure pei son. Dell' empia Babilonia e Se il sasso.

<sup>5</sup> Sull' ordinamento ecc., in Giorn. St. cit., XIX, pp. 289, 293, 296.

<sup>6</sup> Vi sono anche altre due ep. metr. piene di fiele contro Avignone, e sono le epistole xv e xxi del lib. III.

che di tanta ira contro Avignone non restino segni, se non negli scritti degli anni 1351-53, sarebbe con ciò messo in sodo che il Petrarca anche prima non avesse occhi per vedere tante brutture, sentimento per rivoltarsi al loro quotidiano spettacolo, 1 cuore e cervello per bollare con penna di fuoco le infamie di cui era testimone? Questo il Cesareo non dimostra, né poteva dimostrare. Basta, infatti, semplicemente rileggere le Sine Titulo per aver la risposta alla nostra domanda. Sin dalla tenera età il Petrarca sofferse in Avignone come nella sua ultima residenza colà: - "his ego nunc in locis, ubi puer fueram, iam senior sum, fato, me liberum ut putabam, ad puerilia rursum fastidia retrahente" (Sin. Tit., ep. v). Le tristi cose che vi avvenivano, gli eran notissime dalla prima età: "De quibus omnibus ad te dudum non epistolam sed librum scribere meditabar, ne in rebus scilicet a prima mihi cetate notissimis amicus falli sinerem" (ep. xvij). Né una volta sola fu stretto in quel "carcere",2 e restò preso da quei "lacciuoli":3 .. Ah! quotiens — scriveva egli al buon Ildebrandino Conti (romano) 4

4 È una mia identificazione questa che l'ignoto destinatario della lettera

sia il Conti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da Avignone molti anni prima del 1351, scriveva a Giovanni da S. Vito, Fam. VI, iv (ediz. cit. I, p. 337): "... tacere possem, et forte consultius: sed in tot mundi malis, inter tam multa dedecora, tacere difficile est. Satis patientiæ præstitisse videor, quod nondum satyræ calamum applicui, cum diu ante hæc monstra scriptum videam: 'difficile est satyram non scribere'." [Cf. su cotesti "monstra" Sin. Tit., vj: "Dicam monstra quæ vidi, quæ audivi, quibus infectos oculos atque aures habeo". Epist., III, xv: "Monstra parit tellus ... Non unus opacam Minotaurus habet perplexi tramitis aulam ..."; III, xxij: "Utque ... Dædalus ad Rhodani lævam monstra, novasque Ambagum formas, et plena doloribus antra Struxerit ......] — Su queste parole torneremo più avanti: per ora esse ci dipingono l'animo dell' uomo, a cui troppo difficile era lo starsene zitto, quell' uomo stesso che doveva poi dire: "Quorsum hæc? interrogas. Scribo non quia audire expedit, sed quia mihi non expedit tacere; grave enim onus et molestum est, quod nusquam fidentius quam in tuis auribus depono." Sin. Tit., ix. E più tardi: "Loquor quia cogor: urget enim pietas ardentesque stimulos anxio figit in pectore, qui me tacere non sinunt. Et scio me nequilquam loqui ... Loquor tamen, sed coactus ut dixi. Et loquor vobis ... Quibus? Heu! nescio." Fam., XXIII, i (III, 179) (Cf. la canz. Tacer non posso). Un bel caso di grafomania.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di "carcere" e di "labirinto" parla spesso il Petrarca, alludendo alla nuova Babilonia. Oltre il senso traslato, è da cercare il senso proprio: è allusione al palazzo pontificio, costruzione tetra e complicata. "Adhuc pontifex iste [Clemente VI] casus mundi considerans, ante prædictum Benedictum [l. prædicti Benedicti] palatium aliud, VALDE MYSTERIOSUM et pulchrum et capellam amplissimam nimiamque decoram sub qua modo causarum et contradictoriorum audientia tenentur, a fundamentis grossissimis fecit ædificare." II. Vita di Clemente VI, in BALUZE, I, 277—78. Eta dunque anche palazzo di giustizia (abitazione di Minosse) e donniamente abominevole agli occhi del poeta.

Clemente VI, in BALUZE, I, 277—78. Era dunque anche palazzo di giustizia (abitazione di Minosse), e doppiamente abominevole agli occhi del poeta.

3 Di lacci ("laquei") parla anche sovente; ed anche qui troviamo la reminiscenza di una espressione adottata dagli avversari della Corte di Roma. FEDERICO II ai re e principi cristiani: "quanto manus eis [ai prett] indigentibus liberaliores ostenditis, tanto non solum manus, sed etiam manus et cubitos avidius adprehendunt, suo vos laqueo detimentes sicut aviculam, que quanto ad evasionem fortius nititur, tanto firmius alligatur." HUILLARD-BRÉHOLLE, Hist. diplomat. Fred. Secundi, VI, 392.

vescovo di Padova — redit ad memoriam illa tua penitus paterna vox et salutaris admonitio, dum digressum paranti diceres: Quo abis? Quid moliris? Quæ te, tui immemorem, trahet ambitio? Nescis quid petis? quid relinquis? An sciens, ad indignum laborem vadis? Vide, quæso acriter, quid agas, quo properes. Si bene mihi notus es, pœnitebit te profectionis tuæ: curiæ laqueos, expertus totiens, non ignoras, in quos ubi semel incideris, absolvi non poteris cum voles. - Hæc et his similia te suadente, quid responderem aliud non erat, nisi me, caritate victum amicorum, notas ad miserias reverti." (ep. viij); ....hoc [l. hunc] infandum specus [l. specum], hunc vere tartareum carcerem..., ubi ego, prope infans, nescio an parentum meorum an meis, sed certe nondum admissis, illa ætate, piaculis, captus fui, et nunc [l. huc], cum sæpius evasissem, et iterum in laqueos recidi. Ad postremum, sponte mea, iam vir, immo vero iam senior, captivus, præter me ipsum non habeo quem accusem-(ep. xj). Né egli, sensibile tanto nel 1352, rimanevasene indifferente e muto negli anni più freschi: "Fato meo pessimo in eas terras puer evectus, mihi usque ad hanc ætatem, indignato equidem, sed fortunæ compedibus nescio quibus vincto, magnæ illic partes ætatis in gemitibus abierunt" (ep. xiv). Molte volte egli aveva esecrata la corte dei pontefici prima del 1352:

facilem . . . remetior Alpem,
Limina Pontificum toties damnata relinquens.1

E non poteva essere altrimenti. Sin da fanciullo, appena arrivato sulle rive del Rodano condottovi dal padre, non gli mancarono incitamenti all' odio per Avignone e il soverchiare della influenza gallica nelle cose della Chiesa, a danno dell' Italia e degl' italiani. Era proprio il 1314 quando avvenivano i sanguinosi fatti di Carpentras, in cui gl' italiani sostennero così gravi perdite di vite e di sostanze.<sup>2</sup> Poi vennero le spedizioni, ordinate da

nensium, t. II, n. Xlij (Epistola encyclica cardinalium italorum de incendio

¹ Cit. epist. metr. a Francesco Nelli (III, xxij: ediz. cit. del Rossetti, vol. II, p. 256). Altrettanto ripeteva in quel tempo. cioè nell' ultima dimora nel "Comtat" (1351—53), anche in prosa. Fam. XIV, iv (a Luca Cristiano): ... præsagire poterant ... me non errore aliquo ad locum mihi ab infantia et cognitum ct invisum commigrasse" (ediz. cit. II, p. 285) e XV, viij (a Lelio): "Me autem quantum curia babylonica delectet sciebas olim, dum et ipsa minus fœda esset et nos ibi iuveniliter ageremus". Certo, in questo ultimo passo allude a una cresciuta laidezza; ma egli ci assicura che sempre sozza gli era parsa Avignone, e che era stato costante nell' abborrirla in ogni tempo: "Qui locus a principio in fine etsi uno semper tenore iudicii ... multis atque ante alios pessimus omnium visus sit, tante tamen sese peior factus est, ut (quod nemo, nisi prorsus impudente mendacio, negare audeat) sibi ipse collatus, fuisse olim optimus videri possit"; Sen. X, ij (ediz. di Basilea, 1554, p. 961), ma, spiega subito appresso, tutta la differenza consisteva nella grande sicurezza che vi regnava prima, venuta a mancare dopo il 1353; erano gli effetti del disastro toccato alla Francia nella guerra coll' Inghilterra. Differenza sensibile prima del 1353 non ce n' era; e però i sentimenti del poeta non avevan ragione di esser diversi prima del 1352. Cf. più oltre, pp. 80—90.

² RAYNALDI, Annales, a. 1314 n. 16. BALUZE, Vitæ paparum Avenio-

ovanni XXII, contro i Visconti e altri signori italiani. Il papa i ca-dinali guasconi, - tale era almeno la voce che correva fra italiani di Avignone, e raccolta dal Petrarca, — non anelavano e all' ultima ruina d' Italia. Un cardinale sopra gli altri nutriva à fiero odio contro il nome stesso d'Italia e di Roma, e avrebbe te delle grottesche proposte all'intento di strappare a queste onor dell'imperio e del papato. Tanta avversione era naturalente ricambiata dagl' italiani residenti in Avignone; e il Petrarca assicura che egli, fanciullo qual era, ripagava di odio cordiale tel goffo nemico del suo paese: "cuius ego tunc et faciem, puer, ram, et quantum poterat ætas invalida, animum execrabat [/. exeabam]".1 — Maggiori perigli minacciarono più tardi (1332-33) Avignone la patria italiana. Il figlio di Enrico VII, il re di ancia e la Curia stretti in mostruoso connubio, insidiano l' indindenza d'Italia: contro di loro si armano in quest'ultima i mori e le repubbliche senza distinzione di partito: e il nostro eta sfoga la sua indignazione, i suoi timori e le sue speranze una vigorosa epistola ad Enea Tolomei da Siena.<sup>2</sup> Veramente li si scaglia contro Giovanni di Lussemburgo e contro i francesi: a poteva ignorare egli, che era in Avignone, i maneggi della ria? — Finalmente sopraggiunse la rivoluzione romana del 1347. gnun sa la viva parte che - da lontano e a parole se si vuole presevi il Petrarca: ognun sa che allora la posizione di lui venne insostenibile in Avignone e in casa Colonna. Fu allora che venne il "divortium", cantato nell' ecloga ottava.

Perciò possiamo ben credergli, quando ci dice che volentieri, sgustato, si allontanò da Avignone nella lunga assenza del 36—37, e che vi tornò suo malgrado: "tulit et nos³ multa dendi ardor per terras ac maria; et nunc maxime ad extrema trarum ea me voluptas traxit, pellente hinc iædio rerum, morumque io. Quo rursum dura necessitas retraxit, nudius tertius applicui..." 4 erciò non doveva esser passato sotto silenzio il giudizio che,

bis Carpentoratensis etc.), coll. 286—89. DE SADE, Op. cit., t. I, p. 33. ARJAVEL, Diction. hist. biogr. et bibliographique du département de Vaucluse, spentras 1841, sub Clément V (t. I, p. 379) e Conclave de Carpentras (t. I, 400). Abbé Christophe, Hist. de la papauté pendant le XIVe siècle, ris 1853, t. I, pp. 282—83.

ris 1853, t. I, pp. 282—83.

<sup>1</sup> Sin. Tit., ep. XVij. Sul personaggio, cf. BALUZE, Vitæ paparum Avenionsium, I, 738—39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. metr., I, iij (ediz. cit. del Rossetti, vol. II., pp. 36 sgg.).

<sup>3</sup> Questo "nos", e il "nobis" che precede nel testo, riguardano non il destinatario della lettera (Tommaso Caloria da Messina) che lo ittore; il quale, parlando di sé in particolare, torna al singolare: "et nunc... me voluptas traxit...". In tutta la lettera, del resto, parla di sè al golare. Ciò valga a dissipare in tempo possibili cavillazioni sull' osservazione me fatta nella n. 2 della pag. 50; vedendo che il Fracassetti inesattaente traduce: "Me ancora addusse a vagare per mare e per terra ecc."

p. 406). <sup>4</sup> Fam. III, ij (ediz. cit., I, pp. 141—42). La lettera è del 18 di osto 1337.

scrivendo prima del 1340 a un potente principe italiano, proprio quando questo principe faceva atto di sottomissione al papa, il Petrarca esprimeva sullo stato della Curia, "quo nihil hac tempestate deformius, nihil incredibilius".¹ Perciò non doveva esser taciuto che ritiratosi a Valchiusa fra il 1337 e il 1339, egli scriveva di starsene là "execrantem curas curiæ",² onde ben poté avere scritto allora il sonetto Dell' empia Babilonia; doveva esser rammentato che nel 1341, mentre pensava di tornare in Provenza, il Petrarca domanda a sé stesso: "...superbi pontificis [Benedetto XII] barbaricas deosculeris manus?";³ e che, tornatovi, nelle sue confessioni a S. Agostino, correndo il 1342,⁴ esclama: "Utique me Deus ex hoc naufragio puppe liberet illæsa, ut ego sæpe circumspiciens, in Infernum vivens descendisse mihi videor" (Dial. II).

Ritorna ancora una volta alla nuova sede dei papi nel 1345. e ancora una volta sente, pensa e scrive di essa come sempre. Dedicando a Filippo di Cabassole il libro sulla Vita Solitaria, così gli rivolge il discorso: "Non dissimulo che tra le molte ragioni onde fortemente costringi me, che ciò faccio di buon grado, ad amarti, non ultima è questa che tu, per i due amori, fra sé congiunti, della solitudine e della libertà, fuggi quella che chiamano Curia Romana, a te or vicina e quasi contigua; dove oggi forse ti toccherebbe un grado non mediocre, se, quanto la solitudine per te sempre angelica, altrettanto a te piacesse QUEL TUMULTO TARTAREO". 5 Che vita fosse quella di Avignone, che uomini, che prelati l'abitassero, egli passa ivi subito a dire, descrivendoci l'occupato; il cui ritratto, egli ha cura di avvertirci, è tratto da tipi affatto locali: "Io, dunque, non ho compulsato libri, né grandemente adornato il mio dire: ...le cose che leggi ho ricavato parte dalla contemplazione della vita che meno attualmente, parte dalla memoria dell' altra vita teste vissuta; e di esse cose te [è sempre al Cabassole che parla] chiamo a testimo-

Fam. III, xj a Guido Gonzaga. Cf., per l'occasione e la data, DE SADE, Op. cit., III, p. 40, e il Fracassetti, ediz. ital. I, p. 441—42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fam. VI, iij, (ediz. cit., I, p. 336), a Giovanni Colonna da S. Vito. <sup>3</sup> Fam. IV, xiij (ediz. cit., I, p. 236).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pensatamente dico "1342" e non 1343, data che molti ora assegnano, e per quel ch'io ne creda, a torto, al Secretum. Quando il Petrarca scrive (Dial. III): "Aug. Ha, demens! Itane flammas animi [l'amor per Laura] in sextum decimum annum falsis blanditiis aluisti", vuol dire che non sedici (come suole tradursi, e, tra gli altri, anche dall'accurato V. DEVELAY), ma quindici anni eran trascorsi dal 6 aprile 1327, e che il sedicesimo anno era in corso. A ciò non contraddicono le successive parole: "profecto non diutius Italiæ famosissimus Hannibal incubuit": è noto che Annibale, sceso in Italia nell'anno 218 a. C., vi si mantenne sino al termine del 204 o al principio del 203, tempo in cui sbarcò ad Hadrumetum o Leptis; cioè quindici anni scarsi. Probabilmente il Secretum fu scritto nella seconda metà del 1342.

<sup>5 ,...</sup> non dissimulans inter multa quibus valde me volentem cogis ut te diligam, illud esse non ultimum, quod amore solitudinis et huic coniuncto libertatis studio, vicinam tibi nunc et prope contiguam Romanam quam vocant Curiam fugis, ubi non mediocrem forte hodie sortireris gradum, si quantum solitudo tibi semper angelica tantum tumulus [l. tumultus] ille TARTAREUS placuisset." De Vita Solit., lib. I, sect. I, cap. ij.

io innanzi ad ogni altro".1 Or ecco alcuni tratti della vita dell' ocupato avignonese, che alle volte è un affarista comune, e altre volte iviene addirittura uno dei principi della Chiesa: 2 - "l' animo a tutto inteso alle menzogne"; 3 ....ha la porta assediata da emici o da amici... Va... mesto in tribunale pieno l'animo di uerele ecc.... Come arriva ai superbi palazzi dei potenti o manzi al temuto seggio dei giudici, mescolando il vero col falso, alpesta il diritto dell' innocente, o seconda l' audacia del colpevole, ad ogni modo macchina qualche cosa a proprio disdoro o a anno altrui, rimorso dalla coscienza, pieno di confusione e pallore cc. 4 Fin qui trattasi dell' affarista, del leguleio che "torna a asa, e si cela in sozzi nascondigli", diversi dai "superbi palazzi" rima ricordati.<sup>5</sup> Ma il satirico scrittore non può tenersi in uesti confini, non si contenta di mordere così basso: eccolo d azzannare polpacci più nobili, assai più nobili e fastosi:6 -Vien l'ora della colazione. L'occupato si ritira e si adagia ell' immensa aula crollante, 7 seppellendosi nei principeschi cuscini

?, p. 67-8), il quale nell' otiosus del De Vita Solitaria vede ritratto Gherardo atello del Petr. e nell' occupatus il Petr. stesso. Se così fosse, questi accu-

arebbesi colpevole di nefandi delitti.

8 "applicat animum mendaciis; in illis est totus". Op. cit., lib. I,

by... domum redit, et turpibus latebris... se furatur." Op. cit., 100 cit., 100 cit., 100 cit. Erano le casupole avignonesi, poco più che capanne di pescatori, ra occupate, per mancanza di meglio, dai forestieri anche di un certo grado.

Si ricordino le parole di pre lattere (Vere vivi) solutioni di pescatori, 100 cit. 6 Si ricordino le parole di una lettera (Var., xiv) relativamente al De Tita Solitaria: "Ut enim quodam in parte operis advertere erit, summos hic

ominum stilo attigi." Vero è che potrebbe qui alludere agli attacchi (seriori

ssai) contro Carlo IV e gli altri re cristiani.

<sup>1,</sup> Non excussi libros igitur, neque magnopere stilum compsi ... partim medio vitæ huius partim ex alterius recenti memoria quod legis elicui; uorum te ante alios testem voco". Op. cit., luogo cit. - Le due vite erano uelle anteriore e posteriore al suo nuovo ritiro in Valchiusa. Nella parte rima, che è anche la primitiva e occasionale, del trattato, le due vite sono ontinuamente messe a raffronto, benché sincronologicamente. È naturale poi he, nella vita attuale di ritiro, lo scrittore non avesse altri da ritrarre che sé edesimo; mentre i ricordi del passato gli presentavano in abbondanza sozze gure da descrivere.

<sup>2</sup> Affatto inaccettabile mi sembra l'opinione di H. Cochin (*Le Frère de* 

ect. II, cap. i.

4,... vel hostibus vel amicis limen obsessum habet ... Vadit ... cestus in forum plenus querelarum etc. . . . ut ad potentum superba palatia ive ad formidata iudicum subsellia ventum est, veris falsa miscens, aut iustitiam remit insontis, aut nocentis rei pascit audaciam, aut prorsus aliquid vel in roprium dedecus vel in alienam perniciem molitur, mordente animum contientia, plenusque ruboris atque palloris etc." Op. cit., lib. I, sect. II, cap. ij.

<sup>7</sup> Io vedo descritta in questa pennellata l'abitazione di un cardinale; na di quelle liberate, formate di case meschine, le migliori possibili fra altre nche più meschine, requisite dalla Corte pontificia quando andò a stabilirsi in Avignone; la quale allora era caduta molto in basso per le guerre di religione per l'assedio e la resa del 1226 (Cf. Recueil des historiens de la France, XVII, p. 767. DE SADE, Op. cit., t. I, p. 28. CHRISTOPHE, Op. cit., I, .218. A. PENJON, Avignon, Avignon [s. d.], p. 16. J. COURTET, Dictionnaire . . . des Communes du Départ. de Vaucluse, Avignon 1877, p. 29). Le rormarsi un'idea di queste liberate, vegga il lettore l'Ordinanza di reuisizione emanata da Giovanni XXII: essa è in FANTONI-CASTRUCCI, Istoria

[pulvinaribus]. Le lamie risuonano di clamori molteplici; stanni attorno i cani aulici e i sorci domestici, e a gara succede tutti in giro un esercito di adulatori, mentre una turba di rosicchiator familiari con strepito confuso erige la mensa. Il sudicio pavimento viene scopato, e tutto abbraccia la immonda polvere: vola per gi atrii nell' oro l' infetto argento, e ne son contaminati i nappi for mati da cave gemme. Son rivestiti di seta gli scanni, di ostro li pareti, la terra di tappeti, mentre la coorte dei servi trema ignuda Poiché quell' esercito è apparecchiato in ordine di battaglia, il litu dà il segnale dell' attacco. I comandanti della cucina vengono dare man forte ai comandanti dell' aula; si leva un immenso fra gore; vengon recate vivande ricertate per terra e per mare, vini spremuti a tempo dei primi consoli; le vendemmie d' Italia e di Grecia 1 ardono nell' oro rutilante, ecc. ecc. In tanta colluvi di cose diverse a un tempo ed avverse, in tante pietanze gialle nere o livide, il diligente pregustatore ricerca il non a torte sospettato veleno; 2 poiché contro le cieche insidie non fu trovati

della città d' Avign. e del Contado Venesino, Venezia 1678, t. I, pp. 163 sgg Al cardinal Jacopo Colonna toccarono 11 "staria" più "staria quæ suerun domini Raimundi Lombardi", più due camere in due edifizi diversi (FANTONI CASTRUCCI, t. I, p. 172): a Pietro Colonna, 12 "staria" e parte di due altr (Op. cit., t. I, pp. 172-73). Le due liberate surono poi, a quel che sembra assegnate al cardinal Giovanni Colonna (Op. cit., t. I, pp. 64 e 289. DE SADE Op. cit., I, pp. 164-65. P. ACHARD, Guide du Voyageur, ou dictionn. hist des rues et des places publiques de la ville d'Avignon, Avignon 1857, p. 85 A. PENJON, Op. cit., p. 69). - È mio pensiero che il Petrarca qui descrivi proprio questa liberata: v. la nota seg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Era, dunque, l'occupato preso di mira da messer Francesco, un prelate italiano, che usava sulla tavola sua vini italiani e greci soltanto. I prelat francesi erano partigiani accaniti dei vini francesi, e specialmente del vin d Borgogna. Chi non ricorda, a questo riguardo, i sarcasmi del Petrarca contri cardinali di Urbano V? (Sen. I, i [ediz. ital., vol. II, p. 7 e 9], e ij [ediz. ital., vol. II, p. 51]). Del cardinal Giovanni sappiamo invece che beveva vin navigati, "transvecta", provenienti dall' Italia (Ep. metr., III, i, vv. 97—8 ediz. del Rossetti, vol. III, p. 54), e che usava tappeti, vesti e vasi prezios pranzando (luogo cit., vv. 99—101). I prelati francesi anzi riprovavano l'in temperanza italiana; e il Petr. ciò non ignorava: "Quotiens putas interfuerin colloquiis transcipionym principium et argainte atrafataram. colloquiis transalpinorum principum, et pracipue pralatorum, ubi de moribu nostris sermo incidit: sensi illos inter alia mirari, quosdam quoque vituperare cœnas Italorum; de quibus in reliquis extimationes claras atque magnifica concepissent. Idque eo magis indolui quod eorum iustam redargutionem e platonicæ sententiæ consonam intellexi: nam et ille epistola sua quadam ac Architam Tarentinum cœnas mensasque arguit italicas. Sed tanti philosoph reprehensionem facile sim laturus: quo autem animo quantoque putas audian dolore nos a barbaris sobrietate superari?" Sen. XII, ij (Opera, p. 1010) È bensì vero che altra volta (Sen. IX, i, ediz. it. II, pp. 14—15) dice tutte il contrario. Altrove tratterò più diffusamente quanto in questa nota e nella precedente: ora basti rilevare che il Petrarca nella sua satira prendeva d mira lo stesso suo Mecenate.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. metr. III, xv (ediz. cit., II, pp. 112 sgg.):

tanto fœcundior ætas Sera mali, tantum hac acie vicere nepotes, Ut longo postliminio consumpta reposcant Membra senes, Stygiaque datum sit valle reverti,

altra sorta di riparo. Tra i vini e i cibi il serpente cava fuori le livide corna, e negli aurei alberelli, 1 e quasi dall' arte voluttuaria che dovrebbe combatter la morte, veglia, mirabile a dirsi, la morte di quel meschino. Il padrone intanto siede a fronte bassa, cogli occhi gravi, col ciglio ombroso,2 la narice contratta, e pallido le guance. Spiccicando a fatica le vischiose labbra, levando a stento il capo intontito a quello splendore, da quegli odori, non sa dove si trovi, non avendo ancora smaltita la sbornia della sera innanzi, consuso per il risultato degli affari trattati nella mattina, e intento ai futuri inganni. Dovunque si volga, che che faccia, suda, puzza, rutta, sbadiglia, ogni cosa assaggiando, e disgustandosi di tutto".3 - "Ecco, l'asciolvere è finito. Lo disturbano l'esercito domestico e i nemici commensali, e la ruina delle mense e l'urto degli uomini e del vasellame. Le volte mugghiano dai lazzi degli ubbriachi, e dalle lamentele dei rimasti a ventre vuoto: infatti la mensa dei ricchi ha questo non ultimo dei mali, l'eccesso qui della fame e

> Tangere iam dubias mensas dextrasque cruentas Permetuant, tectoque negent habitare sub uno ...

Gli storici francesi riconoscono la verità di queste accuse, ma attribuiscono agl' italiani l'introduzione dell' uso dei veleni. "On n' entendait parler que de poison; usage abominable que le commerce des Italiens avoit apporté en France." DE SADE, Op. cit., p. 63 n. Ma domando io se erano stati gl'italiani, per esempio, a insegnare al "Dominus de Ulmeto prope Corbolium, Miles satis nobilis et dives" come disfarsi della moglie a mezzo di veleni (JOH, S. VICTORIS, Vita Clementis V, in BALUZE, I, 13-14).

<sup>1</sup> Nel testo: "arbustulis", vocabolo e accezione degni di nota, che non trovo nel Du Cange. Per me, il Petrarca pensa a tradurre gl'italiani "albe-

relli", "albanelle".

2 Cf. in n. 2 a p. 83, quanto fosse il cipiglio del cardinal Colonna.

3, Venit prandii tempus. Ille [occupatus] sub ingenti et ruinam minante aula componitur, pulvinaribus obrutus sepultusque. Reboant variis tecta clamoribus; circumstant canes aulici muresque domestici, certatim adulatorum circumtusa acies obsequitur, et corrosorum turba familiarium confuso strepitu mensam instruit. Verritur putre solum et fœdo pulvere cuncta complentur; volat atriis argentum auro infectum, et pocula cavis gemmis expressa [manca forse il verbo, o la lezione in qualche altro modo è difettosa]. Scamna serico [sericis?] vestit [l. vestiuntur], ostro paries, terra tappetibus, dum servorum nuda interim cohors tremit. Coquinæ duces aulæ ducibus concurrunt, ingens fragor exoritur; convehuntur terra marique conquisitæ epulæ, et viva (l. vina) priscis calcata consulibus; ardent rutilo in auro nostræ Graiæque vindemiæ etc. etc. Sub hac tanta colluvie diversorum simul et adversorum rerum, sub tot croceis atque atris liventibusque pulmentis, suspectum non immerito venenum sedulus prægustator explorat; quin et [l. quia] adversus cæcas insidias aliud remedii genus inventum [supplisci non] est. Inter vina dapesque livida serpentum [l. serpentis] cornua prominent, aureis insita solerter arbustulis, et quasi voluptuaria ex arte contra mortem, miseri, mira res, ipsa mors excubat. Ille [occupatus] autem sedet obducta fronte, gravibus oculis, supercilio umbroso, rugosa nare, genisque pallentibus. Ægre viscosa labia diglutinans, vix caput attollens, fulgoribusque et odoribus attonitus, ubi sit nescit, vespertina tumens crapula, et matutini negotii confusus eventu, futurisque in fallaciis intentus. Quo [l. Quoquo] se vertat, aut quid [l. quicquid] agat, sudet [l. sudat], olet, ruciat, oscitat, singula morsitans, universa fastidiens". De Vita Solit., lib. I, sect. II, cap. iij. La tanto discussa lettera del Boccaccio a Francesco Nelli non è che una imitazione da questo luogo.

là della nausea, la moderazione in nessuna parte. E, invero, della sala l'odore è ingrato, inameno il colore, il passaggio incerto; giacché il suolo è tutto ingrassato e sanguigno per il condimento versato; parimente il cammino è sdrucciolevole per il vino caduto, ottenebrato dal fumo, schisoso per gli sputi, tepido (?) per il liquido sparso, tabido per il grasso, e biancheggiante di ossi e rosseggiante di sangue ecc. "1 - Già il sole tiene il mezzo del cielo; quegli ferve, si crucia, si affretta, raddoppia il lavorio delle frodi, ...acciocché il torpore non privi dei desiderati effetti l'animo fecondo di tristi-divisamenti, ma innanzi il crepuscolo le trame nascoste raggiungano lo scopo. E certo questo si aggiunge ai tentativi peccaminosi, cioè l'insofferenza d'indugi: ...ciò ha in comune la cupidigia... colle sorelle sue, l'ira e la libidine". 2 - Ecco, torna la notte: egli torna alla crapula. Immensa pompa; lunga schiera avanti e di dietro; lo crederesti il funerale di un vivo. Precedono l'accompagnamento funebre anche le tibie, acciocché nulla manchi alle eseguie: e un sontuosissimo cadavere, cosparso di preziosi odori, di nuovo si seppellisce nei cuscini, ancor tiepido, ancora spirante; 3 quindi aggiungendo un grave desinare alla non digerita colazione, al mattino venturo prepara la nausea, e all' altro asciolvere preclude la via".4 - "Pieno di cure, pieno di vivande, pien di vino, pieno

<sup>1 ,, . . .</sup> iam prandio finis est. Turbant illum familiaris exercitus hostesque collaterales, et ruina mensarum, et hominum vasorumque collisio. Et ebriorum iocis tecta mugiunt, et querimoniis famescentum: habet enim non ultimum hoc malum mensa divitum; iniquissima est itaque hic fames, hic nausea, temperies nusquam. Aulæ quidem insuavis odor, inamœnus color, iter incertum, solum omne salsamentis effusis late olidum cruentumque, idem et vinum [l. vino] lubricum et fumo nubilum et spumis [sputis] horridum, et aspergine tepidum et adipe tabidum, et ossibus albicans et sanguine rutilum etc." Op. cit., lib. I, sect. II, cap. iii.

<sup>2 ,,</sup> Jam cæli medium sol tenet, quando ille æstuat, angitur, accelerat, omnia fallaciarum machinamenta congeminat, ... ne ... ullus torpor mali consilii fæcundam animam optatis frustretur effectibus, ut [l. at] latentes doli ante crepusculum erumpant. Est enim hoc fere malis conatibus adiunctum, ut præcipites etiam sint: . . . habet hoc commune cupiditas . . . sororibus suis, ira et libidine . . ." Op. cit., lib. I, sect. II, cap. v.

<sup>3</sup> Fo notare prima di tutto come qui e altrove il Petrarca è quasi attratto a darci il quadro di un uomo vivo e che pur sembra trovarsi in braccio alla morte: è un fatto significante sul quale tornerò in altro lavoro. - Noto poi come lo spettacolo, il quale è qui raffigurato a colori così vivi, è in termini assai consimili già tratteggiato, con evidente allusione a persone viventi in Avignone, in una lettera di vari, forse non pochi, anni innanzi, cioè in Fam. VI, iv (ediz. cit., I, p. 338): "... hos inter delicias et falsa gaudia exultantes, luxu somnoque marcidos, vino graves, etsi vivere videantur, esse tamen, adhuc quidem spirantia, sed obscana iam et horrenda cadavera". Si avverta come alla stessa tavolozza sono tolti alcuni colori del son. La gola, il sonno e le

<sup>&</sup>quot;Ecce redit nox: ille redit ad crapulam. Pompa ingens, ante retroque longum agmen: vivi hominis funus putes. Præcedunt funeralia et tibiæ, ne quid desit exequiis; et sumptuosissimum cadaver, perfusum caris odoribus. rursus inter pulvinaria sepelliiur, adhuc spirans; inde gravem cœnam indigesto superaddens prandio, venturæ luci nauseam parat, et alteri prandio præcludit

iter." De Vita Solit., lib. I, sect. II, cap. Vij.

di timore ecc. ecc., . . . s' avvolge nel purpureo letto, edotto in tutte e specie di lascivie, e a gioire delle cose presenti sollecitato il nisero corpicciuolo, e portando l' animo cupido alle cose assenti, inalmente a stento accoglie negli occhi, vinto, il sonno. Ma regliano le preoccupazioni, veglia l' ansia mente, arsa dall' incendio interno e rosa dal verme immortale della coscienza. Allora vede e faccende del giorno, gl' ingannati clienti, i poveri oppressi, i contadini scacciati dalle terre loro, le vergini violate, gl' insidiati oupilli, le vedove spogliate, gl' innocenti afflitti od uccisi, e con rostoro vede le furie vendicatrici dei delitti, e perciò spesso grida nel sonno, spesso si lamenta, e da improvvisa paura sovente ha l sonno spezzato".1

Questo quadro fosco e terribile, così vivo e palpitante, così ortemente colorito, dove l'artista e lo scrittore ritraenti dal vero anto più fanno sentire la loro potenza, quanto meno il retore che domina nelle Sine Titulo 2 vi si mette in mostra; — non è sufficiente a darci un'idea adeguata dei veri sentimenti del poeta, prima assai del 1352, contro quella ch'ei chiamava sentina del nondo?

Presentendo la debolezza della sua tesi da questo lato, il Cesareo ha tentato almeno provare che per gli anni corsi dal 1347 di 1351 il Petrarca, allora allora beneficato di una nuova prebenda, non poteva aver motivo di rancore contro la Curia. Vedremo ben presto quanto poco resista questo argomento alla prova dei fatti; na non posso lasciar passare inosservato quanto egli soggiunge: "E d'altra parte non so quanto onore farebbe al poeta codesta parte che gli si vorrebbe attribuire, di cane che piglia il tozzo e morde la mano che glie l'ha dato". 3 Or queste non sono che le difese del preconcetto e del sentimentalismo: la critica deve preoccuparsi del vero soltanto, e non della "figura" che fa un dato personaggio storico visto sotto un certo aspetto. E, francamente, in troppo si sta abusando oggidì, malgrado le proteste di obbietività, e particolarmente sul conto del Petrarca, di argomenti nati da preoccupazioni idolatre.

<sup>1 &</sup>quot;... plenus curis, plenus epulis, plenus mero, plenus metu etc. etc.,
.. purpureo involvitur grabato, omnesque [l. omnisque] libidinum species
[l. speciei] expertus, et ad fruendum præsentibus sollicitato infælici corpusculo,
ad absentes vago animo transmisso, vix tandem victus somnum oculis admittit.
Sed vigilant curæ, vigilat mens anxia, quam urit ignis, et immortalis conscientiæ
vermis rodit. Tum diurna negotia, deceptos clientes, oppressos pauperes, pulsos
inibus agricolas, stupratas virgines, circumscriptos pupillos, spoliatas viduas,
ufflictos necatosque innoxios, cumque his omnibus ultrices scelerum furias videt,
æpe itaque dormiens exclamat, sæpe conqueritur, et sæpe metu subito somnus
abrumpitur." Op. cit., lib. I, sect. II, cap. viij. — Per le parole; "... mens,
numm urit ignis" ef. p. os (xv).

quam urit ignis" cf. p. 95 (xv).

<sup>2</sup> BRIZZOLARA, Le Sine Titulo del P., in Studi Stor. dei proff. Crivellucci e Pais, vol. IV (1895) pp. 454—55. — Ricordi il lettore le parole sopra citate del Petrarca sulla sua Vita Solitaria: "Non excussi libros..., negue magnopere stilum compsi."

<sup>8</sup> Sull' ordinamento ecc., p. 302.

Senza queste preoccupazioni, altro valore avrebbero dovuto avere le "maligne allusioni" delle due lettere scritte nel 1351 prima che il Petrarca tornasse a toccare il suolo di Francia. Nell' una (Fam., XI, vj, al Boccaccio), scritta in Italia, egli si dice animato dal desiderio di riveder Valchiusa, pur ricordando che ad essa è "vicina... nimis Balylon hece occidentalis, rerum pessima, Ereboque simillima"; 1 nell' altra (Fam., XI, ix), inviata dal Monginevra, annunzia di volersi fermare a Valchiusa "prius quam illud tartareum limen vicinæ Balylonis ingrediamur". 2 Il poeta mancava da Avignone fin dal 1347: come mai il ricordo di quella città nel 1351, prima di tornarvi, sarebbe stato più acerbo e disgustoso che non l'attuale presenza in quei luoghi nel 1347? È logica nuova questa, che la causa efficiente sia più debole, quando opera a minor distanza di tempo e di luogo? E perché non ripetere piuttosto collo stesso nostro poeta:

Qual fu a sentir, che'l ricordar mi coce?

Ma il Cesareo anche qui non ha letto tutto. Non ha letta una lettera del 1348, la xj del libro VII delle Familiari, a Giovanni Anchiseo (cioè dell' Ancisa), scritta in quel di Parma ("E valle serena Parmensium") il 10 aprile di quell' anno, nell' attesa di Franceschino degli Albizzi, reduce da Parigi, e che era andato ad Avignone credendo di trovarvi il poeta suo parente: "putabat enim me in Gallia reperire; sed illam curiae sentinam tolerare nequiveram". Non ha letta l' ecloga VIII (Divortium), così interessante, la quale certamente non vorrà affermarsi che sia del 1352,3 e che senza alcun dubbio rappresenta avvenimenti nella vita del poeta, discorsi, dispute e "divorzi" tutti del 1347; e dove, fra l' altro, il poeta protesta che, s' egli parte, non è per dispregio agli antichi compagni (v. 69):

Nil spretum, nisi sylva ferox, pastorque protervus:

egli aveva, dice, in dispregio Avignone e il papa protervo. Veramente, io gli credo poco su queste restrizioni, e mi penso che fosse stufo un po' di tutto e di tutti, e particolarmente del suo padrone Colonnese: ma, ad ogni modo, che allora nutrisse sentimenti tutt' altro che benevoli verso il pontefice Clemente VI, da cui nell' anno 1345 era stato investito di una nuova prebenda, è cosa innegabile. Ma ciò è strano, si osserva: sarà strano, sarà ingratitudine, sarà, secondo l' espressione del Cesareo, il morso del cane a chi gli dà il tozzo, sarà quel che sarà, ma non però cessa di esser vero.

E non solo il Cesareo non ha lette tutte coteste testimonianze,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ediz. lat. del Fracassetti, vol. II, p. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ediz. cit., vol. II, p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I versi 77-8 di essa son citati del Petrarca stesso in Fam., XI, i (II, 104) che è senza dubbio alcuno del 1350. Non so che questo venisse da altri notato per la cronologia delle opere latine del nostro.

ma ancora una volta non ha letto bene quelle Anepigrafe che starebbero a provare la sua tesi. Ivi è un racconto, che, visto alla uce di quanto siamo andati fin qui esponendo, acquista una singolar forza rivelatrice. Il racconto è precisamente nella xvj di quelle epistole. Per l'abate De Sade "il est évident" che essa ,ne peut regarder que Lélius" (I, 91); e l' Hortis (il quale attriouisce al critico francese l'opinione che la lettera sia diretta a Simonide, 1 la quale invece è l'opinione, se mai, del Rossetti 2) è pure per Lelio, "congiunto per sangue al Cardinal Colonna". Questa parentela ie non so trovarla in nessun documento; solo rovo che Lelio, di nobil famiglia, era legato ai Colonna da antica ed ereditaria devozione.3 Il Brizzolara non si pronunzia con sicuezza, ma pensa a Stefano Colonna, prevosto di S. Omer: 4 né trovo ora necessario di pronunciarmi io stesso: basti constatare come cutti convengono in veder Giovanni Colonna nel cardinale di cui messer Francesco discorre. Stiamo dunque a sentire: — "Tornami a mente che a quel già nostro, il quale di cotal numero di pessimi fu, se dir così puossi, l'ottimo, e a cui tu per sangue ed io fui egato per familiarità ed ossequio, or sono molti anni mi accadde di dire che su quell' ordine di persone impendeva il giorno fatale, in cui la loro superbia, stanca alfine la tolleranza di Dio e degli nomini, sarebbe abbassata e andrebbe in ruina. E, avendo egli, il quale, come avesti occasione di conoscere tu stesso, era d'indole collerica, 6 con un riso misto a protervia 6 augurato a me di Tiresia

<sup>2</sup> Ediz. cit. delle Poesie Minori, vol. II, p. 412; dove, io penso, è piut-

costo da supporre una svista o un errore di stampa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. HORTIS, Scritti inediti di F. Petrarca, Trieste 1874, p. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In Fam. IV, xiij il poeta gli ricordava, a proposito della morte di Giacomo Colonna, la "vetusta devotio, in quo hereditario iure succedens, et paternis inibus non contentus, longe lateque processeras." — Anche di Lelio mi prooongo di occuparmi altrove.

<sup>4</sup> Op. cit., p. 36.
6 Del cardinal Giovanni, Sen. VII, i (ediz. di Basilea 1554, p. 903): rat enim colore nobilis et qui nihil vel visu fœtidum vel auditu absonum pati posset"; e ce lo pone quasi vivo innanzi quando, "vultu motus atque unimo, ... subito ... exarsit", e dà un' aspra risposta alle scempiaggini di papa Benedetto XII, che parlava con leggerezza dell' Italia. Nell' ecloga VIII Amicla (Petrarca) lagnasi così di Ganimede (il cardinale):

<sup>. .</sup> Tibi lætior annis Tunc animus fuerat; nunc intractabilis, asper.

Anche per questa via veniamo, dunque, a sapere che la conversazione riferita nell'anepigrafe è di un tempo più che sia possibile prossimo al 1347.

<sup>6</sup> Nell' ecl. VIII rimprovera al cardinale il cipiglio più tetro di quello dell' Etna, dell' Ossa e dell' Olimpo (vv. 23 sqq.):

Adde supercilii pondus, quod non gravis æquet Ætna iugis, non Ossa rigens, non altus Olympus. Id prius æquanimis tuleram; indignantior ætas Est senium . . . . .

piuttosto la cecità che l'animo vaticinatore, opponendomi quelle parole del Vangelo: Simone, pregai per te, perché non venga meno la tud fede; e avendo io soggiunto di aver parlato per gioco, benché un po' troppo libero, non del perir della fede, ma della rovina serbata ai demolitori di essa, ruina che alla fede sarebbe certamente vantaggiosa; egli, invece affatto sul serio, voltosi a me: Taci, disse; anche se ciò sia per avverarsi, non ce ne facciamo noi i promotori".1 L' Hortis intende che "la disputa era sulla corte di Avignone, che il Petrarca diceva all' orlo della rovina". Troppo poco! troppo gran desiderio di attenuar sempre, quando si parla del nostro autore! Il quale dice ben altro: la ruina sovrastava all',, ordine" istesso dei cardinali (illi ordini), non esclusi i cardinali italiani, non escluso il cardinal Colonna, "ex eo numero... pessimorum optimus" (ottimo, ma... "si dici potest"), qui dipinto a colori così poco simpatici.2 Ne volete una prova maggiore? Leggete la più volte citata ecloga VIII, dove il poeta dice al suo mecenate (vv. 105-7):

> Nil habet ista magis tua nunc opulentia certi, Quam mea paupertas. Ubi pluris signa favoris, Et minus est fidei . . . .

Dunque egli augurava una rivoluzione che rovesciasse il papato: benché l'ultimo tratto dei versi riferiti possa far pensare all'augurio di una rinnovata persecuzione a danno dei soli cardinali italiani, sul genere di quella sofferta dai cardinali Colonnesi a tempo di Bonifacio VIII. Il Petrarca, a dir poco, si compiaceva a vaticinare rovina e perdizione a tutti quanti; non solo imbaldan-

<sup>1 &</sup>quot;Redit in animum quod illi olim nostro (qui ex eo numero, si dici possit, pessimorum optimus fuit, et cui tu sanguine ego autem familiaritate atque obsequio iuncius eram), ante multos annos, occurrit ut dicerem instate alli ordini fati diem quo superbia eorum, fatigata iam Dei patientia atque hominum, deponeretur ac rueret. Cumque ille (qui, ut nosti ipse, iracundæmentis fiut), proterviæ mixto risu, potius mihi Tiresiæ cæcitatem quam vaticinium optasset, atque obiecisset illud evangelicum: Simon ego rogavi pro te, ut non deficiat fales tua; et ego non de fidei defectu, sed de eversorum fidei ruina (quæ utique fidei esset augmenti) loqui me ioco liberiore, subiungerem, ille iam serio in me versus: Tacc, inquit; et si verum est, non simus auctores." Sim. Tit., ep. xvj, la quale è evidentemento diretta a un romano che tornava a Roma da Avignone.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Forse che il cardinal Colonna non era italiano di sensi? non ardeva di veder ricondotta nella sua Roma la Chiesa? e non sapeva che il ritorno a Roma avrebbe segnata la caduta di Avignone e la depressione del partito gallico nel sacro collegio? Egli, al contrario, si adira alle parole dell'importuno profeta, gli augura la cecità, e gli ricorda le parole di Cristo a Pietro quando la fede di questo vacillava. Il Petrarca rispose evidentemente per attenuare l'impressione delle sue precedenti parole, di aver parlato per gioco; che non augurava il perir della fede, ma l'esterminio di coloro che colla triste opera loro erano della fede sovvertitori. Ma questo desiderio, benché più modesto in apparenza, non dovette parere ortodosso, cattolico, apostolico, romano al buon cardinale, se ritenne opportuno di cenchiudere: ,, et si verum est, non simus auctores". Era, dopo tutto, il desiderio e il vaticinio di tutti gli eretici del tempo.

zito dai successi di Cola di Rienzo e dai progressi della rivoluzione romana nel 1347; ma anche più tardi, nel 1352, scrivendo a un altro de' suoi benefattori, il cardinale di Talleyrand. Qui nessun dubbio è più possibile sulle intenzioni dello scrittore: "...se al tuo diritto giudizio lo splendore della tua fortuna non faccia velo, in tuo pensiero raccolto vedrai chiaramente che tu (e quello che di te dico, detto s' intende di tutti che teco han comune la sorte e lo stato), comeché glorioso e quanto in terra è possibile felicissimo reputato, a tutti i casi della sinistra fortuna sei pure esposto; anzi di tanto è peggiore la tua condizione, quanto più pericolosa è dall'alto che non dal basso una caduta, e più presente a chi si muove fra le scabrosità e fra gl' intoppi è il pericolo di cadere". 1 Che più? Fin dal 1341, o dal 1342 al più tardi, per lui era "præcipitii sedem" quella del sommo pontefice; 2 mentre in un'altra conversazione, con un altro cardinale, francese questa volta (de Talleyrand? o Cabassole?), riferita in quelle medesime Anepigrafe, benché coi soliti giri di parole, col solito dire e disdire, si vaticina la fine dell'Impero e della Chiesa. "Dirò (scriveva egli al Nelli) ora a te ciò che altra volta ebbi a dire a colui che solo, di quanti sono superstiti di quel pessimo gregge, era degno di paschi migliori, con vivo assenso di lui, benché le mie parole fossero tali da ferirlo. non per rispetto a' suoi costumi, ma per rispetto al suo grado e alla sua origine; e cioè che se la dura necessità del fato imponeva (BISOGNANDO CHE LE COSE DEI MORTALI SIANO MORTALI) che del mondo i due luminari si estinguessero e le due spade si spuntassero (pure SPERANDO, 3 per le celesti promesse, che entrambi, e specialmente il secondo, fosse per essere esente dal tramontare; e pur non disperando, che, anche rovinando dalle fondamenta, queste cose sarebber tutte per risorgere più in alto), se, dico, una così grave rovina di cose tanto eminenti impendeva al nostro secolo, godo, affé mia, che ad esse restò luce e vigore finche rimasero

¹ "Cogita acriter et intente, neque iudicio recto fortunæ tuæ splendor officiat. Videbis te (ut quod de uno dixerim, de omnibus accipias eiusdem status ac fortunæ), videbis, inquam, te multa quidem gloria, et qualis hic baberi potest felicitate conspicuum, omnibus tamen cusibus periculisque subveccum, et fortassis eo gravioribus, quo et gravior ex alto est, et inter prærupta gradientibus, cadendi promptius periculium." Fam. XIV. i; edin. etc., ed. II. pp. 265—66. La versione è del Fracassetti.

² Fam., IV, xij (ediz. cit., vol. I, p. 225) al cardinal Colonna, consolandolo della morte del tratello Giacomo. Questo del Petr. non va confuso col

<sup>&</sup>quot; Pam., IV, xi) (ediz. cit., vol. 1, p. 225) al cardinal Colonna, consolandolo della morte del tratello Giacomo. Questo del Petr. non va confuso col concetto medievale, relativo alla sola salute dell'anima (benché formalmente ne derivi), del precipizio sottostante agli alti gradi della gerarchia ecclestasaca. In Radevin, Versus de Vita Theophili (in W. Mener, Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rhythmik, Berlin 1905, I, 101) vv. 71—2, un pio giovane rifiutando il presulato, dice:

celsus honor, sublimis apex, sed et alta ruina, quæ fit, de superis cum quis labatur in ima.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si noti: era speransa, non fede nella indesettibilità della Chiesa di Cristo. — Erano, poi, per lui presso a poco di egual valore le promesse di Giove sull' indesettibilità di Roma, e quelle a cui credono i cristiani.

nelle mani di noi italiani; e che tanta mutazione avvenga in mani altrui per colpa dell' una barbarie, orrida e feroce [la germanica], e dell' altra [la francese], molle e snervata. Le quali cose avendo egli udite, punto offeso della mia libertà di linguaggio: Gravemente, disse, hai parlato, e liberamente e forse in tuono importuno ad orecchi altrui; a' miei con piena fiducia, e, come a te si addiceva, con grande verità. Né credermi ignaro del vero o di opinione diversa. Né io né altri potremmo negare che i due nostri Clementi [il V e il VI, ambi francesi] distrussero in pochi anni la Chiesa; più di quello che i sette vostri Gregori in molti secoli sarebbero in grado di restaurare. Così diss' egli sospirando".1

Considerate tutte le quali cose, più vivo e sinistro bagliore manda un' altra lettera importantissima trascurata affatto dai nostri critici nella presente questione, la lettera al cardinale Annibaldo di Ceccano (Fam., VI, i). La quale non può essere posteriore all' anno 1350, anno della morte di quel prelato; <sup>2</sup> anzi dev' essere non posteriore al 1347, se il Petrarca parla di chiesa o cappella di Annibaldo, esistente in Avignone, e dal poeta vista poco tempo prima di scrivere quella lettera; nella quale arditissime dottrine

Car tes lignaje nos a pené toz jors, Et tu meïsmes en est li plus cruos; Mahomet te confonde!

ARNALDO DANIELLO: "Confonda us Dieus, que la no sabez com Vos laiz als druz mal dir e vil tener." GIACOMINO PUGLIESE, Donna di voi: "...sì stretta mi tene Quel [mio marito geloso] cui Cristo confonda"],

<sup>1 &</sup>quot;Dicam vero tibi nunc quod interdum dixi ei, qui solus e cunctis qui supersunt illi gregi pessimo, melioribus pascuis dignus erat, ingenti cum assensu eius, licet ipse dicto non tam morum respectu, quam status atque originis tangeretur. Si quidem enim (quoniam mortalium res oportet esse mortales) duo hæc mundi luminaria extingui duosque gladios retundi decreti necessitas cogebat (quamvis utrumque, præcipueque alterum, occasui exemptum promissis cælestibus speraremus, nec desperandum sit omnia hæc, cum funditus ruerint, surrectura altius); si tamen hæc tam gravis rerum eminentium ruina nostro sæculo impendebat, gaudeo, hercle, quod, cum in manibus nostris lux et vigor suus his manserit, in alienis hæc tanta mutatio facta sit, tantæque culpæ partem habeat illa horrida et immitis, partem hæc mollis et enervata barbaries. Quibus ille auditis, libertate mea nihil offensus: Graviter, inquit, et libere et aliorum fortasse auribus importune, meis certe fidentissime et, ut te decuit, verissime locutus es. Neu me forsan veri inscium aut diversæ sententiæ arbitreris; duos Clementes nostros plus attrivisse Ecclesiam paucis annis, quam septem Gregorii vestri multis sæculis restaurare possent nec ego dubito, nec dubitare aliquem existimo. Ille quidem hæc suspirans". Sin. Tit., ep. xvij. Alla stregua di queste testimonianze più chiaro apparisce il doppio senso delle seguenti parole: "Romanum nempe Pontificem, quem ad ripam Tiberis quærere consueverant patres nostri, nos ad ripam Rhodani, quærent nepotes forsitan ad ripam Tagi, ut pateat nihil esse quod non CONFUNDAT ac transferat longa dies, ET AD OCCASUM OMNIA PROPERARE." Fam., XI, vj (II, 119-20). [L' noto il significato sinistro di confundere nel latino ecclesiastico, e come esso esprimesse rovina e maledizione. Cf. l'ingl. to confound e l'esclamazione confound che ne derivano. Nella Mort Aymeri de Narbonne, chans. de geste publ. par J. COURAY DU PARC, Paris 1884, VV. 1319-21:

<sup>2</sup> I Vita di Clem. VI in BALUZE, I, 257.

eterodosse vengono francamente professate, a tal segno che anime imorate come il Tommasini, il Bzovio e il Fracassetti la vorrebbero relegare fra le apocrife, col solo bel fondamento del preconcetto

apologetico.

Dopo tutto questo, dopo così lampanti prove, che importa, se si sostenga che la xlix fra le Varie «Data in inferno viventium, xvIII Januarii", 1 sia del 1352 e non del 1347? Per scrupolo storico, tuttavia, dimostreremo che la seconda data è molto più accettabile della prima. Il Cesareo argomenta: La xxi del III Fam. scritta da Valchiusa a Lelio che era ad Avignone<sup>2</sup> è del 26 aprile 2347; la lettera immediatamente precedente (Fam., III, xx) di quello stesso anno e diretta pure a Lelio, lamenta il silenzio di costui n tanta vicinanza di luogo: se la Varia xlix fosse del 18 gennaio 1347, poiché si deve supporre che dopo scritta la lettera Lelio si ecò a Napoli e nel viaggio spese più mesi, come mai prima del 26 aprile poteva il Petrarca legittimamente lagnarsi di Lelio che vicino serbava con lui ostinato silenzio, mentre Lelio era allora ornato da lontane parti? — Questi argomenti che al Moschetti<sup>2</sup> embrano "sicuri", a me paiono privi di ogni fondamento. E invero - 10 È proprio certo che le lettere xx, xxj e xxij del libro III si debbano col de Sade e col Fracassetti riportare, benché tanto n su nell'epistolario, all'anno 1347? E questione che va esaminata e risolta; ciò che non potrei fare qui senza uscir troppo li carreggiata. Dirò solo che ho dei forti dubbi, specialmente per quelle parole della prima delle tre: "iam medium vitæ comnunis late delirando perduximus",4 che ci potrebbero riportare più verso il 1339 che verso il 1347. — 2º Per un viaggio a Napoli erano proprio necessari più mesi? Ad andare e tornare bastavano in quaranta giorni<sup>5</sup>, invece dal 18 gennaio al 25 aprile vi sono biù di tre mesi. Lelio poteva esser tornato prima assai del 26 prile; e anche il silenzio di un mese, di quindici giorni, stando nolto da vicino e nell' urgenza di certi affari, può essere un lungo ostinato silenzio. - 3º Ma, sopratutto, da che nasce la sicurezza the Lelio realmente andò a Napoli? Da nessunissima parola della lettera appare che latore di essa doveva essere Lelio; anzi isulta il contrario: "Pro hoc ... Lælio ... apud te ... preces

<sup>1</sup> Essa venne avvertita alquanto più tardi dal Cesareo nella ristampa in olume del primitivo articolo Sull' ordinamento ecc., ediz. cit, di Rocca . Casciano 1899, pp. 97-8 n. per la lettura, non confessata, dell'articolo di C. CARRARA (p. 144), da noi citato più avanti, a p. 89 n. 4.

Non era ad Avignone. Dove fosse dirò in altro lavoro.

<sup>\*</sup> Non era ad Avignone. Dove fosse dirò in altro lavoro.
3 A. Moschetti, in Rass. bibliogr. della lett. ital., vol. VII, 1899, p. 81.
4 Ediz. cit., vol. I, p. 186. — Il De Sade e il Facassetti la reputano del 347, perché il Petrarca dice di aver già trattato col suo contadino ,, toto lecennio" (Fam., III, xxj; ediz. cit., vol. I, p. 191).
6 Il 14 gennaio 1352 Luigi di Taranto cingeva la corona di Napoli. Il o febbraio il Petr. scriveva da Avignone la lettera parenetica (Fam., XII, ij) lotissima: il 1º aprile il poeta aveva di già ricevuta dall' Acciaioli la risposta e, si noti, tardiva), e tornava a scrivere al Gran Siniscalco la Fam., iij. Erano rascorsi 30 giorni apnena. rascorsi 39 giorni appena.

meas fundo; perque amicitiæ fidem obsecro ut in iis quæ dominus Tranensis Archiepiscopus super negotiis eius tibi dixerit, talem te exhibeas, qualem in meis promovendis commodis atque honoribus exhiberes". Per me è chiaro: la lettera doveva essere recapitata dall' Arcivescovo di Trani o da qualcuno che l' accompagnava; l'Arcivescovo era poi certamente l'incaricato della commissione presso Barbato e Giove (Giovanni Barrili). Né basta: "Hic me Lælius . . . compulit, ut bucolici carminis ... particulam saltem unam ... exararem, volens ... hoc pretium ... vobis duobus, nec non magistro N[icolao] de Aliphia, præmittere, quorum consiliis ac favoribus, negotia sua ad votivum exitum perventura confidit". Lelio, dunque, mandava innanzi (volens præmittere) lettera ed ecloga; e non innanzi a sé stesso, ma - come pretium - innanzi ai consigli e ai favori degli amici napoletani del Petrarca. Donde ha pescato dunque il Cesareo che Lelio andò a Napoli? Ve lo dirò io: dalla versione del Fracassetti, che traduce, a vanvera: "Ti recherà questa lettera il mio carissimo ed intrinseco amico Lelio ecc. ecc."! Or io, ingenuamente, domando: Non sarebbe tempo di finirla colla critica a base di testi tradotti anziché originali? 1

Vediamo, invece, se riesce a noi di trovare qualche altro elemento di fatto per un giudizio più positivo. È risaputo che in un manoscritto il quale portava questa lettera xlix delle Varie, Bartolommeo Fonzio, retore fiorentino, lesse unito ad esso il noto epigramina Lælius antiquis 2 in lode di Lelio. L'epigramma era di raccomandazione come la lettera, perché termina col verso:

Faveris ergo mihi, si sibi, care, faves:

quel "care", poi, così dolce, quasi mai adoperato dal nostro, ricorda il

Care mihi imprimis et semper maxime Sylvi

di Fitia (Barbato) a Silvio (Petrarca); 3 e perciò, tutto considerato, non credo andare lontano dal vero supponendo che quei versi fossero diretti pure a Barbato. Dunque: lettera ed epigramma scritti insieme sopra un medesimo foglio, relativi allo stesso Lelio, tutti e due probabilmente diretti allo stesso Barbato, tutti e due di raccomandazione: non è lecito supporre che riguardino una stessa faccenda e siano dello stesso tempo o di uno stesso ciclo di tempo? Se sì, compiacciasi il lettore di rileggere il tratto seguente di un'altra lettera, diretta a Lelio, portante la data sicura del 22 o 27 novembre 1347, scritta dal Petrarca nel suo ritorno in Italia, dopo il "di-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ben diversamente si esprimeva il Petr., quando Lelio doveva esser porgitore di qualche lettera commendatizia: "Hic vir, o maxime Cæsar, qui ad pedes tuos cum litteris meis venit, romanus est civis etc. Nomen viro Lælius ... ".

Fam., XIX, iv (II, 524, 526).

2 Il lettore sa benissimo che il medesimo fu pubblicato dall' ab. DE Sade, Op. cit., t. II, Pièces Justif., n. V; dal ROSSETTI, Poesie minori, III, p. 259; e dal Fracassetti, ediz. lat. dell' Epistolario, III, p. 440.

3 Ecl. II, v. 59. — Il "carissime" all' incontro lo serbava a . . . Zoilo.

vortium": "Intorno al tuo negozio farò come scrivi, cioè come farei per me stesso, adoperandomi a spicciarlo presto . . . Ridestando nel mio Elicona l'ingegno, mi darò pensiero di comporre i versi che brami: ma la tua scheda che mi venne almeno dieci volte alle mani, non so come mi sfuggì quando partii, e si rimase a casa. Fa di cercarla e mandamela: sebbene, senza averla sott' occhio, io ben rammenti quel che ho da dire, purché mi sia dato posare un momento al rezzo di un bosco amico". 2 Anche qui è questione di un affare di Lelio e di versi che in raccomandazione di lui il Petrarca doveva comporre. Perché non dovremmo credere che i "versus" e l'epigramma siano una stessa cosa, e che il "negozio" di Lelio sia il medesimo tanto nella lettera a costui come in quella a Barbato? Certi affari, a volte, vanno molto per le lunghe; e pratiche incominciate nel gennaio 1347 potevano benissimo essere ancora pendenti nel novembre di quello stesso anno. Aggiungendo a tutte queste ragioni anche quelle del Fracassetti,3 le quali riacquistano il primitivo valore dopo quanto ho esposto nel presente scritto, resta più che mai convalidata la data del 1347 di fronte all' altra del 1352.4

Riepilogando: Abbiamo dimostrato che i sentimenti del Petrarca ostili alla Curia avignonese furono sempre gli stessi, dal 1314 in poi. Abbiamo dimostrato ch' egli ne sparlava nel 1337, nel 1342 e nel 1345, come nel 1347 e nel 1352: e ciò basterebbe alla nostra tesi. Per omaggio alla verità, nondimeno, esamineremo certi fatti (trascurati del resto dagli altri), per quanto secondari dal punto di vista del presente scritto. Vi è un passo, già riportato da noi in nota, di una lettera scritta fra gli anni 1337 e 1343 al più tardi, ove il nostro autore così esprimesi: "... potrei, e chi sa non fosse meglio, tacermi al tutto. Ma in mezzo a tanti

¹ Il testo ha "texere meditabor". Penso che debba leggersi "meditabar"; onde tradurrei così: "Pensavo comporre i versi per te, nel mio Elicona che suole ispirarmi ..." Quale Elicona? Valchiusa o Selvapiana? Parrebbe la prima dalle parole "scire videar quid dicturus sum; modo frondosi nemoris uspiam diverticulum occurrat". Comunque, sono questioni affatto accessorie, che in nulla influiscono nella ricerca da noi intrapresa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "De negotio tuo faciam ut scribis; quod mihi scilicet fieri vellem, breviter expediam . . Versus tuos, excitato apud Helicona nostrum ingenio, texere meditabor [meditabar?]; sed, nescio qualiter, cedula tua quam decies in manibus habui discedentem me fefellit, et sine me domi substitit. Quaere eam ibi, et post me mitte, licet et sine illa scire videar quid dicturus sum: modo frondosi nemoris uspiam diverticulum occurrat." Fam., VII, v (ediz. cit., I, p. 368). La traduzione è del Fracassetti, e di lui è il "rezzo" inutile in novembre.

Non c' è da far troppo caso delle contraddizioni in cui il FRACASSETTI cade con altri punti del suo lavoro. A lui capita spesso di contra dirsi e dimenticarsi, perché, si vede chiaro, egli compilava le note man mano che traduceva, onde il lavoro di coordinamento delle medesime è molto difettoso.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per non ripetermi, non starò qui a dimostrare che l' ecl. VI è certamente del 1346. Inutile il dire che io condivido interamente il modo di vedere di E. CARRARA, *I commenti antichi e la cronologia delle ecloghe petrarchesche*, in *Giorn. Stor. della lett. ital.*, vol. XXXVIII, pp. 144—45, sulle due ecloghe VI e VII,

danni e a tante vergogne difficile cosa è il tacere: e parmi aver di sofferenza data gran prova dacché a scriver satire fin qui non impresi. Ben molto innanzi a questi tempi nostri obbrobriosi detto aveva il poeta:

> Malagevole è assai tenere a freno Lo stil, sì che alla satira non corra.

E molto io parlo, e scrivo molto, non tanto per giovare a questa età di disperata miseria, quanto a sfogare la bile e a disacerbare scrivendo l'animo mio".1 Parrebbe che queste parole ci diano il terminus a quo per ogni sorta di scritto satirico del poeta; e io non ho nulla in contrario in senso stretto, perché a rigore né i sonetti contro la Babilonia occidentale né le stesse ecloghe, per quanto a noi moderni possano sembrare scritti satirici, sono "satira" nel senso onde il nostro restauratore del classicismo doveva intendere quel vocabolo. Satire vere e proprie, dunque, ancora no; ma ragionamenti satirici a voce, ma scritti veementi a sfogo dell' animo,2 ma invettive, sì. Anche nelle Anepigrafe promette e minaccia di scrivere non so più se un' opera in prosa o un poema<sup>3</sup> contro la Curia: il fatto che egli non ci ha lasciato né l'una né l'altro, ha impedito forse che egli scrivesse intanto le Sine Titulo? "Multo passim loquor, multa etiam scribo ..." che cosa vieta di credere che fra quei "multa" ci fossero anche i sonetti? Si dirà: - Ma il poeta parla dei mali del mondo ("in tot mundi malis"), della disperata miseria del suo secolo, non della Babilonia novella. E che perciò? Volete ch' egli si indignasse alle miserie lontane che non vedeva? volete che a stento si trattenesse dall' impugnare lo stile del satirico per dipingere deformità morali che non erano sotto i suoi occhi? Ciò che lo incitava, ciò che lo spingeva a compromettersi, erano gli "hæc monstra" presenti agli occhi suoi.

Vi è pure un passo nell'ecloga VIII meritevole di esame, ed è il seguente tratto del dialogo fra Amicla (Petrarca) e Gani-

mede (cardinal Colonna):

Am. Nil spretum, nisi sylva ferox, pastorque protervus, Et gignens aconita solum, et meestissimus Auster,

<sup>2</sup> Di tal genere doveva essere la lettera la cui perdita egli lamenta così vivamente in Fam. V, xvj e xvj; "Multa ibi [dic'egli nella seconda di queste lettere] contra hominum et præsertim mei ipsius mollitiem invectus fueram, multisque ad virtutem exhortationibus nec paucis indignationibus in sæculum nostrum et vitia toto nunc orbe regnantia, velut alternis stimulis, utrumque

illi latus armaveram . . . " (ediz. cit., vol. I, p. 294).

<sup>1,...</sup> et tacere possem, et forte consultius: sed in tot mundi malis, inter tam multa dedecora, tacere difficile est. Satis patientiæ præstitisse videor, quod nondum satyræ calamum applicui, cum diu ante hæc monstra scriptum videam: difficile est satyram non scribere'. Multa passim loquor, multa etiam scribo, non tam ut sæculo meo prosim, cuius iam desperata miseria est, quam ut me ipsum conceptis exonerem, et animum scriptis soler. Fam., VI, iv (ediz. cit., vol. I, p. 337). La traduzione è del Fracassetti, il quale, in verità, amplifica ed anche altera un pochino.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sin. Tit., ep. vj e xvij.

Et plumbo infecti latices, et turbine tortus
Pulvis, et umbra nocens, et grandinis ira sonoræ.

Gan. An prius ista tibi tam longum ignota per ævum?

Am. Nota prius, fateor. Tenuit me pestifer usus

Luctantem; me vester amor; me forma puellæ

Blandior illecebris. Sed iam cum tempore sensim

Omnia mutantur, studium iuvenile senectæ

Displicet, et variant curæ variante capillo.

Questi versi non contraddicono alle prove finora allegate. Al poeta non erano mai sfuggite quelle cose che nel 1347 lo allontanarono da Avignone, anzi era stato ivi trattenuto "Luctantem". In conchiusione, trattavasi del restare o del non restare ad Avignone, non già di avere o non avere scritto contro di questa. Ciò, tuttavia, non impedisce ch' io riconosca come la più risoluta ribellione e più violenta irruzione del poeta contro Avignone avvenisse nel 1346—47 l'una e l'altra favorita dagli entusiasmi romani. Ma né ciò fa contro alla nostra tesi, poiché nel 1347 Laura non era ancor morta; né ci vieta di credere, come infatti crediamo, che i sonetti siano anteriori anche a quell'anno.

Debellato così il secondo e più difficile argomento invocato a provare la seriorità dei malcapitati sonetti, veniamo, ch' è tempo, al primo, cioè alla rispondenza di tono, d'immagini e concetti fra sonetti e Anepigrafe. Lungo sarebbe se volessi qui recare tutte le testimonianze, e non son poche, che dimostrano come il Petrarca si ripetesse, a volte colle medesime parole, a molta, talora a grandissima, distanza di tempo. Anche solo in questo scritto il lettore avrà vista l'estrema rassomiglianza fra un passo di una lettera che parmi a tutti i segni anteriore al 1341,¹ e una postilla del Vat. Lat. 3196 colla data del 1350,² e parimente fra un altro passo di un'altra lettera non posteriore al 1343, probabilmente anteriore al 1341, Fam., VI, iv, e un luogo del trattato de Vita Solitaria.³

Le stesse Anepigrafe, quelle più fiere intendo dire, vanno dal

¹ Fam., V, xviij. Ecco quali sono i segni: 1º il posto della lettera; 2º le parole: "Quod ad corpus attinet, non sum quem reliquisti" (ediz. cit., vol. I, 298). Dunque non il Petrarca si era allontanato dell' abituale residenza di Avignone, ma l'amico (Guido Settimo): dunque il Petrarca era ad Avignone; 3º quello che subito dopo segue "Hospes corporis mei, secum male concordans implacabilem litem agit. Hæc iugis solicitudo faciem meam mutavit ante annos, ita ut iam vix primo me cognoscas occursu." Le due lettere anteriori a questa nel libro V sono dirette pure a Guido Settimo, il quale anche da esse appare che fosse lontano. Esse vennero scritte un anno dopo (", anniversarium diem ago") del fatto che dette occasione alla prima delle due, avvenuto parimente nell'assenza di Guido; 4º da questo tratto della prima delle tre: "... levitatem meam increpabam ... quod immaturam gloriam e primitiis studiorum quarens, amicis fierem fortassis asperior." — L' allusione a Simon Senese può essere anche dovuta a interpolazione, come anche altri tratti poco conciliabili coll' ultimo ora citato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. p. 50. <sup>3</sup> Cf. a p. 80 n. 3.

1352 al 1357 se non fino al 1359; la bellezza di cinque a sette anni, eppure sembrano scritte tutte in un giorno. Se ciò fu possibile, se ciò non reca sorpresa, perché dovrebbe essere impossibile che parole, colorito e concetti tra loro somiglianti si riscontrino in sonetti composti fra il 1337 e il 1347 e lettere dettate dopo il 1351? Data la persistenza — da noi ampiamente documentata — dei medesimi sentimenti, non ismentitisi mai in tanti anni, nulla di strano che la loro espressione si rassomigli anche a distanza di molti anni.¹ Erano poi sovente concetti di ragion comune nella letteratura degli agitatori reli iosi e politico-religiosi del medio evo: mentre altre espressioni erano bibliche, o delle letterature francese, provenzale e italiana di allora. Eccone alcuni esempi:²

## I. Jiamma dal ciel<sup>3</sup> su le tue trecce piova;

Gerusalemme, nelle *Lamentazioni* di GEREMIA, I, 13: "De excelso misit ignem in ossibus meis, et erudivit me". Un sonetto attribuito a G. GUINIZELLI, contro una vecchia strega:

Diavol te levi, vecchia rabbïosa, e sturbigion te fera in su la testa: perché dimori tu tanto nascosa, che non te ven a ancider la tempesta? Arco da 'l ciel te mandi angoscïosa saetta che te fenda, e sïa presto ecc.

II. Per l'altrui 'mpoverir sei ricca e grande.

CICERONE: "In altissimo gradu alienis bonis" (Daniello). — "Sane, redditus copiosi quibus ex plurium depauperatione regnorum ditantur, ... ipsos faciunt insanire." FEDERICO II, Lettera ai re e principi cristiani, in HUILLARD-BRÉHOLLE, Hist. diplom. Freder. Secundi, VI, 392.

III. Poi che di mal oprar tanto ti giova,

DANTE, Parad. IX, 24: ,... come a cui di ben far giova".

IV. Nido di tradimenti,<sup>4</sup> in cui si cova Quanto mal per lo mondo oggi si spande.
O fucina d'inganni . . . . .

Ove'l ben more e'l mal si nutre e cria.

<sup>2</sup> Tutti miei, salvo indicazioni in contrario.

Nido di tradimenti. Dante, Inf. XV, 68: 10. . . il nido di malizia

tanta" (Daniello).

¹ Così le parole qui dietro citate di Fam., III, xj: "quo nihil hac tempestate deformius, nibil incredibilius", tanto simili a quelle altre di Sin. Tit. ep. v: "Nunc me ... habet ... occidentalis Babylon, qua nihil informius sol vidit ...".

³ Jiamma dal ciel . . piova. Dante, Purg. VI, 100: "Giusto giudicio dalle stelle caggia" (Biagioli) — su le tue trecce. È rappresentata nella figura della gran meretrice apocalittica (Carducci).

"... cum sit Curia ... omnium malorum radix et origo". FEDERICO II, Lett. al re d'Inghilterra (HUILLARD-BRÉHOLLE, Op. cit., III, 49). "... quid contra principes universos ... illa Curia machinetur". Lo stesso, Lett. cit. ai principi cristiani (HUILLARD-BRÉHOLLE, Op. cit., VI, 392).

... Roma, que es caps de la dechasenssa, on dechai totz ben.

GUILHEM FIGUEIRA, Sirvent. contro la corte di Roma.

e pretz e merces mor per vos e sosterra, Roma enganairitz, qu' etz de totz mals guitz e cima e razitz.

Lo stesso, ivi.

"... quid insuper Deo potest esse molestius, quam a vicariis eius ... totas emanari mundi partialitates, discrimina, cedes et bella, fictiones et dolos ...?"

COLA DI RIENZO, Epistolario, xxxij, lin. 482—86 (ediz. curata da A. GABRIELLI).

V. Di vin serva, di letti e di vivande.

Nel Roman de la Rose:

Dont l' un s' ensuit à la carole, L' autre au moustier, l' autre à l' escole, Li autres à lor merchéandises, Li autres à lor autres deliz, De vins, de viandes, de liz . . .

VI. Per le camere tue fanciulle e vecchi Vanno trescando . . . .

Cola, illustrando la profezia di Cirillo, e applicandola a Clemente VI e ai nuovi suoi cardinali: "... sedentem in consistorium cum pueris et cardinalibus iunioribus, qui nunquam consistorium consedissent, delectaturum in choreis et sonytibus tymbalorum, in pueris variatis et nepotellis suis multis...". Opera e luogo cit. Le accuse di Cola non sono senza eco dei contemporanei; ma io penso ch'ei ricordasse (qui come altrove) i versi satirici del Petrarca, e capisse, forse, quasi fosse: "fanciulli e vecchi".

VII. . . . . . e Belsebub in messo.

Nella famosa lettera ai cardinali, attribuita a Federico II (Od. Raynaldi, Annal. Eccles., ad a. 1242, nº 2): "... sed divisus in se Sathan princeps ille varius sit in medio vestrum, tamquam qui ministret". — In Tommaso Cantifratense, Mirac., II, c. xlix, 21 leggesi come Goswin de Velpia, cavaliere, raccontò all' autore qualmente egli aveva "famulum quendam nocturne custodiæ deputatum, qui, obscœnus nimis et lubricus, congregationes puellarum et juvenum, tibia canens et fistulis, faciebat. Hic cum semel vesper tibia caneret et gesticulationibus ac saltibus concrepasset, vidit dictus miles manifestissime demonem cornutum, villosum, vibrantibus et igneis oculis [L. vibrantem ignem ex oculis] ante tibicinem saltitare ..." Cf. le parole, da noi restituite: "Intervina dapesque livida serpentis cornua prominent ..." di una scrittura del 1346, cit. a p. 79, n. 3.

VIII. Già non fostu nudrita in piume al resso, Ma nuda al vento e scalva fra gli stecchi.<sup>3</sup>

> Jondata in casta et umil povertate, Contra tuei fondatori alzi le corna,<sup>2</sup> Putta sfacciata . . . .

"In paupertate quidem et semplicitate fundata erat Ecclesia primitiva, cum sanctos quos catalogus sanctorum commemorat fecunda parturiret; sed aliud fundamentum nemo potest ponere preter illud quod positum est a Domino Jesu Christo ac stabilitum." FEDERICO II, nella cit. lett. al re d'Inghiit. (HUILLARD-BRÉHOLLE, III, 50).

#### IX. Or vivi sì che a Dio ne venga il lemo.

Arieggia le ironiche esortazioni della lettera famosa di Lucifero ai cardinali. — Le parole: "Quoniam pervenerunt peccata eius usque ad cælum" della Sin. Tu. xviij recate qui dal Cesareo, non sono originali, ma appartengono all' Apocatisse, XVIII, 5. E l' Apocalisse, essa per lo meno, sarà anteriore al 1352! — Ecl. VI, 174, s. Pietro a Clemente:

Vive late [lsete?],4 gaude vitii maioris ad umbram.

— DANTE, Inf. N. 136—37: "una valle . . . Che 'n fin lassù facea spiacer suo lezzo" (Daniello); e Parad. XXVII, 22—7, dice s. Pietro: "Quegli ch' usurpa in terra il luogo mio . . . Fatto ha del cimiterio mio cloaca Del sangue e della puzza, onde il perverso Che cadde di quassù, laggiù si placa". — Cola, luogo cit.: "Quid enim in naribus Dei detestabilius credi potest, quam spurcissime immunditie nostre fetor, ad nares eius progrediens ab altari?".

#### X. L' avara Babilonia ha colmo il sacco.

"Colmare il sacco" deriva certo da locuzioni popolari; ma ci piace ricordare le parole di una delle postille dell'eretico Pietro Giovanni Oliva all' Apocalisse, quale ci viene riferita dall' EYMERICUS, Directorium inquisitor., Romæ 1585, p. 262: "Unde sol fidei et ecclesiastici regiminis factus est niger, et quasi saccus de pilis porcorum et ferarum contextus".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nell' ecloga VI, 73—4, Mizione (Clemente VI) a Panilo (s. Pietro) vanta che la Chiesa era "Non glacie nivibusque rigens, nec solibus usta Qualis erat tua turpis anus...".

<sup>4</sup> Difatti, Clemente risponde: "Lactus agam, moriarque dolens etc.".
5 DANTE, Inf. VI, 50: "... già trabocca il sacco" (Biagioli). ONESTO BOLOGNESE, son. Poi non mi punge più d'Amor l'ortica: "Né quella sconoscente mia nemica C'ha d'ogni scoriesia ben coimo 'l'staro"; e Fra Guiglielmo dell'ordine de Romitani, a Guido Orlandi, nel son. Saturno e Marte: "Domenica seconda di Gennaio, La sera a tardi sarà scuramento Di luna nel leone nominato: E queste credo colmo più lo stato. Ma lo Signor proveggia in ogni stato". Si ricordino anche le locuzioni moderne: "è un colmo", "è il colmo".

XI. .... novo soldan veggio per lei,
Lo qual farà .....
Solo una sede.

Lasciando il noto riscontro col Veltro dantesco (Inf. I, 109—11), ricordiamo Parad. IX, 130 sgg.:

> Ma Vaticano e l'altre parti elette Di Roma, che son state cimitero Alla milizia che Pietro seguette, Tosto libere fien dell'adultèro.

— I Fraticelli conchindevano anch' essi la loro predizione sul settimo stato della Chiesa colle parole del Vangelo (Giov., X, 16): "et erit unum ovile et unus pastor" (EYMERICUS, Op. cit., p. 303); e così COLA, l. cit.: "fides christiana exaltabitur, et fiet ovile unum ubilibet et etiam pastor unus".

Roma, bem conort quer en abans de gaire venrez a mal port, ai l'adreitz emperaire mena adreich sa sort ni fai so que deu faire. Roma, eu dic ver, quel vostre poder veirem dechazer.

GUILEEMS FIGUEIRA, loc. cit.

XII. . . . . non già quand' io vorrei.

. . . . Roma, lo vers salvaire m' o las tost vezer.

G. FIGUERA, loc. cit.

XIII. Gl' ideli¹ suoi saranno a terra sparsi.

"nam, flante Spiritu Sancto suo, omnia ubilibet simulachra corruent." COLA DI RIENZO, loc. cit.

XIV. E le torri superbe al ciel nemiche [saranno a terra sparse]

In De remed., lib. I, cap. xviij., la Ragione: "De Babylone loquor antiqua; altera nempe, propinquior atque recentior, adhuc stat, cito itidem casura si essetis viri." — E FEDERICO II, lett. cit. al re d'Ingh., Op. cit., p. 50: "Porro quia in divitiis navigant, in divitiis volutantur, in divitiis adificant, timendum ne paries inclinetur Ecclesiæ, maceria depulsa, ruina subsequatur."

XV. E' suoi torrier di fer come dentre arsi.3

Ricorda un' espressione di EGIDIO DI VITERBO sulla morte di Clemente V (ms. citato, ma non a questo proposito, dal GREGOROVIUS, ediz. ital. di Venezia,

<sup>2</sup> "Saranno arsi di fuor, così come son brusciati dentro dal cieco fuoco di superbia e d' ambizione e d' avarizia." Daniello. — Ma come saranno

¹ "Gl' idoli": quali? — È una difficile questione, che non può risolversi di passaggio. Cf. intanto Fam. VI, i (al card. Annibaldi di Ceccano): "Nec semper, sub obtentu devotionis idolatria serviatur. Nescitis quod avaritia est idolorum servitus? Nulla tot idolis genus abundat, nulli convenientius dicitur: Carete a simulacris." Ma forse nel son. come nella lettera bisogna scrutare un senso più recondito e profondo, che lo scrittore si affretta a dissimulare, premuroso di sviare la piena intelligenza del suo pensiero.

VI, 117 n.): ,,denique intus forisque oppressus, tandem extinguitur." - Se gl' inquisitori non eran parchi di roghi, gli eretici nemmeno erano scarsi nell' immaginare e profetizzare rappresaglie. Qualche cosa abbiamo già visto delle predizioni del Petrarca. A sentire Pietro Giovanni Oliva il settimo stato non cominciava che coll' uccisione dell' Anticristo: "Septimus autem uno modo inchoat ob interfectione illius Antichristi . . . " EVMERICUS, Op. cit., p. 288. I Minoriti che riuscirono a fuggire il rogo a Marsiglia, dopo il supplizio dei quattro loro compagni, lasciarono scritto nella prigione: "Come dopo la morte dell' Anticristo i suoi partigiani saranno sterminati, così dopo la morte di questo papa, saranno sterminati da noi e dai nostri amici tutti i nostri persecutori". 1 BALUZE, Miscell. ed. Mansi, II, 272. - ,, fiet inter pastores Ecclesie terror magnus et fuga, in qua etiam summus pontifex erit in periculo personali . . . " COLA DI RIENZO, Op. cit., ep. XXX. - ,,nam pulitabitur Petri navicula, . . . et occidetur clerus et cleri carnalitas, ut in spiritu reviviscat". Lo stesso, Op. cit., ep. XXXii (lin. 132-36). - Cf. De Vita Solit. passo cit. a p. 81, n. I; e vedi più oltre p. 97-8.

XVI, Anime belle e di virtute amiche Terranno'l mondo; e poi vedrem lui farsi Aureo tutto e pien de l' opre antiche.

Erano le profezie dei Fraticelli, colla mistura pagana della credenza nel regno di Saturno.<sup>2</sup> I Beghini predicavano: "Post mortem Antichristi, dicti viri spirituales convertent totum mundum ad fidem Christi, et totus mundus erit bonus et benignus: ita quod nulla malitia vel peccatum erit in hominibus illius status, nisi forte peccata venialia in aliquibus: et omnia erunt communia quo ad usum, et non erit aliquis qui offendat alium vel sollicitet ad peccatum, quia maximus amor erit inter omnes, et erit tunc unum ovile et unus pastor . . ... EYMERICUS, Op. cit., p. 303. Parimente Pietro Giovanni Oliva commentava: "in sexto tempore Ecclesiæ est revelanda singularis perfectio vitæ et sapientia Christi, et . . . vetustas prioris est sic uberter repellenda, ut videatur quoddam novum sæculum seu nova Ecclesia tunc formari, veteribus jam reiectis . . ... EYMERICUS, Op. cit., p. 289. — Frate STOPPA DEI BOSTICHI (in Rime di Cino

<sup>&</sup>quot;arsi di fuor?" È quanto non dice chiaro il Daniello, né seppero veder bene gl' interpreti, eccezion fatta dello Zotti (citato dall' Albertini) che spiegò: "saranno arsi dal fuoco al difuori, come lo sono dentro dalla concupiscenza." — Il Carducci che nel Saggio aveva seguito i più, ora nell'ediz. della Rime interpreta come lo Zotti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Era passata, del resto, nel dominio anche dei cristiani, grazie all' interpretazione data alla famosa predizione della Sibilla, resa popolare dai versi di VIRGILIO (Ecl. IV, 4—7). Per quanto vada ricordato che il Petrarca, con singoiare indipendenza, allontanandosi da tutti i suoi contemporanei, precorse la critica moderna su quell' argomento (Cf. DE NOLHAC, P. et l' Humanisme, p. 109—10). — Dante, Epist. VII, I (ediz. del Frațicelli, vol. III, p. 464): "Tunc [alla discesa di Arrigo VII] plerique vota sua prævenientes in iubilo, tam Saturnia regna quam Virginem redeuntem cum Marone cantabunt."

d'altri, ed. dal Carducci, p. 264. Cf. anche A. D' ANCONA in Propuratore, I, p. 167):

Sarà la Chiesa de' pastor privata: . . . Poi fie la Chiesa ornata di pastori Umili e santi, come fur gli autori.

si capisce! Erano i frati che lodavano la propria merce, nel focoso tentativo di sopraffare il clero secolare, e sopprimere per alcuni secoli la civiltà (Cf. Le-Clerc in *Hist. litt. de la France*, XXIV, p. 43).

XVII. Fontana di dolore . . . .

CHIARO DAVANZATI, a Firenze, nella canz. Ahi, dolce e gaia: "Fontana di valore e di piacenza". — La Cronica metrica di Saint-Magloire, chiama la dotta fra Bonifacio VIII e i cardinali: "Chies et fonteines de tous maus" (Hist. litt. de la France, XXV, 222).

XVIII. . . . . . albergo d' ira.

Dante, Purg. VI, 76; "Ahi serva Italia, di dolore ostello". E G. Figueira, loc. cit.:

car vos etz abrics e caps d'engan e d'onta e de deshonor.

XIX. . . . . . e dove hai posto spene?

Ne gli adultèri tuoi . . ?

Ecl. VI, 92 sqq., s. Pietro a Clemente VI:

Turpis! adulteria, et thalami tot probra pudendi Dissimulare potes? Nempe ii, quos fingis amicos, Coniugis incestæ facilem rapuere pudorem etc.

— "Qui falsis deis servit, sine dubio adulter est veritatis, quia omne falsum adulterium est". Tertulliano, De idolatria, cap. 1. — "Gloria parata finali Ecclesiæ quinti status transferetur, propter eius adulteria, ad electos sexti status", era la dottrina di Pietro Giovanni Oliva, EYMERICUS, Op. cit., p. 261. — Dante, Parad. IX, 139 sgg. cit.:

Ma Vaticano e l'altre parti elette
Di Roma, che son state cimitero
Alla milizia che Pietro seguette,
Tosto libere fien dell' adultèro.

— "Ii quidem [i Fraticelli] si in burdellis Avenionensibus morarentur, et si in silvis, in quibus orant, disrobarent, eam persecutionem ecclesiasticam paterentur, quam patiuntur alii adulteri et latrones qui efficiuntur per eorum maleficiis magis tuti". Cola di Rienzo, lett. xxxij cit. (lin. 599—602).

Arrivati a questo punto, credo non dover lasciare inosservato un dubbio sollevato dal Cochin; che nella menzione delle "torri" vide un possibile appiglio a ritenere che esse fossero quelle la cui costruzione venne ordinata da Clemente VI nel 1350 e continuata sotto Innocenzo VI; appartenenti alle fortificazioni della città. Ebbene, cotesto sembrami un dubbio da non impensierire. Il Petrarca parla di torri da abbattere e di torrieri con viscere di fuoco ("...

Sunt hic prædura metallum Pectora; sunt silices animi; sunt viscera flammæ" Ep. metr., III, xv1) e destinati a perire nel fuoco, nel rogo degli eretici. Come mai tanta ira e tanta indignazione per le fortificazioni di una città, e per semplici, volgari guardiani delle mura? Evidentemente la parola "torriere"2 è presa in senso figurato; e coloro a cui il poeta colla fantasia apparecchiava il rogo, erano i nuovi Farisei, erano il papa (sicuro, anche lui3), i cardinali e gli altri prelati. Se così è, mi si concederà facilmente che né il papa, né i cardinali, né gli altri prelati avranno per certo abitate la torri elevate a rinforzo della nuova cinta di mura, onde la città, da poco divenuta pontificia, veniva munita. Ne deriva che le torri le quali inquietavano il poeta, erano tutt' altra cosa; erano, cioè, i palazzi turriti del papa e dei cardinali, cominciati ad erigere a tempo di Benedetto XII. L'esistenza di esse anche prima del 1342 è comprovata in modo non dubbio da un passaggio dell' allocuzione poetica, opera del Petrarca, letta o presentata da lui o da altri, a nome di Roma, in quell' anno, al nuovo pontefice Clemente VI. Del papa, ivi si dice,

> Nunc reditum [a Roma] morbus; anunc quæstio lenta retardat Quid videant animæ felices, corpore postquam Exserunt; nunc perplexas componere leges,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ediz. cit. del Rossetti, II, p. 114. — "..., Babylon illa novissima, fervens, astuans, obscaena, terribilis etc." Sin. Tit., ep. xvij: "curarum fiammis et desolatoriis carbonibus" ep. v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I vocabolari (della Crusca, del Tommaseo, del Manuzzi ecc.) non recano sotto la voce torriere, che questo esempio del Petrarca, e un altro, anch' esso poco appropriato. — Io riporterò il tratto seguente di una lettera (27 novembre 1272) che Carlo d'Angiò, come Senatore di Roma, scriveva al suo vicario Berardo da Rayano e al camerlengo Ugo: "significastis nuper excellentie nostre per litteras quod Turrerii in certo numero singulis aunis consueverunt in Urbe ad certa servitia deputari, quodque expedit tam pro tranquillo statu quam bono regimine ipsius Urbis quod inter huiusmodi Turrerios statuantur ibidem quindecim qui non sint de Urbe sed exteri, et ipsorum quilibet gagia ad rationem de centum solidis provisinensium [-sibus?] mense quolibet percipere debeat et habere. Quocirca vestre fidelitatis... precipimus quod ... Turrerios ipsos in Urbe in forma prescripta ad consueta servitia statuatis ... " (Presso VITALE, Storia diplomatica de' Senatori di Roma ecc., Roma 1791, p. 172).

S Clemente VI nella Bucolica è apostrofato coll'epiteto di "Furcifer", e nell'ecl. VI s. Pietro gli dice;

Es meritus post vincla crucem, post verbera ferrum. Supplicium breve! quin potius sine fine dolores Carceris æterni, vel si quid tristius usquam est.

All' ira del poeta non bastavano neanche le pene dell' inferno aggiunte a quelle della terra.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Allude alla malattia di Clemente V.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La questione della visione beatifica, agitata sotto il pontificato di Giovanni XXII, e risoluta da Benedetto XII. Roma a Benedetto (Ep. metr., I, v, ediz. cit. vol. III, p. 146):

Te tamen illa gravis tum quæstio forte tenebat, Carcere corporeo et mortalis ernta vinclis Quid videat bene nata cohors; cessante serenum

Aut mores formare novos; 1 nunc destinat arces Aerias, cæloque pares attollere TURRES.2

Non è il caso di sospettare qui una delle solite interpolazioni non infrequenti nelle opere latine del nostro autore; perché l'esistenza li torri nel nuovo palazzo pontificio prima dell' avvento di Clemente VI è confermata dai cronisti del tempo. Benedetto XII, dice uno de' suoi biografi, "capellam sui palatii ampliavit, et ... turrim magnam coniunctam construxit et quasi perfecit, quæ etiam ad sui similiudinem magna et quadrata existit"; 3 ma oltre questa torre grande le quadrata fondata a similitudine propria, altre ne eresse Benedetto, a cui poi i successori aggiunsero delle compagne. "Ipse [Clemente VI] etiam palatium Avinionis amplificavit recte de media parte, cum perprius per Benedictum Papam XII prædecessorem suum licet solemne factum fuisset de duobus angulis, ipsum tamen perficiendo fecit quadrangulare, totam plateam muris altis et turribus aliis primis æqualibus claudendo e circumdando"4

# IV.

Ed eccoci finalmente a parlare delle rime di presagio, un castello di nebbia che dileguasi al più piccol soffio della logica.

Primo, ch' io ricordi, a crederle prepostere, fu il Minich.<sup>5</sup> Il Cesareo corredò la tesi di apparato critico; il Cochin l'accettò e rincalzò, ma colle solite restrizioni.

I sonetti in discorso "non poteron esser composti con quel terrore crescente di particolari affettivi fantastici, se non dopo che la notizia della morte di Laura pervenne al poeta, il quale, si badi bene, non se l'aspettava"6. "En effet un pressentiment aussi précis est chose bien rare et bien inadmissible".7

Nemmen io presto fede soverchia ai prodigi e al troppo facile intervento del soprannaturale; per quanto il Petrarca in due

> Nube iubar, faciemque Dei; seu cernere pure, Corpora dum fractis surgent rediviva sepulchris, Nec prius incipient . .

Cf. anche Fam. II, xij (în fine), ediz. cit., vol. I, p. 132.

6 Le Decretali e specialmente le Clementine, che occuparono prima

Clemente V e poi il suo successore.

<sup>1</sup> Le riforme introdotte da Benedetto XII nelle regole degli ordini monastici. Cf. Hist. litt. de la France, XXIV, p. 64; e il giudizio ostile dell'autore della VII vita di questo pontefice, in BALUZE, I, 240.

<sup>2</sup> Epist. metr., II, v; ediz. cit. del Rosetti, vol. III, p. 4—6.
<sup>3</sup> In fine della *III Vita* (forse è un' aggiunta posteriore dovuta ad altro scrittore) di Bened. XII, in BALUZE, I, 226.
<sup>4</sup> I Vita di Clem. VI in BALUZE, I, 261.
<sup>5</sup> MINICH, Annunzio di nuovi studi intorno al Canzoniere ed alla vita

della celebre Laura, Venezia, Grimaldo, 1875; brano cit. dal FERRAZZI, V, 662. Il Cesareo si dispensa dal ricordarlo.

<sup>6</sup> CESAREO, Le "Poes. Volg." del P., secondo le indag. più recenti, in N. Antol., S. 3\*, vol. LVII (1895), p. 618.

<sup>7</sup> COCHIN, Op. cit., p. 115.

altri casi analoghi pretenda di avere avuto animo singolarmente presago (Fam. V, vij) ciò che potrebbe spiegarsi con la dottrina moderna della telepatia. Ma nel caso presente la faccenda è ben lontana dal soprannaturale e dal miracolo. I nostri critici hanno dimenticata una inezia: la peste del 1348! il più terribil flagello che la storia registri!

Il Petrarca non ignorava la strage che lo spaventoso morbo

menava in Francia come in Italia e altrove:

Humano generi incubuit, flendumque minatur Excidium, mortique favet densissimus aer.<sup>2</sup>

Così cantava sul cadere, forse, del 1348, o al cominciare del 1349. Il ferale spettacolo era sotto i suoi occhi:

Funera crebra quidem, quocunque paventia flecto Lunina, conturbant aciem: perplexa feretris Templa gemunt, passimque simul sine honore cadaver Nobile plebeiumque iacet.

Lo spettacolo de' mali altrui gli faceva con violenza pensare a' casi suoi e alla sorte de' suoi cari:

Subit ultima vitæ

Hora animum; casusque mei meminisse coactus.

In ciò che dice subito appresso par di risentire l'eco dei sonetti:

Heu! abiisse greges, et amica retracto
Colloquia, et dulces subito vanescere vultus.

Telluremque sacram assiduis non deesse sepulchris,

il quale se non è di misura sbagliata (ammettendo l'ectlipsi al terzo piede, e

¹ A dir vero da queste parole io argomento che l' epistola sia più tardiva che non si creda; e cioè posteriore al 1348. E' noto in fatti (M. VILLANI, lib. II, c. ij) che il contagio passò all' Europa occidentale nel 1349, e al nord nel 1350. Anche le successive parole: "... Hic pestifer annus Humano generi incubuiti", se ci allontanano di poco dal 1348, o ci fan rimanere nei confini di esso, parmi che alludano ad un anno completamente o quasi completamente trascorso. Certo, ad ogni modo, mi sembra che l' aprile 1348 fosse trascorso, e già il poeta sapesse della morte di Laura. — Non ha fondamento l' opinione, accettata tardivamente dal Rossetti (Poesie Minori, vol. III, pp. 236—37 n.), il quale prima era pel 1348 (vol. II, p. 79), che l' epist. sia del 1340. La postilla riferita dal Baldelli deve recare error di data. Nel 1340 non vi fu "generale mortalità", e il Petr. non era a Firenze.

Epist. ad Seipsum (Ep. metr., I, xij, ediz. cit. vol. II, p. 80).
 Bisogna leggere obiisse? Ed è di morte che parla?

<sup>\*</sup> Pisogna leggere aotisser Ed e di morte che paria?

\* Questa parola "greges" a me sembra altamente rivelatrice. Essa appartiene al linguaggio bucolico del nostro autore, e non a quello comune. Non abbiamo per avventura in questa epistola od elegia (tanto più che epistola non è, e dell' elegia non ha il metro) un brano da essere intercalato in qualche ecloga?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Qui segue un verso:

Nei sonetti:

Non ti sovven di quell' ultima sera,

Dic' ella [Laura, in sogno al poeta], ch' i' lasciai gli occhi tuoi

E sforzata dal tempo me n' andai? [molli,

Ecco l' "amica retracto Colloquia"!

I' non tel potei dir allor né volli; Or te 'l dico per cosa aperta e piana: Non sperar di vedermi in terra mai.

E per questo egli ricordava "dulces subito vanescere vultus".

Mi si obbietterà: — Oh, perché mai nei sonetti di presagio manca ogni accenno alla peste? — Oh, perché, rispondo, della peste è fatta così rara menzione nelle lettere del 1348; e particolarmente in quelle riflettenti l'atteso arrivo e la morte che invece colse per via Franceschino degli Albizzi, di peste non è pur motto, se non in un tratto, direi così, fuori mano, in una sfuriata retorica contro Savona?¹ Non tutto è dato spiegarci: ma che peste vi tosse, e come!, e che il Petrarca ne avvesse una famosa paura (si contronti la citata epistola Ad seipsum), chi potrà mai negare? E chi colui che, sapendo di avere uno o più de' suoi cari in luogo dove la moria miete due vite su tre, non divenga facile profeta di sciagure? che non sia contristato dalle più crude ansie, da palpito affannoso, da sogni pieni di spavento?²

Basterebbe questa sola considerazione per renderci persuasi che l'annunzio della morte di Laura poté ben giungere crudele all'animo del poeta, ma non al tutto impreveduto e imprevedibile. Chi ha detto al Cesareo che il Petrarca quell'annunzio "non se l'aspettava"? chi ha detto al Cochin, il quale rincara la dose, che "le poète nous à appris lui-même qu'il a été surpris par la mort de Laura comme par un coup de foudre, e qu'il n'y s'at-

verba mulcentia, ubi mitis et iocunda conversatio?"

<sup>1</sup> Fam. VII, xij. Ecco in che termini accenna al contagio di quell' anno:
"Quidquid vel mortium vel morborum per omnes terras ac maria pestiter hic
unus effudit, in te [l' apostrofe è rivolta a Savona] solam confluat..."

Ediz. cit., vol. I, p. 385.

lacendo bisillabo, colla prima sillaba contratta, "deesse" del quinto), certo non il ricollega in modo logico a quanto precede. Io propongo di leggerlo senza l "non"; c intendo: "sono forzato a rammentare che le greggi partirono (perirono?), e ricorro colla memoria agli amici colloqui, e riveggo dileguarsi i dolei volti, e la terra sacra venir meno ai frequenti sepoleri." — Nelle Fam., VIII, vij (ed. it. I, 442) ripete: "Ubi dulces nunc amici? Ubi sunt amati vultus? Ubi verba mulcentia, ubi mitis et iocunda conversatio?"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così, egli stesso spiega il sogno nel quale gli apparve Giucomo Colonna estinto, col fatto che da qualche tempo gli giungevano nuove sconfortanti sulta salute di lui: "neque quia mihi anxio ... dominum ... somnus chtulit, neque quia [questo secondo "quia", dovuto, per attrazione, al primo "neque quia", deve essere espunto] hic obit ...; cæterum ... quod horrebam cernere visus sum, et cum visis meis fortuna coincidit". Fam., V, vij. Difatti egli aveva già eletto: "Pertulerat ad me fama quosdam ægritudinis suæ rumusculos, sed ita ut inter spem et metum fluctuans, certiores assidue nuntios expectarem."

tendait nullement"? La nota famosa sul Virgilio dell' Ambrosiana dice semplicemente: "Cum ego forte tunc Verone essem, heu! fati mei nescius"; dice, cioè, che il 6 aprile 1348 gli capitò di trovarsi a Verona, ignaro della perdita che lo colpiva; ma non dice che l'animo suo in quel momento credesse tutt' altro, o che fosse sgombro di ogni apprensione. E, veramente, come poteva egli sapere? Laura fu colta dal male, solo poche notti arse ed alse,1 e morì: non vi era tempo perché altri informasse l'amante, a tanta distanza, del male ond' ella era stata presa: la notizia della malattia e quella della morte egli le ricevette a un tratto medesimo. È quanto gli capitò e quanto, quasi colle stesse parole, racconta allorché prima apprese la prossima venuta, e subito dopo l'improvvisa morte, di Franceschino: "Heu mihi! nunc recolo, velut adhuc felix atque integer, proximam abscissionem et instantes miserias præsagirem, meque confestim scirem optima mei ipsius parte cariturum brevissimam felicitatem meam nitebar extendere, quid fata mecum agerent ignorans".2 Ecco dunque come uno può ignorare una sventura, e nel tempo stesso presagire un male: nessuno poi vorrà negarmi che le parole "fati mei nescius" e "quid fata mecum agerent ignorans "sono una stessa e medesima cosa. Quello che il Petrarca scrive alquanto prima nella lettera, vale a dire ch' egli non pensava che Franceschino dovesse allora morire ("non cogitaveram moriturum"), è detto in tesi generale, e per tempi normali, considerando la più giovane età di lui ("Et profecto, si quis in hoc torrente rerum humanarum ordo esset, ante me mori non debuit post me natus"); ciò che precisamente ripete per Laura:

L' ora prima era e 'l dì sesto d' aprile Che già mi strinse, ed or, lasso, mi sciolse . . . Debito al mondo e debito a l' etate Cacciar me innanzi ch' era giunto in prima ...

Ragionamenti da tempi ordinari: 3 della peste, nulla.

In un' altra contraddizione han voluto cogliere il povero poeta. L'imprevidenza di lui sulla fine immatura della dolce nemica è confessata in più luoghi delle rime:

> Ch' i' credeva (ahi credenze vane e 'nfirme!) Perder parte, non tutto al dipartirme ...

<sup>1 &</sup>quot;arse ed alse In poche notti, e si cangiò più volte". Trionfo della Morte, I, 127-28. <sup>2</sup> Ediz. cit., vol. I, p. 384.

<sup>3</sup> Era anche un luogo comune, assai frequente nelle opere del Petrarca. — AUSONIO, Epitaph. heroum, xxxvij, introducendo a parlare il sepolcro che un Caro ancor vivo aveva fabbricato per sé e sua famiglia:

<sup>. . .</sup> veniat ordine quisque suo Nascendi qui lege datur . . . . . .... natu qui prior, ille prior . . .

E COLUCCIO SALUTATI, Epistolario, lib. II, xviij (ediz. del Novati, vol. I, p. 110): "at patrem sepelire nedum usitatum et naturale, sed etiam ordinis est, ut qui primo intraverit, primus cogatur exire."

Ma inanzi agli occhi m' era posto un velo, Che mi fea non veder quel ch' i' vedea, Per far mia vita subito più trista. son. O giorno, o ora.

Intelletto veloce più che pardo,
Pigro in antivedere i dolor tuoi,
Come non vedestù nelli occhi suoi,
Quel che ved'ora, ond' io mi struggo ed ardo?
son. Quel vago dolce.

## Aggiungasi pure quest' altro squarcio:

Nelli occhi ove abitar solea 'l mio core . . . Di sua man propria avea descritto Amore Con lettre di pietà quel ch' avverrebbe Tosto del mio al lungo ir desiando . . .

Se stato fusse il mio poco intelletto
Meco al bisogno, e non altra vaghezza
L'avesse, disviando, altrove vòlto,
Ne la fronte a Madonna avrei ben letto:
"Al fin se' giunto d'ogni tua dolcezza,
Ed al principio del tuo amaro molto."
canz. Solsa da la fontana.

Ebbene, ci vuol molto qui a capire? In tutti cotesti passi il poeta parla della separazione avvenuta sul cadere del 1347 dasciò Valchiusa il 20 novembre, era a Genova il 25), quando nel mondo vi erano bensì molte calamità, la fame e anche una specie di moria favorita dall' estenuazione e i disagi, ma non la peste, la quale giunse più tardi alla fine di gennaio, allorché il poeta era già in Italia. I sonetti di presagio sono invece appunto del tempo della peste; condizione di cose affatto diversa da quella del novembre 1347, com' è diverso il nero dal bianco.

Dovrebbe bastare; ma c' è un altra pretesa contraddizione. La canzone l' vo pensando è, si dice, del 1348; ma in essa Laura è tacciata quasi di civetteria e vanità (vv. 107—8); con che cuore in quell' ora medesima poteva il poeta scrivere sonetti pieni di tanto affetto? — "L' ordine volgi", ripeterò io invece col nostro sutore: come mai la canzone può essere del 1348, con che cuore, mentre trepidava per la vita di lei, poteva mostrarsi così severo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giovanni Villani, lib. XII, с. lxxxiij, lxxxiv. Sismondi, Storia delle repubbl. ital. dei secoli di mezzo, traduz. dal. fr., Italia, 1818, t. VI, pp. 7 sgg.

<sup>2</sup> G. Villani, lib. XII, с. lxxxiv.; М. Villani, lib. I, с. ij; Sismondi Op. cit., t. VI, pp. 15 sgg. — Ab. Сниізторне, Op. cit., t. II, pp. 189 sgg. — "La peste commença à Avignon au mois de Janvier 1348, et dura sept mois." Рарон, Hist. générale de Provence, Paris 1778, t. III, p. 177. Ciò è confermato dal Petrarca, che precisa, oltre il mese, anche il giorno, Sen. X, ij (ediz. ital. del Fracassetti, vol. II, p. 105), cioè il 25 di gennaio, come principio di tanta calamità nell'occidente.

con la sua Laura? E che metodo è questo di provare una cosa incerta, con altra cosa non meno od ancor più malsicura?

E che la canzone non sia del 1348, malgrado le tante somiglianze coll' epistola metrica Ad seipsum, si appalesa al fatto che essa venne composta in luogo dove il poeta poteva vedere l'amata:

Che scrivendo d'altrui, di me non calme;

E'l lume de' begli occhi CHE MI STRUGGE
Soavemente al suo caldo sereno,

MI RITIEN con un freno
Contro cui nullo ingegno o forza valme.

Egli era dove Laura poteva veder lui e il suo sdegnoso recalcitare contro Amore:

E sento ad ora ad or venirmi al core Un leggiadro disdegno aspro e severo, Ch' ogni occulto pensero Tira in mezzo la fronte, ov' altri 'l vede.

Chi mai poteva essere quest', altri", se non lei? Chi, vedendolo sdegnato, se non era lei, avrebbe capito che quello sdegno era contro Amore? E a chi mai poteva importare? E perché mai si sarebbe egli mostrato acceso di sdegno ad estranei che non gli avevano fatto un bel nulla? Se vuolsene una prova, leggasi, come va fatto, il seguente sonetto rifiutato ch' è nel codice Vat. Lat. 3196, interpunto in modo troppo inesatto dal Mestica:1

Quando talor, da giusta ira commosso,

De l'usata umiltà pur mi disarmo,
(Dico la sola vista, et lei stessa armo
Di poco sdegno, che d'assai non posso);
Ratto mi giugne una più forte a dosso
Per far di me, volgendo gli occhi, un marmo.

Vale a dire (benché il concetto sia chiarissimo): "Quando talora, mosso da giusta ira, mi disarmo dell' usata umiltà (ma intendo dire che disarmo non il cuore, bensí la sola vista, la sola esteriore apparenza, ed anche essa vista armo soltanto di poco sdegno perché non potrei di più); ecco che uno sguardo di Laura mi riduce nuovamente in marmo". Tutte queste cose non potevano accadere, se l'uno non era in grado di veder l'altra, e reciprocamente.

Né, per un altro verso, se lontano da lei, poteva mai dire, come nella canzone dice:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op. cit., p. 665. E, si badi, nel ms. originale vaticano nessun segno d'interpunzione vi è dopo il "Dico" del verso 3, ma vi è bene dopo "vista". Ha torto perciò il MESTICA di leggere:

Dico: "La sola vista et lei stessa armo Di poco sdegno, che d'assai non posso."

. . . . l' error fallace Durò molt' anni in aspettando un giorno, Che per nostra salute unqua non vene.

Come diamine mai poteva venire, s' egli erasi nel 1347 allontahato da Avignone col proposito fermo di non più tornarvi?

Ecco, pertanto, a che si riducono le rime prepostere; quale condamento ha la fede con tanto ardore tributata alla loro immaginaria esistenza: singolare aberrazione di tempi senza affetti sinceri, quando non si arriva da capire il Petrarca, se non come un artista tutto inteso a spremere il proprio cervello, senza intervento del cuore.

LORENZO MASCETTA-CARACCI.

## VERMISCHTES.

### I. Zur Textkritik.

## Zu G. Faba, Parlamenta:

"le toe uare e grise sci è cenere sacchi e dici."

In den Parlamenta von Guido Faba befindet sich bekanntlich eine interessante Korrespondenz zwischen Karneval und der Fastenzeit. Es handelt sich darin um eine Art von Kontrasten, welchei unter anderem das Verdienst zukommt eine Reihe von literarischer Arbeiten über denselben Gegenstand einzuleiten. Der Karneva antwortet der Fastenzeit, welche sich "matre d'onestà e de disscretione" nannte, mit folgenden Worten: "le toe nare e grise so è cenere sacchi e dici." Diese Lesart von Monaci ist mit einer kleinen Verbesserung von Gaudenzi und Wiese wiedergegeber worden: "le toe uare e grise". Vgl. lo vaio et lo grigio l'armellini in Studi medievali, I, 245. Unverständlich bleibt nur dici, welches Salvioni als cilici (Büssergürtel) lesen wollte. Vgl. Savj-Lopez und Bartoli, Altitalienische Chrestomathie, Strassburg, Trübner, 1903 p. 202.

Dici dürfte ein Fehler des Abschreibens sein, der es für lici (elici) gelesen hat. Licium (Georges, 1880, p. 577) wird auch in der Bedeutung von Gewebe gebraucht; lice findet sich im alt franz. in der Bedeutung von Metz (Godefroy, IV, 774); und tralicci heißt im italienischen eine grobe Leinwand um Säcke anzusertigen

G. BERTONI.

# II. Zur Wortgeschichte.

# Lomb. smètiga

"arte, modo, maniera", auch "modo astuto, astuzia" leitet Salvion Quisquiglie etimologiche (Misc. nuz. Rossi-Theiss) S. 14 f. voi

Monaci, Su la gemma purpurea, Rendic. d. R. Accad. dei Lincei, cl di scienze mor, stor, e filos, vol. IV (1888) p. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gaudenzi, I suoni, le forme e le parole dell'odierno dialetto delle città di Bologna, Torino, 1889, p. 157.

<sup>3</sup> Wiese, Altitalienisches Elementarbuch, Heidelberg, Winter, p. 241.

netodo ab. Das rechnet sich wohl auf dem Papier aus, wird mir ber nicht glaublich. Ich halte die zweite Bedeutung für die ältere, ler die von "Beschönigung" u. ä. vorausgegangen wäre; das Wort, iem ich in den Wtbb., bei nicht zu ernstlichem Suchen, nicht begegnet bin, und das Salvionis Angaben zufolge nicht allzuweit erbreitet, also wohl neueren Ursprungs und vielleicht von Mailand usgegangen ist, scheint mir aus cosmetica verkürzt zu sein (iniem z. B. acqua cosmetica als aqua co[n] smetica verstanden wurde). Da Salvioni mein fisima (sofisma a. a. O. S. 4 gebilligt hat, so vird ihn diese Erklärung von smetiga nicht zu sehr befremden. -Nachträglich erfahre ich von A. Farinelli, den als Tessiner ich beragt hatte, dass er das Wort smetiga gut kennt, auch in der Form usmetic (und so beim Mailander Porta omm senza usmetic Mensch ohne Geschicklichkeit"), sodass Einmischung auch von iksmà "eine Spürnase haben" anzunehmen ist.

H. SCHUCHARDT.

## Zur Methodik der Wortgeschichte.

Ich glaubte nicht so bald wieder gegen Salvioni das Wort ergreisen zu müssen. Aber erst jetzt, Ende 1906, und zufälligerveise kommt mir zu Gesicht sein Mailänder "Discorso inaugurale lell' anno scolastico 1905-1906, letto nell' aula magna della Regia Accademia Scientifico-Letteraria il 4 novembre 1905" m. d. T. "Di jualche criterio dell' indagine etimologica", in welchem er meiner weimal gedenkt und nicht im guten. Ich fühle die Beschämung eines Schülers den der Direktor bei einem feierlichen Schulaktus, angesichts einer erlauchten Versammlung von "Signore, Signori", vor sich ruft um ihn wegen seiner schlechten Sitten abzukanzeln. Salvioni hat vergessen dass man in einem derartigen mehr oder weniger volkstümlichen Vortrag, nachdem man die Zuhörer mit Hilfe vorsündflutlicher Etymologieen wie alfieri von aquilifer in heitere Stimmung versetzt hat, nicht als warnende Beispiele solche hinstellen darf in deren Beurteilung die Sachverständigen durchaus nicht übereinkommen. Übrigens mag eines dieser warnenden Beispiele bleiben, nämlich negossa (S. 20); nur hat es inzwischen den Eponymus gewechselt: statt des Sprachforschers welcher "non s' avvede di trarsi d'impaccio a troppo buon mercato" ist es Salvioni selbst. Ich bemerke noch dass wenn er auch hier von "ungeheuern", wie in dieser Zeitschrift von "furchtbaren" Schwierigkeiten redet, diese übertriebenen Ausdrücke mir vorkommen wie schwere Wurfstücke die über die Dinge hinweg die Person treffen sollen. An der andern Stelle (S. 15) heisst es dass alle meine Bemühungen "secondo semasiologia" trovare von turbare abzuleiten "son risultate vane davanti all' alto là! della fonetica, della fonetica non cavillosa". Danach und nach S. 7 würde ich aus der Liste der Sprachforscher gestrichen sein; denn keiner derselben "ardirebbe di più addivenire a delle conclusioni cui le norme fonetiche potessero comecchessia contraddire". Aber die Sache ist nicht so schlimm; es ist nur

jener Fall in ganz falschem Lichte dargestellt worden. Ich hab mich in meinen Rom. Etym. II bemüht die bewusste Herleitung sowohl lautlich (S. 59-68) wie begrifflich (S. 68-77), also m gleichem Aufwand von Worten zu begründen, und bin späte wiederholt auf das Lautliche zurückgekommen. Der mir schon ande seits gemachte Vorwurf dass ich hier die Phonetik nicht berück sichtigt hätte, schwebt also ganz in der Luft; meine Phonetik stel allerdings der von Salvioni und Thomas gegenüber, und ob ic darin Recht oder Unrecht habe, das ist eine ganz andere Frag-Die "inoppugnabile dimostrazione" dass trovare nur auf \*tropar zurückgehen kann (doch s. oben S. 6), nicht auf turbare, hab ich mit phonetischen Gründen bekämpft, und diese sind noch nich widerlegt worden. Wenn ich u. a. annehme dass das b in einer \*trubare aus turbare anders behandelt worden ist als in proban u. s. w., so kann gegen eine solche Geltendmachung der Verschieder heit der Bedingungen Salvioni im Prinzip nichts einwenden. E sieht ja voraus "che il metodo s' affinerà e s' approfondirà, e ch a tali incrementi corrisponderanno delle distinzioni fisiologich sempre più sottili: tanto che ai fonologi dell' avvenire noi parrem non meno grossolani operatori di quel che appajano a noi quel d'un passato non gran che remoto" (S. 8). Dann wird aber ein feinere Phonetik mit einer gröberen, der ich das Prädikat "non cavi losa" durchaus nicht vorenthalten will, auch gleichzeitig sein könner Oder gehört meine Etymologie zu denen die von der Verfeinerun der Methoden keinen Vorteil zu hoffen haben, die vielmehr "que conoscitor delle peccata" berechtigt ist "di ricusare inappellabi mente" (S. 5)?

Die beiden gegen mich gerichteten Spitzen sind Ausläufer metho dologischer Betrachtungen. Die letzterwähnte schließt sich an di Gegenüberstellung von Phonetik und Semantik an (S. 15). Der Ver rtreter der letzteren könne sich nur subjektiver und deshalb mehr ode weniger willkürlicher Gründe bedienen; der der ersteren hingege habe es mit einem Stoff zu tun der auf physisch-mechanischen Ge setzen beruhe, diese aber schlössen jede willkürliche Deutung de Tatsachen aus. Über diesen Punkt, der schon halbwegs in di Erkenntnistheorie gehört, mich mit Salvioni auseinanderzusetzer halte ich für unersprießlich, angesichts seiner Bemerkungen übe oder vielmehr gegen die "evidenza soggettiva" (S. 10 f.; wie sich woh von ihr die "evidenza oggettiva" unterscheidet?). Von den physisch mechanischen Gesetzen hatte er schon S. 6 gesprochen. Da heiß es, die physiologische Funktion der Stimmwerkzeuge werde durch si bestimmt, und daraus ergebe sich als selbstverständliche Folgerung "da que' presupposti anatomico-fisiologici è guidata, dominat necessariamente l'evoluzione storica de' suoni, la fonetica dei va linguaggi". Das ist ein arger Fehlschluss, nämlich durch die Aus schaltung des psychischen Faktors. Glaubt denn Salvioni wirklich dal die lautliche Verschiedenheit der Sprachen nur auf der Verschiedenhe der Stimmwerkzeuge beruhe? hat er diese nicht auch innerhalb de inheitlichsten Sprachgemeinschaft beobachtet? hat er nicht die geellschaftliche Natur aller Sprachentwicklung, auch der rein lautlichen rwogen, namentlich die große Rolle welche hier die Nachahmung pielt? Er steht noch ganz auf dem alten junggrammatischen tandpunkt, dem der Ausnahmslosigkeit blind wirkender Lautgesetze: è certo che una volta ricevuto l' impulso, l' evoluzione [der Laute] ebba procedere ciecamente, come una forza elementare, e tutto ravolgere nel suo fatale andare".¹ Der Mann welcher zum ersten lal das Wort "Lautgesetze" gebrauchte, dachte sich gewiß nichts chlimmes dabei; er hätte es nicht gebraucht wenn er geahnt ätte daß er dadurch Nachlebende veranlassen würde, kompliierte Wirkungen von Gesetzen mit solchen Gesetzen selbst zu verechseln und die alles beherrschende ausnahmslose Gesetzmäßigkeit ls einen Reservatbesitz für den Lautwandel zu beanspruchen.

Salvioni ist übrigens nicht bloß mit seinen eigenen Ansichten ehr rückständig, sondern scheint auch von den Ansichten andrer teine genügende Kenntnis zu haben. Ich will ihn nicht auf die timmen aufmerksam machen die im Kreise der Romanisten laut eworden sind, aber ich bitte ihn zu lesen; erstens Brugmann Eurze vgl. Gr. der idg. Sprachen I (1902), 41 unten, wo der veringte Junggrammatiker sagt: "Die Lautgesetze sind nur empirische esetze, und zwar solche bei denen psychologische Momente mitestimmend sind" u. s. w. Ferner eine ebenfalls akademische Rede, ämlich die Rektoratsrede von Thurneysen: Die Etymologie (Freiurg i. B. 1904); ich hebe daraus zwei Stellen hervor. S. 17 sagt r von der junggrammatischen Ansicht: "Man wird heute ausprechen müssen dass sie nicht gesiegt hat. Wohl folgt die große lasse der Sprachbestandteile solchen Veränderungsgesetzen, aber anze Gruppen von Wörtern sowie einzelne Wildlinge gehen ihre esonderen Wege." Und S. 25: "Das Gesagte genügt um zu eigen dass wenn die Etymologie eine Zeit lang hoffen konnte in er genauen Beobachtung des gesetzlichen oder proportionalen autwandels ein sicheres Kriterium und Beweismittel zu erlangen, ie in dieser Hoffnung getäuscht worden ist, eine so vortreffliche iilfe sie auch für die allermeisten Fälle darin gewonnen hat". Indlich die Besprechung von L. Meyers Handbuch der griechischen tymologie aus der Feder F. Solmsens im Anzeiger für idg. S .-. A.k. von 1906 (XIX, 23-27).

Daran schließt sich dieser Satz: "Non altrimenti potremmo supporre in di una superficie piana e quando nessuno ostacolo si frapponga, il sole on illumini ugualmente ogni punto della superficie." Der Lautwandel in einer Gesamtheit kann gar nicht mit der Sonne, die gleichartig und gleichtäßig leuchtet, verglichen werden; denkt aber Salvioni an den einzelnen Lauthandel, dann bestehen eine Unzahl von Sonnen und wir begreifen nicht wie ich deren Ausstrahlungsgebiete gegeneinander abgrenzen können. "Perchè ome s' inizi il moto evolutivo", das zu wissen ist für die richtige Auffassung es Lautwandels nicht, wie Salvioni meint, gleichgültig, sondern unerläßlich.

## BESPRECHUNGEN.

Vergara y Martin, Gabriel Maria, catedrático por oposición, del Institu de Guadalajara etc. etc. Ensayo de una colección bibliográfic biográfica de noticias referentes á la provincia de Segovi Guadalajara, Taller tipográfico del Collegio de Huérfanos de la Guer-1904, 616 S. in 4<sup>to</sup>. (Preis 15 Pesetas.)

Das grundlegende Werk über die Geschichte der spanischen Provi Segovia rührt von Diego de Colmenares her und erschien 1637. Es hat zw in neuerer Zeit in Baeza (1846 ff.) einen gelehrten Herausgeber, jedoch 1 heute noch keinen Fortsetzer gefunden, der die mittlerweile verflossenen zw Tahrhunderte Lokalgeschichte nachgeholt hätte. Diesem künstigen Historik will Vergara y Martin in dem vorliegenden mächtigen Bande das nöti Material an die Hand geben, indem er alle ihm erreichbaren, handschriftlich und gedruckten Dokumente, welche sich auf die Provinz Segovia oder einzel Orte derselben beziehen, sorgfältig registriert und bespricht. Während diesen beiden Abschnitten nur vereinzelte Artikel, wie z. B. jener (Nr. 38 über die Sprichwörter, welche durch ihren Wortlaut auf Segovia hindeute den Philologen und Literarhistoriker interessieren, finden diese in den beid folgenden Abschnitten manches neue Detail. Der 3. ist der Geschichte d Buchdruckerei in Segovia gewidmet und gibt reiche Ergänzungen zu Baez-"Reseña historica de imprenta en Segovia" (1880), sowie eine Liste der daselbst in den Jahren 1820-1894 erschienenen periodischen Druckschrifte Der 4. Abschnitt enthält die Biographien aller Segovianer, die sich auf irgewelchem Gebiete hervorgetan haben. Während in Baza's "Hijos de la pr vincia de Segovia" nur 107 berühmte Segovianer erscheinen, sind ihrer hi 212, wobei zu bedenken ist, dass die ganze Provinz nur 6827 km2 Are hat und sehr dunn bevölkert ist (c. 154 000 E., also c. 23 auf einen km Die meisten der aufgeführten Persönlichkeiten besitzen wohl nur lokale B rühmtheit. - Da die Sociedad económica Segoviana de amigos del pa deren Mittel dem langen Titel nicht zu entsprechen scheinen, die Drucklegudes seit 1894 fertig vorliegenden Werkes bis 1904 nicht veranlasst hatte, er schloss sich der um die Lokalgesehichte Segovias hochverdiente Verfasser, dies selbst herauszugeben. WOLFG, VON WURZBACH.

R. Monner Sans. Con motivo del verbo Desvestirse (Pasatiempo lexicográfico). 210 páginas. 8º mayor. Buenos Aires. Lajouane, editor.

Este laborioso filólogo trata aquí extensamente del prefijo des-, y haçe na crítica detenida de las voces que con él empiezan, corrigiendo definiciones cadémicas y proponiendo la inclusión de muchos de esos vocablos en el xico oficial.

Yo no propongo en çeneral un vocablo sin tener un texto en que basarme. si es que en la mayoría de los casos no me atrevo á adherirme á Monner. conforme en que deben añadirse: desactimatarse, desarmarse, desbloquear, sesconcepto, descordojar, desencargar (abbestellen), desenroscar, desfanatizar, lesfar, desfollar, desgastado, desguace, desguazar (marina), deshidratación, seslayar, desmonte (acepción principal), desnacionalizar, desplazamiento, desrelazar, despotrique, destorbar, destrincar, destripacuentos.

Por mi parte, voy á añadir al léxico oficial y á la obra de Monner las figuientes palabras, cuyos textos poseo: desabocar, desafiuzado, desaforismo, jesafortunio, desagarrarse, desalancear, desaprensivo, desarrollador, desayuar como activo, desbabearse, desbalijar, desbande, desbastador como adjetivo, esbridarse, desbroce, descacharrarse, descalabradura como figurado, desilificar (velocipedismo), descansista, descapellado, descarosado, descarriirse, descer, desciplina, descluciar, descoger las ancoras, descolorado, esconcertante, desconchón, descondido, desconhortado, descontado, desconintarse, descontra, descoñarse, descuadernado, descuajador, descuajaringar stivo, descuaje figurado, descuidero, descuñar, desdeñamiento, desdieijo, desdorante, desencajonamiento, desencimbre, desend, desenlancear, desensilizar, desentallar, desequivocarse, desescombro, desespañolizar, desespero, Lesestrangular, desestribarse, deséxito, desfambrido, desforar, desfosilizar, 'esgarrable, desgarre, desgavilado, desgravación, desgravar, desgreñadura. lesguardar, deshondrar, deshuesado, desimismo, desindividualizar, desjudiar, esjugado, deslastrador, deslavazado, deslipomarse, desloga, desmagrar, esmaido, desmiado, desmigue, desmonificación, desmontable, desmontador, lesmoralizado, desmostear. desnembrar, desnutrido, desocasionar, despacificar, 'espaciosamente, despajadera, despampanadura, despampanante, desparcido, espatriotizarse, despelluzar, desperfeccionar, desplumamiento, despugado, esputar, desquebrajamiento, desriñonar, destara, destare, destempramiento, estender, desternillante, destroicir, destroyer. Total IIO. Con las antefores, suman 133. Faltan en el léxico oficial estas acepciones: desabor, desaon; desamparado, sin amparo; descosido, espeso, denso, vil, cobarde, infame; Jescreer, desconfiar, desesperanzar; desencajar, entfesseln; desengrasar, v. gr. n "; buena tropa para desengrasar!"; deserrado, aturdido, desatinado; desferar, descerrajar; desmelenar la cabellera, las greñas; despagado, descontento; lesparar, deparar; despesar, pena; destajar, quitar.

En "Maraña del Diccionario" propuse 105 voces nuevas, que con las suriba citadas suman 238 y con las que eché de menos en "Maraña del dioma" hacen unas 250. Monner trae 838, nuevas, y en junto 1008.

Por carecer de espacio, omito infinidad de pormenores que están á dispoición del autor, si es que le interesan.

A nudo le antepusieron des-, por haberse perdido ya la idea del primiivo significado. De desconforme trae Cuervo 20 textos, y de disconforme solamente dos En la edición décimatercia sólo se añadieron: desdonado, dese, desgaste deslumbrante, desmangar.

Admitido desafrancesarse, que Monner propone y yo tengo con texto del académico Valera, habría que incluir las voces que cité en Sesión académica ideal sin des: desamericanisarse, etc.

Por cierto, esa sesión, que hace desbaratarse de risa á los romanistas tuvo la honra de ser objeto de una cariñosa crítica de mi querido maestro Tobler, en la cual decia que más hizo Littré por la lexicografía que los sar casmos antiacadémicos. Eso, en Francia. En España, el palo equivale raudales de ciencia. Ahí tienen ustedes recién nombrado académico al auto de De academica caecitate, más que por sus méritos literarios, por sus linternazo antiacadememos. La Academia no hizo caso de la obra de Cuervo, sinó d los vapuleos de Valbuena. Tampoco tuvo en cuenta "Maraña del Diccionario", ni "Maraña del Idioma", ni mis "Dialectos", ni mis críticas, ni est excelente obra de Monner Sans.

P. DE MUGICA.

Sermones del P. Fr. Alonso de Cabrera. Madrid, 1906, Bailly-Ballière XXXII y 712 págs. en cuarto.

La "Nueva Biblioteca de Autores Españoles bajo la dirección de Exemo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo" continúa la meritisima labor de publicar textos importantes desconocidos. Precede al respetable libro, de autor hasta ahora incógnito, un prólogo del Sr. D. Miguel Mir, autor de una Historia de la Pasión de Jesucristo y un Devocionario poético, quien reco mienda mucho á Cabrera conro predicador, poniéndole en las nubes come lingüista. "La riqueza de su vocabulario es inmensa. Es tan inmensa, que no sólo comprende la mayor parte de las voces que se registran en nuestro Diccionario" (por supuesto, el incompletisimo oficial) "sinó que en él hemo contado más de 500 entre palabras, acepciones, primores singularisimos de sin taxis", etc., un párrafo débilmente hilvanado, por cierto, pero que da á conoce que el Sr. Mir se ha fijado en el lenguaje de Cabrera como aficionado á l filología.

Yo he hallado unas cuantas voces y frases interesantes: abarajar, acometer acalenturado (que cité en el Archiv f. d. St. d. n. Spr.); achaques quieren la cosas, todos pretextan algo para no cumplir su cometido; ahervorado, fervo roso: ahilado, flaco; ahincar, sentar sus reales: alabestrar, alebrestrar, alebra acobardar (como amilanar y asorar); hacer alegrías; no importar un alfiler amalsinar (de malsinar), asesinar; el año caro, su cara á la pared (141 pegada con la pared su boca (175); aplazado, convertido en plaza; arad lacerado; de los escarmentados se hacen los arteros (en la Celestina, igu idea); arrendado, sujeto; pecado de aviento, negocio bascoso; cortar en berze en agraz; al primer repiquete de broquel, en la primera ocasión grave; habla bulto, en general; cabero, extremoso; cargársela, echar la culpa (hoy, s blanco de rechiflas); certificado, seguro; cigarral, erial; cudicia, cudiciar

udicioso (como en las "Zahurdas de Plutón"); chirrio, chillido; desacompaado, sin compañía; desconvenir uno á alguien; desembreñarse, salir de las reñas; desenervar, descervigar; desentrañarse el gusano de seda; desflaquedo, desfallecido; deshollinar ventanas, hacer gárgaras, el oso, la corte, el mor; desmenuzado, niedergeschlagen; desperdiciar, desperdigar; desperdicio. sparcimiento, derramamiento; devisar, divisar; encabar, meter el hierro de na hacha en el cabo ó manija; árbol enramado; entronizado, prosperado; rrada, yerro (que también significó errata); gamilla = gabilla = garbilla, e garba (rec. fr. gerbe); garbeo, rapiña, relacionado con gabilla; guardaesquias, cantonero; hablador de ventaja, jactancioso; holambrera (rec. inglés hole), ueco, concavidad, oquedad; pasar por una hora, darle un mal repentino, ravisimo; echar juicio à monton, juzgar en general; lameria, zalameria; mar e leche, tranquila; vestirse de librea (gala); lodoso, de barro; lomienhiesto; redicador de manga (ancha); testigo de manga (ancha), compadre, colega; netalado, amalgamado; partear la mano de Dios; pasar sobre peine, ligeranente; perfilado, bien educado; largo como picota; plaguero, gimoteador, oriqueador; pescado de media playa; puntas, zigzag; bacer rayas, restrinir, tasar; estar un canto de real de ser algo, faltarle á uno poco para volerse algo; al robalaje, á la rebatiña, á arrapar (Dialectos, 56); rodete de squela; rompepoyos, cantonero; rondacalles, rondador; andar en rueda, pasar e un extremo à otro; sobrecelestial; sojuzgar, subyugar, amilanar, azorar; ombre puesto en la tela, apropósito, apto, adecuado; tisera; tracender; á lo uyo tú, nadie cuida mejor de lo suyo que uno mismo; viciosidad; hacer viso lgo, sobresalir, destacarse, zu Geltung komnen.

En la pág. 362 se ve que el origen de majadero, estúpido, procede del ada ingenioso oficio de machacar esparto, ó majar. En la voz cilla se dvierte la etimología de silo, Keller (363).

Erratas hay poquisimas relativamente: gra B vedad (141), padre (8, 189), Satamás (362), doleite (416), hombre (8, 425), naturoleza (625). Hay una orda en la pág. 367: "Lingua amoris ei qui non amat barbara est = El lenuaje del amor es algarabía para quien (no) ama".

No todo lo escrito por el P. Cabrera es pulpitable. "Dios largo de nacices. Como si dijeran: Dios que no es corto de chimenea, que no se atuía, ue no se le sube luego el humo y la mostaza á las narices". — "Ponedle os el nombre que quisiereis; llamadlo gentileza, cortesania ó caballería, que n el vocabulario de Dios no se llama sinó apacentar puercos". — "No lo an de ahora. Su padre Adán sué el primero. ¿Qué requebrado? Y la dama o merecia, que era la más acabada mujer que Dios crió" (¿incluso la Viren?). — "Quedan los últimos, los eclesiásticos, que son peores: avarientos, isolutos, indevotos, holgazanes, regalados, y más adelante, profanos, torpes". — "Adán hurtó la manzana, y Cristo lleva los azotes" (360), "Nosotros conimos la manzana, y El padece la dentera" (413). — "Dios es buen amigo... Dios es verdadero fiel amigo (dice San Pablo)" recuerda el epigrama:

Amigos, no hay amigos, El más amigo la pega; No hay más amigos que Dios Y un duro en la faltriquera. "De fuera está el mundo ardiendo; dentro de sí, la conciencia atormentando; á la diestra, los pecados que los acusan; á la siniestra, infinitos demonios que los esperan; abajo, aquel horrendo pozo y tenebroso abismo; arriba, el juez airado" (489), "acostado en una cama de donde no se rebulla ni levante para siempre; el armadura de ardores sempiternos, de fuego tragador; el colchón de polilla, el cobertor de gusanos" (336). San Juan Bautista es nada menos que "trompeta del cielo, pregonero de Cristo, secretario del Padre, casamentero del Hijo, embajador del Espiritu Santo, alférez del rey soberano".

Conforme con el prologuista en que el P. Cabrera es uno de los escritores más notables de nuestra literatura. Poquisimos predicadores del siglo XVI habrán conocido tan bien como él nuestro idioma.

Los sermones se léen con gusto, y servirán de obra de consulta á todo predicador hispano-americano. Quien desée admirar á un verdadero poeta, lea la segunda columna de la página 299 y la primera de la 300.

P. DE MUGICA.

Unamuno. Vida de D. Quijote y Sancho. Madrid. 1905. 427 págs.

Cervantes conoció como nadie el alma española de su tiempo. Al español de hoy no conoce nadie como Unamuno. Por eso, como ya me lo supuse, la mejor obra del centenario tenía que ser el estudio del Quijote por quien sabe tomar el pulso á la nación y conoce la España de la época de Cervantes. Se ve al Quijote á través del sano temperamento de Unamuno, según diría Zola.

Pero ¿cuántos estudian á Cervantes en nuestros días? ¿quién conoce á fondo á Unamuno?

Así resulta el trabajo analizador estéril para los más. Ya él mismo nos lo da á entender cuando saca jugo á aquello que dice el más cuerdo de los locos: que para luchar con él, ha de ser por fuerza el enemigo tan caballero como don Quijote, estar tan bien armado como él lo está.

Unamuno quiso matar á don Quijote allá cuando dieron los yankis á nuestro país la lanzada que ahora los japoneses á los rusos. Hoy, le ensalza hasta el quinto cielo.

Sancho, el español actual, es quien sale mal parado en el examen filosófico del célebre rector. Nos pone de Sanchos, de la primera fase, que no hay por dónde cogernos. Aunque ando lejos del influjo patrio, también he caído en la tentación paisanil, y en la lucha por si es yelmo ó bacía el cubrecabeza de don Quijote, he dicho con Sancho: "es baciyelmo". Ni por los conservadores, ni por los revolucionarios.

¡Cuántos han perdido la vida en nuestro país, ò se han arruinado, por sostener que el yelmo de Mambrino no es bacía barberil!

En cambio, Unamuno es un generoso Quijote que riñe descomunales batallas en honor de su Dulcinea, la nueva España. Y esta señora, tanto le conoce á él como aquella conocía á don Quijote.

Se engañaba al creer ser producto de la nueva España. No y cien veces no. Es un producto anómalo en nuestro país. Más lejos está de este él que yo, alemanizado por fortuna.

Lo que es curioso, es que yo haya hecho, al leer, la comparación entre se mozas del partido, que desarmaron al caballero, y la Kundry que á Parfal quita parte de la armadura, dos personajes que están reproducidos de la agdalena y Jesús. Precisamente con estas figuras compara Unamuno á las ozas alegres y á don Quijote.

Y ya que aludo al gran músico-poeta, diré que en la obra de nuestro nigo no he notado un parangón entre el amor platónico pintado en la Gatea, y el ridiculizado en don Quijote, parecido al que Wagner describió priero en Tannhäuser, y luego ridiculizó en Maestros Cantores.

Que ignoren las valiosas prendas de don Quijote en su propia casa, no de extrañar. Nadie es profeta, ni en su patria, ni en su familia. A Cerntes jamás conoció su propia mujer. Al Quijote musical llamado Wagner, cedió dos cuartos de lo mismo con su primera esposa. Y á Unamuno, ero adorador de la Dulcinea española, ni sus propios conocidos le llegan conocer. Por algo dijo un alemán: "denominamos conocidos, á aquellos de menos conocemos".

"Aquel chicuelo que jugó en plazas y calles con nosotros, ¿gran embre? ¡Calle usted, por Dios!" Como si el chico siguiera sin desarrollarse tantos años. Y añaden: "está chiflado".

"Los más de los que en esta patria son tenidos por locos, no son locos, no majaderos forrados de lo mismo." Conforme. En el final de mi artílo "Academismo y Academemos" decia yo: "No tiro yo el dinero en libros ntos, aforrados de lo mismo.", frase tomada del Quijote.

"Desgraciado del que cuida que los demás le miran," Al contrario, ay que tener siempre la conciencia de que nos hallamos en escena. Cuando imbécil os contempla, habréis de adoptar una académica postura, y no estar e pié con las piernas abiertas, faltando á la estética de bastidores y obedeendo á la naturalidad. Sinó, os toman los chisgarabís por hombre sencillo, la buena de Dios, semejante á ellos, y por tanto sois memos de nacimiento.

Con quien compara mucho á don Quijote es con el P. Ignacio de Loyola, cando v. gr. á colación sus tremendas luchas con el diablo, idénticas á las le sostuvo con él Lutero en el castillo de Wartburg, hasta el punto de atirle un menudo tinterazo... á la pared, cuya cal se han llevado los ingleses e recuerdo, como afanaban los azulejos de la Alhambra.

También recuerda que Ignacio de Loyola tomaba por pecado servirse e jabón, al decir que don Quijote no brillaba por su limpieza. Como jamás en descollado en ese punto sus paisanos, con quienes, entre si quiero ó no tiero, va comparándolo don Miguel.

Oiga este autor un caso nuevo ocurrido en Berlin, ciudad la más limpia il mundo. El público rabia de curiosidad por saber si es ó no inmoral marse todos los días. Una casera, sintiendo en su bolsillo la cuenta exceva del agua gastada por una inquilina que tenía ese lujo de la piel, anduvo la greña con la pulcra señora, y llegó á decirla una frase mortificante relava á lo inmoral que resulta el baño diario. Pleito al canto. Conque si lo sucede en este siglo de... no sé qué (¿ de Togo ?), figúrese cuál seria la marramil época en que los caballeros andantes y campantes recorrian cios caminos. Don Quijote aparecería como el automovilista á quien detuvo a guardia civil, gritando:

- Le digo á usté que se quite la careta.
- ¡Si no la tengo, hombre! Es el polvo del camino.

Aqui del tío Frasquito: "Como si para ser santa, se necesitara se puerca".

Y del Intruso: "la suciedad cantada como mérito celestial en la vid de muchos santos". Y aun de Menudencias, insulsa parodia de la saladísim novela Pequeñeces" (y hasta creo es la única idea original del libraco] "¿Será preciso tener aspecto de imbécil ó de hipócrita para servir á Diós?

Unamuno: "género de superstición no menos dañoso ni menos ridícul que el de creer y pensar que abrazándose uno á la porquería gana el cielo

Hace bien don Miguel en llamarnos la atención sobre la sonrisa de la hija del ventero cuando la aventura de los pellejos de vino convertidos e gigantes por don Quijote. También Valera hace ver la buena condición de las mujeres en el maravilloso libro, ¿Mantean á Sancho? Pues no falta un maritornes que le dé un bollo por el coscorrón. ¿Reían los no perdidosos lidea de tomar por sangre el morapio? No falta una joven sonriente.

Y no á la manera de nuestros nada compasivos revisteros de toros, qu manifiestan su desagrado sonriéndose v. gr. de lo mal que lo hacen los ban derilleros, sinó llena de piedad.

En cuanto á lo de "no fué sinó vino lo que se perdió, y así se perdies todo él, por la falta que hace", poco á poco. Es nuestro mejor productivacional. Ya sé que no es una razón, pues no quiere eso decir que nos le soplemos en casa precisamente por ser fabricación nuestra. Traeré á le memoria una interviá celebrada con centenarios por un periodista. Todo ellos hablaban de su poquito de trinquis para conservar y alargar la vida Una persona que jamás se pone á media máquina alzando el codo, es un ente aburrido. Si es causa de crimenes, lo es de ideas lumínicas. Tal vez la haber empinado algo más de lo regular se debe la brillante idea de las deslu cidas fiestas, la flamante retreta, la publicación de la gramática y el vocaba lario del Quijote, obras de positivo mérito, y el notable libro de que no ocupamos.

"Para consuelo de las gentes sencillas y de buene se, espero, con la ayuda de Dios, escribir un libro en que se pruebe con buenas razones y comejores y muy numerosas autoridades, cómo Don Quijote y Sancho existieros real y verdaderamente, y pasó todo cuanto se nos cuenta de ellos, tal y como se nos cuenta." Tendrá que leer el libro prometido.

"Es Don Quijote mucho más histórico y real que tantos nombres, puro nombres, que andan por esas crónicas". Para Valera, Don Quijote es e mismo Cervantes, no por haber pintado sus proprias desventuras, "sino porque pone en él la generosidad de su alma, y la pone por (¿con?) tal vigor de estilo, que se nos retrata y aparece".

Al viejo aforismo escolástico "nada se quiere sin haberlo antes conocido que él corrige con "nada se conoce sin haberlo antes querido", yo le com pararía con el aforismo alemán: "lo que el aldeano desconoce, no come".

"Decid algo sutil ó nuevo", como amenudo dice Unamuno. Es echa margaritas á puercos. Le pescan los "rotativos" sin ilustración, le mantear sin hacer caso de lo que dice.

"Gustamos más de que se rian de nosotros que no de que no nos

gan caso", dice comentando la rabia de don Quijote, al ver que los cuatro minantes no le hacian caso. Ahí teners à los quijotescos autores que envian s productos à la sección mordaz "El Papel vale más" de Gedeón. En a se les arrima leñazo. Pero más vale esto que el silencio mortal de los bituales "totativos". Así el niño. Toserá, enredará, meterá osila mientras s mayores se ocupan de sus asuntos. Porque no le hacen caso. Así el mico, el cantante. Prefiere que le den un meneo, á hallarse ignorado por la tica. Cuando le combaten, alguien es. El desdén más profundo es el del encio. Si pasa un dia sin que los diamos parisienses hablen del Quijote, go del Hamlet parisien llamado Sarah Bernhardt, se la lleva un patatús al hovo.

Y no canso más. Lean ustedes el hermoso libro, que huele á español oderno como el Quijote al español de su tiempo.

P. DE MUGICA,

normale Storico della Letteratura Italiana. Anno XXIV, Vol. XLVIII, fasc. 1—3. Supplemento No. 9.

Fasc. 1-2.

E. Levi, Guido Orlandi, Appunti sulla sua biografia e sul suo Canniere. Levi macht wahrscheinlich, dass der Dichter aus dem edlen Geschlechte r Rusticheili stammte, etwas vor 1265 geboren wurde und etwas nach 1333 arb. Er bringt auch einige durch Urkunden belegte Daten aus seinem öffenthen Leben. Ferner gibt er Erklärungen zu drei Sonetten des Dichters, die der Hauptsache sicher das Richtige treffen, aber mit manchen überflüssigen usführungen beschwert sind.

F. Lo Parco, Errori e inesatterse nella biografia del Petrarca. Diese asführungen siehen mit den hier Bd. AXA S. 635 besprochenen Aufsätzen Lo arcos zu Petrarca im Zusammenhange und steilen zunächst fest, dass Petrarca t seinem Bruder zwischen Ende November und Anfang Dezember 1325 dgültig von Bologna auf Verlangen des Vaters nach Avignon zurückkehrte ter ausdrücklicher Ablehnung der Annahme einer vornerigen durch des iters Tod veranlassten Reise dorthin, die durch die von Nolhac gefundene merkung Petrarcas in der Paduaner Augustinushandschrift nahegelegt schlien. n der Echtheit dieser handschriftlichen Bemerkung ist zwar nicht zu zweitein, er es liegt augenscheinlich ein Schreibiehler - MIHCXXV statt MIHCXXXV vor, und der Vater lebte noch mehrere Jahre. Die unzweiselhaste Festgung des Datums der Rückkehr Petrarcas von Bologna nach Avignon beitigt nun auch, dass die Besteigung des Ventoux am 26. April 1335 stattiand d ändert ferner eine weitere Reihe von Daten: Petrarca kam im Herbste 22 in Bologna an, er hielt sich in Montpellier von 1318-1322, in Carpentras n 1314-1318 auf. Die erste Angunft in Avignon erfolgte zwischen Dezember 11 und Januar 1312. Gleich nach Petrarcas Rückkehr nach Avignon 1325 arde die Freundschaft zwischen ihm und Giacomo Colonna geschlossen, der ne längere Bekanntschaft in Bologna voraufgegangen war. 1329 zerbrachte strarca mit dem Freunde den Sommer in Lombez, im Herbste dieses Jahres it er in den Dienst des Kardinals Giovanni Colonna, die Reise nach Paris

und weiter fällt 1332, und die erste Reise nach Rom wurde gegen Ende Dezember 1336 von Marseille aus unternommen. Diese drei letzteren Dater werden auch noch durch weitere einleuchtende Gründe gestützt. Zum Schluf wird noch hinzugefügt, dass die Ankunst im Rom erst zwischen Ende Februa und Ansang März 1337 ersolgte.

M. Ortiz, La cultura del Goldoni. Der Außatz weist die oft hervor gehobene verhältnismäßig geringe und oberflächliche geistige Bildung Goldonis systematisch nach und knüpft eine Reihe treffender Bemerkungen daran, z. Büber Goldonis seltsame Vorstellung von Bildung und gebildeten Leuten und über seine geringe Abhängigkeit von dramatischen Schriftstellern der eigner und fremden Nationen.

### VARIETA:

P. Toldo, La frode di Gianni Schicchi zeigt, wie die Darstellung des Betruges Gianni Schicchis im Anonimo Fiorentino in einer Novelle des Cade mosto aus Lodi (1544) wiederkehrt, die ihrerseits von Regnard im Légataire universel benutzt wurde.

V. Pirazzoli, Gli amori dell' Ariosto e il suo canzoniere. Auden Gedichten, die zum weitaus größten Teile Ariostos Liebe zu Alessandra Benucci feiern, sondert Pirazzoli mit Glück zwei kleine Gruppen aus, die anderen Liebesverhältnissen entsprungen sind. Die erstere voll glühender Sinnlichkeit besteht aus sieben Gedichten und ist wahrscheinlich ein Niederschlag von Ariostos Beziehungen zu der Orsolina Catinelli aus Sassomarino, die ihm um 1509 seinen Sohn Virginio schenkte. Die andre, eine Canzone und ein Sonett, schildert die Liebe zu einer unbekannten Ginevra.

U. Scoti-Bertinelli, Un fratello di Giorgio Vasari commediografo a poeta. Vasaris jüngerer Bruder Pietro, ein angesehener Rechtsanwalt in Arezzo dichtete zur Hochzeitsfeier des Grafen Simone della Gherardesca, eines Neffer seines Gönners, des Kardinals Alessandro de' Medici, späteren Leo XI, un 1585 ein nach der eingehenden Zergliederung recht buntscheckiges Lustspie Il Sensale, das jedoch wegen der selbständigen Ausgestaltung der Hauptperson des Maklers Cicoria, beachtenswert ist. Pietro versaste auch gelegentlich berneske Capitoli und Sonette. Die Proben davon im Anhange bieten zwar keir besonderes Interesse, bilden aber einen Beitrag zur Charakteristik Pietro Vasaris.

### RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:

Rassegna Francescana, In questo articolo si parla di: Bibliotheca franciscana ascetica medii aevi, vol. 4, Ad Claras Aquas, ex typ. Collegii S. Bonaventurae, 1902—1905. — H. Boehmer, Analekten zur Geschichte des Franciscus von disitsi, Tübingen und Leipzig, Mohr (pp. LXXII—146 Anchu un' editio minor di pp. XVI—110). — P. Ubald d'Alençon, Les opuscules de St. Fr. d'A., Paris, Poussielgue, 1905 (pp. VII—286). — F. Paschal Robinson, The Writings of St. F. of A., Philadelphia, The Dolphin Press, 1906 (pp. XXXII—208). — N. Tamassia, S. Franc. d'A. e la sua leggenda, Padova, Drucker 1906 (pp. XI—216). — W. Goetz, Die Quellen zur Geschichte des hl. Fr. von A., Gotha, F. A. Pertes, 1904 (pp. X—259). — S. Fr. Ass. Vita et Miracula, additis opusculis liturgicis auctore Fr. Thoma de Celano... recensuit P. Ed. Alenconiensis, Romae, Desclée.

efebure et Soc., 1906 (pp. LXXXVII-481). - St. Fr. of A. according to rother Thomas of Celano . . . [edited] by the Rev. H. G. Rosedale, onion. Dent and Co., 1904 (pp. XXXIV-112, 110, 174). - La Leggena antica, nuova fonte biografica di S. Fr. d' Ass. tratta da un codice vacano e pubblicata da S. Minocchi, Firenze, Biblioteca Scent.-religiosa, 905 (pp. XXXII-184. - G. Garavani, Il Floretum di Ugolino da Iontegiorgio e i Fioretti di S. Francesco, estratto dagli Atti e memorie della Deputaz. di St. patria per le Provincie d. Marche N. S. vol. I, fasc. 3º e I, fasc. 10 e 20). - St. Francis of A., his times, life and works, by W. J. Snox, Little, London, Isbister and Company, 1904, 2ª (pp. XIII-328.) - Fr. Tarducci, Vita di S. Fr. d' Assisi, Mantova, G. Mondovi, 1904 pp. XX-463). - L. de Kerval, S. Antonii de Padua, Vitae duae quarum ltera hucusque inedita, Paris, Fischbacher, 1904 (pp. 314). — L. Lemneus, Fragmenta franciscana, volumi 3, Romae, Typ. Sallustianis 1902— 903. — Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi, voll. 1, 3, 4. Ad Claras Iquas, ex typ. Coll. S. Bonaventurae, 1903 (U. Cosmo S. 166-204, sehr ankens- und beachtenswert). - Sabbadini, Le scoperte dei codici latini greci ne' secoli XIV e XV. Nella Biblioteca storica del Rinascimento diretta a F. P. Luiso (Zippel, verdiente Anerkennung und wertvolle Zusätze). -offano, Il poema cavalleresco. Vol. II; Barini, Cantari cavallereschi dei ec. XV e XVI (Sanvisenti). - Borgese, Storia della critica romantica in talia (Bellorini, anerkaunt mit Einwürfen).

### BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:

Lectura Dantis, Commenti letti nella Sala d'Orsanmichele. Inferno anti 11, 24; Purgatorio, canti 11, 12, 18, 20, 21, 31, 32; Paradiso, canti 1, , 6, 10, 11, 23, 27; "Lectura Dantis" genovese. I canli XII-XXIII ell' Inferno interpretati; Biblioteca storico-critica della letteratura dantesca, iretta da Pasquale Papa. Serie II, dispensa 3ª. V. Grazzani, Spiegaone dell' allegoria della Vita Nuova di Dante Alighteri fatta col confronto el Convito per gli studiosi del sommo poeta. Anzalone, Su la poesia satiica in Francia e in Italia nel sec. XVI. Appunti. Carlini, Girolamo Terità filosofo e poeta veronese del secolo XVI. Carmi, Pier Jacopo Marelli. Studî I. Pier Jacopo Martelli, Apostolo Zeno e Girolamo Gigli Una pagina della storia del Vocabolario Cateriniano). Muoni, Nota per na poetica storica del romanticismo. Perì, Ippolito Pindemonte. Studi e icerche, con l'aggiunta della tragedia inedita "Ingenia in Tauri" e di riche inedite o rare. Pasini, Un' amicizia giovanile di Niccolò Tommaseo; labellini, Lettere inedite di Niccolò Tommaseo a Filippo Luigi Polidori ubblicate ed illustrate. Agnoli, Gli albori del romanzo storico in Italia i primi imitatori di Walter Scott; Fassò, Saggio di ricerche intorno lla fortuna di Walter Scott in Italia.

# ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZLALI. COMUNICAZIONI ED APPUNTI:

G. Bertoni, Sasso Sassi alias Panfilo Sassi. Nachweis auf Grund on Urkunden, dass Tiraboschi mit seiner Vermutung Recht hatte; der Dichter ies ursprünglich Sasso Sassi und nahm den Namen Pantilo erst später an. - R. Zagaria. Lu "caduta" del Parini e le none "A Gino Cappon: del Fiusti, ein ganz gut durchgeführter Vergleich.

CRONACA:

Zeitschriften, kurze Anzeigen, neuerschienene Bücher, Nachruf für Giovanni Zannoni.

Supplemento No. 9.

G. Galli, I Disciplinati dell' Umbria del 1260 e le loro laudi. Die Forschung über die religiöse Dichtung Italiens im 13. Jahrhundert ist in letzter Zeit mit gewissem Eiser aufgenommen worden, und die vorliegende Arbeit bildet einen guten Beitrag dazu. Ihr erstes Kapitel spricht von den verschiedenen religiösen Bewegungen in Italien im 13. Jahrhundert und geht dann genauer auf die der Flagellanten ein, die sich von Perugia stetig nach Norden hin verbreitete und selbst die Landesgrenzen überschritt. Nach dem Aufhören ihrer Umzüge nach außerhalb blieben die Bruderschaften in den einzelnen Städten bestehen, nicht nur in Umbrien, sondern auch in anderen Landesteilen, besonders in Toscana. Ihre Satzungen ähnelten sich, und eine stehende Bestimmung ist das Singen von Lauden an bestimmten Tagen und bei bestimmten Festesgelegenheiten. Über alles dieses gibt Galli eingehende Nachrichten. Im zweiten Kapitel werden die erhaltenen Handschriften mit umbrischen Lauden, sieben im ganzen, genau beschrieben und einer eingehenden Untersuchung unterzogen - eine achte Handschrift wird erst kurz in der Anmerkung 2 S. 33 erwähnt. Die beiden umfangreichsten Handschriften, die Vallicellianische (V) und die Peruginische (P), beide in Perugia beheimatet, haben 94 Lieder gemeinsam, und Galli will gegen Monaci auf eine Abhängigkeit des einen Codex von dem andern schließen. Die S. 41-42 gegebenen Beispiele, die dies beweisen sollen, scheinen mir allein nicht überzeugend genug. Während Monaci ferner die Niederschrift von V für die ältere erklärt, ist Galli umgekehrt der Ansicht, dass die Lesart von P die bessere ist, und hier muss man seiner Beweisführung unbedingt beipflichten. Es sind ihm dabei aber einige recht störende Versehen untergelausen. S. 47 liest man mit Staunen, dass P 93-96 das Schema abac zeige, und erst S. 49 ergibt, dass S. 46 v. 93 ein Druckfehler vorliegt, dass nämlich Iddio statt Signore zu lesen ist. S. 46 ist auch v. 89 statt 59 zu lesen und S. 47 vorletzte Zeile 103 statt 97. S. 48 ist ferner, wie S. 50 zeigt, in v. 124 lo statt la einzusetzen, eine hochwichtige Lesart für Gallis Beweisführung, wie ebenfalls S. 50 zeigt. Hier hätte er übrigens auch auf das descacciato hinweisen sollen, was des Reimes wegen nicht zu ändern ging und auf gravegga bezogen -auch keinen Sinn gegeben hätte. male - benignamente kann man nicht mit Galli S. 49 eine lontanissima assonanza nennen. S. 50 liest V in v. 127 und 128 nach Galli Foseph und figluol; nach S. 48 aber Joseppe und figliuol. Wenn die beiden letzten Fälle auch nicht gerade wie die Fälle Iddio und lo das Ergebnis der Untersuchung ändern könnten - der erstere ließe V auch im Metrum sehlerhalt erscheinen - so geben sie dem aufmerksamen Leser doch immerhin ein Gefühl der Unsicherheit. Das esattamente S. 51 Z. 3 ist auch wieder zu viel gesagt (vgl. P v. 103 und V v. 133: Resvegia - Resguardo), ebenda das Gleiche Z. 8 (vgl. P v. 118 O, V v. 144 E). Dann geht Verf, zu den kleineren Handschriften und ihrem Verhältnis zu den größeren und zu einander über. S. 55 Anm. I sollte es Sei laudi heißen, weil eine sich unter den gemeinsamen Lauden zweimal befindet. Die kleineren Handschriften sind von den größeren unabhängig und bieten im allgemeinen eine ursprünglichere Lesart, wie an Beipielen nachgewiesen wird. Das ist auch ganz natürlich, weil größere ammlungen in der Regel schon einen bewußten Zweck voraussetzen, dem ch alles unterzuordnen hat, während bei kleineren Sammlungen nur die liederschrift des Gehörten in den Vordergrund tritt. - Mit der nun unler II folgenden Abhandlung über das Versmaß der Lauden kann man nicht iel anfangen, weil zu den aufgestellten Behauptungen das Belegmaterial fehlt. nmerhin sind einige statistische Aufstellungen zu gebrauchen. Wo in den iedern selbst die Assonanz statt des Reimes sehlt, bin ich geneigt stets ehler anzunehmen. An die Zehnsilber, von denen S. 72-73 die Rede ist, laube ich nicht ohne weiteres; ich halte alles für Elfsilber. Das Gemisch on Ottonari und Novenari, das S. 73 ff. behandelt ist, findet sich in den geebenen Proben ja tatsächlich. Sicher ist aber doch wohl immer ein bestimmter thytmus gemeint gewesen, und entweder sind immer Neunsilber oder Achtlber herzustellen. Verf. scheint bei seiner Statistik auch ganz außer Acht elassen zu haben, dass bei zum Gesange bestimmten lyrischen Gedichten die indung auch zwischen zwei Versen stattfand, sofern keine größere Sinnesause vorlag. Ich glaube mit einem Worte noch nicht recht an ein Gemisch on Novenari und Ottonari in derselben Lauda, oder höchstens so, wie die testen Lyriker Sieben- und Achtsilber mischten, auf Strophenabschnitte verrilt. In Toscana sind die Novenari übrigens, was Verf. entgangen zu sein cheint, von den Kunstdichtern verwendet, z. B. Bonagiunta da Lucca. abschnitt IV stellt fest, dass von sämtlichen Lauden der Handschriften ınd 200 - eine einzige und sicher nicht mehr Jacopone da Todi gehört, ährend alle andern namenlos überliefert sind, zeigt an charakteristischen eispielen, wie dieselben Lauden immer wieder neu überarbeitet und sogar on ihrer utsprünglichen Bestimmung abweichenden Zwecken dienstbar gemacht urden und bespricht endlich den beschränkten Stoffkreis der Lieder mit gegentlichem Hinweis auf die Quelle, wobei die von Monaci angenommene nd schon von D'Ancona bekämpste Einwirkung alter lateinischer Mysterien uf die weiter ausgeführten Lauden biblischen Inhaltes als nicht vorhanden ndgültig zurückgewiesen wird. Die Lauden wurden gesungen, wie man schon nmer annahm, aber nicht von der ganzen Brüderschaft, sondern von einzelnen ängern, die ihr garnicht angehörten, und die dafür besoldet wurden; das eweist Galli. Nach S. 106 scheint er auch leugnen zn wollen, dass dem Geange die Melodie eines weltlichen Liedes zugrunde gelegt wurde. Darauf ommt er aber dann in seiner Darstellung garnicht wieder zurück. - Abschnitt zeigt endlich an sehr lehrreichen Beispielen, besonders 8 (Verf. sagt 9) sarienklagen, die Entwicklung der erzählenden Laude zur dramatischen und estätigt die kurzen Angaben und Ansichten D'Anconas vollständig. - Ein nhang druckt endlich vier Lauden ab, ohne dass gesagt wäre, nach welchem frundsatze die Auswahl geschah und ohne irgend nennenswerte Besserungsersuche oder sonstige Bemerkungen.

Trotz Mängel im einzelnen hat diese Arbeit unsere Kenntnis von den audendichtern und der Laudendichtung in Umbrien ein gutes Stück vorwärts ebracht, und wir hoffen dem Verf. bald auf demselben Gebiete wieder zu egegnen, um so manche von ihm angeregte Frage zu lösen.

BERTHOLD WIESE.

Publications of the Modern Language Association of America.

Bd. XVIII 2. 4. XIX. XX. XXI 1. 2.

Bd. XVIII. Kenneth Mckenzie, The symmetrical structure of Dante's Vita Nuova. S. 341-355. Ein über frühere Ansichten bequem orientierender Beitrag, in welchem Verf. entgegen Scherillo für die Auffassung eintritt, dass der Vita Nuova ein symmetrischer Plan zu Grunde liegt. -Mabel Priscilla Cook, Indico legno. S. 356-362. Purgatorio VII, 74 ware unter Indico legno, lucido e sereno der Bernstein zu verstehen und aus dieser Stelle im Verein mit Purgatorio XXXII, 41-42 die Möglichkeit abzuleiten, dass Dante Plinius' Historia naturalis direkt benutzt hat! Vgl. P. Rajna, Romania XXXIV, 149. - E. C. Hills, Notes on Canadian French S. 363-377. Es handelt sich um eine aus 700-800 Köpfen bestehende Kolonie franz. Canadier, die zumeist aus dem Distrikt von Montréal nach Clayton im Staate New York verzogen sind, Verf. bietet interessantes Material in ungenügender wissenschaftlicher Bearbeitung. - William Wells Newell, William of Malmesbury on the Antiquity of Glastonbury with especial reference to the equation of Glastonbury and Avallon. S. 461-512. Dem Vers. ergibt sich aus einer Vergleichung des überlieferten Textes von "De Antiquitate" mit dem in der dritten (C) Rezension der "Gesta Regum" enthaltenen Auszug eines Teils dieser Schrift, dass in ersterem u. a. die auf Arthur bezüglichen Augaben nicht von Wilhelm von Malmesbury herrühren, sondern später interpoliert wurden. - Raymond Weeks, The texts most used in the teaching of Oid French. S. 526-534. Verf. hat durch Umfrage festgestellt, welche afranz, Texte in dem Zeitraum von 1900-1903 an 57 Universitäten (,, the supposed best universities of the world") Unterrichtszwecken gedient haben. Hiernach nehmen die erste Stelle ein das Rolandslied, Christian von Troyes, Aucassin u. Nicolette, Marie de France, Karlsreise. In weitem Abstand folgen Alexiusleben, Aliscans, Robin et Marion, Adamsspiel und Raoul de Cambrai. - H. A. Todd, The Old French versified Apocalypse of the Kerr manuscript. S. 535-577. Mit der von P. Meyer, Romania XXV (1898) veröffentlichten poetischen Version der altfranzösischen Apocalypse hat die hier zum ersten Mal gedruckte, literarisch unbedeutende Dichtung annähernd den gleichen Umfang, ohne, wie es scheint, zu derselben in näherer Beziehung zu stehen. Bekannt ist sie ausschließlich aus der von Todd seiner Ausgabe zu Grunde gelegten, früher der Sammlung des Lord Ashburnham angehörigen, jetzt in den Besitz von J. E. Kerr, Jr., in New York übergegangenen Hs., die wahrscheinlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstanden ist und deren wesentlichster Inhalt eine religiöse Dichtung Li Romans dou Lis bildet. Außer dem Metrum bietet die Sprache Beachtenswertes, worauf Herausgeber in der Einleitung hinweist.

Bd. XIX. W. A. R. Kerr, Le Cercle d'Amour. S. 33-63. In seinem Théâtre Mystique de Pierre Duval (Paris 1882) hat E. Picot auf eine unter dem Titel Le Cercle d'Amors von Jean Petit, Paris 1544, zuerst veröffentlichte Sammlung von 145 Dixains aufmerksam gemacht, die zu Verfassern Pierre Duval und eine Anzahl um ihn sich gruppierende, nur z. T. dem Namen nach bekannte Rouener Dichter des sechzehnten Jahrhunderts hat. Von den in Frage stehenden Gedichten, die sämtlich eine für die Renaissance charakteristische transzendentale Ausfassung der Liebe zum Gegenstand haben, teilt

Cerr 21 mit unter Beifügung eines Kommentars und einer gut orientierenden inleitung. - William Wistar Comfort, The essential difference between chanson de geste and a roman d'Aventure. S. 64-74. Verf. tritt einer auffassing Nutt's (Celtic and Mediaval Romances) entgegen, nach der "the ter works of the Charlemagne cycle are in detail, tone and spirit often as arthurian as any purely Breton romance". - Carleton F. Brown, The uthor of the Pearl, considered in the light of his theological opinions. 5. 115-153. Umfassende Bibelkenntnis und die Art der Behandlung theoogischer Streitfragen, wie sie der anonyme Autor des in der zweiten Hälfte es 14. Jahrhunderts im westlichen Mittellande entstandenen Gedichts von der erle in seinen Werken verrät, machen es nach Brown's Darlegungen außerrdentlich wahrscheinlich, dass derselbe dem geistlichen Stande angehörte. -Villiam Henry Schofield, The nature and fabric of the Pearl, mit inem Appendix: Embodying supplementary information concerning the ource of the poem. S. 154-215. Im Gegensatz zu früheren Auffassungen ihrt Sch. aus, dass das Gedicht von der Perle keinen elegischen und autoiographischen Charakter trägt, der Verf. derselben vielmehr aller Wahrscheinchkeit nach in erster Linie durch Boccaccios' 14. Ekloge inspiriert worden ist. Vie von Brown in einem Schlusswort hierzu bemerkt wird, kann, soweit es sich m theologische Vorstellungen handelt, Boccaccio als Quelle nicht in Betracht ommen. Vgl. G. Coulton, The Mod. Lang. Rev. II, 1. S. 39 ff. - Carle C. Rice, The etymology of the romance words for ,, to go". S. 217-233. Verf. tritt in bechtenswerter, aber schwerlich überzeugender Weise für adnar (\*unnitare, \*anulare) als etymologische Grundlage von andar-aller ein. Vgl. über das beandelte Problem zuletzt A. Horning in dieser Ztschr. XXX, S. 542-551. -. Griswold Morley Notes on Spanish sources of Molière, S. 270-290. - G. I. Mcknight, Scriptural names in early Middle English. S. 304-333. Einer on Kluge in seinem Artikel über die französischen Elemente im Ormulum Englische Studien XXII, S. 179-182) gegebenen Anregung folgend unterucht Vers. Orthographie und Lautsorm der in frühmittelenglischen Texten egegnenden biblischen Eigennamen, welche durch das Französische beeinflußt der vermittelt wurden. Das unter den Überschriften A. Historical consideations, B. Distinction between native and French fashions in scriptural ames, C. Criteria for distinguishing French forms in Middle English, D. Consideration of individual texts, E. Selected list of distinctive forms beandelte reiche Material bleibt weiterer kritischer Sichtung bedürftig. ordon Hall Gerould, Forerunners, congeners, and derivatives of the Sustace Legend. S. 335-448. Eine eingehende, anscheinend sehr sorgsame ritische Studie, in der der Einfluss kirchlicher Legende auf die weltliche Dichtung an einem besonders geeigneten Beispiel nachgewiesen wird. Verf. eabsichtigt, die gleiche Einwirkung in einer Reihe weiterer Studien darzugen. - John E. Matzke, The legend of Saint George; its development ato a roman daventure. Verf. handelt von der Verschmelzung der Legende on dem heiligen Georg mit dem Roman von Bevis, wie sie im besonderen Richard Johnson's Seven Champions of Christendom vorliegt, aber bereits a 13. oder 14. Jahrhundert sich vollzogen hat. - Eduard Chauncey aldwin, La Bruyère's Influence upon Addison. S. 479-495. - John . Lowes, The prologue to the Legend of Good Women as related to the

French Marguerite poems, and the Filostrato. S. 593—683. Dass Chaucer im Prolog zur Legende von den guten Frauen von Machault und Froissart abhängig ist, hat man seit Tyrwhitt angenommen, ohne diesen Beziehungen im Einzelnen nachzugehen. Aus Lowe's eingehender Prüfung der Quellenstrage ergibt sich, dass der eeglische Dichter Machault, Froissart (namentlich sein Paradys d'Amour), Deschamp (insbesondere sein Lay de Franchise) und die für den Troilus nicht verwerteten Eingangsstrophen von Boccaccio's Filostrato benutzte. Von weiteren Resultaten der interessanten Studie ist die Bestätigung von ten Brink's Annahme der Priorität der B. Version des Prologs hervorzuheben.

Bd. XX. Winthrop Holt Chenery, Object Pronouns in dependent clauses: A study in Old Spanish word-order, S. 1-151. Eine gehaltreiche Studie, in der unter eingehender Berücksichtigung zeitlicher und räumlicher Begrenzung an der Hand eines umfangreichen Materials die im Altspanischen nahezu ausschliefslich auf abhängige Sätze beschränkte Trennung des tonlosen Objektspronomens vom folgenden regierenden Verbum in ihrer Entwickelung verfolgt und zu erklären versucht wird. - Florence Leftwich Ravenel, Tydorel and Sir Gowther. S. 152-173. Der Verf. von Sir Gowther beruft sich auf ein bretonisches Lay als Quelle. R. nimmt an, dass demselben außer einer Version der Erzählung von Robert dem Teusel das in einer Redaktion des 13. Jahrhunderts auf uns gekommene Lay von Tydorel vorgelegen hat. Letzteres selbst behandelt in seiner ursprünglichsten Form aus dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts die volkstümliche Erzählung vom Wunderkind, womit in einer etwas späteren, gleich der ursprünglichen verloren gegangenen, Fassung, von anderen Zutaten abgesehen, das Kinder-Wunsch-Motiv in unvollkommeuer Weise verschmolzen wurde. Der Geist des Rittertums, der im Lay von Tydorel sich bemerklich macht, weist auf Bekanntschaft seines Autors mit den Lays der Marie de France hin, deren Yonec im Besonderen gewisse Ähnlichkeit im Detail mit Tydorel erkennen lässt. - George L. Hamilton, Gower's use of the Roman de Troie. S. 179-196. Aus einer Vergleichung von Gower's Confessio Amantis mit Konrad von Würzburg's Trojanerkrieg ergibt sich dem Verfasser, dass der englische Dichter eine bereits von E. T. Granz (Über die Quellengemeinschaft des mittelenglischen Gedichtes Seege oder Batayle of Troye und des mittelhochdeutschen Gedichtes vom trojanischen Krieg des Konrad von Würzburg) und von C. H. Wager (Seege of Troye) erschlossene erweiterte Redaktion des Benoit'schen Werkes benutzt hat. -J. D. M. Ford ,, To bite the dust" and symbolical lay communion, S. 197 -230. Ausdrücke wie mordre le poudre (poussière), ins Gras beissen, bite the dust (ground) stehen wahrscheinlich in keiner direkten Beziehung zu einer aus der mittelalterlichen Literatur bekannten, aus spanischen, französischen, deutschen und italienischen Texten imbesonderen nachgewiesenen Form der Laienkommunion, in der Erde und Gras (Blätter) zu Symbolen des Leibes Christi werden, sondern sind anscheinend relativ junge, mit Ausnahme von dtsch. ins Gras beissen, dem Griechischen und Lateinischen nachgebildete Termini. Vgl. jetzt noch Hoffmann-Krayer, Ins Gras bei sen, Arch. f. n. Spr. CXVII, 142. - Lewis F. Mott, The Round Table. S. 231-264. Eine beachtenswerte Studie, deren Verf. wesentlich vom folkloristischen Standpunkt aus die Entstehung von Arthurs Tafelrunde behandelt, die er zu keltischen

Volkssesten in Beziehung setzt. Dass bei seinen Darlegungen die literargeschichtliche Seite des Problems entschieden zu kurz gekommen ist, wurde ihm von der Kritik (s. E. Brugger, Z. f. frz. Spr. XXIX2, S. 238ff.) bereits vorgehalten. - Oliver M. Johnston, Sources of the lay of Yonec. S. 322-338. Es liegt wahrscheinlich eine Verschmelzung der Geschichte von der von hrem eisersüchtigen Gemahl in Gesangenschast gehaltenen jungen Frau mit derjenigen von der eisersüchtigen Stiesmutter vor, zwei verbreiteten Erzählungsstoffen, von denen ersterer wahrscheinlich orientalischen, letzterer occidenalischen (vielleicht keltischen) Ursprungs ist. Der Verschmelzungsprozess wurde von den Conteurs, welche Marie de France die Erzählung übermittelt haben, zweisellos in der Absicht vollzogen, derselben einen übernatürlichen Aufputz zu geben. - Carl C. Rice, Romance Etymologies. S. 339-345. Franz. Réchir wird auf \*flexicare (< flexus < flectere) zurückgeführt. Span. rosca, Schraube, ist Verbalsubstantiv zu \*rosicare, dieses eine Weiterbildung von rosus, Part. Pras. von rodere. Span. sesgo, schräg, schief, für das Baist n dieser Zeitschr. VII, 122 als etymologische Grundlage \*seseens vorgeschlagen hatte, wird als Verbaladjektiv von sesgar < \*sesecare (,, to cut apart") erklärt. Schwer wird es mir mit Verf. anzunehmen, dass frz. ruche (Bienenkorb), afrz. rusche, prov. rusca, piem. und lomb. rusca auf ein lat. \*ruspicare < \*ruspare "to scratsch") zurückweisen. Ich beabsichtige auf die Geschichte des Wortes curückzukommen. - H. S. V. Jones, Some observations upon the Squire's Tale. S. 346-549. Beeinflussung der nicht vollendeten Erzählung des Junkers durch eine der Adenet'schen verwandte Redaktion des Cleomadès wird wahrscheinlich zu machen versucht. Von Anspielungen auf den französischen Roman in der Literatur, die Chaucer bekannt gewesen zu sein scheinen, verdient eine Stelle in Froissart's L'Espinette Amoureuse besondere Beachtung. - Kenneth Mckenzie, Unpublished manuscripts of italian bestiaries. S. 380--433. Die Studie gibt willkommenen Aufschluss über verschiedene talienische Bestiarien-Handschriften, welche Goldstaub und Wendriner unoekannt geblieben waren. Dieselben bilden zusammen mit 6 der von Goldstaub und Wendriner behandelten eine Familie, deren Archetypus Verf. spätestens in das dritte Viertel des 13. Jahrhunderts verlegen zu müssen glaubt, da, wie Dr. Garvers und seine eigenen (vgl. Zeitschr. XXV, S. 760) Untersuchungen ergeben haben, eine zugehörige, nahe verwandte Handschrift dem Florentiner Dichter Chiaro Davanzati bekannt war. Von der besonders interessanten und wichtigen Pariser Handschrift gibt Verf. eine eingehende Beschreibung. Den Schluss seiner Publikation bildet eine Veröffentlichung von 16 Fabel-Texten nach Cod. Richardiano 2260. — William Pierce Shepard, The syntax of Antoine de la Sale. S. 435-501. Von dem Inhalt der Arbeit gibt die Überschrift keine klare Vorstellung. Verf. vergleicht unter Zugrundelegung der Ausgaben von Hellény, Jannet und Wright die Syntax des Petit Jean de Saintré, der Quinze Joyes de Mariage und der Cent Nouvelles Nouvelles and kommt zu dem Ergebnis, dass La Sale die Autorschast der beiden zuetzt genannten Werke abgesprochen werden muss. Die Syntax Saintre's rägt ein entschieden altertümlicheres Gepräge als diejenige der Quinze Joyes und der Cent Nouvelles, und es lässt sich, so nimmt Vers. an, dieser Unterschied aus dem Sprachgebrauch der Kopisten der in den genannten Ausgaben eproduzierten Handschriften allein nicht erklären. — Gordon Hall Gerould,

The hermit and the saint. S. 529-545. Beiträge zur Geschichte des in der Überschrift genannten, zuletzt von Menendez Pidal (Discursos leidos ante la Real Academia Española en la Receptión pública de D. Ramón Menéndez Pidal, 1902, pp. 5-65) und vom Verf. selbst (The North-English Homily Collection 1902, pp. 73-75) behandelten Sagenmotivs. - W. A. R. Kerr, Antoine Heroët's Parfaite Amye. S. 567-583. Auf einige literargeschichtliche Vorbemerkungen folgt eine Analyse von Heroëts für die Behandlung der Frauenfrage im 16. Jahrb, wichtige Dichtung. - William Wells Newell, Doubts concerning the British History attributed to Nennius. S. 622-672. Die der kritischen Ausgabe der Historia Britonum zu Grunde gelegte, dem 11. oder 12. Jahrhundert angehörende Harleian Hs. ist nach N. eine jüngere Bearbeitung des in der Hs. von Chartres fragmentarisch überlieserten Textes, dessen Kern und altester Bestandteil die nicht vor das 10. Jh. zurückreichende Erzählung von Wortigern bilde, während u. a. die in der Hs. von Chartres fehlenden auf Arthur bezüglichen Notizen als spätere Zutaten sich darstellen. In keinem ihrer Teile beruhe die Historia auf Geschichte oder Tradition, sondern charakterisiere sich durchweg als literarische Erfindung: "the writer did not have access to Welsh records, but constructed their narratives by the help of suggestion taken in part from the usual chronological handbooks, in part from Anglo-Saxon writers". - Arthur C. L. Brown, The Knight of the Lion. S. 673-706. Der Aufsatz, welcher den zweiten Teil von Chrestien's Ivain, in welchem der Held den Titel "Löwenritter" gewinnt, zum Gegenstand hat, bildet die Fortsetzung einer Studie, die Brown 1903 in Studies and Notes VIII, S. 1-147, unter dem Titel Ivain: A study in the Origines of Arthurian Romance veröffentlicht hat und worin er sich hauptsächlich mit dem ersten Teil der Chrestian'schen Dichtung beschäftigt. Das Ergebnis der vorliegenden Studie falst Verf. S. 706 wie folgt zusammen: "The present discussion should make stronger than ever the belief of those who hold that almost every incident in Chrétiens Ivain was suggested by an ancient Celtic tale, dealing with the familiar theme of a journey to win a fairy mistress in the Other World. The special point which the present discussion, it is thought, renders almost certain, is, that a helpful lion must have been an integral part of the original used by Chrétien". Vgl. die scharfe Zurückweisung der Ansichten Brown's von W. Foerster in der 3. Auflage seines kl. Yvain p. XLIX ff. - John Livingston Lowes, The prologue to the Legend of Good Women considered in its Chronological Relation. S. 749-864. Bildet die Fortsetzung von Versassers Studie in Band XIX der Publications. S. oben p. 123f.

Bd. XXI. Ralph W. Trueblood, Montaigne: The average man. S. 215—225. — Kenneth Mckenzie, Italian fables in verse. S. 226—278. Die aus italienischen Handschriften hier (bis auf 3 zum ersten Mal) veröffentlichten Fabeln in Versform gehören der Wende des 14. Jahrhunderts an und haben vielleicht Antonio Pucci, wenigstens zum Teil, zum Versasser. Elf derselben haben Sonettsorm, sieben sind in terza rima abgesast. Der Herausgeber schickt seiner Publikation u. a. eine Beschreibung der Handschriften voraus und gibt einen raschen Überblick über mittelalterliche italienische Fabelliteratur, unter besonderer Berücksichtung gleichzeitiger Sammlungen. Ein Abschnitt "Sources and Parallele" beschließt die dankenswerte Studie. — William Wistar Comfort, The charakter types in the Old French

hanson de geste. S. 279-434. Unter den Überschriften the king, the hero, he traitor, woman, bourgeois and vilain, the saracens lasst C. die Charakterpen des altfranz. nationalen Epos in breiter Ausführung an uns vorüberziehn, achdem er in der Einleitung über Zweck und Anlage seiner Studie sich geussert hat. - John W. Cuplisse, Gismond of Salerne, S. 435-461. Fismond of Salerne, das älteste auf uns gekommene, der Elisabethanischen eit angehörende englische Drama, das zur Grundlage eine italienische Novelle at, geht, wie eingehend dargelegt wird, auf Boccaccio's Erzählung von rhismonda und Guiscardo direkt, nicht, wie von Sherwood und nach ihm on Brandl angenommen worden ist, auf Painter's Übersetzung in Palace of Pleasure zurück. Außer Boccaccio wurden Dolce's Didone (1547) und Seneca's ragodien benutzt. - Charleton F. Brown, Chaucer's Prioresses Tale and 's analogues. S. 486-518. Skeat's Annahme, die Erzählung der Priorin in haucer's Canterbury-Geschichten habe zur Grundlage zwei Mirakel Gautier's e Coincy, wird zurückgewiesen. Nach des Verfassers Darlegungen bildet ieselbe zusammen mit der Geschichte von dem Pariser Bettlerjungen in der Vernon-Hs. und mit derjenigen von Alphonsus von Lincoln in Alphonsus a pina's Fortalicium Fidei eine jungere Erzählungsgruppe, deren nicht erhaltene, England in lateinischer Sprache abgefasste, direkte Vorlage als Quelle ein sirakel Caesar's von Heisterbach hatte und Beeinstussung durch die u.a. von satthaus Paris überlieserte Geschichte von dem Martyrium Hugo's von Linoln erfuhr. D. BEHRENS.

## NEUE BÜCHER.

Doutrepont, G., Inventaire de la "Librairie" de Philippe le Bon 1420). Bruxelles, 1906 Kiessling et Cie.; XLVIII u. 189 S.

Abdruck des 1420 angelegten (und ergänzten), aus 248 Nummern sich zuammensetzenden Handschriftenverzeichnisses geistlicher und weltlicher Literaturverke der Bibliothek Philipps des Guten unter Nachweis des Vorkommens er Titel in älteren Inventarien der Bibliothek und von Erwähnungen oder Beutzung und Behandlung der Hss. und Texte in jüngeren bibliographischen nd literaturgeschichtlichen Werken. Mancherlei Texte der Sammlung sind on mir in der französ. Literaturgeschichte des "Grundriss" Bd. II, 1126-1155, Burgund", worauf der Verf. s. l. zu verweisen nicht versäumt hat, behandelt orden. Der "Inventaire" ist vortrefflich geeignet, diesen Abschnitt noch rheblich vervollständigen zu helfen.

L'Estoire Joseph. Inaugural-Diss., genehmigt von der philos. Fakultat er Universität zu Berlin, von E. Sass; Buchdruck. d. Waisenhauses in Halle a. S., 906.

Neue Ausgabe der von Steuer 1903 in Vollmöllers Forsch. XIV, 2 auf rund z. T. unzuverlässlicher Abschriften der Hss. veröffentlichten Bearbeitung es Josephlebens nach dem alten Testament in vervollkommneter Gestalt, vereben mit den Laut- und Textvarianten, erläuternden Anmerkungen, einem Flossar und neuer knapper Erörterung über die Sprache (norman.) und Abassungszeit des Gedichtes (c. Mitte des 12. Jhs.), für die ihm von Steuer, wie on seinen Rezensenten, vielfach vorgearbeitet worden war. Überall zeigt

sich S. als sehr einsichtiger und sorgfältiger Arbeiter. Dass die verhältnismäßige Reinheit der sprachlichen Form eine so präzise Bestimmung der Abfassungszeit des kleinen Textes gestattete, wie S. mit Steuer meint, ist kaum zuzugeben, da dazu Texte gleichen Entstehungsgebietes zur Vergleichung müßten herangezogen werden können. Unrichtig gibt S. meine Auffassung von der Zugehörigkeit des Versassers des Roman de Thebes (Grundr. II, 1, 582) zu dem Gebiet der westlichen Provinzen mit ihrem hochentwickelten Geistesleben wieder, wenn er darin eine Mundartbestimmung des Romans selbst erblickt; es gilt doch im Mittelalter, wie heute, das ein Schriststeller nicht an die Sprache eines bestimmten Milieus gebunden ist, in dem er sich bildete. Die Mundartbestimmungen für die Texte pflegen bei mir in Klammer angegeben zu werden!

Kümmell, K., Drei italienische Prosalegenden: Euphrosyne, Eremit Johannes, König im Bade, hrsgg. nach einer Hs. des 15. Jhs. (Diss. Halle), Halle, Buchdruck. d. Waisenhauses 1906.

Aus einer Anzahl Hsblätter im Besitz von Prof. Suchier, aus dem Anfgdes 15. Jhs., wovon Suchier die Blätter 97—108, 159—170, 172—186, 207—233 in zwei Fascikeln, das eine in Italien, das andere in England erward. Der Verf. teilt die Überschriften und Anfänge der zahlreichen Abschnitte der wesentlich latein, geistlichen Miscellanhs, mit, druckt nur von den vier italienischen legendarisch moralischen Erzählungen die drei im Titel genannten (die 4. ist eine Übersetzung des Apolloniusromans) ab und versieht sie, unter Heranziehung nicht nur der bibliographischen und literaturgeschichtlichen Hilfsmittel, mit einem Nachweis der vielfältigen Varianten in den verschiedensten, auch in den romanischen Sprachen, unter Inhaltsangabe der Texte selbst wie charakteristischer Abweichungen, zum Zweck der Übersicht über die stoffliche Entwicklung der Themata, was in besonders dankenswerter Weise bei der verbreiteten zweiten Erzählung geschieht.

Wohlgemuth, Fr., Riesen und Zwerge in der altfranz, erzählenden Dichtung. (Diss. Tübingen), Stuttgart, 1906 Druck von Bonz' Erben.

Die Untersuchung erstreckt sich auf die altfranz. Chansons de geste und "romans" bis ins 13. Jahrh, und ermittelt "im Grunde genommen" keine Riesen, sondern bloß riesenmäßige Helden, die die Schopfung der Vers. seien. Unter germanischem Einfluss, den der V. aber (S. 57) selbst kaum sicher erweisbar findet, wurde ein Teil derselben "mit Zügen aus deutscher Mythologie und Sage" ausgestattet; die "eigentlichen geants wurden aus dem roman, in dem der keltische Einfluss überwiegt", in die Ch. d. g. übergeführt; und (S. 107) "die eigentlichen, feineren Züge aus der [germ.] Volkssage haben in die [franz.] Dichtung keine Aufnahme gefunden". So wurde die Sachlage, doch wohl bisher ziemlich allgemein aufgesast; - oder welchen gegnerischen Ansichten hätte der Vers. entgegenzutreten gehabt? Dankenswert kann es immerhin gelten solchen vorgebeugt zu haben; mehr zur Charakteristik der betrachteten franz, Literaturwerke aber würde Verf, noch beigetragen haben, hätte er die Vergrößerungen in der altfrz. erzählenden Dichtung unter dem Gesichtspunkt der Karrikatur und stilistischer Absichten verständlich zu machen gesucht, denen sie entspringen. G. G.

# Der Minnesänger Chardon.

### Abgekürzte Büchertitel.

- Arbois = d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, Paris 1859 fg.
- rch. = Archiv für das Studium der neuern Sprachen und Litteraturen, Elberfeld, später Braunschweig, 1846 fg.
- arth = De Bartholomaeis, Il troviero Chardon de Croisilles, in Monaci's Studj romanzi IV, Rom 1906, S. 261-297.
- artsch = Karl Bartsch, Grundrifs zur Geschichte der Provenzalischen Litteratur, Elberfeld 1872.
- rak. Ch. I = Les plus anciens chansonniers français (XII e siècle) publiés par Jules Brakelmann, Paris 1891.
- rak. Ch. II = Les plus anciens chansonniers français (Fortsetzung . . ) par Jules Brakelmann, Marburg 1896.
- uch. = J. A. Buchon, Recherches et matériaux pour servir à l'histoire de la domination française aux XIIIe, XIVe et XVe siècles dans les provinces démembrées de l'empire grec. Paris 1840. 2 Bde.
- inaux IV = Arthur Dinaux, Les trouvères brabançons, hainuyers, liégeois et namurois, Paris et Bruxelles 1863.
- list. litt. = Histoire littéraire de la France, Paris 1733 fg.
- ichtdruck von U = Le chansonnier français de Saint-Germain-des-Prés (Bibl. Nat. fr. 20050), reproduction phototypique avec transcription par P. Meyer et G. Raynaud, Paris 1892.
- ivre des vassaux = Livre des vassaux du comté de Champagne et de Brie 1172-1222 publié.. par Auguste Longnon, Paris 1869.
- aynaud = Gaston Raynaud, Bibliographie des chansonniers français, Paris 1884. 2 Bde.
- chwan = Eduard Schwan, Die Altfranzösischen Liederhandschriften, Berlin 1886.
- arbé Bl. = Les Œuvres de Blondel de Néele [publiées par Prosper Tarbé], Reims 1862.
- arbé Ch. = Les Chansonniers de Champagne aux XII et XIII e siécles [publiés par Prosper Tarbé], Reims 1850.

## 1. Überlieferung der Gedichte Chardons.

Unter dem Namen Chardon sind uns acht Gedichte erhalten, on denen sieben in Gaston Raynauds Bibliographie des chansoniers français, tome II, Paris 1884, unter den Nummern 397. 99. 736. [738.] 1035. 1437. 1822, das achte im Verzeichnis an artschens Grundrifs zur Geschichte der Provenzalischen Litteratur, überfeld 1872, unter N. 114 aufgeführt ist.

Eins dieser Gedichte (Raynaud 738 Bien font amours lor tolent), dessen Nummer ich in der obigen Aufzählung eingeklammert habe, steht in der Berner Handschrift Bl. 31° unter dem Namen Cherdon de Crosiez, in sechs andern Handschriften unter ganz andern Namen, in drei Handschriften anonym. Da die in ihren Attributionen bekanntlich sehr unzuverlässige Berner Handschrift so vielen Zeugen gegenüber in diesem Fall allein steht, ist ihrem Zeugnis keinerlei Wert beizumessen. Ich scheide daher dieses Gedicht von vorn herein aus, und befasse mich im Folgenden nur mit den übrigen sieben Stücken.

Ich gebe zunächst ein Verzeichnis der Gedichte, ihrer Handschriften und Ausgaben, wobei ich Raynauds Nummern und Abkürzungen beibehalte und nur die seitdem nötig gewordenen Nachträge einschalte. Für die Handschriften werde ich mich bei Angabe der Lesarten der Sigel Schwans (Die Altfranzösischen

Liederhandschriften, Berlin 1886, S. 2-4) bedienen.

## Verzeichnis der Handschriften und der unter dem Namen Chardon in ihnen enthaltenen Lieder.

| Schwan: | (Ray-<br>naud:) 1 Bibliotheken: |        |          | Bezeich       | Bezeichnung: Enthält die Nummern |               |           | ern Raynauds |
|---------|---------------------------------|--------|----------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| С       | (B <sup>2</sup> )               | Bern   |          |               | 389                              | 397-          | 736. 1035 | . 1437.      |
| H       | (M)                             | Moder  | 12.      |               |                                  | 1035.         |           |              |
| I       | (O)                             | Oxford | d, Bodl. | Douce 308     |                                  |               |           | 1437.        |
| K       | (Pa)                            | Paris, | Arsbibl. |               | 5198                             | 397. 499      | 9. 736.   |              |
| M       | (Pb 3)                          | 77 2   | Natbibl. | fr.,          | 844                              | 397-          | 736.      | 1822.        |
| N       | (Pb4)                           | 23     | 27       | fr.           | 845                              | 397- 499      | 9. 736.   |              |
| P       | (Pb 6)                          | 27     | 22       | fr.           | 847                              | 397- 49       | 9. 736.   |              |
| T       | (Pb11)                          | 9.9    | 29       | fr. I         | 2615                             | 397- 499      | 9. 736.   |              |
| U       | (Pb 13)                         | 71     | 77       | fr. 20050     |                                  | {397·<br>397· | 736, 1035 | ;.           |
| X       | (Pb 17                          | ) ,,   | ,, noi   | uv. acq. fr.  | 1050                             | 397- 499      | 9. 736.   |              |
|         |                                 |        |          |               |                                  |               |           | Bartsch      |
| II.     | Modena II                       |        |          | I Append. 426 |                                  |               |           | 114.         |

Verzeichnis der Lieder, ihrer Handschriften und Ausgaben.

I. Raynaud 397
Mar vit reson qui covoite trop haut

### Handschriften:

C (B<sup>2</sup>) 146<sup>r</sup> Cherdons de Croisillez M (Pb<sup>3</sup>) 170<sup>c</sup> Cardons de Croisilles T (Pb<sup>1</sup>) 40<sup>v</sup> ebenso

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Folgenden werde ich, wo es mir wünschenswert scheint, hinter Schwans Sigel Raynauds Bezeichnung in Klammern hinzufügen.

Namenlos in K (Pa) S. 325 N (Pb4) 155d P (Pb6) 1712 1 (Pb 12) 50° U2 (Pb 12) 166° X (Pb 17) 2042.

Ausgaben:

Arch. XLIII. 250 C

Lichtdruck von U, Bl. 50 r (mit Musiknoten) und Bl. 166 r

Tarbé Ch. 31

Brak. Ch. II. 40

Barth. in Studj romanzi IV. 292.

II. Raynaud 736

Rose ne lis ne me done talent

Handschriften:

C (B2) 209 \* Cherdons de Croxille

M (Pb3) 144° Blondiaus T (Pb11) 41° Cardons de Croisilles.

Namenlos in K (Pa) S. 324 N (Pb4) 155b P (Pb6) 170b (Pb 12) 58 x X (Pb 17) 203 b.

Ausgaben:

Tarbé Ch. 30 C

Arch. XLIII. 334 C

Tarbé Bl. 57

Lichtdruck von U (mit Musiknoten), Bl. 58r.

Brak. Ch. II. 42.

III. Raynaud 499

Li departirs de la douce contree

Handschriften:

K (Pa) S. 253 Chardon

N (Pb4) 124 b Chardon de Rains

P (Pbs) 112b Chardons

T (Pb 11) 42 r Robers de Blois

X (Pb 17) 171 b Chardon

Ausgaben:

Buch. 425 T Tarbé Ch. 29

P. Paris im Cabinet historique I (1855) 57 P.

IV. Raynaud 1035

Pres sui d'amors mes loig sui de celi

Handschriften:

C (B2) 180 Cherdons de Croxille.

Namenlos in H (M) 225b und U (Pb12) 100v.

Ausgaben:

Arch. XLIII. 291 C

Lichtdruck von U, Bl. 100°.

Brak. Ch. II. 41 Barth. in Studj romanzi IV. 294.

V. Raynaud 1437 (Geteiltes Spiel)

Cardons de vous lou voil oïr

Handschriften:

Ausgaben:

Arch. XLII. 250 C Dinaux IV. 409 C Arch. XCVIII. 377 I

(zwei Lesarten aus Zeile 5 und 9 verdanke ich Bonnier).

VI. Raynaud 1822 (Geteiltes Spiel)

Gautier de Formeseles voir

Handschrift:

M (Pb³) 182<sup>b</sup> Iehans de Nuevile. Bisher ungedruckt.

VII. Bartsch 114 (Geteiltes Spiel.)

NUgo chauzetz avantz qe respondatz

Handschrift:

a S. 576 La tenzo del Chardo e den Ugo

Ausgabe:

von Bertoni, bei Monaci und De Lollis, Studj di filologia romanza VIII S. 476—477. Vgl. dazu IX S. 168—169.

## 2. Der Dichter der Minnelieder.

Von diesen sieben Gedichten sind vier (397. 499. 736. 1035) Minnelieder und drei (1437. 1822. Bartsch 114) geteilte Spiele.

Betrachten wir zunächst die Minnelieder (397. 499. 736. 1035). Drei sind unter dem Namen Chardon de Croisilles überliefert, nämlich die Nummern Raynauds 397. 736. 1035. Zwar wird 736 von einer Handschrift (M) Blondel zugeschrieben; indessen erweist sich diese Attribution schon durch die Tatsache als fehlerhaft, dass die mit M in den Lesarten auf das Engste verwandte Handschrift T das Gedicht in Übereinstimmung mit C unter dem Namen unseres Dichters bringt (so schon Schwan S. 27. 234 Anm. 1).

Bleibt noch das Gedicht Raynaud 499, das eine Handschrift (T), der eine Strophe und das Geleit fehlt, Robert de Blois zuschreibt, während die vier andern, die gemeinsam eine Zeile ausschreibt,

ssen, den Dichter Chardon, eine von ihnen (N) mit dem Zusatz Rains, nennen. Trotz Brakelmann (Ch. II. 37) glaube ich nicht Robert de Blois als Verfasser, da im Gegensatz zu Chardon bert gelegentlich über die Cäsur des Zehnsilblers hinweggeht ant com je fusse fors de ma contree), und meines Wissens niemals ch dem Heiligen Lande aufgebrochen ist. Man könnte unter nardon de Rains einen zweiten Chardon vermuten, da das Gecht von den Liedern Chardons de Croisilles getrennt überliefert . Indessen stimmt der Inhalt von 499 auffallend zu dem von 35; dort nimmt Chardon von der Geliebten Abschied, um im enste Gottes in die Ferne zu ziehen; hier erklärt Chardon de oisilles, der das Gedicht einer Kaiserin [der von Konstantinopel, e wir sehen werden] übersendet, nie mehr in das Land der Gebten zurück kehren zu wollen, die ihm, seit er ihr seine Lieue därt habe, keinen Blick mehr geschenkt habe. Ich schreibe dar die vier Minnelieder 397. 499. 736. 1035 einem einzigen chter zu. Andernfalls müßte man zwei Chardon annehmen, beide nnesänger, beide aus der Champagne - denn auch Chardon de oisilles hat in der Champagne mannigfache Beziehungen -, beide allfahrer nach dem Morgenland, und in ihren Liedern sich rein fällig so ergänzend, dass diese sich ganz ungezwungen zu einem inen Roman vereinigen lassen.

Bis jetzt hält man den Dichter dieser Minnelieder für einen r ältesten Französischen Lyriker. Paulin Paris, Hist. litt. XXIII. 6 (1856), setzt ihn in das Ende des XII. Jahrhunderts und verht unter des Dichters Freunde Erar: de Brienne den bereits 90 aus dem Leben geschiedenen Vater des Kaisers Jean von enstantinopel. Diese Ansicht hat zunächst die Zustimmung d'Arbois Jubainvilles gefunden (vgl. IV. 657-660. 671). Neuere Forscher d ihr beigetreten: Brakelmann Ch. II S. 37, Jeanroy, De nostraus medii aevi poëtis, Paris 1889, S. 10. 11 und Gröber im undrifs der Romanischen Philologie II a S. 675, so daß sie wohl

allgemein anerkannt gelten darf.
Unter dem von Chardon I. 37 genannten Orte Montroial suchen : Gelehrten die gleichnamige Festung in Palästina südlich vom ten Meer, wo heute Schaubek liegt. Sie wurde schon 1189

n Saladin den Christen für immer entrissen.

Ich will mich mit einer Widerlegung dieser Ansicht, deren rtreter Einiges übersehen, Andres unerklärt gelassen haben, hier ht aufhalten, glaube aber im Folgenden zeigen zu können, dals Minnelieder Chardons um ein halbes Jahrhundert jünger sind, bis jetzt angenommen wurde.

Ist, wie ich oben wahrscheinlich gemacht habe, Chardon von ims eine Person mit Chardon de Croisilles, so dürfen wir auch vier Lieder Chardons an eine und die selbe Dame gerichtet uben. Die Lieder ordnen sich dann zu folgender Reihe.

J

Raynaud 397: Mar vit reson qui covoite trop haut.

Der Dichter wagt es zum ersten Mal im Lied von seiner Liebe zu reden.

II.

Raynaud 736: Rose ne lis ne me done talent.

Auch nach langem Schmachten gibt er die Hoffnung nicht auf.

Ш

Raynaud 499: Li departirs de la douce contree.

Er verabschiedet sich von der Geliebten, um im Dienste Gottes in die Ferne zu ziehen.

IV.

Raynaud 1035: Pres sui d'amors mes loig sui de celi.

Er verspricht Treue, und bittet auch sie um treues Gedenken, obwohl er aus der Ferne niemals in ihr Land zurückkehren werde.

Sehen wir uns die Gedichte näher an, die bei aller Innigkeit des Ausdrucks wenig Tatsächliches erkennen lassen, so scheint die Frage unlösbar, wer die von Chardon besungene Dame gewesen sein mag. Und doch hilft der Dichter selbst uns auf die Spur, indem er die vier Strophen des ersten Liedes mit den Silben beginnen lässt:

### MAR GUE RI TE.1

Dieses Akrostichon ist bis jetzt übersehen worden. Auch Brakelmann hatte es nicht bemerkt, da er die zweite Strophe seines kritischen Textes mit Bien cuit garir statt mit Garir (oder Guerir) cuit bien beginnen läßt.

Die Chanson ist Erart de Brienne gewidmet, und anderseits einem König, der in Montroial weilt und der diejenige, die eine

Königin der Trefflichkeit ist, ja nicht vergessen möge.

Dieser Erart de Brienne ist wohl Erart de Brienne, Herr von Rameru (gestorben nach 1243), vgl. über ihn unten S. 152 unter Briene und S. 153 unter Erart de Briene, der, seit Ende 1214 mit Philippine, einer Tante Thibauts IV. von Champagne vermählt, im Namen seiner Frau auf die Champagne Ansprüche erhob, erst auf dem Rechtswege, dann mit den Waffen, bis er sich im Jahre 1221 gezwungen sah, die Ansprüche fallen zu lassen. Später begann er aufs Neue einen Prozess, der 1227 durch einen Vergleich geschlichtet wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da die Handschristen im Ansang der zweiten Strophe zwischen Garir und Guerir schwanken, so wäre auch die Schreibung MAR GA RI TE möglich. Ich habe mich jedoch sür Guerir, also sür MAR GUE RI TE, entschieden. Denn Marguerita lese ich im Livre, des Vassaux S. 92, und sinde, dass Marguerite de Dampierre (1244 Cartulaire de Flines I) und Margherite de Flandres (1245 ebenda) in Originalurkunden ihrer Kanzleien so (und nicht Margarite) geschrieben werden.

Unter dem König "zu Montroial" vermute ich den Grafen hibaut IV. von Champagne, der am 22. Sept. 1232 mit Marguerite e Bourbon seine dritte Ehe schloss und 1234 nach Sanchos des II. Tode König von Navarra wurde. Damit ist die Deutung des krostichons und des Ausdrucks "Königin der Trefflichkeit", reine vaillance I. 40, gegeben: der Dichter Chardon richtet sein Minneed an Marguerite Königin von Navarra,

Diese Vermutung wird durch das zweite Gedicht bestätigt, is im Anfang seiner vier Strophen gleichfalls ein Akrostichon

ifweist:

### RO I NE TE,

so roïnete "junge Königin". Denn dass die beiden Gedichte, die s auf das Reimgeschlecht die gleiche Vers- und Reimform anenden, der selben Dame huldigen sollen, ist nicht zu bezweifeln. re vaillance wird, wie am Schlusse des ersten, so auch im Anfang

es zweiten Gedichtes (II. 5) gepriesen.¹ Die Akrosticha unseres Dichters haben die Eigentümlichkeit, als sich jedes der beiden Wörter, Marguerite und roinete, in vier lben zerlegt, die auch an den Strophenanfängen als Silben gendert bleiben. Daher sind Wörter wie mareschal, guerpir, s, tel, rot, ist oder jur, nes, tens nicht verwendet, die zwar die tigen Buchstaben, aber nicht die Silben gesondert geboten hätten.

Die Gedichte können nicht vor 1234 verfasst sein, da Thibaut st in diesem Jahre König von Navarra geworden ist. Eine geuere Datierung aber ergibt sich aus der Sendung des ersten edichts nach Montroial. Darunter ist Monreal zu verstehen, eine erg der Könige von Navarra, fünf Wegstunden südöstlich von implona gelegen. Thibaut hielt sich fast zwei Jahre in Navarra f, von Herbst 1236 bis Frühjahr 1238, und verweilte eine Zeit ng in Monreal, von wo er am 6. Febr. 1237 eine Urkunde ausstellte 'Arbois IV. 288). Wie lange er damals in Monreal gewesen ist, st sich nicht ermitteln; nur so viel ist aus d'Arbois's Angaben zu tnehmen, dass dieser Aufenthalt zwischen Dezember 1236, wo nibaut in Tudela eine Urkunde ausstellte, und den 23. Juli 1237 lt, wo wir ihn in Estella nachweisen können. Der Aufenthalt in onreal kann also sehr wohl einige Monate gedauert haben.

Es entsteht nun die Frage: Hatte die Königin Marguerite en Gatten nach Navarra begleitet? Ich finde hierüber bei Cénac oncaut, Histoire des peuples et des états pyrénéens, Paris 1874, 561 Folgendes: La semme, Marguerite de Bourbon, demeura ns la Navarre avec le titre de gouvernante du royaume; Pierre ménez, évêque de Pampelune, lui fut donné pour chancelier 238). Hiernach befand sich Marguerite in Navarra, und blieb ch, nachdem Thibaut nach Frankreich abgereist war (Frühjahr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marguerite wird noch jung gewesen sein, als Chardon sie besang; ch kann ich ihr Alter nicht feststellen. Vergl. über sie unten S. 155 unter erguerite.

1238), dort zurück. Chardon wird sein Lied durch einen der Boten, die dem König Nachrichten aus der Champagne überbrachten, nach Monreal geschickt haben.

Das zweite Gedicht mit dem Akrostichon roïnete ist Renart Herrn von Choisuel gewidmet, der von 1228—1239† urkundlich vorkommt, vgl. über ihn unten S. 155 unter Renart de Choisuel. Er war ein Verwandter Erarts von Rameru, der ihn cousin nennt, worüber man bei d'Arbois IV. 128—129 Genaueres nachlesen wolle. (Nach d'Arbois IV, 671 wäre der von Chardon Genannte Renart II. de Choisuel 1185—1228. Allein d'Arbois hatte mit Paulin Paris unsern Chardon zu frühe angesetzt.)

Das dritte Gedicht enthält keinerlei Namen.

Das vierte wird dem conpaingrum des Dichters nach Brienne geschickt, also wohl dem bereits im ersten Gedicht genannten Erart. Dieser scheint um die Neigung des Dichters zur Königin gewußt<sup>1</sup> und die Beförderung der Lieder un sie vermittelt zu haben. Der Dichter weilt bereits fern seiner Heimat im Orient,

Zugleich widmet er das vierte Gedicht einer Kaiserin, unter der ich Marie die Tochter des Jean de Brienne, Kaisers von Konstantinopel, verstehe.<sup>2</sup> Marie von Brienne war seit 1234 mit Baudouin de Courtenay, Jeans Nachfolger auf dem Throne, verheiratet. Das Lateinische Kaisertum wurde 1261 gestürzt. Marie lebte noch im Mai 1275.

Fragen wir endlich bei welcher Gelegenheit Chardon die Reise nach Palästina ausgeführt hat, so erheben seine erwähnten persönlichen Beziehungen zu König Thibaut die Vermutung fast zur Gewißheit, dass er an Thibauts Kreuzzuge teil genommen hat. Thibaut verließ Ende Juni 1239 die Champagne und schiffte sich im August in Marseille ein. Chardon war außer dem König nicht der einzige Minnesänger: noch drei andre Liederdichter, der Graf der Bretagne Pierre Mauclerc, Raoul von Soissons und Philipp von Nanteuil, brachen mit Thibaut auf und landeten in Akkon. Bekanntlich richtete Thibaut auf dem Kreuzzuge wenig aus, und trat Mitte September 1240 von Akkon die Heimreise an. Unser Dichter aber scheint das Verweilen im Orient der Rückkehr ins "süße Frankreich" vorgezogen zu haben. Er sagt,

worauf die Verse I. 34-36 und IV. 34-35 hinzudeuten scheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Kaiserin Marie vgl. S. 152 unter *enpereris*. Die Mutter der Kaiserin Marie. Berengwela von Leon, seit 1224 mit Jean de Brienne vermählt (nicht erst seit 1232 vgl. Jean de Ferreras, Histoire générale d'Espagne, Paris 1751, IV. 90 Anm. Man denke auch an die Vermählung ihrer Tochter!) kann nicht in Betracht kommen, da sie bereits im Jahre 1237. unmittelbar nach Jeans Tode (er selb t starb hochbetagt am 22. März 1237 in Konstantinopel), gestorben war. Vgl. [Lafiteau,] Histoire de Jean de Brienne, Paris 1727, S. 481—482.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wäre er aus Frankreich gleich mit Baudouin de Courtenay nach Konstantinopel gezogen, so hatte er nicht wohl sagen können, er reise ab per damledieu servir III. 4. Wohl aber konnte er sich, von Palästina aus, 1240 zu Baudouin begeben und bei ihm eine Stellung finden.

werde das Land der Geliebten nie wieder betreten: En son païs quier je mes aler IV. 19. Vielleicht hatte er im Land der ateinischen Kaiserin eine ihn befriedigende Stellung gefunden.

Chardons Reise nach Konstantinopel mag sich aus der Verandtschaft Erarts von Rameru mit Kaiser Jean de Brienne erklären. rarts Frau und Jeans erste Gattin waren Halbschwestern, Töchter er Königin Isabeile von Jerusalem, jene, Philippine, aus der Ehe it dem Grafen Heinrich II. von der Champagne, diese, Marie, is der Ehe mit Konrad von Monferrat. Vielleicht hatten Erart ind Philippine den ihnen befreundeten Dichter an ihre hohen Verandten in Konstantinopel empfohlen. Dieser sandte wohl das edicht nach Brienne durch einen der Boten, die Marie von rienne, die Tochter des Kaisers Jean, in Geschäften dahin abridnen mochte.

Auf Grund des soeben Ausgeführten lassen sich die vier Geichte annähernd datieren:

I

t im Frühjahr 1237 verfaßt. Thibaut und Marguerite weilen Navarra, Thibaut zu Monreal, Marguerite wahrscheinlich in amplona.

H

t 1238 oder zu Anfang des Jahres 1239 verfalst. Der Dichter at schon lange vergebens auf Erhörung gehofft.

Ш

t im Sommer 1239 verfasst. Der Dichter nimmt Abschied von er Geliebten, um sich im August mit Thibaut in Marseille einuschiffen.

1

ird 1240 oder 1241 verfalst sein. Der Dichter hat sich nach onstantinopel begeben, und glaubt, dals er sein Vaterland und ie geliebte Dame nie wiedersehen wird.

Man könnte einwenden, dass der erste Teil der Handschrift Ur. 20050), der die ersten beiden Lieder unseres Dichters enthält  $BL. 50^{\circ}$  und  $58^{\circ}$ ), nach Raynaud I. S. 173 schon im Anfang des 3. Jahrhunderts geschrieben sein soll. Glücklicher Weise ist die anze Handschrift durch Lichtdruck vervielfältigt, so dass sich jeder ber die Schriftzüge ein Urteil bilden kann. Ich halte für möglich, as sich in Lothringen, wo die Handschrift U geschrieben ist, ein iterer Ductus länger erhalten hat, als in den westlicheren Gegenden. Ieine Zeitbestimmung der in U erhaltenen Lieder, von denen ich as erste 1237, das zweite 1238 oder zu Anfang des Jahres 1239 erfalst glaube, halte ich für völlig gesichert und den Schluss für

<sup>1</sup> vgl. auch G. Paris, Romania XXII. 288.

berechtigt, dass der erste Teil von U erst gegen 1240 geschrieben sein kann. Ich finde hierin eine Bestätigung dessen, was Gédéon Huet, Chansons de Gace Brulé, Paris 1902, S. XLI—XLII über das Alter der ersten Hand von U bemerkt.

Über die späteren Schicksale unseres Minnesängers wissen wir nichts. Die Möglichkeit besteht, dass er, spätestens im Jahre 1261, wo das Lateinische Kaisertum gestürzt wurde, doch nach Frankreich zurückgekehrt ist und in Reims seinen Wohnsitz genommen hat.

## 3. Der Dichter der geteilten Spiele.

Es entsteht die Frage, ob der an den geteilten Spielen beteiligte Cardon mit dem Mirnesänger Chardon de Croisilles identisch ist.

Die Verschiedenheit der Namenform (Cardon, Chardon u. s. w.) ist ohne Belang, da man, wie bekannt, im Mittelalter auch Eigennamen an den mundartlichen Lautregeln teil nehmen ließ. Wir finden daher in unseren Handschriften neben Francischem Chardon nicht allein Pikardisches Cardon<sup>1</sup>, sondern auch Lothringisches Cherdon und Provenzalisches Cardo, Chardo. Diese Unterschiede sprechen also nicht gegen Einheit der Person.

Dass die Provenzalische Tenzone mit Ugo (unten als VII. gedruckt) notwendig von einem anderen als dem Mitversasser der beiden Französischen Tenzonen (V und VI) herrühren müsse, braucht nicht angenommen zu werden. Wir haben Dichter, die neben Französischen Versen auch Italienische, neben Italienischen auch Provenzalische geschrieben haben (von Raïmbaut de Vaqueiras ganz abgesehen). Also ist nicht undenkbar, das Cardon mit Franzosen und mit Provenzalen in ihren Sprachen tenzoniert hat.

Gegen die Identität des Minnesängers mit dem Tenzonendichter scheint zu sprechen, das jener seine Lieder Personen (Erart de Brienne und Renart de Choisuel) gewidmet hat, die in den Tenzonen nicht vorkommen, wofür wir den Tenzonendichter in Verkehr finden mit Gautier de Formeseles, Jehan d'Archies und Maielin, Gautier aber mit Bauduïn d'Aire, Jehan mit Henri de Bar.

Was ich über diese Personen angemerkt habe, will ich am Schluss im Verzeichnis der Eigennamen angeben, auf das ich den Leser hiermit verweise. In Gautier erkenne ich den Ritter Gautier de Formeseles, urkundlich 1207—1236 (1255 als tot erwähnt), in Bauduin den Ritter Bauduin d'Aire, urkundlich 1223—1243, der 1226 gegen die Albigenser mit zu Felde zog. Ritter Maielin de Meteren wird mir von Herrn Professor A. Guesnon in den Jahren 1215—1250 urkundlich nachgewiesen. Henri II. de Bar, 1214—1240, machte den Kreuzzug Thibauts mit und kam 1240 vor

<sup>1</sup> so auch in den nicht Pikardischen Handschriften I und M.

aza ums Leben. Seine Frau und die Frau Renarts III. von hoiseul waren Schwestern. Über Jehan d'Archies vermag ich ichts Bestimmtes auszusagen.

Hiernach ist der Tenzonendichter, wofern er nicht mit dem innesänger identisch war, doch sicher dessen Zeitgenosse gewesen.

Möglich wäre auch, dass der selbe Mann sich in verschiedenen adien seines Lebens in verschiedenen Verkehrsbeziehungen benden hat.

Die Frage, ob die geteilten Spiele zeitlich den Minneliedern brausliegen, darf wohl auf Grund der angeführten Jahreszahlen ejaht werden.

Eine Art Bindeglied zwischen dem Minnesänger und dem enzonendichter bildet Henri de Bar, der sich mit jenem an hibauts Kreuzzug beteiligte und der Schwager Renarts III. von hoiseul war.

Ich halte für möglich, dass alle sieben Gedichte von einem nd dem selben Chardon herrühren.

#### 4. Handschriftenverhältnis.

Für das Verhältnis der Liederbücher zu einander sind unsere sedichte besonders lehrreich. Das Akrostichon

#### RO I NE TE

et nur in C und U, wo der Anfang der dritten Strophe Ne me puis vais lautet, rein erhalten; in KNPX und MT beginnt diese Strophe nit Je ne me doi. Hieraus schließe ich, zumal andre Stellen diese auffassung unterstützen und nichts ihr widerspricht, daß bereits der Archetypus dieser sechs Handschriften eine leichte Überarbeitung des Textes zeigt. Ich habe daher überhaupt in zweiselhasten Tällen der Gruppe CU vor ihnen den Vorzug gegeben. Ganz nverdächtig ist freilich auch diese Gruppe nicht, wie die Enttellungen in IV. 10—11 beweisen.

Dass KNPX gemeinsame Fehler haben, war schon von Schwan ichtig bemerkt worden. Ich verweise hier nur auf ihre Entstellung on 1. 7 (KNPX est für tieng a) und auf ihre Hieweglassung von II. 36.

Ein Fehler in MT ist z. B. mie für du tot II. 17; andere Fehler er selben Gruppe liegen vor I. 14, 29, 32. II. 18. 23.

C und 1 haben einen gemeinsamen Fehler V. 23.

Die Texte  $U^2$  und H kann ich nicht klassifizieren, da eine atscheidende Stelle nicht vorliegt.

## 5. Zur Versbildung.

Wenig habe ich über den Vers zu sagen. Chardon gebraucht rei Casuren des Zehnsilblers;

a, die gewöhnliche (männliche), hinter der vierten Silbe, die betont sein muß. Dahin gehören auch die Versglieder mit ce (II. 24, IV. 5), je (I. 13. 21), le (III. 20), i (IV. 29) vor der Cäsur. In diesem Fall ist Hiatus zulässig: III. 20.

 $\delta$ , die epische (weibliche), hinter der fünften unbetonten Silbe. Diese Cäsur steht bei ihm nur, wo das erste Versglied auf dumpfes e ausgeht und das zweite vokalisch anlautet, also wo Elision möglich ist.

Die Fälle sind: II. 3. 13. 39. IV. 13.

c, die lyrische (weibliche), hinter der vierten unbetonten Silbe. Diese Cäsur steht bei ihm nur wo entweder das erste Versglied konsonantisch auslautet oder das zweite konsonantisch anlautet, also wo Elision ausgeschlossen ist.

Die Fälle sind: I. 10. II. 11. 18. III. 31. 33. IV. 11. 27.

Unbetontes e hat vor Vokal nie Silbengeitung, auch nicht in den geteilten Spielen.

III zeigt einige grammatische Reime: 25—28. 33—36. 39—40. In VII ist die Cäsur einmal vernachlässigt: von Ugo in Vers 42.

IV, V und VII haben coblas unissonans, die übrigen coblas doblas.

## 6. Zu den Sprachformen.

Für die Sprache ist aus den kurzen Stücken nicht viel zu entnehmen. Ich konstatiere, indem ich auch die geteilten Spiele heranziehe, Folgendes.

Im Reim ie fehlt ie aus iee III; nur foïe aus foice gebraucht

Jehan d'Archies V. 6.

lui reimt zu i IV. 34.

Nasales e reimt mit nasalem a: I, II, V, VI.

s und z sind geschieden I. VI; doch sind mercis I. 12 und

engiens VI. 30 durch den Reim gesichert.

Von einzelnen Formen erwähne ich: mi (für heutiges moi) III. 37 ne le unkontrahiert II. 23 vo baillie III. 19 neben nostre seignor III. 7 pri IV. 31 Akk. riens VI. 26.

Die 2 Pl. Fut. geht auf ez aus VI.

Zum Vergleiche sehe man nach was Wilhelm Mann, Ztschr. für Roman. Phil. XXIII 110—113, über die alte Sprache von Reims sagt.

Zu der Provenzalischen Tenzone (VII) sei Folgendes bemerkt. In den Reimen sind die Endungen itz und is gleich gestellt.

Die Flexion ist an mehreren Stellen verletzt: nämlich Akk. statt Nom. steht 31 tenen 40 gen.

Nom. statt Akk. steht 7 hom 25 triatz 26 performitz 3

Französische Formen sind dis (prov. dias) 3 sor (prov. sobre) 38, und, ohne durch Reim oder Metrum gestützt zu sein, pucella 6 (vgl. piucella 13). Vgl. auch die Anmerkung zu 26.

Den vier Minneliedern I—IV habe ich ein Francisches Kleid egeben, während ich den geteilten Spielen (V und VI) ihre übereferte Sprachform belassen habe. In I—III legte ich für die chreibung P zu Grunde; nur IV mußte ich aus dem Lothringischen ransponieren. Einige Doppelformen, z. B. deus und dieus, fert und erai, qi und qui als Nominativ, onc I. 13, ainz II. 16, ainc III. 24, abe ich mit Bedacht stehen gelassen.

Schließlich habe ich mehreren Gelehrten Dank zu sagen. Prof. harles Bonnier in Liverpool hat für mich N. V aus der Hs. I abeschrieben, Chabaneau N. VII aus a, noch ehe Steffens' und Bertonis bdrücke erschienen waren. Die Direktoren der Biblioteca Estense u Modena, Herr R. Bruciano und Herr Carta, haben mir den ext von IV aus H zugestellt. Die Pariser Texte hatte mir 1894 der egabte Romanist Cäsar Boser abgeschrieben, der am 28. Febr. 896 in Paris jung verstorben ist. Zu dem ihm in der Romania XV. 338 gewidmeten Nachruf trage ich nach, dass er auch zu and VII des Moyen âge (1894) mehrere Beiträge geliesert hat. s tut mir weh, dass ich dem durch die Tiese seiner Forschung nd die methodische Strenge seines Denkens gleich sympathischen elehrten nicht einmal mehr einen Händedruck innigen Dankes penden kann! Ausserdem verdanke ich Herrn Archivar E. De agher in Ypern gütige Auskunst über die Gautier de Formeseles.

Der Senior der Französischen Literaturforscher, Herr Professor Guesnon in Paris, der durch seinen Scharfsinn und seine Gehrsamkeit unsere Kenntnis des Arraser Dichterkreises so bedeutend efördert hat, verschaffte mir reichhaltige Zeugnisse über die Cardon us Artois und meine sämtlichen Nachweise über Maielin. Möge im seine durch das Alter ungeschwächte geistige Kraft, die ihn zu einen musterhaften Arbeiten befähigt hat, noch lange getreu bleiben!

## 7. Die Texte.

I

Raynaud 397.

MAR vit reson qui covoite trop haut
et bonement veut estre fins amis.
Por moi le di, cui bone amors asaut,
n'onques nul jor noient ne li mesfis;
5 mes loiaument l'ai servie toz jors,

I. Text nach P. Folgendes habe ich in der Schreibung geändert:

Hs. couuoite — 9 pitie — 12 merci — 14 redout — 16 paine; quel —

5 Tenus — 26 oubli — 28 PMTU<sup>1</sup> garir — 32 doutance — 33 Chancon; igneur — 34 U<sup>1</sup> boen — 36 P qui — 37—40 nach U<sup>1</sup>: 38 lo — 39 mette.

I. 3 CMU<sup>1</sup> cui] KNPT qui, X que, U<sup>2</sup> cun; bone] CMT fine; CKNPX nor — 4 nul jor] U<sup>4</sup> de riens; U<sup>1</sup> mesdis, U<sup>2</sup> forfis

plains de desirs et de douces dolors, dont la dolor tieng a beneüree, quant la meillor du mont ai enamee.

GUErir puis bien, se pitiez ne defaut

o en ma dame, qui tant a cler le vis.

Dieu merci mout que nule riens ne faut
en son gent cors — fors seulement mercis.
Si ne sai je; qu'onc ne li cuis secors.

Car tant redot ses biens et ses valors,
dont ele a tant qu'a tot le mont agree,
qu'a paines cuit qu'ele oie ma pensee.

RIre et joer et amoros senblant
en ai je bien quant je sui devant li.
Mes du proier n'os je fere noient;

20 car, se g'i fail, mort m'avra et traï.
Las! qu'en puis je, se je m'i truis coart?
N'est pas hardis qui par proier depart

Las! qu'en puis je, se je m'i truis coart N'est pas hardis qui par proier depart si biau parler et si douce acointance, ou tant a biens que g'i ai grant fiance.

25 TEnuz me sui de proier longuement
celi que ja ne metrai en obli.
Ci ne aillors ne voi je pas coment
puisse guerir, se mon cuer ne li di.
Merci proier li doi je tenpre ou tart;
30 car, qui verroit son tres sinple regart,

il diroit bien por voir qu'en tel senblance ne devroit pas fins cuers avoir dotance.

<sup>6</sup> N desir, K deliz; C et de tres grant dousor — 7 U² donc; dolor] K ioie; tieng a] U² ting a, KNPX est (—1); MT bone euree, CU² bien (U¹ b'n) euree — 8 quant] KPX car, C ke, N que; U² la muedre — 9 P Marir puis bien, MTU³ Garir puis bien. C Guerir cuit bien. U¹ Bien cuit garir; U² se p. i descent — 10 en] U¹ a; T a fehit — 11 que] CU² quant; que nule] N de ce que; ne] CU²X ni — 12 en son gent cors] M en ma dame — 13 si] CU² se, MTU¹ ce; CU² ieu, T iou; C kains, MT cainc, U¹ cainz, U² cains; KMNTU¹X quis, C quix, U² kis — 14 C ces honors, M ses doucors, T ses doucour, U² sa valour — 15 qu²a] C ke; X a agree (+ 1) — 16 cuit] U¹ croi; U² car poinne mest cant loi en ma p. — 17 amoros senblant] X amoreusement — 18 MT en ai assez; CKNX sui] P uien, MT vieg, U¹ ueng, U² ving — 19 Mes du] KMNPTX merci; proier] M crier — 20 KNPX ma uoit, C mauroit, M maurai — 21 KMNPTX Quen puis ie dex; m¹i] C me — 22 hardis] M sagest, proier] U² pier — 23 KNPU¹X biau] MT bel; U² si bias parleirs; et] U¹U² ne; si douce] N sa bele; X contenance (+ 1); C de bone amor et de d. a. — 24—31 U² fehit. — 24 U¹ de tant m'est bien; biens] MTX bien; C maix tant i ait ke ie dout mescheance — 25 C del pr., P de plorer — 26 KNPX cele; que] MU² cui, XT qui; MT ne quier metre en oubli — 27 je] T ious; pas] KNPXMT mes — 28 cuer] P cors — 29 NP Merci li doi proier; je] KNPX soit; ou] MT et — 30 KMNPTX son uis son dour regart — 31 C dire poroit; KMNPTX por uoir diroit quen si bele s. — 32 U² nan; pas] C iai; U¹ auoir fins cuers; MT ne deueroit (T deuroit, — 1) nus hom a. d.

Chançons, va t'en a mon seignor Erart, mon bon seignor de Briene, qui bien gart 35 loial amor; que ja desesperance ne doit avoir cui loiautez avance.

A Montroial m'en iras d'autre part, si fai savoir le roi de moie part que il, por deu, ne mete en obliance 40 celi qui est roïne de vaillance.

#### II.

#### Raynaud 736.

ROse ne lis ne me done talent
de joie avoir ne de fere chançon;
car la tresbele, a cui mes cuers s'atent,
m'a fet lonc tens renvoisier en pardon.

5 Mes li conforz de sa tresgrant vaillance
m'a finement tenu en esperance
de joie avoir, et se par li ne l'ai,
tot sanz cuidier sai bien que je morrai,

Ire et ennui me font avoir sovent

10 faus losengier, qui ja n'aient pardon!
et demandent por qoi je vois chantant;
mes, se dieu plest, ja n'en savront le non,
de la tresbele en cui j'ai ma fiance.

Mes a grant tort en sont en tel dotance;

15 car qui la voit dire puet sanz delai

qu',,ainz de mes euz si bele n'esgardai."

**NE** me puis mais du tot desesperer, se ma dame me met en nonchaloir;

33-36 nur in  $NPU^1X$  — 34 =  $U^1$  Briene; NPX celui de Brane Braine) et li di que bien gart — 35 que ja] NPX ne en — 36 avoir] PX estre — 37-40 nur in  $U^1$ .

II. Text nach P. Die Handschrift schreibt: 5 confort — 8 morai — souuent — 10 losengiers — 13 qui — 14 doutance — 20 douloir — 22 fas 27 sachies — 28 uouloir

33-40 nach U: 34 U senz - 35 lealment - 36 lox - 37 mette - bon - 38.40 chaingier.

II. I me] P ne, KMNTX mi; KNPX donent — 3 M Quar la vaillanz, Ca li uaillans — 4 lonc tens] C souent — 6 MNPTX fin amant, K fin in — 8 sai bien] CX bien sai, K cuit bien; je] C ien — 9 X avoir fehlt — U fel mesdisant — 11 qoi] KNTX qui — 12 plest] N plex; ja] KNPX M ne — 14 sont] C seux; tel] CKNPX grant; U car por neient en sont red., MT ia mar de ce seron (T seront) en tel d. — 15 sanz delai] M tout is fi — 16 MT quainc; si] C plux, P plus; M si bele rienz ne vi — 17 Ne e puis mais] KMNPTX Je ne me doi; mais] C pais; du tot] U de tot, TT mie — 18 ma dame] KNPX la bele; U fügt hinzu, streicht aber wieder wich Car co plus laim 7 mains a de moi cure (= 21); MT se la bele fait moi son voloir

- qu'ele a pouoir de plus gueredoner

  20 que je ne puis deservir par doloir.

  Mes, quant plus l'aim, et mains a de moi cure,
  si faz con cil qui met eu aventure
  quan que il a, et ne le puet lessier,
  et pert por ce q'il cuide gaaignier.
- 25 TEnir se doit fins cuers a bien amer,
  ne por travail ne s'en doit removoir,
  et sachiez bien q'il ne fet fors guiler,
  qui du partir a talent ne voloir.
  Mes li miens cuers en amor croist et dure,
- 30 ne ja mercis, dont je la truis si dure, n'en ert si loig que ne me viengne aidier, se loiautez m'i puet avoir mestier.

A Choisuel va, chançons, grant aleüre, et di Renart que toz jors sanz mesure 35 aint loiaument et de fin cuer entier; car los et pris l'en rendront grant loier.

Et se li di que il mete sa cure en bone amor, ne de changier n'ait cure la dame bele et bone qu'il tient chier; 40 car bone amor ne doit on pas changier.

#### Ш.

#### Raynaud 499.

Li departirs de la douce contree
ou la bele est m'a mis en grant tristor.

Lessier m'estuet la riens qu'ai plus amee
por damledieu servir, mon criator.

Et neporquant toz remaing a amor;

<sup>20</sup> KNPTX que ne puisse — 21 Mes] C Car; quant] U  $\overline{co}$  — 22 me KNPTX giue — 23 et] N si; le] U sen;  $\overline{M}T$  et (T que) ne si set guaitier — 25 K cuers fehlt; a] P en — 26 ne] MT que; KNPX trauaus; s'en] KNPT. se; removoir] KMNPTX ia mouoir — 27 q'il] U cil — 28 du] KNPTX de voloir] N mouvoier — 29 P cuers fehlt; P amer, CMT amors; U crest en amo — 30 MT ne ia pitiez; MT sure — 31 C ne miert, T niert ia; que] KNP, quel; KMPX mi — 32 C me — 33—40 nur in CU — 33 U Chosue C Choisil — 34 C Renalt — 38 U nait aus neut Korrigiert — 39 U la be 7 bone que il t. ch. C la belle dame la bone ains la tient chier

III. Text nach P. Die Handschrift schreibt: 5 tot — 6 lez — 8 oublie 16 fauser — 17 qui; mort — 18 dolent — 25 PKNX amant — 27 fause — 29 PKNX loiaute — 32 PNX amor, K amour; desse — 33 noublie - 34 oubli — 40 PKN loiaute, T loiautes — 43 moubliez

III. 4 mon] T le — 5 T tous r. en samour

car tot li les mon cuer et ma pensee; se mes cors va servir nostre seignor, por ce n'ai pas fine amor obliëe.

Amors, ci a trop dure desevree

quant il m'estuet partir de la meillor
qui onques fust ne qui ja mes soit nee.

Tote a en li et biauté et valor.

Nus ne s'en doit merveillier se j'en plor,
quant mes cors va fere sa destinee,

et mes fins cuers s'est ja mis el retor,

Dame, en cui est et ma morz et ma vie, dolenz me part de vos plus que ne di.

Mon cuer avez, pieç'a, en vo baillie;

20 retenez le, ou vos m'avez traï.

Dex, ou irai? Ferai je noise ou cri, quant il m'estuet fere la departie de mon fin cuer, et lessier a celi qui ainc du sien ne me lessa partie?

qui sanz fausser pense a ma dame et bee.

25 Cil faus amanz par droit amors mercie des biens q'il a, mes je fail a merci; en losengier et en fausser s'afie, mes je du tot en biau servir m'afi.

Ma loiautez me tout, jel sai de fi,

30 la joie q'ai par reson deservie.

Mout me poise que je onques la vi, quant fine amors por li si me desfie.

Douce dame, cui mes cuers pas n'oblie, ne me vueilliez, por dieu, metre en obli!

35 Ja mes nul jor ne feré autre amie; por dieu vos pri: ne faites autre ami! Mes se je sai que vos gabez de mi; m' amors n'ert pas entiere ne demie, ne ja de moi ne ferez anemi

40 se loiautez ne m'i est anemie.

<sup>6</sup> T car tous, X que tout — 8 fine] T bonne — II T fus, X fu — T tant a en li cortoisie et v. — I3 j'en] T ie — I5 T et li miens cuers; fins fehlt; X est ia mis au r., T est si mis el r. — I6 T que; T tent dame — I7 X das erste et fehlt — I8 NT de uos me (T mem) part dolent — 19 pieç'a] T del tout — 23 N celui — 24 X ains — 32 T fehlt — 27 N se fie — 31 que] K quant — 32 KP defie — KNTX qui, P que — 34 T pour rien — 36 KNPX fehlt — 38 KNPX mort, T lamors; ne] KX mes; X denuie — 40 X loiau (— I); m'i est] nest

Au departir, douce dame, vos pri que ja, por riens que losengiers vos die, ne m'obliëz, et je tot autresi ja mes vers vos ne ferai vilanie.

#### IV.

#### Raynaud 1035.

Pres sui d'amors, mes loig sui de celi,
dont il covient ma joie definer.
Trop m'a lessié dolant et esbahi
que ne la voi n'a li ne puis parler.
Ne ja por ce ne me verrez fausser,
ains atendrai bonement sa merci;
qu'ele set bien mon cuer et mon penser.

Pechié fera, s'ele ocit son ami sanz acheson, qu'ele n'i puet trover.

Si m'aït deus, qu'onques ne fis vers li nule chose qui li peüst grever, dont il me puist sovenir ne menbrer!

Mes tiex ne cuide avoir nul anemi qui tost en a s'il ne s'i set garder.

15 Si sui dolenz c'onques mes ne fui si, ne ma chançons ne me puet conforter: trop m'ont grevé pre et vergier flori et li oisel que j'oi el bois chanter. En son païs ne quier je mes aler,

20 mes mes fins cuers iert adés avuec li, cui il covient veillier et sospirer.

### 41-44 nur in NP-44 N vers vos fehlt

IV. Text nach U. Die Handschrift schreibt: I suix; mais lons suit—2 conuient—5 ceu; uereis faucer—6 ataudrai — 7 quelle seit; panse—8 Pechiet ferat selle ocist son amin—9 sans oqueson quelle—110 mainter—12 mainter—13 Mais teis; anemin—14 que; ait—15 suit dolans; mais—16 chansons—17 greueit preit; florit—18 oixel; bot—19 An; mais—20 mais mes; auoc—22 signori—23 freix—24 mais lai—25 sachies—26 vant; ceu—27 pues celle oure—28 dein gnat; iaus—29 Chanson—30 can—31 gueroit—32 sans—33 ABriennes uoil—34 teinnent—35 que leaumant se ueulent asanbler—36 Anpereris; poieis—37 an; leal amin—38 uareis faucer

IV. I H damor — 2 il] H me — 3 C Trop ma laixiet, U Trop ma laixe, H Car lasie ma — 4 H quant  $\mathbb{R}$  in e uoi — 5 U mi; C uairait; H parle korrigiert  $\mathbb{R}^2$  barser — 7 H pos quele set (bien fehtl) — 8—14 H fehtl — 10 UC quon ques ne li forfis — 11 UC qui (C ne) fust outre son gre — 14 U since sen seit  $\mathbb{R}^2$  — 15  $\mathbb{R}^2$  conques]  $\mathbb{R}^2$  Conkes; H che ne sai che ie di — 16 ne] H ma U mais; ma] H mes; U mi; H puis — 17 H maint mal mont fait — 19  $\mathbb{R}^2$  Chen; son] U lons; je] C ia; C entreir; H nos uenir ni aler — 20 H fis H est ades a celi — 21 H che tant me fait V. et s.

Mar acointai son gent cors seignori
et son biau vis fres et riant et cler.
Ne la voi mes la ou premiers la vi,
25 et sachiez bien que mout m'en doit peser.
Trop me vent chier ce que l'osai amer:
puis cele eure c'a li me descovri
ne me deingna de ses euz esgarder.

Chançons, va m'i, por dieu, et se li di
qu'en moi haïr ne puet riens conquester.
Qui que guerroit, je li requier et pri;
que sanz s'amor ne puis je pas durer.
A Brienne vueil mon conpaingnon mander
que loiaument tiengnent amor de lui
qui loiaument se vuelent asenbler.

Enpereris, bien vos poez vanter en cest païs d'un si loial ami, que ja nul jor ne m'i verrez fausser.

#### V.

## Raynaud 1437.

Cardons, de vous lou voil oïr.

Dites moi ceu ke vos demant!

Lou keil deveis vos plus haïr,
ou celui ke bien loiaulment

sainme par amor vostre amie
et la proie a chief de foïe,
ou celui ki la heit formant
et elle lui tout ausiment?

Jehans d'Archies, soustenir
puis le millor legierement.
S'aucuns hons prie sans mantir
ma dame, et lai voist dosnoiant,
plus ne me puet correcier mie:
celui hais de grignor envie;

<sup>22</sup> U ians; H seignoril — 23 U biaus; riant] C uermoil — 24 H Ne H primes — 25 que] C ken; U m'en fehlt; H me poet greuer — 26 Trop] Molt; l'osai] H io los — 27 H qainc puis cel iorn — 28 U regairder — 38 H fehlt — 31 je] U por — 33—38 C fehlt — 34 U leamant, e aus corrigiert.

V. I C Chardon — 2 I dites (moi fehlt) ceu ke je; I demans — I aime; C amors — 6 la] C li — 7 I kil — 9 C Iehan, I [] ehans; d'Archies] larchis ie — 10 C le puis (+ 1); C bien l. (+ 1) — 11 C hons fehlt — I uoit desuoiant

15 ke de nulle autre rien vivant ne me poroit correcier tant.

Cardons, trop mal saveis chosir la maniere de vrai amant. Si me dont deus d'une joïr, 20 je lai croi si antierement k'elle est de tous biens si garni ke ne feroit te il vilonie

- k'elle est de tous biens si garnie ke ne feroit te il vilonie ke vers moi eüst cuer chainjant. Ceu k'elle heit, hais duremant.
- 25 Jehans d'Archies, par soffrir avient a dame honte grant. Plus ne vos puet por voir traïr ke soffrir k'on la voist priant. Ne mainteneis pas la folie!
  30 Issiés de morteil jalousie!
- 30 Issiés de morteil jalousie! Ke trop parleroit laidement langue ke li diroit sovant.

Hanris de Bair, qui cortoisie et valor et chivaillerie

35 et amor maintient leaulment, proi k'en faice lou jugement.

> Jehans, bel m'est ke il lou die. Gautiers de Formesele aïe l'an faicet de son esciant.

40 Jugier les doit qui les mals sant.

#### VI.

Raynaud 1822.

Gautier de Formeseles, voir me respondez d'un ju parti! Proié avez et main et soir cele qu'or vos tient a ami:

<sup>15</sup> I plus ke de nul autre v. — 16 tant] I mies — 17 C Chardon; tro C tres — 18 de] C dou; vrai] C iuai, I urais; I amans — 19 me] I man 22 ke] I kelle (+ 1) — 23 CI kelle enuers moi (+ 1); I eut cuer chaingiet 25—26 lauten in C: Iehans dairchiers il auient moult souent. ke per soffi uiennent damaige grant. — 25 I d'Archis (— 1) — 26 I a fehlt — 27 I p fehlt; C poeis (por voir fehlt) — 28 I ke de soffrir (+ 1); I uoit — 30 I d mourteil — 31 I ke i p. longement — 32 I l. celle i chairoit s. — 33 Henrit — 34 C fehlt; valor] I auoir — 35 C amors — 36 I proie ke fe 37 bel] C biauls — 38 I Gautier; I del Fornir celle, C de Former C aide — 39 de] I a — 40 les] I lan; I lou mal

5 .vi. ans de li toz biens avrez, aprés par mesfait le perdrez, u .x. ans de s'amor soufrir et puis aprés toz jors joïr.

Cardon, sachiez qu'a mon pooir

avrai mout tost le mieuz choisi:
mout aim mieuz longe paine avoir,
que trop hasters m'eüst trahi.
Trop seroie desesperez,
s'a .vi. ans m'estoie acordez;

mieuz aim .x. anz ou plus languir
por avoir joie sans faillir.

Gautier, sanz faillir n'est ce pas, la joie que desirrez tant; que bien savez; plus que le pas 20 convient aler gent de jovant. Coment amera anciiens qui or refuse toz les biens?

N'est mie trop soupris d'amer qui .x. anz se puet consirrer.

25 Bauduïn d'Aire, qui les biens d'amors atent sor tote riens, preig por jugement demander: il le dira bien sanz fausser.

Gautier, Maielins iert li miens, 30 qui sanz faintise et sanz engiens a mis son cuer en bien amer. Por ce m'i doi bien acorder.

## VII.

#### Bartsch 114.

N Ugo, chauzetz, avantz qe respondatz:
d'una domna, joven, d'avinen ris,
qel jois d'amor ha assiza mainz dis,
e vol ades far lo a voluntatz,
5 e es plazentz, de corteza semblanza;
o d'un'autra, pucella ses doptanza,
q'envers nul hom no'n volc far covinen;
amares la un an ses jauzimen?

<sup>19</sup> pluz - 26 rienz - 30 engienz

VII. 2 das zweite d' fehlt - 3 qil; cliz - 4 lo a] sa - 7 qenver

Cardos, ades mi tengra per pagatz

10 de la domna, e no'n fora marritz,
per qe fossa totz mos volers complitz.
Mas d'una ren faria granz foudatz:
s'en piucella agues mes m'esperanza,
qe jorn e nueg mi tengues en balanza,

15 on non pogues trobar acuillimen.
Mais am estar ab joi q'ab marrimen.

N Ugo, chauzit avetz zo qe vos platz;
mas mais prez'om la blancha flor de lis
e la roza qan lo jorn s'esclarzis

20 qe qant lo chautz ha los botos serratz
e li aura l'estrampis e l'avanza.

Non puesc aver ira ni malananza,
pos la bella mi ten per plus valen,

g'a cap d'un an vol complir mon talen.

25 Chardos, ben sai qel meillor hai triatz;
q'enanz volgra un chastel performitz,
ont ieu m'istes ab joi d'amor garnitz,
q'ab un autre qi non fos fabrejatz,
on non pogues trobar nulla acordanza,
30 ni non saubes joi d'amor per uzanza.
Anz am estar de ma dona tenen
q'atendr'un an et estar en enten.

Tant es valentz e plena de bontatz
na Vermeilla, on bos pretz es assis,

35 qe tuit dizon: "Flors es de paradis",
qe sa color te l'ivern e l'estatz.
De sa valor non podon dir esmanza;
sor totz bos pres creis lo seu benananza.
N Ugo, ses plag, q'il jutgel partimen:

40 zo qen dira creira ben tota gen.

Adonc fora de gran joi destinatz,
e non temera q'ieu ben non fenis,
s'ella degues escoutar los meus ditz.
Qe sos rics pretz per lo mond es prezatz,
45 e gaug entier de gran cor ses mesclanza
pot albergar en leis per amistanza.
Chardos, ben voill q'ill fassal jutgamen.
Meillor nou sai en lo segle viven!

<sup>9</sup> Car des — II porqe — 12 faria, f aus s korrigiert — 13 puicella — 16 Mais am] per quam mais — 18 mas maiz — 24 voi] uoil — 25 qel] qet — 33 bontat — 36 lestat — 38 lo] la — 39 qel iutgel partamen — 43 los lo — 44 es prezatz] fehlt — 45 ses mesclanza] segues lanza

## Anmerkungen zu den vorstehenden Texten.

I. t, 8 Der Dichter spielt an den hohen Rang der von ihm iebten Dame an.

22 depart "verscherzt".

36 cui loiautez avance "der den Treue fördert", natürlich der ehter selbst.

II. 16 Über *que* als Einleitung direkter Rede vgl. Tobler Verm. tr. I<sup>2</sup> S. 264.

III. 23 Aus dem umschriebenen Genetiv de mon fin euer ist ein kusativ le zu lessier zu ergänzen, vgl. Tobler I<sup>2</sup> S. 112.

V. 19 "So wahr mir Gott geben möge, mich einer Bestimmten,

ich im Sinn habe, zu erfreuen."
32 "die es ihr oft sagen würde", die ihr die Liebeserklärung

widerholen würde.

VI. 7 Gemeint ist wohl: "oder ist es besser zehn Jahre lang

e Liebe zu entbehren ..."
27 "um ein Urteil von ihm zu erbitten".

VII. 21 "und wenn die Luft sie entstellt und welken läfst."
campir von estramp (schielend,) schief, häfslich.

26 performitz ist offenbar das Französische parforni.

28 f. "als bei einem andern Schlofs (d. h. als wenn ich ein dres Schlofs hätte), das nicht fertig gestellt wäre, wo ich kein werständnis finden könnte, und das Liebesfreude nicht aus Errung kännte."

41 "Dann wäre ich vom Schicksal mit großer Freude bedacht" gewöhnliche Konstruktion von destinatz).

## Eigennamen.

Aire, VI. 25, die Stadt Aire bei Saint-Omer, im Dép. Pas-deais. Siehe Bauduïn d'Aire.

Archies, sieh Jehan. Bair Bar, sieh Hanri.

Bauduïn d'Aire VI. 25, von Gautier de Formeseles bestellter liedsrichter. Nach Brak. Ch. II. S. 38 ist er vielleicht der selbe, in Raynauds Nummern 155. 692. 1888 Le tresorier d'Aire gent wird. Dagegen ist einzuwenden, das Bauduïn d'Aire seigneur Relchin (Heuchin) in den Chartes de Saint-Bertin p. p. Haigneré, nt-Omer 1876, N. [229. 323.] 651. 689. 690. 691. 692. 710. 3. 1164 vorkommt. Die hier in [] gesetzten Nummern, Urden von ungefähr 1158 und 1181, dürften sich auf ein älteres glied der gleichen Familie beziehen. Die folgenden Urkunden i von 1223, von 1226 in welchem Jahre Bauduïn d'Aire gegen Albigenser ins Feld zog, und von 1243. In der letzten, von 15, wird er als verstorben erwähnt. Vgl. auch Maielin.

Briene I. 34, Brienne IV. 33, jetzt Brienne-le-Château oder

enne-Napoléon im Dép. Aube.

Eine Généalogie de la maison de Brienne geben Du Cange, Histoire de l'empire de Constantinople, Paris 1657, S. 317, und Buchon, Recherches et matériaux . . ., Paris 1841, Tafel V. Über andre Brienne im Orient vgl. d'Arbois IV. 264. Sieh auch dessen Catalogue d'actes des comtes de Brienne 950—1356 in der Bibl. de l'École des chartes XXXIII. 141 fg., und Bourgeois, Histoire des comtes de Brienne, Troyes 1848.

Cardon V. 1, 17 (Var. Chardon) VI. 9, Cardo VII. 9, Chardo 25, 47. Vgl. auch die Formen der Handschriften, oben S. 130-132. Ich kann den Dichter nicht urkundlich nachweisen. Herr Archivar L. Demaison schreibt mir aus Reims, dass der Name Chardon de Croisilles in dortigen Urkunden nicht vorkommt. Der Name Cardon (Chardon) ist häufig in Artois, auch in Arras selbst, er steht z. B. in Baude Fastoul's Congiés V. 147. Allein für das XIII. Jahrhundert führt Herr Prof. Guesnon aus dem Nécrologe de la Confrérie de la Sainte Chandelle an: Cardonus Raol 1215, Cardonius Wautiers 1225, Cardonis feme Huon 1227, Cardululs Giles 1241, Cardons Jacobus 1257, Pro Cardon Raoul 1274, Cardonio Colars 1279, Pro Simone Cardon 1280, Pro Stefano Cardon 1282, Miles Cardons 1288; und ferner: On voit par une charte originale d'avril 1203 (Chambre des Comptes de Lille) que Gilles, châtelain de Bapaume, seigneur de Beaumetz, avait vendu à Nicolas le Noir et à Girard son fils, bourgeois d'Arras, la terre de Croisilles qu'il tenait de Guillaume avoué d'Arras, seigneur de Béthune. Parmi les témoins figure Jean Cardon. Vgl. auch Tarbé Ch. XXIV. XXV.

Ein Dominus de Croissilles steht unter den Milites banerii regis Navarre (Bouquet Rec. XXIII. 768 D. Longnon, Doc. relatifs au

comté de Champagne, I. 438 B).

Choisuel II. 33, jetzt Choiseul bei Chaumont im Dép. Haute-Marne. Vgl. Renart.

Croisilles vgl. Cardon und oben S. 130-131.

enpereris IV. 36, Marie de Brienne, die Gattin Balduins II, (1237—1261 Kaiser von Konstantinopel, gest. 1272 oder 1273), mit dem sie in kindlichem Alter bereits 1229 verlobt und 1234 (Art de vér. l. d. in 80, IV. 320) vermählt wurde. Sie lebte noch im Mai 1275 (Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de France, 3° éd., Amsterdam 1713, S. 229 AB; Du Cange, Histoire de l'empire de Constantinople, Paris 1657, S. 189—190; Du Bouchet, Histoire généalogique de la maison royale de Courtenay, Paris 1661, S. 65—87; Hist. litt. XIX. 219—228). Siegel mit dem Bildnis der Marie de Brienne sind abgebildet bei Schlumberger, Mélanges d'archéologie byzantine I, Paris 1895, S. 99, und bei Buchon, Recherches et matériaux Bd. I, S. 26, Tafel II N. 4.

Erart de Briene I. 33. Gemeint ist Erart von Brienne, Herr von Rameru, gestorben nach 1243. Er war seit dem Ende des Jahres 1214 mit Philippine verheiratet, der Tochter des Grafen Henri II. von der Champagne und der Königin Isabelle von Jerusalem. Über sein Leben vgl. Bibl. de l'Ecole des chartes XXII. 447—449; Longnon, Livre des Vassaux, Paris 1869, S. 260; d'Arbois VI. 226.

Formeseles Formesele, vgl. Gautier.

Gautier de Formeseles VI. 1 (Formesele V. 38), der bei Ypern gelegene Ort heifst jetzt Voormezeele. Cardon fordert Gautier zu einem geteilten Spiel (VI) heraus, und ernennt ihn zum Schiedsrichter eines andern (V). In den Urkunden kommen mehrere Gautier de Formeseles vor, über die mir Herr Archivar E. De Sagher in Ypern freundliche Auskunft erteilt hat. Bei Seite lasse ich den Abt gleiches Namens von Bergues-saint-Winoc (er wurde Abt nach 1242 und war es von 1247 bis 1254†); ebenso den Schirmvogt der Abtei, der in Urkunden des XII. Jahrhunderts vorkommt. Wir haben es vermutlich zu tun mit Wautier de Formeseles oder Waltherus miles dominus de Formeseles, der in Urkunden von 1207 bis 1236 vorkommt. Er wurde bei Bouvines von Philipp August gefangen genommen, aber gegen Lösegeld 1217 freigegeben. (Pertz Mon. hist. Germ., Scr. XXVI. 749, Anm. 10). Urkunden über ihn finden sich in folgenden Werken, in denen man sie mit Hilfe der Indices leicht auffinden kann: Chronicon Vormeselense per F. V[an de Putte] et C. C[arton], Brugis 1847; Documents relatifs à la Flandre maritime p. p. de Coussemaker in den Annales du Comité slamand de France V, Lille 1860; Cronica et Cartularium monasterii de Dunis, Brugis 1864; Léopold van Hollebeke, L'abbaye de Nonnenbossche.. près d'Ypres, Bruges 1865; Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre, Paris 1873, beschreibt unter Nummer 1734 Gautiers Siegel an einer Urkunde von 1228; Chronique et Cartulaire de l'abbaye de Bergues-saint-Winoc par Alex. Pruvost, Bruges 1875-1878, 2 Bde. Vgl. auch Maielin.

Hanri de Bair (Lothringisch für Bar) V. 33, Schiedsrichter der Tenzone. Nach Tarbé Ch. S. XVI ist es Graf Henri II de Bar-le-duc (1214—1240). Er nahm 1237 mit Thibaut das Kreuz und kam 1240 vor Gaza ums Leben. Vgl. auch Brak. Ch. II. S. 39. Henri verheiratete sich 1219. Nach Moréri, Dictionnaire, Art. Bar, hatte er einen jüngeren Sohn Henri; doch wird nicht dieser, sondern der Vater gemeint sein.

Jehan d'Archies V. 9. 25. 37. Er fordert Cardon zum geteilten Spiel auf. Vermutungen über ihn spricht Tarbé aus, Poètes de Ch., Reims 1851, S. VII—VIII. Vgl. Brak. Ch. II. 38, Anm. 3, Dinaux IV. 408—411 (wo die aus Le Carpentier, Histoire de Cambrai II. 663, mitgeteilte Grabschrift eine plumpe Fälschung ist). Es ist mir nicht gelungen diesen Dichter in Urkunden nachzuweisen. Ich teile nur mit, was ich angemerkt habe. Jean III. d'Arcis-sur-Aube. starb 1219 (oder nicht lange nachher), Jean III. findet sich seit 1247 und starb 1278. Jener wird von Jean des Preis Johan d'Archies genannt. Ich verweise auch auf den Stammbaum der Herren d'Arcis-sur-Aube bei Ernest Petit, Histoire des

ducs de Bourgogne, Bd. V, VI. Stammbaum. Ein Jean d'Arcis-sur-Cure kommt 1190 vor (Ernest Petit a. a. O. III. 43), ein d'Arsie, dem P. Paris den Vornamen Jean gibt, Hist litt XXIII. 655 (vgl. Giles d'Arsies S. 670, dazu d'Arbois IV. 313, Anm. b). Vielleicht trifft die Vermutung des Herrn Professor Guesnon das Richtige, der mich auf die hennegauischen Ortsnamen Harchies (bei Condé, aber im heutigen Belgien) und Herchies (bei Lens) aufmerksam macht, nach denen auch Familien benannt sind. Diese Formen, Harchies und Herchies, finden sich schon im XIII. Jahrhundert; de wird gewöhnlich nicht vor ihnen apostrophiert, doch vgl. die Form Archies bei Vinchant, Annales de la province et comté du Hainaut, I, Brüssel 1848, S. 315, und über die Familie Harchies bei de Reiffenberg, Mon. pour servir à l'Hist. des prov. de Namur . . . 1 p. 680.

Maielin VI. 29, von Cardon ernannter Schiedsrichter. Nach P. Paris, Hist. litt. XXIII. 537, wäre vielleicht *Mahieu de Gand* gemeint, vgl. dazu Brak. Ch. II, S. 38, Anm. 1; indessen brauchen wir Maielin gar nicht unter den Dichtern zu suchen. Herr Professor A. Guesnon in Paris hat die Güte gehabt, mir über Maielin folgende

Nachweise zu geben.

"Je vous signale une famille de Meteren (village du dép. du Nord, arr. d'Hazebrouck, canton de Bailleul). On rencontre les deux frères de Metres, Boidin et Maielin, artisiens, dans l'expédition du prince Louis (depuis Louis VIII) en Angleterre en 1216 (voir Franc. Michel, Hist. des ducs de Normandie, Paris 1840, in 80, pp. 166 et 175). Voir aussi L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste nº 1615, année 1215. On retrouve le chevalier Maelin de Meteren en 1226 et 1227; puis en 1229, avec sa femme Elisabeth, donnant décharge d'une obligation à Robert, avoué d'Arras. sieur de Béthune et Tenremonde (J. de Saint Genois, Inventaire .. des chartes de Rupelmonde, Gand 1843-1846, in 40, no 36). On le voit ensuite connétable de Flandre en 1242, 1246, 1250. Son fils Maielin II (son successeur dans cette charge) est mentionné en 1256, 1260 etc. Balduinus de Arya et Maelinus de Meten figurent ensemble comme témoins dans une charte de Thomas comte de Flandre et de Hainaut, datée de Compiègne, d'août 1238 set non de 1258] et analysée dans l'Inventaire sommaire des Archives du Pas-de-Calais, où se trouve l'original de la pièce (Série A, t. I, p. 14, col. B).

D'autre part, Mellin de Meterne et Wautier de Formezelle figurent ensemble dans deux documents de 1226 et 1227. Suivant l'un, datum Insulis anno dom. MCCXXVI feria V² post festum b. Luce, ils terminent, comme arbitres, un différend entre la comtesse Jeanne et le connétable de Flandre au sujet de terres à Alost. Par l'autre, actum apud S. Amandum anno domini MCCXXVII feria V² post festum b. Laurentii, Michel de Boulers, connétable de Flandre, déclare avoir remis au bailli de Gand des terres appartenant à la comtesse de Flandres selon le dire dudit Michel, de M. de Meterne

et de W. de Formeselles. (Chambre des Comptes de Lille, orig.) Invent. de Denis-Godefroid.

Les sceaux de *Mathieu de Meteren*, en mars 1228, et de Jean son fils en 1237, ont été catalogués par Demay, Inventaire des sceaux de la Picardie, n° 459 et 460."

Marguerite in I. im Akrostichon genannt. Wahrscheinlich Marguerite de Bourbon, Tochter Archambaud des VI. (auch als IX. gezählt) und der Beatrix von Montlucon (d'Arbois IV. 256) oder von Mello (Chazaud bei De La Mure, Histoire des ducs de Bourbon, III B 143). Sie verheiratete sich am 22. September 1232 (d'Arbois IV. 256) mit dem Grafen Thibaut von der Champagne, der nach dem Tode König Sanchos VII. von Navarra (gestorben 7. April 1234, vgl. d'Arbois IV. 268) König dieses Landes wurde. Mit Anspielung an die Königswürde ihres Gatten, dem er das erste Lied widmet, nennt der Dichter sie roïne de vaillance I. 40 und im Akrostichon des zweiten Liedes roïnete. Sie starb in Provins am 12. oder 13. April 1258 (d'Arbois IV. 363).

Marie de Brienne, sieh unter enpereris.

Montroial I. 37, Monreal, Burg der Könige von Navarra, fünf Wegstunden südöstlich von Pamplona.

Renart de Choisuel, II. 34. Gemeint ist Renart III Herr von Choiseul 1229—1239†. Vgl. über ihn Tarbé, Ch. 1850, S. XXV. XXVI. 131 und Blondel S. 89, d'Arbois VI. 279. Seine Frau Alix de Dreux ist zur Heldin eines Romans gemacht worden (vgl. Art de vér. l. d., 8°, XI. 464—465). Sie war eine Schwester der Frau des Henri de Bar. Vgl. auch oben S. 136.

roi I. 38, gemeint ist Thibaut IV. Graf von Champagne, I. als König von Navarra. Näheres oben unter *Marguerite*.

Ugo VII. 1. 17, 39, Provenzale, Dichter an dem geteilten Spiele. Gröber, Grundriss II. 664, vermutet unter ihm Uc de Saint Circ.

Vermeilla, na V. VII. 34. Versteckname (senhal) für die Schiedsrichterin der Provenzalischen Tenzone.

#### Nachwort.

Den Anstoss zur Veröffentlichung der vorstehenden Untersuchung, die ich im Wesentlichen schon vor einigen Jahren abgefast hatte, gibt mir eine Abhandlung von De Bartholomaeis in Monaci's Studj romanzi IV S. 261—297 Il troviero Chardon de Croisilles. B. will unserm Dichter nur zwei Lieder zuschreiben, das I. und das IV. nach meiner Zählung. Er hält für möglich, dass Lied I die Königin Eleonore von Frankreich feiert, die sich im zweiten Kreuzzug in Palästina besunden hat. Unter der Kaiserin des andern Gedichts (IV) vermutet er die zweite Gattin Kaiser Friedrich Barbarossas, Beatrix von Burgund (1156 mit ihm ver-

mählt). Dass B. die beiden Gedichte mit Varianten abdruckt, habe ich oben S. 131. 132 angegeben. Ich bemerke hier nur, dass diese Gedichte auch nach ihren sprachlichen Merkmalen so früh nicht angesetzt werden können. Die Zusammengehörigkeit der vier Minnelieder hatte schon Gröber (im Grundriss II, S. 675) richtig erkannt.

Wenn B. glaubt (S. 262), Chardon de Croisilles könne aus der Familie der Herren von Croisilles (bei Arras) gewesen sein, so scheint dagegen zu sprechen, dass von diesen keiner den Namen Chardon führt, dass Chardon überhaupt kein Vorname ist. Vgl. über dieses Geschlecht das Dict. hist. et arch. du dép. du Pas-de-Calais. Arrondissement d'Arras, tome II, Arras 1874, S. 60 f. Über einen Minnesänger aus der Familie de Croisilles handelt Guesnon im Moyen âge 1902 S. 155.

Neuerdings hat Fiset in Vollmöllers Romanischen Forschungen XIX S. 473. 512 über unsere Tenzonen gehandelt; doch sehe ich

keinen Anlass hierauf einzugehen.

H. SUCHIER.

# Appendice all'articolo "Dei continuatori del lat. ille ecc." (V. Zeitschr. XXX, 11-25, 438-454 sgg.)

Fo' seguir qui i preziosi materiali che per Castro de' Volsci, paesello della provincia di Roma sul confine col napoletano, mi manda con cortesia di cui gli son gratissimo, il Profre C. Vignoli da cui s' aspetta una bella grammatica di quel dialetto. - L' jotizzamento di L- iniziale e di -LL- intervocalico, nelle condizioni che vedemmo, è pur del castrese: L-I. lacu, lardo, latto, lampona; lietto, liévoto, lieggo, lepro, leua; luogho, luongho, longa; lengua, lena ligna; - lauá, lauannára; lettine, lenticchia, leuá; lentáne, lensuóle o renz-; lupine. II. Ijume, ljuma, ljuna, ljuće, ljúćera o ljućercantina lucciola, ljuštre, ljupe \*lūpu; ljima, ljine [ljibbra lībra, ljibbre 'libro' (pl. ljebbra), <sup>1</sup> ljibbərə 'libero']; ljunədi; ljimónə. Strano ljummə lümbu coi derivati ljummittə e ljummata (a Sora, regolarmente, lummə, lummétta); 2 lo si potrebbe chiarire dalla analogia di ljuma, ljuma e sim., o, forse meglio, da assimilazion sintattica: lip \* lúm-, lip lpúm-. -LL- I. bella, corvella (plur. di corvictio), vutella (plur. di vutictio), ecc., chella, nguilla; pella, bella; macellara pl. di maciella), curtellara (pl. di curtiélie); - ballá, macellare, pullástre, bellézza; vallóne, allóra; la. II. caválja, jálja gallu, anielja, bielja, cancielja, cielja [au]cellu, capilje, pištilje, cane puzzilje, chilje, rilje, cuolje; pulje 'polli'; - caljina, muljica 'mollica', moljicuro \*molliculu ombel.; ciljútéo '-uccio'; - lje 'lo, i' (alja, culja 'con lo', ecc.). III. chella quella cosa, ella ecco li; - alloší in quel modo li; lo (allo, dollo, cullo, polle, dallo), tu le sé 'tu il sai'; - dicénnele 'dicendolo', ficiatevélle fatevelo. In politico crivello abbiam forse altro suffisso (-īciu); 3 strano, ma non inesplicabile, puljitro 4 (da púljo pullu?). - Il -L- intervocalico è invece sempre intatto, anche davanti ad -I, nel castrese: palo 'palo,

¹ Come conciliar l'e di questa forma che accenna all'  $\tilde{i}$  del class. l'ibrum con il  $\tilde{U}$ - che parla di f´?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M' avvedo, un po' tardi, che l' -étte della voce sorana non può essere -ĭttu ma è \*-ĕttu (v. lette lĕctu, pette pĕctu); va perciò col calabr. -ièttu di caprièttu, it. capretto, ecc. che il M. Lübke in R. Gr. II § 505 spiegherebbe da influsso letterario, cosa che non mi persuade davvero.

<sup>\*</sup> O vi potrebbe entrar lfciu.

<sup>4</sup> L'i romanzo, da è tonici cui segua un -ŭ od un -f d'uscita non intacca naturalmente il / (cfr. gli arpin. cellitte, pellitre, i canistr. cellitto, pollicco, ecc. a p. 21 sgg.).

pali', e così pile, mile, file, peparuóle, mule. Fa eccezione la voce ljiva col deriv. ljivita, e il ritrovarla qui, come già a Sora, Arpino, ecc. (v. a p. 16), mi rafferma sempre più nella idea che vi si tratti di aferesi antica; vero è che le sta vicino un aljománo animale, ma potrebbe anch' essere un 'animaglio', da animalia (v. il port. almálho, ecc.; Parodi, in Romania XVII, 53). Del resto, i soliti esempii di -L- rotacizzato: faciuoro, curo, ljúccora, túmmoro, moljicuro e pricura, diávura. - La distinzion minuta, finissima, fra sostantivo neutrale e mascolino è anche di Castro. L'articolo le v'accompagna tutto ciò che è astratto o indeterminato, senza eccezione; quindi la bena, la mala, la rusa, la nira, la fa il fare, la dica il dire, e pur la rassa il grasso, la larda, la rana il grano, la fiérra, la fila (plur. la fila) "materia ridotta a filo o ammasso di filo" di contro a Ĩjə filə (pl. Ĩjə filə) "gugliata, pezzetto di filo", lə fuộchə "il fuoco elemento, uno degli elementi", di contro a lio fuocho "legna, o altro, che arda": va a tóljo lo fuócho 'vai a prendere un pó di fuoco, una brace, un tizzo' ma appiccia ljo fuocho 'fai un fuoco, per esempio, con qualche legno nel focolare'. - Meglio, peggio, meno suonano melio, pejo (peggo), meno; abbiam cioè ancora qui i normali continuatori delle forme nominativali melior, pejor e minor. -Quanto ai neutri, delle eccezioni che già notammo a Sora, riappajon qui metra, 'nférna, valéna, vera, vela, vetra, ore; una manca, notevolissima, sapúlcra (sepülcrum); due se ne aggiungono ma di poca importanza, unguénte e terréne (a Sora e Arpino terrine). Affatto normali sono špierchia (plur. šperchiara), 'ngeña, carvielja, caštielia, macielia (pl. macellara), scarapielia, fierra, cienta, mumenta, štruménta, čiéla, fiéna; - číta acetum, pisa, siva, titta, signa (e pur segna), pire; - ranzuóla, uova (pl. ova), uócchia, jinuócchia, finuócchia, uólja, suórva, uória hördeum (e órza, voce rec.), cuolja, uossa (pl. ossa), puoche; - vute, muste, piúmme. A lato di folje che vi dice il cotidiano giornale, si ha un la fuolija s. plur., foglie di cavolo, che va con l'alatr. le fólja e col sor. la fóla, mangime, i quali, ora che ci ripenso, ci continueran la tonica di folium, di cui il v. lat. fŏlia, sost. singolare, non è che il plurale.<sup>2</sup> — Nel castrese, eccu non è un avverbio di luogo ma l'it. ecco tal quale; codesto -u che può parere uno scoglio a chi abbia presenti i melia, peja, mens lasciati or ora, non pregiudica affatto al mio ĕcc(h)ŏc. Castro confonde -o -o ed u finali in un medesimo suono ch' è di regola -e, ma è -u 3 se gli precede una consonante gutturale; di contro a quatto quattro, vanno \* oguanno, chesso codesta cosa, vevo 'bevo', ama 'amo', pele pilo, baña io bagno, tolja tolgo, ecc., liévata, larda, Ĩjinə, chissə codesto, Ĩjupə, capə, ovə, pilə pĭlu, túmmərə, pirə pĭru,

<sup>1</sup> Pep-erone, con altro suffisso (-arolu).

² Secondo la norma è il teram. fojja, plur. li fujja i cavoli (v. jocha jõcu, pl. jucha).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Propriamente "un suono sfuggito, più cupo che non l' »", secondo m' avverte il Prof. Vignoli.

siño, ecc., pur tra i pochi materiali che ho sotto mano, noto viéngu, tiengu, dicu dico.1 Che in eccu si tratti di -o finale, risulta, non occorre notarlo, dalla qualità della tonica (e). - Le voci per "qui", "costi", "li" sono jocche (ajócche), jesse (ajésse), allóche; come a Sora, nel Molise, ecc., essa ed ella dicono "ecco costi", "ecco li". La particola -ta o -cia (v. a p. 449), affissa ad jocche, jesso e all'ipotetico jello che fu certo ecclissato da allocho come il sor. \* ella da locha,2 dà loro, come a Castelluccio di Sora (p. 450 n. 2), una certa indeterminatezza: non più "qui", "lì", "costì" ma "per di qui", "per di lì", "costì attorno". Dello juoc(») di Castelluccio io già dubitavo fosse cosa diversa dal loco di Rieti, Aquila, ecc. (v. p. 12 n. 4); il castr. (a) jóccha che vive accanto ad allócha ce ne dà la certezza. Ma che saran mai codesti juóc(2), (a) joccha? Che lo j- di (a) jóccha sia puramente prostetico, che alla ricerca dell' etimo si debba muover da óccho, ci mostra (a)jésso, sor. ésso. Nel castrese, o non può aversi che da o ū tonici cui segua vocal finale diversa da I e da -U (v. cipólla, vallóna, 'mpóna di fronte a rusa, 'mpúnana); 3 un \*hūccue andrebbe dunque a capello, ma sol le forme che verran fuori quando quella miniera d'oro ch' è la campagna romana, sarà stata scavata per intero, potranno dire se la mia è più o men che una ipotesi. Qui mi si lasci difendere l' \* hucc (huc della poesia e dei lessici). Ho detto nella seconda parte, a p. 445, com' io non creda col Lindsay che hoc e huc siano due momenti nella evoluzion fonetica della medesima voce; non foss' altro, per la ragione che hoc vive ancora in più d' una voce romanza, laddove jugom, \*lupos e simili son dei fossili per lo stesso latino. Ne viene che la fase \*hod-c(e) la quale spiega in modo così luminoso la lunga di hōc (\*hŏcc), non valga a mio parere per hūc; ma che ancor qui, quale si sia l'origine di hüc, illüc, istüc, si tratti di vocal lunga per posizione e non per natura, in altre parole che codesto -ūc non sia che l'espressione grafica di un \*-ŭcc, a me par certo, anche per questo che, come hoc ha a lato hoccine, huc ha a lato huccine.4 - Il doppio -l- di allócha è anch' esso prezioso; pareva ristretto al Napoletano, alla Calabria e Sicilia, e riappar qui a confermare il mio sospetto che quelle forme non fossero che gli anelli di una stessa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In protonia pare s' abbia u, invece di s, pur vicino a consonante labiale; v. pullástra, puljitra, puzzilja, vutielja, muljica, munacielja, mumenta, lupina, ecc. come curtielja, šcutella, škulatora, culje 'con lo' (neutr. culla), ecc. In postonia, per quel che sembra, le condizioni alatrine (cfr. a p. 16); moljicuro, prícurs (pl. pricura), diávure, ma túmmera.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La più bella conferma ce ne dà il verolano dove ella vive tuttora, di contro ad ecche, esse, a lato di loke; devo anche questa notizia alla bontà del Prof. Vignoli.

<sup>\*</sup> Lo stesso è dell' e tonico (lat. E Y); v. lena l'Igna, beve io bevo, ma bivs tu bevi, ecc.

<sup>4</sup> Una bella riprova s'avrebbe appunto nella doppia di ajocche di contro alla scempia di allochs.

catena. 1 L' a- sarà da chiarir come in allosi, accusi (v. Ascoli, in A. Gl. XV, p. 308. n. 1); quello di ajóccho, ajésso dev' essere la preposizione a: a \* occho, a \* esso, poi, con i immesso a toglier lo

jato, a jóc-, a jés-, e in fine ajóccha, ajéssa.

Il Profre Vignoli m' avverte ancora che, per quel ch' è di Ceccano, i ragguagli dell' Ive non sono conformi al vero; anche il L- iniziale avanti ad ū, ī, vi si palatilizza, come provan le voci Ĩjuma, Ĩjuna, Ĩjupa. Ĩjuštra, Ĩjima, Ĩjina, Ĩjenadí ch' ei vi ha raccolte. Così i kualu, martelu, beli ricordati a p. 21, son da emendare in jalji, martelji, belji. — Un notevole ljicia līcium egli ha da Veroli, e da Frosinone (Roma) un bellissimo cummiéche cum mecum (v. a p. 445).

Anche i mèjo, pèggio, ardècco di Arcevia (Ancona) che il Crocioni<sup>2</sup> ha fatto male a lasciar nella penna discorrendo dell' E, 3 perchè le voci che s'allontanan dalla norma si dovrebbero sempre notare ancorachè, cosa che non ha nulla di male, la ragion della discordanza non resulti chiara a chi scrive, non offrono veruna difficoltà se moviam da mělior, \*pějjor, ěcc' hoc (v. derèto, -ènno -endo, mèto 'mieto', ecc. di contro a pietto, nierbo, lieveto; § 4). Ardècco è un 'ridecco' (v. arni 'rivenire', arcèje 'raccogliere', Croc. § 20, e, quanto al -d-, M. Lübke, in It. Gr., trad., § 147). avevo cercato invano ne' miei fonti un continuatore del classico isto di cui m' ero valso per postulare l' ipso ch' è, secondo me, la sola e vera base dell' odierno esso; 4 e però non è stata per me piccola sodisfazione il trovar con ellolo 5 ed essolo, tra le forme ricordate dal Crocioni nel § 303, anche èstolo. Come da en (i)llo, en\*(i)sso (en\*ipso), il -N- assimilandosi alla doppia consonante che seguiva, s' avevan \*ello, \*esso, così da en isto facilmente s' arrivava ad \*esto per il dileguar del n avanti al s. Vero è che, il n cadendo, s' allungava per compenso la vocal che precedeva e che gli esiti romanzi conferman tutti la lunga (v. tensa | tesa | it. tesa, fr. toise, ecc.; tonsu | tosu | it. toso, ecc.); ma qui è da badare che al n tenevan dietro non una ma due consonanti e, se a taluno non sembrasse questo un valido argomento, v' è la spinta che ad \* esto doveva venir da \* ěcco, \* ěsso ed \* ěllo, così prossimi ad \*esto per la ragion fonetica e la semasiologica.

Mi spiace di non aver ricordato, toccando di melo, telo, ecc.

4 Un ipsu illu è invece l'esso-il degli ital, lunghesso-il, sovr'esso-il, come prova l' e (v. Ascoli XV, 315) ed e troviam per l'appunto anche ad Arcevia: (at)pesso Croc. § 299 e less. (v. it. appo).

5 Ellolo figura giustamente nel § 4 con derèto e sim., ma senza che il

<sup>1</sup> V. a p. 12 n. 4. Invece di Guittone ch' è un lapsus calami, vi si legga Fra Jacopone.

<sup>2</sup> V. G. Crocioni "Il dialetto di Arcevia", Roma Loescher 1906.

Son ricordati nei § 50, 51, 140, 176; un èca del contado anconitano (ecco con -a sostituito all' -q, come in dreta 'dietro', ecc.) è a p. x. — Di meno che non manca tra gli esempii di e (§ 2), le speciali condizioni fonetiche dell'arceviese non consentono giudizio alcuno (v. sete 'mmece, come seno, pelo).

Crocioni ce ne spieghi la ragione.

a p. 17 n. 1, la spiegazione affatto diversa che di queste forme diè il Parodi in Giornale storico X, 180 sgg. e in Tristano riccardiano (Bologna, 1896) CLXX sgg.; tanto più me ne spiace in quanto che la sua, più che una ipotesi, a me sembra una vera e propria dimostrazione. Di glielo, gliene non essendovi traccia alcuna nei testi più antichi, i quali ci dan per contro li li, li ne, il pernio su cui posava la dissezione proposta dal D'Ovidio viene a mancare. Secondo il Parodi, l'antica lingua non diceva me lo, te lo ma lo mi, lo ti, facendo precedere, come tutti i Romanzi, l'accusativo al dativo; poi si venne a mi lo, ti lo per attrazione di mi ne, si ne e quando questi si furon fatti se ne, me ne per assimilazione, l' e passò, e non molto presto, anche a me lo, te lo. E in A. Glott. XIV 13 l'illustre Professore richiamava l'attenzion degli studiosi su di una voce sommamente preziosa, quell' a. genov. Deilomede -edis ch' è Demerodè in documenti più tardi. E il mezzogiorno? I toscani pórtamelo, pórtamela, diglielo suonano purtammillo, -mélla, dattella a Campobasso, e così dappertutto; anche nel Lazio abbiamo fammillje, -mélla, diććélle 1; così a Rieti, ecc. E ognun vede la gravità di codeste forme; non per la doppia 2 che non offre maggior difficoltà di quella dei tosc. àmeróllo, vèderóllo di contro ad ámalo, védilo, ma per la tonica. Come staccar di fatti l' é di pùrtammélla, decéelle dal -lla, -lle, se codesto e doventa i in purtammille, precisamente come in chille di contro a chella, chelle? Qui non par possibile, a tutta prima, che una dissezione: purtam(m)-illa, purtam(m)-élla, doéé-éllo. Sennonchè, l'attribuire a una parte d'Italia, sia pur notevole, uno svolgimento tutto suo, non par cosa verisimile. Avutisi \*-mello, -mello, -mello (neutr.), la vocal tonica potè esser regolata con la medesima apofonia, e cioè metafonesi, che offriva la facile analogia dei pronomi; e ancora è da riflettere che l'azione metafonetica durò fin tardi, come provano, p. es., gli abruzz. cajje, cajju \* callu caldu di p. 25 (il genov. Demerodé, si noti, è in lettera del 1358, Deilomede -edis sono del 1196-98). Nei lavori del De Bartholomaeis in A. Glott. XV-XVI non vedo notata alcuna traccia della presunta originaria condizion di cose; ma una ricerca, diretta allo scopo, darebbe forse qualcosa e a me rincresce (e quanto!) che il tempo non mi consenta di dar ora subito a quelle carte neppure una rapida corsa.

E un' altra dimenticanza. Di covelle cavelle, proponendo o accettandone la derivazione da quid o quod velles, parlarono anche il Mussafia in "Darstell der romagn. Mundart", § 200, lo Storm in Romania II, 328 e soprattutto il Caix in Studi, § 23 dov' è qualche forma notevole ch' io non conoscevo. La aggiungo qui (C.) con le agnonesi e reatine le cui schede s' erano sperse, e con talune altre che compajono nella preziosa Crestomazia del Monaci

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Son voci di Castro de' Volsci.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Su cui insiste il M.-Lübke in It. Gr. § 374; ma v. ora Grundris Gröber's 22 Ediz., p. 694, § 102.

e nel Saggio sul dial. d'Arcevia del Crocioni. I nuovi materiali non turbano le dichiarazioni che ne diedi; solo consentono forse, delle voci racchiuse nei §§ III e IV, una distinzion più precisa. Il cingol., ecc. chiuè, l' a. aquil. chivelle, il m. aquil. chièlle, l' aret. chiuvegli, il lecc. ciéddi son forme nominativali, ci continuano cioè un q(u)ivelle; forme di caso obliquo, ch'è quanto dir dei q(u)e(m)-velle, sono verisimilmente il chevièjje di Palena, certo il curjejje di Pescocostanzo e il cuvielle di Agnone, come provano i pur agnon. oncuvielle omnem quem velli- e kakkuvielle qualem quem velli- qualcuno (v. kakke 'qualche') con u (tosc. o) da E per la attigua consonante labiale. IA chevelle Jacopone da Todi L. IIª v. 61 (Mon. Crestom., p. 475), Arcevia coèlle quelle Croc. less. e § 174;1 cobelle Histor. rom. 477 (C.); agnon. cub(b)elle quodvelle (v. abbleáie ad velare, abbiente quiete, riposo, ecc. ma aveje 'avere', nuvielle nověllu, ecc.). B sannit. cubiello (C.); reat. cobbelli quodvelli<sup>2</sup> (v. abbogliatu ad voliatu, abbelá ad velare, ecc. ma aé 'avere', scaá 'scavare', ecc. e ancora pelli, serpi, enti 'denti' di contro a pelle, serpe, ente 'dente'). - III B chivelli Hist. rom. 533 (C.), a urb. (s. XIII) chivelli Mon. Crest., p. 470, v. 13; chian chiuvé (= chivelli donde chiuv- chiuv- C.), reat. chielli Camp. (v. sopra); 3 Arcevia chiéja \* \* chi(v)iéja (v. viene 'vieni', piette 'petti' e j da LL + 1 Croc. § 64; l'-a, è analogico e recente come in sotla, fora, ecc., ibid. § 299); - agnon. cuvielle niuno (v. sopra). - IV A Arcevia agni quèlle, anniq. Croc. § 174. — B omnechivegli Jacop. da Todi (C.) [onnekivelgle in Mon. Crest. p. 478, v. 120]; reat. (Mattei) onnechielli Camp., p. 103; - agnon. oncuvielle (ci è jieute - "tutti vi sono andati"; Cremon., p. 87). — V A montel. nuelle, Arcevia nvèlle, nunvèlle, Croc. less. 5 — B obebelli Ritmo cassin. v. 50 (C.); agnon. devielle in verun luogo (v. bèlla ma bielle 'bello belli'); labic. novielli Croc. less.

L'abruzz. 'nnojjo "trippa di majale tagliuzzata e insaccata" (p. 453, lin. 13 da sotto) è tutt' uno col nap. nnoglia, 6 dal Diez messo assieme al franc. andouille in E. Wört., II, 204. È pur di Teramo (nnujjo cotichino; Sav.), di Agnone ('nnoglia, 'nnuoglia), della Calabria ('nduglia, col deriv. 'ndugliune minchione). Che si tratti di un gallicismo, mi par cosa impossibile; e neppur m' appaga l'inductilis che torna a capello quanto al lad. anduchiel e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Degno di nota il parasinteto facquellajo "fannullone" che il Crocioni la da Fabriano (v. less. p. 78).

ha da Fabriano (v. less. p. 78).

<sup>2</sup> Ora non più dell'uso, ma ancor frequente nei sonetti del Mattei dove, secondo scrive il Campanelli, direbbe sol "raccolto campestre in genere, qualunque provvigione invernale delle famiglie agiate".

<sup>8</sup> Reat. chiegli in Caix che rimanda a Gioventu, apr. 1886.

<sup>4</sup> Che il Crocioni parimente non ispiega.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Entrambe le forme muovono da indov<sup>1</sup>, innuv.<sup>1</sup>, nuvèlle; nell' una s' ebbe espunzion della protonica, nell'altra epentesi di n promossa certo da non.

<sup>6</sup> V. abruzz. *fijjə, mójjə, méjjə, ajjə, scéjjə*, Finam. p. 13 § 42; teram. fijjə, môjjə, ajjə Savini.

all' a milan. *indugiere* (Salv. Post.). Io proportei \*indugla, cioè a dire l'inducula sottana, specie di tunica, di Plauto, Epidic. II, 2, 39 e di Nonio Marcello, XIV, 13.

[All' ultimo un' altra bella, insperata conferma. Me la dànno le versioni romanesche della novella boccaccesca di cui la Società Filologica Romana inizia la stampa sotto la direzione del suo duce, l'illustre e venerando professore Monaci. Nei dialetti di Rocca Canterano, Subiaco, Rocca di mezzo i quali rispondono con -o a lat. -ŏ, -ō, con -u a lat. -t, con -i a lat. -t, i sorani &kk², &ss² ch' io radducevo a p. 447 a de' volgar latini ecc'hīc, en'ssī(c), suonano per l'appunto &kki, &ssi. Lo noto con vera sodisfazione.

A Rocca Canterano: venate ekki akkant' a nnonnu "venite qui accanto al nonno", io so binuta ekki "io son venuta qui"; cfr. io, kuesto (neutr.), kuello (id.), alo \*ajo habeo, lasso 'lascio', rakkonto, lloko (-v); foku, skannu scamnu, vinu, bonu, 'ntisu 'inteso', kuissu, tantu (-v); li pianti, i Rokkatáni, tutti, čerti, pinzi 'pensi' (-1).

A Subiaco: eo non so vvenuta ekki "io non son venuta qui", se cci va pe kkesso essi "se ci vai per cotesta cosa costi", ke kkissu essi 'n cima e nnu veru "chè cotestui costi sopra (è il portiere del Re che parla) è un vero"; cfr. eo, kesso, kello, senza sapére-lo (neutr.), rekérdo, stongo sto, sacco, loko, doppo 'dopo' (-0); kapu, nu ritu 'un dito', fiatu sprekátu, ittu 'detto', fattu, issu, kissu, kilu, manku (-v); i kaptli, kili brutti birbúni, tutti i jorni, oñi 'ogni', me lo potissi, pérde-ci 'perder-ci' ecc(e)(h) I(c), ecc. (-I).

A Rocca di mezzo: ekki pe rrene 'n te lu vo kielle "qui per re non ce lo vuol nessuno"; cfr. io, vello (neutr.), alo ho, sacco, kuanno, loko (-0); kapu, munnu, furnu, palazzu, palemmonilu da palumbu ittu 'detto', fattu, all' úrdimu, manku (-ŏ); l' okki, i fatti sei, certi boribbissanti, kuili, kuisti, m' inzingi 'm' insegni', rivili

'ri(s)vegli' (-1).

Anche ad Affile (dove è -0 = lat. -ō, -ō, -i = lat. -ī) e non so vvenuta ekki 'nnanzi a ttine "e non son venuta qui dinnanzi a tte"; cfr. eo, kello (neutr.), volo, poszo, piasienno; tempo, primo, kilo, isso (-0, -ō); certi ommenáčii marfattúri, tutti kili, l'atri 'gli altri', ñi 'ogni', sapíssi, mai \*maj, 'nnánzi ch' è certo da in-ànte(h)īc, \*ántiī (-ī). — Degno di nota che ad Affile si riduca ad -i anche l'-e di v. latino (l. class. -E, -ĭ) cui preceda suono palatino; v. gente, onóre, male, 'nnútile, siente, renne 'rendere', sempe sempe(r), kuarménte, ntremente, komme 'come', isse 'disse', fosse, ecc., di contro a kapáći 'capace', ići dice(re), šoli 'sciogliere', proteggi 'proteggere', feti 'fece', ecc.]

CLEMENTE MERLO.

## Notizia di un Leggendario in dialetto lucchese del sec. XIV.

(Ms. 880 della Bibl. Gov. di Lucca.)

Il Leggendario, di cui diamo qui notizia, è un frammento, usiam per ora questa espressione, sebbene non troppo propria, di un' opera maggiore, il quale si conserva nel cd. miscellaneo 880 della Bibl. Gov. di Lucca: appartiene al sec. XIV. La sua provenienza, indubitatamente lucchese 1, è confermata dai molteplici fenomeni fonetici e morfologici peculiari di questo dialetto, che quivi ricorrono e che verranno rilevati nelle Annotazioni Grammaticali, in ispecie poi il s da z - proprio anche, ma in iscarsa misura, del pistoiese e del pisano antichi - che è, come già ebbe a dire il Parodi, "la più sicura pietra di paragone, a cui possiamo nel bisogno ricorrere"2. Agli studiosi credo non torni mal gradita la notizia di questo Leggendario: sia perché non è trascurabile questo genere di componimenti, che forma non spregevole parte della storia letteraria delle origini e della cultura nel primo periodo della vita italiana - ed anche lo studio delle fonti, della compilazione o, per lo meno, della fortuna delle Vite

<sup>1</sup> Lucchese, certo; sta poi a vedere a qual parte del territorio piú specialmente si addica. Ché certi fenomeni, che per il lucchese vero e proprio non erano mai stati avvertiti, si son ritrovati invece per quella varietà, la quale è rappresentata dal versiliese e che recentemente, nella sua fase moderna, fu studiato dal Pieri (Il dialetto della Versilia in Zeitschr. XXVIII, 161 sgg.). Se non che, per quanto alcuni sieno anche abbastanza caratteristici - cfr., ad es., il n. 106a delle Annotazioni grammaticali, appresso, nel testo - io credo che il trascrittore del nostro cd. vivesse proprio non molto lontano da Lucca. E mi sento autorizzato a questa affermazione, e perché non trovo, nella coniugazione del verbo, i tipi, che son caratteristici del versiliese, e per la pre-senza, nel nostro cd., dei fenomeni registrati ai ni 60-1 e 82 delle Annotazioni grammaticali, che, secondo si dice nel testo, contradistinguono in modo speciale il lucchese, mentre mancano affatto al versiliese. Al moderno, per lo meno, sicuramente; all' antico, meglio che con tutta probabilità, diremmo con tutta certezza. Poiché il Pieri, che ha spogliato alcune carte esistenti nell' Archivio di Stato di Lucca, le quali rispecchian traccia di questo dialetto, nella sua fase antica, non citandone, mostra di non averne trovati esempi: cfr. Zeitschr. XXVIII, 162, n. I e ai numeri rispettivi, dove si parla del fenomeno. È più probabile, dunque, che quei fenomeni, anzi che attribuirlì alla distrazione del trascrittore del cd., il quale poteva aver dinanzi un testo versiliese — cosa, che per disciplina di metodo non può escludersi — si debbano essi pure ritenere propri dell'altolucchese. <sup>2</sup> Romania, XXV, 144.

de' Santi Padri non poco, io penso, ne guadagnerà 1 --: sia perché lo spoglio sistematico, che di tutto quanto il ms. sarà da noi fatto. porta qualche nuovo contributo anche alla conoscenza, che già possediamo, del vecchio lucchese.

Il cd., che porta presentemente il n. 880, pervenne alla Biblioteca Governativa di Lucca dai mss. di Bernardino Baroni. il quale fece parte, com' è noto, di quel gruppetto di studiosi formanti in Lucca "quasi una scuola di erudizione" 2, e di cui è ben conosciuta l'opera indefessa ed amorosa in ricercare e illuminare memorie patrie, nel raccogliere e illustrare tutto quanto di prezioso poté capitargli fra mano<sup>3</sup>. Il catalogo della Biblioteca, descrivendolo succintamente, ricopia alla lettera quanto su due fogli, che aggiunse in principio del cd. stesso, notò il Baroni: così il titolo "Vitae et acta Sanctorum et Miscellanea ecclesiastica": così l'indice degli altri scritti, interi o frammentari, e che in tutto sommerebbero a 18. Ma nella numerazione di questi scritti il Baroni non fu troppo accurato; ché, non essendoci traccia alcuna di aggiunte posteriori, si deve credere che egli con deliberato pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A chi particolarmente intenda dedicarsi a tale studio sieno qui indicati tre cdd. della Biblioteca di Lucca.

<sup>1</sup>º. No. 767 — Cart. del sec. XIV. Il Catalogo dei Mss., esistente in Biblioteca, così lo descrive: "È un piccolo brano di codice salvato dall' incendio [il terribile incendio del 22 gennaio 1822, quando la Bibl. era ancora negli antichi locali di S. Frediano], contiene solo una piccola parte dell' opera, negli antichi locali di S. Frediano], contiene solo una piccola parte dell' opera, cioè dalla metà circa del cap.º 5 parte I, giusta la edizione del Manni, Fir. 1831, e precisamente dalle parole: fructo et essemplo pigliando tornava al suo abitacolo; e giunge fino a parte del cap. XIX, cioè alle parole: o la scrittura della ragione. Ed eglino rispuosono che etc. [I capi cit. appartengono alla vita di S. Antonio]. Segue poi un altro foglio, che appartiene alla vita di S. Giovanni eremita." Così il Catalogo, il quale avrebbe potuto anche aggiungere che il cd. è istoriato — undici figure, in tutto: così sbiadito è l' inchiostro che quasi sono inriconoscibili — e che le varie figure si trovan ciascuna sotto la corrispondente rubrica de capi relativi. Non vi è alcuna numerazione, ed è assai danneggiato.

<sup>2</sup>º. No. 1272 — Cart, in fol, del sec. XIV. Da c. 1ª a c. 136ª contiene il volgarizzamento della 3ª e 4ª parte delle *Vite de' Santi Padri*: la 3ª parte da c. 1ª—65ª; la 4ª parte da c. 65ª—136ª. È scritto su due colonne: l'intestazione dei capitoli è in rosso.

<sup>3°.</sup> No. 1938 — Contiene pure solo il volgarizzamento della 3° e 4° parte. Cd. splendido, in pergamena, scritto su due colonne nel sec. XIV, legato con asticelle e ricoperto di cuoio, non num. Non era in troppo buone condizioni, ma venne di recente restaurato. Ciascuna parte ha l'indice in principio, e le lettere iniziali de' vari capitoli si alternano una rossa con una azzurra: così anche nel testo. La prima lettera E della vita di S. Antonio ("Era uno antico etc.") è di finissima ed elegantissima esecuzione; altrettanto va detto dell' E, con cui comincia la vita di S. Zaccaria ("Esendo me etc."), che è la prima della parte 4ª.

Per quanto poi riguarda il testo, tutti e tre i mss. seguono quello datoci dal Sorio (Trieste, 1858): si può tuttavia qua e là notare qualche leggera

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, I, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bongi, *Inventario* cit., passim. I mss. del Baroni, inediti la maggior parte, si conservano ora nel R. Arch. di Stato e nella Bibl. Gov. di Lucca.

posito lasciasse di notare, ad es., — né io ho esaminato, ché non era necessario, tutto il ms. — due frammenti di messale, l'uno de' quali si trova proprio subito dopo il Leggendario, che ora ci occupa. Gli scritti, del resto, son di vario formato e di vario tempo: dal sec. XIV si giunge fino al XIX. Il cd. è coperto con cartone, ed ha la costola foderata con cartapecora, su cui trovasi scritto: "MEMORIE ECCLESIASTA (sic) .T.V. XX", più in basso è la segnatura moderna della Bibl., già ricordata.

Trascuro di discorrere degli altri testi quivi contenuti, che non c' interessano affatto né sono, a dir vero, di grande importanza; e vengo, senz' altro, al Leggendario. Esso occupa, nella collocazione dei vari scritti, il primo posto e misura 30 x 21 cm.; la scrittura, assai chiara e sempre leggibile, anche quando, a cagion dell' umidità sofferta, l' inchiostro è un po' sbiadito, è la minuscola corsiva del sec. XIV: più probabilmente della seconda metà. Questa poi è l'unico elemento, che si abbia, per giudicare dell'età del cd.; il quale, per esser mutilo in principio ed in fine, non offre alcuna di quelle altre probabili indicazioni, che forse, se non fosse stato così mal concio, avrebbe potuto offrire. È numerato di mano, sembra, un po' più receute - non so se di quella stessa, ma non è improbabile, la quale in cima al f. 3ª scrisse: "Vita di alcuni Santi cioè di S. Allessio, di S. Maria (sic) e di altri" - in cifre arabe, a fogli, i quali in tutto assommano a 15. La numerazione, mancando i due primi, comincia col f. 3; l'ultimo poi, perché fu danneggiato appunto in quella parte, oltre che altrove, in cui avrebbe dovuto trovarsi il numero, resta senza indicazione alcuna.

Qui segue l'elenco dei componimenti, di ciascuno dei quali parleremo appresso un po' più particolarmente.

- 1. Vita di S. Alessio [3ª-8ª: acefala].
- 2. Vita di Sa Marina [8b 10b].
- 3. Vita dell' abate Pannunzio [11a-13b].
- 4. Esempio [14 14 b].
- 5. Esempio [14<sup>b</sup>].
- 6. Vita di S. Giuliano [15<sup>a</sup>—16<sup>a</sup>].
- 7. Vita di S. Ambrogio di Milano [16b mancante in fine].
- 8. Vita di Sa Margherita d' Antiochia [17a-17b: mancante in principio e in fine].

Se non che, giova ora porre il problema, cui accennammo vagamente poc'anzi: il frammento, così come ce lo presenta il cd. lucchese, è egli parte integrale d'un Leggendario più vasto e completo oppure non è altro che il resultato di altri frammenti, parte di altri Leggendari, deliberatamente e in un'età più o meno remota dalla nostra uniti insieme? I ni 7 ed 8, mancanti di continuità rispetto alla materia, per quanto nella numerazione del cd. non sia avvertita irregolarità alcuna, non provano niente; perché, in altro ordine, potrebbero avere appartenuto ad uno stesso Leggen-

datio. Si che, per veder chiare le coze, per quanto è possibile, tornerà opportuno dividere tutti i componimenti nei seguenti tre gruppi: I, n. 1—5; II, n. 6—7; III, n. 8.

La fonte diretta di 1, ad eccezione del n. i, paleaemente ai introva non nelle Vitae Patrium latine, ma nelle lialiane Vite di Santi Padri valga, senz' altro, il confronto di alcuni passi presa a caso dalle varie narrazioni e senza alcuno deliberato proposito.

#### Dalla Vita di Sa Marina.

[V. PP. I, I, c. I, pg. 393]. Dum autem facta coast amorum docsin & septem, defunctus est pater cius. Remansit vero licer inda in cella patris sut. & ipsa obsernanti se in ominbus dictionis patris sut. & erat observa ominbus in monasterio ita vi ab abbate 200, & ab ominbus dibgeretin. Habeleit autem monasterium par boum & carrium, quia vicinum habeleat mare, slut ciat emporium ad millia tria, & ibant monachi, & afferebant quae necessaria erant monasterio ste.

[V. de' S. P., pg, 266]. E venendo ella in etade d'anni dicisametre, questo auto padre passò di questa vita in santa pace, ed ella rimase sola nella cella del suo padro, osservando 4 comandamenti e la dottrina mui o A buona e ubbidionia e virtudiona ara, che l'abate e tutti li monsei singularmente l'amavano. Or avea questo monistero un paio di buoi col carro, col quale ispesse volte l'abate mandava alcun monaco al mare, che v'era presso a tre miglia, e quivi era un ridutte d'un buon unmo ch' avea nome l'andocie, dove gli monaci potevano audare col carro quando recavano le cose necessarie per lo monisterio etc.

[Ms. 880, 86], a vanancio alla altà di diciosete anni questo suo padro panò di questa vitta, ella rimana solla in della gella del muo padre, oservava Il comodonments (sic) o lla sua daterna 190 | ad orn st abulcante (ula) a vertuezza. che llo abatto e tuti li monaci l'amavano singularemento. Ora avea questo monestero uno paio di buoi col caro col qualle expense volte l' abate mandays alchuso mornes at mary the v' eru preszo a tre miglia e guine er'a uno reduto d' uno bueno humo che avea nome Pandacio, dave li monaci potevano ternare e quinde cot caro rechavano le come nindensile per lo monestero etc.

#### Daila Vita dell'abate Pannunzio.

[V. PP. l. II, 630, pg. 474]. Also quoque tempore inveni mulierem honestae formae la eremo oberrantem. Hec cum interrogaretur a me, cur aut quomodo in hase loca aduenisaei/ respondit. Nichil me interroges infelicissimam mulierem, nec caussas requiras, sed et anciliam placet habere, ab ducito quo vis. Mihi enim infelici est mantus, qui debiti issella giatia sepa auspensus & flagellatus, ac poenis omnibus cincistus seruatur in carcere, nec aliam ob caussam producitur, nisi vt tormenta patiatur etc.

Per il testo delle Vitus Patrium (V PP) segno astumimente quello curato dal Pos weid, Anversa, 1617, delle Vits del Sonti Patri (V del S P) ho innanzi la ristampa, glà ricordata, del Sorio, Trieste, 1858.

[V. de' S. P. pg. 69]. Anche un' altra volta, trovando io una bella donna ismarrita che andava errando per lo diserto, dimandaila, [il testo: dimad-] avendole compassione, e dissile: Onde e perchè, e come se' venuta qua? E quella mi rispuose molto amaricata: Non ti curare di sapere altro di me infelicissima femmina, ma se mi vuoi per ancilla, menami ovunque vuoi, che 'l mio marito per debito di comune è stato molto tormentato e afflitto, e ora è rimaso in prigione non potendo pagare, e non n'esce altrimenti se non quando è menato ai tormenti etc.

[Ms. 880, Ita]. Anco una altra volta trovando me una [Itb] bella donna ismarita andando per lo diserto solla, meravigliandomi con grande compasione la dimandai: unde e perché e come se' venuta qua? E quella rispuse moltto amaramente diciendo: Non ti curare di me infelicisima e mizera femina; ma se mi vuoi per tua ancilla, menami là u' ti piacie, imperciochè'l mio marito per debito di comune è statto molto tormentato e fracellato e ora è rimasso in prigione non potendo pagare etc.

#### Dall' Esempio n. 4:

[V. P. P. l. V.51, pg. 612]. Frater quidam in Cellis infundebat palmulas suas; & cum sedisset facere plectas, dicit ei cogitatio sua, vt iret ad quemdam senem visitare eum. Et iterum cogitans in semetipso, dicebat: Post paucos dies vadam etc.

[V. de' S. P. pg. 169]. Un frate stava in cella immollando sue palme; e poi pognendosi a sedere per intrecciarle, vennegli in pensiere d'andare a visitare un suo amico infermo; ma egli temendo che'l pensiere non fosse buono, contrastava e diceva a sè medesimo che vi anderebbe dopo certi giorni etc.

[Ms. 880, 142]. Uno frate stava in cella e molava palme; poi ponendosi a sedere per intreciarle venelli pensieri di andare a vizitare uno suo amico infermo. Ma elli temendo che 'l pensieri non fusse buono, contastava e diciea a se medesmo che v' andrebe dipo' cierti giorni etc.

## Dall' Esempio n. 5:

[V. P. P. I. III. 141, p. 520]. Quidam ex patribus in extasi positus, vidit quatuor ordines ante Deum. Et primus quidem erat hominum infirmantium & gratias agentium Deo. etc.

[V. de' S. P. pg. 195]. Un santo Padre posto in estasi vide quattro stati e ordini onorabili nel cospetto di Dio. Lo primo erano infermi che rendevano grazie a Dio e sono pazienti e non mormorano etc.

[Ms. 880, 14b]. Uno santo padre il qualle istava inn estiche (sic), vide quatro istati e ordini onorabilli in del cospeto di Dio. Lo primo istatto di infermi, di quelli che rendeno grasie e laude a Dio e sono pacientti in delle loro infermtadi, sensa nullo mormorare etc.

La derivazione diretta dalle Vite de' Santi Padri, anzi che dalle Vitae Patrum, è dunque, come dicemmo e come il confronto evidente-

mente mostra, palese. Non c'è bisogno, a comprovarla, che vi sieno spese intorno più parole: dileguerebbe ogni dubbio in contrario, se proprio ce ne fosse bisogno, l'osservazione di quei luoghi da noi a bella posta sottolineati, i quali, corrispondenti ne' due testi italiani, mancano affatto al latino. 1 È nota quanta e quale fosse la fortuna di queste Vite ne' primi secoli:2 io credo appunto che qualche buon Lucchese, cui erano facilmente venute alle mani, trascegliesse da quelle le narrazioni, che più - non io starò ad indagarne la ragione - facevano al caso suo; e perché meglio i suoi ascoltatori, fossero essi laici o religiosi, le comprendessero e ne traessero il desiderato frutto per la salute dell' anima e la edificazion dello spirito, le venne rielaborando nel facile e piú accessibile dialetto nativo, togliendo, in tal guisa, di mezzo quelle difficoltà, se pur ve ne erano, che potessero farle apparire di troppo ardua comprensione e di non assai pronta intelligenza. E che per tale scopo veramente scrivesse, noi troveremmo la conferma nel fatto che in queste narrazioni l'elemento dialettale è abbendantissimo.

Quanto poi al n. 1, di cui parleremo piú particolarmente fra poco, esso non rappresenta la redazione, che si legge nelle Vite de' Santi Padri; ma della leggenda di S. Alessio parecchie son le versioni prosastiche, per parlar solo di queste che ora c' interessano. le quali ci son rimaste in cdd. dei secoli XIV e XV3. E non sarebbe, forse, troppo arrischiato l'ammettere che il trascrittore di avesse innanzi un cd., in cui proprio una di queste redazioni, anzi che quella che ora si trova nelle Vite, si contenesse, e questa secondo il suo metodo riproducesse.

Se ora passiamo ad esaminare, quanto alle fonti, il gruppo II, si vede tosto che non è il caso di ricorrere, secondo mostriamo poco più innanzi, alle Vitae Patrum e alle Vite de' Santi Padri. Ciò vorrà dire che i componimenti in esso contenuti faccian parte d'altro Leggendario? Confesso di non essere in grado di poter ben decidere la questione. Fra I e II, certo, si posson rilevare alcune diversità: una, ad es., è di carattere, diciam così, interno, e consisterebbe nella minor quantità di elementi dialettali; altre, puramente esteriori, si ridurrebbero al numero delle righe, che in I varia dalle 30 alle 35 per pagina, mentre in II è sempre al di sopra delle 40, alla qualità dell' in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Certo, anche qualche altra — del resto, insignificante — divergenza dal testo del Sorio si può notare; ma sarà dovuta sicuramente al modo, come diciamo anche appresso nel testo, secondo il quale il gruppo I fu composto. Il confronto poi, che noi abbiamo per conto nostro istituito con le edd. anteriori a quella del Manni, 1731, che il Sorio, com' è noto, riproduce, esclude affatto, non fosse altro per ragioni cronologiche, che queste divergenze possan derivare dalla lezione volgarizzata e corretta nel sec. XV forse da Feo Belcari: cfr. C. Pasqualigo, in Riv. crit. della Lett. Ital. n. 3 [1887], 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Riv. crit. cit. n. 3, 73.
<sup>3</sup> Vedile ricordate da R. Renier, Quante nota sulla diffusione della leggenda di Sant' Alessio in Italia in Raccolta di studii critici dedicata ad Alessandro D' Ancona, Firenze, Barbera, 1901, pg. 56 sg.

chiostro, che in II si presenta alquanto più nero, alla mancanza della grande lettera iniziale maiuscola, che in I, astrazion fatta, si capisce, per il n. 1,1 si ha in principio delle varie narrazioni.2 Ma, non ostante queste diversità, i due gruppi hanno sì fatti punti di contatto, da far pensare se II non sia proprio altro che la vera e naturale continuazione di I: tali sono il confronto della scrittura, che non può venire attribuita a mani diverse, così la grandezza del formato e la qualità stessa della carta, così, in fine, - e valga pure quest' argomento quel che può valere - la mancanza, come sembra, di ogni indizio di interruzione fra I e II. Ad ogni modo, c' è adito al dubbio; così che può ugualmente ritenersi, se non m' inganno, o che II appartenga veramente al Leggendario primitivo, e trovi la sua spiegazione delle divergenze da I nel fatto di essere stato scritto a qualche distanza di tempo da esso, quando l'amanuense, vuoi per dimenticanza vuoi per altra ragione, non curò più certe particolarità grafiche; o che, pur essendo opera del medesimo amanuense, abbia fatto parte d' un altro Leggendario, le cui mire e i cui scopi eran dal primo alquanto diversi.

Piú deciso mi sembra di dover essere per rispetto al gruppo III. Anche per esso, del resto, il confronto della scrittura, la grandezza del formato della carta e, se vuolsi, la qualità dell' inchiostro adoperato, che par lo stesso di quello di I, sarebbero elementi per farlo credere parte del primitivo Leggendario. Se non che, è pur certo che quest' ultimo foglio, rappresentante del gruppo III, è un foglio isolato, recentemente congiunto con gli altri, il cui spessore è, senza dubbio, meno grosso di quello de' fogli precedenti. E quanto al modo poi come è stato scritto, giova osservare che quivi è frequente e con predilezione adoperato il ritorno a capo con grande lettera maiuscola miniata: vezzo che non ricorre per niente, come abbiam veduto, in I e II. Così, per tutte queste ragioni, alle quali si deve pur dare il debito peso, propenderei a credere che III facesse anticamente parte d' un Leggendario a sé, diverso da quello, o forse meglio, da quelli, cui già ci richiamammo, perduto o non per anco ritornato in luce.

Come e da chi questi frammenti sarebbero stati uniti insieme? Un tempo, forse, confusamente e senz' ordine alcuno collocati in qualche scaffale — l' impronta, inesplicabile d' altra parte, d' una

<sup>1</sup> Per i ni 2 e 3 è inoltre, sebbene assai rozzamente, fregiata con inchiostro nero.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Potrei forse anche notare, a proposito di I, la minor cura dell' ortografia, che si riflette e nella non rara mancanza di tituli o nella loro erronea notazione, come in prēchando 3ª, 26 pregando, grēdendo 5<sup>b</sup>, pen riga credendo etc., e in altri errori, quali, ad es., del vercine 6ª, 16 della vergine [curioso, del resto, il preciso ritorno di questa espressione in 10<sup>b</sup>, 12], pallosso 7ª, 11 pala — etc. Se non che, una tal quale scorrezione si avverte per tutto quanto il ms.; e degli errori ad essa dovuti — sia detto qui come per inciso — non teniamo naturalmente conto affatto nelle Annotazioni grammaticali.

lettera miniata sul verso del foglio 4 darebbe ragione a questa congettura - li ritrovò qualche studioso di buona volontà, non sarebbe troppo ardito il credere quello, che vi segnò la numerazione e pose la nota dizione in cima al foglio 3; il quale reputandoli, senza troppo sottilmente analizzarli, parti di un tutto unico, dette di nuovo ad esse, secondo il suo criterio gli dettava, quella forma, che per lui fu creduta migliore. Comunque sia di ciò, resta ad ogni modo ben saldo che il cd., di cui diamo notizia, assume un' importanza assai notevole; poiché, pure a prescinder dal resto, nel fatto che il medesimo amanuense, secondo ogni probabilità, lavorò alla trascrizione di più d'uno di questi Leggendari, che ebbero poi anche, se ben giudicammo, scopi diversi, abbiamo un nuovo documento di quella cultura, cui già accennava il Barbi, la quale nei secoli XIII e XIV, in Lucca, "precorse la fiorentina", o perlo meno, aggiungiamo noi, si svolse ad essa parallela.

1. Vita di S. Alessio. (Voragine, 4032; V. de' S. P. 551; manca alle V. PP.) Come già dicemmo, è acefala; il testo, per quanto abbastanza diffuso, si lascia riportare sicuramente al tipo a,3 il primo dei due, che la leggenda, diffusissima,4 assunse nella sua fase romana. Ciò che nella nostra redazione manca, si riduce ai tratti seguenti. Non vi si parla né del nascimento di Alessio, né del proposito fatto, quindi, dai suoi genitori di vivere in avvenire castamente; né vi si dice come ad Alessio fosse data moglie, né come, dopo avere sposato, egli fuggisse, mantenendo illibata la purità, prima a Laodicea, poi ad Edessa in Soria, dove visse poveramente e ricevette elemosina, senza esser riconosciuto, da' suoi servi, che in traccia di lui erano stati mandati dal padre dolente di tanta dipartita. Anche la madre si rammarica; e a questo punto attacca precisamente la nostra redazione. Ben si comprende, a giudicare dal resto, che questi fatti nel nostro ms. dovevano esser narrati con assai notevole ampiezza, sì da occupare i primi due fogli mancanti.5

<sup>1</sup> M. Barbi, D'un antico codice pisano-lucchese di trattati morali in Race. di studii crit. ded. ad Alessandro D'Ancona cit. pg. 242, n. 3. Noto poi, sempre a testimonianza di questa coltura e per chi creda all' efficacia dei raffronti, che nel ms. 1008 della Bibl. di Tours, degli ultimi del sec. XIII o dei primi del XIV, contenente leggende di Santi in francese e in italiano, il gruppo che abbraccia i componimenti italiani, sebbene possa appartenere originariamente all' Alta Italia, deve essere stato trascritto da un copista toscano e più specialmente lucchese (ctr. P. Meyer in Bull. de la Soc. des Anc. Textes franç., 1897, pg. 71). — Sull' importanza di Lucca, nel movimento letterario dei secc. XIII e XIV, cfr. ora anche Bertoni in Studi Medievali

<sup>2</sup> Cito dall' ed. del Graesse, Dresda-Lipzia, 1846.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi Renier, Qualche nota cit., pg. 3. 4 Cfr. G. Paris in Romania, VII, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sia permesso avvertir qui, in nota, e a questo punto, che nella stampa così dei vari brani come delle voci riferite nelle Annotazioni grammaticali ho tenuto il metodo, che è comunemente seguito e che fu già da me

#### Comincia:

.... [3ª] figliuolo si partio da lei, si puosse uno saco in sullo letto suo e quine sedea traendo grandi guai; e grudelmente lamentandossi, diciea: "Io ti dico in testimonio di Dio che io starò così tutavia in fine a tanto che io saprò novelle del mio figluolo." E lla ispoza dogliosa del suo ispozo co lacrime disse alla sua suociora: "Io none uscierò mai di cassa tua in fine a tanto che io saprò novelle del mio ispozo; ansi mi voglio asomigliare alla tortora etc. . . ."

#### Finisce:

- [82]. E cosie co multo increscimento si portò quello corpo beatto alla chieza di santo Bouifasio martiro, e quine innansi che'l sopeliseno lo teneno sette di con molto honore e laude divine. E in questi sette di 1 fecieno lo monimento d'oro e d'argiento e gieme presiosse in del qualle con grande divosione puoseno questo santo corpo di Alexio, a di XVij di luglio, e incontenente che quello corpo beatto fue messo in nello monimento si ne uscio odore suavsimo (sic) come fuse pieno di titte (sic) suavisime ispesie. Allora2 il divotto popullo romano, maschi e femine, rendeno grandi (sic) et devote laude a Dio, lo qualle era degnato di dare cosie grande conforto e chosie grande padrone al popullo di Roma, come era il corpo del beatto Allexio, per li cui santi e graciosi prechi Idio degni di darci grasia, che noi faciamo sì divotamente e compiutamente la sua volontà che noi posiamo participare regno del ciello col beato Allexio, al qual ci produga il nostro Signore Tezo (sic) Xpo per li suoi meriti, la (sic) qualle senpre sia benedetto et laudato insieme col padre, et col figlio e collo spiritto santo in secula seculorun (sic). Amen - Quie finescie la istoria di santo Allexio di Roma.
- 2. Vita di Sa Marina. (V. PP., 393; V. de' S. P., 266; Voragine, 3533.)

#### Comincia:

[8b]. Quie cominctia la storia di santa Marciana (sic). Uno homo seculare, morta la moglie, rimanendo co una sua figluola picola, volendo lasare il mondo e fare penetensia, racomandò questa sua figliuola a uno suoi parente, e intrò inn uno monestero di lungi dalla gittà sette miglia etc.

#### Finisce:

[10b]. E vedendo cioe, tuti coloro della contrada venero con grade (sic) riverensa, insieme co' monaci la sopelino in nel predetto monestirio (sic), in nel qualle, per li meritti del (sic) vergine santa Marina, Idio mostra moltti

messo in pratica, quando ebbi occasione di pubblicare alcune 'Stanze rusticali in dialetto lucchese del sec. XVij': cfr. Studj Romanzi, II, 115.

¹ Prima di 'di' c'è, sembra, un' 'i'; ma potrebbe anch' essere un segno insignificante.

<sup>3</sup> Seguiva un 'a', che venne espunta.

<sup>\*</sup> L'ed. avverte che "Ed. Pr. ubique retinet scripturam Maria loco: Marinae"; la confusione, come si può anche vedere dai brani riportati, ha luogo pure nel nostro testo.

miracolli, la qualle a lui sia laude e grolia in senpiterna seculla seculorum. Amen - Qu'e (sic) sie finescie la legienda di santa Maria (sic).

3. Vita dell' abate Pannunzio. (V. P.P. 473; V. de' S. P. 60.)

#### Comincia:

[112]. Que comicia (sic) la storia dello abate Panunsio. - Vedemo anco et vizitamo il monestero dello abatte Panunsio, homo di Dio, lo qualle era istato innominatisimo romito in quelli luochi: era istato inn uno disertto1 in delle contrade d' una terra etc.

#### Finisce:

- [13b]. Vizibilemente fue veduto dalli angioli portandello (sic) a ciello con grandi canti e laude col qualle Idio per la sua grasia e mizericordia ci facia degnī (sic) della sua compagnia per infinitta seculla sechuloro (sic). Amen. - Quie finiscie la storia dello abate Panuntio. De grasia (sic).
- 4. Esempio. (V. P.P. 612, 46; V. de' S. P. 169.) Nelle V. de' S. P. ha per titolo: "Di un frate che vinse le tentazioni - Delle cose che danno virtù e forza al nimico controci; e del suo studio e del nostro con lui."

#### Comincia:

[142]. Dicieano li santi Padri che tre sono le cosse, per lo (sic) qualle lo nimico ci prende forsa a dosso e vano innassi (sic) a gni pechato etc.

[14b]. E fatto questo le dimonia incumiciono (sic) a gridare e dire: "vinto ci ài, monaco". E in questo la sua matrasa parve che fuse quazi arssa di fuoco; e lle dimonia si partino come fumo. E per questo modo quel frate vinse la loro malizia e incani.2

Esempio. (V. PP. 1. III, 141, p. 520; V. de' S. P. 195.) Le V. de' S. P., al solito, compendiano e intitolano il cap.: "Di una visione di un santo padre - D' un santo Padre lo quale vide quattro stati onorevoli; e come il prelato con umiltà dee imponere a' sudditi l' ubbidienza". La seconda parte dell' esempio però resta affatto esclusa dal nostro cd.

### Comincia:

[14b]. Uno santo Padre, il qualle istava inn estiche (sic), vide quatro istati e ordini onorabilli in del cospeto di Dio. Lo primo istatto di infermi, di quelli che rendeno grasie e laude a Dio e sono pacientti in delle loro infermtadi, sensa nullo mormorare etc.

<sup>1</sup> Il cd. ha: distito; e doppo d' par ci sia un'altra lettera: un'e', sorse. L'ultimo 'i' di incani è corretto sopra un 'o'.

#### Finisce:

[14b]. Ma costoro che viveno ad ubidiesa (sic) rinusiano (sic) e rifutano le loro propie volontadi e tuto si mete et sottopone alla volonta del suo prelatto per lo amore di Dio e perciò merita e ricieve magiore groria che lli altri.

6. Vita di S. Giuliano (Voragine, 142, 4). Sull'espansione della leggenda di questo santo nella letteratura drammatica della Spagna, nella lirica francese e, in genere, nel dominio romanzo, cfr. A. Tobler in Archio für das Studium der neueren Sprachen, 1898, pg. 293 sgg.

#### Comincia:

[152]. + quī comincia la storia di santo Giuliano et del padre et della madre — Raconta la novella di santo Giuliano et del padre et della madre e di quello che avene loro poi che 'l nimicho vi si inpaciòe per farlli cadere et del suo nascimento. Dice che la madre di santo Giuliano poi che l' ebe fatto sie l' udio fatare alle fatte, et l' una disse che elli fusse bello et grande etc.

#### Finisce:

[16a]. Ora vegniano i li angiolli con grande canto e preseno l'anima di santo Giuliano et quello (sic) del figliuolo de Re; et Dio feccie grandi miracolli per loro amore in questo mondo et vita eterna. Deo grasia (sic). Amem (sic) — Fina è la storia di santo Giuliano et di santa Bizilissa et di santo Censso, figllio de Re, la cui festa si è a di Vij di gienaio. Deo<sup>3</sup> gratia (sic).

7. Storia di S. Ambrogio di Milano. Meglio che 'Storia', come dice la rubrica del ms., è veramente il racconto (l' essere mancante in fine credo non possa infirmare questo giudizio) d' uno dei tanti episodi della sua vita. Al Voragine, 250 sgg., che pur ne narra non pochi, è questo affatto sconosciuto: 3 lo trascrivo per ciò interamente. Forse, la fonte sarà da ricercare in qualcuna delle vite latine, di cui si dà notizia nella Bibliotheca Hagiographica Latina: v. s. Ambrosius.

[16b]. Questa si è la storia di san Anbruogio veschovo di Milano cioè che ne sapiamo — Dice e che stando santo Anbruogio in Milano, sie si contava di suo senno e di sua santitade molto et di qua et di là; et tanto che lla cità di Milano si regia per suo senno et per suo consiglio in delle loro

2 Segue un fregio, una specie di 'G'.

<sup>1</sup> Segue un 'h' espunto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Io credo che non se ne possa neppure ricercar l'origine lontana in quanto si dice nelle pgg. 258—9, 9. — Non trovandosi nel Voragine, non si ritrova neppure nella 'leggenda' che di questo stesso santo pubblicò lo Zambrini (Collez. di Leggenda inedite, Bologna, 1855, vol. II, 355 sgg.) dal cd. Riccard. 1254, che ne è appunto il volgarizzamento (sec. XIV). Si osservi però che, in slcuni punti, il testo latino seguito dallo Zambrini, che è quello del 1516, diversifica dalla versione italiana: cfr. vol. II, 325 sgg.

<sup>4</sup> Il 'D' è molto in fuori, nel margine.

viciende. Ora conta che stando san (sic) Anbruogio in Milano e uno giovedì sera li vene novella che 'l veschovo di Firense venia in sua corte; si che intendendo lo veschova (sic) Anbruogio che santo Cenobis, veschovo di Firense, dovea venire in sua corte, si fue lo più allegro homo che potesse essere,1 e comandò che sia invitata tuta buona gente di Milano per andare in compagnia al mattino con messer san (sic) Anbruogio, per andare incontra al suo carro 10 (sic) compagno e amicho. Apresso si comanda che sia comprato quanto pescio può avere. Mā (sic) quando vene lo matino el veschovo santo Anbruogio montò a chavello challa (sic) buona gente di Milano, e andòe incontra al suo caro amicho con grande allegresa: lo misero in Milano con grande e (sic) consolamento. Ora conta che llo spenditore di santo Anbruogio non trava (sic) del pescio: si tornò così a rinonsare al signore. E llo veschovo Anbruogio li comandò che compri e quanta carne et d(sic) ugellagione et uuova (sic) e' puoe avere, si che lla festa sia grande. Et elli cosie fae. Ma quando funo posti a talvila et e (sic) lle vivande funo venute, et li homini batava l'uno l'altro, ma (sic) non dicienno niente. Et santo Anbruogio segnò et benedisse 20 la taula, et cominciò a mangiare. Etcho che uno messo li vene a santto Anbruogio a dirli da parte del capitano et delli signori di Melano che elli di presente dovese andare al consiglio perché aveano bizogno di lui. Et elli disse che rinonssase al capitano e alli signori di Milano chome io non posso venire in fine ch' io non ò mangiato; ma (sic) quando io arò mangianto (sic) sì vi veròe. Et felli dare uno panii e dello vino et una coscia di capone, et disse che mangiasse. Elli lo ringrasiò e poi si partio, et tornò a rinonsare l'anbasciata. Et cosie feccie, et poi disse: "A chui mi mandaste voi? Voi mi mandaste ad uno patarino, et voi l'avete per uno santo, et non faite per suo consiglio." E apresso si misse la mano in seno, 30 e disse: "Or non è ogi vernadie?" Et vol mostrare las ..., che santo Anbrugio (sic) li fecie dare per metello in biasmo della gente. Ma come s' ebbe cavata la mano di seno per mostrare la coscia del capone, e Dio ne fectie questa meraviglia che diventòe una boda grande, che parea che lli avesse abran . . . 4 tuta la mano. Launde questi ebbe grande paura e ande (sic) grande 35 pena. Laonde tuta la giente si meravigliavano di ciò, credeano bene che . . . dito bugia et falsità. Et echo che 'l vescovo santo Anbruogio ebbe mangianto (sic); elli montò a chavallo e andòe al palaggio e su al consiglio (?), e consiglioro. Et poi lo capitano sì disse: "Così, messer lo veschovo, ... 7 grande meraviglia ci è avenuta nuovamente." E lli disse che el capitano feccie venire 40 costui; e vene molto apenatto dinansi, e lli si lli gitò a' piedi et chieselli merciede dalla parte di Dio. E santo Anbruogio . . . 8

# [Cetera desiderantur].

8 La parola, che segue, non è chiara: 'carne'?

Seguono due parole illeggibili; forse 'questi auese'.

O piuttosto 'fue'?

<sup>1</sup> Così è stato riprodotto l' 'esh' che ha il cd. Seguiva poi 'san anbruogio', che venne espunto.

\* Così, almeno, sembra; ma il '\overline{n}' ultimo non \u00e0 ben sicuro.

<sup>4</sup> Illeggibile l'ultima parte della parola: probabilmente 'cata'.

<sup>Segue una parola illeggibile.
Ma l' 'i' di Anbruogio, perché corroso, non si legge.</sup> 

8. Vita di Sa Margherua d' Antiochia (V. de' S. P. 391; Voragine, 400; manca alle V. PP.). Anche la leggenda di questa santa è molto diffusa nel dominio romanzo.1 Il nostro frammento riproduce l'episodio della colomba, che reca una corona d'oro in bocca e libera Margherita dai patimenti, a che l'aveva sottoposta Olibrio. Ci parla inoltre dell' ordine di decollazione emanato dal crudo prefetto contro tutti coloro, che, dopo le parole della colomba, credevano in Cristo, e dell' ingiunzione anche fatta a Malco, o Marco, come lo chiama il nostro cd., di troncar la testa pure a Margherita. Il testo, come ho già avuto occasione d'accennare, essendo alquanto piú diffuso, non riproduce alla lettera quello delle V. de' S. P.2; ma proviene certo dalla versione raccolta dal Mombritius (Vitae Sanctorum, t. II, f. 103°, sp. 2), la quale fu tanto diffusa durante l' età di mezzo.3

#### Comincia:

[17a]. . . . fine a quello die. E se alcuno homo in della mia pr . . . E se alcuno homo (sic) v' era in tribulatione et (?) il die del giu . . . . nome ed elli arà me in memoria di liberallo xpo di . . . . . . . . . di pena. Noi siamo del vostro sangue e della vostra . . . . . . . . . luncha homo e di fiche..... e la mia celenssia in del mio nome e chiunqua serverae la mia pasione e chieunqua (sic) del suo propio lavorato lo libro mio della mia pasione fare iscrivere overo iscriverae etc.

#### Finisce:

[17b]. . . . cominciò la beata Margaritta adorare e dire: "O Dio . . . . . he col palmo mizurasti lo ciello e lla terra chol tuo . . . . . 7 e cholla tua vertude, e conponesti termine al mare . . . . ere lo mio pregotti, e si mi datte questa gratia che sse . . . . no legierà lo libro della mia pasione e chi loderà (?) da . . . 8 lo(?) siano perdonatte tuti li suoi pegatta gh' avesse fatti . . .

# [Cetera desiderantur]

Il quale puoi anche veder riportato da I. Del Lungo, Leggende del sec. XIV. Firenze, Barbera, 1863, II, 497 sgg.

<sup>1</sup> Cfr. B. Wiese, Eine altlombardische Margarethen-Legende, Halle, 1890: notizie e richiami sulla diffusione della leggenda trovi, in ispecial modo, a pgg. IV-V.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. Wiese, op. cit., pg. v.
<sup>4</sup> O piuttosto 'verà' = verrà? Nel qual caso sarebbe un esemplare da aggiungere nelle Annotazioni grammaticali, al n. 752.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Seguono due lettere illeggibili.

<sup>6</sup> Cessa la corrosione.

<sup>7</sup> Prima dell' e c' è un resto di lettera indecifrabile.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Si scorge un resto di lettera, che dovrebbe essere un 's'.

# Annotazioni grammaticali.

Queste Annotazioni grammaticali si propongono di integrare, nella fase più antica, per quanto lo permettono i nuovi fonomeni esplorati, il saggio sulla fonologia e morfologia lucchese del Pieri; 1 e porteranno anche qualche modesta ma non trascurabile aggiunta al Vocabolario (Lucca, Giusti, 1901), che di questo dialetto il Nieri compilò egregiamente. Sopra abbiamo osservato<sup>2</sup> che alcuni dei nuovi fenomeni, che il nostro cd. presenta, trovano un riscontro nel moderno versiliese; ad esso dunque rimanderemo 3 tutte le volte che il riscontro potrà aver luogo. Per riguardo poi agli altri, che per il lucchese erano stati avvertiti, sono qui sopra tutto degni di nota il frequente scadimento d' un ĉ toscano a ĝ (n. 97) e, viceversa, il passaggio d' un  $\hat{g}$ , pure toscano, a  $\hat{c}$  (n. 102), e la non rara conservazione in molti avverbi dell' -e ablativale (cfr. Indeclinabili).

Quanto alla parte lessicale, mi preme osservar subito che qui saranno notate le voci, che mancano al Nieri e al Vocabolario Italiano, oltre quelle, ben si comprende, che verranno adoperate in qualche accezione speciale e non per anco osservata: se esse poi fosser tutte esclusivamente proprie del lucchese o per alcune si possa sospettare un uso più esteso, io non vorrò ora decidere.

Dato lo scopo propostomi, parve sufficiente che lo spoglio grammaticale fosse sistematico solo in quanto i fatti ed i fenomeni esaminati potevano offrire nuovi elementi per la conoscenza dell' altolucchese. Tuttavia fu pure curata la notazione e di quei tenomeni, che, per quanto già conosciuti, o mancavano dell' antichità del nostro esempio o servivano di più luminosa conferma a fatti, per cui gli esempi addotti erano veramente assai scarsi, e di quelle voci, che illustravano in modo nuovo le risposte toscane di alcuni nessi linguistici. Così pure, per la coniugazione de' verbi, essendo essa della massima importanza, stimammo necessario abbondar piuttosto ne' vari esemplari. In somma, fu per noi procurato di evitar tutto ciò che poteva esser non altro che un lusso di esem-

<sup>1</sup> Si trova in Arch. Glott. Ital., vol. XII. - Quando la presente Notizia era già stata composta, comparvero nel vol. XVI dello stesso Arch. alcuni ottimi Appunti sull' antico e moderno lucchese di C. Salvioni. Anche ad essi, quindi, che talvolta confermavano fenomeni, che il nostro cd. presentava e che non erano per anco stati notati, avremo non di rado a richiamarci. (I numeri di questi Appunti son coordinati al saggio del Pieri).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. pg. 164, n. I.

<sup>3</sup> Con l'indicazione Zeitschr. XXVIII, seguita dai vari paragrafi relativi. Adopereremo noi pure, quando e se sarà necessario, le sigle che ne contradistinguono "le tre precipue varietà, e cioè il viareggino, da cui ben poco differiscono il pietrasantino e il camajorese (viar.), il seravezzese (ser.) e lo stazzemese (str.), senza trascurar d'indicare via via ciò che ad essi tutti è comune (com.)."

plificazione; ma non si lasciaron senza spiegazione fatti, che, qualunque ne fosse la ragione, se ne mostravano bisognosi. 1

Anche sia detto a questo punto come i nuovi paragrafi aggiunti portano il numero corrispondente dell' Arch. Glott., dove si parla del fenomeno in esame, con l'aggiunta, a destra, di un'a; soltanto i paragrafi degli Indeclinabili e della Sintassi rimangon senza, ché non ne trovano ad essi riferentisi: vi si rimanda dunque espressamente. Nel Lessico, in fine, il numero a destra di una voce, senza alcuna ulteriore indicazione, rinvia al nostro spoglio; ogni altro rimando è con chiarezza notato.

#### Fonetica.

Vocali toniche. — A—I. Piú che un απαξ λεγόμενον propendo a credere sia errore dell' amanuense l' ε in chavello S. 13 cavallo.

E-3. Nuovo l' i in sidie 5º 15 sedie.

O—II. Risponde con u, oltre che in alcuni esemplari già noti all' altolucchese, in giucho 3ª, 14 giuoco, rispuse 5ª, 4 e altr. rispose, cure 6², 10 cuore, Anbrugio S. 32 Ambrogio: avverto però che, in quest' ultimo caso, il testo, dove ha ancora occasione di nominarlo, porta sempre: Anbruogio.

U—14a. L' ii no non era ancora stato rilevato per il lucchese (l' ha però il pisano: cfr. Arch. Glott., XII [pg. 143], 14); il nostro manoscritto ce ne offre un esempio in brutora 142, 14 bruttura: vedine un altro ne' miei 'Rim. Lucch.', Oss., di Bonagiunta S. IV, 3.

Vocali atone. — E. Protonico. 36. Singolare il passaggio ad i in persiverava 12<sup>2</sup>, 22 perseverava e vinire 15<sup>2</sup>, 35 venire. — Postonico. 37—8<sub>2</sub>. È nuovo l'i in erimo 12<sup>2</sup>, 29 eremo; ma è nello stz.: Zeitschr., XXVIII, 33. Di ragione sintattica: darlili 13<sup>2</sup>, 24 darglieli e andosine 15<sup>2</sup>, 30 e altr. andossene.

I. Protonico. 39. (s') inpierebe 14<sup>2</sup>, 15-6 (s') empierebbe. — Postonico. 44<sub>a</sub>. Ad e in vuomeni 13<sup>2</sup>, 28 uomini; è nel ser.: Zeitschr., XXVIII, 38-9; e per il lucch. ant. è stato avvertito dal Salvioni: Arch. Glott., XVI, 42-4.

O. Protonico. 46<sub>a</sub>. Ad a in acultandomi 11<sup>b</sup>, 11 occ. ma cfr. Arch. Glott., XVI, 46: è noto pure al viar. e, specialmente, al ser.: Zeitschr., XXVIII, 40. Ad e in conselero 4<sup>b</sup>, 18 consolerò: così nel ser.: Zeitschr., XXVIII, 42—3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così, ad. es., come ci regolammo per le consonanti doppie e scempie? È noto come ineguale e indeciso fosse il loro uso; e poteva pur darsi che si avesse un vero e proprio fenomeno fonetico là dove una doppia o una scempia si contrapponeva a una scempia o a una doppia del 'tipo letterario'. All' induzione fu sempre di guida il lucchese moderno; così che non furon per niente, a questo proposito, notati nuovi fatti, allorché esso col 'tipo letterario' coincideva.

U. Protonico. 51<sub>a</sub>. Ad *e: teribilli* 5<sup>a</sup>, 17 turiboli. — Postonico. 52<sub>a</sub>. Ad *i* in *talvila* S. 19 tavola: anche nel ser. e nel viar.: *Zeitschr.*, XXVIII, 49.

Ae. Protonico. 53a. È passato ad ai in aità 8b, 23 e altr.

eta. - Au. 54. Ad o in odendo 3b, 2 e altr. ud-.

Consonanti continue — J. 56. LJ. Notisi il  $\tilde{l}$  in umigliandosi 12<sup>2</sup>, 26 umil-, (cinque) miglia 17<sup>b</sup>, 23 (cinque) mila — 60 e 61. CJ e TJ. Sia lecito unire questi due nessi, sovente sostituentisi anche nel latino, e ricordarli qui come quelli che offrono la più notevole caratteristica del lucchese, sebbene si stimi superfluo — non pochi, del resto, se ne incontrano nelle voci citate ad altro fine — produrne esempi: è così regolare la loro riduzione a -ss- o rispettivamente -s-, che quasi la regola non subisce eccezione. — 62. STJ. Nel nostro ms. è pure non raro possa 12<sup>2</sup>, 31 e altr. (posa 3<sup>2</sup>, 22) poscia, che già ricorre in bdl.

L. 68. ALT in aut. Vanno ad aumentare le "preziose reliquie d' una fase fonetica ormai tramontata" gli esemplari, che qui si trovano: auto 5°, 4 alto, autrui 12°, 8 altrui, autra 15°, 4—5 altra. In a: aberchò 9°, 22 albergò, atri 13°, 3 altri, atro 14°, 26 altro; cfr. pure 'Rim. Lucch.' Oss., di Bonagiunta C. VIII, 13 e S. II, 6. Sia anche ricordato a questo luogo l'esito di ult in utimo 9°, 24 ultimo, di cui il Pieri non dà esempi antichi, ma ne offre il Voc. — Nuova, all'opposto, è la risposta di ulc in docie 6°, 4 dolce.

**B.** 74<sub>a</sub>. Il raddoppiamento in mizerricordia 3<sup>b</sup>, ult. riga misericordia, signorregiavano 5<sup>a</sup>, 11 signoreggiavano, orrationi 17<sup>a</sup>, 21 orazioni, lo credo dovuto a scrittura a rovescio. — 75<sup>a</sup>. Aggiungo ai pochi citati i non scarsi esempi, che il nostro cd. ci fornisce, di r sdoppiato: fenomeno ora normale "nel contado e presso l' infima gente della città", ma di cui "i documenti non dànno se non esempi sporadici". Nel versiliese è noto solo in alcune parti; al ser. e allo stz. manca affatto: de regno 3<sup>a</sup>, pen riga e altr. del regno [del r-> der- r > de r-: cfr. per un passaggio parallelo 'Rim. Lucch.', Oss., di Bonagiunta S. V. 10], tera 4<sup>b</sup>, 20 e altr. terra, terollo 4<sup>a</sup>, 12 terr-, tore 5<sup>b</sup>, 8 torre, togliere, sotero 7<sup>b</sup>, 6 sotterro, orevile 7<sup>b</sup>, 16 orr-, onorevole, chorea 8<sup>a</sup>, 7 correa, correre 8<sup>b</sup>, 29 correre, caro 9<sup>a</sup>, 3 e altr. carro, corendo 11<sup>a</sup>, 12 corr-, erando 11<sup>b</sup>, 11 err-, rimard 14<sup>a</sup>, 18 rimarrà, verde S. 26 verrò[e].

V.  $77_a$ . È notevolissimo il passagio da un  $\hat{g}$  secondario a q in quarda  $3^b$ , pen. riga e quardasse  $7^a$ , 24 guarda e guardassi. —  $79_a$ . Nuova, se ben letta, la caduta di v primario in (mi) prio  $3^a$ , 13 mi privo..

F. 80a. Nuovo pure il passaggio a v in vervore 12<sup>a</sup>, 10 fervore; in posizione postonica è fenomeno che conosce il ser.: Zeitschr., XXVIII, 78.

S. 81. Qui pure, con molta costanza, il s mediano fra vocali, in quanto è sonoro, si raddoppia, e la scrittura è quella dei bdl.:

z (con zz solo, se bene ho visto, in paezze 16², 22 paese, che potrebbe anche essere un caso dell' incostanza, nella rappresentazione grafica delle consonanti). Superfluo citare esempi, alcuni de' quali si troveranno in voci ricordate ad altro fine. — 82 n. 4. Quivi di ss da str non si citano esempi antichi. A quelli fornitici da Bonagiunta, 'Rim. Lucch.' Oss., S. XXI, I, si aggiungano i sgg.: nossa 6b, 20 nostra, nosso 15², 37 nostro, mossava 8b, 16 (mosava 14b, II, 15) mostrava [mossa = mostra è pure in Bonagiunta: 'Rim. Lucch.' B., I, 31], cfr. però Arch. Glott., XVI, 81—5.

N. 89<sub>2</sub>. Non potrei dir con sicurezza se sia veramente caduto in cucupisciensia 14<sup>2</sup>, 3 e cucupisciensa 14<sup>2</sup>, 8 (cfr. cuncupisciensa 14<sup>2</sup>, 5) concupiscenza: forse, sul primo u mancherà il segno dell'abbreviatura.

Consonanti esplosive - C. 95. Rimane in prechotti 42, e altr. pregoti, prechianti 5b, 13 e altr. preghianti, prechiamo 9b, 19 preghiamo, prechava 112, 20 pregava, prechò 122, 11 pregò, precollo 3b, 9 pregollo, prenchando (sic) 32, 16 pregando; in bricha 112, 27 briga e brichati 15b, 3 brigati; in verchogna 13a, 14 vergogna - 97. In g, oltre che negli esempi già noti al Voc. e in quelli registrati in questo stesso paragrafo dell' Arch. Glott., XII e XVI, e, per il vers., in Zeitsch., XXVIII, 92: grudelmente 32, 2 crud-, gracifisso 32, 26 croc-, cerga 32, 29 e cergando 12b, 25 cerca e cercando, fagiano 4ª, pen. riga facevano: cfr. n. 150, grendendo (sic) 5th, pen. riga e altr. gred- credendo e gredere 92, 26 credere, guesta 6ª, 11 questa, gualunca 7b, 24 qualunque, produga 8ª, 22 produca, guie 8b, 20 qui, augielliga 112, 6 angelica, adomestigandosi 112, 14 addomesticandosi, guantità 11b, 18 quan-, guello 12a, 16 quello, gagione 122, 30 cag-, benedigatti 12b, 20 benedicati, diga 132, 9 dica, mergadante 132, 21 e altr. merca-, pegatore 13b, 18 e altr. pecca-, guanto 13b, 22 quanto, predigava 16a, 27 predicava, pegatti 172, 22 e altr. peccati, grorifigata 17b, 18 glorificata, gh' 17b, ult. riga ch' == che.

CE. 100. Si noti il passaggio a s' in nisciesarie 9<sup>2</sup>, 8 necessarie. — 101. Agli esempi di degradamento a sonora si aggiungano: gità 3<sup>b</sup>, 16 e altr. 0 -tt- città, giagie 5<sup>b</sup>, 10, giagiere 6<sup>2</sup>, 5 giagiea 9<sup>b</sup>, 4 giace giacere giacea, sugiesore 6<sup>a</sup>, 2 successore, gitadine 7<sup>a</sup>, 4 citta-, ugellagione S. 17 ucce- [il -g'-, del resto, nella famiglia cui appartiene questa parola, si trova già anticamente: cfr. Arch. Glott., XII, a questo paragrafo e Nieri s. 'Ugello'].

G. 102. Ai non molti esempi addotti dai bdl. dal Pieri, in cui la sorda "fa meraviglia", si aggiungano: sonchiosi 3², 15 singhiozzi (quanto all' etimo cfr. Zeitschr., XXVIII, 68, e Arch. Glott., XIII, 318: il nostro cd. ha pure songhiosavano 7b, 14 singhiozzavano), cotte 6², 23 gote, colla 8², 1 gola, incordisia 8², 5 ingordizia, bramosia, covernare 8b, 17 gov-, sincularemente 9², 2 singolarmente, investicando 12b, 25 investig-, crasia 13², 10 grazia, crolia 13², 11

gloria, nicrigiensa 142, 3 e nicrigiensia 142, 5 negligenza, nicrigiente 14a, 7 negligente, incani 14b, 9 inganni, conella 17b, 5 gonn-

- GE. 106 a. Si ha é in lunci 10a, 13 lungi, vercine 9a; 16 vergine, fracellato IIb, 8 flagellato. Il Salvioni offre solo un esempio antico del nome pr. 'Cervagio' avuto "forse per dissimilazione": Arch. Glott., XVI, 106-7. È questo un fenomeno "assai cospicuo" del ser.: Zeitschr., XXVIII, 98 (vedi anche i ni, cui si rimanda).
- T. 111. Raddoppiato in datto 42, 2 e altr. dato (part. pass.). Piuttosto che l'effetto dell'incostanza nella rappresentazione grafica delle cons., è da vedervi proprio un' esatta rappresentazione del modo come tale voce veniva pronunziata: si ripensi un poco alla tenacia di certi senomeni sonetici e si rifletta inoltre che anche modernamente in alcune parti del lucchese suona ancora così: cfr. Nieri s. 'Da(re)'.
- D. 112. Postonico passa a t, ma fuori della terza dello sdrucciolo, di cui solamente si hanno esempi, in nutta 14ª, 18 nuda. È noto, invece, il passaggio d = t, sebbene non trovi citati esemplari antichi, come in batava S. 19 badava.

# B. 122a. Notevele il ĝ in garasciene 16a, 10 barattano.

Accidenti generali - 125. Assimilazione. Di a-o: monostero 10a, 13 e altr. monastero, di r-l in riveralo 13b, 12 rivelato: è favorita anche dal facile scambio delle liquide - 127. Prostesi. Mi piace di riaffermar qui, con maggior sicurezza, quanto a proposito della prostesi di i dinanzi a s complicata avvertii già un po' timidamente nei 'Rim. Lucch.', Oss. di Bonagiunta C. VIII, 31. Dinanzi dunque a s complicata, il lucchese moderno (in Zeitschr., XXVIII, 119 non si accenna affatto a tal fenomeno per il versiliese) usa, possiamo dire di regola, un' i prostetico; e tale uso si riscontra costante - rare, sporadiche, anzi, sono le eccezioni - nel nostro ms. Superfluo portare esempi, quando non pochi si ritrovano anche nelle voci citate ad altro proposito; ma è sopratutto degno di nota che quest' i s' infiltri pure in parole, che han perduto per aferesi la vocale iniziale, anche etimologica, come in ispelando 5b, 27 e altr. aspettando, da un tipo lucchese ancor vivo spettare = aspettare (il Tomm. per l' it. lo dà come 'voce antica'). Onde, insieme con quella, che di questa stessa vocale si ha dinanzi a r in alcune parti del contado e che già fu avvertita dal Pieri, possiam ritenere pure questa, mi sembra lecito affermare, una caratteristica abbastanza notevole del nostro dialetto. - 128-9. Epentesi. Notevolissime, e nuove, quella di l in calutamente 112, 13 caut- e in talvila S. 19 tavola e quella di v in vuomeni 132, 28 uomini: in quest' ultimo esempio il v è un caso di fonetica sintattica. Si potrà, forse, anche notar qui casia 9<sup>a</sup>, 14 casa, se non sembri piuttosto che debba considerarsi come un ampliamento suffissale per conguagliamento etimologico. — 131. Aferesi. 'docia 36, 17 Laodicea, 'baita 112, 5 Tebaide, 'terno 136,

9 eterno, 'gni 14a, 2 ogni, ben vivo anc' oggi, 'mondisia 14a, 12 immondezza, 'censso 16a, 37 Innocenzo (?), 'celenssia 17a, 7 eccellenza, 'librio 17b, 25 Olibrio. — 132—3. Ettlissi. Protonica: lamentrei 6a, 15 lamenterei, istrai 9b, 1 starai, matrassa 14b, 6—7 materassa (vive tuttora: cfr. Nieri s. 'Matrazza'), infermitadi 14b, II, 4 e altr. infermitadi. Postonica: isterle 6a, 17 sterile. — 134. Apocope. Per lu' 13a, 14 (?) lui e le' 11a, 27 e altr. lei, vedi appresso n. 142b. — 137. Metatesi. grolia 3a, 23 e altr. gloria, perlatti 14b, II, 10 e perlatto 14b, II, pen. riga prelati, -0, erlique 17a, 23 reliquie, aperòe 17a, 33 aprirò(e) [aprirò > apirrò > apirò > aperò], vernadie, S. 29 venerdi.

# Morfologia.

### a. Declinazione.

139. Metaplasmi. I. Ambigenere di terza in prima e seconda; giovano 3<sup>2</sup>, 19 giovane e giovana 10<sup>b</sup>, 2 e altr. giovane: pescio S. 11 e altr. pesce. — 140. II. Plurali in -i di pr. dcl.: minusi 4<sup>2</sup>, 2 minugie, madroni 7<sup>2</sup>, 6 matrone, ispalli 7<sup>b</sup>, 29 spalle. III. Plurali in -e di terza dcl.: qualle 14<sup>2</sup>, 1 quali. — 140<sup>2</sup>. Metastasi: sospirere 15<sup>2</sup>, 9 sospirare.

1412. Generi. È fatto femminile vici 7b, ult. riga (?) vicoli,

piccole strade.

1422. Articolo. Di ragion sintattica si avrà: i nostro 4b, 14 il nostro. 1

142b. Pronomi personali. le' 112, 27 e altr. lei, lu' 132, 14 (?) lui, che ricorron già nell' altolucchese: cfr. Arch. Glott., XII, 134. anburo 15b, 2 ambi (per il suff. -uro cfr. Arch. Glott., XII, 65 e Nieri, op. cit., pg. XXIX): è anche in Bonagiunta, C. III, 5 dei 'Rim. Lucch.' — 143. Pronomi possessivi. Cfr. Arch. Glott., XVI, 143, riguardo al possessivo suffisso, nell'altolucchese, che qui si ha in mogliata 152, 29 e moglita 152, 41 tua moglie: 2 anche in Bonagiunta, S. XI, I dei 'Rim. Lucch.' - Vari esemplari qui pure si hanno della estensione al femminile, con 'mezzo accento', del poss. maschile: tuoi orechie 72, I tue orecchie, suoi vertù II2, I5 sue virtù, suoi orasioni 122, 20 sue orazioni, miei mani 17b, 3 mie mani, etc. Ma è nuova l'estensione al sng. d'un plr. suoi [parente] 8b, 3 suo parente. — 145. Pronomi dimostrativi. Sembra che sull' analogia di miei tuoi suoi, che con 'mezzo accento', come s'è visto, e anche con 'intero' (Arch. Glott., XII, 143) si estendono al femminile, si sia avuto, come caso inverso, l'estensione al maschile in: di queste quatro ordini 14b, II, 12, di questi quattro ordini. Sia lecito porre qui pure: chieunqua 172, 30 chiunque e ugni 12b, 27 e ogna 122, 10 ogni, l'ultimo de' quali è pure in Bonagiunta, S. IV, 14 dei 'Rim. Lucch.'.

¹ Credo un vero e proprio errore dell' amanuense il lo per le nell' espressione: per lo qualle 14², 1 per le quali: cfr. sopra nel testo, n. 140. III.
² Le diverse modificazioni dell' e di 'moglie' son dovute alla posizione intertonica.

# b. Conjugazione.

Indicativo. 149. Presente. 12 prs. sng. rifutto 32, 12 rifiuto: vive tuttora; abo 62, 8 e altr. e abbo 12b, 18 ho. - 22 prs. sng. vuoli 15b, 5 vuoi. — 3º prs. sng. be' 3º, 10 beve: è forma ancora vivissima e conferma il chie chiede, postulato dal Pieri sul chiei pod. 38, cfr. anche Arch. Glott., XVI, 149; sagliscie 32, ult. riga sale: anche Fredi ha saglito C. I, 24, dei 'Rim. Lucch.'; finescie 82, ult. riga e altr. finisce. — 2<sup>2</sup> prs. pl. faile S. 30 fate. — 3<sup>2</sup> prs. pl. È rappresentata l' uscita 'eno largamente, così pure qui si hanno i ben noti tipi di forme bisillabe, come: fano 15b, 34 fanno, vano 142, 2 vanno, cfr. invece Arch. Glott., XVI, 149, per l'uscita in 'ano di II coniug., che è in chagiano 42, 3 cadono, ricievano 14b, II, 6 ricevono, sotometano 14b, II, 9 sottomettono. 150. Imperfetto. 3º prs. sng. regia S. 4 reggeva- 3º prs. pl. fagiano 4º, pen. riga faceva-no, aveno 10º, 17 e altr. avevano. 151. Perfetto. 1º prs. sng.: partitti 12b, 7 partii, ancora vivo. — 3º prs. sng.: volse 3º, 22 e altr. volle, ben noto anche fuor del lucch., e così rispuse 5<sup>2</sup>, 4 e altr. rispose e fi 172, 10 fu; chadé 172, 7 cadde, misse S. 30 mise, uditte 5b, 10 udi, iscite 17b, 16 uscì, vivon tutt' oggi: non così cognovello 3b, 8 conobbelo e creve 152, 7 crebbe; ma cf. Arch. Glott., XVI a questo §. -1ª prs. pl. Non sono note le uscite 'mo di fronte a 'mmo toscano, le quali ricorrono in vedemo IIa, I -mmo, vizitamo IIa, I visitammo, udimo 112, 5 -mmo. - 3ª prs. pl. In perfetta rispondenza con una terza sng. di tipo -itte, che, del resto, vive tuttora, moriteno 162, 29 morirono. La desinenza -no, che il Pieri dice rappresentata "più di rado" nella II coniug., si trova qui in: rendeno 8ª, 16 resero, poteno 9<sup>b</sup>, 23 poterono, ebeno 15<sup>a</sup>, 17 ebbero; numerosi gli esempi di I e III. Sia ricordato qui anche funo 52, 18 e altr. furono. Notinsi, in fine: (si) ciesereno 82, 1 (si) allontanarono; andoro 56, 9 andarono e consiglioro S. 38 tennero consiglio; scanbiano(si) 16ª, 10 scambiaron(si). 152. Futuro. 12 prs. sng. uscierò 32, 6 uscirò: è un esempio da aggiungere ai pochi cit. dal Pieri per il passaggio dell' inf. di III all' analogia di II (il fenomeno è ben più comune nel pisano: cfr. Arch. Glott., XII [pg. 178], 142); serò 3b, 30 sarò: su questa forma cfr. 'Rim. Lucch.' Oss. di Bonagiunta, C. IV, 39 e cfr. pure sotto, 3ª prs. pl.; farabo 3ª, 11, non piú vivo, già in pod. Si ponga ancora mente a: ard S. 25 avrò, sasiorò 4b, 19 sazierò, aperde 172, 33 aprirò(e): per quest' ultima forma cfr. sopra, n. 137, e si ricordi inoltre che il Pieri di così fatti futuri dà esempi quasi unicamente pisani: cfr. Arch. Glott., XII [pg. 179], 142. - 2ª prs. sng. istrai 9<sup>5</sup>, 1 starai: "non rara la sincope della vocal protonica" (Pieri); albergerai 16<sup>2</sup>, 8 albergherai. — 3<sup>2</sup> prs. pl. serano 17<sup>2</sup>, 23 saranno: cfr. sopra, 12 prs. sng.

Imperativo. 153. 22 prs. sng. apre 72, 1 apri, tolle 12b, 24 togli: il Pieri non offre di questa uscita esemplari antichi, cfr. però Arch. Glott., XVI, 153: ma uno è anche in Bonagiunta, Dis. II, 21 de' 'Rim. Lucch.'; il secondo però potrebbe anche essere un vero

e proprio latinismo. bategiami 17b, 11 battezzami: per il g cfr. Parodi in Misc. linguistica in onore di Graziadio Ascoli, Torino, Loescher, 1901, pg. 462. - 2ª prs. pl. faite 62, 27: per la ridu-

zione di c't cfr. Arch. Glott., XII, 98.

Congiuntivo. 155. Imperfetto. 12 prs. sng. quardasse 72, 24 guardassi e desse 12b, 3 -i: il Pieri non dà esempi di questa forma ma sì bene il Salvioni: cfr. Arch. Glott., XVI, 155. - 3º prs. sng. andesse 42, 8 andasse: vive ancora. — 32 prs. pl. ciesaseno 82, 5 si allontanassero.

Condizionale. 156. 12 prs. sng. serei 62, 13 sarei: cfr. sopra

n. 152; lamentrei 62, 15 lamenterei: cfr. sopra, ni 132-3.

Infinito. 157° tolere 5b, 22 (-ll- 15b, 36) togliere e induciere ob, 23 indurre.

Gerundio. 158. vogliendo 3b, 14 volendo, isvogendossi 6a, 23

svellendosi, sequiando 13b, 2 seguitando.

Participio passato. 159. ricieuto 42, 2 ricevuto e auto 52, 3 e altr. avuto: son già in stl., come si rileva dall' Arch. Glott., XII, 79; predite 13a, 1 predette: cfr. appresso 'dito'; fina 16a, 37 finita, se non è errore dell'amanuense; disederatta 172, 19 desiderata: il -tt- sarà dovuto all'analogia di 'datto', 'mandatto', il secondo de' quali è già in stl. (cfr. anche, per il -tt- sopra, n. 149 rifutto); dito S. 37, ma il cd. non è ben chiaro, e ditto 132, 18 detto: l'ultima forma vive ancora; per quanto si riferisce alla prima, puoi cfr. 'Rim. Lucch.', Introd., pg. xxxvij.

### c. Indeclinabili.

in nello 3b, I, in dello 17b, 21; in del 8a, 11, in nel 17b, 7; in nella 3b, 3 e altr.; in de' 12b, 13 e altr.; in delle S. 4 e altr. nello, nel, nella, nei, nelle; ogumai 3ª, 11 e altr. e ingumai 13b, 9 (cfr. Arch. Glott., XVI, a. l.) oggimai; allo' 4b, pen. riga aliora; magioremente 5b, 32 e altr. maggiorm-; di torno 62, 26 d'intorno; duncha 72, 14 dunque; al paleze 72, 29 palesemente; fedellemente 8b, 5 fedelm-; sincularemente 9a, 2 singolarm-; quinde 9a, 7 e altr. quindi; volentiero 102, 7 -ieri; calutamente 112, 23 caut-: cfr. sopra, ni 128-9; in fine 112, 28 fino; possa 122, 31 e altr. poscia: cfr. sopra, n. 62; dunde 13b, 3 donde; viende 13b, 8 vienne (imp.) già in pod. (cfr. Arch. Glott., XII, 142b, n. 2) e vande 15a, 28 vanne; quantounqua 13b, 17 quantunque; di fine che 14a, 27 fino a che; sie che 15b, 37 e altr. sicché; launde S. 35 laonde; dinansa 17a, 17 innanzi. Sieno qui ricordati anche i numerali: diciesette 3<sup>a</sup>, 32 e altr. (anche con -tt-), dicieseta 4b, 13 diciassette.

#### Sintassi.

Pongo qui le costruzioni, che mi son sembrate più notevoli. Una altra volta trovando me una [11a, 29] bella donna 11b, 1 — al qual [regno del cielo] ci produga il nostro Signore Jeso (sic) Xpo per li suoi meriti, la qualle senpre sia benedetto etc. 82, 22-3 e per li

meritti del (sic) vergine santa Marina Idio mostra moltti miracolli, la qualle a lui sia laude etc. 10b, 11-3 - intenta racordarsi 142, 6-7 - [chi vive ubbidiente si] sottopone alla volontà del suo prelatto per lo amore di Dio e perciò merita e ricieve magiore groria che lli altri 14b, II, pen. riga. — comandò che sia invitata tuta buona gente etc. S. 9 e li comandò che compri e quanta carne etc. S. 17 — Et elli disse che rinonssase al capitano e alli signori di Milano chome io non posso venire etc. S. 23-5.

#### Lessico.

Allexio 32, 19, Alessio.

anonsiato 102, 8, annunziato: per o' < u' cfr. Arch. Glott., XII, 51.

apresimosi 52, 32, approssimossi; il pre- con pro- non raramente si scambia: cfr. preciutto pros-, prefilare prof- etc.

Artodio 52, 10. Se non è errore, devesi a deformazione popolare.

Basilia 156, 28. È un nome proprio, che compare anche sotto la forma di Bizilissa 162, 37; ma manca al testo latino.

Bizilissa 162, 37: cfr. sopra.

Bonifasio 82, 8, Bonifazio.

brutora, cfr. n. 14a. Il Tommaseo cita solo un esempio di Fra Jacopone da Todi. cancillieri 5b, 8, cancelliere: è la forma viva tuttora.

Cenobis, 5, 7, Zanobi: per il é da s cfr. Arch. Glott., XII, 100.

'censso, cfr. n. 131. È, come abbiam detto sopra, Innocenzo; ma non compare nel testo latino.

chavalieri 92, 16, cavaliere: è la forma vivente.

chiuncha 7b, 24, chiunque. Come forma antica il Pieri la cita solo nella grafia: -unqua. Cfr. Arch. Glott., XII, 32.

chumiato 15b, 26, comiato.

corseccia 16a, 4, grandine, "quasi provenga dalla Corsica" (Nieri). Oggi si ode a Vagli di Garfagnana.

crucifichami 17b, 9, crocifiggimi: imp. 2a prs. sng. Il verbo \*crucificcare, che in ogni caso è molto espressivo, è ora ignoto al lucchese; né il Voc. lo conosce.

de (sic) grasia 13b, ul. riga, Deo gratias.

diciesette (anche -tt-) e dicieseta, v. Indeclinabili. Ma la prima forma, che è comune anche oggi a Lucca (cfr. Nieri, ad v.), è nota pure al Voc.: cfr. s. dice -.

dilitisie 6b, 26, dilettanze, diletti.

dirieto 14a, ult. riga, dietro; già in bdl. (cfr. Nieri, ad v.) e vivissimo tutt' oggi. disederio 122, 9 e altr. desiderio.

dopina 72, 8 e dopinella 76, 7, tapina, -ella. È un nuovo esempio a conferma dell' etimologia da talpa, anzi che da ταπεινός: cfr., per altri, Biadene in Studi di Fil. Rom., I, 224, n. 2.

duncha, v. Indeclinabili. Modernamente: 'donca'; cfr. Nieri, ad v.

Erati 112, 4. Il Sorio ha nel luogo corrispondente: Eraclea.

Erio 56, 18, Enrico; ma non è di certa lettura. Per il c, che avrebbe taciuto del tutto, cfr. Arch. Glott., XII, 96.

estiche (inn) 14b, II, 1, in estasi.

Eusimano 42, 22, Eusimiano 52, 29, Eusimiano 52, 20, Eusimiano 52, 13,

Useniano 4b, ult. riga e altr. (csr. anche appresso Ofiniamo 52, 1)

Eusemiano.

fadicha 3b, 27 e altr. fatica. Il Nieri, senza citare esempi antichi, ricorda solo come proprio del lucch, vivente 'fadiga', che qui pure ricorre 172, 2 e che è proprio anche di altri testi antichi: cfr. Tomm.

Gierusalen 12b, 21, Gerusalemme.

in nello, in dello, in del, in nel, in nella, in de', in delle, v. Indeclinabili.

— Per quanto si ritrovi, se pur non frequentemente, anche in altre scritture antiche, è in ispecial modo proprio del lucch.; e gli riman tuttavia.

Il Nieri, ad v., dice: "Comunissimo per tutta la provincia, e si sente

anche in bocca alle persone di una certa cultura, tanto ha prevalso".

Ieso 4b, 26, Gesù.

in fine, v. Indeclinabili Si trova già nel sec. XIV: cfr. Nieri, ad v.

incordisia, n. 102. Il vocabolo è vivissimo tuttora a Lucca, sotto la forma con -ĝ- (il Tomm. conosce solo: 'ingordissimamente, ingordissimo, ingordo'); ma il Nieri, che lo ricorda, non cita esempi antichi.

increscimento 3b, 26, rincresc-, noia.

Innociensio 52, 12, Innocenzo.

innoschosto 3b, 19, nascosto. Ci sarà scambio di infisso: \*in -obsconditu. Iobo 6a, 15, Giobbe.

isciolgiere 15b, 10, sciogliere; tuttora vivo; cfr. Nieri, s. 'sciòlgere'.

ispiritasione 4b, 5, ispirazione.

stormenti 112, 10 e altr., strumenti. Al Voc. è nota la forma senza i prostetico. iisvogendossi 62, 23, cfr. 'svergiersi'.

laulde 17b, 4, lode: si è avuta per contaminazione di 'laude' con 'lalde'.

letorra 162, 22, lettera. Oggi vive sotto la forma 'lettora'.

madroni, n. 140. Si avverta però che la forma 'madrona' per 'matr-' è nota al Voc.

matrasa, n. 132-3. Vive ancora sotto la forma 'matrazza': cfr. Nieri, ad v. Melano S. 22, Milano.

miglia (cinque), n. 56. Il Voc. dà 'milia'.

minusi, n. 140. Si noti l'esito lucch., e non toscano, di tj, in questa parola. nicesarie 12b, 6, necessarie; cfr. sotto: nisciesarie.

nisciesarie, n. 100; cfr. sopra.

obidiente 92, 1, obbediente: con -bb- è noto anche al Voc.

obrevione 142, 4, oblivione: cfr. appresso ubrevione.

Ofiniamo, cfr. sopra Eufimano.

paciensia (o-ce) 9b, 13 e altr., pazienza. Vive ora comunemente a Lucca; ma di -sia dà esempi anche il Voc.

paleze (al), v. Indeclinabili. Il Voc., come avverbio, ricorda solo: 'alla palese'.
Pandocio 92, 6. Il testo latino non lo nomina, il Sorio ha 'Pandocie', i testi più antichi 'Pandozio'.

Panunsio 112, 2 e Panuntio 122, 9, Pannunzio.

Paullo 3b, 19, Paolo. 'Paulo' oggi, a Lucca, è normale.

peligrinagio 4ª, 5 e, se non è errore dell'amanuense, pelegriagio 4<sup>b</sup>, 12, pellegrinaggio.

per crielle eixon 4b, 21, Kyrie eleyson.

pigiore 162, 3, peggiore: la forma con -gg- è conosciuta pure dal Voc.

porvertd 6b, II, poverta: per l'epentesi del -r-, cfr. Arch. Glott., XII, 75b. promissi 122, ult. riga, permisi: c'è scambio di prefisso, come sarà in 'profidia' (si ha pure l'aggettivo 'profidioso') = perf.-: cfr. Nieri, ad v.

pulità IIa, 6, purità.

racordarsi 14a, 7, ricor-: con -cc- lo conosce pure il Voc.: cfr. 'racordo', Arch. Glott., XVI, a. 1.

reduto 92, 5, ridotto: con -tt- si trova anche nel Voc.

regare 12b, 10, recare; già nell' altolucch.: cfr. Arch. Glott., XII, 97.

sie che v. Indeclinabili. Un esempio dall' ant, pis, cel o fornisce il Pieri in Arch. Glott., XII, pg. 159.

sincularemente, n. 102 e Indeclinabili. Il Voc. ha: 'singolarem-' e 'singularem-7.

songhiosavano, n. 102. Il Nieri ha solo 'singozzare'.

succiora 32, 5, succera. Il Nieri ha solo 'sociora'.

sutilità 13b, 22, sottilità.

svergiersi 56, 23, svellersi: cfr. Nieri sotto 'Svelgere', che è noto del resto anche al Voc. Qui pure fu rimandato per isvogendossi svell -; cfr. inoltre n. 158.

Tebaida 13ª, 22, Tebaide: cfr. anche n. 131. 'baita.

teribilli 52, 17, turiboli, come già si è spiegato; ma è voce già nota anche altrove: cfr. Tomm.

ubrevione 142, 3, cfr. sopra, obr-.

vermini (1n) 17b, 28. Corrisponde esattamente al moderno 'in èrmini', che fu bene spiegato, per quanto riguarda il significato, dal Nieri (cfr. ad v.) e che, adoperato solo coi verbi 'andare' e 'mandare', ha sopratutto valore di 'distruzione', 'annientamento', 'sbriciolamento': il valore che il Nieri pure ricorda, di 'andare o mandare in visibilio dalla commozione e dall' entusiasmo' è un derivato manifesto. Incerta è per il predetto studioso e anche per il Salvioni, cfr. Arch. Glott., XVI, a. l., l' etimologia. La forma del nostro cd. credo che ce la mostri chiaramente: si sarà detto dei cadaveri, da prima, i quali appunto 'andavano in vermini', cioè 'si disfacevano', 'si distruggevano', 'si sbriciolavano'. Il dileguo del v non dà alcun pensiero. Facilmente poi si comprende, sempre in unione con questa espressione, l'uso di 'mandare'.

vernadie, n. 137. È comunissimo tuttora a Lucca; il Voc. cita anche un esempio di Francesco da Buti.

vetoria 46, 14 vittoria: la forma con -tt- è nota pure al Voc.

AMOS PARDUCCI.

### Textkritisches zum altfranzösischen Prosa-Brendan.

Der von Wahlund in diplomatischem Abdrucke herausgegebene, zuerst von Jubinal im Jahre 1836 zugänglich gemachte Text einer in der Handschrift der Pariser National-Bibliothek fr. 1553 enthaltenen altfranzösischen Prosaübersetzung der Navigatio Brendani bietet der Lektüre an zahlreichen Stellen Anstofs, da weder der Übersetzer noch der Abschreiber ihre Arbeit in befriedigender Weise getan haben. Denn dass die Handschrift nicht die Urschrift der Übersetzung darstellt, sondern eine Kopie ist, kann angesichts einiger Fehler nicht wohl bezweifelt werden, abgesehen davon, dass sie von Korrekturen nahezu frei zu sein scheint.2 Der deutlichste Kopistenfehler steht 15,, wo lateinisches minime potuerunt invenire pertum ubi starct navis wiedergegeben erscheint durch ne peurent trouuer pour chou li nes s' arestast. Wahlund vermutet offenbar mit Recht, dass die Vorlage der Handschrift port ou bot, woraus der Kopist — über porcou — pour chou machte. Wenige Zeilen später (1511) umschiffte er die Klippe glücklicher und schrieb richtig port in ab. Auch on ist apries el jour [post vero XL dies] sicherlich verschrieben für spries XL ieur, wie W., der sonst die Handschrift nicht antastet, ändert. Dem Abschreiber sind gewiß auch die zahlreichen Auslassungen der Handschrift auf die Rechnung zu setzen. 320 mes fils Mernoc pourveeres des povres Thesu Crist se departi de devant mi et [vaut] iestres curieus wird man lesen müssen statt et iestres curieus. Das Original bietet et voiuit esse solitarius. Auffällig bleibt dann freilich die Form iestres als Infinitiv des Verbi substantivi. Doch zeigt unser Text auch sonst mit Bezug auf auslautendes s Unsicherheit. Es fehlt z. B. 3143: Teut li angele diu loés vo creeur et toutes les vertus los [s] le; 539 O vous, mi fil, villiés et ourés . . . rewards [s] que etc.; 5721 quant il eut jenie [s] ses orisons; 6528 chou est ... li sans de no sauveur; prende(s) le a vous en vie

<sup>1</sup> Die altfransösische Prosaübersetzung von Brendans Meerfahrt nach der Pariser Häschr. Nat.-Bibl. fr. 1553 von neuem mit Einleitung, lat. und altfranz. Parallel-Texten, Anmerkungen und Glossar hrsg. von Prot. Dr. Carl Wahlund, Upsala 1900. Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Upsala IV. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von einigen Tilgungspunkten abgesehen, ist die einzige, die W. anführt, eine irrige: 25<sub>14</sub> wird richtiges de le laigne in de laignele geändert. — Ob auch II<sub>25</sub> coulombes de dehors aus coulombes de hors korrigiert ist, wird aus des Herzungebers fragender Bemerkung am Fuße von S. 11 nicht recht klau.

permenable. Umgekehrt steht es überflüssiger Weise außer an unserer Stelle auch 920 alons a le refection8 de no cors; 812: mais elle (sc. la montagne) estoit ... molt fumeuse8 ou soumeron. — Weitere Auslassungen in der Handschrift: 525 quant li espasse [d'une eure] fu aussi que trespasse; 714 ensi que tu le vois maintenant en tel manière [demoure] dou commenchement [del monde]; lat. ita ab initio mundi permanet. Wenigstens übersetzt demourer auch sonst oft permanere; 916 glorefiant [diu] disent; 153 li autre prisent [vaissiax] en tel manière k'il peussent auchune chose prendre de cele eve; 219: li hom [diu] comanda; 3926 mais quant li tans [vient] de dire les messes; 539 rewardé[s] que [diex] a soumis desous nous une tresgrande bieste; 819 qui remest [de chiaus] qui; 8720 car li volentés [diu] iert.

Ein paar Male sind die Worte des Textes vom Abschreiber verstellt: 1323 metés ens tous vos navirons et laissiés le gouvrenail tant seulement les voiles tendus statt metés ens tous vos navirons et le gouvrenail, tant seulement laissiés les voiles tendus; 3314 Comme il furent cis hom fu avoec les autres assis au mangier et il parla et dist statt comme il furent assis au mangier, cis hom fu avoec les autres et il parla et dist [Original: cum autem simul discubuissent ad prandium,

locutus est ad illos vir idem dicens].

Was nun den Übersetzer angeht, so hat er den Sinn seiner Vorlage in zahlreichen Fällen nicht erkannt, teils wohl, weil seine Kenntnis des Lateinischen ungenügend war, teils aber auch sicherlich, weil er es an Sorgfalt fehlen ließ und den Zweck seiner Arbeit für erreicht hielt, wenn sie die Vorlage in die vulgärsprachliche Form kleidete. Ob dabei auch Verständliches zu Tage kam, machte ihm keine Sorge. Man hat nicht selten den Eindruck, dass er sich beim Konstruieren der Vorlage nur im ersten Anlauf verrennt und seine Übersetzung bei hinreichend gutem Willen wohl hätte nachträglich verbessern können. Im Notfall scheute er nicht davor zurück, nach Art einer Interlinearversion Wort für Wort des Originals zu verdolmetschen. Wie weit das Original bereits Fehler aufwies, wird sich auch mit annähernder Sicherheit kaum feststellen lassen. So mag z. B. sehr wohl 710, wo die Handschrift quant il eut chou dit il demanda dont il estoit statt je demandai bietet, schon die Vorlage irrig interrogavit statt interrogavi aufgewiesen haben. Es mag sein, dass 2913, wo die in die Gestalt von Vögeln gekleideten Seelen sich Brendan und seinen Genossen mit den Worten zu erkennen geben: Nos sumus de magna illa ruina antiqui hostis, sed non peccando consensimus, die Vorlage des Übersetzers las: sed non peccavimus, consensimus, so dass der Widersinn der Übersetzung mais nous ne pechames mie, ains nous i consentimes nicht nur dem Übersetzer zur Last fiele. Doch zeigt sich der Altfranzose im übrigen in zu wenig günstigem Lichte, als dass man sehr bereit sein könnte, in zweiselhasten Fällen eine ihn ent- und einen andern belastende Annahme gelten zu lassen. So dürften die zahlreichen Stellen, in denen ein Wort des französischen Textes nur dadurch zu erklären ist, dass das ihm in der Vorlage entsprechende mit einem ähnlich

klingenden verwechselt wurde, ohne wesentlichen Abzug sein Werk sein: 733 Biau frere, ne voelliés mie auchune fie cuidier fors que bien [Nolite, fratres, putare aliquid nisi bonum] ist aliquid, das vielleicht abbreviiert war, mit aliquando verwechselt. Der Text fährt fort: Vo fins est devant le porte de paradys [Vestra conversatio procul dubio est ante portam paradisi]. Die Anmerkung zu diesen Worten zitiert aus Brunetto Latinis Tresor: En Inde est Paradis terrestre... Et sachiez que aprez le pechie dou premier home cist leus fu clos a touz autres. Der Herausgeber fasst also vo fins est devant le porte de paradis in dem Sinne von devant le porte de p. est vo fins "vor der Tür des Paradieses müsst ihr Halt machen". Doch ist einmal durch den Zusammenhang diese Auffassung ausgeschlossen, da man ja nicht jemand damit trösten kann, dass man ihm bedeutet, ins Paradies durfe er nicht hinein, und zweitens bliebe die Frage zu beantworten, wie der Übersetzer dazu kam, conversatio (Wandel) durch fin wiederzugeben. Das Wort begegnete ihm in seiner Vorlage wieder 511 Erat enim habitatio eorum sparsa, tamen unanimiter illorum conversatio in spe, fide, et caritate fundata erat, und 4317 Interrogavit vero beatus Brendanus patrem de illorum silentio, et quomodo conversatio talis in humana carne posset servari. An beiden Stellen gab er es durch conversion, das indessen, soviel ich sehe, auch in der alten Sprache stets nur "Bekehrung", nie "Lebenswandel" heisst; vgl. z. B. die XXVIII. Predigt in Foersters Ausgabe der Reden des hl. Bernhard p. 114 mit der Überschrift: En la conversion saint Pol, in der zahlreiche Beispiele als Übersetzung von conversio begegnen; ebenso in der von mir hrsg. Sammlung z. B. S. 28014 etc. Ebenso regelmässig wie conversio durch conversion wird in den Predigten Bernhards conversatio (Lebenswandel) durch conversacion wiedergegeben: in meiner Ausgabe: 27540, 27854 u. öft. Auch die Übersetzer der von Wahlund anhangsweise veröffentlichten zweiten afz. Prosaversion des Brendan geben an allen drei oben bezeichneten Stellen conversatio durch conversation wieder (10511, 10732 und 14319). Dies Wort wie sein lat. Vorbild scheint unserm Ubersetzer nicht geläufig gewesen zu sein; an zwei Stellen (4317 und 511) ersetzte er es irrtümlich durch das der Form nach naheliegende und in der Bedeutung allenfalls angängige conversion; 713 änderte er. Fragt man sich, welches der Form nach an conversatio anklingende Wort ihm denn vielleicht vorgeschwebt, vielleicht auch schon in seiner lateinischen Vorlage gestanden haben könnte, das die Übersetzung fin gestattete, so könnte wohl höchstens consummatio in Betracht kommen, das auch in meinem Bernhard 27540 durch fin übersetzt wird. Es liegt aber freilich etwas weit ab. - 913 ist statt cellulam — insulam übersetzt. — 217 propres vens [prosper ventus]. - 2718 liest man staunend als Übersetzung von si non habuissemus alia stipendia sufficeret nobis . . . ad victum et potum fons iste etc. se nous n'eussiens eus autres anuis ciste fontainne ... nous souffiroit etc. Statt stipendia lesen zwei lat. Versionen dispendia, und von dispendia bis displicentia (= anui) ist - wenigstens für

unsern Übersetzer — kein weiter Weg. — 2912 ist ruina mit riva verwechselt, 2917 alienavit mit alternavit, 359 exaudire mit exaltare; 3522 et II fontainnes tourblees de uens et une autre clere [et duo fontes, unus turbidus et alter clarus]; statt unus turbidus übersetzte der Altfranzose ventis turbidi, oder - in welchem Falle deuens zusammenzuschreiben wäre - intus turbidi; 3525 ist statt seniorum superiorum, 3527 statt descendentibus - ascendentibus übersetzt. Doch mag an letzterer Stelle der Fehler an der Vorlage liegen, da auch die in der Bibliotheca Casinensis veröffentlichte Version ascendentibus illis de navi liest. - 3912 übersetzt omme jour lat. omni die, und das Glossar verzeichnet auf Grund dessen ein unbestimmtes Zahlwort omme. So lange für letzteres nicht weitere Belege beigebracht sind, ziehe ich vor, Verwechslung von omni mit homini anzunehmen, wennschon die Stelle (de l'autre fontainne . . . sont lavé li pié des freres omme iour) dadurch sinnlos wird. Es ist nicht die einzige, wie wir sehen werden. - 3925 apries als Übersetzung von neque ist wohl durch Verwechslung des letzteren mit denique zu begreifen. -413 ist statt antecedentes - accedentes übersetzt: aloient les les sains peres [antecedentes sanctos patres]. — 718 par cruel volement [rapidissimo volatu]. Verwechslung von rapidus und rabidus. - 791 Verwechslung von tendite mit tentate (tentés plus haut vos voiles); die grammatische Einleitung freilich führt § 10 ruhig tentés als Imperativform zu tendre auf. - Der von den Dämonen entführte Mönch ruft Brendan zu (8011): Vae mihi, pater, praedor a vobis et non habeo potestatem venire ad vos. Franz.: He, las, biaus peres, j'ai grant dolour de vous de chou que je n'ai pooir de venir a vous. Wie ist das sonderbare j'ai grant dolour de vous zu erklären? Die von Smedt und Backer in den Acta sanctorum Hiberniae veröffentlichte Version der Navigatio ließ statt praedor: tollor. Sollte der Übersetzer dies in seiner Vorlage gehabt und mit doleo, dolor zusammengebracht haben? - 8124 scheint rogus (Scheiterhaufen) mit focus vertauscht. — 8320 ist liquefacta durch remise wiedergegeben. Der Übersetzer mochte das Wort nicht verstehen und mit linquere in Zusammenhang bringen. - 8322 galt es die Worte des Judas zu übersetzen: ibi est Leviatan cum suis satellitibus, ibi fui quando deglutivit fratrem vestrum. Es ergibt sich der völlig unsinnige franz. Text: La est li dyables et si sergent ou je fui quant jou englouti vo frere, der dadurch zu erklären ist, dass der Übersetzer statt des zweiten ibi ubi und statt deglutivit - deglutivi las. -8720 Vous n'arés mie cele poissanche [Non habetis potestatem ullam]. Die Ed. Casinensis liest dem franz. Text entsprechend habebitis; für ullam mochte die Vorlage des Übersetzers illam entsprechend cele haben, das sich auch nicht übel in den Zusammenhang fügt. -985 ist vergentem mit venientem, das schon in der Vorlage stehen mochte, vertauscht. — 9914 retorne t'ent en tel maniere a le tierre ou tu fus nes [Revertere itaque ad terram etc.]. Verwechslung von itaque mit ita.

Abgesehen von diesen verhältnismässig leicht durch Ver-

wechslung eines lateinischen Wortes mit einem ihm ähnlichen zu erklärenden Fehlern des französischen Textes finden sich nun aber noch eine ganze Reihe weiterer anstößiger Stellen: 2721 wird arbor ingens ... cooperta avibus candidissimis in fantum ut rami ejus et folia minime viderentur übersetzt: uns arbres de mervilleuse largeche ... couvierte de tant de blans oysiaus porchou que li rain de chelui et les fuelles ne fuissent veues. Trotz des vorausgehenden in tantum sasst also der Übersetzer ut final, nicht konsekutiv aus. Das ist schwer begreislich, selbst bei einem ganz flüchtigen Arbeiter. Ich möchte lieber annehmen, die Übersetzung lautete ursprünglich nur, dem lateinischen Original genau sich anschließend: couvierte de blans oysiaus porchou que etc. So daß por chou que für in tantum ut stand, während tant de (vor blans oysiaus) erst bei späterer

Korrektur eingefügt wurde.

3327 prophezeit der von Gott gesandte Vogel Brendan nnd seinen Genossen: [vous celeberrés avoec nous le saint iour de pasque. Et le feste de pasque. Qui est passee quant elle revenra celeberrés Et (durch Punkte getilgt) ou vous fustes en l'an qui est passés a le cainne nostre signour. La serés vous en l'an qui est a uenir ou iour deuant dit. Aussi celeberrés vous chi le nuit de pasque, ou uous le celebrastes sour le dos Jasconij. Das in [] Stehende ist sinnlos und wird dadurch nicht verständlicher, dass der danebenstehende lateinische Text gleichfalls unverständlich ist: Nobiscum celebrabitis diem sanctum paschae et istud tempus praeteritum. Celebrabitis nobiscum ipsum diem et in futuro anno. Meines Erachtens ist wenigstens das in dem zweiten Satze Ausgesagte bereits im ersten enthalten, da celebrabitis auch in diesem nicht anders als von dem kommenden Jahre verstanden werden kann. Was der Vogel zu sagen hat, ist dabei völlig klar: dass Brendan mit seinen Genossen auch im nächsten Jahre wieder dieselbe Zeit, wie in dem gegenwärtigen, in dem Paradiese der Vögel zubringen soll, gerade wie er die Passionszeit und die Ostervigilie auch in Zukunft, wie dieses Mal, auf der Schaf-Insel und dem Rücken des Wals feiern soll. Das bringen die von Jubinal und Moran herausgegebenen Versionen der Navigatio auch klar zum Ausdruck: Nobiscum, inquit, celebrastis diem sanctum Paschae isto anno. Celebrabitis nobiscum ipsum diem et in futuro anno und auch die von W. abgedruckte Hs. der Nat-Bibl. liest verständlich: Nobiscum celebrabitis diem sanctum paschae et istud tempus praeteritum in futuro anno, welchen Wortlaut man auch bei Schröder liest, nur dass dort für futuro irriges finito steht; die Lesart der in der Biblioth. Casin. abgedruckten Handschrift ist ganz verderbt. Wahlunds Kompromisstext findet also in keiner der gedruckt vorliegenden Hss. eine Stütze. Um ihn verständlich zu machen, muss zweisellos das erste celebrabitis durch das Jubinal-Moransche celebravistis ersetzt werden, dagegen scheint nicht isto anno, wie Jubinal-Moran haben, sondern wirklich et istud tempus praeteritum in der Vorlage des Übersetzers gestanden zu haben, der diese Worte durch et le feste de pasque qui est passee wieder-

gegeben haben kann. Auch für die nur bei Jubinal-Moran sich findenden Worte ipsum diem et (des zweiten Satzes) hat die Übersetzung kein Gegenbild. So dass man annehmen darf, die Vorlage habe gelautet: Nobiscum celebravistis diem sanctum paschae et istud tempus praeteritum [d. h. die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten]. Celebrabitis [nobiscum] in futuro anno. Von hier aus könnte man allenfalls die Übersetzung verstehen, wenn man annähme, dass der Altfranzose celebravistis mit celebrabitis vertauschte und die Worte et istud tempus praeteritum statt mit dem Vorangehenden mit dem ihnen Folgenden verband. Als Brendan mit seinen Genossen im nächsten Jahre wieder in das Vogelparadies kommt, findet sich derselbe Vogel zu derselben Prophezeiung wieder ein. Auch diesmal genügt weder der lateinische Kompromisstext noch die französische Übersetzung. Ersterer lautet: (542) Deus praedestinavit vobis quatuor loca per quatuor tempora, usque dum finiantur septem anni peregrinationis vestrae. Porro coena dominica cum vestro procuratori qui praesens adest eritis in dorso beluae vigilias paschae celebrantes. Nobiscum autem eritis in festis paschalibus usque ad octavas pentecostes. Apud familiam Ailbei nativitatem domini celebrabitis. Der zweite Satz ergibt m. E. keinen Sinn: "am Tage coena domini werdet ihr mit eurem Pfleger auf dem Rücken des Wales die Ostervigilien feiern" ist ein Widersinn. Am Tage coena domini und den beiden folgenden (Charfreitag und Ostersonnabend) sind Brendan und Genossen bei dem procurator auf der "Schafinsel", die Ostervigilien feiern sie ohne ihn auf dem Rücken des Walfisches. So war es bisher, so soll es während der ganzen sieben Jahre sein; die Übersetzung trennt denn auch beides richtig, schweisst aber dafür den Aufenthalt auf dem Rücken des Wales mit dem im Vogelparadiese zusammen: nous seres a le chainne nostre signor auoec vo procureur Qui est chi presens. Et ou dos de le balainne feres le fieste de pasques auoec nous dusques as octaves de pentecouste. Letzteres ist unschwer zu begreifen an der Hand der von W. anhangsweise veröffentlichten Version der Navigatio, welche - mit der Schröderschen übereinstimmend - bietet: in dorso beluae pascha celebrabitis, nobiscum festa paschalia usque in octavas pentecosten. Da dasselbe Verb celebrabitis für beide Objekte gilt, kann es nicht Wunder nehmen, wenn der Übersetzer das erste zu übersetzen versäumte, um so weniger als es (pascha) in dem zweiten (festa paschalia usque in oct. pen.) enthalten schien. Der auf die Feier coena domini bezügliche Teil der Worte des Vogels ist in keiner der gedruckten Versionen einwandfrei überliefert. Wahlund hat sich in seinem Kompromisstext Jubina Moran angeschlossen, mit Beibehaltung der Interpunktion des ersteren. Moran nämlich hat, um nicht in seinen Text die widersinnige Prophezeiung von der Feier der Ostervigilie am Tage coena domini aufzunehmen, sich geholfen, indem er den Satz, unbekümmert um seine grammatische Gestaltung, in zwei durch Punkte getrennte Teile spaltet: Porro coena dominica, cum vestro procuratore qui praesens adest, omni anno. Eritis in dorso beluae vigilias Paschae celebrantes. Omni anno steht freilich bei Jubinal nicht, aber das ist ohne Belang. Man gewinnt einen verständlichen und der Übersetzung gemäßen Text, wenn man hinter eritis ein Komma setzt und statt celebrantes nach der Schröderschen Lesung celebrabitis einführt.

371 fehlt zu dem Subjekte Uns hom viex plains de trop grant griete blans de chaviaus et clere le fache qui par trois sies se couqua a terre devant chou k'il baisast l'omme diu das im Original durch occurrit eis ausgedrückte Prädikat. Ganz gleicher Art ist 392: et uns des freres de l'abbeie qui servoit a le table de pains d'esmervilleuse blanchor et d'unes rachines de saveur ne mie creable — nămlich: surrexit. Beide Male liegen gewis nicht Beispiele zu Tobler V. B. 12 248 st. vor, sondern einfach Flüchtigkeiten des Ubersetzers, der am Schlusse der langen, von Zusätzen begleiteten Subjekte — und damit im Original des Satzes — angekommen, die im Original vor jenen stehenden Prädikate vergessen hatte.

37- et ibat cum illo per spatium unius stadii usque ad menasterium: et aloit avoec lui par l'espasse d'une line aussi ch'a une abbeie. Das Glossar verzeichnet aussi que usque (ad) ohne jede Bemerkung, so dass man meinen könnte, der Herausgeber halte die Stelle für einwandfrei. Man könnte sich die sonderbare Übersetzung etwa so erklären: stadii stand in der Vorlage des Übersetzers neben abbreviertem usque, das üg7 geschrieben sein mochte (vgl. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum, deutsche Ausgabe, S. 351). Die ersten heiden, das u darstellenden Balken hielt der Übersetzer für den Ausgang von stadii, so dass seinem flüchtigen Auge eine gs ähnliche Abbreviatur = quasi übrigblieb. Vielleicht liegt auch ein Schreibfehler des Kopisten (aussi für desi) vor.

3712-15 hat der Übersetzer eine heillose Verwirrung angerichtet. Brendan konnte von dem ehrwürdigen Greise auf seine Fragen keine Antwort erhalten, sed, so heißt es mit Bezug auf den Letzteren, tantum incredibili mansuetudine manu silentium insinuabat. Ut agnovit sanctus pater decretum loci illius, fratres suos admonuit dicens: Custodite ora vestra a locutionibus... Das giebt der Altfranzose wieder durch mais tant demoustreit par se main qui est acoustumee chose de taisans ne fait mie a croire que li sains hom connut le secre dou liu—völliger Blödsinn! Aber es ist nicht schwer zu sehen, wie er zu Stande kam. Er übersetzte als stände im Original: sed tantum—incredibile!— consuetudine silentium manu insigniabat, ut agnosceret sanctus pater secretum loci!! Wahlund aber führt S. LXXXII, als Beispiel für Hinzusügungen, für welche im Original Entsprechendes fehle, die Worte unserer Stelle an: qui est acoustumee chose de taisans!

4124 car de chelui commenchoit li une o li des cuers - incipiebat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich sehe nachträglich, dass Vising die Stelle in seiner Anzeige des Wahlundschen Werkes (Zeitschr. f. frans. Sprache XXV, 2, 47) erörtert. Doch gehen unsere Aussassungen nur z. T. zusammen.

enim ab illo una turma. Der Herausg, macht zur Besserung dieser Stelle einmal S. LXXXII den Vorschlag hinter li [autre] einzuschieben, zweitens --- im Glossar --- den, anstatt o li --- ele (== lt. ala) zu lesen. Vising ändert o li sehr überzeugend in ost (Ztschr. f. franz. Spr. 25, S. 47).

435 Toutes ces choses sont ensi finees selone l'ordenanche dou iour . trestout se hasterent d'aler a complie: Finitis omnibus secundum ordinem cursus diei omnes [cum magna alacritate] festinabant ad completorium. Sont hinter choses ist offenbar zu streichen; es sieht wie

nachträglich von einem Korrektor hinzugefügt aus.

48<sub>2</sub> fratres, fugiamus istam mortem lesen zwar alle lateinischen Texte und entsprechend übersetzt der Franzose: fuions ceste mort. Gleichwohl ergiebt die Lesart keinen Sinn, da von Tod vorher nicht die Rede ist; auch passt der Nachsatz ne deterius nobis contingat gerade mit Bezug auf mors schlecht. Vermutlich ist istum portum dafür zu lesen; vgl. 46<sub>9</sub>.

63<sub>13</sub> ist soloit für sanloit verschrieben. In dem s'il est a savoir derselben Zeile kann s' nicht, wie das Glossar lehrt, koordinierende Konjunktion sein, da in diesem Falle s'est il a savoir zu stellen wäre. Aber freilich, wie s'il richtig aufzufassen ist, weiß ich

auch nicht.

65<sub>16</sub> cantare ceperunt: Laudale Dominum de caelis, deinde: Cantate Domino, tertium: Laudale Dominum in sanctis ejus. Der Übersetzer vermutete, dass hinter tertium, dessen Sinn ("drittens") ihm nicht aufging, das Substantiv psalmus ausgelassen sei und brachte auf diese Weise seine unsinnige Übersetzung (le tierche saume)

zuwege.

6728 wird lateinisches botrus (Traube) seltsamer Weise bronchon (Ast) übersetzt. Im Zusammenhange lautet der lat. Text: una avis grandissima volabat e regione navis tenens ramum cujusdam arboris ignotae habentem in summo botrum magnum mirae rubicunditatis, quem ramum misit in sinum sancti viri und seine Übersetzung: dont vint uns oysiaus tresgrans et voloit entor le nef et tenoit un rain d'un abre k'il (!) ne connissoit mie et avoit ou soumeron un grant bronchon d'une mervilleuse rougeur et se le laissa chair ou geron dou saint homme. Will man nicht avoit im Sinne von il y avait auffassen - was wohl möglich wäre, obschon si avoit oder et ou soumeron avoit mir üblicher scheinen würde - so läge die Annahme nahe, dass der Übersetzer statt habentem - habebat übersetzte und damit ein neues Satzgefüge begann. Wodurch sich dann für ihn, dem botrus nicht geläufig sein mochte, der Anschein ergab, dass mit quem ramum auf botrum zurückgewiesen werde, botrus und ramus also synonyme Begriffe seien. Dafür spricht auch seine Übersetzung von quem ramum durch einfaches le.

7112 hat der Übersetzer seine Vorlage falsch konstruiert. Sie lautete vermutlich: In insula vero familiae Alibei [nicht bloß Alibei wie in W.'s Kompromisstext; vgl. 345 und 355] celebraverunt natalem Domini. In diesem Satze falste der Franzose familiae Alibei als

Subjekt und Nom. Plur. statt als von insula abhängigen Gen. Sing. und kam so zu seiner Übersetzung: En l'isle celebroient les maisnies Albei le nativité nostre signor.

712 ff. ist vom Übersetzer eine heillose Verwirrung angerichtet. Brendan und seine Begleiter sehen durch das ganz klare Wasser hindurch auf dem Meeresgrunde viele Tiere liegen. Viderunt diversa bestiarum genera jacere super arenam. Erant enim quasi greges jacentes in pascuis et prae multitudine tales videbantur sicut civitas in gyrum applicantes capita in posterioribus. So Wahlunds Kompromistext. "Sie lagen wie Herden auf der Weide und wegen der großen Anzahl schienen manche (vielleicht liest man besser mit Schröder statt tales - talia, i. e. genera, andernfalls ware zu tales greges zu ergänzen und anzunehmen, dass jedes genus eine grex bildete) wie ein Volk. Soweit ist der Text, obschon der Vergleich sicut civitas hart ist, einwandfrei. Das nun folgende in girum, wofür Jubinal-Moran in giro lesen, zieht Schröder noch zum Vorhergehenden, doch sehe ich nicht mit welchem Rechte; mir scheint nicht zweifelhaft, dass es zum Folgenden gehört: die Tiere bilden, indem sie den Kopf an das Hinterteil (ad posteriora lesen die meisten Versionen) legen, gleichsam eine Kreisform: in giro applicantes capita posterioribus (oder ad posteriora) in jacendo hätte ich als Kompromisstext etwa hergestellt. So dass die Worte et prae multitudine tales videbantur sicut civitas als in Parenthese stebend zu gelten hätten. Was macht nun der französische Übersetzer daraus? Er nimmt zunächst prae multitudine, vor welchem seine Vorlage (wie die meisten gedruckten Versionen) wohl kein et hatte, mit dem ihm Vorhergehenden zusammen: Car eles estoient aussi comme fous de biestes gisans es pastures por le multitude; aus capita posterioribus macht er capi (Inf. Passivi von capere) a posterioribus und verbindet dies, indem er gleichzeitig sicut civitas in gyrum [sese] applicantes als Attribut des Subjekts zusammenfasst, mit videbantur, so dass sich das Ungeheuerliche ergibt: et sanloit qu'eles peussent estre prises par ae derier. Car elles s'estoient mises en rondeche aussi comme cités ronde!

751 lam raro conopeo ist mit de si petile couvreture gewis nicht richtig wiedergegeben. Rarus heist offenbar "weitmaschig". Verwechselte der Altfranzose rarus und parvus? Im übrigen wäre für das Verständnis der ganzen Erzählung von der Säule nebst conopeum recht erwünscht gewesen, wenn der Hrsg. auf Schröders Anmerkung 41 verwiesen hätte, statt mit seiner Bemerkung: "Diese silberglänzende, krystallhelle und marmorharte Säule erinnert entschieden an die schimmernden, blendenden Eisberge des Ozeans" zu wiederholen, was Schirmer "Zur Brendanlegende" p. 53 sagt: "Dürfen wir nicht vielleicht annehmen, dass der Vers. bei der Beschreibung dieser blendend-weisen, krystallhellen, marmorharten Säule, an einen Eisberg gedacht habe? . . . Solche entschieden an Eisberge erinnernde, schimmernde, viereckige Silbersäulen etc." Und dabei ist von silberglänzenden, marmorharten Säulen gar nicht die Rede!

Nur von dem conopeum werden diese Eigenschaften behauptet, während von der Säule lediglich berichtet wird, sie sei aus reinstem Krystalle gewesen: Ignorabant autem ex qua materia factus esset ipse conopeus. Habebat vero colorem argenti et durior videbatur illis quam marmor. Columna vera de cristallo clarrissimo erat!

7518 Das Meer war ganz durchsichtig wie Glas, ita ut omnia quae subtus erant possent videre. Nam bases columnae poterant considerare, et summitatem conopei similiter jacentem in terra. Summitas muss natürlich hier in dem Sinne "äußerstes Ende" verstanden werden. Der Übersetzer aber faßte es als "höchste Spitze" und konnte folglich mit den Worten seiner Vorlage nichts anfangen. So übersetzte er in der Not Wort für Wort, wodurch sich, da die Wortfolge seiner Vorlage vermutlich die der Jubinal-Moranschen Version: et summitatem similiter conopei jac. in terra war, ergab: et li soumerons aussi cinceliers (conopei als Plural statt als Genit. Sing. gefaßt) visant en terre. Vgl. Wahlund S. LXXXI.

7719 ist für voloie - voldroie zu lesen.

79<sub>16</sub> sind die Worte alter super alterum jactabat suam massam wiedergegeben durch das ganz unverständliche li autres le getait se masse. Hier wenigstens der Versuch einer Erklärung. Übersetzt man den französischen Text Wort für Wort ins Lateinische, so ergibt sich: alter eum jactabat suum massam. Angenommen, die lateinische Vorlage las infolge eines kleinen Schreibfehlers statt alterum — alter eum, so konnte der Übersetzer, unbekümmert um den Sinn, wie er auch sonst war, zu jenen Worten kommen, indem sein Auge vom ersten auf das zweite alter absprang.

 $79_{25}$  und an drei weiteren Stellen begegnet die Interjektion o in der Form od, während o nicht etwa ausgeschlossen ist. Von jenen vier Stellen zeigen drei od vor tu, eine vor vous, womit die Erklärung an die Hand gegeben ist: od ist die ursprünglich proklitisch vor tu gebrauchte Form, otu wurde dann graphisch in od tu getrennt. Dass das Vorbild des Nebeneinanders von od und o (= apud) wirksam gewesen sei, wird für unseren Text, der diese

Formen nicht kennt, kaum anzunehmen sein.

812 zu der Form tenuene (= tenuis) vgl. Risop, Begriffs-

verwandtschaft u. Sprachentwicklung, S. 4.

817 Von dem Ufer einer Insel heißt es im Originale erat ... magnae altitudinis, ita ut summitatem illius vix possent videre, et coloris carbonum et mirae rectitudinis sicut murus. Der Übersetzer las, oder fand in seiner Vorlage, colores und übersetzte, unbekümmert um Sinn und Konstruktion et les couleurs des carbons.

8116 begegnet wieder ein ganz unmögliches Satzgefüge: Mais li sains peres disoit comment li maleureus estoit menés de molt de dyables et ueoit comment il estoit embrasés: Douleurs sera a ti etc. Das Original lautet: At vero venerabilis pater quomodo ducebatur ille infelix a multitudine daemonum inspiciebat et quomodo incendebatur, atque dicebat: Vae tibi etc. So dass man erwartete: Mais li sains peres veoit com.

1. m. e. m. de m. d. d. et comment il estoit embrasés et disoit: Douleurs etc. Aber wie kam der Übersetzer zu seiner unsinnigen Wortstellung? Ich glaube er hielt bei flüchtigem Überschauen des lateinischen Satzes zunächst dicebat für das Hauptverbum, das er hinter dem Subjekt einfügte, unbekümmert um den Sinn wie auch sonst oft. Als er in seiner Übersetzung bis an die Worte inspiciebat et gelangte, die sich nun nicht in sein Gefüge einordneten, half er sich, indem er sie umkehrte: et inspiciebat. Atque vor dicebat ließ er natürlich unübersetzt, da dicebat selbst schon wiedergegeben war.

8720 Reversi sunt quoque demones et levaverunt infelicem animam (i. e. Judam) inter illos cum magno impetii et ululatu. Der Übersetzer hat seine Vorlage in unglaublicher Weise missverstanden, da er übersetzt: Li dyable se retornerent et laverent leur maleureuse arme de douleur devens iaus par grant volenté et de urlement. Zunächst glaube ich nicht mit dem Hrsg. (S. LXVI Anm.), dass laverent für leverent stehe; vielmehr wird levaverunt missverstanden sein für laverunt, denn offenbar bezog er infelicem animam auf die Teufel, wie die durch kein Vorbild im Original gestützte, aus eigenem Antriebe geschehene Hinzufügung von de douleur und die Wiedergabe von inter illos durch devens (statt parmi) iaus dartut. Freilich was er sich dabei gedacht, dass die unglückliche Teufelseele (dass es nur eine war für sämtliche Teufel störte ihn nicht) vor Schmerz in dem teuflischen Busen gewaschen wurde, darf man bei einem Übersetzer unseres Schlages nicht fragen. Es blieb noch wiederzugeben cum magno impetu et ululatu; der franz. Text weist auf: par grant volenté et de urlement. Wie kam der Übersetzer zu volenté? Hat er an imperium gedacht? Und was soll de urlement? Es könnte innerhalb des Satzganzen nur dem de douleur zu koordinieren sein. Wahrlich, eine herrliche Blüte!

898 nam modo videbilis Paulum eremitam spiritualem in hac insula sine ullo victu corporali commorantem per sexaginta annos. Der Übersetzer zog die Worte in hac insula sine ullu victu corporali zu dem ihnen Vorangehenden statt zu commorantem: car vous verrés maintenant saint Pol espirituel en cest isle sans nul vivre corporeil, qui i a demouré par LX ans. Hier brauchte man, wenn der Übersetzer sonst verständiger wäre, angesichts der von Tobler V. B. II, Kapitel 4 beigebrachten Fälle keinen Anstoß zu nehmen.

9332 De li (i. e. de ceste fontainne) vif jou sains par LX. ans sains autre nourrissement fors de ceste fontainne. Dem sains hinter jou entspricht im lateinischen Original nichts. Das Glossar führt zwar unsere Stelle ohne weiteres mit einer zweiten, wo sains lat. incolumis entspricht, zusammen an (9514) und übersetzt incolumis etc. Doch ist ja keineswegs ausgeschlossen, dass der Abschreiber nur anfänglich die vor sains stehenden Worte par LX. ans übersprungen hatte, sie dann nachholte und darauf das zu früh geschriebene sains zu tilgen verabsäumte.

95<sub>18</sub> ist der französische Text wieder infolge falschen Konstruierens des lateinischen sinnlos geworden: *per triduum* zog der

Übersetzer statt zu resiciendo zum regierenden Verbum und brachte so den Unsinn zu Wege: Trestout li frere surent lié par trois jours et soelé sans nule desaute de boire et de mangier [: per triduum autem resiciendo sine ulla esurie et siti permanserunt omnes laeti]."

9913 meis tu ne le pues trouver, obwohl sed ideo non potuisti invenire. Das Glossar verzeichnet demgemäß das nur an dieser Stelle vorkommende pues lediglich als Wiedergabe von potuisti, während die Formenzusammenstellung pues als Ind. Praes. aufführt. Man hat entweder pues als Schreibfehler für peus anzusehen oder muß Verwechslung von potuisti mit potes annehmen, welches letztere natürlich — drittens — schon in der Vorlage des Übersetzers gestanden haben kann.

9919 Apriès molt de tans sera demoustree ceste terre a tes successeurs quant elle sera aidie par le tribulacion des crestijens ist vollig unverständlich auch mit Hilfe des danebenstehenden lateinischen Originals: Post multa vero tempora declarabitur ista terra successoribus vestris, quando christianorum subveneril tribulatio. Die von Smedt & Baker herausgegebene Version wendet den Nebensatz passivisch: quando Christianorum subvenietur tribulationi (wenn der Ängstigung der Christenheit zu Hilfe gekommen werden wird). Aus diesen Worten, die sich vermutlich in seiner Vorlage fanden, machte der Altfranzose zunächst: quando Christianorum subvenietur tribulatione und gelangte weiter, indem er zu subvenietur, ista terra als Subjekt konstruierte und es im Sinne von "unterstützen" verstand, zu seiner Übersetzung.

ALFRED SCHULZE.

# Zur Ti-Frage im Französischen.

Zeitschrift XVIII, 232 u. XXIV, 552 ist auf Bildungen wie afr. chevece, pik. püš, amenuché, prov. arbousso aufmerksam gemacht worden, in denen intervokalisches if zu g(ch), nicht zu (i) wurde, wie man dies nach der Lehre Suchiers und Mussafias erwartet. Mit diesen Formen beschäftigt sich ausführlich E. Herzog, Streitfragen der Romanischen Philologie (1994) I, S1 ffg. und Suchier in einer Anmerkung zu Grundrifs 12, 736. Beide Gelehrte stimmen darin überein, dass sie den Einfluss des Akzentes ausschalten und (i) als die ursprüngliche, erbwortmäßige Entwicklung von \*/i\* betrachten. Die Einigkeit hört jedoch auf, sobald es sich um die Erklärung der &-Bildungen handelt: hier wandeln die beiden Forscher ganz verschiedene Wege - der beste Beweis dafür, wie wenig die ganze Frage noch geklärt ist. Denn das Problem lautet nicht: Akzent oder Nichtakzent, wohl aber: wie verhalten sich die 6-Formen zu den (i)ż-Formen, wobei die Frage, ob der Akzent mit im Spiele sei, nur eine untergeordnete Rolle spielt, da die Einwirkung des Hochtones nur als eine der möglichen Lösungen neben andern in Betracht kommt. Ich hege heute starke Zweifel an der Richtigkeit der früher von mir verteidigten Ansicht; Zeitschrift XXIV, 545 ffg. habe ich bereits, was meine Gegner übersehen haben, die Lösung in einer ganz andern Richtung gesucht. So lange aber eine überzeugende Deutung jener besonderen Fälle nicht gefunden ist, lässt sich auch nicht bestimmt behaupten, dass (1)3 das echte, ursprüngliche Ergebnis von 'ti' sei: darin, dass mir dieses Ergebnis noch nicht feststeht, weiche ich von Suchier und Herzog ab. -- Die einzige mir bekannt gewordene, auf die Sache eingehende Besprechung der Ansichten der genannten Forscher ist die von Gauchat (in Herrig's Archiv CXVI, 200-01).

Ι.

Behufs Erklärung der & Bildungen macht Herzog einen doppelten Vorschlag: menucher, agucher, arbeusse können erst im 4—6 Jahrh. entstanden sein, zu einer Zeit wo ¼ nicht mehr zu ¾, sondern zu & wurde. Es konnte aber auch ein neben der Form mit ¼ vorkommendes verwandtes Wort, dessen Stamm auf / ausging, den selbstständigen Lautwert des ¼ neben dem / erhalten, so daß aus minut ¼ (0) nicht minut -, minut wurde, vielmehr unter dem Einfluss

von minut(us) sich die Aussprache minuti behauptete, die zu minuls- (minuc-) führte; in dieser Weise habe das Grundwort minut- auf die Entwicklung von if in dem abgeleiteten minutjeinen ,retardierenden' Einfluss ansgeübt. Dabei beruft sich Herzog auf eine bestimmte Lauterscheinung in der Mundart von Gaye [C. Heuillard, Etude sur le Patois de la Commune de Gaye (Marne), Sainte-Ménehould, 1903], in welcher die sekundären Verbindungen ti, di, li, ni zu t', d', y, n' werden, und k und g + palatalem Vokal mit den beiden ersten zusammenfallen (ekü > et ü, quitter > t'it). Der Wandel unterbleibt jedoch in allen Verben auf -quer (piquer, marquer) und in gviljem (huilième), traliem: piquer sei nicht zu pil e geworden, weil pik (1. sing.), piko, piko daneben standen; gviljem, tratiem seien unverändert geblieben wegen guit, trate. Die Sache liegt indessen vielmehr so, dass in den Verben auf -quer und -guer eine Ausgleichung zwischen den Formen mit i (pil'i) und denen mit -ke, -ko (pique, piquons) erfolgte, ähnlich wie in manger, wo ž auch an Stelle des d von manduco trat, oder in taise, gegenüber asr. tace > taceam; ebenso wurde -jême aus deuxjeme, troisisme u. s. w. auch in gvitiem, tratjem beibehalten, weil die Endung -iem gleichmäßig in der ganzen Reihe durchgeführt werden sollte, nicht aber weil das Grundwort gvit neben gvitjeme stand. Nicht mit dem Einfluss des Grundwortes auf die Ableitung haben wir es zu tun, sondern mit einer auf Analogie beruhenden Ausgleichung zwischen Formen, die der Wirkung verschiedener Lautregeln ihre Entstehung verdanken. Dass dem so ist, lehren pit'et , piquet' (s. Heuillard, S. 13) neben piquer, cord'er, cord'au (S. 14. 48) neben corde, amand'er neben amande, best'al ,bête' neben bêtot ,jeune animal' (71. 72), degoutt'dre neben digoutter (78), prun'au neben prune (49), ipant'au ,épouvantail' neben ipanter (80. 110). Die Erklärung Herzogs, menucher verdanke sein ch der Einwirkung des Grundwortes menut lehne ich daher als völlig unbegründet ab.1 Es bleibt die Möglichkeit, die e-Bildungen seien spätere, von den eigentlichen gelehrten Wörtern jedoch wohl zu unterscheidende Bildungen, eine Ansicht, mit der Herzog von der Lehre Suchiers und Mussafia's, zu der er sich im übrigen bekennt, nicht unerheblich abweicht. Einer solchen Auffassung scheinen indessen prov. arbousso und afr. chevece zu widersprechen. Herzog meint freilich, arbutea als Substrat von arbousso sei eine Neubildung und habe mit dem latein. Adjektiv nichts zu tun. Ziehe man aber vor, darin das schon lat. Wort zu sehen, so ,verstehe sich ohne weiteres', dass das daneben bestehende arbutu den Wandel von tju zu t'u lange Zeit aufge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. beruft sich auch auf das, was er Ztschr. f. fr. Sprache XXV<sup>2</sup>, 197 über linge, lange, sororge, cierge sagt, in ni, ri soll i selbständig geblieben sein, weil man die Ableitung fühlte und Stamm und Suffix auseinunderhalten wollte. Allein das i des prov. lini (s. Levy v. line), ceri, nprov. lini, ferri (s. Thomas, Essais S. 78) ist vielmeht das Kennzeichen trüher Lehnwörter (so Gröber, 'Arch. f. lat. Lexik, III, 508). Daß auf extranju étrange (prov. estranh) domest ju eingewirkt habe, ist ganz unwahrscheinlich.

halten habe. Dass das Dilemma keineswegs zwingend ist, liegt auf der Hand. Für die Annahme, arbousso sei nicht das altüberlieferte lateinische Wort, dürfte das Bedürfnis maßgebend gewesen sein, das unbequeme ç auf irgend eine Weise unschädlich zu machen. Chevece soll als Kulturwort erst später aufgenommen sein - unwahrscheinlich genug, da capitium in allen romanischen Sprachen, auch in dem Rumänischen, und in vielen Mundarten vertreten ist; man sehe z. B. bei Mistral die zahlreichen provençalischen Ableitungen des Wortes mit ihren echt volkstümlichen Bedeutungen (auf afr. cheveçuille, chevecier u. s. w. weist Gauchat hin). Auch puteus soll als Kulturwort erst später in die Sprache eingedrungen und an Stelle des älteren fontana getreten sein. Fr. fontaine bezeichnet das Ouellwasser, das immer fließende Brunnenwasser im Gebirge (so in den Vogesen), ob aber auch das Grundwasser in der Ebene? Und warum soll puteus gerade in der Pikardie und Wallonie später aufgekommen sein? Nach Decorde, Pat. de Bray, und Delboulle, Gloss. de la Vallée d'Yères ist puchot ein ,lieu où l'on puise de l'eau dans une mare, dans une rivière', und in dieser Bedeutung, die sich mit sp. poza, it. pozza berührt, kann das Wort nicht erst fontana abgelöst haben.

Ganz anders urteilt Suchier: in pik. agucher sei die Lautgruppe ūtį früh zu ūkį geworden, indem das velare u die Artikulation des t nach hinten rücken liess; das gleiche sei in pik. püch 1 > puteum eingetreten, wo der anlautende Labial das u zu ü vertieft habe;2 man könne auch an Kreuzung mit dem deutschen Fremdwort putti denken; ob enticier > intitiare gleichfalls auf iti > iki beruhe, lässt Suchier dahingestellt. Es bleibe dann nur chevece > capitium, das unter dem Einfluss von Suffix ittus früh zu capittium geworden sei.3 Hierbei befremdet zunächst, dass Suchier prov. arbousso (catal. arbossa), trissa4 (cat. atrissar ,pulverizar'),

1 Suchier rügt es, dass ich für das Altpikardische pus statt puc angesetzt habe - ein Versehen, das indessen für die Beurteilung des stimmlosen Lautes bedeutungslos ist.

3 Auch neufrz. chevet könne nicht ohne Einfluss des Suffixes ittus zustande gekommen sein. Aber auch die Wörter auf eres aricius werden mehrfach zu eret (s. A. Thomas, Roman XXXII, 184 ffg.), von einer Umbildung von aricius zu arittius unter den Einfluss von ittus kaun aber keine Rede sein. Auch die Sonderstellung, die cabeça im Spanischen einnimmt, mahnt zur Vorsicht. — Für Gauchat sind die von Herzog und Suchier gegebenen

Erklärungen von pus und chevece nicht überzeugend.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Diese Annahme setzt voraus, dass im Pikardischen u zu ü erst nach der Herausbildung der velaren Artikulation des t geworden sei, was zu beweisen bliebe; war "aber vorhanden, als man tj noch sprach, so konnte der Vokal die Umbildung des folgenden dentipalatalen tj zum velaren Verschlusslaut nicht veranlassen, da sich die Zunge bei  $\vec{u}$  nicht in velarer, sondern in dentipalataler Stellung befand. Hrsg.]

<sup>4</sup> Für aprov. atrissar gibt Levy vier Belege unter dem Stichwort atrisar, das wohl richtiger atrissar lauten würde, zumal auch für nprov. trissa und seine Ableitungen überwiegend Formen mit ss bezeugt sind. Durch die unerklärte Nebenform mit u (ui) (atrussament bei Levy) kann das Etymon attritiare nicht ernstlich in Zweisel gezogen werden: Nebenformen mit u gibt es auch zu prov. tisoun (tuson, tuen, Inf. tusouna, atusouna).

und atissá, deren Etymon gesichert ist, ablehnt, obwohl er für das Provençalische dieselbe Entwicklung von viz wie für das Französische voraussetzt. Ignoriert wird auch afr. queusse > cotea (s. Godefroy), das durch pik. kæš, durch die Glosse cotiarius (s. Ztschr. XVIII, 234) und die rätischen Formen gesichert ist. In afr. viz ,Schraube' wofür viteus als "gekünstelt' zurückgewiesen wird, sei der Nom. sing. vitis oder der Plur. vites zu sehen: das von mir aus Baudouin de Condé I, 189 nach Littré zitierte visse laute richtig (in Zwei Hdschr.) wiche und reime mit riche. Über dieses wiche erfahren wir indessen nichts: da der Anlaut w (vu) in dem Worte auch sonst bezeugt ist, vuisse (Littré), wysse (Godefr. v. vis), wiš (Ostfranz. Grenzdialek., Gloss.), 1 so liegt zweifelsohne die 3. sing. des Verbums visser vor. Wiche muss aber auf viteus2 beruhen, da pik. ch wohl aus ti, nicht aber aus ts(s) hervorgehen kann, pik. ame(t)s z. B. nicht zu ameen wird; aus demselben Grunde kann pik. kæš auch nicht cotis oder cotes sein. Vitea wird gesordert durch asr. vuisse, wysse, avisse,3 prov. visso (s. Mistral v. vis), südostfrz. vissi (Ztschr. XXVIII, 242), den Eigennamen Lavisse, die Aussprache viss im 16. Jahrh. und noch heute; oder erklärt sich dies alles ,einfach' aus vil + s? Auch versteht es sich keineswegs von selbst, dass visser als Ableitung von vit + s stimmloses s habe (s. Ztschr. XXV, 737). Was den Vorwurf betrifft, ich arbeite mit unsicherem Material, so ist er für die Mehrzahl der benutzten Belege unbegründet: chevece, püš, amenucher, arbousso sind etymologisch ebenso durchsichtig wie palais, pris, aiguiser: nicht um ihre Herleitung dreht sich der Streit, sondern um ihre sprachgeschichtliche Wertung, und hier steht noch Auffassung gegen Auffassung. Einiges mag etymologisch immerhin zweiselhaft sein;4 es wäre aber m. E. ein Fehler, in einer so

¹ Voges, auch ενέχ, Infin. ενέχε: χ entsteht hier in der Regel aus is: will man nicht annehmen, daß es ausnahmsweise auch aus s unter dem Einfluß eines i hervorgehen konnte (vgl. etwa it. vescica, scimia), so bleibt nur viteus, dessen ti sich freilich hier zunächst zum stimmhaften Laute entwickelt haben würde, einem franz. viser entsprechend.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In vielen Mundarten wurde vis mascul., wohl weil, wie Littré bemerkt, l'écrou est quelquesois appelé vis femelle, la vis intérieure vis mâle (auch bei Mistral vis femello). Dies konnte dazu führen, vitis durch viteus, vitea zu ersetzen. Weitere Belege fürs Mascul. stehen Zeitschr. XXVI, 138 (ib. S. 47 ist auch vi ,Rebstock' als Masc. belegt). — Das Ital. hat vizza ,vincastro' von vītea, dazu vizzato, ,vitigno', Arch. gl. it. XVI, 198.

3 Im Gloss. Roman-Liégeois von Bormans und Body (Bull. Soc. Liég. XIII,

<sup>(1871</sup>f.), wo das dem Stichwort beigefügte Fragezeichen getilgt werden muß, wie metz. èvice, vog. eviz lehrt.

4 Gegen blaice > blatea (Ztschr. XXII, 482) spricht sich Gregorio aus (Misc. Ling. in onore di Ascoli, S. 447), ohne besseres vorzuschlagen und ohne das Problem bladum, blatum wesentlich zu fördern (vgl. die Beurteilung Archiv. gl. XVI, 205). Nachzutragen sind (aus Godefr.): ablacerir ,ensemencer (?), blazas m., botte de paille de blé', bletiaus, de blé' (aus marchés bl., aus dem Jahre 1307), das unter dem nicht belegten Stichwort blatial steht. — Zu bro birotium, brossei (Ztschr. XXV, 505) ist das u des pik. baru (béru), charrette pour le fumier' mit den Ableitungen barucheux, baruchée (daneben barot, barottier) zu berücksichtigen (s. Jouancoux). - Auch über pièce ist das letzte

schwierigen Frage das Unsichere oder das vielleicht auch nur unsicher Scheinende ohne weiteres beiseite zu lassen: 1 es muß vielmehr alles nur irgendwie in Frage Kommende, unter Übung strenger Kritik, nach dem Grade seiner Wahrscheinlichkeit be- und verwertet werden: nur so, nicht durch schroffes Ablehnen ist ein Fortschritt denkbar. Suchiers Erklärung ist zu unsicher (der Übergang von ½ zu ½ ist bis jetzt m. W. nirgends nachgewiesen) und vor allem zu lückenhaft, als daß sie überzeugend sein könnte. Die provençalischen ss-Bildungen sowie das weitverbreitete menusserie (s. Ztschr. XXIV, 552) sind der Annahme wenig günstig, daß es sich im wesentlichen um eine pikardische Lauterscheinung handle.

Alle bis jetzt vorgebrachten Erklärungen haben zunächst nur den Wert von Vermutungen; mit den Beweisen ist es recht schwach bestellt. Es werden entweder eigenartige lautliche Einwirkungen angenommen (Akzent, Beeinflussung durch die umgebenden Vokale, Suffixwechsel, dialektische Besonderheiten), oder man vermutet, dass man es mit zwei Wortschichten zu tun habe, die zu verschiedenen Zeiten in die Sprache Eingang fanden. Diese letzte Auffassung liegt, wie gesagt, bereits dem Aussatze Ztschr. XXIV, 545 zu Grunde und wird auch von Herzog, wenn auch nicht in durchweg klarer und konsequenter Weise vertreten. Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, die Richtigkeit dieser Auffassung genauer zu begründen, zunächst durch eine Untersuchung über die Vertreter des lat, vit ium.

#### II.

Mistral gibt vesso, besso f. "gros chien qui n'est bon à rien; carogne, femme de mauvaise vie; injure que l'on crie au loup; pomme sauvage, mauvaise pomme. In der Bedeutung "schlechter Hund, liederliches Frauenzimmer" ist das Wort weit verbreitet: piem. vess "cane vile", vessa "cagna", (in senso di disprezzo); valdens. vesso "cagna brutta e poltrona" (Arch. glot. it. XI, 372); 2 vesso f. "chien sans valeur, mauvais gardien (in Queyras); poitev. vesse "fille publique" (Lalanne, Favre); saintong. vesse "chienne de peu de prix, femme perdue"; enfant de vesse (Schimpfwort); v'saille "tas de chiens sans valeur", v'sille "petite chienne" (Jonain). Das Etymon ist vitium (so schon Mistral), resp. vitia. Mit frz. vesse³ "flatus ventris" und Pilzart (vesse-de-loup) kann das Wort nichts gemein haben. Man begreift, dass man mit diesem Ausdruck einen Pilz benannte, der,

Wort noch nicht gesprochen: catal, peya, d. ist pea = peza (s. Labernia und Grundrifs  $I^2$ , 856 A 3) scheint nur mit petia (nicht pettia) vereinbar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Vorwurf methodischer Versehlung wiederholt Gauchat, ohne Einschränkung und ohne Begründung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dort wird bemerkt, das masc. vess sei dfn. prov. piem. und lomb. <sup>3</sup> Das Wort ist mit it. vescia Ztsch. XVIII, 230 auf vissium zurückgeführt worden, mit Unrecht wurde aber auch wald. vesse, cagna' und piem. vess der gleiche Ursprung zugeschrieben; vissium wäre waldens. zu veiss(o) geworden.

wie Zalli, Dizion. piemont. sagt, ,e pieno di polvere nociva che si disperde quando la pianta è matura' (poitev. vesse de chien , champignon qui croît sur les fumiers'); nordit. vessa (nach Monti und Cherubini) hat die übertragene Bedeutung ,mancanza', ,fà una vessa' heisst, Fiasko machen'; prov. vessinaire ist, un homme lent, irrésolu'; aber dieses vesse kann nicht etwas sittlich schlechtes, eine Dirne bezeichnen. Im Provencalischen entspricht übrigens dem frz. vesse, flatus ventris' kein vesso, sondern vessino, veissino, vechino, bechio, vessinado de loup (= vesse de loup); auch kennt weder das Französische noch das Provençalische eine männliche Nebenform zu diesem Worte. Das Etymon vitium wird weiter gestützt durch vessard, libertin, rufien' (en bas-limousin, s. Mistral) und durch catalan. vessa > vitia (Grundriss 12, 856). Entscheidend ist das zz in mailand. vezza, cagnetta calda', vezzon da pajee, can da pagliajo', ein schlechter Hund; vezza ,donna da vezzi, che fa la vezzosa, moiniera, sninfia', dazu vezzona als accrescitivo (s. Cherubini); man vgl. dazu mail. vessa , vescia, loffa'. Dass man mit vitia einen Hund, eine Hure¹ bezeichnete, wird man nicht auffällig finden, wenn man berücksichtigt, dass man nach Grimm zu einer lasterhaften Person sagt ,du Laster'. Schmeller, Bairisches Wörterbuch, gibt die Stelle: ,als wären solche Töchter ehrlose Lästerl worden, die um Geld die Ehre verschwendet haben'. Nach Grimm nennt man Laster auch ein Lästermaul, eine Person, die gern über andere schwatzt (so auch in der Strassburger Mundart). Beachtung verdient noch, dass man nach Tommaseo vezzo mio, vezzo mio bello (= amor mio), a persona teneramente amata' sagt.

Auf vitium geht m. E. noch eine Reihe französischer Wörter zurück, in denen jedoch ½ zur stimmhaften Spirans wird: vézon f., grosse femme mal fichue' (Martellière, Gloss. du Vendômois); pik. vésoul f., femme malpropre, qui se tient mal, grosse v.º (Ledieu, Pat. de Démuin); norman. vézon f., femme dissolue² (Patois du Bessin, Mém. de la Soc. de Ling. de Paris IV, 342). Zur Endung³ vergleiche man oben mailänd. vezzona und comasc. vezon, scostumatissimo¹. Ferner mit einer andern begrifflichen Entwicklung: lyones. vézon, enfant, personne qui a mauvais caractère, qui regimbe¹: prendre lo veson, prendre la mouche¹; vesotti, capricieux, quinteux, maniaque¹; dass man nicht mit Puitspelu an vermis als Etymon

<sup>1</sup> Vesse nannte man vielleicht zuerst die Hündin und übertrug es dann als Schimpfwort auf die Hure.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diez IIc fragt, ob norm. vezon ,liederliches Weibsbild' zu voison ,lltis, Stinktier' gehöre. Aber dieses Wort kommt fast immer mit stimmloser Spirans vor (s. Ztschr. XVIII, 230), und auch begrifflich ist das Etymon wenig ansprechend.

In vesouner, vesser (vgl. prov. vessina) bei Favre, Gloss, du Poitou, scheint volksetymologische Umdeutung nach vezon vorzuliegen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hierhin gehört wohl auch norm. vezon s. m. f., celui, celle qui s'agite sans objet', das Joret als zweite Bedeutung des oben erwähnten vezon angibt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Puitspelu soll vesotti denjenigen bezeichnen, qui se rebiffe, qui regimbe comme le ver du fromage lorsqu'il se contracte'.

denken darf, zeigt das bedeutungsverwandte poitev. sussou, -se Adi, souffrant, mal à l'aise', besonders von kleinen Kindern, qui ne peuvent connaître le siège de leur mal'. Weitere Bestätigung bringen: sp. vicio, port viço, Launen, verkehrte Einfalle verhätschelter Kinder'; piem. veso (phon. véto), gioja che si manifesta con pensieri fantastici, grillo, ticchio'; mailand. viziadel , cucco, fanciullo assuefatto a soddisfare i suoi capricci'. Auf vitium weisen endlich noch: prov. viscun, niscun (?), vien, viou, veiou m. oeuf de mouche, larve de m.'; lyon. 245011, petit ver du fromage, de la viande, ver des enfants', worin Puitspelu m. E. mit Unrecht vermis sehen will; denn der Wandel r > s ist im Lyonesischen unbezeugt, und aus der Belegstelle ,la peraisi (paresse) engendre tout lo veson en un corps' ergibt sich, dass veson eine allgemeinere Bedeutung als Wurm' besitzt: es wird von Puitspelu selbst mit ,tous les parasites' übersetzt, also "Verderbnis", "disposition maladive", was zu vitium wohl passt.1 Prov. viseun, oeuf de mouche' ist eigentlich das, was das Fleisch in Fäulnis übergehen lässt.

Wie erklären sich nun diese Bildungen? Vesse neben veson, queusse? neben cousié (gousié), s. Ztschr. XXIV. 552, erklären sich in befriedigender Weise durch die Annahme einer Einwirkung des Akzentes, welche durch wall. puss gegenüber dem Infin. puble geradezu gefordert wird.3 Da indessen einer solchen Annahme schwerwiegende Bedenken entgegenstehen, welche von Mussafia und Herzog4 nachdrücklich betont werden, so muss man sich nach einer andern Deutung umsehen. Von den von Herzog in Vorschlag gebrachten Erklärungen kommen zwei in Wegfall: neben vitium gibt es kein stammverwandtes Wort, durch welches vesse in dem hier oben (S. 201) angedeuteten Sinn hätte beeinflusst werden können. Auch kann es sich, wenigstens was recce betrifft, nicht um eine späte Neubildung handeln. Auch kommt schwerlich eine besondere dialektische Entwicklung in Betracht, da vesse in der südlichen Hälfte Frankreichs verbreitet ist im Gegensatz zu den von Suchier als pikardisch in Anspruch genommenen a(ch)-Formen.

Daher wohl auch saintong. veson, diarrhée, dévoiement' (Jonain).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein queuse mit stimmhaltem s ist bis jetzt ebensowenig bezeugt wie vese, veise. Weitere Belege sind: cousse pierre à aiguiser, raicousser assiler avec la c. (Baudouin, Gloss de la Forêt de Clairvaux); pikard, kæs (u. tsæs) Ztschr. XXVI, 447; queurse, queurser (Heuillard, Pat. de Gaye, S. 93. 115).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Auf eine Diskussion dieser Formen, die das stärkste Argument zu Gunsten einer Einwirkung des Akzentes in der Entwicklung von ist bilden, lässt sich weder Herzog noch Suchier ein.

<sup>4</sup> Ob alles, was Herzog über minutiare und ähnliches sagt, richtig ist, insbesondere, ob acutiare tatsächlich actier ergeben hätte, lasse ich dahingestellt. Bei der Lautfolge mitiä ist die Synkope erst spät erfolgt, wie sich ergibt aus den Ortsnamen Donzy, Domezac. Danzay (Domitiacum), Ztschr. XXVII. 685, poitev. danse, donze dompter, domitiare, danse, donze (cheval) docile, dressé à le charrette', (s. Laianne): neben minoier ist auch stimmhaftes s bezeugt von Lalanne in manne, misée, feuille d'orties hachées avec de la mie de pain'. Wie erklätt sich i in minoier neben dem e von

Es bleibt mithin nur die Möglichkeit, dass vesse und vezon nicht zu derselben Zeit aufgenommen wurden, dass sie gleichsam zwei verschiedenen Wortschichten angehören. Nach Herzogs Lehre stände es ohne weiteres fest, dass vezon der älteren, vesse der jüngeren Formation angehört. Dagegen erheben sich indessen ernste Bedenken. Die Bedeutungen und das Neutrum Plurale vitia weisen vielmehr vesse den ältesten Bestandteilen der Volkssprache zu. Auffällig wäre es auch, wenn die Ableitung vezon älter sein sollte als das Grundwort. Das Piemontesische besitzt nach Zalli zwei Substantiva, die sicher auf vitium zurückgehen: ves ,torcimento di bocca,1 ghigno, gesto, ridicolo' auch ,lezio, affettazione'; veso, gioja che si manisesta con moti di somma ilarità e con pensieri fantastici, zurlo, grillo, ticchio'. Beide haben stimmhaftes s, da Zalli auch im Auslaut zwischen s und ss (vgl. oben vess ,cane') unterscheidet; der summhafte Laut weist aber (Näheres hierüber weiter unten S. 210) in Norditalien auf halbgelehrten Ursprung hin; erbwortmässig entwickelt sind piem. vess, vessa, mail. vezza (s. oben); veso mit erhaltenem auslautendem o muss halbgelehrt sein. Da aber die Bedeutung ,Laune' sowohl vezon wie ves, veso eigen ist, so kommt man auch auf diesem Wege zu dem Ergebnis, dass vezon die spätere Form ist. Dass aber das stimmhaste s des Wortes nicht in Widerspruch steht mit der Annahme späterer Entlehnung, erhellt aus folgenden provençalisen Bildungen: vesiá, besiát , (enfant) gâté, choyé'; una vesiádo , une mijaurée'; Inf. vesiadá, besiada, mignarder, choyer, folâtrer'; vesiadello, besi-, femme mignarde, douillette' (vgl. oben S. 206 mailand. viziadel, verhätscheltes Kind'); vesiadun, vesiadouro, enjouement'. Ztschr. XXIV, 545 ffg. wurde gezeigt, dass nicht nur in gewissen gelehrten, sondern auch in sogenannten halbgelehrten Bildungen ci und ti unterschiedslos durch eine stimmhafte Spirans wiedergegeben werden. Herzog lässt dies nur für ,entschieden gelehrte Wörter' (S. 94) gelten. Vesiado, besiado, vesiadello lehrt jedoch, dass diesem Wandel keine zu engen Grenzen gezogen werden dürfen. Mag es immerhin aus Gelehrtenschulen stammen, so hat vitiatus, wie die Form (b = v, i = e,t = d), die Bedeutung und die Ableitungen bekunden, im Volksmunde eine derartige Umbildung erfahren, dass es sich von einem echt volkstümlichen Worte kaum noch unterscheidet. Neben den genannten Formen verzeichnet Mistral auch solche ohne i: besat, besada, besadun, die unbedingt das Gepräge von Erbwörtern tragen. Es wäre aber m. E. ein Irrtum zu glauben, besat sei viel früher als besiat entstanden; sie werden vielmehr ungefähr zur selben Zeit gebildet sein, nur passte sich besat den Lauten der Volkssprache vollständiger an: zum Schwunde des i vergleiche man etwa ptg. vico neben vicio, it. stravizzo neben stravizio. Dasselbe gilt auch von prov. envea, envia, envesa, -ado (von Mistral auf invitiatus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. bei De Vit-Forcellini ,Vitium dicitur de deformitate gestus, -pravitas membrorum, distortio'.

zurückgeführt), enfant gâté', enveadun, enveaduro, enveadiso, maussaderie d'enfant gâté'. Da das oben besprochene lyones. veson (vesotti) sich in seiner Bedeutung mit prov. vesiat aufs engste berührt, so ist damit ein weiterer Beweis gegeben, dass es wie vesiat selbst verhältnismässig jung sein kann. Dass aus der Bedeutung dieser Wörter kein Schluss auf ihr Alter, resp. ihren echt volkstümlichen Charakter gezogen werden darf, ergibt sich daraus, dass dieselbe Bedeutung auch folgenden ,entschieden gelehrten Bildungen' eignet: pg. vico, sp. vicio, Laune', altnorditalien. enviciar (Mussafia, Beiträge 53) und heutiges schriftitalienisches viziar ,verzärteln'. Nur muss prov. vesiat früher und tiefer in die Volkssprache eingedrungen sein als dies mit vitium und vitiatus in Italien und Spanien der Fall war - ein beachtenswerter Fingerzeig für die Entwicklung von if auf französischem Boden überhaupt. Ähnlich verhält es sich mit vitium, vitiatus ,schlau": vgl. F. Brunot, Histoire de la Langue Française I, 140: avoir du vice = être fin, rusé, wo auch auf callidior = vitiosior der Reichenauer Glossen hingewiesen wird (vgl. bei Sachs vice: Phantasie, Scharfsinn); ital. viziato .schlau'. Doch kommen schon früh mehr oder weniger gelungene Anpassungen an die Lautregeln der Volkssprache vor: neben zweisilbigem vezië kennt das Altfranzösische dreisilbiges vezié (dazu altprov. veziat, malveziat) ,klug, schlau'; s. A. Tobler, Sitzgsber. d. Preuss. Akad. XLIII, 1268 (1904); altnordit. veçado Arch. gl. it. X, 255; vezous , furbo, scaltro' (Le Rime di Cavassico, ed. Salvioni, II, 400).

Ist vesse, vesso die ältere, vezon die jungere Form, so drängt sich die Frage auf, ob man nicht in den ss-Bildungen überhaupt die frühesten Vertreter von ti auf gallischem Boden sehen soll, während die Entwicklung zu (i)ź erst später eingesetzt hätte; für diese ist vielleicht der Wandel von c (e, i) zu iz mit bestimmend gewesen. Es lässt sich manches zu Gunsten dieser Auffassung vorbringen: Puscariu, Latein. Ti und Ki, S. 23. 27 ffg. hat es wahrscheinlich gemacht, dass it. ragione, stagione und die ganze Reihe auf -agione, -igione späteren Ursprungs sind (curagione, fregatione, perdigione u. s. w.); dasselbe gilt von rätisch ražun, ražunar. Ebenso können frz. raison, saison und alle auf -aison, -ison einer späteren Zeit angehören: dass déclinaison, conjugaison, inclinaison gelehrte Bildungen sind, trotz der Endung, liegt auf der Hand (dem it. piantagione, carnagione entsprechen dagegen im Französischen plantation, carnation); in den Mundarten sagt man lieber , temps' als ,saison'.1 In pris2 und palais erklärt sich das auffällige s statt z, wenn man annimmt, dass die Aufnahme in die Sprache in eine Zeit fällt, wo auslautendes vii nicht mehr zu -ts, sondern zu -is wurde; dies ist um so wahrscheinlicher, als in zahlreichen Sprachen und Mundarten beide Wörter keine volkstümliche Gestalt zeigen

<sup>1</sup> In den Vogesen sagt man statt fenaison fna (foenum + alis).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Priz hat nie existiert: wo es in Hss. sich findet, ist es verschrieben, besonders von Schreibern, deren Mundart s und z nicht schied (s. W. Foerster, Zeitschr. f. franz. Sprach, u. Litt. XXIX, 300).

(s. Ztschr. XXIV, 530 und das weiter unten S. 216 über pris Gesagte). Otium lebt im Italienischen und Spanischen nur als gelehrtes Wort fort, im Französischen, das nur oiscux kennt, fehlt auch das Grundwort; ähnlich verhält es sich mit it. pozione gegenüber poison. Beide Wörter fehlen dem Rumänischen. Afr. eslaisier exlatiare, coisier quetiare gehören zu den Neubildungen auf -iare, die ausschliesslich französisch sind (it. chetare, sp. quedar, rum. încét). Die Bedeutung des altfrz. envoisié, lustig', aprov. vezatz (s. Tobler, l. c.) erinnert an das oben S. 207 besprochene piem. veso, gioja', dessen halbgelehrter Charakter unverkennbar ist. 2 Buse, vog. bühő buteonem, nur frz. und provenç. (it. bozzago ist wohl das provenç. buzac), mag ein technischer Ausdruck der Falknerei gewesen sein und den zur Jagd wenig geeigneten Vogel bezeichnet haben. Das schwierige wallon. püss, Infin. püžié (s. oben S. 206) liesse sich dahin deuten, dass püss zu dem ältesten Sprachgut gehörte; ein späteres puteare (das Spanische und Italienische kennen neben pozo, pozzo kein pozar, pozzare) wäre zu pužię geworden: im Pikardischen wäre püč für das Verbum puče massgebend geworden, während in andern Mundarten puiser ein puits nach sich gezogen hätte.3 Eine recht deutliche Sprache redet das Kirchenwort orationem, dessen französ. Vertreter oraison immer in erbwortmässiger Gestalt erscheint, während it. orazione, sp. oracion gelehrtes Gepräge zeigen (prov. oraçon und orason).4 Ich meine nun nicht, dass hiermit alle Schwierigkeiten gelöst seien,5 ich sage nicht, dass dies alles ,so ist'. Ich behaupte nur, dass diese Auffassung ebenso berechtigt ist wie die bis jetzt vorgetragenen und kein geringeres Mass von Wahrscheinlichkeit besitzt. 6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Thomas erwähnt Roman. XXXV, 304/5 vereinzeltes altprov. oz und folgert daraus, que le français prélittéraire a possédé ,ois: jenes oz wird vielmehr ein individueller Versuch sein, das Wort in die Sprache einzuführen; wenn Th. bemerkt, dafs otium, otia altfrz. zu ois (nicht vielmehr ois?), oise geworden wären, so mag es damit für eine bestimmte Periode der Sprache seine Richtigkeit haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch *envoiseures*, convoitises' (= invitiatura) und *voisouté*, vitiositatem', Verschlagenheit', Predigt. Bernhard's 137, 41; 87, 18 gehören wohl der Sprache der Kleriker an.

is Im Berner Jura ist puš neben dem Inf. puži auffällig (die Formen habe ich selbst vor Jahren in Delėmont, Moutier, Tavannes gehört), da sonst die auslautenden Konsonanten dort nicht geschärft werden. Die Schwierigkeit würde schwinden, wenn man einst puss sprach und stimmloses s unter dem Einfluß des ž von puši zu š wurde.

<sup>\*</sup> Einen anderen Charakter hat rumän. urăciûne "Glüchwunsch, Segen" (vgl. uréz "orare" beglückwünschen bei Puşcariu, Etym. Wörterb. d. rum. Sprache)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ausställig ist besonders attisier, da das Wort gemeinromanisch, auch rumänisch und daher alt sein muss. Ist z vielleicht durch später ausgenommenes tison veranlast (nur letzteres scheint das Ostsranzösische zu kennen)? Oder sand schon früh in attitiare Dissimilation zu attisiare statt wie etwa in afr. rapetiser neben rapetiser (Heuillard, Pat. de Gaye, gibt S. II7 répetiser). Eine andere, sehr zweiselhaste Erklärung gibt Herzog S. 87.

<sup>6</sup> Schon früh, in der zweiten von ihm angesetzten Epoche ist nach H. ti in rat'one mit ti in vet'inu (vicinus) in Gegensatz zu minat'iare zu-

Aber noch ein andres Moment will berücksichtigt sein: das Altnorditalienische, zum Teil auch die neueren norditalienischen Mundarten und die italienische Schriftsprache besitzen eine Anzahl Wörter mit  $t_i > g_i$ , resp.  $g_i$ , die zum großen Teil auch im Altfranzösischen vorhanden sind und hier (i)s haben: minugia > menuise, palagio > palais, pregio > pris, pregiare > priser, iuixio > juise, servixio > servise, justisia, altven. agusár > aiguiser: spezifisch und ausschließlich italienisch sind nur Venexia, fiuxia, indugio. Da der normale Vertreter von ti im Italienischen zz ist (pozzo, agutzare), so bedürfen die it. -ği-Bildungen einer besonderen Erklärung, und es liegt auf der Hand, dass wenn die Lösung des Problems für das Italienische gelingt, dies auch für das Altfranzösische von Wichtigkeit sein muß.1

Halbgelehrt müssen sein: Venexiano, fiuzia, neupiemont. sfiusa Arch. gl. it. XVI, 533, prési, ib. (pressi, Geldwert', bei Zalli), piem. desprési ,scherno', despresiè ,sbeffare' (daneben gibt Zalli spressi , disprezzare'); walden. despreczi, A. Thomas, Essais de Phil. 89; indugiar, wo die konstante Schreibung mit i entscheidend ist; servixio2 iuixio, justixia.3 Nach Parodi, Archiv. XVI, 336 sind genues. Pažu, Paražu, ,palatium' (il Palazzo Dogale), prežu, servižu, barbiži, aspertiže ,astuzia', freskíže ,frescura' d'origine semi-popolare; für ražún, stažún, asažuná ,acconciare un cibo' sei es nicht sicher ,che si tratti di un esito indigeno, particolare alla protonica, e non del tipo stesso di prežu'. Piem. mnis , minutia', mnisaje , avanzi della tavola, briciole',4 mnise, spazzino (vgl. dazu Salvioni, Ztschr. XXII, 475; bei Zalli ist auch noch mnussam, mnussaja, quantità di cose minute' verzeichnet). Die Bedeutung gestattet nicht, dieses letztere Wort als einen französischen Eindringling zu betrachten, und was palagio betrifft, so steht ein lautlicher Grund einer solchen Annahme entgegen, da man palagi erwarten würde (s. Puscariu, l. c. S. 25) nach Parigi, Luigi. Comandigia, guarentigia, contigia, franchigia mögen aus dem Französischen stammen; dass aber diese Fremdwörter den Anstofs zu den zahlreichen -igia-Bildungen gegeben haben (auch in den Gallo-Italischen Predigten, im Neu-Mailändischen

(Cherubini).

sammengefallen. Beweise bringt er hierfür nicht. Im 4. u. 5. Jahrh. klang ti im Westromanischen is (s. Puscariu, Lat. Tj., S. 17/19), und diese Aussprache kann sich in Gallien in einer älteren Wortschicht behauptet haben, während if in einer jüngeren zu dź iż wurde.

<sup>1</sup> Grundrifs I2, 680 denkt Meyer-Lübke an die Einwirkung des Akzentes, daneben aber auch an Entlehnung aus dem Französischen oder der lateinisch. Schulstube.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beachtenswert ist altes servixiy, wo -iy -ij lautete und auf -iio zurückgeht, was durch dialektisches vizzai, prezzai, servicei - lauter gelehrte Bildungen bestätigt wird (s. Salvioni, Rendic. Ist. lomb. Ser. II, Bd. XXXV, 962).

<sup>3</sup> Noch anderes gibt Salvioni, Arch. gl. XVI, 332, halbgelehrtes trev. stremisi \*tremitio , spavento', levent. scivisi , cosa che arreca schifo', piem. aváší ,acquazzone' zu éva ,acqua'.

'Vgl. gelehrt mailānd. minussia ,favilla, festuca, granellino, ciancia'

und im Friaulischen) lässt sich nicht erweisen und wäre nur einleuchtend, wenn für sonstige -gio, -gia-Bildungen französischer Ursprung gesichert wäre. Zu Gunsten einer Einwirkung des Akzentes lassen sich eigentlich nur gusar acutiare, stusar ,spegnere' tutiare und niśar initiare anführen, die Salvioni Archiv. XVI, 258 A2, tre belli e sicuri esempi popolari per s da ti ne' dialetti veneti' nennt, ohne sich indessen auf eine weitere Erklärung des s einzulassen: gusar müsste die regelrechte vor dem Ton entstandene Form sein, die im italien. aguzzare durch das nur nach dem Ton berechtigte 22 verdrängt worden wäre. Indessen regt sich der Zweifel, ob wir es nicht mit einer speziell venetischen Entwicklung zu tun haben, ja ob diese Verba, wenn sie heute wirklich noch im Volksmunde lebendig sind, nicht doch erst verhältnismäßig spät in die Mundart Eingang gefunden haben. 1 Wie dem auch sei, man wird nicht fehlgehen, wenn man den größten Teil der eben besprochenen Wörter als halbgelehrte in Anspruch nimmt, wie dies bereits Ztschr. XXIV, 545 ff. geschehen ist.<sup>2</sup> Zu den dortigen Ausführungen gibt Pușcariu, Lat. Ti und Ki wichtige Erganzungen: er zeigt, dass die fraglichen Wörter nicht gleichgeartet sind und unterscheidet vor- und nachkarolingische Latinismen. Während pregio, sass. prežu (zweisilbig!) in einer früheren Periode entlehnt wurde, sei sass. grážia (dreisilbig!) erst aus gratsia entstanden, welches in einer bedeutend späteren Periode dem Lateinischen entnommen wurde.3 Zu der ersten Gruppe schlägt er auch ragione, stagione und die ganze Reihe auf -agione, -igione. Wenn, wie es den Anschein hat, jene Bildungen im Italienischen tatsächlich späteren Ursprungs sind, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß auch im Französischen palais,4 pris, menuise, raison, servise, juise u. a. später aufgenommen sind. Oder sollte dieselbe Wortgruppe im Französischen uralt, im Italienischen verhältnismäßig jung sein?

<sup>1</sup> M. Bartoli teilt mir mit, dass das Venetische Istriens ausschließlich nissare, resp. nizzare (mit stimmlosem z) (= frz. entamer) kennt; an Stelle von

gusær und stusær treten dort guære > acutare, stuære > tutare.

2 Gauchat bemerkt unter Hinweis auf die Arbeiten von Pieri und Clark (Roman, 1905), daß man bereits anfange an dem Meyer-Lübkeschen Gesetze zu zweifeln, daß die Behandlung der Konsonanten im Italienischen von der Betonung abhängig sei. Er hätte, was die ti und ki-Frage betrifft, vor allem den oben genannten Aufsatz und die auf demselben fußenden Ausführungen Puşcariu's nennen müssen. Jener Aufsatz hat übrigens auch in Vollmöllers Jahresbericht keine Erwähnung gefunden, obwohl er eine mehreren romanischen Sprachen gemeinsame Lauterscheinung behandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In diese spätere Periode fallen auch in der toskanischen Mundart der Versilia gratja, facežja, vižjo, avarižja, pigrižja, natjone (Ztschr. XXVIII, 166).

<sup>&#</sup>x27;Im Westen des romanischen Sprachgebietes mit Einschluss von Norditalien gehört palatium nicht zum ältesten Sprachgut. Anders steht es damit in den Abruzzen und in Dalmatien, wo es die Bedeutung casa oder höchstens casa d'un signore hat. In Dalmatien ist polača (= palatia) eine ,domus maior', ein ,ebenerdiges Haus' gegenüber palac ,Palast'. Auch in Ortsnamen begegnet es mehrsach, polača ist z. B. Bezeichnung einer Häusergruppe bei Malfi (Dalmat.), einer Grasse in Ragusa: s. M. G. Bartoli, Das Dalmatische, (Schriften der Balkankommission, IV, Wien 1906), Gloss.

Mögen die Ansichten hierüber immerhin auseinander gehen, sicher ist, dass abschließende Ergebnisse in der Frage nur gewonnen werden können, wenn man das Französische im Zusammenhange mit dem Italienischen behandelt, und es ist gewiß ein Mangel der Arbeit

Herzogs, dass er das Italienische nicht berücksichtigt.

Die Untersuchung über die Ortsnamen führt anderseits zu einem entgegengesetzten Ergebnis. Dankenswert ist was Herzog über Sermaise > Sarmatia sagt; das Etymon von G. Paris kann nunmehr als gesichert gelten. 1 Man darf aber die Bedeutung dieser Form nicht überschätzen. Es lässt sich nun einmal die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass es eine verhältnismässig späte, in Gallien, von romanisierten Kelten, von einem nicht lateinischen Grundworte gebildete Ableitung ist: die Bildung Gormaise > Wormatia, auf die sich Paris gleichfalls beruft, ist ganz unklar und kann unmöglich alt sein. Dann Decize, Corèze, Cuise, die keltischen Ortsnamen, deren Wichtigkeit ich nie verkannt habe (s. Ztschr. XXIV, 554); es fragt sich nur, ob sie ausschlaggebend sind: dazu sind sie m. E. weder zahlreich noch durchsichtig genug. Herzog meint, ich suche mir zu helfen mit der Annahme, dals keltisches ti nicht in gleicher Weise behandelt werden müsse wie lateinisches. Aber steht denn dies von vornherein fest? müssen nicht auch Suchier und Herzog für germanisches ti in afr. haz hat jo eine andre Behandlung voraussetzen als für lateinisches ti? Die Schwierigkeit der Frage liegt eben darin, dass, wenn man sämtliche Momente in Betracht zieht, man zu Resultaten gelangt, die anscheinend miteinander in Widerspruch stehen und einander ausschließen. Wäre dies nicht der Fall, so wäre das Problem längst gelöst, und es gäbe keine if-Frage mehr. Was mich betrifft, so glaube ich, dass der Augenblick noch nicht gekommen ist, wo die Diskussion geschlossen werden kann, und dass wir keine Veranlassung haben ,de brusquer la solution'.

Mag nun aber die Entwicklung zu ç (ss) oder die zu ź die ursprüngliche sein, so bedeutet es schon einen Gewinn für unser Wissen, wenn sich die Erkenntnis Bahn bricht, dass schon früh in Gallien ç und ź Bildungen nebeneinander bestanden, vesse neben vezon, vessou neben vezotti, s'èparossi neben s'apreši (s. weiter unten S. 218), cousse, kas neben cousié, amenucher neben amenuiser, püé neben puis, und wohl auch richesse neben richoise, richise. Denn für die Wörter auf -ece, die der Mehrzahl nach Neubildungen sind, dürste schon aus diesem Grunde die Bezeichnung gesehrt' unrichtig sein. Deshalb brauchen sie noch nicht alle Erbwörter zu sein. Pigritia, laetitia und die bei den Feldmessern bezeugten longitia und latitia vererbten sich in gewissen Gesellschaftskreisen, und nach diesem Vorbilde wurden auch in später Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass Sarmaten auch im nördlichen Teile Galliens angesiedelt waren, ist ausdrücklich bezeugt in der Notitia Dignitatum (ed. Böcking), 2. Teil, S. 200 u. 1140 ffg.

noch zahlreiche neue geschaffen. Und nun endlich werden auch chevece und arbousso zu ihrem Rechte kommen; nicht länger wird man ihre Bedeutung für die Sprachgeschichte verkennen dürfen, indem man ihnen imaginäre Substrate wie \*capittium oder \*arbuttea unterschiebt. Dasselbe gilt von place, prov. plaza. Suchiers Vermutung (Grundrifs 12, 708) es hege ein durch plattus hervorgerufenes \*plattea zu Grunde, ware nur einleuchtend, wenn das Wort mit seinem ç > ti vereinzelt dastände: platea ist sehr oft, auch inschriftlich bezeugt, doch nie mit tt.1

Ich schließe hier die Besprechung zweier Wörter an, die in

Beziehung zu der ti-Frage stehen.

Essais de Philolog. Française S. 75 und 82 wurde von A. Thomas für prov. bes, bessado, bessol, Birke', ein keltisches Substrat \*bettium. \*bettia angesetzt; zwar sei betulla nur mit einem / überliefert; indessen sei der Stamm des Wortes nach Thurneysen, Keltoroman. S. 46, betv-, ce qui explique fort bien l'hésitation entre le t simple et le t double'. Lyones. biéssi lehrt, dass wir es in der Tat mit ti, nicht mit etymologischem ss zu tun haben, und die Bedeutung der französischen Ortsnamen Besse, la Besse bouquet de bouleaux. beweist, dass in der Tat eine Ableitung auf -in vorliegt (vgl. bei Thomas cassania, fagia, fraxinia, u. s. w.). Die Entstehung und Bildung des Wortes ist aber keineswegs so leicht zu begreifen, wie Thomas meint. Neben dem allein überlieferten betulla (s. den Thesaurus), das lothring. zu beule, boule wurde, fordern die romanischen Sprachen auch betullum (afr. booul, catal. abedul!). Die Endung -ulla neben -ullum konnte dazu führen bet- als Stamm zu betrachten, und dass diese Annahme richtig ist, lehren lombard. bédra, das ein schon vulgärlatein. \*bétula voraussetzt,2 lyon. bian (s. Puitspelu), tosk. bedello, ptg. vido; so konnte von bet- auch ein \*betium, \*betia gebildet werden, jedoch mit einem t wie alle andern romanischen Bezeichnungen des Baumes. Man könnte einwenden, ienes bettium sei eine schon keitische Bildung - eine unwahrscheinliche Voraussetzung, denn der Wandel von to zu tt müßte im Keltischen erst nachgewiesen werden, und es bliebe dann immer noch das i unaufgehellt. Denkbar wäre endlich, dass nach der Eroberung Galliens unabhänig von betulla, etwa das von Holder angesetzte gallische \*betua ins Lateinische übergegangen wäre (denn der

einem Zauberschlag.

\* Wohl nach áesculus, ébulus, pópulus. Über bétula handelt Salvioni, Postille Italiane S. 259 A¹, wo noch au caepula neben caepulla, medula neben medulla und satullus hingewiesen wird.

<sup>1</sup> Revue Hispanique IV, 214 setzt Saroïhandy nicht nur für sp. cabeça \*capĭccia oder \*capittia an, sondern auch für *richesse* \*riquittia (neben *richoise* riquitia) — ein ebenso einfaches wie sinnreiches Verfahren. Man braucht nur für die von der Regel' abweichende ss (;) Form ein Substrat mit Doppelkonsonant aufzustellen, und die Schwierigkeit schwindet wie mit

Wortstamm belv- konnte doch nicht als solcher aufgenommen werden); in römischem Munde wäre dies zu betta geworden, und daraus mit dem ableitenden -ia bettia > besse; \*betta selbst wäre jedoch spurlos verschwunden, was immerhin auffällig ist, da sonst neben den Ableitungen auf -iu, -ia von Bäumenamen das Grundwort sich zu halten pflegt (vgl. bei Thomas buxia, arbuttea, cassania, fagia, fraxinia u. s. w.). Auf keinen Fall also kann bettium, bettia als gesichert gelten; vielmehr wird man, so lange kein romanisches bette nachgewiesen ist (it. bétula u. ä. ist gelehrt), die an erster Stelle gegebene Erklärung als die wahrscheinlichste betrachten. Damit gewinnen wir freilich keinen Beleg für die Behandlung von \*ti\* im Keltischen, aber die Zahl der lateinischen Bildungen mit

 $\underline{\underline{\phantom{a}}}$   $\underline{\phantom{a}}$   $\underline$ 

Von Interesse für unsere Frage ist ferner pik. glachon s. m. vaisselle en poterie grossière non vernissée; débris de poterie; petite jatte, écuelle' (mit Beleg aus dem Jahre 1777) bei Jouancoux, Etudes sur le Pat. Picard; auch bei Corblet und bei Ledieu, Pat. de Démuin ,vase en forme d'assiette en poterie grossière non vernissée, tesson'. Der von Jouancoux mit Recht angenommene Zusammenhang mit glaise wird bestätigt durch (terre) glaze (Godefr.) und glaze, terre glaise', glazière, lieu où se trouve l'argile' bei Martellière, Gloss. du Vendômois. Glachon ist, wie die Bildung zeigt, offenbar identisch mit afr. glason , motte de terre glaise, (de grosses mottes ou glasons de terre)' (dreimal bei Godefroy, einmal glaison, auch dreimal glasonneux, visqueux', terre glasonneuse). Pik. ch setzt ti voraus, während das s von glason ti, nicht etwa tti fordert. Wir müßten demnach auch hier Doppelformen mit s und ç (ch) anerkennen, wie wir solche im Laufe dieser Untersuchung mehrfach angetroffen haben. Das a bleibt dabei freilich zunächst unaufgehellt. Man könnte die Existenzberechtigung von \*glationem anzweifeln und unter Hinweis auf das Adjektiv glat(s), f. glatte, humide, compacte, gras-cuit' bei Martellière und Lalanne eine Nebenform glatt- postulieren, verwandt mit dem Ztschr. XXV, 505 besprochenen glette. 1 Doch kann jenes Adj. f. glatte eine junge Neubildung sein; so findet sich z. B. in der Mundart von Gaye crüte (crue), gaite (gai), krüt(e) auch im Metzischen; auch kann gliet, gliette Adj. , pain sans levain' (bei Lalanne) auf glatte eingewirkt haben. Ein von einem Stamm glatt- gebildetes Hauptwort ist bis jetzt nicht nachgewiesen, und die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass glason mit glachon auf \*glationem beruht.

#### IV.

Herzog äusert sich auch über die vielumstrittenen afr. prooise, justise, franchise, servise. Auch zu dieser Frage soll noch Stellung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Jouancoux findet sich *clite*, terre glaiseuse fort compacte' und ein Adj. *clâte*, (terre) froide, serrée, compacte'; -âte weist nach Jouancoux auf eine Endung -aster.

genommen werden. Ich muß es mit aber versagen, auf die zahlreichen Vermutungen Herzogs näher einzugehen, da es in den meisten Fällen unmöglich ist, sie durch entscheidende Gründe zu stützen oder zu widerlegen.

Ztschr. XXIV, 545 wurde nachgewiesen, dass in mehreren romanischen Sprachen, in einer Reihe sogenannter halbgelehrter Wörter i und i zum tönenden Zischlaut werden. Dies gibt Herzog zu, doch mit einer doppelten Einschränkung. Jener Wandel soll nur für ,entschieden gelehrte Wörter' gelten, und während er für das Norditalienische, Provençalische, Katalanische zugestanden wird, wird Nordfrankreich ausdrücklich ausgenommen. Diese Einschränkungen kann ich nicht als berechtigt anerkennen. Dass auch in halbgelehrten Wörtern (über diesen Ausdruck ist das Nötige weiter unten S. 218 gesagt) ti zu ź werden kann, ist oben (S. 207) an dem Beispiele des provenç. vesiado, vesiadello in ausführlicher Weise gezeigt worden. Was nun die Ausnahmestellung des Nordfranzösischen betrifft, so meint H., man habe in den Gelehrtenschulen servits ium als Proparoxytonon gesprochen, wo is einfache Explosiva war. Auf dem Gebiete, wo tonlose Explosiva zwischen Vokalen in Erbwörtern tönend wurde, ergriff die Veränderung auch jenes /s. Da aber das Nordfranzösische proparoxytone Betonung nicht kenne, 1 so komme besagter Wandel für jene Sprache nicht in Betracht. Ob die Beweisführung zwingend sei, kann man bezweifeln. Eine andere Auffassung vertritt Puscariu, S. 30: Auf Grund zahlreicher inschriftlicher Zeugnisse consiensia, observasione, disposisio, dulcisius2 nimmt er an, dass schon im 5. Jahrh. in lateinischen (gelehrten) Wörtern die Ausprache si für tsi aufkam, (vgl. etwa frz. ciel, das im 13. Jahrh. noch tsiel gesprochen wurde), während im Westromanischen ti in Erbwörtern ts lautete. Die Westromanen lasen (und sprachen) damals nicht mehr pretsium, sondern presium, rasione. Als intervokalisches s stimmhaft wurde, wurde auch dieses si tönend, und tatsächlich reicht der Laut § (ž, ž) in Italien nur soweit wie intervokales s > ź, daher nordital. ragone, cagone, sudital. racuni, cacuni. Dabei wird ohne weiteres klar, warum presium altfrz zu pris wurde, während man bei der von Herzog vorausgesetzten Aussprache pretsiu, predžiu, im Auslaute priz erwartet wie voiz, croiz, chevez. Wie man auch immer den fraglichen Wandel erklären mag, so sehe ich keinen triftigen Grund, ihn dem Französischen abzusprechen. - Im einzelnen ist folgendes zu bemerken:

Vor Jahren habe ich von frz. pris eine Erklärung gegeben, die von Mussafia widerlegt wurde (Rom. XVIII, 530) und die ich aufgegeben habe. Seitdem ich erkannte (Ztschr. XXIV, 550), daß it prexio ein halbgelehrtes Wort ist, bin ich der Überzeugung, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. gibt zu, dass ja wohl diese Betonungsart auch in Nordfrankreich in der ältesten Zeit ,noch nicht völlig verbannt war<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Weitere Belege gibt Densusianu in Buletinul Societatei Filologice (1905) 1, S. 18: Eustasius (= Eustatius); Florensia (= Florentia); tersiu (= tertium) u. a. (C. J. L. VIII, 20412. 21740. 21642).

auch frz. pris einer "späteren Formation" angehört. Dabei stütze ich mich auf die Beobachtung, dass in vielen Sprachen und Mundarten die Vertreter von pretium nicht erbwortmäßige Gestalt zeigen (sp. prezio, prez u. s. w.) und dass altfrz. pris nie mit z erscheint. Das i spricht nicht dagegen, da das Wort vor der Diphthongierung von zu ie und der Reduktion zu i aufgenommen wurde (vgl. die Diphthongierung des z in stècle). Ganz ähnliche Behandlung der Vokale zeigt das sicher nicht volkstümliche ladinische prige, priege, "Preis, Geldwert", neben prezio (s. J. Alton, Die Ladinischen Idiome in Ladinien, Gröden, Fassa), dazu prige, apprige "schätzen".

Herzog bringt eine neue Erklärung des weiblichen Suffixes -ise in justise, franchise. Unter Berufung auf spätlateinische Ableitungen wie fortia, \*grossia, \*strictia und auf die Tatsache dass in repentise, garantise -ise an Stämme von Verben auf -ir tritt, falst er einen Teil der Fälle, und zwar den ältesten, eigentlich volkstümlichen als Partizipialadjektiva auf -ītia (von -ītus); in covoitise, renardise u. a. wäre das Suffix vom Partizipium erst übertragen. Man erwartet dann auch analoge Bildungen auf aise > atia zu Verben auf -are. Für das Weiterbestehen von -aise waren aber nach H. die Verhältnisse nicht günstig, weil sich das a im Partiz. und den meisten andern Verbalformen nicht als a hielt und so der Zusammenhang mit der Stammform gelöst wurde. Aber sehr auffällig bleibt es, dass man dann nicht wenigstens \*demandaise, \*comandaise, \*amendaise statt demandise, comandise, amendise1 begegnet. Zweifelhaft ist, ob das Substant. franchise nicht älter ist als das Verbum franchir; und einem vom Partizipium franchi, délivré, exempt' (s. Godefroy) gebildeten franchise wurde wohl eher die Bedeutung, Befreiung, délivrance, exemption' eignen als ,générosité, noblesse, libéralité'. Auch lässt sich franchise schwerlich von altlyones. francheise? (vgl. bei Du Cange franchesia), prov. franqueza, it. franchezza trennen. Lat. latitia (s. Georges) liegt sicher vor in afr. laïse, neben laece (s. Romania XV, 626). Corouse, wozu es kein covoitir gibt, ist durch covoitier beeinflusst, beruht aber in letzter Instanz auf spätlatein. cupiditia (s. Du C.), ital. cupidigia und spanisch (gelehrt) cobdicia, codicia. Covise (daneben coroise) kommt nicht von dem nur einmal (in der Passion) belegten covir, sondern von einem durch Endungswechsel aus cupidus gebildeten \*cupitia, wie port cobiça lehrt. Justice soll nicht nur nicht den Anstofs zu den andern -ise-Bildungen gegeben haben, sondern selbst unter ihrem Einfluss stehen, insbesondere von justisier abhängig sein. Justisier soll volkstümlich entwickelt sein, was angesichts der Formen joutisier, jostisier, justesier u. s. w unwahrscheinlich ist.

<sup>2</sup> In Urkunden aus den Jahren 1271/1315, in Clédats Revue d. Pat.

II, 26, A3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amendise ,amende, réparation, satisfaction passt sehr wohl zu amender ,réparer, dédommager. Herzog legt emenda (zu emere) zu Grunde: davon amende, dise und nach amandise demandise, comandise. Ich vermag diesem kühnen Fluge nicht zu solgen.

Dass die letzgenannten Bildungen selbst nur Anpassungen, Annäherungen an die Laute der Volkssprache darstellen, beweist das c von josticier, jousticier, jouticier (s. Godefr.). Dass ei = ? in justeisier (doch nie justoisier, nie justeise oder justoise) für volkstümlichen Ursprung nicht beweisend ist, wurde schon wiederholt betont (vgl. Ztschr. XVIII, 241 und besonders XXIV, 549, auch noch rät. sarveilzi, sarvelzi ,Dienst' in Las desch Eteds von Stuppaun, ed. I. Jud, Gloss. v. sarvetzan; altvenezian. giostiesia, s. Roman. XXII. 310). Dass man die justise personlich als den Richter' aufsasste, beweist nur das Unvermögen gewisser Kreise, den abstrakten Begriff festzuhalten (vgl. das Berliner "Herr Gerichtshof" das nicht etwa scherzhaft gemeint ist), nicht aber den erbwortmäßigen Charakter des Wortes. Das Wahrscheinlichste ist noch immer, dass -ise > Itia ist. In bestimmten Kreisen wurde in späteren Neubildungen auf -itia (ältere sind altitia in der Mulomedicina Chironis, latitia, longitia!) betontes i i gesprochen, wobei allerdings vorausgesetzt wird, dass ti noch spät zu z werden konnte. Die Parallelbildungen garandise, garandison - repentise, repentison, auf die Herzog hinweist, lassen sich dahin auffassen, dass man zu garandison, repentison unter dem Einfluss von franchise, couardise erst ein garandise, repentise schus: auf diese Weise wird die Anfügung von -ise an Verbalstämme verständlich.

Dass die -ise-Bildungen nicht eigentlich volkstümliche sind, ergibt sich aus altprov. franquisia (zweimal neben zweimaligem franquisia bei Levy, Suppl. Wörterb. v. franqueza), sp. franquicia² (wo -icia wie in avaricia, malicia behandelt wird, was beachtenswert ist, auch wenn es aus dem Italienischen oder Französischen stammen sollte), ptg. cobiça (= frz. covise), afr. ostiche neben ostise. Dass franchise, garandise, richise nicht vor dem 5.-6. Jahrh. entstanden sein können, liegt auf der Hand. In das 4.-6. Jahrh. fallen aber auch nach Herzog die Neubildungen mit ½ > c: wie soll man dies zusammenreimen? Endlich sei noch bemerkt, das Herzogs Erklärung sich nicht auf die ital. -igia-Bildungen übertragen läst, da dort Itia zu -izza geworden wäre.

Für mich sind prooise, covoise, richoise, altlyon. francheise, Varianten' zu den -ise-Bildungen (vgl. covise, franchise, richise, letzteres auch in den Gallo-Italischen Predigten), d. h. neben der Aussprache -itia kam sporadisch auch noch -itia vor (s. die Belege oben auf dieser Seite, dazu it. lézio, lézia neben delizia, prov. 'uironici und laironeci, s. Levy, Suppl. Wtb.). Herzog ist der Ansicht, dass diese Deutung keineswegs befriedigt; er tadelt es, dass ich jene Bildungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. erwähnt einmaliges letise und grandise bei Godefr.; es seien individuelle Versuche, die französische Lautform der latein. näher zu bringen: unklar ist dabei nur, dass man zu diesem Zwecke das ,volkstümliche Suffix -ise, nicht ,gelehrtes -ice, -ece gewählt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das span. Adjektiv guarentigio, -gia (igio = icius) ist halbgelehrt, da man sonst -izo erwartet.

als halbgelehrte bezeichne, ohne mich über das Wesen solcher Bildungen näher auszusprechen. 1 Nun, mit dem was oben (S. 207. 210) über prov. vesiado und über die ital. -gia-Formen gesagt wurde, dürste das Versäumte nachgeholt worden sein. An dem Ausdrucke ist nichts gelegen; 2 worauf es ankommt, ist, dass jene Bildungen in eine verhältnismässig späte Zeit fallen: dass i = e, oi nicht dagegen spricht, muss auch H. zugeben, da für ihn longece, laece, liece gelehrt sind. Was nun Herzogs Erklärung betrifft, so schaltet er zunächst covoise und richise aus; das erste verdanke wohl seinen betonten Vokal der Anlehnung an covoit, -ier, während richise wohl dem Zeitwort (en)richir sein Dasein verdanke. Dabei möchte ich fragen, ob derartige Einwirkungen des Wortstammes auf Suffixe anderweitig nachgewiesen sind. Es bleiben provise und richoise, welche das Volk nach dem Vorbilde des afrz. pareise > pigritia gebildet haben soll. Peresi, mit den Ableitungen perezu, s'apresi , s'étendre, faire le paresseux' ist heute im Südostfranzösischen (paražu auch in der Franche-Comté) weit verbreitet (doch findet sich in demselben Gebiete auch s'èparossi, s'étirer les membres en s'éveillant, sortir de paresse', p'rossu paresseux', bei Tissot, Pat. d. Fourgs). Dass pareise einst gemeinfranzösisch war, lässt sich jedoch nicht erhärten. Aber, dies zugegeben, begreift man nicht, wie das ,Volk'3 in dem vereinzelt dastehenden paroise -oise als Suffix gefühlt und danach richoise, prooise gebildet habe. Die Worte, mit denen Herzog (S. 85) meine Erklärung zu widerlegen glaubt, treffen ihn selbst: "wären diese beiden Bildungen nicht so vereinzelt, beständen daneben \*leoise > laetitia, \*duroise > duritia oder dgl. in ziemlicher Anzahl, so könnte man sagen, das Suffix sei von hier aus auf jene zwei übertragen". Die Lösung des Problems hat H. nicht gefunden.

Ein Rätsel bleiben für Herzog die männlichen -ise-Bildungen, servise, juise u. a. 5 Indessen beruhigt er sich bei der von Mussafia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. gibt von dem, was unter halbgelehrt zu verstehen sei, eine Definition, die selbst ansechtbar ist, besonders weil sie keine Rücksicht darauf uimmt, dass auch Neubildungen halbgelehrt sein können: siècle sei schon in sehr alter Zeit aus der Bücher- und Literatursprache übernommen, was bei richoise, prooise nicht der Fall sei; aber noblece, largece und viele andere gehören der alten Bücher- und Literatursprache auch nicht an und sind nach H. doch gelehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mit den Bezeichnungen 'Erbwort' und 'Buchwort' kommt man nun einmal nicht aus; zahlreiche Zwischenstufen liegen zwischen den ältesten Erbund den jüngsten Lehnwörtern, und da zumeist nur ihr relatives Alter und auch dieses nur annähernd bestimmt werden kann, so haftet den Ausdrücken 'halbgelehrt', 'spätere Entwicklung' u. s. w. allerdings etwas Unklares an; dies ist aber unvermeidlich und im Wesen der Sache begründet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prooise ist m. E. kein Begriff, der dem Vorstellungskreise des Volkes angehört, wenn man unter Volk etwa die Bevölkerungsschichten versteht, die heute Patois sprechen. Vielmehr gehört das Wort den Kreisen an, die wir als die "Gebildeten" bezeichnen würden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gauchat empfiehlt die Herzog'sche Erklärung, ohne diese Schwierigkeit zu berühren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dazu kommt das von A. Thomas, Mélanges d'Etymol. franç. S. 31 erläuterte benevis, beneficium', beneviser; vgl. dazu Ztschr. XXVII, 146.

gegebenen Deutung: jene Bildungen sollen einer Reihe von Beeinflussungen und Kreuzungen ihre Entstehung verdanken, wofür m. E. die Überlieferung keine Anhaltspunkte bietet. Es werden dabei alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, nur die eine nicht, dass -ise das Ergebnis einer lautgerechten, wenn auch späten Entwicklung sein könne. Man sollte meinen, dass wer in servise, juise rätselhafte Formen erblickt, vor allem das Bedürfnis empfinden müsse, sich nach den entsprechenden Formen der anderen Sprachen umzusehen, womit auch der sonst so geseierten vergleichenden Methode zu ihrem Rechte verholfen würde. Herzog scheint jedoch der Ansicht zu sein, dass wer sich ein Urteil über servise, juise bilden will, sich um prov. servizi, cat. serviy, servey, altit. servixio, iuixio nicht zu kümmern brauche. Ja, er hält es nicht einmal für nötig, die Ztschr. XXIV, 545 ffg. gegebene gemeinsame, alle in Betracht kommenden romanischen Formen umfassende Erklärung zu erwähnen: und doch hatte er S. 95 zugegeben, dass auch im Französischen die Entwicklung von ti > z in gelehrten Wörtern nicht unbedingt ausgeschlossen sei. Ich kann nur sagen, dass für mich die Erklärung, die Herzogs Beifall findet, nicht mehr in Betracht kommt, so lange sie nicht durch bessere Gründe gestützt wird.

Die Ausführungen Herzogs sind von dem Gedanken getragen, dass wir es bei den besprochenen Bildungen mit eigentlich volkstümlichen Wörtern zu tun haben, während ich ihnen einen mehr gelehrten Charakter zuschreibe. In dem, was H. sagt, finde ich nichts, was mich veranlassen könnte, meine Ausicht zu ändern. Dass juise, servise nicht zu den ältesten Bestandteilen der Volkssprache gehörten, lehrt auch das Studium der Mundarten, in denen jene Wörter bis heute nicht seste Wurzeln schlagen und sich nicht in selbstständiger Weise entwickeln konnten.

#### Nachträge.

S. 207, Z. 7 Vitia ist als fem, sing, in der Mulomedicina Chironis S. 302 dreimal belegt.

S. 213. Jaubert gibt betou, betoule (auch in Ortsnamen), doch nicht bette. Darf man aber daraus auf altes bett-ulla schließen? Ebendort auch sèpe neben sive, Sast.

S. 218 aparessé(s') auch bei Dottin, Bas-Maine.

Ztschr. XXIV, 225: zu cosse, courge cucutia ist nachzutragen, dass die verkürzte Form auch italienisch ist: vgl. bei C. Merlo, Grillotalpa vulgaris (Perugia 1906), S. 6 piem. coussa, abr., roman. coussa.

Ztschr. XXIV, 551; XXV, 736: Rom. Forsch. XXII, 46. 56 gibt Schätzer (der mich übrigens missverstanden hat) Belege zu S. Pancraise, prov. S. Pancraise, S. Mauriży, S. Moriże.

A. HORNING.

#### Nastre, Nastreté.

Godefroy, dans son Dictionnaire de l'ancienne langue française, a enregistré le mot nastre, natre, nadre, adj., avare, malicieux, méchant, bizarre... s'appliquait particulièrement aux hommes occupés de métiers bas". Il cite du mot un exemple qu'il attribue, à tort, au Petit Plait, de Chardri 1: Ynde ad en sey mutes genz nastres (rime: teatres); 2 deux du Roman de la Rose: Dieus het avers les vilains nastres (Méon 5265, rime: idolastres), Mes il sont mauvais, vilain nastre (Méon 19064, rime: esbatre); un du Roman de la Poire: Court(e) tenue du vilain natre (v. 2899, var. nadre, rime: esbatre); deux de Guillaume Guiart: Quant tenu se fu pour fol natre (v. 9164, rime: quatre), La ne font pas comme fols natres (v. 13943, rime: Watres); un de la chronique de Godefroi de Paris: S'en furent Flamens folz et natre (v. 676, rime: combatre); trois de Britton, empruntés à Lacurne de Sainte-Palaye: Fol nastre, sot nastre, fol nastre de nativeté; 3 deux des Coutumes de Bretagne: Ceulx sont villains natres, de quelconque lignage qu'ils soient, qui s'entremettent de villains mestiers, comme estre escorcheurs de chevalx, [et] de villaines bestes, garçaille, truandaille ... (p. 174 de l'édition Planiol); 4 Et quant

<sup>2</sup> J'abrège les exemples de Godefroy, dont le développement est inutile; je complète, ou rectifie, quand il y a lieu, ses indications bibliographiques, et je donne le mot qui rime avec nastre, quand il s'agit de textes en vers.

<sup>4</sup> La très ancienne Coutume de Bretagne. Rennes, 1896, in-8°. C'est d'après cette édition que je reproduis les exemples déjà donnés, avec plus d'extension, par Godefroy.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il appartient à un court poème, intitulé *La Petite Philosophie*, qui suit immédiatement le *Petit Plait* dans le ms. du Vatican; c'est pourquoi il ne figure pas dans l'édition des œuvres de Chardri de M. Koch.

S Voici les passages qui encadrent ces trois exemples dans le texte de Britton; je les emprunte à l'édition de Francis Morgan Michols: Britton. The French text carefully revised with an english translation, introduction and notes. Oxford, 1865: 1°, de eynz age de XIIII aunz, ou hors de sen, ou surd, ou muwet, ou folnastre, ou hors de nostre reaume" (I, p. 52); l'éditeur traduit "an idiot". — 2° "acune foiz avent qe acun heir est sot nastre, par quei il ne est mie able a heritage garder", var. soit nastre, fol nastre, nas. a soit de nature (II, p. 20); l'éditeur traduit "an idiot from his birth". — 3° "Et si le tenaunt soit sourd et muet naturelment et nient de survenue par maladie, ou si il soit purement arragé ou fol nastre de nativité", var. fust nastre, soit nastre (II, p. 155); l'éditeur traduit "an idiot from his birth". Ce troisième exemple prouve péremptoirement que dans le précèdent les mots "from his birth" de la traduction sont de trop.

il avient que aucuns reprannent les autres de leurs nycetez ou de lour pechiez, ou les diffament, et n'en appartient riens a ceulx ne a leurs amiz... ils sont natres foulz (éd. Planiol, p. 180); un de Brantôme: il estoit fort natre, estrange. Godefroy ajoute: "En Poitou, Vienne et notamment dans la commune de Chef-Boutonne, on emploie natre ou nadre pour dire fin, adroit, rusé, méchant. Limousin, natre, plaisant, facétieux: faire lou natre, faire le plaisant. Normandie, Manche, Val de Saire, natre, avare, traître; La Hague, natre, cruel, brutal".

Godefroy signale aussi un substantif abstrait dérivé de l'adjectif précédent: "Nastreté, natreté, nattreté, s. f., bizarrerie, fantaisie singulière, incongruité, méchant tour, niche". Il donne quatre exemples du mot empruntés à Brantôme, un de Cotgrave: "Natreté, knaverie, gullerie, cheafing, wilinesse, cousinage", un de G. Bouchet, qu'il traduit: "ruse piquante, jovialité", et pour les parlers modernes, ajoute: "Poitou, Vienne, Deux-Sèvres, natreté, nadreté, finesse, ruse, mauvais vouloir".

L'adjectif nastre est signalé dans le Dictionnaire de Lacurne de Sainte-Palaye sous trois rubriques séparées: 1º Nastre, traduit: "par nature de naissance", avec les trois exemples de Britton, reproduits par Godefroy; 2º Natres: un exemple du Roman de la Rose, et un de la Coulume de Bretagne, tous deux traduits par "avare"; et un exemple de G. Guiart, dont il est dit simplement que "le sens diffère"; ces trois exemples se retrouvent dans Godefroy; 3º Natré: un exemple de Brantôme, traduit par "madré, rusé"; Godefroy n'a pas relevé ce mot, qu'il faut sans doute lire natre, 1 et joindre aux deux articles précédents, eux-mêmes fondus en un seul.

Lacurne a aussi un article *Natreté*, avec trois exemples de Brantôme, traduits l'un par "stratagème", le second par "malices", le troisième par "moquerie", et un exemple de G. Bouchet, traduit par "finesses". Godefroy a tous ces exemples.

Dom Carpentier (Supplément au Dictionnaire de Du Cange) a une rubrique Nadre, terme injurieux", et une rubrique Natre, "grand ménager, avare"; dans les deux cas il renvoie à Natrix

(serpent, hydre).

Aucun de ces mots, bien que vivants encore au temps de Brantôme, de Cotgrave et de Palsgrave, n'a trouvé place dans le Dictionnaire de Littré, ni dans le Dictionnaire général. C'est de même en vain qu'on les chercherait dans le Dictionnaire étymologique de Diez ou dans celui de M. Körting.

L'étymologie n'en a jamais été donnée, que je sache; 2 quant au sens, il semble avoir fort embarrassé les éditeurs modernes

<sup>1</sup> C'est ce qu'a fait Lalanne, qui a imprimé nattre (III, p. 342).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Planiol, qui traduit natre par "méchant" dans la Coutume de Bretagne, renvoie à l'allemand narr, fou.

d'anciens textes. Les auteurs du XXII<sup>e</sup> volume du Recueil des Historiens des Gaules exposent leur incertitude dans une note au v. 9164 de G. Guiart; au lexique, ils traduisent dubitativement natre par "brute?". M. Karl Warnke le traduit par "habgierig" dans ce vers de Marie de France: Issi va del natre felun (Fable, LXXXV, v. 21); mais ce sens ne convient en aucune façon; "sot" ou "vilain" seraient préférables.¹ Le mot se rencontre deux fois dans le roman de Robert le Diable: C'ainc mais ne virent fol si natre (v. 1143, var. naistre, si tres fol na.; rime: batre); <sup>2</sup> Chelui a sot et a fol natre (v. 4637, var. naistre, C. a fol et a sot nacre; rime: combatre). L'éditeur, M. Lözeth, traduit par "bizarre".

Avant de proposer une étymologie et de déterminer les sens du mot nastre, je mentionnerai encore l'article de Godefroy: "Vilenastre, villenastre, vilnastre, villennastre, adj., de vilain, infâme, ignoble". Cette définition s'appuie sur sept exemples, pris dans des textes qui vont du XIIIe au XVIe siècle, et sur une traduction de Palsgrave: "Gentylman with knaves... condycions, villenastre, s. m.". Il est évident que Godefroy aurait dû rapprocher de cet article, ne fût-ce que par un simple renvoi, son article nastre, ou tout au moins les exemples qu'il y donne de vilain nastre. L'unique exemple de villenastre, en un mot, du Lexique de la langue romane, de Roquesort,3 est précisément l'un de ceux que Godesroy donne en deux mots. C'est que Roquefort et Godefroy se sont servis de deux éditions différentes du Roman de la Rose: cette dualité de forme remonte aux mss., dont les uns présentent vilain nastre en deux mots, les autres en un seul. On a vu plus haut que l'éditeur de Britton a imprimé une fois folnastre, une fois sot nastre, et une fois fol nastre.

Vilainastre a été formé de vilain et du suffixe astre; sa composition est identique à celle de gentillastre. Mais le résultat de cette composition ne pouvait pas être le même pour les deux mots; dans le premier cas, chacun des éléments ayant un sens péjoratif, le suffixe n'a pu que renforcer le sens du mot simple; dans l'autre cas, les deux éléments ayant des sens opposés, le suffixe a eu pour effet de modifier le sens du mot simple; 5 d'où la conséquence inévitable que l'individualité du suffixe était moins nette, moins fixée dans vilainastre que dans gentillastre. Vilainastre signifie, en somme, grossier vilain, très vilain; comme le mot vilain, seul, contenait déjà l'idée de grossièreté, comme le sens de ce

<sup>1</sup> Cf. le vers 15 de la fable: plus iés vils.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je préfère la leçon de l'un des deux mss.: C'ainc ne virent si trés fal naire.

<sup>3</sup> Lacurne a aussi enregistré à part le mot villenastre, avec un exemple de Songecreux, traduit par "grand vilain".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Roquesort écrit de même folnaire: "on croit", dit-il, "que ce mot a pu signifier archisou".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il va de soi que je prends ici le mot gentillastre dans on sens primitif, et non dans celui qu'il a actuellement.

mot n'était pas limité et comportait différents degrés, l'apport du suffixe dans l'association était peu sensible.

D'autre part, on sait que, pendant un certain temps, une nasale pouvait, tout en gardant sa propre valeur de consonne, nasaliser la voyelle qui la précédait, c'est-à-dire que vilainastre se prononçait vilain-nastre. On eut en réalité deux mots; le second, n'ajoutant que peu à la signification du premier, devint presque son synonyme; il put dès lors s'employer seul avec un sens approchant de celui de vilain. Cependant, en se séparant de vilain. nastre garda, surtout dans les premiers temps, la fonction qu'il paraissait avoir dans vilain-nastre, celle de renforcer un adjectif péjoratif, tel que fol, sot: d'où les expressions si fréquentes de fol nastre, sot nastre; ces accouplements ont été facilités, sinon provoqués, par les expressions fol naïf, sot naïf, dans lesquelles le mot naïf, ayant perdu sa signification étymologique, jouait vis-à-vis de fol, sot le même rôle que nastre vis-à-vis de vilain. Ainsi fol naïf, sot naïf ont eu comme équivalents fol nastre, sot nastre, et sans doute, plus d'une fois, nastre a été considéré comme étant originaire de la même famille que naïf.1

Enfin, de même que naïf, lorsqu'il se sépara de fol, sot, timidement d'abord (fol et naïf), puis complètement, garda en partie ou en totalité le sens que lui avait communiqué son associé, de même nastre, dans les mêmes conditions, et pour les mêmes raisons, finit par s'employer seul avec un sens équivalent à celui de fol, sot, sans abandonner l'autre signification qu'il avait empruntée à vilain.

Contre cette étymologie, on pourra faire une objection, à laquelle je réponds par anticipation, bien que je ne suppose pas qu'elle doive venir des maîtres: natre, rimant avec batre, quatre, peut-il représenter le suffixe astre, dont l'a, après la chute de l's, devrait être long? Cette objection ne s'appliquera pas, je l'espère, à vilainastre, vilenastre, écrit en un mot, autrement j'aurais trop beau jeu pour la réfuter; il me suffirait de renvoyer aux exemples de ce mot dans Godefroy: sans aucune exception, la terminaison y est écrite astre.<sup>2</sup>

L'objection ne peut donc viser que le mot naire, nastre. Elle admet, par conséquent, une différence étymologique entre vilainastre et vilain naire. Eh bien! qu'on examine les exemples de nastres, naires qu'a réunis Godefroy, et que j'ai, à dessein, reproduits plus haut. Le premier, rimant avec teatres, est écrit nastres: preuve que le copiste en prononçait l'a comme celui du suffixe -astre. Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phonétiquement, natre pourrait venir de natulus, diminutif de natus, par la voie qu'a suivie chapitre, venant de capitulum. Mais qui a jamais connu ce natulus?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sans compter que les deux seuls exemples qui se trouvent en fin de vers riment, l'un, du XIIIe siècle, avec astre (aujourd'hui âtre), l'autre, du XVIe siècle, avec astre (aujourd'hui astre).

deux exemples suivants, de Jean de Meun, sont de même écrits nastres; mais on pourrait supposer que cette graphie est de Méon; en fait, le premier exemple est généralement écrit dans les mss. avec un s, de même que le mot idolastre avec lequel il rime, tandis que le second, rimant avec eshatre, est souvent écrit sans s; et, sur ce point, il n'y a pas de distinction à faire entre les mss. qui réunissent en un seul mot vilain et nastre, et ceux qui les séparent. C'était une tendance chez les copistes d'unifier, quand ils le pouvaient, la graphie de deux finales réunies à la rime: le même qui écrivait d'habitude preste, ceste, moiste, fustes, menistre écrivait en rime saiete: prete, mete: cele, coite: moite, putes: futes, traitre: menitre, à moins qu'inversement il n'ecrivit coiste; moiste, traistre; menistre. Mais il y a des mots pour lesquels, parce que l'étymologie en était trop apparente, ce dernier procédé n'était jamais employé: qualre et batre sont du nombre, et l'on peut croire que c'est la raison pour laquelle, lorsque nastre rime avec eux, il est écrit souvent sans s. Néanmoins, je pourrais citer de nombreux mss. du Roman de la Rose où l'on trouve nastre: esbatre; et, pour les exemples ci-dessus rapportés de Robert le Diable, on a vu que l'un des deux mss. a toujours naistre. Mais lorsque la rime ne gêne pas le copiste, la forme nastre réapparaît; c'est la seule qu'on trouve, si l'on s'en rapporte aux variantes données par l'éditeur, dans tous les mss. pour les trois exemples du mot dans Britton. Dans les Coutumes de Bretagne, qui ne sont que du XIVe siècle, l'éditeur a imprimé natre, mais en suivant un seul ms., et sans donner les variantes des autres; et la preuve qu'il ne faut pas attacher d'importance à la graphie de ce texte, c'est que précisément vilains natres, ainsi écrit, y a aussi exactement que possible le sens de vilenastres.

Donc, d'une part, les copistes écrivent nastre, sinon toujours, du moins beaucoup plus souvent que nalre; d'autre part, ce mot ne rime pas seulement avec batre, quatre, mais aussi avec des mots dont la terminaison actuelle est -âtre.

Supposera-t-on un mot natre, d'origine inconnue, qui serait devenu nastre sous l'influence du suffixe -astre? Mais il serait aussi légitime de donner la priorité à nastre, dont l'a aurait pu subir l'influence de celui de naïf, de nate (origine), de nature, de nateresse, et d'autres mots de la même famille que naïf, à qui l'on a vu que nastre avait été assimilé. Mais pourquoi le même nastre ne pourrait-il pas rimer en -astre et en -aire, quand ceste rime avec mete, en même temps qu'avec beste? quand beneïstre: menistre: chapitre: titre (Testament de Jean de Meun, quatrain 29, p. 6 de l'édition de Méon), quand letre: metre: entremetre: mestre (ibid., quatr. 13, p. 3) riment parfaitement?

De nastre dérive nastreté. De vilenastre dérive un verbe envilnastrer, qu'on est d'autant plus surpris de ne pas trouver dans le Dictionnaire de l'ancienne langue française qu'il figure dans le quatrain même où Godefroy a pris son unique exemple de vilnastre:

D'aultres y a, doubles villains, Envilnastrés de propos mains. Trop sont villains et [trop] vilnastres Qui ne visent jamais les astres. <sup>1</sup>

ERNEST LANGLOIS.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des Villains, Villeniers, Vilnastres et doubles Villains, dans les Poésies des XVe et XVIe siècles, t. VII, p. 73 (Bibliothèque Elzévirienne).

### Zum istrorumänischen Wortschatz.

In einem die Inschrift Pavilionul Romînilor de peste hotare tragenden Gebäude der diesjährigen Jubiläumsausstellung in Bukarest, die ich kürzlich besuchte, war eine reiche Sammlung von Erzeugnissen der Hausindustrie jener Rumänen untergebracht, die außerhalb der Grenzen des Königreichs wohnen. Von besonderem Interesse war für mich, den Philologen, die in einer Abteilung des Pavillons aufgestellte istrorumänische Sammlung, geliefert von Einwohnern der Ortschaften Berdo. Susnverifa und Jeiani. Es waren nämlich sämtliche ausgestellte Gegenstände mit Zetteln versehen, auf denen der betreffende Name sowohl in istrorumänischer Mundart als auch auf Schriftrumänisch stand. Wie mir mitgeteilt wurde, sind diese Zettel -- was auch auf den ersten Blick zu erkennen war - von einem geborenen Istrorumänen geschrieben worden, der sich durch längeren Aufenthalt in Rumänien die Landessprache angeeignet hat, so dass er beider Idiome mächtig ist. So bot sich mir die seltene Gelegenheit, in den Besitz einer nahezu vollständigen und authentischen Nomenklatur des allerdings recht dürftigen Hausrats jener weit nach dem Westen versprengten und seit Jahrhunderten von ihrem Mutterlande isolierten Rumänen zu gelangen, die das von Byhan in Weigand's sechstem Jahresbericht (1899) veröffentlichte Glossar in willkommener Weise ergänzt und z. T. auch berichtigt. Ich gebe nachstehend ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis sämtlicher auf den Zetteln vorkommenden Nomina andere Wortklassen sind so gut wie gar nicht vertreten -, füge die deutsche Übersetzung und, wo ein solches vorhanden, das entsprechende dakorumänische Wort (in Klammer) bei und gebe dort, wo beide Mundarten verschiedene Benennungen bieten, nach Möglichkeit die Herkunft an. An der vom Schreiber befolgten, überraschend genauen Transkription hatte ich nur wenig zu ändern Veranlassung. Ich bezeichne Mouillierung durch y statt durch i, setze e an Stelle von ea und ausl. -a, z. B. jete, ole, geschrieben featea, olă, und ersetze die meist artikulierte Form durch die artikellose (der Ausgang der ersteren folgt, wo es ratsam schien, in Klammern), ebenso erforderlichenfalls den Plural durch den Singular. In zweifelhaften Fällen lasse ich die Schreibung unverändert, was durch "[sic]" angedeutet wird. Man beachte, dass etymologisches bet a nie durch oa dargestellt wird und dass ferner s, ż in

kroatischen Lehnwörtern meist, doch nicht immer, durch s, z wiedergegeben sind, sonst aber der normale Laut steht, und vergleiche dazu das über die schwankende Aussprache der Zischlaute von Weigand Romania XXI, 243 und I. Jahresber, 124, von Byhan VI. Jahresber. 170 Berichtete.

ac, Pl. acur, Stricknadel (dakor. andrea, wogegen ac, Pl. ace, Nähnadel).

bărhan Frauenkleid (rochie); kroat. brhan.

batici Hammer (ciocan); kroat. batić.

bo Ochs (bou).

bote lederne Schutzhülle des Spinnwickels; wahrscheinlich ven. bota Fals.

brente Butte (putina); kroat. brenta.

brictoe, Pl. -vi, Strumpf (ciorap, coltun).

buchiac [sic] kleines ovales Weinfälschen (fedeles), vgl. butic Major., zu rum. bute.

bumbac Baumwolle (bumbac).

burite kleiner Zuber mit Deckel (hîrdăias, ciubăras); Dim. von kroat. bure Fass.

cading Kette (lant); kroat. kadena, ven. ca(d)ena.

caer Spinnwickel (caer).

camizole Frauenjacke; ven. camisola.

camizot leichtes Frauenkleid; ven. camisoto.

canife schmaler gewebter Gürtel (bete); kroat. (t)kanica.

capot langer Bauernrock; it. cappotto.

cearse: canife pentru cearse, übersetzt mit bete pentru încins. Dunkel.

cease hölzerner Teller (talger); vgl. kroat. ćasa Schöpfgelte.

chemese Hemd (cămasă).

chichere Obertasse (cească); it. chicchera.

cip [sic] Dreschflegel (îmblaciŭ); kroat. cijep.

ctur großmaschiges Sieb (ctur).

clyuche Krückenstock; kroat. kljuka.

conablye eisernes Halsband mit Glocke, für Schafe; kroat. konablja.

conoplyi Hanf (cînepă); kroat. konoplja.

coperte de pat, de legher Bett-, Wiegendecke (plapomă, oghial); it. coperta.

coret, curet Wamms ohne Ärmel, Weste (ilic, jiletcă); kroat. koret. cornici Pulverhorn (corn); Dim. von rum. corn.

coromac schildlose Mütze aus Stoff (sapcă); dakorum. comănac. cose Sense (coasă).

cosir Winzermesser (cosor); kroat. kosijer, kosir.

cosirite Taschenmesser (briceag, cutitas); Dim. zu vorstehendem Worte.

cosif Peitsche, gebildet aus einem belaubten, zusammengebundenen Ölzweig; kroat. kosica.

cosulye Kittel; kroat. košulja.

cotlenice Pfanne (tavă); Dim. von kroat. kotlina.

cramp Kreuzpickel, Krampe (tîrnăcop); kroat. kramp. crujat kurzer Mantel (mintean); kroat. kružat.

cuşin Kissen (perină); it. cuscino.

dijā kleiner Zuber (dejā).

Domnu der Heiland (Domnul).

 $fagl_{\it E}$  Kohlenanzünder, bestehend aus einem Aststück, das an einem Ende mehrfach gespalten ist; vgl. deutsch  $\it Fackel.$ 

faşe Wickelband (faşă).

fațo(lu) Taschentuch (basma, năframă); kroat. facol.

fegure Heiligenbild (icoană); ven. fegura.

firtuh Schürze (pestelcă, șorț); deutsch Fürtuch, kroat. fertoh.

flyer Eisen (fier).

fluare(le) (Sg. oder Pl.?) Ambols (nicovală, ilăŭ).

furche Spinnrocken (furcă).

fus Spindel (fus).

ganțin Haken (cîrlig); vgl. kraot. ganac.

grablyi(le) Pl. Rechen (greblă); kroat. grablje Pl.

gradasiyi (Pl.?) Wollkrämpel (darac, přeptení, ragilă); vgl. kroat. gargača id., gargašalja Krämplerin.

grîv Weizen (grîŭ).

ĭarăm Joch (jug); kroat. jaram.

varne Winter (varnă).

jur junger Mann (june).

lanțun Bettuch (cearșaf, prostire); kroat. lancun.

lăre Wolle (lînă).

lavecif kleiner eiserner Kessel zum Polentakochen (ceaun); Dim. von kroat. lavez.

legher Wiege (leagăn). lingure Löffel (lingură).

maie, Dim. maite Unterjacke (flanela).

merlit [sic] Spitzen (horbotă); kroat. merlić.

metlice kleiner Besen (măturiță); Dim. von kroat. metla.

metlicear Art Pflanze, aus der Besen gebunden werden.

meture größerer Besen (mäturä).

michit, Dim. michicit, klein (mic, mititel); Dim. von rum. mic.

modrine Art Frauenkleid; kroat. modrina.

morite Kaffeemühle (rîşniță); Dim. von rum... moară.

motiche Keilhaue, mit langem, spitz zulaufendem Eisen, dient zum Behacken der Feldfrüchte (sapāligā); kroat. motika.

mulete(le) Pl. Feuerzange (cleşte); ven. molete Pl. musche männlich (bărbătese); kroat. mužki.

nachīvi(le) Pl. Backtrog (căpistere, covată); kroat. natve Pl. naticațe Filzschuh (tîrlieni); wahrscheinlich kroat. nategaća, das jedoch anderes bedeutet.

ole Schaf (oae).
ole Topf (oală).
om Mensch (om).
opinche Bundschuh (opincă).

oplect langes Frauenhemd (ie); kroat. oplece.

otche Pilugreute, -rodel (etic), meilselförmiges Eisen mit langem Holzstiel, zum Abstreichen der Erde vom Piluge; kroat. etka.

padelă Tiegel mit Füssen (cratiță); kroat. padela.
părsură fussloser Tiegel mit Stiel (tigae); kroat. prsura.
pat Bett (pat).
perate Waschbleuel (mată).
plastenche Zugstrang (streang) der Pflugochsen.
poctărnienca [sic] Art Frauenkleid.

podveze Band, das um den Spinnwickel geschlungen wird und ihn am Rocken festhält; kroat. podvez.

ponyave Wolldecke (cergă); kroat. ponjava. postole Halbstiefel (ghīatie, botinā); kroat. postola. preje Gespinnst auf der Spindel (tort); vgl. kroat. predja. pribiasta [sic] Meißel (daltă).

ribez Reibeisen (răzătoare); kroat. ribež.

scanție Tellerbord (blidar); it. scansia.

scapine, Dim. scapenite Socke (Strumpf mit kurzem Schaft); ven. scapin.

scare(le) Pl. fem. Schere (foarfecī); kroat. škare Pl. scapun Hacke, Haue (sapā); vgl. kroat. skopak abgenützte Haue.

scudele, Dim. scudelite Napf, Schüssel (strachină); it. scodella, ven. scuela, kroat. škudelica.

secare Roggen (săcară).
secure Axt (topor, wogegen săcure Beil).
sîrp Sichel (secere); kroat. srp.
site kleinmaschiges Sieb (sită).
spag Bindfaden (sfoară); kroat. spaga.
spărtice Körbchen (coşulet); vgl. kroat. sprtica.
spir, Pl. spire, Dorn, Dornstrauch (spin).
svārdāl Bohrer (sfredel); kroat. svrdao.

svice primitives Petroleumlämpehen in Form eines Fläschchens (gai/ā); kroat. svieća.

230 H. TIKTIN,

sviralite kleine Pfeife, Flöte (fluer) aus gebranntem Ton, taschenförmig, mit einem Loche in der Mitte der einen Seite und einem mundförmigen Schlitz am Rande; kroat. sviralica.

trinoghe Dreifuss (pirostii); kroat. tri nogi drei Füsse (tronog Dreifuss).

udițe Angel (undiță); kroat. udica.

vărhnye Überrock für Frauen; kroat. vrhnja. vile Pl. fem. Heugabel (furcă, țăpoiŭ); kroat. vile Pl.

zărni [sic, Pl.?] Handmühle (rîşniță); kroat. žrna. zlipți [sic, Pl.?] Ziegel (cărămidă); kroat. zlibac. zob Hafer (ovăz); kroat. zob.

zub Hacke mit starkem und sehr langem, geradem Eisen  $(s\breve{a}po\breve{\imath}\breve{u});$ kroat. zub Zahn.

zubatchę Egge (grapă, boronă); kroat. zubatka Zahnhammer des Steinmetzen, zubača Egge.

H. TIKTIN.

#### VERMISCHTES.

# I. Zur Literaturgeschichte.

## Zu den Mysterienspielen.

Es wird für Leser der Ztschr. denen deutsche, nichtromanische Zeitschriften unzugänglich sind, nicht gleichgültig sein, wenn ihnen hier Kenntnis von einer, in einer solchen nichtromanischen Ztschr. abgedruckten Nachricht über Bühnenspiele im 15. Jahrh. gegeben wird, die Licht auch auf französische Mysterienvorführungen wirft.

Die Kunstchronik (Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe) bringt in der Augustnummer 1906 (No. 32) eine Notiz über eine für die Geschichte des Mysteriums jener Zeit interessante Entdeckung. Der Konservator des Genter Museums L. Maeterlinck "fand in einer alten vlämischen Urkunde die Beschreibung eines Mysteriums, welches am 13. April 1458 gelegentlich des festlichen Einzuges Philipps des Schönen nach der Schlacht von Gavere aufgeführt wurde." Das Mysterium war eine genaue Inszenierung der berühmten van Eyck'schen "Anbetung des Lammes". "Die Genter Rhetoriker hatten zu diesem Zwecke ein dreistöckiges Gerüst erbaut, das fünfzig Fuss lang und achtundzwanzig breit war. Alle Holzteile waren mit blauem Tuch ausgeschlagen, und die verschiedenen Abteile, die denen des Altarblattes entsprachen, konnten durch weiße Vorhänge abgeschlossen werden. Wie auf dem Bilde sah man an höchster Stelle den lieben Herrgott in reichem Gewande auf dem Throne sitzen, die kaiserliche Krone und das Zepter tragend. Zu seiner Rechten stand die hl. Jungfrau in einem fein gestickten blauen Gewande, zu ihren Füßen spielte ein Engelchor die Orgel und andere Instrumente. Links vom Herrgott sah man Johannes den Täufer und eine zweite Schar Engel. Im Mittelpunkte einer reichen Komposition des untern Stockwerkes tat sich der geschmückte Altar auf, mit goldenen Buchstaben prangten an ihm die Worte: Ecce Agnus Dei. Aus der Brust des Lammes quoll in einen Becher der Blutstrahl; eine von Gottes Angesicht ausgehende Lichtgarbe machte ihn funkeln, und in dieser Glorie schwebte eine "schöne weiße Taube", die ein mit einem Sinnspruche beschriebenes Band im Schnabel hielt. Rings um diese

Szene gruppierten sich in herrlichen Kostümen sechs Patriarchen und Propheten mit langen Bärten, die sechs christlichen Ritter Georg, Viktor, Moritz, Sebastian, Qurinus usw. in ihren Rüstungen und mit ihren Bannern. Dann kamen die Richter, die Jungfrauen mit aufgelösten Haaren, Apostel, Einsiedler, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Agypterin . . . Man sieht also, dass dieses Mysterium nichts anderes ist als eine Dramatisierung der "Anbetung des Lammes" von van Eyck. Maeterlinck bereitet für den archäologischen Kongress, der 1907 in Gent stattfindet, einen ausführlichen Bericht vor." - Es handelt sich offenbar um ein lebendes Bild, wie man sie im 14. und 15. Jahrhundert so oft beschrieben findet. Die Notiz beleuchtet in besonders interessanter Weise die Ausführungen E. Mâle's und Cohen's über den Zusammenhang der Mysterien mit den Werken der bildenden Kunst und ist auch für die Geschichte der Bühneneinrichtungen und Inszenierung der Mysterien wichtig. F. ED. SCHNEEGANS.

## II. Zur Wortgeschichte.

#### 1. Frz. Bureau.

Die Entwicklung dieses Wortes ist noch nicht vollkommen klar gelegt worden. Darmesteter-Hatzfeld bringt als älteste Bedeutung "bureaux d élendre sur les bancs de la salle" und fährt fort: Par extension: La table recouverte de ce drap, sur laquelle on écrivait. Das muss zum mindesten gewaltsam genannt werden.

Sehr eingehend behandelt die Frage Havard im Dictionnaire de l'ameublement, zwar nicht mit ganz befriedigender philologischer Kritik aber mit so reichlichem Material, dass sich der Sachverhalt sehr leicht daraus ergibt: Seit dem 13. Jahrhunder: wurden Banke, Truhen und auch Tische mit Stoff belegt 1): Havard bemerkt mit Recht S. 467, dass alles, was mit bureau drappiert war, eben dadurch diese Bezeichnung erhalten konnte. Wenn wir also von einem "bureau" lesen, so ist damit noch gar nicht gesagt, von was für einem Möbelstück die Rede ist. Vielmehr muß dies erst aus dem Zusammenhang erschlossen werden Die Vorstellung, dais man auf einem mit Tuch belegten Tische schrieb, entspricht nun nicht ganz den Tatsachen, da ja auf so vielen Miniaturen Schreiber und schreibende Personen abgebildet sind, die aber so gut wie nie auf dem Tisch, sondern auf dem Pulte schreiben; (vgl. bei Havard noch die Artikel learm, pupiere und Chaire d. commodifi, unter Com.). Und wenn wir uns die Textstellen näher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Champeaux, Le meubie S. 82 e. start daher die rohe Ausarbeitung von Tischen und Bänken im Gegensatze zu Truhen und Kasten.

ansehen, die als älteste Belege für bureau vom 14. bis ins 17. Jahrh. hinein bei Littré und Havard gesammelt sind, so finden wir auch nicht eine einzige darunter, die besagt, dals auf dem bureau geschrieben wurde. Diejenige, welche noch am ehesten Beweiskraft zu haben scheint, steht in den Comptes de l'hôtel du roi Charles VI 1380 und zählt an Ausgaben auf: papier ... parchemin ... escriptouere garnie de cornet, canivet et laz de soye ... un bureau ... un cent gestouers pour gester et enregistrer. Havard meint, ein bureau, eine kleine wollene Decke als Unterlage, gehörte zur Ausstaffierung des Schreibtisches Aber das ist offenbar in der vorgefaßten Meinung gesagt, daß eben bureau ein zum Schreiben gehöriger Gegenstand sei. Denn der letzte Posten der Rechnung, die hundert Stück Rechenpfennige, gehört doch sicher nicht zum Schreiben, und warum sollte nun nicht bureau zu gestouers gehören, sondern zur escriptouere? Meiner Ansicht nach gehören bureau und comptoir zu einander. Wir haben nicht nur ausdrückliche Nachrichten darüber, dass der Rechentisch mit Tuch beiegt wurde (z. B. 1340: 4 verges de drap pers dont l'en a couvert le comptouer du viconte, bei Havard unter Comptoir), auch die innere Notwendigkeit spricht dafür: Geld und Rechenpfennige mußten vor dem Abrollen und Zurückspringen beim Werfen geschützt werden. 1 Sehen wir uns nun alle Belegstellen für bureau daraufhin an, so finden wir, dass sie durchweg "Zahltisch", "Zahlstelle" bedeuten. Dahin ist Havards Aufstellung zu berichtigen, das Wort habe schon im 14. Jahrh. "Schreib- (Geschäfts-)stube bedeutet; - sein altester Beleg dafür von 1361: Ce fut faict en la dicte chambre des comptes au burel ist um zwanzig Jahre älter als der erste für "Tuch, auf dem man schreibt" (der oben angeführte aus dem Jahre 13802)! Andere Belege: 1381 die Renten werden gezahlt werden chacun an également de mois en mois, par portion, au buriau du comptoir d'ycelle église; 1450 pour 6 aulnes de drap vert à faire deux bureaux pour le maistre e pour le controlleur. 1445 erzählt Olivier de la Marche von einer für die neu eintretenden Ritter vom goldenen Vließe abgehaltenen Ceremonie . . . saillirent tous en ordre hors de la chambre de conseil qui pour eux estoit preparée de sièges de bureau à rendre compte non pas d'argent ou de despence d'avoir ou de richesse mais de leur honneur si besoin faisoil etc. Nach Havard ist siège de bureau = escabeau placé devant la table ainsi recouverte. Aus der ganzen Zusammenstellung ergibt sich, dass mit bureau der Begriff der "Verrechnung", "Rechnungsablegung" verbunden ist. Aus dem 15. Jahrh. ist noch:

1 Vgl. Havard unter Jeton.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der zweite Beleg ans dem Jahre 1380: II draps de pers ... pour faire bureaux en la dicte chambre contenant 31 aulnes etc. besagt natürlich gar nichts, da 31 Ellen etwa 10 Tischtücher gegeben hätten: Es wurden also die Bänke ausgelegt. Übrigens selbst, wenn 10 Tische belegt worden wären — es handelt sich um die Schatzkammer; vom Schreiben ist nicht die Rede.

... à la despence du prince [duc de Bourgogne] tiennent le bureau une fois le jour pour compter la despence du jour précédent ... deux huissiers de salle sont les sergeans de bureau . . Der Frieden von Arras 1435 wird lecta anti bureillum in camera comptorum Domini Nostri Regis; auch bei Charles v. Orléans heißt es au bureau va faire serement (Littré); ferner führt Littré noch an: Coquill.: On mettra les pièces dessus le bureau, Rab. Pant. III, 7 la

despense de laquelle rappourtée à son bureau.

Havard gibt nun selbst zu, dass erst am Ende des 16. Jahrh. der bureau eine feste Gestalt annimmt (während doch schon seit dem 14. Jahrh. das bureau eine stehende Bezeichnung sein soll!); in welcher Form aber begegnet er uns? Sully (Mem. VII, 180) berichtet: Il voulut que je lui (Heinrich IV) fisse construire une espèce de cabinet ou grand bureau proprement travaillé et entièrement garni de tireirs, de lavettes, de caissetins etc. Also der Schreibtisch mit Geheimfächern und Laden, in die - nach Art des cabinet -Preziosen, Briefschaften und Geld versperrt werden. Bald darauf bemächtigt sich die Kunst Boulle's des neuen Möbels und es wird nur noch bemerkt, dass eines seiner Meisterwerke mit Maroquin, das andere mit grünem Sammt bedeckt war. Man kennt die Boulle-Möbel zu gut, als daß lange Erötterungen nötig wären; es handelt sich um das Stückehen eingelassenen Stoffes auf der Schreibfläche, die letzte Erinnerung daran, dals das Möbel ursprünglich ein Rechenund Kassenrequisit war und aus der Zeit stammt, wo überhaupt nur der Berufsschreiber schrieb, nicht jedermann, am allerwenigsten aber der bureau im Salon stand.

Die Gleichheit der Bedeutungsentwicklung von comptoir und bureau springt in die Augen. Nehmen wir noch dazu, daß der comptoir oft ein Tisch mit verschließbarem Fache war, so ist der Übergang zum cabinet-bureau noch leichter. Bureau in unserem Sinne enthält erst das Citat aus Condé, Mém. 044 (Littré) Le dit proobs est sur le bureau; und auch hier haben wir den Begriffsübergang noch recht deutlich: auf dem Verrechnungstische, in Arbeit. Paver d bureau ouvert spricht die einstige Bedeutung noch ganz klar aus.

ELISE RICHTER.

# 2. Die, diemo, dino.

Diese Formen stehen bekanntlich für debet, debemus, debent in dem Geschäftsbuch einer Bank in Florenz vom lahre 1211: die 1. P. Pl. nur einmal, also vielleicht nicht ganz richtig geschrieben, die 3. P. Pl. aber achtmal, die 3. P. Sg. gegen achtzigmal und immer gleich geschrieben. Parodi, der an die von Santini besorgte Ausgabe des Denkmals (Giorn, stor. d. lett. it. X) gleich eine sprachliche Zergliederung anfügte, wunderte sich über die Form die und verwies, sichtlich zögernd, auf D'Ovidio, der damals

die geringe Betonung des Modalverbs zur Erklärung angerufen hatte. Zu die konnte man leicht eine 1. P. Pl. diemo bilden; aber dino kann doch wohl nicht vom Volk in Florenz geschäffen oder auch nur gebraucht worden sein. Dann wollen wir uns auch nicht mit der Erklärung eines slorentinischen die abquälen: die ist auch fremd, es passt weder zu bere noch zu den Modalverben vuole usw. Für Siena hat Hirsch (in dieser Zeitschrift X, 436 ff.) viele alte Formen dieses Zeitwortes gesammelt, darunter auch die (so betont er), Pl. dieno und ein vereinzeltes dino; aber da sehen wir außerdem so verschiedene Formen, auch Formen nach der A-Konjugation, dass das senesische debere, statt Erklärung zu bringen, vielmehr selbst erst einer Erklärung bedarf. Kehren wir zu unsern Wechslern zurück und sehen nach, ob denn sonst noch ein i aus lat. i vorhanden ist. Da finden wir mehr als dreißigmal avire (einmal aire geschrieben), eine sicher untoskanische Form. Offenbar sind die dare und die avire aus der Fremde bezogene Kunstausdrücke der Buchführung. Daher steht die, diemo, dino fast ausschließlich vor dare oder avire, nur einmal ist dare ausgelassen, viermal dare durch pagare ersetzt; desgleichen steht avire ausschliefslich nach die, diemo oder dovea (das Impf. natürlich in der richtigen toskanischen Gestalt). Noch mehr: wo es sich nicht um die formelle Eintragung handelt, sondern um eine beiläufige oder eine nachträgliche Bemerkung, da tauchen die volkstümlichen Formen auf: de pagare und de avere. Dieselbe Form de und den Plural deone gebraucht Ser Ciappelletto auch in den Eintragungsformeln, z. B. R. e conpagni deono avere (Paoli, Documenti di Ser Ciappelletto, Giorn. stor. d. lett. it. V, 354). Nebenbei entdeckt man bei unsern Wechslern leicht noch ein drittes unübliches Wort, das Fürwort no. Es kommt mehr als dreissigmal vor, aber nur in den sesten Formeln no die dare, no dino dare und (se non pagasse oder se più stanno) si no promise di pagare, während man sonst ne, gewöhnlich ci die, ci diede, ci dava, ci a dato, acci pagato liest. Dieses no könnte bloss eine veraltete Form sein, die und avire aber stammen gewiss von einer südlichen, etwa einer sizilischen älteren Handelsstadt. Wie leicht sich im kaufmännischen Stil veraltete oder fremde Sprachformen festsetzen, ist ja bekannt; schon das Latein gibt uns in af ein Beispiel dafür.

Ich hätte mit dieser Bemerkung über die und avire geme solange zurückgehalten, bis ich einen geschichtlichen Nachweis über jene südliche Lehrmeisterin der Buchführung beibringen könnte. Aber ich suche schon lange vergebens und will hiemit die Fachgenossen in Italien zu dieser kulturgeschichtlichen Forschung einladen.

Ganz nutzlos war mein Suchen übrigens nicht. E. L. Jäger, Beiträge zur Geschichte der Doppelbuchhaltung, Stuttgart 1874 — ein Buch, dessen Kenntnis ich der Güte des Herrn Karl Haberer, Direktors der Innsbrucker Handelsakademie, verdanke — berichtet ausführlich über Dom. Manzoni, Quaderno doppio col suo gior-

nale, Venetia 1554, und führt (S. 93) aus dessen Beispielen eines an, worin die haver steht. Also noch im 16. Jahrhundert ist die in der Buchführung gebraucht, und zwar in Venedig, wo die Form ebensowenig einheimisch sein kann, als in Florenz.

TH. GARTNER.

# 3. Zu faluppa.

Da die Herkunft dieses Wortes noch unaufgeklärt ist, so mache ich auf den südspan. Frauennamen Valuppiana Hübner Inscr. Hisp. christ. N. 73 (anscheinend aus dem 6. Jhrh. n. Chr.) aufmerksam, der vielleicht damit zusammenhängt. Vgl. damit Blupae (Dard...) wie auf einer Amphora (C. I. L. XV, 4122) zu lesen ist. Hübner Bol. de la R. Acad. de la Hist. XXXIV, 498 merkt dazu an: "queda incierto si Blupa es nombre de localidad ó de un siervo; de todos modos es nombre bárbaro de origen talvez ibérico. El Dard... es abreviatura de un nombre de siervo Dardanus."

H. Schuchardt.

#### BESPRECHUNGEN.

Vinc. Zappia, Della questione di Beatrice (L' episodio della Donna Gentile. Il senso letterale e l'all'egoria. Le rime e il racconto della Vita Nuova. La questione storica). Roma, E. Loescher e Co. 1904.

Der vorliegende Band mit seinem in Klammern angegebenen Untertitel scheint als Einleitung zu einem Werke größeren Umfanges gedacht zu sein, nämlich der Studi sulla Vita Nuova di Dante. Der Titel Della questione di Beatrice ließe nun zunächst erwarten, dass die ,vexata quaestio' an der Hand der Werke Dantes, speziell der Vita Nova besprochen würde; das ist aber nicht oder nur teilweise der Fall. Statt einer systematischen Erklärung des Jugendwerkes, der sich die donna gentile-Frage anschließen könnte, wird umgekehrt verfahren. Erst nimmt der Verf, die donna gentile-Frage vornweg und bespricht aus diesem Anlass allerlei interessante Einzelfragen; dann erst wendet er sich der Erklärung der Vita Nova zu, deren kritische Würdigung er aber schon mit § 24 Io mi senti' svegliar abbricht, um Streitfragen nach Gutdünken herauszugreisen und zu beurteilen, wie z. B. I, 4 che non sapeano che si chiamare etc. Durch diesen freiwiiligen Verzicht auf eine methodische Anordnung des ungeheuren Stoffes bereitet Verf. seinen Lesern eine unliebe Enttäuschung; denn durch das plötzliche Abbrechen der Erklärung und Kritik (vom § 24 ab) drängt sich dem Leser die Empfindung auf, als ob Z. auf halbem Wege stehen bleiben mulste, weil die erdrückende Last des zu bewältigenden Stoffes seine Kräfte überstieg, bezw. die vorbereitenden Arbeiten zu einem endgültigen Abschlusse noch nicht fertig gediehen waren. Der etwas fragmentarische Charakter des Buches schadet darum sicherlich dem Gesamteindruck und schwächt die Beweiskraft seiner Ausführungen ab, welche eine viel mächtigere gewesen wäre, wenn Verf. alle zweckdienlichen Beweismittel erschöpft hätte. Es ist z. B. zu verwundern, dass Z. das Convito fast gar nicht ausgenützt hat; sonst hätte er praktisch dartun können, wie berechtigt Dantes Worte waren, dass er maggiormente giovare per questa quella wollte. 1 Dieser Mangel, welcher in der Anlage des ganzen Buches fühlbar wird, sowie der Umstand, dass Ref. im einzelnen einigen Auffassungen Z.s nicht beipflichten kann, [so z. B., dass zwischen § 38 und 39 der V. N. eine Lücke angenommen wird (pp. 38 und 64); dass das Gedicht des Sennuccio del Bene in engerem Zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einen Versuch in dieser Richtung hat Grazzani V., spiegazione dello l' allegoria della Vita Nuova, Città ai Castello, Lapi, 1904 gemacht, auf welchen ich noch zurückkommen werde.

sammenhang zu Dantes Gedichten stehen soll (S. 86) etc.], soll jedoch keineswegs die unbestreitbaren Vorzüge des Buches schmälern; Z. erweist sich als ein besonnener, maßvoller Kritiker von scharfem Urteil, der fast immer den Nagel auf den Kopf trifft. Er bekämpft die krankhafte Hyperkritik à la Mazzoni und Gorra mit zutreffenden Bemerkungen, die nicht selten mit feiner Ironie gewürzt sind. Wenn er sich so bemüht, dem gesunden Menschenverstande wieder zu seinem Rechte zu helfen, darf er der freudigen Zustimmung aller jener Forscher sicher sein, welche nicht von vornherein auf eine bestimmte Theorie eingeschworen sind, und sich noch durch sachliche Gründe überzeugen lassen. Aus dem reichen Inhalte des Buches, an welchem kein ernster Forscher vorübergehen kann und das deshalb (nebenbei bemerkt auch wegen seines glänzenden Stiles) aufmerksames Studium verdient, sei Folgendes besonders hervorgehoben:

S. 82. 83. Das Urteil über das Sonett *Per quella via* erscheint durchaus richtig; ob M. Barbi wohl noch ernstlich seine Lesart *Passa Lisetta* verteidigen und seine Erklärung aufrecht erhalten wird, daß diese Lisetta mit der donna gentile zu identifizieren sei?

S, 91: hätte Vers. sagen dürsen, dass Beatrice weder in der Vita Nova noch sonst irgendwo in seinen Werken als ,bella donna' charakterisiert wird.

S. 91—95: wäre ohne weiteres Zappia zuzustimmen, wenn er in der Kanzone E' m' incresce die donna gentile der V. N. erkennt; Schwierigkeiten macht nur die Schlußzeile . . . e non fu mai pietosa.

S. 105—112: Eine gründliche Untersuchung über den senso letterale und senso allegorico, wie sie Z. (p. 105) für wünschenswert hält, ist nicht notwendig, wenn man Dantes Worte (Conv. II, 1. 30 etc.) und nur diese als Richtschnur gelten läßt, ohne moderne Begriffe in die mittelalterliche Denkweise hineinzutragen. Z. hat durchaus recht, wenn er zwischen theologischer und dichterischer Allegorie unterscheidet. Dieser Unterschied wird so zu begründen sein: die Theologen legten allegorisch aus, was faktisch wirklich einmal sich zugetragen hat oder doch wenigstens als ein historisches Faktum allgemeine Geltung hatte; dagegen erklären die Dichter allegorisch angebliche Begebenheiten, welche in Wahrheit bloß in ihrer Phantasie eine geistige Existenz hatten — favole (Conv. II, 1, 15 und 18).

S. 128. 129 Anm.: wird Scarano's Erklärung mit vollem Recht verworsen: es lässt sich in der Tat beweisen, dass unter der sopradetta cittade Florenz überhaupt gar nicht verstanden sein kann; den Beweis für diese Behauptung gedenke ich baldigst zu erbringen.

S. 140: gewagt ist folgende Behauptung buona parte delle rime della V. N. nulla aveano di comune con gi' intendimenti del libello. Warum hat sie dann Dante doch in das Werkchen ausgenommen, während er eingestandenermaßen einige andere Gedichte absichtlich weggelassen hat, obwohl sie mit der V. N. in engem Zusammenhange standen?

Solche parole non assemprate in questo libello sind z. B. das Sonett Onde venite così pensose, dessen Inhalt sich deutlich an V. V. XXII, 14 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch der Ton der Kritik ist fast nie scharf oder verletzend; nur einmal (S. 89) fiel mir auf, daß Fraticelli als ein rabbioso e puerile contradittore del Biscioni bezeichnet wird.

anlehnt und die Kanzone Morte, poich' io non truovo, deren Zusammenhang mit V. N. XXIII unverkennbar ist.

Und vermutet nicht Z, selbst mit Recht (S. 87), dass auch die Kanzone E' m' incresce di me zu dieser Kategorie gehört?

S. 171-182: umfasst den wichtigsten Teil des ganzen Buches - le rime ed il racconto della V. N. - Z. vergleicht Dichtung und Prosatext der ersten Hälfte der V. N. in der Absicht, aus dem poetischen Teil eine Bestätigung und Bekräftigung der Erzählung von den Vorgängen im prosaischen Teil herauszufinden. Gerade, weil die Gedichte früher als der Prosakommentar entstanden sind und zwar gleichzeitig mit den Liebeshändeln, welche nach Angaben des Prosatextes die günstige Veranlassung zu den Gedichten boten, da sie größtenteils die Frucht der Eingebung einer Zeit sind, in welcher aller Wahrscheinlichkeit nach der Dichter sich mit seiner Liebe noch nicht in die nebelhasten Formen der Mystik vorgewagt hatte, gerade deshalb mussten sie den "historischen Kern der Erzählung" (S. 173) enthalten. "Wenn dagegen die Gedichte keine Spur von diesen Tatsachen bewahrt haben, wenn die Prosa eine gewaltsame Umdeutung (ritorcimento) der ursprünglichen Bedeutung der Gedichte, und eine Anpassung an einen neuen und viel späteren organischen Plan aufweist und manchmal den Gedichten so ferne liegende Anspielungen zuweist, dass trotz der vom Dichter selbst gegebenen Erklärungen und Andeutungen es nicht gelingt, sie zu sehen" (S. 173) so "a me pare che si possa dir quasi con certezza che quei fatti sono finzione posteriore, e che il libello è stato messo insieme, sia nella scelta delle rime, sia nel loro ritorcimento e adattamento, con intendimenti affatto estranei alla concezione delle rime stesse." So verlockend dieser Gedankengang auch ist, man wird manche Einwendung dagegen erheben müssen.

- I. so groß ist der Unterschied 1 zwischen Dichtung und Prosa nie, daß die erstere keine Spur mehr von den Tatsachen enthielte, welche in der letzteren erzählt werden; es kann sieh nur um nebensächliche Teile, um belanglose Einzelheiten der "wirklichen Begebenheiten" handeln.
- 2. fehlen in der Dichtung solche Einzelheiten, welche im Prosatext allein erwähnt werden, so liegt der Grund, abgesehen von ihrer Belanglosigkeit, hauptsächlich in der durch die dichterische Form gegebenen Knappheit; nur das Wesentlichste konnte und mußte in dem Gedichte Platz finden, während der Prosakommentar auch über unwesentliche Dinge sich in behaglicher Breite äußern durfte.
- 3. verlangt die Einheitlichkeit der Erklärung gebieterisch, dass das ganze Werkchen entweder im historisch-realen oder im allegorisch-dichterischen Sinne ausgelegt wird; von einer 'storicità del racconto' kann aber nur dann gesprochen werden, wenn wir in der V. N. eine Erzählung äusserer Lebensschicksale, speziell der Geschichte der Liebe des Dichters zu einer wirklichen Person, einer historischen Beatrice sehen. Wer aber in der V. N. nur die Schilderung von Vorgängen des inneren Lebens, der seelischen Kämpse und geistigen Bestrebungen sieht, der wird trotz des manchmal absichtlich realistischen An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. spricht von den discrepanse tra la rima e la prosa (S. 209), er sagt (S. 214): "insinuò (Dante nämlich) nella ragione quel che nella rima non era stato nè detto nè, pare, sottinteso,"

striches der Erzählung gar keine 'storicità di fatti' erwarten, um so weniger, als Farbensymbolik. Zahlenmystik, ferner das vom Dichter ausdrücklich und deutlich genug hervorgehobene Gepräge seiner Liebe als einer reistigen, jeder Sinnlichkeit entbehrenden Herzensneigung, der feierliche, an die kirchliche Liturgie gemahnende Gebrauch der lateinischen Worte, die Visionen und der mystisch-religiöse Charakter des ganzen Buches (man denke nur an § XXIX!) auf die allegerisch-dichterische Erklärung hindrängen. Es kommt noch hinzu, daß die realistische Auffassung noch weit größeren Hindernissen begegnet, als die allegorische; der oben genannte § XXIX wird z. B. niemals befriedigend erklärt werden können, wenn man ihn nicht allegorisch erklärt.

4. aus der Tatsache, dass wir manche Anspielungen Dantes trotz seines Kommentars nicht verstehen, müssen wir zunächst bloß die eine Folgerung ziehen, dass das Verständnis vielleicht erst durch trefere, ernstere Studien erschlossen werden kann — il disetto sara dal nostro lato — aber der Dichter und seine Absicht muß einstweilen ganz aus dem Spiele bleiben, d. h. wir dürsen deshalb nicht gleich an eine gewaltsame Umdeutung und Anpassung an einen neuen, späteren Plan denken.

S. 188: Die Erklärung des Grundes, warum Amore weint, dürste Z. selbst wohl kaum besriedigen; ich halte sie sür versehlt. Denn Amore wird wohl zunächst eher wegen seines eigenen Leides weinen als wegen des Liebeskummers seiner Getreuen. Amore wird zu Tränen gerührt, weil er sehen muß, daß Beatrice d'esso cer ardende paventosa umilmente pascea, was nach dem senso letterale und dem senso allegorico verstanden und aus der sigürlichen Dichtersprache in einsache Prosa übersetzt soviel sagen will als: Dante wandte seine Liebe sehr zögernd, surchtsam der Gottesminne zu; darüber mußte Amore — signore di pauroso aspetto Schmerz empfinden, denn er hatte sich alle Mühe gegeben und hätte erwarten dürsen, daß die Liebe des Dichters zur göttlichen Weisheit und Wahrheit (Beatrice) eine stürmische Erwiderung und Dankbarkeit für die dargebotene Gnade äußern würde. (V. N. § 3, 16 fl.)

S. 205: Das Sonett Cavalcando l'altr' ier per un cammino ist immer schon den größten Missdeutungen ausgesetzt gewesen; Z. sertigt die unhaltbare Etklärung del I ungos kurz ab, indem et vernünstigerweise betont, der Ausdruck part: in allen seinen Variationen könne auch nicht das geringste Gewicht haben und sei ebenso gut auch von einer nicht militärischen Unternehmung oft genug gebraucht worden.

Ist es denn nicht die erste Pflicht des Erklärers, dass er seine Erklärung einheitlich gestaltet und unter Umständen auch ehrlich zugibt, dass er etwas nicht erklären könne? Wie passt denn zu der Geschichte der mystischen Liebe ein angeblicher militärischer Ritt zur Belagerung einer Veste?

Gar manche Erklärer nehmen leider nicht den geringsten Anstoß daran, wenn die gellenden Kriegshörner die heilige Ruhe und weihevolle Stimmung religiöser Andacht entweihen, welche über den vielfach schwermütigen Erzählungen der V. N. ausgebreitet hegt. Wäre Z.'s Spott noch viel herber ausgefallen, er wäre von den davon betroffenen Interpreten reichlich verdient.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebense berechtigt ist der Spott Z.s über die Einteilung Rime sulla bellezza fissea etc. (S. 221), die Ironie, zu welcher Mazzoni und Gorra mit ihren Erklärungen gestadezu herausfordern (S. 228) und welche von Z. S. 241 —42 glänzend ad absurdum geführt werden.

S. 207-211. Die kurze Analyse und Kritik des § XII befriedigt wenig, besonders weil der Leser, wenn er nicht den Text vor sich hat und ihn genau prüft, eine ganz falsche Vorstellung von dem Inhalte des & bekommen muß; durste Z. den religios-mystischen Teil der Erzählung so ganz außer acht lassen und stillschweigend über die feierlichen, tiessinnigen lateinischen Worte hinweg-'gehen?1 Schon aus dem Grunde, weil Dichtung und Prosa eine hervorstechende , discrepanza' aufweisen, hätten die lateinischen Worte hervorgehoben und erklärt werden sollen.

S. 251-52: Die Nennung der Kurznamen in dem Sonett: Io mi senti' svegliar soll nur ein dantesco ghiribizzo sein (S. 251); das kann ich nicht finden. Es war vielmehr eine unvermeidliche Notwendigkeit, weil die vollen Namen im Verse keinen Platz finden konnten. Unmöglich erscheint mir auch dass Dante seine maliziosa fantasia habe spielen lassen (S. 252). Das Sonett hat einen ernsten, religiösen Inhalt, der ohne weiteres erhellt, wenn man den Namen Giovanna, wie Dante will, deutet und würdigt.

Nebenbei bemerkt halte ich die Lesart Lagia in dem Sonett Guido vorrei für falsch; Z. hätte gut daran getan, die alte Lesart beizubehalten.2 Der Sinn des Gedichtes ist meiner Ansicht nach (vgl. jedoch d' Ancona, Vita Nova, S. 118): Dante mit seinen Freunden Lapo Gianni und Guido Cavalcanti und ihren Idealen, welche personifiziert sind (Beatrice, Giovanna und "derjenigen, welche sin dem serventesel die Nummer 30 trägt, d. h. also der Geliebten Lapo Giannis) wünscht sich, dass ein Zauberer sie auss Meer (der Gedanken) versetze, welches sie mit ihrem Schifflein 8 (d. h. navicella dell' ingegno Purg. I, 2) durchfurchen möchten. Dabei würden sie in einem steten geistigen Gedankenaustausch bleiben, wodurch sowohl die 3 befreundeten Dichter als auch ihre Forschungsgebiete volle Befriedigung finden würden. Angenommen nun, dass Lagia der Name der Geliebten des Lapo Gianni ist (Z. ist anderer Ansicht S. 250), so würde - wenn man die alte Lesart aufopfert - der Name der Geliebten Lapos zweimal im Gedichte vorkommen, (einmal direkt als Lagia, das zweitemal in der Umschreibung), während Beatrice gar nicht erwähnt würde.

Dem ,tu, Lapo ed io' muss Giovanna, Lagia und Beatrice entsprechen, wie zur monna Vanna und monna Bice natürlich die monna Lagia gehört.

S. 270 äußert sich Z. bei Besprechung der visioni auch über den "gabbo" Beatricens; vgl. dazu meinen Aufsatz in der Festschrift z. 12. Neuphilologentag, München 1906, S. 445 Anm. I.

S. 293 ff. gibt Vers. eine chronologisch geordnete Aufzählung der alten Quellen, besonders der Commentatoren vor Boccaccio und stellt fest, dass

<sup>1</sup> Nur S. 267 Anm. werden sie im Vorbeigehen gestreift!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dagegen hätte er weniger konservativ sein sollen, S. 226, wo er in divino intelletto, S. 192, wo e dico ch' i' ho ciò perduto hatte vorziehen sollen.

<sup>3</sup> Vgl. meine Schrift Die Metapher bei Dante, Neuburg a. D. 1895 S. 35 und 42 ff., wo nachzutragen wäre von Guittone d' Arezzo (Le antiche rime volg. ed. d' Ancona-Comparetti no CLXI Vers 66) Lengno quasi, digiunto E nostro core 'n mar d'ongni tempesta, Ov' om pur fugie porto e chere scolglia E corre ver la morte ora no resta",

Das Bild war natürlich auch den Troubadours bekannt, z. B. Guillem Ademar Non pot esser suffert ni atendut (Mahn, Werke III, 187): Eras ai ieu a bon port de salut - Fe qu' ieu vos dei mon navei aribat.

sse weing eder gar nichts von der ihistorischen' Beatrice, d. h. der Tochter des Folco Portunari ond ihrer Liebe zu Dante zu berichten wissen; es sind Bosore da Gubbro (203), Frate Guide da Pisa (203), Mino d'Arezzo (203), Jacope A', diet (203), Set Graziolo (207), Chiese anomine (200), Jacope de a l'ana (201), l'Ottimo (302), Boccaccio (305), endlich Pietro Alighieri (323).

Vor Gu do da Pisa wurd nur die diel jarazione poetica ausgenützt; aber auch der nicht voorbentlichte Kommentar Commento Latino sopra l'Inferno di Parie et Guile Pisano Moore, Contributions to the Textual Criticism of c. 1. Com S NVI hatte wegen seines hohen Alters (vor 1333' zu Rate gerogen werder sollen. Auf S 44 der Hs des Brit, Museums ist zu lesen: In 12 anthe duce our Beating quae former pro vita escituale el scientia sacre theologie und . . per testiam dominam, quae vocatur Beatrix que see ven ve granam cooperantem devronstrat. Eberse wünschenswert ware ein Auszul aus dem latermischen Original des Kommentars gewesen, welchen der " oprosische Kapiller Ser Giariolo verfast hat und der leider immer poch melt vere Geriliebt worden ist. In der Handschrift der Colombina in Sevilla stell, de Sexagnite l'acke hinter dem Namen Beatrice; es wird zu Int. II, 76 Carron ab to a dem Virgil in den Mund gelegt: "quedam felix et pradens a. I incresona domina docendit ad me megue nocaust ad te amicum ipsius in and temptomic stancer out personle constitutum pre succursu se protectione ta los que a lavores peruentre debere declarando en quibus lotes ipsa domina sorbet an ma oum generose domine Beatrice filie cuiusdam domini ....... que sequidem intellecto Respondi o domina virtus",

S 3237 wird die Frage der drei Redaktionen von Pietro Alighietis Kom mertan eroment, die trübeste Abrassung wird ins Jahr 1341, die zweite 1348 in eine endlich zwischen 1365-1370 gesetzt. Es ist hier nicht der Pietr wie die gewaltigen Verschiedenheiten hinzuweisen, welche zwischen dem Fassunger des Vatreamus Ottob. 2860 und Cod. Ashburn 841 bestehen; sie mallen es allein schon glaubhaft, daß Petrus Alighieri nicht der Vertasser beider Kommentare geweisen sein kann, auch die stellenweise wörtliche Überdaschunung zwischen Boccaccio und Pietrol sei hier nur nebenbei als verdachtig e wähnt, die Hauptsache ist, daß Pietro, selbst wenn man seine Annoschaft an den verschiedenen Fassungen nicht bezweifelt, sich in der wichtigsten Frage bezüglich Bestricens widerspricht. Welchen Glauben verschen ein Commentator, der 17-20 Jahre später das Gegenteil von dem behauptet, was er 1348 gesagt hat?

Was hat et denn dann wirklich Positives darübet gewußt? Offenbar nichts; also fallt auch dieses Zeugnis für die historische! Beatrice durchaus nicht ins Gewicht.

Das Kapitel Featrure seerice (287-354) ist eines der wichtigsten?

<sup>1 :</sup> B Boccaccio Percoveké questa è la primiera volta che di questa domna mel presente libre si la menzione; Petrus Dante: El quel mode lic primo de Beatrice fit mentio.

<sup>5</sup> Latrettend sage 2. (S. 330). "Certo, è orama: tempo di usorre da guesto secolare carcolo viziose: in luogo della positiva notiva inerva, un presupposto genera l'impreprintativa este ua delle positivhe finazioni, con questa interpresuirane poi si dimostra che quel presupposto è storicamente proviate, e proviate anche nelle que particolari circostame?".

Glieder in der Kette des Beweises dafür, dass die Beatrice des Dante keine historische Person, sondern die Personisikation eines geistigen Ideales ist; die donna-gentile-Frage, die Farbensymbolik, die Zahlenmystik, die sopradetta cittade, die lateinischen Worte, die Visionen, der innige Zusammenhang mit der Bibel, die etymologisch-allegorische Bibelerklärung, die allegorischen Figuren in Werken vor Dante und zu Dantes Zeit, die allegorische Bedeutung Beatricen's in der Komödie, die geistige Natur Amore's in der Vita Nova, all diese Momente bilden Glieder in der großen Kette des Beweises für die Abstraktion Beatricens. Freilich hat Z. nicht allen diesen Momenten gleichmäßige Ausmerksamkeit gewidmet und so entbehrt das stattliche Gebäude seiner Gedanken manchen Schmuckes, den man nicht missen möchte.

Bevor wir von dem verdienstvollen Werke des geistreichen Vers. Abschied nehmen, sei noch die wichtigste Einzelfrage besprochen:

S. 255 ff.: non sapeano che si chiamare; zutressend sagt der Vers., molti, pur chiamando la donna della sua mente Beatrice perchè così leggevano nelle sue rime, non sapeano tuttavia che cosa dovessero con tale nome chiamare, non sapeano a che attribuire tal nome; non sapeano che cosa il poeta con tal nome volesse significare; non sapeano insomma di che cosa fosse egli innamorato" (S. 259), d. h. also kurz gesagt, viele Leser Dantes wusten damals gar nicht, was der Gegenstand seiner Liebe war, genau so, wie heutzutage. Das war von jeher auch meine Anschauung, welcher ich auch in meiner kritischen Textausgabe und in der Übersetzung der V. N. Ausdruck verlieh

¹ Als solches wird es wohl auch Vossler anerkennen, dessen Besprechung (Literaturblatt f. g. u. r. Philologie 1906 Spalte 60—64) vor mir liegt. Ich kann Vossler in vielen Dingen nicht beistimmen: z. B. wenn er es für willkürlich erklärt 'molti' auf die Leser Dantes zu beziehen (62), denn, wenn auch Dante von 'molti', nicht von 'molti lettori' spricht, so muß doch ohne weiteres zugestanden werden, daß die 'molti' durch Dantes Gedicht von seiner Liebe erführen, also Leser waren, cf. V. N. III, 27. 28, wenn er den Abschnitt la Beatrice storica bemängelt (S. 63), wenn er Z. zumutet, er solle mit den Begriffen der modernen Erkenntnistheorie arbeiten, statt mit den "abgestorbenen Begriffen" der mittelalterlichen Kunstlehre.

Z. ist da sicherlich in vollem Rechte, weil er den obersten Grundsatz, Dante spiegato con Dante' befolgt; hat nicht Dante selbst mit dem sensus litteralis und dem sensus allegoricus sein Werk erläutert wissen wollen?

Manchmal begegnet man auch ganz bedenklichen Sätzen wie: "Eine Dichtung kann eben nur auf ästhetische und nicht auf logische Folgerichtigkeit geprüft werden". — Einen Begriff kann man nicht lieben, wohl aber eine edle Frau. Der symbolische Wert Beatricens setzt eine reale Individualität voraus". Widerlegt nicht Dante's donna gentile für sich allein diese Auffassung? Wie stimmt ferner zu diesem Satze Vosslers z. B. la povertà als Braut des hl. Franziskus (Par. 11, 74)? Und kann man Begriffe wie Redlichkeit, Armut, Tapferkeit, die Philosophie etc. wirklich nicht personifizieren und geistig lieben, ohne daß man sich auf eine reale Unterlage des wirklichen Lebens stützt? Endlich scheint mir die Vita Nova ebensowenig ein "Roman" (S. 61) zu sein, wie das Convivio ein "allegorisches Machwerk" (S. 64). Freilich "die zarten Umrisse der Vita Nova wurden unter den Händen Bocaccios zu einer saftigen Novelle" (A. Vesselovskij, Boccaccio II, 292). Das Convivio aber ist m. E. eine gelehrte Erläuterung zu den Kanzonen Dantes, durch welche er einer Mißdeutung seiner poesie amorose vorbeugen wollte, Verteidigung gegen üble Nachrede und Belehrung schlecht beratener Leser, das sind die Beweggründe für die Abfassung des Werkes gewesen. (Conv. I, 2. 82 ff. und III, 3, 73.)

und es wird die Ansicht aller derjenigen sein müssen, welche den Worten Dantes meht Gewalt antun und die überlieferte Lesart ungezwungen erklären wollen.

Canello (Rivista di filologia remanza I, 46) hatte erklärt "qui nescrebans quid sic ciamarint" und Flechia (Riv. di filologia e d'istruzione ciassica I, 402) fügte hinzu "che poi finirebbe per dare un senso difficile a capirsi cioè, i quali non sapevano che cosa così abbiano chiamato".

Grammatisch betrachtet stellt chiamare nach Flechia una vera forma d'infinitive dat quale si usa con valore omnipersonale di soggiuntivo come per esempio non so che mangiare (nescio quid edam), non sapeano che si fare (nesciebant quid agerent). Auch Renier La Vita Nova e la Fiammetta, S. 168 Anm.) erwähnte den Versuch Canello's und die Antwort Flechia's. Analoge Beispiele brachte fast jeder Kritiker bei, welcher sich mit der schwierigen Stelle beschäftigte; ich verweise z. B. auf Gaspary (Deutsche Literaturseitung 1889 No. 47 S. 1720); natürlich bietet auch Zappia (S. 258) eine solche Auslese, die er vielleicht besser aus dem Convivio hätte zusammenstellen können. An Beispielen ist also kein Mangel; aber der Kernpunkt der Frage bleibt ungelöst: ist chiamare = clamare ein Infinitiv oder chiamare = ciamarint der Konj. Persekti? Weder bei Mever-Lübke (Gramm, d. rom. Sprachen III, § 677) noch bei Wiese (Aititalienisches Elementarbuch) habe ich genügenden Aufschluss finden können: gleichwohl scheint mir Canello nicht ganz unrecht zu haben, wenn er die Möglichkeit des Vorkommens eines Konjunktivs Perfekti annimmt; die Wahrscheinlichkeit spricht allerdings dafür, dass wir es an unserer Stelle mit einem ,infinitivo di ripiego' zu tun haben.

Für Canello's Auffassung sprechen folgende zwei Stellen, welche mir deshalb aufgesallen sind, weil in der einen der reine Nominativ chi (also qui) statt des Akkusatives che (wie an unserer Stelle), in der anderen der Nominativ in der relativischen Attraktion steht und darum der Gedanke an einen Konj. Impersecti sich geradezu aufdrängt. In den Rime antiche (ed. d'Ancona-Comparetti) lese ich No. LXXVII Z. 32:

Or, com' faragio, lasso adolorato?
Ched io non trovo chi mi consigliare

und No. DCCCLI Z. 6:

E più non vi bisongna stare a dura Da che non è chi vi scomunicare.

Die eingehende Besprechung, welche dem prächtigen Buche Zappias hier zu Teil geworden ist, möge dem scharfsinnigen und geistvollen Verf. ein Beweis dafür sein, mit welchem Interesse ich dasselbe gelesen und studiert habe und für wie wichtig und bedeutend ich es halte.

Mögen diese Zeilen den Verf. zu neuer Arbeit anspornen und so die Anwandlung von Pessimismus bekämpfen helfen, der ihn (S. 280) auf den unseligen Gedanken bringt — preparare alla Vita Nova un funerale di prima classe. Für die wissenschaftliche Forschung darf nur eines gelten: Nunquam retrorsum!

FRIRDRICH BECK.

Papahagi Periele, Basme aromâne și glosar. Ausgabe der rumănischen Akademie, Bukarest, C. Göbl's Nachfolger, 1905, gr. 8°, XXVII + 748 S. 8 Lei (Francs).

- Graie aromâne. Sonderabdruck aus den Annalen der rumänischen Akademie, II. Serie, Band XXVII, Denkschriften der literarischen Abteilung, No. 5. Bukarest, im gleichen Verlage, 1905, 40, 165 S. 1 Leu 60 Bani (I Franc 60 Cents).

Der bereits durch frühere ethnographisch-philologische und folklöristische Arbeiten bekannte Verfasser, ein Rumäne aus Avela in Epirus, jetzt Lyzealprofessor im Königreiche Rumänien, veröffentlicht mit den oben angeführten Schriften zwei wichtige Beiträge zur Kenntnis der Sprache und Überlieferungen seines Volksstammes (der Aromunen), für welche man ihm auch außerhalb der von Rumänen bewohnten Länder dankbar sein wird. Jetzt, wo die Vorgänge auf dem Balkan die allgemeine Ausmerksamkeit erregen, sind die Blicke aller mehr denn je diesen Gegenden zugewandt. Hat G. Weigand durch seine bekannten Forschungen Land und Leute in sprachlicher wie in ethnographischer Hinsicht aus dem orientalischen Halbdunkel in ein helleres Licht gerückt und den Grund gelegt, auf dem fernere Untersuchungen weiterbauen können, haben andere, seinem Beispiele folgend, sich diesem lang vergessenen und noch heute unterdrückten Volke liebevoll zugewendet, so bleibt doch noch vieles zu tun, und jeder neue Beitrag ist willkommen. Wie unklar die Vorstellungen, wie unsicher die Daten, wenigstens außerhalb romanistischer Kreise, noch immer sind, geht z. B. daraus hervor, dass selbst die Angaben über die Zahl der Rumänen in der Türkei und in Griechenland -- je nach dem Parteistandpunkte - zwischen 200 000 bis 1 000 000 schwanken. Das mag freilich auch davon herrühren, dass viele Rumänen jener Gegenden unter dem herrschenden Drucke und aus Angst vor Gewalttaten, die an der Tagesordnung sind, nicht frei und jedermann ihre wahre Nationalität zu bekennen wagen und eine verlässliche Zählung überhaupt nicht möglich wird, solange diesem unglücklichen Volke sogar die Sicherung des Lebens vorenthalten ist.

Papahagis Sammlung von Basme aromâne ist die bei weitem umfangreichste aller bisher erschienenen; und doch umfast sie nur etwa den dritten Teil des von ihm zusammengetragenen Materials, das der Herausgeber hoffentlich in absehbarer Zeit ganz vorzulegen die Musse finden wird. Diese Basme (Märchen) sind in sprachlicher wie in folkloristischer Hinsicht sehr wertvoll. In sprachlicher Beziehung, weil hier ein wissenschaftlich gebildeter Einheimischer eine treue Wiedergabe sehr umfangreicher, dem Volksmunde unmittelbar entnommener Märchen bringt, deren charakteristische Erzählungsweise und Mundart unverändert beibehalten sind. Die phonetischen Zeichen sind zwar nicht so zahlreich, wie es sonst bei der wissenschaftlichen Darstellung eines Dialekts für nötig gehalten wird (weniger zahlreich und weniger fein schattierend als z. B. in Weigands Mundartenstudien), aber sie scheinen genügend, um die Hauptzüge festzuhalten, und ihre Art ermöglicht andererseits auch nicht philologisch gebildeten Rumänen das Verständnis des interessanten Inhalts, der ja doch bei dem Buche das Wichtigste ist. In folkloristischer Beziehung liegt der Wert dieser Veröffentlichung vor allem in der Eigenart des Inhalts, die mit der kulturellen Abgeschlossenheit jener Gegenden zusammenhängt, so daß von vornherein manche charakteristische Züge zu erwarten sind Jedentails kommt in den Märchen das Wesen des aromunischen Lebens und Denkens und die jedem Volke eigene nationale Phantasie seibst dott sum Ausdruck, wo internationale Erzählungsstoffe vorliegen. Die Übertragung dieser basme aromane ins Deutsche oder Französische würde diese Schätze der allgemeinen Volkskunde zugänglich machen und schiene mir ein verdienstliches Unternehmen.

In einer längeren Einleitung handelt der Herausgeber über die mazedorumanischen Namen der volkstumlichen Erzählungen, über die Gelegenheit und Aplasse Ort, Zeit und Personent, wo Märchen erzählt zu werden pflegen, und eronnet damit einen sehr interessanten Emblick in das häusliche und geseilige Leben dieses Volkes. Seinen Ausführungen sind drei Abbildungen von Wohrhäusern mit Plänen der Raumeinteilung beigegeben. Auch Papahagi bestätigt (S. XXV) die alte und überall zu machende Ertahrung, "wie wenig mitteilsam die Märchenerzähler gegenüber Gästen bleiben, welche jene ausauforschen suchen, besonders wenn diese Fremde sind." Dass es manchmal einem gelingt, besonderes Zuttnuen zu erwecken, andert an der Regel wenig. Auch Papabagi verdankt eine große Zahl nur seinem persönlichen Verwandtenund Bekanntenkreise. - Im gangen teilt er hier 130 Marchen mit, von denen nur ein kleiner Teil schon früher in Zeitschriften oder Drucken bekannt gemacht war, was jedesmal gewissenhaft angegeben ist. Ebenso wird bei jedem Originalstücke Fundort und Erzähler genannt. Viele stammen aus Avela, der Heimat des Sammlers. Ein reichhaltiges Glossar von 144 Seiten erleichtert das Verständnts von Wörtern und Formen, die dem aromunischen Dialekte allein oder besonders eigentümlich sind, und bietet so eine gute Übersicht uber das sprachliche Material. - Es tehlt mir nicht die Lust, mich eingehender mit dem reichbaltigen Inhalte dieses Buches zu befassen; besonders symakusch, aber auch in stofflicher Hinsicht schiene die Ausbeute nicht gering. Fit dieses Mal, wo mit jetzt - während der Ferien auf dem Lande Oberostetreich) - alle einschlägigen Bücher fehlen und auch das Dringendste nur aus weiter Ferne erreichbar ware, muß ich mich damit begnügen, das Buch durch eine Probe zu kennzeichnen. Ich versuche am besten, eines der Marchen No 12 aus dem Aromunischen wortlich ins Deutsche zu übersetzen, soweit dies bei der Eigenart der Sprache (und ohne jedes Hilfsmittel) moglich ist.

# "Wie der Kuckuck erschaffen wurde"

(Cum s-feate cuclu).

"Es waren einmal zwei Brüder, Goglu und Cola. Beide waren Hirten und hatten viele Schaie. Damit sie sie besser weiden könnten, teilten sie dieselben in zwei Herden: weiße und schwarze. Die beiden Brüder liebten einander sehr. Nie stritten sie miteinander und sagten sich nie ein kränkendes Wort. Tag und Nacht lebten sie mitsammen, und sie hatten keinen Hunger "Tübrten sich kein Brot zu Gemüte", wenn sie getrennt alsen. Eines Tages war Cola mit seiner Herde ein wenig weiter weggezogen und hatte sich unter einer Buche gelagert. Während er so in die Höhe schaute, benel ihn der Schlaf, und er schlief und schlief einen sehr tiefen Schlat. Als er aufwachte, sagte er: "Ach, welch schöne Träume! Wie gern möchte ich noch ein wenig schafen!"" Der Arme, er wollte noch schlafen und wußte nicht,

dass er sehr lange geschlasen hatte, dreihundert Jahre. Scherz beiseite! - Er stand auf und sah sich nach allen Seiten um. Er bemerkte nichts. Er rief die Hunde herbei: ""He! Caramán, he! Bal'uca." " Nichts. Es kamen weder Hunde, noch hörte er Schafglocken, noch sah er irgendwo seinen Bruder Goglu. ""Nun"", sagte er, ""wo sind denn alle hingegangen?"" Und er fing an zu schreien, sosehr er konnte: ""Goglu, he! Goglu." " Es widerhallten die Berge von seinem Rusen, aber Goglu kam nicht. ""Heilige Mutter Gottes"", sagte der arme Cola, ", "was ist dem Bruder widerfahren?"" Und er fing an herum zu laufen, damit er ihn fände. Er lief durchs Gebirge [so schnell] wie auf einer Ebene, unterliess weder Tal noch Wald [zu durchsuchen]; dennoch konnte er eine Spur seines Bruders nicht finden. Er ging ins heimatliche Dorf. Was musste er da sehen? Andere Menschen, andere Häuser, andere Strassen! Er fragte den einen, er fragte einen andern: sie hatten Goglu nicht gesehen. Alle sagten zu ihm: ""Wir wissen nicht, wir sahen nicht."" Er ging in ein Wirtshaus, denn er hatte Hunger (wörtlich: "der Wolf war ihm in die Eingeweide gekommen") von dem vielen Herumlaufen. Er ass und gab dem Wirte einen Parà (eine kleine türkische Münze). Der Wirt besah dies Geldstück von der einen und von der anderen Seite und kannte nicht, was das für eine Münze wäre. Er gab sie dem Cola zurück und sagte zu ihm: ""He! die geht nicht, ist ein alter (d. i. abgekommener) Parà."" - ",,Wie[so] geht sie nicht?"", sagte Cola, wie vom Blitze getroffen, ""Siehst Du nicht den Kaiser Cinuse, siehst Du nicht die Jahreszahl der Entstehung [der Prägung]?"" - Es tat dem Wirte leid, dass Cola so redete, und es schien ihm, dass dieser verrückt sei. ""Geh Bursche"", sagte er zu ihm, ,,,, es sind dreihundert Jahre her, dass Cinuse starb. Jetzt herrsch: Buharè und alte Heller gehen nicht mehr (werden nicht mehr angenommen). Aber geh nur ruhig Deines Weges, Du brauchst mir nichts zu bezahlen."" -Cola ging mit gesenktem Kopfe und zerrissenem Herzen weg. Er stieg auf einen Berg und fing an zu weinen. Es flossen ihm die Tränen gleich einem Bache. Und aus ihnen erwuchs eine Blume, welche im Frühling hervorkommt, und die Taler werden voll von ihr und bis heute heisst sie "Kuckucksbrot". Hierauf kniete er sich nieder und sagte: ", "Gott, mache mich zu einem Vogel, damit ich Bruder Goglu finde! Und Gott hatte Mitleid [mit ihm] und machte ihn zu einem Vogel, welcher im Frühling über Berge und Taler fliegt und traurig singt: ""Cucu! cucu!"", wobei er ""Gogu, Gogu"" zu rusen scheint! So wurde der Kuckuck erschaffen,"

Wie man sieht, erinnert dieses Märchen von der treuen Bruderliebe an die Ovid'schen Metamorphosen. Ähnliche Verwandlungen spielen ja auch sonst in der Märchenliteratur eine beliebte Rolle. Einen solchen Stoff vergleichend durch die Weltliteratur zu verfolgen wäre eine schöne und dankbare Aufgabe.

Die graie aromâne desselben Herausgebers sind gleichfalls sprachlich wie kulturhistorisch interessant. Man könnte den Titel mit "mazedorumänische Redensarten" übersetzen, obgleich gratu auch ein einzelnes Wort bedeutet. Diese graie sind bald metaphorische Ausdrücke, in denen die .. Physiognomie eines Volkes", wie Papahagi mit Săineanu sagt, die ethische und nationale Eigenart, die verschiedensten Interessen des Volkslebens zum Vorschein kommen, bald sprichwörtliche Redensarten oder Krastworte, die sich auf heimische Verhältnisse oder auch allgemein menschliche Erfahrungen beziehen. Der Herausgeber hat nicht unterlassen, gelegentlich auf die Übereinstimmung mit anderen Sprachen hinzuweisen, und er hat in dankenswerter Weise den einzelnen Redensarten, die ja oft sonst kaum verständlich wären, besonders wo sie auf lokale Verhältnisse oder bestimmte Personen anspielen, eine schriftrumänische Übersetzung und kurze Erklärungen beigegeben. Es sind im ganzen 1822 Wörter, Sätze und Ausdrucksweisen, alphabetisch nach dem jeweiligen Grundworte geordnet. Das Glossar der Märchensammlung kann dabei auch für die graße mit Nutzen zurate gezogen werden.

Auch hier werden einige Beispiele den Inhalt der Schrift besser kennzeichnen als eine bloße Beschreibung. Ich ordne die Redensarten nach ihrer inneren Beziehung, wo sich eine solche herstellen läßt.

1. Nationales Empfinden und Anhänglichkeit an die Heimat ausdrückend: Bună-i nveasta, ma nu-i Armînă "die Braut ist ja brav, aber sie ist keine Rumänin" (No. 152), d. h. die besten Dinge haben einen großen Fehler, wenn sie nicht einheimischen Ursprungs sind. - Vine aumbra "es ist ein Fremder (ein Schatten, ein Geist, ein Gespenst) gekommen" (No. 179). Wie hier der Fremde als wesenlos gilt, so bekanntlich der Deutsche dem Slaven als stumm (nemec). - Nu h'im tu lume ,, wir sind nicht in der Welt" (No. 1017), d. h. nicht in der Heimat. -- Greale suntu xeanile "beschwerlich, traurig ist die Fremde" (No. 1796). - Dulțe-i limba "süss ist die [rumänische] Sprache" (No. 974). 2. Besondere Sitten oder Lebensverhältnisse bezeichnend: Cari duțe la numtă și nu bea? "wer geht zu einer Hochzeit und trinkt nicht?" (No. 1264). - No-are agzote ,, er hat kein Zündpulver (für das Feuersteingewehr)", d. h. es fehlt ihm bei einer Sache das Wichtigste (No. 34). - Truplu tu biseàrică ş-mintea-l' tu feàrică "den Körper in der Kirche, aber den Sinn beim Farnkraut" (No. 685), d. h. bei fremder Herde auf der Weide, bei schlechten Dingen. Das Sprichwort erinnert an Spervogels Wolf beim Schachspiel, der beide Türme für einen Bauer hergibt, als ein Schaf vorübergeht, das ihm in die Augen sticht. - Ma mulfi nel' di birbefi z-duc la hasaplu "mehr Lämmer als Widder gehen zum Fleischer" (No. 1205), d. h. junge Leute sterben leichter als alte. - Ca mîcată di cîńi "wie von Hunden zerfleischt" (No. 481) d. h. in traurigem Zustande. Die gefährlichen Hirtenhunde machen in jenen Gegenden (übrigens auch in den Ostkarpathen) einem Fremden das Reisen nicht leicht. -- 3. Das wirtschaftliche oder häusliche Leben betreffend: L'oauă ș-găl'ina ș-cucotlu "ihm legt sowohl die Henne als auch der Hahn Eier" (No. 774), d. h. ihm gelingt das Unwahrscheinlichste, ihm wird alles zu Geld. - O-are coada groasă "er hat einen fetten Schweif" (No. 507), d. h. hat Fett d. i. Besitz, Geld; ein der Schafzucht entnommenes Bild. - Arminlu si nsoară, nu s-mărită "der Aromune heiratet [selbst], wird nicht geheiratet" (No. 153), d. h. er tut seinen freien Willen, führt das Regiment im Hause, nicht die Frau. Im Orient wird das Mädchen nicht gefragt, ob es den Zukünftigen will oder nicht. - Nu h'iŭ mul'are si staŭ acasă; casa-î tră mul'èri nu s-tră bărbafi "ich bin kein Weib, dass ich zuhause bleibe; das Haus ist für die Weiber und nicht für die Männer" (No. 1171). Diese weilen nämlich das ganze Jahr bei der Herde, im Gebirge oder auf auswärtigen Weideplätzen. --Mul'area prinde s-tacă ningă bărbat "das Weib muss gegenüber dem Manne

schweigen" (No. 1175). - Zboare di mul'èri, "Weiberworte", d. i. unbedachte Worte, sinnloses Geschwätz (No. 1812). Trotz dieser strammen Herrschaft des Mannes im Hause wird die Frau nicht roh behandelt. Geradezu von rührender Zartheit der Empfindung ist folgender Spruch No. 007): Ma g'ine sa-aspardi nă punte ș-un mînăstir, dicî't s'arușnedi nă feată "es ist besser, eine Brücke (in einem brückenarmen Lande!) oder ein Kloster zu zerstören, als einem Mädchen Anlass zum Erröten zu geben". - Dieselben Sorgen wie bei westlichen Völkern scheint auch in Mazedonien und Epirus eine stattliche Töchterschaar dem Hausvater zu bereiten, wenn die Mädchen schon heiratsfähig sind: Cari are feate, easte totna cama nic "wer Töchter hat, ist immer kleiner" (No. 688), d. h. bescheidener, zuvorkommender, an Rücksichten gebunden. Unverheiratete Töchter in reisem Alter sind, wie der Herausgeber der graze bemerkt, ein Unglück für die Familie (wenn nicht gar eine Schande). -Grenzenlos ist bei diesem Volke die Freundschaft und Gastfreundschaft: Bunl'i oaspifi z-vor dipri frați "gute Freunde lieben sich mehr als Brüder" (No. 1295) und Tră un oaspe z-duțe omlu s-pînă m-Pole "für einen Freund (oder Gastfreund) geht man bis nach Konstantinopel" (No. 1302) sagt das Sprichwort. Dies hindert nicht, dass es auch viele Sprichwörter gibt, die von unzuverlässigen und falschen Freunden handeln wie No. 1296, 1297, 1298, 1299, 1301 ff. -4. Das gespannte Verhältnis zu den anderen, das Land bewohnenden Nationen kommt gleichfalls in vielen Redensarten und Sprichwörtern zum Ausdruck, so z. B. sagt man U feate nturteaste "er tat dies auf türkische Art" (No. 1253), d. h. willkürlich, ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz; oder Turcul ti gudica, turcul ti spindură "der Türke richtet dich, der Türke hängt dich" (No. 1692). Des türkischen Beamten Bestechlichkeit soll das Bild vom gierigen Hunde versinnbilden: Cu topa di pîne si sătură un cîne "von einem großen Stück Brot (d. i. Trinkgeld) wird ein Hund satt" (No. 1715) u. so manche andere. Auch auf das wilde, herrische Wesen der Albanesen sind Sprüche gemünzt (so z. B. No. 127, 128, 954 u. a.). Vom Juden gilt das Wortspiel (No. 1760) Uvrèŭ araŭ (= "schlecht"), und der Vergleich einer lärmenden Menge mit einer Judenschule ist dem Mazedorumänen gleichfalls nicht unbekannt (No. 878): Havră uvrească. 5. Von den Redensarten mehr allgemeinen Charakters treffen viele mit unserem deutschen Sprichwörterschatze zusammen, so No. 921 Pînadil'e omlu, ilpida nu u k'are "solang der Mensch atmet, verliert er nicht die Hoffnung"; No. 1096 Mintea nu sta tu añi "der Verstand steht nicht bei den Jahren (dem Alter)"; No. 1145 Aduțe apă la moară xeană "er leitet Wasser auf fremde Mühle"; No. 1033 Nu-l' l'a omlut, te nu post s-l'i dat "nimm dem Menschen nicht, was du ihm nicht auch geben kannst"; No. 1318 Oct'i te nu z-ved, agona se-agîrşescu ,, die Augen, die sich nicht sehen, vergessen sich schnell" u. a. m. Eine Auswahl unter der großen Menge zu treffen ist schwer; ich will nur noch einige originelle Nummern anführen, so 558 cur discupirit (= cul découvert) von jemand, der alle Geheimnisse preisgibt; 314 capra-li viține le-ars udîrle mu mări ,, die Ziege der Nachbarin hat größere Euter" (vom Neidischen gebraucht), ein bezeichnendes Bild aus dem Hirtenleben; 1270 nveață ursa, omlu s-nu nveață? "es lernt die Bärin, der Mensch sollte nicht lernen?"; dagegen wieder 1273 iu-t multu nvet, easte si glarime mare "wo viel Gelehrsamkeit, ist auch große Dummheit". Was aber soll man sagen zu (No. 700) Ficorl'i de-azi suntu drați "die Kinder von heutzutage

sind Teufel", d. h. klug, so gar nicht naiv, oder "es gibt keine Kinder mehr". Also nicht einmal mehr in den Gebirgen zwischen Hämus und Pindus? Kann man sich moderner ausdrücken, als es hier in ihrer kräftigen Art diese von Kultur noch freien Bergvölker tun?

M. FRIEDWAGNER.

J. Anglade, Le troubadour Guiraut Riquier. [Étude sur la décadence de l'ancienne poésie provençale. Bordeaux-Paris 1905, XIX u. 347 S.]

Unter den bisher über einzelne Trobadors erschienenen Untersuchungen stellt sich die vorliegende, welche Chabaneau gewidmet ist, als die ausgedehnteste dar, indem sie selbst das Buch Andraud's über Raimon von Miraval an Umfang hinter sich lässt. Gewiss machte die Absicht des Verfassers, auch das ganze litterarische und soziale Milieu zu schildern, in welchem der letzte, von 1254 bis 1292 dichtende Trobador gelebt hat, mehrsach ein weiteres Ausgreisen erforderlich, allein diese Absicht hat doch nicht selten zur Überschreitung aller Grenzen und zu ungebührlichen Längen geführt, z. B. ist gleich das erste Kapitel, das sich mit den Vizegrafen von Narbonne im 13. Jahrhundert beschäftigt, zu breit geraten; auch war es nicht nötig, Auszüge aus den zur Genüge bekannten Ensenhamens des Guiraut von Cabreira und des Guiraut von Calanson, sowie aus der Flamenca mitzuteilen. Die Übersicht über das Ganze wird dadurch erschwert. - Der erste Teil behandelt das Leben Riquier's, und das allgemeine Bild, welches schon Diez entworfen hatte, wird hier willkommener Weise bis in jede Einzelheit ausgeführt und ergänzt; dabei ist es A. gelungen, eine ganze Anzahl von Persönlichkeiten, welche Riquier in seinen Gedichten nennt, aus Urkunden und sonstigen historischen Zeugnissen nachzuweisen. Gerne hätte man es gesehen, wenn bei der Zeichnung des Lebensganges durchgehends die chronologische Ordnung beobachtet worden wäre, was nicht immer der Fall ist (s. S. 57 A. 3). In einem zweiten großen Abschnitte nimmt A. eine Analyse und Würdigung der Dichtungen Riquier's vor. Mit der Beurteilung seiner lyrischen Leistungen kann man sich nicht ganz einverstanden erklären. Es heisst doch sie zu hoch stellen, wenn gesagt wird: par plusieurs de ses poésies digne d'être mis à côté des plus grands troubadours, oder S. 203: il devient élégant et facile dans la partie lyrique. Nur einige wenige Gedichte können als leidlich gelten unter der Menge des Geschnörkelten, Spitzfindigen, Meistersingerlichen, Fleischlosen. Es ist ja natürlich im Allgemeinen richtig, was nach Diez von der konventionellen Uniformität bei den Trobadors überhaupt bemerkt wird, allein wenn A. S. 240 nur zwei Trobadors namhaft macht, welche individuelle Züge hervortreten ließen, nämlich Bernart von Ventadorn und Peire Vidal, so waren diesen doch mindestens noch Bertran de Born und Rambaut de Vaqueiras anzureihen und es war zu sagen, dass manche Trobadors wirklich empfunden, verschiedene aber unter ihnen das Ausgesprochene wenigstens mit einem Schein von Realität zu umkleiden verstanden haben, während die Liebe bei Riquier, welcher Belh Deport (vermutlich Philippa von Narbonne) mehr als zwanzig Jahre hindurch feiert, ganz besonders fade und farblos, ja fast skelettartig erscheint. Recht

knapp sind die Bemerkungen über den Stil Riquier's ausgefallen (S. 203). Es wird festgestellt, dass Bilder nicht zahlreich und Vergleiche selten sind, aber A. geht zu weit, wenn er fortfährt: mais ce sont là défauts communs à toute l'ancienne poésie provençale. Auch ist noch zu bemerken, dass die Neigung, sich in lyrischen Stücken des Dialogs zu bedienen, sich vor Riquier nicht blos bei Peire Rogier, sondern auch bei anderen Trobadors (s. z. B. Gr. 242, 3; 10, 23), wenn auch nicht in demselben Masse als bei letzterem findet. Dagegen ist wieder wohlgeglückt das Kapitel Belh Deport et la théorie de l'amour, Es wird hier richtig betont, dass die Auffassung von dem veredelnden Einfluss der Liebe nicht etwa erst von Sordel und Guilbem de Montanhagel her datiert. sondern dass sie bei diesen nur intensiver zum Ausdrucke kommt, und es wird plausibel gemacht, dass die immer weitere Abwendung vom Sinnlichen in der Dichtung im Allgemeinen und bei Riquier im Besonderen weniger auf den Einfluss der Inquisition, als vielmehr auf eine Veränderung in den Anschauungen der Gesellschaft zurückzuführen sei, eine Veränderung, die sich allerdings unter der Einwirkung der Inquisition vollzog. Sorgfalt und eindringende Bemühung sind in dem Buche nirgends zu verkennen, nur dass man hier und da, wie sich aus dem Folgenden ergibt, eine genügende Kenntnis oder Berücksichtigung des schon zuvor von Anderen Vorgebrachten vermist.

Ich wende mich nun zu Einzelheiten. Zu Ermengarde von Narbonne (S. 16) war Appel, Peire Rogier S. 6 anzuführen, wo schon das Meiste von dem, was A. von ihren Beziehungen zu den Trobadors sagt, zu lesen steht. Das Verhältnis der Azalais (nicht Azalais) de Porcairagues zu derselben Dame ist schon in meinen Provenzalischen Dichterinnen Anm. zu I. 1 V. 52 berührt worden. Die Angabe de 1142 à 1193 (S. 15 A. 2) dürfte auf einem Versehen beruhen für de 1143 à 1192. Der von Duran sartre de Paernas, dessen Identität mit Duran sartre de Carpentras übrigens nicht zweifelhaft sein kann, in Gr. 126, I gelobte Vizegraf von Narbonne ist nicht Aimeric (S. 17), sondern trotz der handschriftlichen Überlieferung Amalric, s. Jeanroy, Le soulèvement de 1242 dans la poésie des Troubadours 1904 (Extrait aus den Annales du Midi S. 17). Die ganze Betrachtung über die Jugend Riquier's (S. 27), von der wir nichts Bestimmtes wissen, ist phantastisch und sollte in einem wissenschaftlichen Werke nicht Platz finden. Wenn S. 41 gesagt wird, dass Riquier sich i. J. 1259 von Narbonne entfernt habe, so scheint mir das zu absolut ausgedrückt; die Epistel Qui a sen et entendemen lässt nur einer diesbezüglichen Vermutung Raum, und Gr. 248, 58 beweist garnichts. Bei der Erörterung des Briefes an Sicart de Puylaurens (S. 57 ff.) war Diezens zu gedenken, der S. 417f. denselben ziemlich ausführlich besprochen hat. Die Datierung der Epistel Al car onrat senhor (S. 80 ff.) auf das Jahr 1270 wird man wohl bis auf Weiteres hinnehmen müssen; merkwürdig bleibt nur, daß, wenn Amalric zum Kreuzzug aufgebrochen ist, Riquier kein auf den Kreuzzug selbst bezügliches Wort verlauten läst. Gelegentlich der Tenzone 248, 77 wird noch einmal nach Levy die schwierige Frage aufgerollt, ob der an der Tenzone beteiligte en Paulet identisch sei mit dem Trobador Paulet de Marselha. A. spricht sich gegenüber Levy für die Identität aus, wobei denn natürlich auch der Verfasser des Sirventes (nº. 7 bei Levy) und der Pastorela in die Identifikation einbegriffen wird; einige der vorgebrachten Erwägungen verdienen Beachtung, doch fehlt es noch immer an wirklicher Sicherheit. Auf die in Gr. 244, 12 begegnende

na Saisa (S. 88 A. 4) habe ich schon in dieser Zeitschrift IX, 132 A. hingewiesen. Als Todesjahr von Barral von Baux wird irrtümlich 1270 angegeben (S. 94, 96); er ist schon 1268 gestorben (s. H. Springer, Das altprov. Klagelied S. 68), mithin fällt der Planch des Paulet de Marselha in dieses Jahr, Es scheint A. entgangen zu sein, dass über das Sirventes joglarese (S. 130 A. 1) nach der Publikation von Witthöft noch Verschiedenes von anderen Seiten vorgebracht worden ist. Da man von der Lebenszeit des Bertran de Paris de Roergue nichts weiter weiß, als dass er sein Ensenhamen in der ersten Hälste des 13. Jahrhunderts versasst hat, so kann man ihn nicht ohne Weiteres einen Zeitgenossen von Riquier nennen (S. 136). In der Darstellung des Aufenthaltes von Riquier bei den Grasen von Rodez wird auch der Beziehungen früherer Trobadors zum Hofe von Rodez gedacht (S. 171 ff.); dabei waren die Ergebnisse zu berücksichtigen, zu welchen Appel in seiner Ausgabe des Uc Brunec (Abhandlungen für Tobler 1895) über denjenigen Grafen von Rodez gekommen ist, welcher in der Biographie des Uc Brunec als dessen Gönner bezeichnet ist; über die Guida von Rodez habe ich zuletzt in dieser Zeitschrift XXI, 240 gehandelt. Wenn es S. 176 heisst, dass Guilhem Uc d'Albi und Peire de Vilar 1, ohne Zweifel ' ihre Verse an Heinrich II von Rodez (1275-1302) gerichtet hätten, so ist das für den ersteren doch zweifelhaft, und schon Appel, Prov. Ined. S. 353 unter Rodez hat gefragt, mit welchem Rechte Chabaneau den Gr. 237, I genannten Grafen von Rodez auf Heinrich II deute, was aber Peire de Vilar angeht, so kann in dem allein erhaltenen Gedichte von ihm nur Hugo IV, der Vorgänger von Heinrich II, gemeint sein, da die dort erwähnten Dinge sich auf das Jahr 1242 beziehen, s. Jeanrov in den Mélanges Couture. Ein Vergleich der Gedichtformen Riquier's mit der Liste von Maus ergibt eine ganze Reihe von Schematen, welche bei anderen Trobadors nicht begegnen, doch ist A. sich bewusst, wie lücken- und sehlerhaft die Zusammenstellungen von Maus sind, und daraus folgt, dass man auf diese Weise kein zuverlässiges Bild von der Originalität in der Form bei Riquier erhalten kann; dass übrigens S. 207 unter nº 528 noch von pieds die Rede ist, muss überraschen. Wenn A. meint (S. 239 A. 1), dass Jeanroy meinen Artikel über das Verhältnis der provenzalischen und nordfranzösischen Pastourelle siegreich bekämpft habe, so scheint er nichts von den Äußerungen anderer Gelehrter zu wissen, welche mir zustimmen, s. z. B. G. Paris, Les orig. de la poésie lyr. S. 25, Stimming in Gröber's Grundrifs II, 2 S. 26. Bei der Betrachtung über die mesura (S. 272) konnte auch noch anderer Trobadors gedacht werden z. B. des Folquet de Marselha (Gr. 155, 16 Gel. 1) oder des P. Guilhem de Luserna ed. Guarnerio III, 25 ff. P. Guilhem de Luserna ist wahrscheinlich nicht italienischer Herkunft (S. 299), s. Rev. d. lang. rom. XL, 392 u. Ein Sirventes von Guilhem Figueira gegen Friedrich II, S. 59.

Es seien noch einige Bemerkungen den eingestreuten Textstellen gewidmet. Der letzte der drei S. 24 angeführten Verse ist nicht in Ordnung (l. fan und s'oblida?); der Text der Tenzone ist an verschiedenen Stellen von späterer Hand restituiert, s. die Bemerkung bei MW. IV, 236. Ein übrigens nicht belegtes desabridar kann nicht ohne Weiteres desabrizar gleichgesetzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Worte dont il ne nous reste d'ailleurs qu'une pièce stehen an salscher Stelle und sind hinter Peire de Vilar zu setzen.

werden (S. 25 A. 1). Tabornar wird S. 39 mit effrayer übersetzt, während Raynouard richtiger mit frapper, tourmenter glossiert und in der Tat auch an den anderen Stellen derselben Sestine die Bedeutung ,quälen', ,bedrängen, gefordert wird. Setze Komma hinter apres (S. 43), wie es richtig bei Pfaff steht. C'anc Lodoyc melhor Non vi hom (S. 59) war genauer zu übersetzen mit ,einen besseren Ludwig sah man nicht'. Für esvarrat (S. 72 A. I) war ein Verweis auf Levy, S-W. angebracht, der die betreffende Stelle schon herangezogen hat; von der Hs. C braucht man schwerlich abzugehen, indem das Voranstehende (MW IV, 26 V. 56 ff.) so zu interpungieren sein dürfte: Don aug mantas clamors: Quar nol vizitatz? Que dic? Nicht klar bleiben demnach nur V. 53-5, doch lässt sich der allgemeine Sinn wenigstens erraten. Die Stelle bei B. de Born Gr. 80, 39 V. 6 kann nicht verwertet werden (S. 73), da sie trotz Stimming, B. de Born? Anm. nicht klar ist, wie schon Thomas in seiner Ausgabe bemerkt hat. S. 75 finden sich aus der Epistel al car onrat. senhor die Verse 134-5 so angeführt wie sie bei Pfaff stehen: Car aquel nom avetz Aimeric de Narbona; das kann nicht richtig sein, vielmehr ist das a zu car zu ziehen, und die beiden vorangehenden Verse sind hinzuzunehmen: Car si be us cossiratz L'onor que possesetz Cara, que l nom avetz (que, denn') Aimeric de Narbona, und nun folgt der Nachsatz de mais vostra persona N'es de ben far tenguda. Auf S. 113 ist e.m patz wohl nur Druckversehen für em p. Das bei Pfaff stehende los pus brauchte nicht in lo pus (S. 114) geändert zu werden. Die beiden Besserungen, welche A. auf S. 132 zu dem Lehrgedicht des G. von Cabreira gibt, stehen schon lange bei Bartsch, Chr. prov. 84, 85. Das leyen bei A. de Mons I, 1256 wird unter Hinweis auf MW. IV, 183 (Geyan) ganz fein in Feyen gebessert (S. 143 A. 1), aber auch das ren in de Murcia la ren wird kaum stehen bleiben können, indem doch wohl gen dafür zu schreiben ist. Die Bedeutung récemment, dernièrement für l'autrier reicht für die S. 143 Anm. 4 berührte Stelle nicht aus; es heisst, wie auch sonst nicht selten, ,früher einmal', ,vormals'; auch die S. 146 gegebene Deutung von dem MW IV, 185 V. 142 begegnenden engres kann nicht als richtig gelten. Der Anfang des Gedichtes Gr. 248, 79 ist S. 166 nicht zutreffend übersetzt, wie ihn denn auch schon Mild falsch wiedergegeben hat; das Richtige findet sich bei Lewent, Das altprovenz, Kreuzlied S. 17 A. I. V. 3-4 von Str. 3 der 3. Retroencha sind wohl verderbt; jedenfalls kann die S. 170-1 mitgeteilte Übersetzung nicht angenommen werden. Warum Chabaneau, Biogr. S. 159 A. 3, auf den A. sich S. 176 A. 2 beruft, in Gr. 434, 13 Str. 3 en für lo lesen will, vermag ich nicht einzusehen; schreibe in V. 4 dieser Strophe ancse für anc se; der Sinn des 3. Verses ist mir dunkel. Si ben la bocca non tancam (S. 258) ist in Kommata einzuschließen und heißt wenn wir den Mund nicht ordentlich schließen'. Schreibe l'am' für l'am (S. 260) und S. 299 tota für totas (V. 5). S. 220 ff. wird eine Übersetzung der Pastorelas Riquier's dargeboten; ich hätte dazu noch Einiges zu sagen, doch würde es hier allzuweit führen. Zum Index sei noch bemerkt, dass Isle-Jourdain und Jordanus de Insula zusammenzuziehen waren und dass noch S. 100 und 102 hinzugefügt werden muss.

O. SCHULTZ-GORA.

Romania. No. 136, Octobre 1905.

A. Jeanroy, Poésies du troubadour Gavaudan. Die hier dargebotene Ausgabe der Gedichte des Gavaudan, unter denen eines gar nicht und ein anderes nur in paar Versen gedruckt vorlag, soll keine endgültige sein. Gavaudan hat seinen Vorgängern im trobar clus redlich nachgeeisert, und so hat denn der Herausgeber darauf verzichtet, den Stücken no. VI, VII, X eine kritische Gestalt zu geben, allein schon das Bemühen, diesen absonderlichen Produkten, welchen sich noch verschiedene andere würdig anreihen, einen halbwegs befriedigenden Sinn zu entlocken, erfordert nicht wenig Anstrengung und Geduld, und daran hat es J. nicht fehlen lassen. Hier ist nicht der Ort, des Näheren auf die Ausgabe einzugehen, doch seien wenigstens einige Einzelbemerkungen gemacht. - Was den astronomischen Versen I, 5-6 für eine Vorstellung zu Grunde liegt, wird trotz Übersetzung und Anmerkung nicht deutlich. Die Übersetzung ni sans perfidie in I, 9 entspricht nicht dem Wortlaut des Textes. Das que von I, 12 kann sich nicht auf non beziehen (s. Anm. zu 10-12), sondern nur auf us, wie ja auch die Übertragung es richtig fasst. Über planca e pon I, 13 (s. Anm.) haben schon Gisi, G. Anelier I, 30 und Levy, G. Figueira 2, 80 gesprochen. Zu I, 37 wird blanca konjiciert, aber wie nun der ganze Vers zu verstehen sei, ersährt man nicht. Für das sehr oft behandelte soi avutz (s. Anm. zu I, 42), zu welchem vor allem auf Diez, Gr. II, 149 Anm. 2, Suchier, Denkm. S. 218, Levy, Poés. relig. S. 25 verwiesen werden musste, wäre es nützlicher gewesen, auf den vielleicht ältesten Beleg bei G. Ademar (Appel, Prov. Ined. S. 120 V. 46) aufmerksam zu machen, als ein paar weitere Beispiele den zahlreichen bekannten anzufügen. Bei pogues (II,14) wird es sich nicht um die 2. Sing. handeln, sondern um die 2. Plur. (= poguetz). Der neue Beleg von auran (II, 44, 5. Anm.) ist erwünscht; zwei weitere von Levy nicht verzeichnete hatte ich schon im Literaturbl. XIV, 331 beigebracht und schliesse noch Appel, Prov. Ined. S. 88 V. 22 an. Zu tortre ses par (II, 48) vermist man eine Anmerkung; ich erinnere an Alexius V. 149 und an die Stelle in einem altfranzösischen Liede bei Mätzner VII, 3-4; vgl. den prov. Physiologus (Appel, Chrestom, S. 203) und das Thierbuch des Ph. de Thaon ed. Walberg V. 2547 ff. Nach resplandir mülste der Übersetzung entsprechend ein Komma stehen. Auch III, 40 stimmt die Übersetzung nicht zu dem im Texte Stehenden, und das Gleiche gilt von IV, 41, wo e'ls (e els) zu schreiben wäre, von IV, 71, wo nach sabets Komma statt Punktes zu setzen ist, von VI, I (im Text steht die Form l'an), von VI, 5, wo der Punkt nach Domerga getilgt werden muss. Welches bei der Deutung von comgi (III, 69), welche in der Anmerkung versucht wird, die Konstruktion des Satzes sein soll, ist nicht ersichtlich. Eine Änderung von quecx in quec (IV, 15, s. Anm.) ist nicht nötig. Das sonelh der beiden Hss. brauchte nicht in somelh (V, 36) geändert zu werden, da ja son neben som besteht, wie denn auch Raynouard V, 257 richtig somelh schreibt. Die zu VI, 3 gegebene Anmerkung gehört zu V. 6 und dem dortigen conderga. Subjekt in VI, 24 ist Malvestatz, wie schon die Form vol zeigt, daher demgemäß zu übersetzen. Eine Beseitigung des s von mons (VI, 27) musste auch die Schreibung tot für tots im Gesolge haben. Tilge Punkt nach borc (VI, 31) und setze Semikolon nach reverca (VI, 34). Die Übersetzung von VI, 33 ist bedenklich genug: übrigens trägt sie der im Text angegebenen Korrektur o für lo keine Rechnung. Cuberca

ist freilich in dieser Form (VI, 43, 5. Anm.) in den Wörterbüchern nicht verzeichnet, aber doch coberta. Die Schreibung in VI, 43 erweckt die Meinung, der Vers sei verstanden, allein eine Übersetzung ist unterblieben, und die Anmerkung verhilft nicht zum Verständnis. Auch für VII, 16 liess die Anmerkung eine Übersetzung erwarten; welcher Sinn herauskommen sollte ist allerdings schwer zu sehen. Das in der Anmerkung zu VII, 18 Vorgebrachte ist unannehmbar. Bei V. 49-50 gibt die Übersetzung etwas anderes als im Texte steht, ich verstehe die Stelle so: , welcher Habe bringen und hinzuführen mag, so dass (also Komma vor que!) sie ihn (d. h. den ersten) elend sich fortwenden läfst'. Komma nach treballa (VII, 63) und Komma nach d'avar (VII, 71), wo die Konstruktion missverstanden zu sein scheint. Zu der Beibehaltung der Nominativform naus (VII, 75) war eine Anmerkung vonnöten. Ein o für ni der beiden Hss. (VIII, 19) einzuführen, lag kein Anlass vor. Nach der Anmerkung zu VIII, 34-7 muss etwas anderes als fan in den Hss. stehen, wovon in den Varianten nichts angegeben ist; Hs. R. zeigt nach Mahn fa. Die Anfügung eines s an diable (VIII, 40) ist sinnentstellend und widerspricht auch der Übersetzung. Komma nach ploc (IX, 14) und sebellit (X, 43), Semikolon rach plas (IX, 15) und sopleyada (X, 60). - I, 8 ist gleich V. 5 -7 einzurücken, ebenso VI, 45. Wenn VI, 55 m'en geschrieben wird, so ist auch V. 46, 54 qu'en zu schreiben. Schreibe I, 25 eus oder eus für e'us, VI, 50 cass'ez für cassez, VII, 64 qu'als für quals, VIII, 8 qu'el für quel, IX, 54 que'ls oder quels für qu'els, IX, 65 que'l oder quel für qu'el, X, 23 qu'an für quan. Cambrezis IX, 56 ist in der Übersetzung versehentlich fortgeblieben. Drucksehler sind says für bays (II, 53) und ques-parca für que's O. SCHULTZ-GORA. parca (VI, 27).

A. Thomas, Nouveaux documents inédits pour servir à la biographie de Pierre de Nesson. Die neuen Aktenstücke (s. Ztschr. XXX, 752) beziehen sich auf einen Prozess, den die Dichterin Jamette Nesson mit ihrem Gatten Merlin de Cordebeuf gegen den Oheim, den Dichter Pierre de Nesson, anstrengten und der 1455 zu ihrem Gunsten entschieden wurde.

Arthur Piaget, La belle dame sans merci et ses imitateurs. XI-XXI. Reichhaltige Mitteilungen über weitere Nachahmer von Alain Chartiers La belle dame sans merci (s. Ztschr. XXX, 377), ibre Gedichte, deren Inhalt und hsliche Überlieferung. - XI. Achille Caulier, L'hopital d'amour (s. Grundr. d. rom. Philol. II 1, 1105). - XII. Le traité de réveille qui dort. - XIII. Le débat sans conclusion. - XIV. Le desconseillé d'amours par Henri Anctil. - XV. Le loyal amant refusé. - XVI. La desserte du desloyal. - XVII. La sépulture d'amour. - XVIII. Le martyr d'amour par Franci von 1464. - XIX. Le débat de la dame et de l'écuyer (hrsg. v. A. de Montaiglon Recueil de poésies franç. IV; 1856), von 1440—1462. — XX. Poèmes divers. — XXI. Conclusion: über Nachwirkungen des Gedichtes Alain Chartiers (bis zur Renaissancezeit versolgbar) und seine Bedeutung, die sich aus der Zeit der Entstehung, der Zeit der Liebeshöfe und des Court amoureuse wohl erklärt. - Appendice über eine Hs. eines Grafen Max de Diesbach (15. Jh.) mit Gedichten Alains Chartiers u. a., darunter eine Anzahl Strophen des deutschen Dichters Hans Rosenplüt, gen. Schnepperer u. a.

A. Delboulle, Mots obscurs de l'ancienne langue française (Suite, Quadros-Ryssenoer) mit kritischen Anmerkungen von A. Th.

#### COMPTES RENDUS:

R. Brandstetter, Rätoromanische Forschungen (J. Jud). — J. Gilliéron et J. Mongin, Etude géographique linguistique "Scier" dans la Gaule romane du Sud et de l'Est (A. Dauzat).

#### PÉRIODIQUES:

Revue de Bretagne, 1903, t. II (G. Raynaud). Piccolo Archivio storico dell' antico Marchesato di Saluzzo (Saluzzo 1901), tomo I; (1903—5), tomo II (P. M.). Bulletin historique et philologique (Comité des travaux historiques), année 1900—1904 (P. M.).

#### CHRONIQUE:

Personalnachrichten. — Literarische Nachrichten. — Kurze Besprechungen neuer Bücher. — Table des matières zu Bd. 1905 der Romania. G. G.

#### NEUE BÜCHER.

A. Bayot, Fragments de mss. trouvés aux Archives générales du royaume, in Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique, tom. IV, fasc. 4, (1906), 18 S.

Mitteilung des Textes von 4 Manuskriptblättern oder der auf solchen dargebotenen Varianten zu Ausgaben einiger altfranz. Literaturwerke oder des Anfangs und Endes der Blätter, die in einem Karton mit Manuskriptblättern der Archives générales in Brüssel aufbewahrt werden. Bruchstück A enthält zwei Blätter einer Hs. von Aspremont, 13. Jh., (200 + 56 V.) und (12) Strophen aus Helinants de Froidmont Vers de la mort; das Fragment von Aspremont gehört einem ungedruckten Teile des Gedichtes und einer kürzenden Version desselben an. - B. Le roman de Troie, de Benoit de S. Maure, 13. Jh., V. 4129-4288 (Ausg. Constans) entsprechend; B. sucht die Stellung der Hss. zu denen der Ausgabe zu bestimmen. -- C. Lancelot en prose, Doppelblatt, 14. Jh., aus Kapitel 74 und 79; Anfang und Ende der Stellen werden mitgeteilt. - D. Dictionnaire médical arabe-latin, 13.-14. Th., woraus der Verf. fünf Lemmata bekannt gibt. Vielleicht gelingt es ihm, die Redaktion der "Synonyma" (so nennt sich das medizinische Wörterbuch selbst), denen das Blatt zugehört, aufzufinden, wenn er der Synonymaliteratur nachgeht, die Steinschneider im Anhang zn J. Pagel, Die Chirurgie des Heinrich von Mondeville, Berlin 1892, S. 582 ff. verzeichnet und analysiert. Bemerkt sei, dass drei der mitgeteilten Lemmata Ahocsi, Alfessur und Althema in gleicher Fassung z. B. in den Synonyma bei Rasis, Serapion und Simon von Genua, die z. T. identisch sind, auftreten. Das vorliegende Blatt gehört wohl einem Auszug aus einem jener älteren Synonymawerke an. G. G.

# Notes d'étymologie romane.

Troisième série.

(S. Zeitschr., XXX, 307, 356.)

#### 1. Français.

Burgaud, sot, rustre.

On rencontre ce terme dans le Mystère de la Passion de Gréban; le glossaire de l'édition Paris-Raynaud laisse burgaud sans traduction, mais son sens ressort clairement de ce passage (20448 ss.):

- Maucourant?

Maucourant. - Hola!

- Quel burgault!

Oez la maniere qu'il a,

Qui respont aux seigneurs: hola!1

C'est le même mot que burgau, coquille 2 d'escargot et escargot (des vignes), celui-ci étant considéré comme le type de la niaiserie, à l'instar de coquille, huître, moule.

Rabelais donne à burgot (= burgaut) le sens d'hypocrite, par allusion à l'escargot qui cache ses cornes,3 et applique cette épithète aux moines (IV, prol.): "Tous les vieux quartiers de lune aux cafards, cagots..., papelards, burgots,4 patespelues". Il emploie, d'ailleurs, escargot dans le même sens (II, 34): "Tas de sarrabovites, cagots, escargots, hypocrites . . . "

Le terme n'est pas étranger aux patois: Norm. bourgaud, libertin, Poitou bourgaudin, vagabond (cf. fr. pop. escargot, id.), et Pasde-Calais bourgaudine, coureuse. Ce sont autant d'images tirées de

la vie de ce mollusque.

got, cagot, qui cache trop ses cornes..."

4 Godefroy voit, dans burgot, un mot factice qu'il explique, comme font les commentateurs de Rabelais, par "moine vêtu de bure".

Voici l'autre passage: Quel burgault! Entens-tu rien, mouton cornu! <sup>2</sup> Palissy (dans Godefroy): "...un nombre infini de burgaux de diverses

especes et grandeurs".

8 Cf. la formule usitée en Belgique (Rolland, Faune, III, 198): "Escar-

#### Chatouille, lamproie.

l'ai à tort rattaché ce nom de poisson à la notion ...chat... comme l'a fait aussi le Dienomare General. Littré (Suppl.) voit, dans mande, une corruption du synonyme sept-aii (XIIIe siècle: serueil) et Thomas s'est prononcé tout récemment (Romania, XXXV, 472) dans le môme sens. Pourtant, la chose n'est pas si simple qu'on veut bien le croire. Pourquoi changer ou corrompre un mot aussi clair que sept-aii, c'est-à-dire poisson à sept yeux, en un autre moins transparent, chareaus? Un tel procédé est en contradiction avec tout principe d'étymologie populaire: celle-ci est essentiellement un effort pour remplacer un terme peu connu par un autre plus familier.

I'n réalité, il s'agit de deux nous d'origine différente. D'une part, septent, à l'instar de l'allem. Neurouge; et d'autre part, chatalis (Rabelais, IV, 00), forme suivie par chatalion (XVI<sup>c</sup> siècle) et précèdée par chatalis (1450', samulie et saureuille (de la même époque). Toutes ces variantes, ainsi que le pr. chatalis un, lamprillon, et chatalis, fretin, dérivent des verbes dialectaux tels que: Lyon, Berry saureuille, pr. chatalis (chaureuilla), barboter, à côté de chatalis, chatalis, id., ce dernier résultant du nom vendéen de la rainette, chatali (d'après l'Asia), propr. celle qui barbote.

Remarquons que char alle ne désigne pas seulement la lamproie mais encore la lotte (Côte-d'Or charaile, Roll., III, 109) et la coche (Moselle saireulle, Id., III, 138), et ce fait confirme pleinement notre opinion sur l'origine du mot: poisson qui s'agite dans l'eau trouble. C'est ainsi que, depuis le XIIIe siècle, barbore est un des

noms vulgaires de la lotte et de la loche.

En somme, sept-aci désigne la lamproie, par allusion aux sept ouvertures latérales qui lui tiennent lieu de branchies; et chatouille, le même poisson, par rapport à sa manière de vivre dans la vase des rivières.

# Cloporte, nom d'insecte.

Cette forme est attestée dès le XVI siècle (Rob. Estienne: ..., Ol. de Serres: cloporte, Amb. Paré: clouporte) et se trouve être la seule vivace de nos jours. L'On a voulu voir, dans la finale du mot, une altération de perque: soit claus-perque, porc enfermé, suivant l'interprétation de Ménage; seit cross-port, porc de cave tpt. perque de cross, cloporte), suivant celle de Bugge (v. Körting). Il est vrai que cet insecte, à cause de son aspect repoussant, porte généralement en roman le nom de pourceau ou de truie; cependant, l'abruzzois interruperse ("porcellino di Sant Antonio"), propr. ferme-porte, montre l'inanité de pareilles suppositions.

Godefroy (Complém) cite, de la Vie des Saints (XIIIe siècle), une variante Applote, qui figure comme shoporte dans Lacurne: cette dernière est susceptible d'une interprétation analogue.

L'origine de cette appellation "ferme-porte" remonte à une tradition populaire, à laquelle appartient également son synonyme pourceau de saint Antoine. La locution citée par Oudin: "aller comme le pourceau de saint Antoine de porte en porte (c.-à-d. en toutes les maisons, l'une après l'autre)", en est une confirmation. Malheureusement, la Légende dorte, qui consacre un chapitre circonstancié à la vie de saint Antoine, ne fournit aucune indication à cet égard. Peste la tradition orale qui est encore à chercher.

L'interprétation de cloporte, comme insecte ferme-porte, trouve en outre un pendant dans le poitevin freme à clé (= ferme à clé), cloporte, et cette dernière appellation rappelle l'anglais lock-chester,

id., propr. ferme-coffre.

# Dague, poignard.

Il importe, avant de chercher l'origine de ce mot, d'en préciser la chronologie, les formes et les sens.

- a) Littré et Godefroy (Compl.) citent, d'après Lacurne, ce passage de Joinville: "Un de nos gendarmes jecta sa dague à un de ces Turcs". Dans l'édition critique de de Wailly (Histoire de saint Louis, p. 92), la phrase citée est celle-ci: "Uns de nos serjans tint son glaire parmi le milieu, et le lança à un des Turcs à cheval". Cette leçon fautive une fois écartée, dague ne paraît pas remonter au-delà de la seconde moitié du XIVe siècle.
- b) Voici à présent les variantes du mot, en dehors de la forme générale dague (esp. daga, angl. dagger):

daegue (1469, Godefroy, Compl.), daghe (1457, Ibid.), dagha

(Duc.) et daughe (1584, Godefr.);

dacque (Cotgr.), daca (Duc.); cf. Naples daca, magyar dákos; daigue (1490, Godefr.); cf. allem. Degen, tchèque deka; diga ("sive magnus cultellus", Duc.).

- c) Sens de dague et de ses dérivés:
- I. Poignard, épée courte et large (v. les exemples dans Littré, Godefroy et Ducange); Yonne dague, très petite faux; un diminutif daguenet, petite dague, se trouve dans Rabelais (V, 9). Sens métaphorique, dans les locutions picardes: dague d'ieu, énorme quantité de pluie (Jouancoux), i pleut à dagues, c'est-à-dire à verse, à côté de tomber à glaves (= glaives), répondant à la locution analogue française il tombe des hallebardes, d'une pluie violente qui tombe droit et raide.
- 2. Pointe, spéc. pointe de fer d'une hache (v. Lacurne); anc. fr. digart, éperon (1370), Norm. diguet, piquet à aiguillonner les ânes (proverbe: Petit diguet fait avancer grand âne), fr. digon, digot, dignet, instruments de pêche (digot est aussi appelée aiguillette); anc. fr. daquier, piquer, à côté de digonner, aiguillonner (Cotgr.: Norm.),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Grand Dictionnaire Universel de Larousse cite, au mot cloporte, une légende bien curieuse, mais sans en indiquer la source.

auj. Norm. diguer, id. (d'où fr. diguer, terme de manège, donner

l'éperon à un cheval). De là:

Pointe, raillerie (Duc. s. a. 1397: "Je te prie, ne me baille point de dague, j'en ai assez d'une"); anc. fr. dagonner, frapper d'une dague et railler (Yonne: gronder, bougonner; Pic. digonner, id.), Mayenne dagonner, aigonner, taquiner sans cesse (= piquer de paroles), à côté de dagoter, frapper à petits coups (se dit du poisson qui attaque mollement l'appât), et Norm. digue, femme de mauvaise vie, répondant au Mayen. daguin, taquin, rusé. Remarquons que le sens métaphorique de dague (piqure, moquerie) a suivi de près le sens matériel du mot, dont le plus ancien exemple certain se trouve dans le Roi Modus, de la seconde moitié du XIVe siècle (dans Littré): "Les cousteaulx que on porte maintenant, qu'on nomme dagues".

- 3. Défense de sanglier; de là: May. daguer, mordre, et Poitou daguiller, deguiller, prendre avec les dents, déchirer.
- 4. Corne pointue de cerf (daguet, jeune cerf), d'où daguer, frapper des cornes (cf. Genève daguer, bisquer, enrager) et couvrir la biche (en parlant du cerf).

Venons maintenant à l'origine du mot.

Schuchardt s'en est occupé à diverses reprises, et tout récemment il lui a consacré une étude très documentée, dont la conclusion est la suivante: Dague est le descendant méridional du lat. daca, nom que les Romains ont donné à l'épée courte dace, en opposition avec sica, arme analogue thrace. Cette opinion se trouve déjà indiquée dans Ducange: "Daga..., vocem a Dacis, quasi eorum propria arma, quidam deducunt". La simple constatation chronologique suffit à écarter toute provenance du latin; la forme dague appartient en propre au français du Nord, le méridional daga étant un emprunt récent fait au français.

Cependant, longtemps avant cette dernière conclusion, Schuchardt, après avoir repoussé toute dérivation celtique du mot, faisait quant à son origine cette constatation (*Zeitschrift*, XV, 111): "Certaines circonstances renvoient à l'Afrique". En substituant l'Orient à l'Afrique, on sera plus près de l'étymologie que je vais

proposer.

A propos du persan moderne teg, épée, M. Clém. Huart, l'éminent orientaliste, a bien voulu me communiquer les renseignements suivants: "Le pers. tēg, épée, qui rime avec mēg (Firdusi, Schahn., 738, 1016), aujourd'hui tīg, est indubitablement le zend taēga, dans bitaēga, "zweischneidig", kurde ti, laki tikh, sihnèi tekh, suleim. teakh (Morgan, Missions scient., V, I, 141); dialectes caspiens:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evolution parallèle à dailler, faucher et railler, d'où lorrain daillots, quatrains plaisants et mordants qu'échangent aux fenêtres des veillées garçons et filles (Adam; de là, daillée, veillée).

Dans le Globus, XXX, no 12 et 13 (v. Zeitschrift, XXVI, 115).
 Horn, Grundriss der neupersischen Etymologie, Strasbourg, 1893, p. 92

rehnè tekh, tünékâboun tikh, etc. (Ibid., 218, 219). La forme secondaire tiga du persan est déjà attestée par le Farhangi Schuʿūri, dans  $tiga-b\bar{a}z$ , "qui joue avec des lames, bateleur". Remarquer le durcissement de la gutturale (g>kh) dans les dialectes des montagnes du Kurdistan et de la Caspienne. Du sens de "lame de sabre" est venu celui de "lame de rasoir", puis "rasoir", sens actuel du persan de la conversation".

Voilà, croyons-nous, la source d'où dérivent dague et ses variantes, dont daigue (= deg) et digue paraissent être les formes primitives, tandis que dague, unique forme généralisée, rappelle le kurde teakh (v. ci-dessus); la sourde initiale (dague = tague) a été

assimilée à la sonore suivante.

C'est à l'historien de la civilisation qu'il incombe de tracer l'itinéraire du mot dans son passage de l'Asie en Europe. Il suffit de remarquer que le centre de l'expansion européenne a été la France, comme le prouvent les variantes et les acceptions du mot, d'où il pénétra dans le Sud (Provence, Italie, Espagne), dans le Nord (Allemagne, Angleterre) et dans l'Est (Bohème, Hongrie) du continent (dans les deux derniers pays par l'intermédiaire de l'Italie).1

## Ecrouelles, scrofules.

Le terme ne paraît pas remonter au-delà du XIIIe siècle (J. de Meung, Testam., 1258: "les escroelles ou li maus saint Eloy") et sa dérivation du lat. serofellae, proposée par Ménage, présente une grosse difficulté phonétique. En ancien français, escroelle (Belon) désigne également la crevette des ruisseaux, dial. écronelle et agrouelle. Ce crustacé engendre, dit-on, des ulcères dans la bouche, si l'on l'avale ou si l'on boît de l'eau où il a séjourné (v. Littré). La même croyance se rattache, dans le Doubs, au Bournois grevelle, petite crevette: "Elle continue à vivre dans l'estomac de celui qui a le malheur de l'avaler et y grossit tellement qu'elle finit par causer la mort" (Roussey).

L'acception primitive du mot est "crevette", et celle de "scrofule" en est une induction: escroelle se rattache à l'anc. fr. croe, griffe, serre, les pattes de la crevette étant terminées par des pinces; de croe, on a tiré croelle, devenu escroelle, sous l'influence analogique d'escrevisse, à l'instar d'escrevette (Oudin) pour crevette (cf.

agrouette, synonyme dialectal de agrouelle).

C'est ainsi que la pie grièche porte, en ancien français, les noms de pie encrouelle (cf. ci-dessus agrouelle) et de pie engrouée (Cotgr.), c'est-à-dire pie pourvue de griffes. Le même rapport

¹ Diez et Schuchardt rattachent encore à dague l'anc. pr. dalh, dalha, faux (d'où fr. dail, daille), par l'intermédiaire d'un diminuis \*dagula ou \*dacula. Ce dernier, suivant Schuchardt, aurait été introduit dans le Sud de la France avec le sens de faucille et plus tard de faux. La chronologie et la géographie de dague s'opposent également à ce rapprochement.

existe entre le Norm. equerelle, écrelle, crevette, et le berrichon acrelle, pie grièche, entre le Montbél. grevelle, crevette, et le blai-

sois crevelle, pie grièche.

La forme du patois de l'Yonne enquervelles, écrouelles (à côté du Norm. équerelles, id.) remonte à encrouelle, crevette, parallèle à escroelle. Le pr. escrolo, crevette et écrouelle (d'où Piém. scrole, scrofules), est emprunté du français.1

## Esclanc (esclenc), gauche.

C'est l'épithète donnée, en ancien français, au bras ou à la main, d'où le fém. esclanche (esclenque). La notion "gauche" est généralement rendue en roman par une métaphore: la défectueuse (it. manca), la fanée (pr. penecho), la fatiguée (it. stanca, roum. stanga), la raide ou l'engourdie (esp. zoca, propr. souche, à l'instar de l'anc. pr. sanca, Venise sanca, it. zanca, gauche = Sic. cianca, souche), la revêche (Béarn rebec, esp. redruña), la vieille (pr. seneco), etc.

L'anc. fr. esclanc rentre dans le même ordre de locutions euphémiques: c'est le pr. esclança, éclopé, impotent, tiré de clanc (cranc), cancre, crabe, et boiteux, vieux, décrépit (d'après la marche oblique et les mouvements bizarres de ces crustacés). Le bras esclanc (ou esclenc, v. plus loin esp. enclenque), c'est le bras éclopé, et la main esclanche (esclenche), c'est la main boiteuse, décrépite? (= pr. seneco). De là, éclanche (XVIe siècle: esclanche), épaule de

mouton, primitivement épaule gauche d'animal.3

On rencontre, à côté d'esclanche, la forme primitive clanche, gauche, variante de cranche, faible, maladif (propr. cancre ou crabe, encore auj. Norm. cranche, cancre et maladif): aller cranche, marcher avec peine comme un impotent, c'est propr. marcher comme un cancre, c'est-à-dire boiter, répondant au pr. anc. et mod. cranc, boiteux; 4 de là, crancheus, arthritique, sciatique, 5 Messin craincher, traîner la jambe, rouchi crancu, mal bâti (d'un homme), et wallon cranchu, rabougri, tortu (d'un arbre). La viorne, à rameaux flexibles, que le patois de Montpellier désigne par redoria ("tortue"), s'appelle en picard cranquille, Saint-Pol cranquillure (crinquillure), Somme cranquegne (Rolland, Flore, I, 6).

Remarquons encore que le verbe moderne éclancher ou écran-

<sup>2</sup> Diez et Færster (Zeitschrift, I, 559, et VI, 113) dérivent esclenque du germ. slink, gauche (v. Körting et, ci-dessous, l'esp. enclenque).

\* Bartsch, Denkmäler, 305, 22: "Les mortz fazia ressuscitar e los cranx

corre e saltar".

<sup>1</sup> Les termes anc. fr. escroue, pièce de drap (Godefroy), et escroele, escrouelles de laine (1336), dérivent d'un verbe \*escrouer, carder la laine (c'està-dire la peigner, la gratter), tiré du même primitif croe, griffe.

<sup>3</sup> Dictionnaire Général s. v. éclanche: "Le mot paraît emprunté de l'allem. Schenkel, cuisse".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. pr. cambarot, crabe et douleur au poignet ou au coude, Norm. cranque, cancre et crampe, Pic. crampe, crabe, et crampin, boiteux, it. gran-

cher, effacer les faux plis d'une étoffe, est le même mot 1 que échancrer, entamer, c'est-à-dire ronger comme un chancre, cancre et cranche étant de simples variantes phonétiques qui désignent le mâle ou la femelle.

#### Escoufle, milan.

Ce mot de l'ancien français (XIIe s.: escufte) survit encore en Normandie (écoufle, busard) et dans la Mavenne (escouble, bondrée). Le patois de cette dernière région possède le verbe s'acoufler, s'accroupir, répondant à celui de l'Yonne s'coufler et s'accoublir, id., ce qui permet de voir, dans les variantes du mot, des noms tirés des verbes correspondants. L'écoufle, milan ou buse (les noms des deux catégories se confondent), c'est l'oiseau qui se tient accroupi sur la branche attendant que quelque proie passe à sa portée.2 La variante curelle (XIIe ou XIIIe siècle), auj. Namur chove, accuse un primitif cove, tiré de cover, anc. fr. et dial. pour couver (dans la Mayenne, s'acouver est synonyme de s'acoufler): l'oiseau qui couve les poules. C'est à ce dernier sens que se rapportent également le champenois chauche-poules, milan, et le wallon hête aux poulets, id.

Le sens secondaire d'écoufle, cerf volant, fait simplement allusion au vol rapide du milan dans les airs.

#### Frelaut, frelot, joyeux compagnon.

Ce terme, qu'on trouve dans Cotgrave et dans Oudin, possède, dans le patois berrichon, un sens qui est le primitif: frelaud (ferlaud), gourmand, frelotterie, friandise, à côté de frelu, voleur (cf. fripon), déjà dans Cotgrave. C'est ainsi que l'esp. galcfate, voleur, répond au rouergat galafatre, goinire, et galavario, escogriffe, au pr. galavard, gourmand. Le berrichon frelu (freluc) a, en outre, le sens de "galant", dans la locution parler frelu, c'est-à-dire avec affectation ou recherche, et ce sens est inhérent à son diminutif freluquet,3 qui passa en français au XVIIIe siècle. La même association d'idées - voleur et galant - est familière aux synonymes coquin et gueux.

# Gai, joyeux.

Les hypothèses qu'on a émises sur l'origine de ce mot sont loin d'être satisfaisantes. On l'a dérivé tantôt de l'aha. gahi, prompt (Muratori et Diez), tantôt d'un type latin gajus (Baist), au sens

<sup>1</sup> C'est à Horning (Zeitschrift, XXVI, 327) que revient le mérite d'avoir le premier rattaché écrancher au wallon cranche, crabe femelle.

<sup>2</sup> Dictionnaire Général, s. v. écoufle: "Mot d'origine celtique (cf. cornique

skoul, kymr. ysgyfwr)".

3 Littré voit, dans freluguet, un diminutif de freluche, petite houppe de soie, et celui qui porte des freluches. Quant à freluque, freluquet, petite monnaie (XVIe siècle), c'est le même mot que frelin, fertin, it. fertino (de l'allem. Vierling), avec changement de suffixe.

supposé de "nuptial, gai" (induit de Gajus, de la formule maritale romaine), etc.

Remarquons que l'anc. fr. gai, joyeux, et gai, geai, se rencontrent dans un même texte du XIIe siècle; que cette forme unique, au double sens, persiste jusqu'au XIVe siècle, que les formes gai et jai, au sens d'oiseau, alternent plus tard (anc. pr. gai, jai, geai) et finalement que la forme gay (guay), geai, se retrouve jusqu'au XVIe siècle.

On pourrait en induire que gai, joyeux, et gai, geai, sont un seul et même mot, que l'adjectif dérive du nom de l'oiseau, et non pas inversement (comme le supposait Diez). Le domaine du gai, geai, est, en effet, beaucoup plus étendu que celui de gai, joyeux, et le premier remonte à un passé plus reculé (peut-être à l'époque romane, à en juger d'après le roum. gaiță). A cette considération géographique et chronologique s'en ajoute une autre tirée de la nature de l'oiseau.

Le geai est pétulant, agile et dispos: c'est le bouffon des oiseaux de la forêt. "Le geai est vif, actif, toujours en mouvement; on le voit, lorsqu'il s'ébat, affecter les positions les plus singulières, imiter les voix les plus disparates".4

Le sens fondamental de "vivace" (comme le geai) ressort de ce passage d'Amyot (Pélop., 39): .... ceste poultre estoit vifve et guaye 5...."; et, dans la langue moderne, un cheval gai est celui qui a de la vivacité (pr. gai, agile, dispos). Appliqué aux couleurs, gai indique une nuance claire ou bariolée comme le plumage du geai (it. gajo, esp. gayo, gai et bigarré).

La graphie primitivement unique, gai ou jai (au sens de geai), suivant la région dialectale, s'est strictement différenciée, à partit du XVI<sup>c</sup> siècle, dans le sens moderne, par un besoin sémantique facile à comprendre.

Gai signifia donc d'abord "vif comme un geai", d'où dispos, joyeux (cf. gai comme un pinson), à l'instar de émerillonni, vif et gai comme un émerillon.

Je suis gay comme un papegay, Joyeux comme un esmerillon, Alaigre comme un papillon.

Poitou émerliauder, réjouir, être gai (= comme un merle).

<sup>1</sup> Raoul de Cambrai, v. 5038: "Donc ja n'arez a nul jor le cuer gai"; Id., v. 5031: "Le gai qui siet sur l'arbre".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Modus (dans Littré): ,...la pie, le juy".

<sup>3</sup> Ambr. Paré dit encore (dans Littré): "...quelque gai ou meschant corbeau..."

<sup>4</sup> Brehm, Les Oiseaux, tr. fr., vol. I, p. 317.

La graphie guay est ultérieure, comme le pr. guai, à côté de gai.
 Cf. l'anc. fr. "vert gai" (XIVe s.) avec l'it. "verde gajo".

<sup>7</sup> Rabel., IV, 65:

#### Galimatias, non-sens.

Le plus ancien exemple du mot se trouve dans Montaigne (Essais, I, 24): "J'ay veu chez moy un mien amy... contrefaire un jargon de galimatias, propos sans suitte". Cotgrave traduit jargon de galimatias par: "gibbrish, fustian language, pedlars french", et ces termes par: "bagois, barragouin, jargonnoys, patois". En un mot, il s'agit d'un langage inintelligible, d'une espèce particulière de jargon.

En béarnais, Galimatié est le nom d'un pays inconnu que l'imagination populaire a rapproché de la ville d'Arimathie de l'Evangile: "Josuè de Galimatié vengue" (Joseph vint d'Arimathie), dit une chanson populaire béarnaise (v. Mistral). En réalité, et comme le montrent les variantes (galimachié, gamachié et gabachié), il s'agit du pays des Gavots ou montagnards et, primitivement, des lépreux affectés de goitre (cf. gamoun, galamoun, goitre, d'où gamouná, galamouná, gamoutiá, grommeler, marmotter; v. ci-dessous gavacho). Un poème béarnais, remarque Mistral, sur l'origine des Cagots, prétend qu'ils sont venus:

> . . . . . . . de la Galimachié, Acò qu'es un recouenh per darrè la Turquie.

Le jargon de Galimatiá est donc le langage qu'on parlait dans le pays des Gavots (cf. gavacheja, parler mal une langue), et c'est au béarnais que Montaigne a emprunté le nom encore inconnu à Rabelais. Grâce aux Essais, dont les premiers livres parurent en 1580, le nom se répandit vite, et on le rencontre, une quinzaine d'années plus tard, dans la Satire Ménippée (I, 15): "L'on n'y entend que du galimatias". Pourtant, il n'était pas encore populaire au commencement du XVIIe siècle, ainsi que l'atteste d'Aubigné (éd. Réaume et Caussade, II, 362): "Madame..., vous prenez des mots que vous n'entendez pas pour des mots de cuisine... Vous appelez un galimaphrée pour un galimatias".

On a d'abord dit jargon de Galimatia et puis galimatias (pluriel devenu singulier) tout court, à l'instar du synonyme rabelaisien 1 langage lanternoys (III, 47; cf. ibid.: le pays de Lanternoys) et simplement Lanternoys (III, 47): "Seulement me desploit que ne parle bon Lanternoys. - Je, respondit Panurge, ... je l'entends

comme le maternel, il m'est usité comme le vulgaire ..

En définitif, galimatia est un terme gascon introduit par Montaigne et que la popularité de son œuvre généralisa dans la langue.2

1 Cf. du même: langage des antipodes (II, 9) et langage de mon pays

d' Utopie (ibid.).

Schuchardt (Baskisch und Romanisch, VIe Beiheft zur Zeitschrift für rom. Philologie, 1906, p. 37) rapproche galimatias du basque kalamatika, kal matrika, criaillerie en parlant, en y rapportant également le béarnais gala-manhe, galimatias (cf. pour ce dernier le provençal galamou, besoin de se plaindre, propr. goitre, gorge), et tout récemment (Zeitschrift, XXXI, 9) il voit, dans galimatias, un reflet de grammati(c)a.

#### Gauche (main).

C'est le terme qui a remplacé, à partir du XVe siècle (gaulche), l'ancien senestre. Littré s'était vainement efforcé d'identifier gauche avec ganche, de travers, ainsi que gauchir avec ganchir, guenchir, détourner, comme l'avait déjà fait Chevallet et Gachet. La phonétique et la chronologie montrent péremptoirement qu'il s'agit de deux mots d'origine différente (guenchir, XIIe siècle, du germ. wankjan, céder). Diez avait raison de voir dans gameie une métaphore, mais le germ. welk (fané, faible) qu'il propose, ne satisfait pas pleinement, gauche n'ayant jamais eu en français le sens de "faible». La métaphore doit être indigène et recéler le sens primitivement matériel du mot.

En parcourant son historique, on s'aperçoit que gauche avait, au XIVe siècle, une acception purement matérielle et technique. C'était un terme de vénerie appliqué au lièvre et signifiant marche, tour et détour. Voici le passage en question (Gace de la Bigne, Poés. des deduits, cité dans Lacurne):

Mais il [le lièvre] savoit si bien fuïr, En leur faisant gauches et tours, Qu'onc homme ne vit meilleur cours.

Et plus loin (Ibid.): "Et le lièvre fait gauges maintes".

Ce sens primordial "marche, foulée" nous renvoie à l'anc. fr. gaulchier, fouler les draps (Lyon gauchi, fouler la vendange dans la cuve), de l'aha. walchan, id. Le sens s'est généralisé en fouler aux pieds (le pr. gaucha a précisément ce sens) et marcher dans la boue (Berry gaucher, gauger, mettre les pieds dans la boue. pr. gaucha, patauger). De là, d'un côté, gauche (le lièere), foulée ou trace que la course du lièvre laisse dans la boue (cf. fouler, comme terme de vénerie, faire battre un terrain par le limier ou la meuter: et d'autre côté, (main) gauche, c'est la main foulée, blessée (cf. foulé foulé) ou faible, répondant à peu près au synonyme ancien français (main) esclanche, propr. l'éclopée.

# Godemare, gros ventre.

C'est le sens fondamental du mot au XVIe siècle, et il est encore vivace en provençal: goudoumar, guideumar, gros ventre (et malotru), dérivé de godo, i vieille truie qui n'est plus bonne qu'à engraisser, à l'instar de gouloumard, goinfre (de gouis, gueule), ou de pegoumar, emplâtre de poix (de pego, poix). Voici deux exemples empruntés aux écrivains contemporains.

Rabelais (II, 7): "Le gaudemarre des cinq ordres des mendiants" (cf. ibid.: "La bedondaine des présidents").

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Duchat (dans l'édition Variorum de Rabelais) définit godemare par ,ventre à poulaine des moines", en le dérivant de greçue, ventre, et de mare, major.

D'Aubigné (éd. Réaume et Caussade, II, 615): "Il y a un godemard espagnol qui se fait porter à la procession dans une chaire percée et va conchiant tout le mystere de ses fumées".

Du sens de gros ventre, godemare passa à celui d'épouvantail, mot de grimoire (cf. roum. bărdăoasă, épouvantail, propr. femme à

gros ventre).

Bouchet (Serées, éd. Roybet, V, 150): "Si queiqu'un dit godemare et face godemare, tous les autres qui sont à table se deportent de manger et de boire, jusqu'à ce que le godemar: soit levé, et estant osté, chacun est mis en liberté d'achever son repas".¹

De là, également, le sens de "cauchemar", peut-être sous l'influence analogique de la finale (Duez, Oudin et Borel : godemare

ou cochemar).

Ce dernier sens a induit en erreur Regis, le consciencieux traducteur de Rabelais, chez lequel le mot a un tout autre sens et une toute autre origine. Voici le passage en question [II, 12]:

"...en temps de godemarre²..., à la messe de minuyt..." (cf. II, 11: "...ladicte bonne femme disant ses gaudez et audi nos"). Il s'agit, comme l'expiique Le Duchat, d'une antienne commençant par Gaude Maria que les moines pouvaient entonner soit avant soit après le repas. Regis traduit le passage cité (vol. I, p. 213): ..zur Zeit der Gauchmär (= Alpdruck)", c'est-à-dire en confondant ce gaudemare, ou Gaude Maria. avec son homonyme godemare, cauchemar, sens inconnu à Rabelais.

# Hargneux, querelleur.

Attesté dès le XIVe siècle, à côté du verbe hargner (1426) et de hurgne, querelle (auj. Berry), avec les variantes anc. ft. hergne et hergneux (Poit. hergneu, chagrin), Lort. hareigneux. Norm. herigneux. Diez fait remonter hargner à l'anc. francique harmjen, insulter, moiester, tout en relevant l'anomalie de la forme normande (l'i de harigneux).

Les variantes dépourvues d'aspiration subsistent également dans les patois: Yonne aragner, taquiner, Morv. aragner, exciter (les bœufs), harceler, et airaignan, hargneux; Côte-d'Or airaignan et Montbél. airignou, hargneux (Rolland, III, 238); Bresse areigner, taquiner, et Poit. areugne, hargneux, pr. aragna, argna, ergna, agacer, quereller, chagriner, inquiéter, et aragneus (argnous, ergnous), hargneux, maussade.

Ces diverses formes nous conduisent à l'origine du mot. C'est une métaphore tirée de l'araignée, 3 dont le nom présente,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Cotgrave: "This Godemare was a king of Bourgogne, so redoubted by the French, that the only sound of his name astonished them and made them desist from that they were in hand with. The terror of his name turned into a feast..."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rabelais confond plaisamment godemare, gros ventre, et gaudemare, antienne (v. ci-dessus).

<sup>3</sup> Une opinion pareille se trouve indiquée dans Rolland Faune, III, 238).

en ancien français, un double aspect, suivant que la vovelle initiale est pure ou aspirée:

a) aragne (aui. Berry, pr. aragno, it. aragna et ragno, esp. araña), araigne (auj. Picardie) et iragne (auj. Genève. pr. iragne): Somme arigni et argni, erigni et ergni (d'après l'Atlas):

b) herigne (Palsgrave) et hyragne Noël du Fail), hyraigne (Contes d'Eutrapel); cf. le cas analogue de hirisson et de huppe.

L'araignée est méchante (cf. méchante comme une araignée) et querelleuse (Dauph. iragno, hargneux, propr. araignée), d'où son autre nom provençal targagno, c.-à-d. harcelleuse et combative, ses pattes étant terminées par deux griffes pectinées. De là également:

it. aragnare, se prendre aux cheveux, et ragnare, s'érailler (des étoffes) et s'obscurcir (du ciel), propr. être couvert comme d'une toile d'araignée, répondant au berrichon et poitevin hargne, ondée, bourrasque = araignée, et au pr. estaragno, nuage errant dans le ciel, propr. toile d'araignée; cf. port. ranho, morve, et ranhoso, morveux (= aranhoso, semblable à l'araignée);

esp. arañar, égratigner, répondant au lat. aranea, rogne (= araignée; cf. fr. grattelle, ce dernier encore vivace en roumain (rûe).

#### Jaser, babiller.

Primitivement en parlant du geai ou de la pie (cf. jaser comme une pie borgne', ensuite du perroquet, du merle et d'autres oiseaux (Marot: .corbeau 1 income : La Fontaine: .Les oisillons 2 se mirent à iaser". Par analogie, de l'enfant qui commence à parler (Buffon: "L'enfant qui iase et le vieillard qui radote" et, finalement, de l'homme qui parle à tort et à travers. Ronsard applique le même verbe aux eaux courantes: .Oyr gaser un ruisseau qui murmure".

L'anc. fr. a jazer (XII° siècle) et gaser, ce dernier répondant à l'anc. pr. gazar, qui est le primitif. Gazar dérive de gaz, geai (auj., dans l'Hérault et dans la Savoie, parallèie au vénitien gaza (d'où le toscan gassa), id., et il signifie acajoler, en parlant du geai et de la pie, oiseaux babillards par excellence;3 le sens du verbe s'est généralisé à l'instar de ses synonymes jacasser (de

Jacques, geai) et d'agacer ("criailler", de agace, pie).

Le même nom de l'oiseau a produit les verbes diminutifs gasalhar, gasilhar, gasoulhar, à l'instar de l'anc. fr. cataller, catiller, catouiller, chatouiller (tirés de cat, chat). Ces verbes provençaux sont représentés en anc. fr. par gaziller (XIIIe siècle) et en fr. mod. par gasouiller. Le dernier a parcouru exactement la même évolution sémantique que le primitif jaser, passant successivement du chant

<sup>1</sup> Ronsard (dans Littré): "Grenouelles qui jasez quand l'an se renouvelle". <sup>2</sup> Palsgrave: "je gariolle, je gasodie, je jargonne"; et Ambr. Parė dans Littré): "Les oyes de Sicile... par leur gasouillement". Cf. Piém. gasoié,

<sup>3</sup> Diez tire gaser du scandinave gassi, jars et caqueteur: Littré le dérive du celtique (breton geis, gazouillement).

léger des oiseaux au babillage de l'enfant 1 et au murmure des ruisseaux.

## Morgue, mine fière.

Le mot a été emprunté, au XVe siècle, du languedocien morga, museau. Il possède en français deux sens qui, au premier abord, paraissent incompatibles: air hautain et entrée des prisons. Examinons-les à tour de rôle:

#### a) Air de bravade.

Dans ce sens, morga, museau, répond exactement à son synonyme mourre, museau et air hautain: mourre fort, semme orgueilleuse, insolente; avé forço mourre, avoir beaucoup d'insolence, et faire mourre de, mépriser, dédaigner, ce dernier exprimant la même idée que morguer, braver, 2

#### b) Entrée, embouchure.

Le pr. morgo a, en outre, le sens de: entrée de la manche de certains filets, embouchure de la chausse du bregin (Mistral), sens passés en français, où le terme signifie encore: endroit à l'entrée d'une prison (où l'on tient ceux que l'on écroue) et endroit où l'on expose les cadavres des personnes inconnues. Ce sens est une application spéciale de la même notion primitive de museau, lequel, à l'instar du fr. houche, désigne ici analogiquement l'entrée ou l'ouverture d'un lieu, l'embouchure.<sup>3</sup>

Le synonyme correspondant morne (morgue des cadavres, d'abord dans Mercier) confirme cette explication. L'acception primordiale de morne est également museau (dans l'ancien argot: bouche), sens conservé par le dérivé mornifle, coup sur le museau. Le sens de "monticule" que morne 4 possède dans les colonies françaises de l'Amérique, résulte de celui de "museau", à l'instar du pr. mburre et de l'esp. morro qui signifient à la fois museau et monticule, c'est-à-dire mamelon en forme de mufle.

# Morpion, pou de pubis.

On y voit généralement un terme composé: pou qui mord (Ménage), ou qui mord les pions (Darmesteter). Le mot qu'on rencontre d'abord dans Rabelais, est inséparable de l'anc. fr. morpiaille, gourmandise (chez le même écrivain), et de marpaud, gourmand,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maillard, 1316 (dans Littré): "L'enfant aussi comme par leesse gazouille et rit". De là, Pic. gazouiller, bredouiller, et Plancher-les-Mines gazouillard, bègue.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Horning (Zeitschrift, XXI, 457, et XXVIII, 605) fait remonter morgue, air hautain, à un type morica, induit de mores, mœurs.

<sup>3</sup> Ménage explique le deuxième sens de morgue par: "le lieu où l'on reconnaît la morgue, le visage des morts".

<sup>4</sup> Le Dictionnaire Général voit, dans morne (mot créole des Antilles), une altération de l'esp. morro.

Abruzzes marpione, fripon (= gourmand), et signifie littéralement petit parasite, ce qui convient assez bien à cette espèce de pou. Quant à la forme, c'est une variante graphique pour morpillon (cf. anc. fr. formion, petite fourmi, et carpion, Rabel., II, 27), -illon étant un suffixe diminutif qui s'attache principalement aux noms d'animaux (cf. carpillon, corbillon, vermillon).

## Pétaud (Roi).

"Nom propre de fantaisie, dérivé plaisamment de piter", i nous dit le Distionnaire Général, en citant cette phrase de Cotgrave: "C'est la court du roy Petaud, où chascun est maistre". Cette cour anarchique, ou pétaudière, appartient en effet à un roi des plus minuscules, au troglodyte ou roitelet, appelé dans les patois roi pétaux, ou péteur, à l'instar du pr. petouso; Forez rei petaret, ou roi petit pet, de très petite taille.

C'est également à un conte populaire relatif au roitelet qu'il faut rapporter le passage connu de Rabelais (III, 6): "le roy Petault... nous envoya refraichir en nos maisons; il est encore

cherchant la sienne".

#### Salmis, sorte de ragoût.

"On est tenté d'y voir une contraction d'un type solgamicius, du latin saigama, choses confites dans la saumure" (Scheler). Tout historique manque, observe Littré; pourtant, le composé salmigondi, déjà cité par Rabelais (IV, 59: salmiguondin... aransor... calabre...), suppose l'existence du simple salmi. L'un et l'autre viennent, par l'intermédiaire du provençal (salmi, salmigoundin), du Nord de l'Italie, et spécialement du patois parmesan: salmi (= salame), manicaretto di selvaggine arrostito e poi condito con sale". Le salmis et le salmigondis désignent donc le même ragoût qu'on fait avec des pièces de gibier rôties à la broche et puis assaisonnées avec du sel et autres ingrédients propres à piquer le goût. Les graphies salmis et salmigondis reproduisent (à l'instar de galimatias, cité ci-dessus le pluriel de ces mots; quant à la finale de salmigondin (dans Rabelais et en provençal), elle a probablement une valeur diminutive.

# Soubelin, exquis.

Rabelais parlant "du grand chat Rodilardus", l'appelle (IV, 67): "un grant chat soubelm", terme que j'ai traduit par "zibeline". <sup>2</sup> M. Thomas (Romania, XXXV, 472) conteste cette interprétation, en me renvoyant à Cotgrave (qui traduit: "a great and migthy

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Livet. Lexique de Molière, s. v., sur les hypothèses relatives à l'origine du roi Pétaud, que le Dictionnaire de Trévoux traduit bravement par Curia regis Petavii.

<sup>2</sup> La Création mélaphorique, p. 41.

cat" et à l'ad, anc. fr. soubelin, subelin, sublin, dont il ne connaît

pas l'etymologie". Examinons les choses de plus près.

Cotgrave a simplement mal traduit, en oubliant ce qu'il avait dit dans la même page: "S. islin, as soubelin, whence marte", et à ce dernier mot: "Martes sebeilines, soubellines ou seubline, sable" (c'est-à-dire zibeline).

Voici maintenant les sens de l'adjectif homonyme:

- a) Exquis, rare (en parlant des choses): Rabelais parle d'une félicité soubeline" (III. 3) et d'une qualité soubeline" (III, 16); Brantôme, de "contes subelins", de "remedes d'amour sublins" et d'aexemples des plus sublins" (v. Godefroy); H. Estienne en donne cette définition (Conformité, ibid.): "Les autres dient gros latin, et au contraire du latin suòlin, celuy qui est le plus fin, comme aussi generalement on dit: il est sublin pour dire il est exquis",
- b) Magnifique, unique (en parlant des personnes): Brantôme, qui s'est souvent servi de cette épithète, appelle M. de Strozze "fin et subellin" et ailleurs il dit: "Charles Quint fraia le chemin à tous les suilins esprits de la terre"; de même, Montaigne (III, 590): "Quiconque a l'esprit sublin, que son parler soit sublin aussy".1

Le synonyme sublime s'impose tellement à l'esprit, que Cotgrave n'a pas craint de forger une forme sublim, à côté de subelin (s. v. sublime: sublime, sublim, sublim), et un dérivé soubeliné qu'il traduit par \_high, lofty . . ., or extolled . . . "

D'où vient cette épithète? Elle est simplement l'application figurée du nom de la zibeline. Voici les preuves.

La zibeline, surtout sa fourrure, figure déjà, sous la forme salelin, dans la Chanson de Roland (462: mantel sabelin; 515: pels salelines), plus tard, sous celle de sebelin (p. ex. Loherains, 515: mantel sebelin) et de soubelin, subelin, cette dernière courante au XVIe siècle (Saint-Gelais: martres subelines). Ces diverses formes sont des adjectiss tirés <sup>2</sup> du nom de ce petit félin: sable, saible, bas-lat. sabelum et sobolus, <sup>3</sup> celui-ci reflet direct du russe soboli, martre zibeline, point de départ de toute cette nomenclature.

Les adjectifs soubelin et subelin (sublin), à l'instar de sabelin ou sebelin, désignent donc en premier lieu la fourrure de la zibeline, d'un prix élevé et d'une rare beauté; 4 de là, les acceptions secondaires de fin et d'exquis, de rare et d'unique. Au XVIe siècle, ce travail métaphorique est déjà un fait accompli, et son point de

<sup>1</sup> Godefroy ajoute un troisième sens ("grand, fort"), en citant l'exemple de Cotgrave (chat soubelin) qui l'a induit en erreur (v. plus haut).

<sup>2</sup> Comme les formes bas-launes correspondantes: "sabelinae pelles, sabellinum indumentum, zebellina pellis, zobellina pellicula".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. le fragment tiré par Ducange de Michalo Lituanus, de *Moribus Moscovitarum*: "Etsi Mosci soli sobolis aliorumque ferrarum genere abundent, tamen vulgo sobolos pretiosos non ferunt".

Le Blanc, Trad. de Cardan, 1556 (dans Godefroy): "Les zabellines, autrement sabelles, sont les plus precieuses peaus pour leur beauté ou rareté".

départ échappe aux plus experts (v. ci-dessus les citations de H. Estienne et de Montaigne). Vidé de tout sens matériel, subelin, c'est-à-dire zibeline, devient alors l'équivalent de sublime, avec lequel l'identifie Cotgrave. Godefroy cite également des exemples de ce sens figuré appliqué aux formes parallèles sabelin 1 et sebelin ("des vins li schelins). L'acception primordiale est encore transparente dans ces vers de Philippe Mousket (Charlemagne y regrette la mort de Roland), v. 228:

> De tous cavaliers convenables Estiez vous ermines et sables, Vous estiez au bon Hector pers.

Soubelin, au sens généralisé de beau et de magnifique, vient ainsi s'ajouter aux nombreuses images que le français a tirées des noms des animaux.

## Triquenique, bagatelle.

Ce terme anc. fr.,2 défini par le Dictionnaire de Trévoux querelle sur la pointe d'une aiguille", est d'origine normande et il subsiste encore dans cette région, à côté de trique, même sens (cf. anc. fr. triquedondaine, babiole). Ce dernier est l'angl. trick, bagatelle, synonyme de nick, dont le composé nick-nack, babiole, répond au fr. niquenoque, sorte de jeu (Rabel., I, 22: à la niquenoque) et bagatelle (Ibid., II, 7: la nicquenocque des questeurs). Le wallon a triquenoter, s'arrêter à des vétilles.

Le normand triquenique a une forme analogue à piquenique, mentionné d'abord par Ménage: "faire un repas à piquenique, où chacun paye son écot". Le terme est également d'origine anglaise (comme l'a supposé avec raison Skeat): picnic, de pick, entamer quelque chose avec les dents, et knick, bagatelle (le piquenique s'appelait encore, en anglais, knicknack, babiole, vétille). Et à l'instar du wallon triquenoter, on a tiré de piquenique le verbe patois (Yonne)

piquenoter, manger sans faim et du bout des dents.

# 2. Provençal.

# Chifout, chenapan.

Ce terme niçois dérive du turc tchifout, surnom grossier et méprisant donné aux juis (forme corrompue de l'arabe yehoud, juif, et a été répandu au sud de la France par l'intermédiaire des Vénitiens et des Génois (cf. monferrin cifutt, garçon). C'est par la même voie que le turc hamal, portefaix, est devenu populaire, sous la forme camalo.3 jusque dans les Alpes-Maritimes. On est redevable aux matelots de l'expansion de ces termes.

1 Godefroy y voit une altération de soubelin.

3 Répondant au génois camallu, id., camalla, porter (v. Schuchardt,

Zeitschrift, XXIII, 334).

<sup>2</sup> On lit dans la Pantagruéline Prognostication, ch. 5: "medecins de triquenique"; Oudin: "des triqueniques, des sottises".

## Escauto, pelote de fil.

Le bas-lat. eschaota est la simple transcription du pr. eschauto, escauto, à côté de escaut,1 eschaut. Le mot signifie proprement écaille (escato, catal. escata) et, par extension, effilure, à l'instar de escamo, escaumo, écaille de poisson et effilure, d'où escamoussa, achever de filer le chanvre d'une quenouille, et escamoussoun, commencement d'un peloton; le catal. escamot signifie également pelote. En roumain, scamă signifie, de même, charpie, effilure, propr. écaille (lat. squama),

## Farfadet, lutin.

Ce terme, que Rabelais 2 emprunta du provençal, suppose un primitif farfat (à l'instar de muscadet, de muscat), qu'on retrouve dans farfatello, lutin, parallèle à farfanello, id. (farfaneja, paraître et disparaître comme un lutin). Ces termes désignent à la fois la lueur vacillante et l'apparition, le fantôme.

De même, l'it. dial. farfaro (Naples: "genio del male"; Sicile: farfaro, "furbo"), d'où farfarello, lutin, démon (transporté par Dante dans son Enfer), à côté de \*farfano (v. ci-dessus), d'où farfanicchio, 3 répondant au piémontais farfo ("baccellone"), propr. homme qui remue sans cesse. Le sens primitif se retrouve dans le sicilien farfaddiari, farfariddiari ("scintillare, luccicare").

La forme poitevine frère-fadet (= fairfadet), à côté de failfadet (Favre), est une interprétation 4 populaire (cf. Berr. fadet, esprit follet, de fade, fée).

La notion de mouvement continu et rapide est également exprimée par l'it. farfalla, papillon, qui est de la même famille remontant à un thème d'origine onomatopéique.

# Gavach, gavot, montagnard.

Le mot a deux sens différents, lesquels, tout en ayant la même origine, exigent une explication. Le premier sens, celui de "goinfre", se rapporte simplement à gavá, empiffrer, gavo, goinfrerie. Le deuxième: grossier, rustre (sobriquet des habitants des Alpes ou des Pyrénées) et ladre, se rattache à gava, jabot, et désigne le montagnard au gros jabot, le crétin affecté de goitre. C'est ainsi que gargamel ("gorge") signifie à la fois goinfre et crétin. Le sens de "montagnard" résulte donc de celui de "goitreux", les pays à goitre étant surtout alpestres.

Le pr. gavacho passa en français, au XVIe siècle, au sens de

<sup>1</sup> Thomas (Mélanges, 68) fait remonter escaut, pelote ou écheveau, à un

<sup>&</sup>quot;I nomas (Metanges, 06) tait remonter estaut, petote ou echeveau, a un "type (filum) \*excaptum, peut-être fil mis en peloton".

\* Pantagruel, III, 24: "Advenant la lumiere du clair soleil, disparent tous lutins, lamies, lemures, guaroux, farfadets et tenebrions".

\* Caix (Studi, 107) voit, dans farfanicchio, homme vain et léger, une forme dissimilée tirée de fanfano.

\* Cf. Zeitschrift, XVIII, 288 note.

"In he" (Rabel., III, 28: guavasche) et, sous sa forme béarnaise (gaiache), en espagnol, comme sobriquet des montagnards béarnais.

# Gimb(e)leto, pâtisserie.

Spécialement pâtisserie en forme d'anneau, d'où le fr. gimblette (Richelet: "les bonnes gimbelettes viennent du Languedoc"). Mistral, à l'instar de Caix, rapproche ce mot de l'it. ciambella, échaudé. L'in réalité, gimbleto répond à l'allem. Semnel, pain blanc, propr. farine de troment très fine (mha. semele = lat. simila), et dérive du représentant slave de ce dernier, le polonais semla. Le fr. baba, sotte de gâteau, vient d'une source analogue: le polonais baba.

#### Jana, cauchemar.

Parm les gloses latino-provençales du XIII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle que M. Thomas a dernièrement publiées dans la Romania (XXXIV, 201), se trouve celle-ci: ephialtes... jana. Le sens de cauchemar est ici identique à celui de sorcière, qui est censée être l'auteur du cauchemar; et le pr. estrego réunit ces deux acceptions. Le savant éditem a rapproché jana des termes correspondants romans au sens de sorcière ou de fée, tels que: sarde jana, Naples janara, anc. esp. 1919, etc.; et à l'instar de Guarnerio et de Menendez Pidal, il fait remonter jana à l'antique Diana.

Le sarde jana ou giana (cf. maias gianas, disgrazie! maledetto!) est inséparable de sa forme masculine gian, de la Haute-Italie: Milan gian, diable, sorciet, dass a gian ("darsi al diavolo, alle streghe = disperarsi"). Ce masculin jan est de la même nature que l'abruzzois janaru, loup-garou, c'est-à-dire sorcier, masculin refait san le napolitain janara, sorcière. Novati est disposé à admettre l'existence de jana "strega" en ancien italien (v. Romania, XXXV, 112); mais la question a encore besoin d'être traitée dans son ensemble,

Une tana, tée, se rencontre en ancien espagnol (XIIIe siècle), et elle survit encore dans les Asturies: vana, fée, nymphe des tontaines. Si celle-ci reflète le nom de l'antique deesse, elle a subi une singulière métamorphose dans les Algarves, où les femmes appelées jans on fas possèdent ce pouvoir: "Laissant la nuit dans la cendre du foyer un peu de lin et une galette, on la trouve le matin desséchée". Beaucoup de personnes prétendent que leurs aucctres possédaient des toiles filées par les fans. On dit en Algarve: Polée fam! ou Pole fanes! pour Pauvre diable!

Quoi qu'il en soit, les matériaux dont on dispose sont insuffisants pour mettre hors de doute cette hypothèse étymologique quant

INGHES. II, 170.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meuendez Pidal rapporte (Romania, XXVIII, 376) des "tradiciones d'Asturias en que se cuenta haber apresado à una xana armandole lazos, sobre un caballo y dejandoselo abandonado de noce para que ella lo caballgase".

<sup>8</sup> I leite de Vasconcellos, Trado, Nes, p. 301, et Th. Braga, O povo por-

à l'espagnol et au sarde. Mais, en ce qui concerne le provençal, elle se trouve fortement ébranlée en présence des faits suivants.

Jana est inséparable de l'anc. fr. gene (synonyme de estrie) et ce dernier ne peut pas remonter directement à Diana. Ses nombreux dérivés, anciens et modernes, excluent l'hypothèse d'un emprunt fait au provençal, où le terme est absolument isolé. Voici cette descendance de l'anc. fr. gene:

genaische et genoisse, sorcière (1541: Meuse), geneschier (1414)

et genaulchier, sorcier, auj. Lorr. genoche, id.;

genaut (Ménage: "devin", Borel: "faiseur d'horoscope"), auj. Lorr. genot et Meuse ginaud, sorcier (d'où enginauder, ensorceler);

genope, Poitou, loup garou, c'est-à-dire sorcier sous forme de

loup, à l'instar de l'abruzzois janaru, déjà mentionné.

Toutes ces formes remontent au primitif gene et il est superflu d'admettre (avec Ménage) un type genicialis pour genoche, ou (avec Horning) un type geniscus (de genius) pour genaische ou genoisse.

Ce qui complique encore le problème, c'est la coexistence de

formes parallèles à l'initiale gutturale, à savoir:

Guene, forme non attestée en anc. fr., mais rendue certaine

par le haut-breton guène, lutin, 1 et surtout par les dérivés:

guenaud, anc. fr., sorcier (mot conservé par l'argot), à côté de guenot (Oudin: "spirito familiare"), que Cotgrave note comme blaisois ("A shepheard's familiar, a spirit or hobgoblin, which preserves and defends from wolves and theaves the sheap of him he belongs to");

guenon, Lorr. et Guernesey, esprit follet.

Et finalement, l'existence de guana, fée, sorcière, dans l'ancienne poésie italienne. Dans une canzone attribuée au troubadour Ruggieri Pugliese, on lit:

Siri Dio, or mi consiglia, E donnami lo tuo conforto De l'omo ch' a forza mi piglia, E guana, lo veggio io morto! Di farmi dolo s'assotiglia.

L'éditeur y ajoute cette note: "Guana, voce dei trovatori non registrato nel vocabolario, vale sirena, incantatrice, strega".2

La langue des vieux poètes italiens est fortement influencée

<sup>2</sup> Fr. Trucchi, Poesie italiane inedite di dugento autori dall' origine

¹ Sous la forme d'une bête blanche (v. Sébillot, Traditions et Superstitions de la Haute-Bretagne, I, 158, et II, 85). L'auteur y ajoute cette curieuse remarque: "Guène, c'est probablement ce qu'on appelle ailleurs par corruption la Diane" (nom propre de semme, d'après le renseignement oral de M. Sébillot). W. A. Nitze voit, même dans cette Diane, l'antique Diana, et dans guène, une variante de cette dernière (v. Mod. Philology, III, nº 2: "A new source of the Yvain"). Je dois la connaissance de cette étude à l'obligeance de M. Bédier.

par le provençal et il est probable que c'est à cette langue que se rapporte également guana. En ancien provençal, gana, <sup>1</sup> engana, signifie "tromperie", du verbe engannar, tromper, mod. enganna et enjana, id. L'anc. it. guana remonterait ainsi à un pr. guana, gana, sorcière, parallèle à jana, id., propr. celle qui trompe (cf. fourbe, tromperie et trompeur).

Quant à l'origine des termes correspondants au Nord de la France, je ne suis pas en mesure de présenter pour le moment

aucune hypothèse qui vaille.

# Lampian, personne efflanquée.

Mistral rattache ce mot à lampe, éclair. C'est un dérivé de lampe, lampe, par allusion à sa transparence, à l'instar du pr. lanterne, personne très maigre (= comme une lanterne). L'italien rend la même notion par lanternule (..seco com' una lanterna") et Rabelais a dit dans le même sens lanterné (V, 7): "Pauvre et chetif baudet... tu es tout lanterné et ne mange icy que joncs, espines et durs chardons"), c'est-à-dire si maigre que le corps est transparent comme une lanterne.

#### Morgo, morve.

A côté de morco, mucosité, et de mourcho, lie d'huile, morgo, morve, représente une troisième variante phonétique du lat. amurca, marc d'huile, répondant d'une part à l'esp. morga, id., et d'autre part, à l'it. morca, id. Le savoyard morcavet, morve, se rapporte au pr. morco, et le poitevin morche, morve, est simplement le pr. mourcho.<sup>2</sup>

## 3. Italien.

# Babbalucco, nigaud.

On y voit généralement un composé de babbo, père, et alucco, hibou (Zambaldi). Le terme répond au synonyme mammalucco, que Zambaldi confond avec mammalucco, mameluk. L'un et l'autre sont d'origine dialectale et désignent proprement la limace: Sicile trabbaluccu et mammaluccu, limace. Celle-ci passe pour le type de la sottise (Pitrè, Biblioteca, III, 313: "La limace e tipo di stopidaggine, di che la qualificazione di mammaluccu di preula... per significare sciocco, baggeo"). Le niçois barbalucco, sot, est emprunté de l'italien.

# Bronsa, ivresse.

Ce mot du patois piémontais est un dérivé de brons, ivre, propr. bronze, par allusion à son brillant, à l'instar de l'it. brille,

<sup>9</sup> Horning (Zeitschrift, XXI, 457) fait remonter le poitevin morche à un type lat. morbica.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Guir. de Cabreira (ap. Bartsch, Denkmäler, 90, 10): "De Florisen non sabs nien ni de las ganas de Milon".

propr. scintillant (cf. esp. chispa. étincelle et ivresse), et du fr. pop. allumé, c.-à-d. enflammé par la boisson. En provençal, brounca

("bronzer") signifie également griser, enivrer.

Il est curieux, à propos de bronsa, de reproduire le passage suivant du Glosario etimologico primonesse de Dal Pozzo (s. v. sumia):
...Gianduja da bravo viticuitore ha nel suo dialetto adottate tutte le varianti della voce ciouca; dal tedesco sümmer (il quarto del maller o moggio) ha fatto súmia, dallo slavo simmii ha fatto simia, dal lat. etrosus ha fatto brounsa e dal francese pointe ha fatto piota".

Parmi ces synonymes, siornia dérive du latin, sumia et pista sont des métaphores tirées des noms du singe (= it. hertuera) et de la dinde, sens de pista (cf. Piémont sinais, dindon et grisé), à l'instar de ciucia, propr. chouette (Tr. prenier la ciucia, se griser,

répond au pr. prene la machoto, id.).

#### Farabutto, filou.

Schuchardt en a longuement traité dans cette revue même (XXV, 132 et suiv.) et j'y renvoie pour tout ce qui concerne les sens du mot énumérés d'après Cherubini, par ex. "truffattore" (Florence, Brescia, Bologne), "assassino" (Venise, etc. L'étymologie habituelle de l'esp. faraute (anc.: héraut, interprète; auj.: messager secret, factotum), déjà indiquée par Caix, ne satisfait ni pour les formes ni pour les sens du mot.

Faraire. est originaire du Midi de l'Italie: Abruzzes frabeute. Naples frabutto, frabetto ("imbroglione, sicolante"); et son sens primordial est "voieur", attendu que son dérivé frabuttazione (dans la transcription bas-latine frabutationes), au sens de détournement ou de vol, se rencontre déjà dans un document cité par Schu-

chardt) de 1340.

L'anc. fr. et les patois du centre de la France offrent des exemples parallèles: anc. fr. forbeler, tromper, et forbeleur, trompeur; Morv. feurbeller, voler par gourmandise, et feurbaud, voleur, à côté du berrichon ferhaud (frebaud), gourmand. Ce dernier possède, en outre, ferbiller, lécher (Yonne: fourbir, frotter; Poitou:

nettoyer, torcher), à côté de forbir (frobir), fourbir.

Le dernier verbe, d'origine germanique, est le point de départ de toute cette série. De forbire, nettoyer, frotter, on a tiré d'une part, furbo, voleur (cf. furbesco), propr. ceiui qui nettoie ("nettoyer", au sens de "voler", est une expression populaire courante), et d'autre part, forbottare ("dar busse, ingiuriare"), répondant au français argotique torcher, frapper, battre; de là, un subst. forbotto ("colpo"), différent de l'anc. lombard forboto ("borbottio", Archivio, XII, 404; Abruzzes frabbuttja, grommeler, marmotter, ce dernier variante de borbotto (induit de borbottare, gromineler).

Fraiutto (farabutto) ou fraiutto est donc une prononciation dialectale pour foriotto, de même que le fr. dialectal feuriaud

(ferbaud) est pour \*forbaud (anc. fr. forbeteur), dérivant l'un et l'autre de forbir. Le sens de "fourbir" a produit tour à tour celui de "dérober" (= nettoyer), de "lécher" (= frotter) et de "frapper" (= torcher).

#### Farinello, coquin.

Le mot appartient à la Haute-Italie, et spécialement au patois piémontais (farinel, "lesto fante"), d'où il pénétra dans la langue littéraire. Le sens primitif est marc ou résidu des graines huileuses (sens de farinel, dans le Gard, suivant l'Atlas linguistique); de là, le sens défavorable (pr. farinel, sot), à l'instar du pr. pastel, marc ou tourteau de noix, et lourdaud.

Une évolution analogue nous présente le pr. pagnoto: marc de noix, et poltron, lâche (Genève pagnot, nigaud). C'est du provençal que dérive le fr. pagnote, lâche (gucux, dans Cotgrave), à côté du Norm. pagnan, rustre, et du Pas-de-Cal. pagnouf, id. La forme parallèle pignou (marc, dans l'Ardèche) est devenue, dans le langage populaire, pignouf (cf. ci-dessus pagnouf), aux acceptions multiples et toutes délavorables: grossier, avare, apprenti cordonnier.

Le fr. pagnote n'a rien à faire avec l'ît. pagnotta, petit pain, l qui ignore toute évolution métaphorique, ni avec le piémontais, où le mot a simplement le sens de "potage".2

## Luchina, blague.

Ce terme modenais répond au bolognais lucheina ("baia, fandonia") et doit être rapproché du sicilien lucchiari ("burlare, canzonare") et de l'it. alloccheria, tours ridicules du hibou.<sup>3</sup> Mon travail sur les strigiens <sup>4</sup> contient de nombreux exemples qui confirment ce rapprochement.

# Mavi, bleu azur.

Rigutini et Bulle se demandent si le mot n'est pas en rapport avec le lat. malva, mauve. C'est un emprunt fait au turc (cf. turchino): mavi, bleu d'azur. La nomenclature des diverses nuances de cette couleur vient toute entière de l'Orient: azzurro et iitio, de la Perse (cf. color persicchino). gioggiolino, zuzzulino (d'où fr. gingeriim, auj. zinzolin), de l'Arabie.

Dictionnaire Général s. v.: "Pagnote, emprunté de l'it. pagnotta, propr. "petit pain", nom donné par dérision à des soldats d'occasion qui se louaient pour un pain". V. dans Ménage une opinion à peu près pareille.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. un texte du XVIe siècle (dans Lacurne): "En 1542, dans le Piémont, les Espagnols appeloient les soldats français pagnottes". Le terme a ici le sens figuré du fr. panade.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diez dérive luchina de l'aha. lugina, mensonge, et Brückner (Charakteristik des germanischen Elements im Italianischen, p. 20) soutient la même étymologie.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Création métaphorique, p. 109.

#### 4. Roumain.

#### Paparudă, épouvantail.

Cette variante est usitée en Valachie, tandis que les Moldaves disent papalugă. C'est sous cette dernière forme qu'elle figure dans la Descriptio Moldaviae du Prince Cantémir (vers 1716), p. 142, de l'édition de l'Académie roumaine: "Æstate cum segetibus ex ariditate imminere videtur periculum, villici Moldavorum puellam, quæ decimum ætatis annum nondum expleverit, indusio ex arborum aliarumque herbarum foliis contexto vestiunt. Sequuntur eam omnes reliquæ ejusdem ætatis puellæ puerique, canticisque et saltibus totam viciniam peragrant, quibus, quo quo versus venerint, vetulæ frigidam capiti infundere solent. Carmen hujus fere est sententiæ: "Papalugo, ascende cælos, aperi portas, demitte pluvias, ut crescat frumentum, triticum, milium, etc."

L'usage est encore vivace et le jour des paparude tombe le troisième jeudi après Pâques. Masquée avec des feuilles d'arbre et d'autres herbes, la bohémienne (c'est elle qui représente aujour-d'hui la jeune fille) a tout à fait l'air d'un fantôme, d'où le sens du mot: bête noire, épouvantail (p. ex. dans le Thâtre d'Alexan-

dri, p. 1233: "Papalugă sînt ca s'o spariŭ?").

Un usage analogue existe en Serbie où la jeune fille s'appelle dodola (cf. dada, petite mère) et porporuša (= averse; cf. roum.  $p\breve{a}rp\breve{a}r\ddot{a}$ , ondée), d'où le nom grec moderne  $\pi\epsilon\rho\pi\epsilon\rhoov\~{\nu}\alpha$ . Mais tout cela ne nous apprend rien sur l'origine du mot.

D'où vient paparudă? Cihac (II, 251) rapproche ce nom de pepele, personnage comique des contes populaires, et voit dans tous les deux une espèce de cendrillon, d'origine slave: pepelü, popelü,

cendre.

Le point de départ est l'acception d'épouvantail et l'origine du mot, sous son double aspect, — papalugă et paparulă, — doit être cherchée dans le verbe enfantin păpare, manger goulûment, d'où bête noire, croquemitaine. Le sens primitif est encore trans-

parent dans păpăludă, engoulevent, esp. papa vientos.

Comme nom d'origine enfantine, papalugă ou paparuiă trouve partout des pendants: en provençal, papalaudo, paparaugno, fantôme, bête noire (à côté de paparudo, mouron des oiseaux); Abbruzzes paparozze (papó, papozze), épouvantail, Calabre papparulu ("spauracchio"), et esp. paparasolla, croquemitaine. On peut en rapprocher l'allem. Popanz, Popel, au même sens (qu'on dérive habituellement du tchèque bobak, id.), terme également d'origine enfantine.

# 5. Espagnol.

# Alabar, louer.

La dérivation du latin *allaudare* qu'avait proposée Diez, est phonétiquement inadmissible. Le mot paraît être d'origine dialectale, dérivant d'une forme *labar*, parallèle à *lavar*, laver (l'a prosthé-

tique étant familier à l'hispano-portugais), à l'instar du languedo-

cien laba, pr. lava, id.

Sous le rapport du sens, alabar répond au pr. labagna, lavagna, flatter, propr. laver; l'esp. lavar la cara ("laver le visage") a également le sens de flatter, d'où lavacaras, flatteur. De flatter à louer, il n'y a qu'un pas et souvent moins: cf. anc. fr. los, louange, et losenge, flatterie, losengier, flatter.

## Escamotar, escamoter.

C'est un diminutif d'escamar, écailler, et il signifie primitivement dépouiller un poisson de ses écailles. L'élargissement du sens se fit de bonne heure, ainsi que le prouvent les termes correspondants en dehors de l'espagnol: pr. escamoutá, faire tomber la partie brûlée d'une bûche (propr. l'écailler) et égrener des gerbes avec un bâton; Piém. scamoté, élaguer un arbre, c.-à-d. le dépouiller de toutes ses branches. Ce dernier sens est rendu en espagnol par escamondar 1 et escamujar, 2 qui répondent à l'it. scamozzare 3 et à l'abruzzois seamullá, élaguer, tous dérivés remontant à la notion primitive écailler, comme le prouve le pr. escauma, qui signifie à la fois écailler un poisson et élaguer un arbre.

L'acception primitivement matérielle de escamolar est encore transparente dans son sens proprement dit: faire disparaître, en parlant des joueurs de gobelets qui faisaient passer un gobelet ou une balle de liège comme invisible (v. Oudin), d'où escamote, nom de l'objet dont se servait le prestidigitateur. C'est avec ce sens que escamolar pénétra en France au XVIe siècle. Le pr. escoutilha

signifie à la fois écosser et faire disparaître, escamoter.

De là, dérober subtilement et par suite tromper quelqu'un, sens que possède également le port. escamar, écailler et duper, à l'instar du pr. escata, id. Les verbes allemands abschuppen, beschuppen, signifient de même: écailler et duper.

# Esclenque, maladif.

Le terme manquant au portugais et se trouvant par contre en catalan (enclench, enclenque), fait supposer une origine provençale: clenc, maladif, chétif, et aclenca, dépéri, vieilli. Clenc est une simple variante de clanc (à l'instar de benc < banc, escrenca < escranca, renc < ranc), qui signifie à la fois crabe et impotent, vieux, décrépit, à côté de clanco, crabe femelle et femme infirme. L'aspect

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parodi (Romania, XVI, 61) tire escamondar d'un type \*ex-capum-mutare, émonder la partie supérieure.

Menéndez Pidal (Gramatica historica, 1904, p. 83) dérive escamujar du latin escam mutitare (en espagnol yesca signifie mèche, amadou, rebut des arbres).
3 Zambaldi explique scamozzare par ex-capo-mozzare (,, troncare alcuna cosa dalla parte di sopra ").

<sup>4</sup> Diez se demandait déjà si escamotar ne remontait pas à squama, au sens d'écailler.

désagréable de ce crustacé et son allure chancelante ont fourni au provençal la notion d'éclopé, d'impotent. De là, d'un côté, l'anc. fr. clanche et esclanche, main gauche, à côté de cranche, goutteux (v. plus haut); et d'autre côté, le catal. enclench, enclenque, maladif, l'esp. enclenque, id. 1

## Garabato, crochet.

A côté de garabo qui est le primitif et qui n'est que l'anc. esp. carabo, crabe, à l'instar de l'it. ganghero, granchio, crabe et crochet, les pattes de ce crustacé étant terminées par des griffes ou pinces. C'est pour une raison analogue que le catalan a tiré la même image du nom de l'escargot: escarabat, crochet.

LAZARE SAINÉAN.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diez tire l'esp. enclenque du lat. clinicus, qui garde le lit, et Baist (v. Körting), du synonyme bas-lat. encleticus; Foerster identifie le mot espagnol avec l'anc. fr. esclenche, en dérivant l'un et l'autre du germanique (v. plus haut).

## Rumänische Etymologien.

Die rumänische Lexikographie und Etymologie (dakorumänischer

Dialekt) hat seit Cihac nur wenige Fortschritte gemacht.

Was die Sammlung des lexikalischen Materials betrifft, so hat man nur kleine Wörterlisten veröffentlicht, die in Convorbiri literare XX, 1004, XXVI, 449, XXXI, 824; und weiter von Frîncu şi Candrea, Rolacismul la Most si Istrient, Bucuresti, 1886; Frîncu și Candrea, Moții, București, 1888; Leon, Istoriea naturală medicală a poporului romîn, in Analele Academiei Romîne, ser. II, tom. XXV, 172; Pantu, Plantele cunoscute de poporul romîn, București, 1906; Rădulescu-Codin, O seamă de cuvinte din Muscel, Cîmpulung, 1901; Revista critică-literară, director Ar. Densușianu, III, 84, 119, 153, IV, 33, 85, 141, 290, 336; Rudow, Neue Belege zu rumänischen Wörtern nichttürkischer Herkunft, in Zeitschrift für rom. Philologie XXII, 217; Săghinescu, Scrutare dicționarului de Lazăr Şăineanu, Jași, 1898; Săghinescu, Vocabular romînesc, Jași, 1901; Sima, Materialuri de limbă, in Revista Tocilescu II, 183; Şezătoarea, Revistă pentru literatură și tradițiuni populare, Fălticeni, 1892 sqq.; Viciu, Glosar de cuvinte dialectale, Blaj, 1899; Viciu, Glosar de cuvinte dialectale [2. verbesserte und vermehrte Ausgabe], in Analele Academiei Romîne, ser. II, tom. XXIX, 50; Weigand's Jahresberichte des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig veröffentlicht wurden. Sonst sind nur noch zu nennen: L. Săineanu, Dicționar universal al limbit romîne, Craĭova, s. anno [1896] und Fr. Damé, Nouveau dictionnaire roumainfrançais, Bucarest, 1893-1895, mit einem Nachtrag, Incercare de terminologie poporană romînă, București, 1898, das erste, eine nicht völlig gelungene Arbeit, das zweite, ein relativ, an Wortern und Bedeutungen reiches Werk, aber doch arm in Beziehung auf das was wirklich der Thesaurus des Rumänischen sein soll, und dazu unsystematisch und nicht fehlerfrei. Einige Beispiele mögen dies beweisen. Damé: "Clada (a). v. appeler. 'El cladă moartea' (V. Alexandri), il appelle la mort." Es gibt aber kein Zeitwort a clada im Rumänischen, und die Stelle in Alexandri Poezii, vol. II, Bucuresti, 1897, pag. 228 lautet: 'Leahul, cladă moartă, greu cade pe pămînt', d. h. 'Der Pole, eine todte Masse, sinkt schwer zu Boden'. -Damé: "Clāpîng. adj., Moldova et Bucureşti, qui a les oreilles pendantes. 'Avea niște urechi clăpînge' (J. Creangă), il avait les oreilles pendantes." In der Tat existiert ein Wort claping nicht, sondern

das bekannte clăpăug, und die Stelle in Creangă, Povești, Jași, 1890, pag. 239 lautet: 'Omul acela avea niște urechi clăpăuge'. Und so manches andere.

Was die etymologische Untersuchung des lexikalischen Materials angeht, so haben wir zu verzeichnen: 1. als isolierte Notizen, einige in Zeitschrift für romanische Philologie, Indogermanische Forschungen, Romania, Convorbiri literare, Arhiva Jasi von verschiedenen (G. Meyer, Candrea Hecht, Sextil Puscariu, O. Densusianu, G. Pascu, etc.) veröffentlichte Etymologien, welche zusammengenommen sich auf Weniges reduzieren. 2. als systematische auf gewisse Gebiete gerichtete Arbeiten: Borcia, Deutsche Sprachelemente im Rumänischen, in X. Jahresbericht; Mîndrescu, Elemente unguresti în limba romînă, Bucuresti, 1802: Mîndrescu, Influența culturii germane asupra noastră, Jasi, 1904; Murnu, Studžu asupra elementului grec antefanariot în limba romînă, București, 1894; Sextil Pușcariu, Elymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, I. Lateinisches Element, Heidelberg, 1905; die fleissigen aber ungenauen Erörterungen Rudow's über die türkischen Elemente, Neue Belege zu fürkischen Lehnwörtern im Rumänischen, in Zeitschrift für rom. Philologie XVII, 368, XVIII, 74, XIX, 383; die wichtigen L. Săineanu's: Elementele turcești în limba romînă, in Revista Tocilescu IV, V, und Influența orientală asupra limbii și culturii romîne, București, 1900. 3. als systematische auf das ganze Gebiet gerichtete Arbeiten: Hasdeu, Etymologicum magnum Romaniae, Bucureşti, 1886-1893, 3 Bände: A-Bărbat; Tiktin, Rumänischdeutsches Wörterbuch, Bucuresti, 1895-1903, 1. Band A-C.

Von den sub 2 und 3 verzeichneten Studien und Schriften haben vier, diejenigen von Säineanu, Hasdeu, Tiktin, Puşcariu, den

Anspruch ziemlich vollkommen zu sein.

Von Săineanu's Elementele turcești und Influența orientală kann man behaupten, dass sie wirklich die Wissenschaft förderten, wenn es auch, wie es sich hoffentlich aus den folgenden Studien ergeben wird, viele und wichtige rumänische Wörter gibt, deren bestimmt

türkische Herkunft S. entging.

Hasdeu's Werk, selbst wenn es fertig wäre, böte den großen Fehler, daß der Autor nur einem Teile des Wortschatzes Zutritt in sein Magnum Etymologicum gewährte, indem er den andern Teil, den größten, verbannte und, natürlich, bei dieser Auswahl sehr kapriziös und willkürlich verfuhr. Aber außerdem ist dieses Werk auch nur der Anfang eines rumänischen Wörterbuchs.

Tiktin's Buch ist ebenfalls noch unvollendet, indem es nur ein Viertel des Wörterbuchs enthält und dazu viel weniger reich an Wörtern und Bedeutungsangaben ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Anderseits ist die Behutsamkeit des Verfassers bei der Angabe der Etymologien so groß, daß er sich nur selten erkühnt eine neue Etymologie anzugeben.

Die letzte von den vier Arbeiten, die Sextil Puşcarĭu's, zeigt sich verbesserungsfähig, nicht nur in den Mängeln, welcher man in Folge meiner vorliegenden etymologischen Studien gewahr werden wird, sondern auch dadurch, dass das Neue, wodurch Cihac's Material bereichert wird, in Puşcarĭu's Buche recht spärlich ist. Hier die Liste der Wörter, deren lateinisches Etymon in Puscariu's Wörterbuche als von ihm gefunden erscheint, weil er keinen andern Autor dafür nennt: acat, acolo, adapost, adinc, amenint, amin, anin, arunc, aus, baer, bajocură, bec, bulz, bute, căciulă, caer, cam, caună, caut, căpistere, cărit, cățue, ceață, ciumă, cîte, coacină, cruf, culă, cumpăt, cur, curat, curtu, cust, dafin, dapăr, dărîm, depărtez, deretic, descurc, desfătez, despic, destept, dezmierd, dururos, fache, fărîmă, fuior, fulg, funigei, ie - ilia, ie - linea, înpiînt, înpresur, îndrea, întunec, înviorez, învit, ineapăn, junincă, junice, lămură, leagăn, lis, lucoare, matur, mămăruță, margea, masaiu, masarita, mestec, met, mezin, micura, minciuna, misina, minz, mneru, mucoare, mulzare, nămae, năsut, nelutatec, niner, păcuină, păioară, păraț, părîngă, partal, piulesc, pleoapă, premiez, puchios, pup, puță, rapăc, rașchiu, răspaț, retez, rîlă (rînă), rîncaciu, sap, sarbăd, său, scălîmbez, scoare, scol, screm, spaimă, spariu, sterp, stilpar, stric, sul suoară, suflec, sugel, sugrum, sugus, sul, sumut, tău, tindeche, tînd, tirțiu, tramă, tușinez, urc, urdoare, urez, ușor, văr, vătuiu, vită, zbeau, zgiriŭ, zgrăbunță. Bei 61 von diesen 135 Wörtern wurden die Etyma, so wie sie von P. angegeben werden, von andern, wohlbekannten Schriftsteilern, welche P. immer vor Augen hatte, schon lange vorher gegeben. Ich weise hin auf acolo Tiktin Zeitschr. XI, 60; amenint Tiktin Zeitschr. X, 247, XII, 453; bute Miklosich Beitr. Vok. III, 5; capistere Laurian dict.; caut Miklosich Beitr. Vok. I, 33; ceață Laurian dict.; ciumă Laurian glos.; crut Buda; cur Miklosich Beitr. Vok. II, 64; cust Tiktin Zeitschrift XI, 78; dapar Miklosich Beitr. Vok. II, 24; darim Tiktin Zeitschrift XII, 234; desiept Laurian dict.; înplint Laurian dict.; inpresur Cipariu gr. I, 140; îndrea Miklosich Beitr. Vok. I, 20; invi! Buda; ineapăn Laurian glos.; junineă Miklosich Beitr. Cons. II, 75; junice Cuvinte din bătrîni I, 286; lucoare Cipariu gr. I, 210; măsatit Laurian dict.; măsăriță Buda; mestec Miklosich Beitr. Vok. II, 4; micură Laurian dict.; mucoare Laurian dict.; năsut Laurian dict.; puță Laurian dict.; sap Laurian dict.; spaimă Miklosich Beitr. Vok. II. 30; sterp Buda; sugrum Laurian dict.; sugus Laurian dict.; sul Laurian dict.; tindeche Laurian glos.; tramă Buda; urc Laurian dict.; var Miklosich Beitr. Vok. II, 30; sheau Buda; — und 22, acaf (schon Miklosich Beitr. Cons. II, 21), adapost, amin, arune (schon Laurian dict.), aus (schon Laurian glos.), cam (schon Miklosich Beitr. Lgr. 20), deretic, dezmierd, despic, ie-ilia (schon Cipariu gr. I, 99), ie-linea (schon Cipariu gr. I, 99), minciună (schon Miklosich Beitr. Vok. III, 9), raspicat, rila (rînă), sarbad (schon Miklosich Vok. II, 10), săŭ — \*seŭ, stric, subsuoară, tăŭ — \*teŭ, urez, ușor ischon Miklosich Beitr. Cons. I, 50), cută Philippide Principii de istoriea limbii. Mich führt P. nur einmal an, anlässlich einer Etymologie, die er nicht billigt, sub rădic: "Philippide's eradico . . . hätte arăzic ergeben." Bei den 22 Etymologien aber, die er billigt, tut er meiner keine Erwähnung. Folglich bleiben, als von P. ausfindig gemachte (natürlich nur unter Vorbehalt der nachträglichen Prüfung) 74 Etyma.

Das ist wohl nicht ganz genügend, um den Anspruch des Verfassers zu rechtfertigen, Vorwort VII: "Aus dem Drange Cihac's Wörterbuch durch ein neues auf der Höhe der heutigen Wissenschaft stehendes zu ersetzen ist mein Buch hervorgegangen." Dazu kommt in Betracht, dass auch in anderen Beziehungen Puscarĭu's Büchlein reiche Mängel aufweist. So ist zuerst die Anführung der Quellen nicht genau, denn, z. B., unter den 74 Wörtern, deren Etyma, als erstmalig von ihm aufgestellt in Anspruch genommen werden, wurden nur die folgenden 19 wirklich zum ersten Male von P. aufgezeichnet: bec, cărit, coacina, curtu, dururos, funigei, lis, met, mneru, mulzare, mut, nămae, nelutatec, păraț, partal, piulesc, premiez, scoare, tușinez, und doch führt er auch nicht für alle diese 10 Wörter, gleichsam den Kern seines Werkes, die Quellen an und lässt căril, piulesc, premiez ohne Belege. Dann, zu Gunsten einer Etymologie erlaubt sich P. wohl auch die Form eines Wortes zu verändern. Eine Stelle in Psaltirea scheuană 446 (ps. 136, 6) lautet: "Se leapéscă-se limba mè de panátul mieu" (κολληθείη ή γλώσσα μου τῷ λάρυγγί μου, adhaereat lingua mea faucibus meis). Um pănat von palatium ableiten zu können hat P. pănaț in păraț verwandelt ohne den Leser davon zu benachrichtigen. Hätte er wenigstens bekannt gemacht, dass im Text pănat stehe, das er als einen Fehler statt părat betrachtete, so wäre das Verfahren weniger bedenklich gewesen, weil der gewarnte Leser anderer Meinung hätte sein können; aber so glaubt der Leser, dass das Wort wirklich parat lautete und kann nicht eine vom Verfasser selbst herrührende Form als solche erkennen. Damit hat es folgende Bewandtnis. Das Wort lautet pănaț. Von einem Schreibsehler kann nicht die Rede sein, zumal wenn man beachtet mit welcher Sorgfalt die alten rumänischen Handschriften geschrieben wurden. Selbst bei größerer Nachlässigkeit der alten Schreiber — als man sie dem Schreiber der scheianischen Handschrift, einem der sorgfältigsten, zutrauen darf - könnte man eher andere Arten von Schreibfehlern annehmen, als einer Verwechselung zweier so verschiedenformigen Buchstaben, wie es N und p sind. Also lautete das Wort sicher panat und hatte die Bedeutung der jetzigen gîtiță, gîtlej, înghițitoare, lápvys, fauces. Palatium, gesetzt dass der Sinn passt, hätte dem rumänischen Lautwandel gemäss \*parat ergeben müssen, und parat hätte auf dem Gebiete, wo der scheianische Psalter erschien, sich nie, in Folge eines nachträglichen Lautwandels, in panat verwandeln können, da auf diesem Gebiete der Rhotacismus (n < r) herrschte. Im Rumänischen ist der Wandel eines intervokalischen primären r in n nicht ohne Beispiel (cf. fănină, cunună, minune, sănin, suspinare farina, corona, mir-, serenus, suspirare), und nötigenfalls könnte man auch die Möglichkeit eines sekundären r < n annehmen (cf. Anin). Aber dies anzunehmen für einen Dialekt, der regelmässig n < r bietet, wäre absurd. Folglich ist pănat nicht palatium, es muss etwas anderes darstellen. Es ist dazu zu bemerken, dass der Schildknorpel, der bemerkbare Teil de Kehlkopfs, die Form

einer Geschwulst hat, wovon die Benennungen Kehlkopf, Adamsapfel, noeud de la gorge. Lat. panus hatte unter anderen Bedeutungen auch diejenige von Geschwulst. Eine Ableitung durch -acius, ein Vergrößerung und Ähnlichkeit bedeutendes Suffix, \*panacius ist daher wahrscheinlich das Etymon des rum. pănaț. — Und wie P. hier zu Gunsten einer Etymologie die Form eines Wortes verändert, so verändert er aus demselben Grunde den Sinn eines Wortes in anderem Falle. So könnte rum. mezin vom Standpunkte der Laute aus vom lat. medianus abgeleitet werden, wenn es den Sinn des lateinischen Wortes hätte. Nun ist bekannt, daß das rum. mezin bedeutet ultimus, extremus, und nur in Rücksicht auf Kinder gebraucht wird: wenn jemand zwei oder mehrere Kinder hat, heilst das Letztgeborene mezin, altslov. mězinů junior, minor. P. aber, um mezin vom medianus ableiten zu können, verändert die Bedeutung desselben und übersetzt es mit mittler. Nicht anders verfuhr vor dreissig Jahren Cihac, wenn er, um rîlă (rînă) vom slav. runo vellus abzuleiten, ihm den Sinn von peau de mouton gab, während es Hüfte, hanche bedeutet und lat. ren ist (cf. Philippide, Principii de istoriea limbii, 147).

Weil ich, trotz meinen Bemühungen, das Wörterbuch der rumänischen Sprache bisher nur erst bis de- (etwas mehr als ein Viertel) anzusertigen vermochte, so daß, bis ich es zu Ende bringen werde, noch ungesähr fünszehn Jahre versließen müssen (und dabei ist es ja freilich möglich, daß der Tod mich ereilt, quod omen dii avertant), ich aber keine Abteilungen meines Werkes vor seiner Vollendung drucken lassen will, um das schlimme Schicksal der vorhergehenden Lexikographen zu vermeiden, welche nur Bruchstücke ihrer Werke veröffentlichen konnten und nachher die Unternehmung ausgeben mußten; so hielt ich es für gut den Lesern einen Teil meiner etymologischen Forschungen mitzuteilen. Ich habe Gegenstände ausgewählt, die ich als die interessantesten betrachtete, und ich werde sie in füns Kapiteln darlegen, die von lateinischen, griechischen, türkischen, deutschen und verschiedenen Elementen der rumänischen Sprache handeln sollen.

Die phonetischen Zeichen, deren ich mich bediene, sind diejenigen die ich in Allgriechische Elemente im Rumänischen, in Bausteine zur romanischen Philologie, Festgabe für Adolfo Mussafia, gebrauchte. Dort wolle sich der Leser auch mit dem physiologischen Wert der rumänischen Laute bekannt machen. Um etwaige Missverständnisse zu vermeiden, mache ich auch hier bekannt, daß t die Affricata ts ist, und daß t0 bedeutet t1 ist aus t2 entstanden.

Quellen habe ich nur für die weniger bekannten Wörter und Bedeutungen angeführt, jedenfalls für diejenigen, welche in den Wörterbüchern Damé's und Tiktin's fehlen.

#### T.

#### Lateinische Elemente.

Unter lateinische Elemente verstehe ich: 1. Die Wörter, deren Etyma sicher oder vermutlich im Lateinischen existierten. 2. Die romanischen Wörter. 3. Die rumänischen Wörter, deren Stamm lateinisch oder romanisch ist.

#### 1. Abut (abû! abutáre).

Verb. tr. 'D. e. abută-mě sẽ mě suiŭ în copaciŭ, adecă ajută-mě, ridică-mě în susŭ de picióre și de corpŭ când vréŭ sẽ mě luneců', Revista critică-literară IV, 87. — Aburc. — Et.: Wahrscheinlich Kontamination zwischen aburc und ajut.

## 2. Acir (ačir ačiráre).

Verb. a. tr. Aştept; nach etwas streben, nach etwas trachten: appetere, affectare, captare aliquid; aspirer à (Cei ce aciră și așteaptă de ce au lucrat pentru acea dulceață și viață ce va să fie. Hasdeu din Coresi Omiliar 1580). b. intr. 'A sta pe lângă altul cu tôte că e sfătuit să plece. "Nu mai acira pe lângă mine, că n' o să-ți tot daŭ ocol ca la oala cu borș." 'Rădulescu-Codin. Aștept; warten; exspectare; attendre. — Variante: acer (áčâr ačârárc) Anonymus caransebiensis; III. Jahresbericht 313. Und dazu acerat (ačârát) Substantiv m. Așteptare; Wartung; exspectatio; attente. Anonymus caransebiensis. — Et.: Acquiro. — Hasdeu: a- + quaero.

## 3. Aciuez (acuiez acuuare und aciuez aciuare).

Verb. a. tr. 1. Adăpostesc; vor Wind und Wetter schützen; tecto accipere aliquem, tectum expedire alicui; abriter. 2. Liniștesc, odihnesc; zur Ruhe bringen, besänítigen, beruhigen, Ruhe geben; tranquillare, quietem praestare; calmer, apaiser, reposer. b. rfl. 1. Mă adăpostesc; Schutz suchen, Obdach suchen, Obdach finden; tectum subire; s' abriter. 2. Mă odihnesc, mă liniștesc; ruhig werden, sich legen, ausruhen; quiescere; se calmer, s' apaiser, se reposer (și aŭ benchietuit veselindu-se pînă tărdiŭ noaptea, cînd s-aŭ aciŭat. Sbiera Poveștī 53. — Boierul ia și mănîncă și după aceea se aciŭadă. Sbiera Poveștī 58. — Prin așa mijloc a face pe copii să se mai aciueze. Șezătoarea II, 131). — Varianten: aciŭ, aciez, acioesc, acioez, acioii, aciole, aciole, aciuesc, aciuii (acitu, acitez, acioize, acioii, aciole, aciuesc, aciuii (acitu, acitez, acioii, aciolez, aciuii). — Et.: ci-, cu-, col- sind durch den Lautwandel hervorgerufene Varianten desselben Stammes cell- von cella, Kammer, Wohnung der Dienerschaft, Vorratskammer, Stall für Gestügel, Kämmerchen eines Armen, ferarum foramina, Corpus

gloss. V, 445<sub>43</sub>. Von cella wurde das rum. Wort durch a- abgeleitet. -//- wurde entweder in ü verwandelt oder beibehalten, je nachdem es nach oder vor dem Akzent stand. — Gaster in Zeitschrift III, 469 und Hasdeu: acquieo, acquiesco. Cihac: altslov. utětati, utešti fugere, aufugere.

#### 4. Aconcies (aköčités akōčitáre).

Verb. tr. 'A gâti, a împodobi capulă, a 'şī face coifura, conciura, toaleta', Costinescu. Den Kopf putzen; caput comere; coiffer.

— Et.: a- + conctă (siehe conctă).

## 5. Adavasesc (adávásésk adávásíre).

Verb. a. tr. 1. Am Anfang steht die Bedeutung înpart, înprăștiă; verteilen; dividere; diviser (Înpărți-voiă pre ei în lacov și volu addrasi în Isdrail, Hasdeu aus Palia Orăștia). 2. Aus der Bedeutung dividere ist diejenige von rîsipesc, săcătuesc, sleesc, consum; verschwenden, verschleudern; consumere; dissiper hervorgegangen (Ea addvāsise vracilor toată avuțiea, Varlaam Cazania 3381. - Cu atîta priveghïare şi dvorbă trupul ş-au adăvăsît şi l-au înfrînt, cît neclătit multă vreame petrecu niceleac putînd să pășască, Dosoteiu Proloage 68 ios. -- Într-acesta chip ș-au aderăsîtu-ș mădulările, că să-mpuțîsă rosurile, Dosoteiu Proloage 2451. - Nevoința cu carea au aderăsît ș-au topit acel trup moale și gingaș. Dosotelu Proloage 27. - Pielea era aderasită și sfîrșită de post, Dosoteiu Proloage 2001. - Adievesi = a prăpădi, prăda, risipi: "A aditeresit banii pe nimica" Viciu ed. II). 3. Weil man die Dinge verteilt, so klassifiziert man sie, stellt man sie in die gebührenden Stellungen, legt man sie bei Seite, versteckt man sie. Daher die Bedeutung von Säghinescu Scrutare 11: 'Pe oriunde am auzit și auzim pronunțindu-se acest cuvint, i se dă înțelesul adun, string. "Mi-am addedsit lemnisoare pentru ațițat focul; - șI-aŭ adevăsit de ale mîncărei; - addridsește undeva aceste lucruri." Sammeln, zusammenbringen, verstecken, bei Seite legen; cogere, conferre: rassembler, mettre de côté. b. rfl. 1. 'A se aciàvasi, a se pierde, pustii, nimici: ..S' o davasii pîra"' Viciu ed. II. Verschwinden, vergehen; consumi: disparaître, se perdre, se dissiper. 2. Mă consum; sich verzehren, sich aufzehren: consumi; se consumer (Suind în munte și adecăsîndu-să foarte și dobîndind boală de înflăciune, să cunoștea numai depre gral. Dosoteiù Proloage 1371). - Varianten: adevasesc, adevesesc, davasesc. - Et .: a- + \*diviso (it. divisare, fr. diviser, sp. devisar divisar, port. devisar divisar, prov. devisa divisa debisa dibisa); -v-> -ŭ-, wie in mādurā > māduūā, vāduvā > vāduūā. — Hasdeu von adversum. Tiktin: slav. do + vuseiati, oxeloeir, seminare.

### 6. Ademenese (ademenésk ademenire).

Verb. a. tr. Atrag cu momele, seduc; locken, anlocken, ködern, verführen: illicere, pellicere; leurrer, allécher, attirer, séduire. b. rfl. Alunec, mà alunec; sich verführen lassen; decipi, adduci; se laisser

séduire, se laisser entraîner, se laisser amener. — Varianten: adă-mănesc, adămânez, adămîn, ademinesc, adimenesc, adiminesc. — Et.: \*adminare, wovon auch fr. amener. — Alle andern, von Buda ab bis Tiktin, Cihac ausgenommen, haben an manus gedacht. Für Cihac ist es slavisch: maniti decipere, manōti innuere.

## 7. Adepreuna (adepreuna).

Substantiv f. Pl.? Faptul de a sta înpreună cu cineva, ședere înpreună; Wohnungsgemeinschaft; contubernium; le fait d'être ensemble, de demeurer ensemble (Acea cătră cu bună adepreună șerbi cinste arătătură are cătră obștnicul stăpîn. Dosoteiu Proloage 2 pr.). — Et.: ad + de + per + una.

## 8. Adiiŭ (adiiŭ adiiáre).

Verb. a. intr. 1. Mă clatin; wackeln, wanken, schwanken; vacillare; vaciller (Am rumt hainele meale și adiam și mă plec preste genuchele meale. Biblia 1688, 3412. ἐπαλλόμην). 2. ~ cu, din. Misc un lucru într-o parte și-n alta; hin- und herbewegen; huc illuc movere; donner un mouvement de va-et-vient. 3. Suflu, mă mișc încet, bat încet; wehen, hauchen (vom Winde); flare; souffler. b. tr. 1. Ating încoaci și încolo, pipăld, netezesc, berühren; tangere; toucher (Înpăratul adie pre copil pe cap. Pop Reteganul Povesti II, 38. - Pănă nu l-oiu adia eŭ cu mîna, să-i daĭ tu toată bogățiea lumii aceșteia și tot nu va avea parte de ea, ibid. IV, 25. - Adie mintea numai c-un deget pe om si-ndată să cuminți omul nostru, ibid. IV, 25. - Vînt de vară mi-l bătea, vînt de seară l-adia, roșul mi se-nviora, G. Dem. Teodorescu Poezii pop. 521. - Floricelele, pe care le stropea roua și le adia bórea. Frîncu Moții 29). 2. Suflu, scot suflind, soptesc; blasen; flare; souffler (Un tînăr glas de copilă adiind o rugăciune. Eminescu Novele ed. Saraga, 46). - Varianten: adiesc, adies. - Et.: macedorum. adil'u adil'are mit den Bedeutungen I = a I (Mizia adilia cîti vîrnă frîndză. Dalametra); 2 - a3 (Te mușăt adilia vimtul. Dalametra); 3. tr. Respir; einatmen; respirare; respirer (Mi dușu tu gridină s' adiliu vimtu curàt. Dalametra). Unmittelbare Ableitung vom Adverb \*adil'i oder \*adil'i, încoace și încolo, hin und her, > a(d)+ de + hi(e) + illi(c), isoliert nach dem Abfall der Endkonsonanten. Wegen Zusammensetzungen mit ad + de cf. adineaurea > ad + de + una + hora, adepreună > ad + de + per + una, adevăr > ad + de + verum. Wegen Ableitungen von Adverbien cf. aturesc > aturea, îndoru > în două, amîn > a(d) mane, asupresc > asupra, îndosesc > în dos, feresc > afară, înaintez > înainte, înapoez > înapol, înlăturez > în lături, întreesc > în trei, înpătresc > în patru. - Cihac: pol. odwiać souffler en face. Hasdeu: \*adillare, Deminutiv von adire.

## 9. Adistez (adistéz adistáre).

Verb. tr. 'Repara, tocmi: "Am dat cismele la cismaș, să le adisteze"' Viciu ed. II. Ausbessern; corrigere; réparer, raccommoder.

— Et.: \*addextrare, wovon auch it. addestrare. Wegen des Ausfalls des r cf. fereastă > fenestra, rost > rostrum, nost > nostru, vost > vostru.

## 10. Agîmbez (agîbéz agîbáre).

Verb. tr. 'Prin Reteag, Suciul super. (Somes) "agâmba-te-ar, să te agâmbe", cum înjură Têrnăvenii: călca-te-ar, să te calce! Pe Jiu: "De l'ași puté agâmba, pe cel de mi-a furat oaia!" "Agâmbat' ai pe X?" = îi dau de urmă, cf. ital. gamba (picior)', Viciu ed. II. Calc din urmă, prind, pun mîna pe. Ertappen, erwischen; assequi, arripere, deprehendere; attraper. - Et.: Wie man aus der Erklärung Viciu's sieht, ist noch in diesem Worte der Sinn von 'Beinbewegung' beibehalten. Ursprünglich soll es 'große Schritte machen, die Beine auseinanderspreizen, nach jemand laufen' bedeutet haben, und den alten Sinn hat das Partizip agîmbat in Marian satire 264: "Şī-a pus-o pă foc. Crancovița face mniorc! Danciul strigă: 'Je-o, dadă, că s-a copt!' Dar dada n-o lua, ci striga: 'Măi, Danciule, agîmbatule, ian taci, că nu-i copt, vezi că zice mnĭorc!" wo agîmbat den Sinn von crăcănat, spreizbeinig hat. Abgeleitet durch a- von gamba, welches bei Pelagonius und Vegetius (IV. Jahrh.) 'das zwischen Huf und Schienbein befindliche Gelenk, die Fessel' und im Mittellat. Unterschenkel, Bein bedeutete, wovon auch it. gamba, fr. jambe, etc.

11. Agîmblu (agîblu agîblare).

Verb. tr. = Agîmbez, Rudow XXII, 219. — Et.: Wahrscheinlich Kontamination zwischen agîmbez und îmblu.

## 12. Ali und Ale (áli ále)

Interjektion um die Enten zu verscheuchen; vox, qua anates abiguntur. — Et.: siehe Alo.

## 13. Alimori (alimori).

Ausruf der Kinder bei einem Volksfeste während der Fastnachtszeit. — Et.: siehe Alo.

## 14. Alo (aló).

Interjektion. 'Pleacă, du-te, fugi d-aci' Frîncu Moții 97. 'Fugi, tu-te!' Revista critică-literară IV, 336. (Alo, raita, la cămară, la oala cu rumineală. Pop Reteganul Trandafiri 160). — Fort! abi, abite; va-t-en, allez-vous -en. — Et.: illoc. Hierher gehören ali, ale (siehe No. 13) und die Ausrufe 'alimori, alimori' oder 'alo, more, more, silito, silito, more' bei einem Volksfeste während der Fastnachtszeit in Banat und Siebenbürgen: Kinder drehen Feuerbrände oder brennende mit Stroh zusammengeflochtene Weidenruten, indem sie die angeführten Worte schreien und Spottverse gegen die unverlobten Mädchen singen. Marian Serbători I, 271; Frîncu Moții 125. More in dieser Wortfügung ist = măre, măi ('more-măi!' Viciu ed. II); silito ist silită, Substantiv f., Partizipial-

ableitung von silesc (-to statt -tä oder -ta durch den Rhythmus). Der Ausruf, wovon die Rede ist, bedeutet also: 'Haïde, măi, siliț-o, măi!' 'Nur tüchtig zu, Kinder!' Es ist ergötzlich zu sehen, wie die rumänischen Philologen, aus Lust altertümliche Gebräuche wiederzufinden, den Sinn mißverstanden und verwickelte Erklärungen gegeben haben. Hasdeu schlägt lemures vor; Aron Densusianu (Revista critică-literară II, 348 sqq.) sieht in alo more \*alimones, Götter der Erzeugung, in silito more solito more und übersetzt: 'Ich rufe dich an, o Alomore, dem alten festlichen Gebrauche gemäß.'

## 15. Anin (anin aninare).

Verb. tr. und rfl. a. tr. 1. Acat, agăt, atîrn, spînzur, anexez; aufhängen, anhängen; suspendere; accrocher. 2. Prind, apuc un lucru, care e așezat mai sus; ergreifen; praehendere; saisir (Capra neagră nu mai scapă, cît clipești e aninată [de cîne]. Hasdeu din Rucăreanu, Încercări poetice, București, 1873, pag. 61). b. rfl. 1. Mă alipesc de ceva, propriu și figurat; sich anhängen; se suspendere; s'accrocher. 2. Mã vîr; sich eindrängen, sich mischen; se alicui rei ingerere; se fourrer, se joindre (Se anină pintre acești micī și cîteun handralăŭ de cei mari. Şezătoarea III, 179). 3. Mă prind; hängen bleiben; adhaerescere, obhaerescere, inhaerescere; s'accrocher. 4. Mă leg de; jemandem zusetzen; petere (aggredi, adoriri) aliquem; s'en prendre à. - Et.: Macedorum.: 'alinàri și alnàri (alin, alinai) = a se sui, a se urca, a se mări: se alină grîulu (s' a urcat prețul grâului); se alindră dărli (s' au mărit impozitele)' Dalametra. 'Alin = urc, suiu; s-alină nîs = se suie el; pînă s-lo alină = până să-l urce, să-l suie; s-alină = se sui, se urcă; me-alindi = mă suii, mă urcai; se-alnă = se sui; s-alnară = se urcară, se suiră; to-alinare = la suit, la suire' Per. Papahagi Basme, glosar. Erheben, steigen, a- + relevare, wovon dem rum. Lautwandel gemäss \*arirare entstehen musste (Praes. indic. arer, areri, areară, ariram, ariráți, areáră. Imperf. arirám, arirái, arirá, etc. Perf. arirái. Partizipia arirát, arirînd). Wegen r < n cf. fănină, cunună, minune, sănin, suspinare — farina, corona, mir-, serenus, suspirare. Macedorum. alinare > aninare. Wenn ich bei dieser Gelegenheit eine Etymologie des viel besprochenen fr. allons, aller vorschlagen darf, so wäre ich der Meinung, dass vom Anfang an, wie es zum Teil noch jetzt ist, das fr. allons, aller ein Reflexivum war und die Bedeutung der deutschen sich aufmachen, sich aufheben, sich von seinem Sitze (Stuhl, Bett, Boden, etc.) erheben hatte: nos allevamus, se allevare, nous nous \*alvons, s' \*alver. Bei der Erklärung allevamus < alo, allevare < alé soll man ins Auge fassen, dass es sich um isolierte und dazu sehr stark gebrauchte Wörter handelt, was viel stärkere Verwandlungen seitens des Lautwandels hervorrufen konnte, als es gewöhnlich vorkommt.1 - Buda: a lat. lenis, id est

19\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Erweist die Geschichte des Wortes in Frankreich nach Form und Bedeutung als unrichtig. Hrsg.]

leniter adfigo. Cihac: ung. nyulni. étendre la main après qu., toucher à qc. Hasdeu: \*allenare accoupler.

# 16. Anoseind (anoskid).

Adverb. 'Maj nainte cu câteva dile, septămâni' Frîncu Moții 97; vor einigen Tagen (Wochen): nuper; il y a quelques jours (quelques semaines). — Et.: A nu știŭ cînd.

#### 17. Aoace, aoacea, aoací (aŏáče, aŏáča, aŏáč).

Adverbien. Acace, acacea — Aicī; hier: hic; ici. Alexicī, Texte din literat. pop. I, 128: Frîncu Rotacismul 48. Acacī — Acolo; dort: iilic; là. Revista critică-literară IV, 336. — Et: a(a) + hoce.

## 18. Apari (apâri).

Substantiv f. Pl. Ulcīoare pentru apā; Wasserkrug; urceus aquarius; cruche à l'eau (Veniş în Cana Galileeī ş-aī blagoslovit apările şi apa în vin aī premenit. Hasdeu din Dosoteīu Leturghia 1683, molitve, fila 48b. — Et.: Aquarium, idem. — Hasdeu: apă + -are.

### 19. Apestesc (apestésk apestire).

Verb. intr. und tr. a. intr. 1. Întîrziü; sich aufhalten, sich verspäten: cunctari, morari: retarder, Buda. 2. Atipesc; schlummern, einschlummern: obdormire, obdormiscere: sommeiller, Buda. i. tr. 'A mai amâna cuiva datoria. Mai apestește-me, nenisorule. că nu fug din sat.-' Rădulescu-Codin. Păsuesc: Aufschub bewilligen; prolationem dare: accorder un délai. — Varianten: apăștesc. apestesc. — Et.: a-+ peste , pește, piște. Diese Ableitung von einer Prăposition welche über. nach bedeutet, ist analog derjenigen von amin > a mane is. Verfassers Principii de istoriea limbii. Um den Ubergang von sich aufhalten, sich verspäten, Aufschub bewilligen zu einschlummern zu verstehen, denke man an die verschiedenen Bedeutungen des deutsch. nachiassen, welches selbst hinsichtlich der Form dem rum. Worte ähnlich ist: einschlummern = die Aufmerksamkeit hat durchaus nachgelassen.

## 20. Apriat (apriiát).

A. Adjektiv. Lămurit, vădit, pe față; deutlich, klar, augenscheinlich, orienbar, evident; clarus, perspicuus, evidens, lucidus; clair, évident. B. Adverb. 1 = A. 2. De o parte, a parte, în particular; einzeln, besonders, abgesondert, jeder (-e, -es) für sich, îns Besondere: sejunctim, privatim; séparément, en particulier (Era varvarii în trei părți despărțiți; în cea dintîia era Rușii cu Bulgarii. în a doŭa Turcii, în a treia Paținachii. Barda Scler aŭ trimis înainte pre patrichiul Joan Alacasanul, carele mai întiiŭ aŭ nimerit unde era Paținachii, și pre aceștiia trăgîndu-i în cursă, cu totul i-aŭ stîns Barda Scler. Apoi apriat bătîndu-se cu Rușii și cu Ungurii, pre aceștiia încă i-aŭ învins și iar i-ar fi tăiat de plin, de nu l-ar fi chemat înpăratul Joan Zemisca. Şincai I, 183). —

Et.: ad privatum. Der ursprüngliche Sinn war der B2, wovon der abgeleitete: besonders, insonderheit, eigens, mit Aufmerksamkeit, deutlich, klar, evident.

#### 21. Apristuese (apristutésk).

Verb. tr. 'câştigà: "cât lucri şi nu-ți poți apristui nici o mărhuță pe lângă casă." Abrud. cf. ital. apprestare.' Viciu ed. II; verschaffen; parare; procurer. — Et.: a- + praestare, vielleicht schon lat. \*appraestare, cf. it. apprestare, fr. apprêter, pr. apresta. Wegen des -u als Ableitungselement von einem Verbum cf. juruesc > jur, und überhaupt über das Suffix -u siehe Verfassers Principii de istoriea limbii.

#### 22. Arababura (arababúrá).

Substantiv f. Verwirrung; confusio; confusion. — Varianten: alababulā, harababurā. — Et.: vera baburra. Fūr baburra, stultitia, ineptia, siehe Corpus gloss., gloss. emend.

## 23. Aripă (aripa, áripâ).

Substantiv f. Pl. aripī, aripē, aripe, aripe und (Jahresbericht III, 213, IV, 259, VII, 28, VIII, 256), âripi. Flügel; ala; aile. — Varianten: arápá, Pl. arápi und arēápi (Jahresbericht IV, 259); arēápá, Pl. arépi und aripe (Buda, Jahresbericht IV, 259, V, 162, VI, 14, VII, 28, VIII, 256); árepá (Biblia 1688, 1072); árpiá, Pl. árpi (Jahresbericht IV, 250); árpá, Pl. árpī (Jahresbericht VII, 28); háripá, Pl. háripī (Jahresbericht IV, 259); hárpa, Pl. hârpī (ibid.). — Et.: macedorum.: art. Pl. arápitile (Daniel); art. Pl. arípetle (Weigand Arom. II, 11910,12); árpitá Pl. árpite (Obedenaru); arēápitá, arápitá, árpitá (Dalametra); áripà, areapità, árpità, Pl. áripite, árpite, areapite, âriki (Papahagi Basme); mgl. aripā, Pl. ĭeripī (Akzent? Papahagi Meglenoromîniĭ). alae peta, betont álepeta und alépeta. Das nicht isolierte peta klingt pátâ, Fleck, und ist das Primitivum von pâturâ Schicht, dasselbe wie das alb. pétà Metallplatte, Goldblättchen, Blatt eines Blätterkuchens, platter Hochzeitskuchen. Peta soll man mit dem griech. πέταλον 'Blatt; jeder ausgebreitete, flache, einem Blatt ähnliche Körper, Platte, Tafel, Goldblatt und dgl.' Passow, in Verbindung setzen, wie schon G. Meyer meinte, und nicht mit einem \*pıtla Wagenschmiere, wie Candrea Hecht in Convorbiri lit. XXXVIII, 874. Aripă bedeutete also anfangs Flügelblatt.

24. Armînt (armît).

Substativ heterog. Pl. arminturī. Sing. unbelegt, sensus dubius. Im Beisp. ist die Rede vom türkischen Heer. Sollte es ein bildlicher Gebrauch von Viehherde sein um das Heidenheer zu bezeichnen? Sollte das Wort nicht vielmehr "Truppen" bedeuten? (Săracu malu de Prut, da el bine-ī îngrădit! Nicī cu parī, nicī cu nuele, numaī cu arminturī grele. Şi es ziŭa la primblare numa-n

fesuri și-n cealmale, cu trei rînduri de pistoale. Săraca raiaŭa noastră! Cine s-o mai stăpînească? Rusu din țara rusască, și pe Turc să-l surgunească. Șezătoarea V, 11). — Et.: Armentum.

### 25. Arnică (árnikâ? Betonung unsicher).

Substantiv f. Pl. arnice, Pflanze. Podbal de munte, carul pădurilor, carul zînelor; Fallkraut; arnica montana L.; arnique. Leon Istoriea, Panțu Plantele. — Et.: Man findet das Wort in allen romanischen Sprachen (teils ârnika, teils arnika betont), wo es nicht von der Botanikersprache entnommen wurde, wie Hatzfeld-Darmesteter behauptet. Vielmehr hat es Linné von den romanischen Sprachen entlehnt, wie er mit so vielen anderen Pflanzennamen verfuhr. Cf. gr.  $\pi \tau \alpha \rho \mu \iota \chi \dot{\gamma}$  achillea ptarmica L., ngr.  $\pi \tau \alpha \rho \nu \iota \chi \dot{\gamma}$   $\dot{\sigma} \rho \epsilon \iota \nu \dot{\gamma} = \sim$ .

### 26. Astragaciŭ (astraga č).

Substantiv m. Pl.? 'În cismăriea cea groasă se numīa altădată ~ o unealtă de lemn, cu care se întorcea pe față cisma, dupăce se cosea mai întîtu pe dos' Hasdeu; 'Stock mit einem Haken daran, mit dem auf der linken Seite zusammengenähte Stiefel gewendet werden', Tiktin; instrumentum sutorium, quo caliga, intrinsecus suta, invertitur; 'instrument en bois, sur lequel le cordonnier retourne la tige d'une botte après l'avoir cousue' Damé (Gazda, robotind zi și noapte, se proslăvia pe cuptor între sanuri, calupuri, astragaciă, bedreag, dichiciă și alte custuri tăloase. Creangă Amintiri Jași, 1892, 81). — Et.: \*Astrag (= extraho) + -aciă. Wegen der Ableitung cf. chilactă > chilesc, trăgaciă > trag. — Hasdeu: ung., von esztergazni tourner; Tiktin: "Offenbar türk.: -agăciă = türk. agağ Holz, Stock; zur andern Hälfte des Wortes vgl. ihtirâğ, istihrâğ herausziehen."

## 27. Atoez (ateréz ateráre).

Verb. rfl. '"A se aceta, acetat, a se îmbrăca, îmbrăcat în haine curate." S. Liuba Caransebeş, com. Maidan. - "Cuvîntul ateiá însémnă habiller solennellement, festlich kleiden; d. ex. Petru s' a ateiat de biserică. S. Mangiuca, Familia, 1884, p. 67,' Hasdeu. Mă dichisesc; forensi veste indui; mettre ses habits de sête, s'endimancher, se mettre sur son trente-et-un. - Et.: Hasdeu verwirft ateia aus dem Grunde, dass Mangiuca es mit dem aceia verwechselt hätte wegen der gleichen Aussprache des č und te- seitens der Rumänen von Banat. In der Tat aber sprechen die Banater č als ś aus und te- als f'e- (Weigand III. Jahresbericht). Wenn also das Wort ace- gewesen wäre, so sprächen es die Banater ase- aus und hatte es Hasdeu's Quelle mit ase- verwechselt. Wenn aber das Wort anfangs ate- klang, so muss die jetzige Aussprache der Banater af e- sein und es ist leicht begreiflich, warum die erste Quelle sie mit ace- wiedergab. Mangiuca fasste besser die literarische Form auf, wenn er ateiá schrieb. Das Etymon ist

leicht zu finden: \*attillare, \*attilliare, wovon auch it attillare, accommodarsi i vestiti addosso con cura; altprov. atillar, atillar, disposer, arranger, ajuster; prov. atilha arranger, parer, attifer; sp. atildar ornare, expolire; port. atilar ornar com grande curiosidade; vielleicht fr. atteler. Aus attilliare oder attilliare musste dem rum. Lautwandel gemäß ateää (von den Banatern af eiä ausgesprochen) entstehen. Das romanische attillare, attilliare, welches man gewöhnlich als attiltulare betrachtet, ist vielleicht mit tela Gewebe in Beziehung zu setzen.

## 28. Ais (âis).

Interjektion, womit man die Ochsen antreibt sich links zu wenden. Exclamatio, qua boves monentur ut ad sinistram se vertant. Exclamation, par laquelle on pousse les boeus à tourner à gauche. — Varianten: áīs, háīs, hóīsa. — Et.: á oder áī (Reflex-laute) + -is = ista. Wenn man ein Ochsengespann lenkt, geht der Fuhrmann neben dem linksseitigen Tiere und, wenn er wünscht, das die Ochsen sich links umdrehen, schreit er dem Ochsen, der an seiner Seite ist, áīs zu, d. h. eī ista, eī tu delingā mine, he du der neben mir bist, he du dieser. Wenn man, im Gegenteil, wünscht, das die Ochsen sich rechts umdrehen, so schreit man dem rechtsseitigen, entsenteren, jenseitigen Tiere cea zu, d. h. eī ceala, eī tu cel dincolo, he du jener. Cf. Cea, Ceala.

## 29. Baer (báter).

Substantiv heter. Pl. baere, baeri, baeri. 1. O legătoare formată din diferite materialuri, supțire și lungă, destinată să se atîrne ceva de dînsa; Schnur; linea, linum, funiculus; cordon. 2. Şirag; Schnur; linea, linum; fil (Fă-mĕ, dómne, baĭerī de bănuțī. Mîndrescu Literatură și obiceiuri poporane 50). 3. Legătură de gît cu ceva atîrnat de ea ori cu ceva scris în ea, amuletă; Amulet; torquis, amuletum; collier, amulette. 4. Fund, adîncime; Grund, Tiefe; altum, profundum; fond, profondeur (Cu mîndrie abisului în băieri adînc înfige pasul [stînca]. J. Văcărescu Poezii 27. — Temeliile acelui templu se afundă în băierile unei movile. Odobescu Scrieri II, 268. — Limba măiestriilor e tot-d'a-una populară, adesé archaică și eșită din băierile idiomeĭ, ibid. II, 396. — Atuncī Tetis chiămă pe Briareŭ ca să ésă din băierile adûncĭ ale pămêntuluĭ, ibid. III, 272). — Variante: baeră. — Et.: macedorum. baéru = ~ 2 Daniel, báir = ~ 2 Dalametra; istr. baiere Haarflechtband, VI. Jahresbericht 191. Bajulo, auf dem Rücken oder überhaupt am Körper eine Last, etwas Schweres tragen, hat in den roman. Sprachen das u eingebüsst und sich in báilo und báilo verwandelt (Diez Wörterbuch). Aus dem dreisilbigen báilo hat sich im Rum. das Verbum \*báer mit der Bedeutung des lat. bajulo, tragen, auf dem Rücken tragen. entwickelt, und aus diesem das unmittelbar abgeleitete Substantiv båer, ein Ding, das zum Aufhängen einer Sache dient, um sie tragen zu können, entweder auf dem Rücken, oder quer über Schulter

und Brust gehängt. Wegen der unmittelbaren Ableitung cf.: S. cuget > V. cuget, S. comînd > V. commendo, S. cîştig > V. cîştig, S. dor > V. dor, S. port > V. port, S. schimb > V. schimb, S. teamă > V. tem, S. tindă > V. tind, S. tremur > V. tremur, S. zbor > V. zbor; S. aus > aud, S. botez > V. botez, S. blāstem > V. blāstem, S. cutremur > V. cutremur, S. auaă > V. duc, S. schimb > V. zbucium. — Buda: it. bavero collare; Cihac: türk. bagh, bâghy (d. h. bag, bagy Zenker 167a, 108b) lien, noeud, bande, courroie; Hasdeu: türk. bay lien, charme, enchantement; Puşcarīu: varius 'mit der Grundbedeutung Schmuckgegenstände'.

### 30. Balaur (baláur).

Substantiv m. Schlangenförmige geflügelte Ungeheuere, welche die Wolken bewohnen, die Wolken treiben und Ungewitter bringen. Bei dem Bringen des Ungewitters wirken die Zauberer (solomonart) mit, indem sie durch Zaubersprüche die balaurt von den Seen herauslocken und rittlings auf ihnen sitzend in die Wolken hinaufsteigen (Sub numele de balauri poporul înțelege niște dihănii de șerpi mari peste măsură, lungi de o prăjină ori două, groși cit omul, puternici, fioroși, ce varsă foc din gură, avind cite douăsprezece limbi, ce trăesc prin codri cît sînt tineri, dar cari, dupăce-și fac stagiul cerut de condițiunile de a n haiauri, se urcă în nouri, pe care-i conduc în toate părțile . . . Balaurii sălășluesc în nouri și mai ales în cei ce aduc piatra. Purtătorii acestor nouri sînt balaurit, care de multe ori cad pe pămînt, rupîndu-se cu ei o bucată de nour. Cînd cu vreun balaur se rupe o bucată de nour, atunci în acele părți vine pohoiu mare, de îneacă multă lume. Şerpele, neputîndu-se sui ĭar în nouri, fuge prin munți, și îndată ce-l vede față de om, piere. De multe ori lucrătorii dela cîmp, cînd văd nouri negri și furtunoși, printre fulgere îți arată și coada balaurului, ce conduce nourii. Balaurii pot avea și aripi. Balaurii cu aripi zbor în nouri. Unia din ei aŭ cîte 7, 9, și chiar 12 capete. Unii balauri sînt atît de mari, încît din ei poți încărca și sute de cară de hoit. Unii balauri aŭ guri așa de mari, de ajung cu o falcă în cer și cu una în pămînt. Şezătoarea I, 244. — Cînd voesc solomonarii să se suie în nori, ieau friul cel de aur și se duc la un lac fără de fund sau la o altă apă mare, unde sciu er că locuesc bălaurii, ce sînt meniți ca să 'i porte călare. Sosind la lac se plimbă puțin încolo și 'ncoce pe mal, rostesc dintre 'o carte nesce cuvinte misterióse, si scuturand friul ved îndată bălaurii eșind din fundul lacului și venind la dînșii. Atunci solomonarii le aruncă friul cel de aur în cap, se suiă călare pe dînșii, se urcă degrabă în nori și aici încep a ferbe ghĭaṭa, pînă ce prefac noriĭ în sloī. Hasdeu aus Marian in Aurora 1878 pag. 55). — Varianten: bālaur, bālaurā. — Et.: Fehlt macedorum, und istt. Beina aura (Rumänische Wortfügung, nicht aurae belua!\. Bala > belua mit der Bedeutung Ungeheuer ist im Rum. vorhanden (sieh Bala). Wegen der Bedeutung Ungewitter von

aura, welches sich im Rum. nur in der Isolierung bala aura, belua aura findet, im Mittelalter cf. Ducange "Aura, tempestas, ventus vehementior. - Aura levatitia, tempestas excitata in aere a tempestariis vi incantationis. — Aura levata, tempestas excitata in aere vi incantationis." Wegen der Teilnahme der tempestarii = solomonari cf. besonders die Stelle: "Dicunt ... mox ut audierint tonitrua, et vident fulgura, aura levatitia est. Interroganti vero quid sit aura levatitia, confirmant incantationibus hominum, qui dicuntur tempestarii, esse levatam, et ideo dici levatitiam auram." Wie der Rumane an eine bala aurae glaubt, so glaubt der Deutsche an einen Windsdrachen. Aus belug aura sollte zuerst balaura entstehen, welche Form sich wirklich findet (Hasdeu 2047). Aus der Ursache einerseits, dass serpe m. ist, und andererseits aus der Vorstellung, daß so ein kräftiges Wesen dem männlichen Geschlechte angehören muss, hat sich die f. balaură in den m. balaur verwandelt. -Laurian dachte an belua + aur, goldfarbiges Ungeheuer; balenă; πέλωρ, πέλωρον, πελώριον. Cihac: 'kroat-serb. blavor, blavur, blaor, blor, serpent'. (Und doch sind die serb. Wörter nach dem Zeugnisse Daničić's selbst rumänischen Ursprungs!). G. Meyer unter bele: 'Grosse Schlange . . . Ist mit rum. bălaur, Drache, se. blavor. blavur, Art großer Schlangen verwandt. Rum. bălaur stammt aus dem se. blavur, die se. Wörter, die nur in Montenegro gebraucht werden (blavur nach Vuk auch in Ragusa) aus dem Alb.: Grundform des alb. Wortes ist bolve ... - lat. bélua ... Das Wort ist lautlich in doppelter Hinsicht interessant; es zeigt 1. dass lat. -lu- im Alb. anders behandelt wurde als lv, dass zu lb wurde . . .'. Das rum. Wort stammt nicht aus dem Serb. (siehe oben unter Cihac), aber steht in Verbindung mit dem albanesischen, in dem Sinne, dass die Albanesen, wie die Rumänen, unter belua eine große Schlange verstehen. Hasdeu: bal + laur, laur — labarum, labarum ist dacisches Wort und bedeutete im Dac. Drache, also bălaur = șerpe mare băl, șerpe mare bălan, șerpe mare galbănalbuĭŭ, weisslich gelbe grosse Schlange.

## 31. Bală (bálâ).

Substantiv f. Pl. bale. 'Dihanie, sălbătăciune' Şezătoarea II. 126. Tier; Ungetüm; belua; monstrum; bête; monstre. — Et.: Belua, das zweisilbig war, bêl-ŭa, mit ŭ, nicht mit v in der zweiten Silbe. Lat. -lv- wird rum. zu -lb-: albie—alveus, nalbā—malva, pulbere—pulvere, sālbatec—silvaticus. Die Tatsache, daſs belua nicht balbā wurde, beweist, daſs die zweite Silbe ein ŭ hatte. Ganz dieselbe Erscheinung hatte im Alb. statt, wo ebenſalls lat. -lv- zu -lb- wird und doch aus belua bôlā entstand. Dies beweist, "daſs lat. lū anders behandelt wurde als lv-, G. Meyer (cſ. oben Balaur unter Et.). In der ersten Silbe entwickelte sich regelmäſsig bá aus bēd, denn so wird ēd nach den Labialen behandelt: bátā > \*bĕat͡a, vitta; fátā > fĕat͡a, feta; másā > \*mĕasa, mensa; kāmásā > \*kâ-

mēášâ, camisia. — Buda und nach ihm Tiktin nehmen ein bellua statt belua an, was nicht notwendig ist: l wird zu r im Rum. zwischen zwei sonanten Vokalen, nicht zwischen einem sonanten und einem konsonanten. Nach Tiktin könnte es auch ein aus bale — bava erschlossener Singular sein, wie auch Hasdeu meint.

#### 32. Baxesc (bâksisk bâksire).

Verb tr. Bag unul în altul, vîr unul în altul, îndes; zusammendrücken; comprimere; comprimer. (S-aŭ bāxit în mine și m-aŭ strîns de nu mă puteam răsufla. — Podul era bāxit de șoarecī. — Era cu nările bāxite de colb. — Era cu urechile bāxite de lînă. Hasdeu's Korrespondent. — Perniță bîxită cu pietre scumpe. G. Dem. Teodorescu Poezii pop. 521). — Variante: bîxesc. cf. Băscuesc. — Et.: roman. \*baxo, intensiv von \*bago, wovon rum. bag und viel Romanisches (siehe Körtings Wörterbuch unter bag). Aus demselben \*baxo wurde wahrscheinlich das Adjektiv \*baxus abgeleitet, wovon (und nicht vom späten bassus, wie man gewöhnlich annimmt) it. basso, span. baxo, port. baixo, pr. bas, fr. bas (baisser) stammen. Das Wort hat sich ins Rumänische eingeführt, nachdem die Wandlung ks < ps aufgehört hatte. — Hasdeu: türk. bek, bak, compacte, solide, très dur, lien, corde. -s- wāre von tixesc.

## 33. Bădădăesc (bâdâdāiesk bâdâdâire).

Verb intr. Merg ca un nebun, merg fără scop, merg poticnindu-mă și căscînd gura; wie ein Maulaffe gehen, stolpernd gehen; ire pedem offendentem et hiantem; aller en trébuchant comme un badeau. (Îmblu ià ia ia iaind ca un nebun. Creanga Povesti Jasi, 1890, 302. - Si de atunci ca mai ba să-l vadă cineva bădădăind pe ulițele Jașilor. Creangă Amintiri, Jași, 1892, 142). — Et.: Verdoppelte und durch -ă abgeleitete Form von \*bădesc. Verdoppelung und Ableitung durch -ă wirken vergroßernd. Betreffend die Verdoppelung cf. l'ălălăesc > ballare, berbeteag > beteag, ciuciulesc (siehe Altgriech. Elem, in Bausteine für Mussafia), Betreffend das -a cf. blehaescbieah, tombaesc - bomb, boncaesc - bonc, cobîițiesc - cobîiț, hamaesc - ham, hîrcîese - hîrc, măcăesc - mac, mor măesc - mor, scîrțiesc scîrt, zornăesc - zorn, sîciesc - sic, lehaesc - altsiov. liho superflue, nădăesc - altslov. nadělati sperare, pipaesc - altslov. pipati, horháesc - ung. horholni (Verfassers Principii 73). \*Bădesc = roman. badure (it. pr. cat. fr.), den Mund aufsperren, gaffen, dastehen mit offenem Maul, wovon pr. badau, fr. badaud Maulasse > Kontamination zwischen bavare und vadere, vadare, derjenige, weicher mit offenem Maul dasteht oder geht, geifert. Wenn es mir erlaubt ist bei dieser Gelegenheit eine Etymologie des viel besprochenen it. andure vorzuschlagen, so meine ich, dass es entweder inde vadare ist, oder gar eine unmittelbare Atleitung von inde, indare, endare, ansare. Wegen von Adverbien abgeleiteter Verba cf. die rum. Beispiele unter Adiīŭ und für das It. ins Besondere dietreggiare, intrearsi, arrivare, insusarsi, Meyer-Lübke It. Gr. 305.1

## 34. Bădăran (bâdârán).

Substantiv m. Mojic, talpă lată, necioplit, răŭ crescut; Tölpel; homo rusticus et rudis; lourdaud, butor, rustaud. — Et.: Badrus stultus, ineptus, Corp. gloss. IV, 24 + -an. -an ist ein steigerndes Suffix, über dessen Ursprung siehe Verfassers Principii 150: curvană — curvă, fetișcană — fetișcă, golan — gol, halcană — halcă, lungan — lung. Das zweite -ā- ist epenthetisch. Badrus ist wahrscheinlich mit badare (siehe Bădădăesc) in Verbindung zu setzen. — Hasdeu: von baderius apparitor, serviens, sergeant (Ducange). Cihac und Tiktin: "Viell. zu bade".

## 35. Bascuesc (bâskutésk bâskuire).

Verb tr. = Băxesc. Viciu ed. II. — Et.: Bāxesc + -u mit Metathesis.

## 36. Becat (bekát).

Substantiv. m. Vögel. 1. Wasserschnepfe, Bekassine; gallinago; bécassine. 2. Waldschnepfe; scolopax rusticola L.; bécasse. Marian Orn. II, 299. — Variante: bicaţ. — Et.: Kein Neologismus, wie Tiktin meint, sondern ein volkstümliches und sehr verbreitetes Wort, wie auch sein Vorhandensein im Macedorum. beweist (bikáţā Dalametra): \*beccaceus, durch -aceus vom latino-gallischen beccus Schnabel abgeleitet, wovon dem Lautwandel in den verschiedenen roman. Sprachen gemäßs rum. —, fr. bécasse, it. beccaccia entstand. Die Ableitung von Schnabel erklärt sich dadurch daße eine Eigentümlichkeit dieser Vögel in einem sehr langen Schnabel besteht. Anfangs war das Wort ein Provinzialismus und kam zuerst in Gallien zum Vorschein, von wo es sich in alle Provinzen verbreitete.

## 37. Berce (bérče).

Substantiv m. Pl. bercī (bérc̄). Sing. unbelegt. 'Puntecica nasuluī, adică carnea dintre nărī din vîrvul nasuluī' Marian descîntece 218. Vîrful nasuluĭ; Nasenspitze; nasi primoris acumen; bout du nez. — Et.: \*bértič, vertices.

## 38. Bĭel (bĭél).

Adjektiv. f. bīa (bīa). Pl. unbelegt. Frumos, drāgut; schön, niedlich; bellus; beau, joli, gentil. (De cină le-aŭ pus un miel biel sugărel. Bibicescu Poeziĭ pop. 241. — Țărancele din Dolj, adresînduse una cătră alta, în loc de 'dragă Marie', saŭ 'dragă Leancă', saŭ 'dragă Joană' obicīnuesc a zice 'bīa Marie', 'bīa Leancă', 'bīa Joană'. Hasdeu in Columna Traĭan 1883, 99). — Et.: bellus.

<sup>[1</sup> Weder sein Übergang von ind- zu and- noch seine Bildung von vadere zu vadare wird hier für die rom. Sprachen wahrscheinlich zu machen gesucht. Hrsg.]

#### 39. Bilă (bila).

Substantiv f. 'Bghilî, un brad lung, din care se tae 2 orī 3 butuci. Un butuc are 8, 9 și 10 metri de lungime'. Şezătoarea II, 149. 'Bradul, bun de sindrilă, se tae si se îa din el numai lumina trupului, adică partea ce se află între cununile de ramuri așezate din distanță în distanță înprejurul trunchiului. Bucățile de brad tăiate și scoase dintre cununile ramurilor se numesc biie și nu sînt mai lungi de patru palme.' Jonescu Agricultura Mehedinți 396. Tannenstamm; truncus abiegnus; tronc de sapin. — Et.: Ist nicht zu trennen von fr. bille Holzblock, Klotz, altpr. bilho Klotz, it. bilia Packstock, mittellat. billia Baumstamm, billus Stock: roman. \*billa dunklen Ursprungs, welches sich ins Ruman, einführte, nachdem illa < iŭa aufgehört hatte (wenn man den Einfluss des Pl. hile nicht annehmen will), und wovon auch birla (siehe Birla) durch -ll- < -rl-, wie in berluese füttern Sincai II, 264 > ung. belleni, dărlog > dăllog. slav. (altslov. bulg. serb.) bilo, Balken, tintinnabulum, stammt aus dem Rum.

## 40. Birlă (birlâ).

Substantiv f. 'Tălpigile dela resboiŭ séŭ stative', Revista critică-literară IV, 337; Fusbrett; pédale. — Et.: siehe Bilă.

### 41. Birlic (birlik).

Substantiv m. Scîndurice; Brettchen; regula; planchette. Rudow XVII, 392 aus Ispirescu Jucării 64. — Et.: Birlă + -ic.

### 42. Blucă (blúkâ).

Substantiv f. Pl. blucī (blūč). 1. 'Boţ mic şi rotund'; Kügelchen; globulus; boulette. Mitteilung von S. Fl. Marian. 2. 'Gland du chêne, semence de la couleuvrée' Zanne Proverbe IV, 700. — Et.: \*bullūca, Deminutiv von bulla. Wegen -ūc, cf. atītuca > atīt, bullūca > bulb, māmucā > mamā, tātucā > tatā; siehe Verfassers Principii 182, 184.

## 43. Bodaĭŭ (bodáĭŭ).

Substantiv m. 'Om căruĭa nu-ĩ poțĩ afla nicĩ voea nicĩ nevoea; nicĩ nu vorbește, nicĩ nimic, știe a luĩ înainte: cînd lucră, tot lucră; cînd doarme, tot doarme' Şezătoarea II, 150. Stórrig; contumax; revêche, rébarbatif, intraitable, mutin. — Et.: Abgeleitet durch -aiũ vom Stamme bod-, welcher sich auch im fr. bouder indet. Der Ursprung von bod- ist vielleicht mit Diez in botulus zu suchen. Wegen ·aīū cf. buṣaīū > buṣesc, putregaīū > putred, trîntaīū > trîntesc.

## 44. Breaban (breában).

Substantiv m. Pl. breabent und brebent (brēabent, brebent), Pflanzen.
1. Corydalis cava Schw. et Koert. 2. Corydalis marschalliana Pers.
3. Corydalis solida Schwartz. Brandza Prodrom 117, Grecescu

Conspect 82. Hohlwurz, Lerchensporn; corydale. — Et.: Breb + -īno. Um diese Ableitung von breb (etwa Biberpflanze) zu verstehen, bedenke man Folgendes. Deutsches Biberwurz bedeutet aristolochia clematitis, deren Wurzel offizinell ist; breabān bedeutet corydalis cava, deren Wurzel auch offizinell ist und in der Pharmakopöe radix aristolochiae cavae heißt. Die Namen Biberpflanze, Biberwurz stammen vielleicht davon, daß die aus den Wurzeln dieser Pflanzen zubereitete Arznei eine gewisse Ähnlichkeit entweder in Geschmack oder in Wirkung mit dem castoreum hat. Wegen -īno cf. cearcān > cerc, ṭapān > ṭapā; siehe Versassers Principiī 181, 184.

## **45.** Breb (*bréb*).

Substantiv m. Pl. brebi und (Buda) breburi (brébi, bréburi). Biber; fiber; castor. — Et.: volkslat. beber, zuerst bei Priscian und Schol. Juvenalis, it. bevero, sp. bebaro, befre, fr. bievre, ~ durch Metathesis aus \*bibru. Wie das altrumänische Wort lautet altslov. bebrü in einer Handschrift XVI. Jahrhundert (aus Serbien) und bibrovina caro castoris in einer Handschrift XIII. Jahrh. (aus Bulgarien). Sonst lautet das Wort altslov. bobrŭ und ebenso mit o in allen slavischen Sprachen (rus. bobru, pol. bobr, czech. bobr, nslov. bober). Es ist willkürlich, wenn man das rum. Wort von den romanischen absondert und ihm einen altslov. Ursprung gibt (Cihac, Tiktin). Vielmehr stammt das altslov. bebrū vom Rum. Es wäre ja sonderbar, dass sich in allen slav. Sprachen die dritte Steigerung fände (o > indger. a oder e, indger. \*bhe-bhrús der Braune) und nur im Altslov, die erste (e > indger. a oder e). Siehe Miklosich Vergl. Gr., Brugmann Vergl. Gr. Man kann nicht die Verwandlung klass. f < volkslat. b zu erklären versuchen (wie Körting durch deutschen Einfluss, oder gar Einfluss von bibere!). Volkslat. b ist immer in biber, beber vorhanden gewesen, nur das klass. Latein hat das urspr. biber in fiber verwandelt.

## 46. Carciofoiŭ (karčofôiŭ).

Substantiv m. Pl. carciofoī (karĉofoĩ). Sing. unbelegt. 'Tot feálĭul de sălátă: măcrișul, mărárīul, ánișul, címbrul, șpárga, carciófoiī [sic] și celelalte.' Molnar, Economia de cîmp, Buda, 1806, pag. 124. Anghinare; Artischocke; cinara; artichaut. — Et.: Caricis folium. Wegen der Bedeutung cinara von carex cf. κινάρα—carix Corp. gloss. II, 349. Aus dem Rum. stammt kleinruss. karčóha Artischocke.

## 47. Cărete (kâréte).

Substantiv m. 'Verme de brînză și slănină. "Mai așezați-vă, căreților!" se zice cătră copii. "Nu mai are astîmpăr, ca un cărete."' Revista critică-literară III, 92. Milbe; piophilae casei larva; ver de fromage, ciron. — Et.: Cariŭ + -ete.

## 48. Carimb (kārîb).

Substantiv m. 1. Sulete, loitret, drăghinar, drug; Leiterbaum: das obere (carîmbul de sus) und das untere (carîmbul de jos) Lăngsholz der Wagenleiter: tignum scalare: arbre de rideile. 2. Tureatcă; Stiefelschaft: caligae scapus: tige de botte. 3. 'Capătul osiel, ce ese afară din buciumul roatel.' Revista critică-literară III, 92. 'Capetele osiilor dela car', ibid. IV, 141. Ende der Wagenachse; pars extrema axis, quae ex rota exstat: bout de l'essieu. 4. 'Un băț anume cioplit, pe care se însamnă, înpungînd cu vîrful cuțitului, înâlțimea laptelui dela o mulsoare' Şezătoarea II, 186. Ruthe, womit man die Höhe der Milch in einem Gefăse mist; bacillum, quo crassitudinem lactis metiuntur; baguette, avec laquelle on mesure la hauteur du lait. — Variante: carîmb. — Et.: Carri umbo.

## 49. Cea (čá).

Interjektion, womit man die Ochsen antreitbt sich rechts zu wenden. Exclamatio, qua boves monentur ut ad dextram se vertant. Exclamation, par laquelle on pousse les boeufs à tourner à droite. — Variante: ceala. — Et.: Pronomen ceala, jener; siehe die nähere Auseinandersetzung unter AIs.

### 50. Ceas (čás).

Interjektion. 'Se zice cătră vacă, cînd o mulge, ca să se lase să o mulgă și să-și dee piciorul de cătră mulgător îndărăpt, ca să poată umbla la uger'. Revista critică-literară III, 92. Verhalte dich ruhig; placida esto, quiesce; tiens-toi tranquille. — Et.: Cessa, Imper. von cessare.

## 51. Cecădae (čekâdáie).

Substantiv. Gen.? 'Om flecăros, flecariŭ și batjocoritoriŭ' Viciu ed. II. Schwätzer; homo garrulus; bavard. — Et.: Cicada + -ae. Für -ae (fem. von -aiŭ) cf. brezae > breaz, dăndănae > dandana.

## 52. Ceciliz (čečiliz).

Substantiv m. O sopîrlă fără picioare; Blindschleiche; anguis fragilis; serpent aveugle, envoye, serpent cassant, orvet. Stamati unter Blindschleiche; Bărceanu. — Et.: Das Rum. besitzt vier Deminutivsuffixe mit -z: -ĕázā, -éz, -úz, -úzâ: bumbărează, Bürzel, Steiſs, orropygium, orthopygium, croupion > \*búmbur (= bumb + -ulo, fūr das Vorhandensein im Rum. von -ulo siehe Verſassers Principii [51] + -ează; cîcărează (Nebenformen cicărază, căcărează, căcărează, căcărează, Kötel, stercus, fimus, crottes, crottins > cîcare + -ează; spelează, Rūckenlehne, sellae tergum, dossier > spate + -ează; -- bumburez, Knopſgras, schoenus nigrans L., choin. Brandza Prodrom 470 > \*búmbur (siehe oben unter bumbărează) + -ez; curculez, Kornwurm, calandra granaria, charançon. Marian Insecte 90 > \*curcullus pro curculio + -ez; huhurez, Waldohreule, Ohreule, otus vulgaris, strix otus L., hibou, chat-huant. Marian Ornitologia

I, 218 > onomatop. huhur + -ez; titirez Kreisel, toupie > \*titinez > titinno + -ez (der Kreisel brummt, la toupie bourdonne); - buburuz, I. Marienkäfer, Siebenpunkt, coccinella septempunctata L., bête de la vierge, vache à dieu. Marian Insecte 106. 2. = bumburuz Sezătoarea II, 151 > \*bumbur (siehe oben unter bumbărează) + -uz; bumburuz, Kügelchen, globulus, boulette; - buburuză = buburuz 1. Marian Insecte 106. -z in diesen Suffixen > -dz, wie buburudz Şezătoarea II, 151 und buburuğöárâ = buburuză Marian Insecte 106 > buburudză + -ĭoară beweisen (aus buburuză + -ĭoară wäre buburužoárá entstanden). Daneben sind Formen mit t: bumbăreață (G. Dem. Teodorescu Poez. pop. 124); căcăreață (Buda); curculet Marian Insecte 90; buburuță Marian Insecte 107. Es ist wahrscheinlich, dass -ează, -ez, -uz, -uză > -eată, -et, -ut, -ută, um so mehr als -z (-dz) nach dem Akzente im Wortauslaute stimmlos ist und sich nur dadurch, dass es lenis ist, von -s(-ts) unterscheidet. Es ist unmöglich einen Einfluss der in -z auslautenden Wörter anzunehmen, wie bîză, boz, cneaz, coz, cucuruz, gîză, hursuz, merchez, meterez, miez, mofluz, naz, năcaz, nechez, obraz, obuz, orez, orz, osînză, pîrleaz, răgaz, retez, rogoz, sacîz, solz, telpiz, topuz, zăplaz, weil die Analogie keinen Stützpunkt finden konnte. Wie dem auch sei, in ceciliz haben wir mit einem fünften in -z auslautenden Deminutivsuffix -iz zu tun: ~ > \*caecillus statt caecilia, wovon it. cecella, cicigna, + -iz.

## 53. Cer (čér).

Substantiv m. Pl.? 1. 'Fizionomiea uneï familiï, semnul după care se cunoaște un om din ce familie se trage'. Șezătoarea II, 186. Familiengepräge, Familienzug; signum gentis; air de famille, cachet de famille. 2. 'Un mod de a-și însămna prin crestături lemnele sale ori pe cele făcute de el pentru proprietar. În sine e un fel de răbuș: fiecare om își are însă sămnul săŭ neasămănător cu al altora'. Șezătoarea II, 186. Zeichen; signum; signe. — Et.: Dasselbe mit alb. čérâ Miene, Gesichtsausdruck, it, ciera, Ansehen, Miene, welches Ascoli Archiv. glott. IV, 119 vom lat. cera Wachsbild ableitet.

## 54. Cetar (čétar četaráre).

Verb tr. ~ pe cineva ,îī bat capul. îl năucesc de cap spunîndu-ī ceva; jemand durch sein vieles Reden belästigen; alicujus aures obtundere, aliquem obtundere, surdas alicui loquendo reddere aures; fatiguer les oreilles de q., rompre les oreilles à q. en parlant. — Variante: cetărez. — Et.: Unmittelbare Ableitung von ceteră, Geige und überhaupt Saiteninstrument. Ursprüngliche Bedeutung: ceteră spielen. So bedeutet auch deutsch leiern ebenso Leier spielen als Jemand durch sein vieles Reden belästigen.

## 55. Cetina (cétina).

Substantiv f. Pl. cetine und cetini (četine, četini). 1. 'Frunza bradului saŭ mai bine zis a brădetului. — Frunza și rămurelele

de brădet', Mitteilung von S. Fl. Marian. 'Frunza ce se tae dela partea inferioară a unul arbore, ca să se dea caprelor de mîncare'. Baronzi Limba rom. I, 104. Laub und Zweige der Nadelhölzer, Laub; seta, folia; feuillage des conifères, feuillage. 2. Îenune, Iuniper, jneapăn, archiș. Wachholder; juniperus communis L.; genévrier. Grecescu Conspect 537. — Varianten: celenă, cilină. — Et.: Soil mit altit. celina in Verbindung gesetzt werden, welches von Bianchi Archivio glott. IX, 389 so übersetzt wird: 'Wäldchen, dessen Büschel und kleinere Hölzer dann und wann abgebrannt werden um als Dünger zu dienen, wonach man Roggen oder Weizen säet.' Von caedua (silva) Unterholz leitet Bianchi zuerst \*ceddita und von diesem \*cedaitina ab. Ung. csetina (Provinzialismus), czech. setina (nur aus einem Wörterbuche bekannt, das gewöhnliche Wort dafür ist gehlice), serb. Atina stammen aus Rum.

#### 56. Cinescu (činesku).

Pronomen sing. m. Fiecare; jeder; quisque, unusquisque; chacun. (Cinrescu ispiteaște-se de ale sale pohtiri. Praxiu Voroneț 122. — Învăța urulu cinrescuși de voi, ibid. 22. — Spurea căte urulu cinrescuși de ei, ibid. 29. — Adusă su dereptu urulu cinrescu de ei aducerea loru, ibid. 32). — Et.: Von quisque unus entstand it. ciascuno, pr. cascun, chascun, fr. chacun, rom \*cescun. Durch dasselbe volksetymologische Versahren, dem zusolge der Franzose chacun als chaque + un ansah, betrachtete auch der Rumäne cescun als cescu + un. Cescu wurde weiter als eine Ableitung von ce angesehen und so glaubte man, dass für ein Maskulinum Pronomen das Maskulinum cine besser paste als das Neutrum ce.

## 57. Cintura (čītúrā).

Substantiv f. Lantujel; Kettchen; catella; chaînette (Pipă cu cintură, mălaĭŭ nu-ĭ la gură. Zanne Proverbe III, 303, Bihor-Ungaria). — Et.: cinctura.

## 58. Cîrpătoriu (kîrpâlôri).

Substantiv m. 1. Fund de mămăligă; Brettchen mit einem Griff daran, worauf der Maisbrei gesetzt wird; tabella manubrio instructa; plateau de bois avec manche. 2. 'Lopată de scos și băgat turtă în foc. Copiii, cind se jură în joc, zic: "Jurător pe cirpător, ochii mei să sară ai tăi." Rădulescu-Codin. Backschaufel; pala pistoria; pelle a enfourner, rondeau. — Varianten: crăpătoriu, curpătoriu. — Et.: \*carp + -ătoriu; carp = carpo essen. ~ ist das Tăfelchen, worauf das Essen vorgesetzt wird. Wegen gleicher Beziehungen zwischen Primitiv und Derivant cf. cuptoriu, spălătoriu, închisoare, răzătoare, scrisoare, spînzurătoare, șezătoare, etc.

## 59. Comingesc (komiğesk komiğere).

Verb tr. 'A unge, a tăvăli, a murdări', Mitteilung von S. Fl. Marian; Buda. Beschmutzen, besudeln; commingere; salir, souiller. Et.: commingo.

## 60. Coeniu (kốc).

Substantiv heterog. Pl. conciuri (kôčuri). 1. 'Pe lîngă acar se construește conciul și peste dînsul conciul se pune mai pe urmă învălitoarea', Marian Nunta 379. 'Ji despletesc coada [miresei] și-i fac părul conciă, învălindu-l pelîngă un acar', ibid. 704. 'Dupăce ĭ-a desfăcut cosița [mirele mireseĭ], cumătra îĭ învălue concĭul și-ĭ dă ceapsă și ștergariu', ibid 712. 'Moțoc, părul la femeile măritate adunat și legat în creștet'. Convorbiri liter. XX, 1008. Kopfputz der verheirateten Frauen; comptus muliebris; coiffure des femmes mariées. 2. 'La unele paseri; cirrus, galea, juba; der Schopf, das Büschel, Büschlein', Buda. Mot; huppe. 3. 'Schmales Kopftuch', Jahresbericht III, 318. Wahrscheinlich der Sinn des ung. konty. 'ein bloß den Chignon bedeckendes Häubchen' Ballagi, Bonetică: petite coiffe. - Et.: Die lat, Suffixe -eo (-ĭo), -ea (-ĭa) hat das Rum. in den folgenden Wörtern geerbt: albie - alveus, arie - area, balt - balteus, coru - coleus, cucuru - cucullio, cuib - \*cubium, fiu - filius, foae - folia, orz - hordeum, ospăt - hospitium, ie - linea, lat — laqueus, metu — milium, ploae — pluvia, prînz — prandium, rază - radius, ros - roseus, rosb - rubeus, roshā - rubia, scorus - \*scoruscius (siehe Crușesc), sot-socius, vie-vinea. Diese Suffixe, welche in kleinem Umfange in den romanischen Sprachen fortlebten, fuhren auch im Rum, nach den folgenden Richtungen zu wirken fort. 1. Sie haben sich in Erbwörter eingeführt (Suffixsubstitution): aschie > asche, astula (kein Lautwandel, cf. ureche, nicht urechie, veche, nicht vechie), funie > fune, funis, gingie > gingie, gingiva, gratie > grate, crates, rosiū f. rosie > ros, f. rosa, roseus (f. rosa wird kaum gehört), salcie > salce, salice, scorpie > scorpio, unghie > unghe, ungula. 2. Sie haben sich in neue Wörter eingeführt (Suffixsubstitution): fî'şie > fîşie, faşă + -le. 3. Fremde Wörter wurden durch dieselben apercepiert: molie - slav. moli, năsălie slav. nosilo, nazbutie - slav. bujstvo, pîrtie - slav. prt, pojijie - slav. požitku, prastie - slav. prašta, rodie - ngr. δόδι, δοδία, stahie στοιγείον. 4. Neue Wörter wurden durch dieselben abgeleitet: capiŭ (kápiŭ), Adjektiv, 1. drehkrank, vertiginosus, avertineux, sujet au tournis; 2. verrückt, mente captus, vesanus, toqué > cap (caput) + -iŭ. continații, siehe unten. cosie (kósiže), Substantiv f. Sensenbaum, falcis manubrium, manche de la faux, Mitteilung von S. Fl. Marian > coasă + -ie. cuciniŭ, siehe unten. obștie (óbstrže), Substantiv f. Gemeinschaft, Gemeinde, communitas, communauté > obste, Adverb: insgemein, vulgo, communément > slav. obiste communiter. onanie (onanie), Substantiv f. Ungetum, monstrum, monstre (Măi, da al dracului onanie de om e și acesta! Creangă Povești, 1890, 242) > o (Pronomen) + nanie > vávos + -ie. perie (périte), Substantiv f. Bürste, brosse > păr, Pl. peri (pilus) + -ie. Als Ableitungssuffixe bedeuten sie Folgendes: 1. Das Derivat besteht aus dem Primitiv (perie); 2. Substantivierung der Haupteigenschaft des Primitiven (continații, obștie, onanie); 3. Das

Primitiv ist die Ursache oder der Zweck des Derivates (capiŭ, cosie). Von der letzten Art ist die Ableitung conciù > \*konţiŭ, \*konţiŭ, konţare + -iŭ. Betreffend cu > tīu siehe Verfassers Altgr. Elemente in Bausteine Mussafia, konţare siehe unter Conţat.

### 61. Contat (kōtát).

Adjektiv, 'Mit einer Haube, mit einem Schopf versehen' Bărceanu. Cristatus; huppé. — Et.: Partizipium von conțare = it. conciare > comtus + -i Diez.

#### 62. Continații und Continății (kotinății, kotină ții).

Substantiv f. pl. 'Sub ~ poporul înțelege niște case mari frumoase, un fel de palat', Frîncu Moții 277; Palast: aedes; palais (Se ssătuiră ei laolaltă ca să-și facă nește continății, Frîncu Moții 277. — În mijlocul cetății era continățiile de aramă a lui Aram, ibid. 280. — Pițula eși afară din continățiile ei, ibid. 281). — Et.: Wie încăpere, Zimmer, von încap, contineo, und cuprins, Besitztum, von cuprind, contineo, stammen, so stammt ~ von contineo selbst: contenat. Partizip von contenez, Nebenform von contenesc > contineo, + -ie (Radikal der Mehrzahl, contenat-, cf. bărbăție — bărbat, beție — beat, frăție — frate, înpărăție — înpărat, minunăție — minunat, preoție — preot). Wegen 'ie siehe Conciu.

#### 63. Conveiu (kovēru).

Substantiv heterog. Pl. convee (kōvēie). Cirmis: loc orī drum, care apucă din direcțiea dreaptă la dreapta ori la stînga; Biegung, Wendung, Ecke einer Strasse: flexus; tournant (Ažuns la pâdurâ apukâ prá páťaká unui krak. Kínd fu la un konvelu, d-odatá sá pomeni k-o halovina da urs, Jahresbericht III, 283). - Varianten: covetu, conecă, Jahresbericht III, 318. - Et.: Von convallia, rum. \*convate, Talniederung, Talkessel, also etwas Gebogenes, Hohlgewölbtes, wurde das Verb \*cont desc. \*cont dez. cordesc. cordez, biegen, beugen, krümmen, unmittelbar abgeleitet, welches durch weitere Lautwandlungen coretz. coreiti, l'in jecrotti wurde. Unmittelbare Ableitungen von diesem Verbum und seinen Varianten sind ~ mit seinen Varianten. Die Wandlung  $\hat{a} < e$ , o hatte zuerst in den (bei weitem den zahlreichsten) Formen mit unbetontem â statt, und die Analogie verbreitete sie auch über die Formen mit betontem  $\hat{a}$ .  $\hat{a} < e$  ist regressive Assimilation wegen der folgenden e, i (cf. blestemare > blästemare. biserică > băsearecă, cumpene > cumpăne, fermecare > fărmecare, semee > sămee, mesiecare > măstecare, perele > părete, pereche > păreche).  $\delta < o$  ist progressive Assimilation wegen des vorhergehenden ov (cf. bour > \*buor, \*buar, bubaius, noor > \*nuar, nubilum, o > ŭo, \*uă, una, noao > nouă, nova, nobis, oao > oŭă, ova, ploac > plouă, pluit, roac > vouă, vobis: botez > \*bătez, baptizo, fumee > samee, porumb > parumb, palumbes, vopsesc > văpsesc, βάπτω).

#### 64. Coroaba (koroábá).

Substantiv f. Pl. coroabe (korūábe). Porumbele; Schlehe: prunum silvestre; prunelle. Damé. — Et.: \*coroambă, columba. m fiel nach dem Schwinden des intervokalischen b und vor der Wandlung b + mb < b + mb aus. Der Rumäne hat den Namen der Schlehe von palumbes (porumbea), columba (b) hergeleitet wegen der tiefblauen Farbe des Gefieders der Wildtaube.

#### 65. Corobeată (koroběátá).

Substantiv f. Pl. corobete (korobete) = Coroabă. Convorbiri liter. XX, 1008. — Et.: coroabă + -cață.

#### 66. Cos (kóš).

Substantiv m. 1. Niște bubușoare, care apar pe față, mai rar pe spate ori pe piept. Se nasc din inflamațiea glandelor sebacee ale pielei; Mit-esser, Finne in der Haut; acne; tanne. 2. 'Niste viermi mari și albi, ce se fac primăvara în pielea depe spate a vitelor bovine tinute rău. Sezătoarea V, 50. Larva strechiei; die Larve der Hautbremse: larva hypodermatis bovis de Geer: la larve des cuticoles des boeufs. Marian insecte (Pl. cosī), Sezătoarea IV, 124 (Pl. cosuri). - Et.: Dasselbe mit it. cosso = ~ 1, fr. cosson, Holzrüsselkäfer, rätrom. coss, Engerling > cossus, eine Art Larven unter der Rinde der Bäume. Sing. cos statt cos durch die Analogie des Plurals. Betreffend die Beziehung zwischen den zwei Bedeutungen vergleiche man den deutschen als einen Wurm gedachten Mitesser und die Tatsache, dass der Eiter des Mitessers wirklich wie ein Wurm aussieht, dessen Kopf schwarz wäre, wie ia die Larve der Hautbremse an ihrem Leibesende, welches aus der Haut hervorragt, einen schwarzen Fleck hat.

#### 67. Covaesc (kovářésk kováře).

Verb tr., biegen, beugen, krümmen: flectere, inflectere, curvare, incurvare; ployer, courber (Apa Nilului decît alalte ape cu multul mai șovăită și mai covăită fiind. Cantemir, Istor. ierogl. 139). — Varianten: covăez (Potcoave covăiate și ușoare. G. Dem. Teodorescu Poez. pop. 433), coveez Iszer, coveiŭ Iszer. — Et.: siehe Conveiŭ.

#### 68. Crusese (krušésk krušíre).

Verb tr., intr., rfl. a. tr. 1 ~ sînge. A urina sînge; Blut harnen: sanguinem mejere; pisser du sang. 2. Înroșesc; rot fărben, röten; rubrum reddere: rougir. 3. A dubi opincile în crușală; rotgerben; depsere; tanner. b. ntr. = a 1. e. rfl. A deveni roș ca sîngele: blutrot werden; rubrum fieri; devenir couleur de sang. — Variante: curșesc. — Dazu crușală (krušálâ). Substantiv f. Argăseală; Lohbrühe; lixivia coriaria; passement, passelie, jusée, jus d'écorce, mordant, liquide dans lequel on tanne les peaux. Crușit (krušit). Substantiv m. '~ e un fel de boală internă la boĭ și vacĭ, un fel de aprindere, din care cauză se udă cu sînge', Mitteilung von S.

Fl. Marian, Şezătoarea IV, 127. 'Operațiea ce fac la opinci făcute din piele nelucrată, cu scoarță de arin și de stejar, ca să semene mai bine cu cele de talpă lucrată' Viciu. Das Blutharnen; das Rotgerben; sanguinis minctio; actio coria depsentis; l'action de pisser du sang (maladie des boeufs); tannage. — Et.: coruscus, scoruscus bedeuteten blinkend, schillernd, schimmernd. Davon entwickelte sich in den rum. \*coruscius, \*scoruscius der Sinn schillernd rot. Von coruscius stammt macedorum. cruş (Dalametra), scoruș de munte, Eberesche, sorbus aucuparia L., sorbier des oiseaux, dessen Früchte schön scharlachrot sind, und rum. crușesc, rot machen, rot werden. Von scoruscius stammt rum. scoruș, 1. Speierling, sorbus domestica L., sorbier, dessen Früchte rot sind; 2. — macedorum. cruș. Der Name crușală der Lohbrühe kommt von der rötlichen Farbe derselben, cf. deutsches rotgerben. -sciu < -šu regelmäsig, wie in fascia < fdšâ.

## 69. Cucina (kučina).

Substantiv f. Bucătărie; Küche; coquina; cuisine (Aŭ sărit [focul] în patru locuri pe curtea domnească, pe casele dela harem, pe casele cele nalte dela cămară (cucinile), pe ceasornicul depe poartă, pe biserica cea mare domnească. Letopisețele Cogăl. ed. 1, III, 232, ed. II, III, 224). — Et.: coquina.

#### 70. Cuciniŭ (kučiniŭ).

Adjektiv. Belegt nur f. pl. cuciniř. De bucătărie, al bucătărie, privitor ori aparținînd la bucătărie; Küchen-, die Küche betreffend, der Küche angehörend; coquinarius; de cuisine, qui appartient à la cuisine (Acest domn aŭ făcut ca de iznoavă curțile cele domnești în Jași, casele cele cuciniř, grădini, grajdiuri de piatră. Letopisețele Cogăl. ed. I, I, 283, ed. II, I, 310). — Et.: cucină + -iŭ. Wegen -iŭ siehe Conciŭ.

# 71. Cufring (kufrîg).

Verb tr. Frîng; entzweibrechen, zerbrechen; confringere; briser, casser (Fuž, izdat'e, blâstâmat'e, nu-l strînže și nu-l cufrînže. Alexicī, Texte, I, 205). — Et.: confringo.

## 72. Cumure (kúmure).

Adverb. 'Cum? cum aĭ zis?' Frîncu Moții 99. Wie? Qui? quid dixisti? Comment? — Et.: cumu > quomodo + re > res.

## 73. Cușede (kušéde).

Verb unip. rfl. Se cade, se cuvine; es schickt sich; decet, aequum est, convenit; il convient. Frîncu Rotacismul 51. — Et.: Kontamination zwischen cuvine und sede.

## 74. Dadulcesc (dâdulčisk dadulčire).

Verb rfl. 'A se învăța la un lucru bun și a prinde nas la purtare, ne mai voind să părăsească acel lucru, la care s-a învățat' Rădulescu-Codin; gefallen an etwas finden; libidinem habere in aliqua re; prendre goût à qc. (Se dădulcise, vezI, la vorbă cu fata. Ispirescu Basme, Bucur. 1882, 337). — Et.: de- + dulce.

## 75. Dărîmbete (dârîbéte).

Substantiv m. 'În locuțiuni ca: are patru dărîmbeți de copii; cine face vuet? niște dărîmbeți de copii; biata femee toată ziua cu dărîmbeții după ea'. Revista critică-literară III, 122 — Dărînat. — Et.: \*dărumb + -ete. dărumb > delumbis.

## 76. Derin (dârîn dârînáre).

Verb tr. 'Deşel, spetesc: l-aŭ bătut de l-aŭ dărînat' Revista critică-literară III, 122; lenden-, kreuzlahm machen; delumbare; éreinter. — Et.: de- + rînă > ren. Über rînă siehe Verfassers Principii 147.

## 77. Dărînat (dârînát).

Adjektiv. 'Decrepit, ticălos, slab; blăstemat, ștrengar. Mai vîrtos despre copii: un dărînat de băiat' Revista critică-literară III, 122. 'Corupt, desfrînat, ticălos' ibid. IV, 338. Taugenichts; nequam; vaurien. — Et.: Partizip von dărîn. Der ursprüngliche Sinn war kreuzlahm, delumbis, éreinté.

## 78. Darza (dá rzá).

Substantiv f. Pl. dărze (dâ'rze). Cotreanță; Lumpen; pannus; loque, guenille, haillon. Marian Serbători II, 224. — Et.: de+rudia, f. von \*rudius statt rudis, wovon auch it. rozzo roh. u fiel nach der Diphthongierung  $e-\hat{a} < \bar{e}\hat{a} - \hat{a}$  aus. Dasselbe mit alb.  $d\hat{a}'$ rrudâ kraus, gekräuselt, Abfälle, Brocken, Krümchen.

ALEXANDRU PHILIPPIDE.

## Eine Sammlung alter italienischer Drucke auf der Ratsschulbibliothek in Zwickau.1

Die Ratsschulbibliothek in Zwickau enthält zwei Sammelbände, bezeichnet V, IV, 52 und V, IV, 34, mit 38 alten, teilweise seltenen italienischen Drucken in 40. Eine große Anzahl davon sind Zweiblatt-, Vierblatt- und Achtblatt-Drucke, in der Regel ohne Angabe des Druckortes und des Druckers, doch wohl zum großen Teil um 1500 herum in Florenz hergestellt. Eine kurze Beschreibung mit gelegentlichen bibliographischen Nachweisen dürfte sich daher verlohnen.

Beide Bände sind in Pergament gebunden und beschnitten. Auf dem Rücken des ersten liest man ITALI | CA VA | RIA. Er enthält:

#### I.

RELATIONE | DI TUTTO | IL SUCCESSO | di Famagosta: Doue s' intende minutissimamente tutte le Scaramuccie, Batte l rie, Mine & Assalti dati ad essa Fortezza. | Et ancora i nomi de i Capitani, & numero delle Genti morte, cosi de | Christiani, come de Turchi; Et medesimamente di quelli, che sono restati prigioni. Danach ein Buchdruckerwappen mit der Inschrift links und rechts A POCO

Darunter IN VENETIA, | Appresso Giorgio Angelieri. M.D.LXXII. | Con licentia de' Signori Superiori. Die Rückseite ist leer. Es folgt dann eine zweite Überschrift: RELATIONE FATTA PER IL SIG. CONTE | Neftor Martinengo di tutto il fuccelfo di Famagosta | Al Serenis. Prencipe di Venetia.

Die Blätter sind numeriert: A 2-4 (1 ist Titelblatt), B 5-8. Der Text endet auf S. 7 v. S. 8 r. ist eine Liste der getöteten und zu Sklaven gemachten christlichen Capitani; 8 v. die der Ingegnieri und getöteten türkischen Capitani. Darunter IL FINE. Famagusta fiel den Türken am 9. August 1571 in die Hände. Dieselbe Aus-

<sup>1</sup> Herr Verlagsbuchhändler Haupt in Halle hatte die große Liebenswürdigkeit, mich auf diese Sammlung aufmerksam zu machen. Ich spreche ihm dafür auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus, ebenso wie den Herrn Prof. Dr. Stölzner und Prof. Lic. Dr. Clemen von der Ratsschulbibliothek in Zwickau, durch deren freundliche Vermittlung mir die Benutzung der Sammlung ermöglicht wurde,

gabe erwähnt Cicogna, Saggio di Bibliografia Veneziana (Venezia, 1847) S. 121 N. 848.

#### 11

LA FAUSTA, | ET FELICE ELETTIONE | IN RE DI PO-LONIA, | Del Seren. mo & valorofils. mo HENRICO DI VALOIS, | Duca d' Angiò, fratello di CARLO IX. | Christianis. Rè di Francia. Con l'offerte di S. M.ta & degli altri Principi suvi Com- | petitori, & Nomi de gli elettori. | Con vn discurso nel quale si contengono l' origine, sito, | qualità, ricchezze, costumi, modo de gouerno, e forze de Poloni; le imprese fatte da gli Re Iagelloni. | Composto dal molto Magnif.co & Eccellentis, mo S. EMILIO MARIA MANOLESSO. Dottor | di Leggi, Arti, & facra Theologia. | Con privilegio della Serenis, ma e Potentis, ma Rep. Venitiana per 20. anni. Darunter ein Buchdruckerwappen mit der Inschrift HIS SUF ULTA und dann IN VENETIA Per Pietro DeLuchino. 1573. Die Rückseite ist leer. Auf Seite A 2 beginnt nach einer hübschen Koptleiste die Widmung: AL MOLTO ILLUSTRE | ET REVER. do S. FER-RANTE BELTRAME | Prior di S. Martino in Aluernia. | S. mio offeruandifs.mo Danach eine kleine Vignette und der Widmungsbrief, welcher auf der Rückseite noch 8 Zeilen einnimmt. Darunter Di Venetia alli 4. Giugno, 1573 | Di V. S. molto illustr. | Affettionatiffimo feruitore | Emilio Maria Manoleffo D. und eine Leiste. Es sind 12 Blätter mit der Bezeichnung A A2, B B2, C C2. Der Text ist kursiv gedruckt. Auf Blatt 16 v. stehen noch 16 Zeilen (Schluss: nell' altro mondo la Gloria Celeste.) und IL FINE. Der Bericht ist also unmittelbar nach der Wahl Heinrichs von Valois zum König von Polen verfasst und gedruckt. Ein Besitzer des Druckes schrieb darauf de Magistro Wenzelao Francisco (17. Ihd.?).

#### III.

Opera del præclarissimo | poeta miser Pamphi- | lo sasso Modenefe. | Sonetti .CCCCVII. | Capituli .XXXVIII. | Egloge .V. Die Rückseite ist leer, und auf Blatt 2 r. beginnt die Widmung: Alla illustrissima: & excellentissima Helisabetta da Gonzaga Du- | chessa de Vrbino. Pamphilo Sasso. S. Dies Blatt ist bezeichnet az und die Widmung endet auf dessen Rückseite (... como diuotissimo seruo me dedico e dono). Auf der dritten Seite beginnen die Sonette mit f E ql che segue la uirtude e degno, immer 6 auf einer Seite in zwei Spalten. Vier Blätter bilden immer ein Heft, und die Bezeichnung ist (vom zweiten Hefte an) b, bii; c, cii usw. Die Sonette sind von dem zweiten an - das erste trägt keine Bezeichnung - mit Sonetto .II. usw. bezeichnet. Auf Blatt k beginnen die Capitoli: I Incomīcia gli Capituli del pclarissimo | poeta miser Pamphilo sasso modenese. g Ionta era gia uicin al duro passo. Das letzte endet s. iir. Sp. 2. Auf s. iiv. beginnt Egloga. I. | C Sylvio: & Menalio interlocutori. | Dimmi Menalio mio doue ti

porta. Das letzte Heft hat 6 Blätter (t, tii, tiii), und die fünfte Ekloge endet auf dem sechsten Blatt r. Sp. 2. Darunter [ Finis. | Opera: & Impensa Bernardini Ver- | cellese Impressum est hoc opusculum | Venetiis sub auspicatissimo Leonardi | Lauredani sceptro Venetorum Duce | Anno .M.CCCCCXI. Die .XX. Feb. Auf der Rückseite Sp. 1: I Jacobus Philippus de pellibus nigris | Troianus artium: & medicinae doctor | Philosophia moralem Patauino gym | nasio publice degens. De Paphili mor- l te dolens ex tepore fragmentu edidit, und das Sonett Quella che con sua falce il modo aterra. Tiraboschi, Biblioteca Modenese V S. 30-33 | (Modena 1784) kennt diese Ausgabe nicht, welche ein Nachdruck der von Brunet V, 176 nach Libri (Cat. rés.) S. 100 N. 489 erwähnten Ausgabe desselben Druckers von 1500 sein wird, wo aber CCCVII aus Libri hinübergenommener Druckfehler für CCCCVII sein muß. Tiraboschi kennt einen Nachdruck von 1504, Haym (1771) S. 236 noch von 1501, 1502, 1505. Die Ausgabe von 1511 erwähnt V. Rossi, Il Quattrocento S. 437 Anm. zu p. 395 und G. Rossi, Giornale Storico della Letteratura Italiana Vol. XXX S. 34 Anm. Weitere Ausgaben siehe hier unter IV. Über Pellenegra vgl. Zannoni im Giornale Storico della Letteratura Italiana Vol. XVI S. 284-316 und auch G. Rossi, ebenda Vol. XXX S. 16 Anm.

#### IV.

Capitulo del tempo composto per el Pre | clarissimo Poeta misser Pamphilo Saxo.

Es beginnt mit über drei Zeilen reichender Majuskel:

NOn e / signori piu richo et nobil pggio

Ein Zweiblattdruck ohne Jahr auf dickem Papier. Auf Bl. 2 v. Finis. | Impssum Bononiae p Vergilio de Lamiore. Römische Schrift, keine Signatur, gelegentliche Verwendung von Teilstrichen. Bl. 1 r. enthält außer der Überschrift 9 Terzinen, Bl. 1 v. und 2 r. je 10 Terzinen, Bl. 2 v. 9 Terzinen und den Schlussvers. Jede Terzine beginnt mit einer Majuskel, die letzte enthält zwei:

Ritorna el tempo lora el mefe et lanno ma no ritorna la uita col tempo Signor quel detto mi da greue affanno non si puo raquistare mai il perso tempo.

Es ist das Capitulo XIIII. des unter III beschriebenen Bandes mit vielen Varianten, die vielleicht daher rühren, dass es auf den von Tiraboschi S. 31, Haym S. 235%, Hain N. 12289, Brunet V, 176 erwähnten Druck der Sonetti usw. von Brescia, Misinta 1500 zurückgeht. Tiraboschi erwähnt auch eine Ausgabe Mailand Scinzenzeler 1502 und eine Venezia, Gabriel Fontaneto de Monferrato 1519, die aber identisch sein muß mit der bei Libri (Cat. rés.) S. 201 Venetiis, Guil. de Fontanet, 1519, die auch bei Haym

und Brunet (hier "per Guillelmum de Fontaneto, de Monferrato"). Hain N. 12288 verzeichnet auch noch eine Ausgabe ohne Ort und Jahr, vielleicht Brescia. Unser Einzeldruck ist unbekannt und stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Den Drucker findet man weder in dem Register zu Ludwig Hain's Repertorium Bibliographicum von Burger<sup>1</sup>, noch in Proctor.<sup>2</sup> Er wird also im 15. Jahrhundert noch nicht gedruckt haben.

El Contrasto de Lacqua 7 del Uino. Con certe altre canzon bellissime. Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt in Florentiner Art 11,3 cm breit, 11,1 cm hoch, eine gedeckte Tafel, an der ein König und eine Königin und zwei andere Personen sitzen. Erstere beide disputieren, die anderen beiden hören zu. Es ist ein Vierblattdruck ohne Druckort (wohl Florenz) und Drucker anf dickem Papier, Signatur A und Aii, der Text in römischen Buchstaben.

1. Der Kontrast besteht aus 23 Oktaven. Bl. 1 r. enthält noch zwei Oktaven in zwei Spalten, Bl. 1 v. und 2 r. enthalten je 10 Oktaven in zwei Spalten, auf 2 v. steht noch eine Oktave.

Ansang: A L nome fia di dio che tutto uede E del suo unigenito figliolo

Ende: Che ui conceda longa e bona uita E donaui paradifo alla partita, I Finito e il contrafto de lacqua & del uino.

2. Canzon Damore. 10 Oktaven, 3 auf Sp. 1, 5 auf Sp. 2, 2 auf Bl. 3r. Sp. 1.

> A Mor p rimenarmi a nouo focho Messemi innanti li occhii di costei

Che qua si spingi sama o la memoria Et pocha nebia rompe nostra gloria I FINIS.

3. ohne Überschrift:

/Atene uia malenconia Chel mondo e di chi el gode Altro qua non se riscode Tutto el resto e una pacia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Drucker des XV. Jahrhunderts mit chronologischer Aufführung ihrer Werke zusammengestellt, Achtes Beiheft zum Centralblatt für Bibliothekwesen (Leipzig 1891).

<sup>3</sup> An index to the early printed books in the British Museum: from the invention of printing to the year MD, with notes of those in the Bodleian Library. Second section. Italy (London 1898).

Ende Bl. 3 v. Sp. 2

e cantar la Tangherlina e spassar la fantasia

Danach die Ripresa ganz wiederholt und C FINIS.

Es ist eine Barzelletta, die aus der vierzeiligen Ripresa und 16 achtzeiligen Strophen besteht. Am Ende jeder Strophe ist der erste Vers der Ripresa mit dem Zeichen C eingerückt wiederholt.

4. Bl. 4r. Sp. 1 ohne Überschrift:

ORsu cosi ua el mondo
Ognun ueda la poua (so!)
Amore in me rinoua

© Magior guerra

Ende Sp. 2

Poi che non po aiutarme Nullo al tondo

danach die erste Strophe ganz wiederholt und C FINIS.

Ein Serventese (Motto confetto), bestehend aus 14 Strophen. Der Viersilber ist immer mit dem Zeichen C eingerückt. Die Rückseite des vierten Blattes ist leer.

Dieser Druck scheint derselbe zu sein wie der von Varnhagen, La Storia dela Bion ha e la Bruna (Erlangen, 1804) S. 12 N. 10 auf der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in Munchen nachgewiesene. Der von Colomb de Batines! S. So. VIII und von Brunet II Sp. 240 angeführte Druck Brissa per Damiana et lacebū Philippū (Anfang 10. Jhd.) ist inhaltilch sicher gleich dem unsrigen. Dagegen hat die ebendort angeführte Historia is is disputatione del Vine: et de Lucqua, von der Milchsack und D'Ancona S. 130-137 einen weiteren Druck in Wolfenbuttel nachweisen,2 mit dem Stücke i unseres Druckes nichts zu tun, und eine dritte Bearbeitung des Stoffes bietet die Desputation ague et visit. welche Rajna herausgegeben hat (Florenz, 1807; vgl. Literaturblatt für germ. und roman. Philologie 1808, Sp. 02'. Vgi. auch D'Ancona, Origini del teatro italiano? (Turin, 1801) Bd. I S. 500. besonders Anm. 2. Zu der Barzelietta unter 3 vgl. weiter unten XVIII, 1; zu dem Serventese unter 4 ebendort 2 und VII, 3d.

#### VI.

La conditione: & costume de le donne intitolato e. Sonaglio: Ein Vierblattdruck auf dickem Papier, ohne Signatur.

<sup>1</sup> Bibliografia delle antiche Rappresentament staliane cause e profane stampate nei secoli XV e XVI, Firense 1852.

Due farse dei secolo XVI reprodette sulle amin re stampe. Con la Descrizione ragionara dis volume del citario della Biologia a di di State contenente Poemetti popolari matari. Beligna 1882 (Despusa C. XXXVII der Scelta di curiosità letterarie inedite o rare).

römische Buchstaben. Es sind 80 Oktaven in 2 Spalten. Bl. 1 r. Sp. 1 hat 5 Oktaven, die ersten drei Verse der ersten Oktave bilden 6 Zeilen, um links neben sich einer weißen Schelle auf Sp. 2 hat 5 Oktaven und schwarzem Grunde Platz zu lassen. 2 Zeilen; von Bl. Iv. Sp. I an enthält jede Spalte 6 Verse, 4 Oktaven und 2 Verse bis auf Bl. 4 Sp. 2, die nur 6 Verse und 4 Oktaven hat, dafür aber noch die Unterschrift:

> € Stampata in Bologna per Iustinião da Rubiera nel Anno M.D.XII.

Anfang: U Viua fotana la | onde procede

ogni uirtu ogni sie | tia engegno pensa el bisogno tuo come prudente

Ende: che chi tosto erra abelasio si pente.

Zu diesem Gedichte des Bernardo Giambullari vgl. Varnhagen, Über eine Sammlung alter italienischer Drucke der Erlanger Universitätsbibliothek (Erlangen 1892) S. 21-25; Derselbe, La Storia dela Biancha e la Bruna S. 11 N. 12 samt der dort angegebenen Literatur, Picot, La raccolta di poemetti italiani della biblioteca di Chantilly, 1 S. 163 N. 48 und Copinger<sup>2</sup> P. II Vol. I S. 274 N. 2733. Unsere Ausgabe ist bisher unbekannt,

#### VII.

Questi Sonetti Scrisse De Sua Mano In Preposito De Ciaschaduno | Amatore Il Nobile Miffer | Leornardo Justi- | niano.

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt in venezianischer Art: Ein von einem Pfeile durchbohrter Jüngling, der sitzt, wird von einem jungen Mädchen, das auch einen Pfeil in der Brust hat, an einen Baum gebunden. Rechts zwei Sänger, der eine mit einer Mandoline, der andre mit einer Geige, darüber AMOR CHEVOI. Ein Vierblattdruck, ohne Signatur, Druckort und Drucker auf dickem Papier in römischen Buchstaben um 1500 (wohl Venedig) in zwei Spalten.

I. Bl. Ir. Sp. I bis Bl. 2v. Sp. 2 27 Strambotti Liornardo Giustinianis. Auf Bl. 1 r 2 Strambotti; von Bl. 1 v Sp. 1 an 4 Strambotti und 4 Verse in jeder Spalte; Bl. 2 v. Sp. 2 nur noch 4 Verse und 2 Strambotti.

> A<sup>Mor si</sup> uol de nouamente canti Tantela pena che sento al cor mio Anfang:

Ende: e poi piangendo dico lasso o mene questo mauanza de tutto il mio bene

Finis\*

<sup>1</sup> In der Rassegna bibliografica della letteratura italiana Bd. II S. 114

<sup>-123</sup> und S. 154-167 (Pisa, 1894).

Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum London 1895-1902, 2 Teile in 3 Bänden.

€ Chi se dilecta de seguitar amore per un marchetto dhauer qto non stia che son apposito de ciaschun amatore.

Der Rest der Spalte ist leer.

2. Bl. 3r. Sp. 1

I Strambotti del Seraphino

Es sind vier:

- a) VEnite amanti īsieme a piāger sorte
- b) Vedeti uoi quel charde nel mio core
- c) Dapo che morte hara di me uictoria
- d) Conuienmi far da uoi donna partita

darunter FINIS.

3. Bl. 3 r. Sp. 2 bis Bl. 4 v. Sp. 2

C Barzellette del Seraphino.

Es sind fünf:

a) Bl. 3r. Sp. 2 ¶ Poi che piacque a la mia forte
Chio thauesse a dar martire

Sel ti piace il mio morire Con mia man mi daro morte

Ende: Fa de lui quel che tra noi iace Non ti frena el fuo languire.

Vierzeilige Ripresa und fünf sechszeilige Strophen, am Ende einer jeden eingerückt ℂ Sel ti piace∗ Nach der letzten Strophe die beiden letzten Verse der Ripresa ganz wiederholt.

b) Bl. 3 v. Sp. 1 (I Non ti doler fignora

Ende:

Se per ti uiuo e stento Chassai resto contento Se aduien che per ti mora

Fara presto finire El duol che me diuora

Vierzeilige Ripresa und sechs vierzeilige Strophen, am Ende einer jeden eingerückt ¶ Non ti doler∗ Nach der letzten Strophe die ganze Ripresa wiederholt und noch einmal eingerückt mit ¶ der erste Vers ganz, dann FINIS.

> Ende Bl. 4 r. Sp. 1 (noch 2 Str.) Cor gentil eglie ben uano Che da te spera seruitio

Vierzeilige Ripresa und sieben sechszeilige Strophen, am Ende einer jeden eingerückt ¶ Non e mai∗, doch nach der letzten der ganze Vers ohne Zeichen und mit ausgerückter Majuskel und dann FINIS.

d) Bl. 4r. Sp. 1 bis Sp. 2 OR su cosi ua el mondo ganz genau wie oben V, 4 auch äusserlich, nur fünf Schreibvarianten, darunter V. 2 richtig proua.

Ende Bl. 4v. Sp. 2 (noch 2 Str.):

Lasseroti e sero presto
O inferno: o in paradiso

Vierzeilige Ripresa und sechs sechszeilige Strophen, am Ende einer jeden eingerückt € Chogni regno∗, doch nach der letzten die beiden letzten Verse ganz ohne Zeichen mit ausgerückter Majuskel und dann FINIS.

Diese Ausgabe der Strambotte Giustinianis, in der sie, wie in einem von Libri (1847) S. 130 N. 842 erwähnten Zweiblattdrucke ohne Jahr und Ort als Sonetti bezeichnet werden,1 ist bisher unbekannt. Die bekannten Ausgaben hat Tullio Ortolani, Appunti su Leonardo Giustiniani, Feltre 1896 S. 48—49 zusammengestellt. Es fehlten dort jedoch eine bei Libri (1847) S. 236 N. 1474 und danach bei Brunet erwähnte, Venedig 1556 und die von Picot a. a. O. S. 162 unter N. 45 beschriebene. Die Strambotte sind von D'Ancona im Giornale di filologia romanza Bd. II S. 183-193 herausgegeben und danach in der zweiten Auflage seiner Poesia popolare italiana (Livorno 1906). Unser Text stimmt im Wesentlichen mit dem von D'Ancona abgedruckten (ohne Ort und Jahr. Ende des 15. oder Anfang des 16. Jhd.) überein. Der Holzschnitt dieser Ausgabe, ein anderer als in der unsrigen, ist, soweit ich aus Picots Beschreibung a. a. O. ersehen kann, mit dem der von ihm beschriebenen Ausgabe identisch. Im übrigen handelt es sich hier um zwei verschiedene Drucke, von denen aber wohl sicher der eine von dem andern oder derselben Vorlage abgedruckt ist. Alle Drucke enthalten auch die vier Strambotte Serafinos. Das Serventese 3 d (nicht Barzelletta, wie es bezeichnet ist) finden wir auch noch XVIII, 2 wieder. Seine metrische Form ist ABBc, CDDe usw.

#### VIII.

Questa e la Historia deli doi amā ti Ludouico e Madona Beatrice

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt in florentiner Art, 11,4 cm hoch, 11,2 cm breit, welcher das Liebes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dieser Bezeichnung vgl. Ferrari, Sonetti e Strambotti in der Rivista critica della Letteratura Italiana Bd. III Sp. 188—191 (1886).

paar auf Dreifüßen in einem Garten vor einem Hause unter Zypressen und Pinien Schach spielend darstellt. Ein Vierblattdruck auf dickem Papier ohne Signatur, Jahr, Druckort und Drucker um 1500. Der Text auch in gotischer Schrift. Es sind 61 Oktaven in zwei Spalten. Bl. 1 r. enthält je eine in der Spalte, von da an hat jede Spalte fünf, Bl. 4 r. Sp. 1 aber nur noch vier.

Anfang: E Terno Ioue o lucido monarcha che ogni cofa creasti diniente e poi saluasti dal diluuio larcha non risguardando al peccar dela gete

Ende: guadasi ognun da tal doglia di testa dico chi puo acio poi non gustasse a pie del pin le fructe in tal victoria al vostro honor finita questa historia FINIS.

Bl. 4 v. wird von einem Capitolo in 27 Terzinen eingenommen, 13 in Sp. 1, 12 und der Schlusvers in Sp. 2.

Ansang: Qual nauicella senza remi e sarte in tepestoso mar inanzi a scoglio son io luce dil cor se tu ti parte

Ende: Pero rimuta col tuo ingegno voglia
7 non voler in tal vita laffarmi
fe tu no voi ch morte habi mia fpoglia
che di tal morte tu me puoi cauarmi

FINIS.

Brunet Bd. III Sp. 223, Passano¹ S. 70 und Picot a. a. O. S. 116—117 N. 8 führen eine Ausgabe von *Bindoni*, (Venedig) 1524 an. Unsre Ausgabe ist unbekannt und älter. Die Geschichte von Ludwig und Beatrice ist eine Bearbeitung von Dec. VII, 7 in Versen. Der Verf. sagt es selbst in der fünften Oktave:

"ma io vo tesser con piu bella trama questa mia tela: p chio ho buona guida amor in prima: 7 amoroso laccio cantando vna nouella del bochaccio."

#### IX.

Hystoria de dui nobilissimi amanti Ottinel | lo e Julia.

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt in florentiner Art, 9,6 cm hoch, 12,1 cm breit. In einer Landschaft mit Wasser und einer Stadt und Bergen im Hintergrunde schläft links Julia, rechts eilt Ottinello hinter dem Falken her, der mit dem Schleier entfliegt. Ein Vierblattdruck auf starkem Papier ohne Signatur, Jahreszahl, Drucker und Druckort aus dem Beginne des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I novellieri italiani in verso, Bologna 1868.

16. Jahrhunderts. Der Text in römischer Schrift, 60 Oktaven. Bl. 1r. enthält 2 Oktaven in zwei Spalten, Bl. 1v. Sp. 1 bis Bl. 4r. Sp. 2 enthalten immer 4 Oktaven und 4 Verse in der Spalte. Bl. 4v. enthält in jeder Spalte 2 Oktaven.

> Anfang: Overo e giulto fommo redemptore gouernator de tutto luniuerfo illustra alquanto il mio misero core foccorrime che mai non sia somerso

Ende: fu facto principe a quella richiesta e caualier con speron doro calciato e uisseno gran tempo con uictoria al nostro honor finita è questa hystoria FINIS.

Vgl. Varnhagen, Über eine Sammlung usw. S. 46-47 und La Storia dela Biancha e la Bruna S. 13 N. 11 nebst der dort verzeichneten Literatur. Ferner Passano S. 71-74, Milchsack D'Ancona S. 157-158, Picot a. a. O. S. 120-121 N. 21. Unser Druck ist der von D'Ancona! seiner Ausgabe zugrunde gelegte Text. Der Abdruck hat übrigens die sprachlichen Eigentümlichkeiten verwischt, was man nach dem S. XXXIII Anm. (Neuausgabe S. 407 Anm.) Gesagten nicht erwarten sollte. Der oben beschriebene Holzschnitt ist dem von Varnhagen, Über eine Sammlung usw. S. 46 wiedergegebenen ähnlich, aber roher.

#### X.

Questa sie la hystoria de lo inamora | mento de Florio 7 Biancifiore.

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt, 10,5 cm hoch, 11,5 cm breit in florentiner Art: links ein Mädchen auf einem Turm, das einen Korb emporzieht, aus dem ein Kopt hervorschaut, rechts ein Ritter zu Pferde mit Lanze, der das Mädchen anblickt. Im Hintergrunde eine Stadt. Ein Vierblattdruck ohne Jahreszahl, Druckort und Drucker, Bezeichnung A (römisch) und Aii (gotisch). Anfang des 16. Jahrhunderts. Es sind 137 Oktaven, von denen 2 in 2 Spalten und römischer Schrift auf Bl. 1r. stehen; von Bl. 1v. an 3 Spalten in gotischer Schrift auf der Seite, jede Spalte zu 61/2 Oktaven; Bl. 4 v. enthält die letzte Spalte nur noch 5 Oktaven.

Anfang: \(\frac{1}{N}\) caualier di roma anticamente Prese per moglie una gentil dozella Et poi di roma fu eleuato impator E grā tēpo visse con Biancifiore.

La Storia di Ottinello e Giulia. Bologna 1867 (Scelta di curiosità letterarie inedite o rare Disp. 83) und danach mit Umarbeitung der Einleitung und Erweiterung des Anhanges in den Poemetti popolari italiani, Bologna 1889.

¶ Finito il cantare di Florio 7 | Biancifiore che forno fi- |
deli e boni ama- | tori.

Vgl. Varnhagen, Über eine Sammlung usw. S. 35—37 und die dort angeführte Literatur, Libri (Cat. rés.) S. 94 N. 467, Pennino Catalogo ragionato dei libri di prima stampa usw. Vol. I (Palermo 1875) S. 235 N. 521, Picot, a. a. O. S. 121 N. 22 (der hier beschriebene Druck ist eng mit dem unsrigen verwandt, soll aber nur 136 Oktaven enthalten), Copinger, a. a. O. P. II Vol. I S. 253 N. 2542, Crocioni, Il cantare di Fiorio e Biancofiore escondo un ms. velletrano (Rom 1903) und dazu Crescini, Studj romanzi II S. 5—25 (Rom 1904), Reichling, Appendices ad Hainii-Copingeri repertorium bibliographicum additiones et emendationes, fasc. 2 (München 1906) S. 41 N. 520 und S. 171 H. 7189. Unser Druck scheint bisher nicht bekannt zu sein. Crescinis kritische Ausgabe des Gedichtes<sup>1</sup> ist mir nicht zur Hand.

#### XI.

Hystoria de Bradiamonte Sorella de Rinaldo de Monte albano

Unter der Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art, 11,1 cm hoch, 11,5 cm breit: In einer Landschaft mit Burg und Bergen sprengt ein Mädchen zu Pserde daher; am Boden liegt ein Pserd mit einem Ritter und eine zersplitterte Lanze. Ein Vierblattdruck auf dünnem Papier ohne Jahreszahl, Druckort und Drucker, Bezeichnung a, Anfang des 16. Jahrhunderts, vielleicht aus derselben Druckerei wie X. Die Schrift der ersten Seite römisch, dann gotisch. Es sind 126 Oktaven, von denen 2 in 2 Spalten auf Bl. 1r. stehen. Von Bl. 1v. an 3 Spalten auf der Seite zu je 6 Oktaven bis auf die letzte Spalte auf Bl. 4v., die nur 4 Oktaven enthält.

Anfang: PEr dar dilecto & infinito piacere
a tutti quelli che ftiano afcoltare
ma prima uoglio fare el mio douere
innanzi chio uoglia cominciare

Ende: fe no ho fatiffacto a tutti quanti

come si richideva a questi canti
Finito lo cantare di bradiamonte

Vgl. Varnhagen, Über eine Sammlung usw. S. 31—34 und die dort angeführte Literatur. Unser Druck ist wahrscheinlich mit dem vierten von Melzi-Tosi² beschriebenen identisch. Vgl. auch D'Ancona, Saggio d' una bibliografia ragionata della poesia popolare italiana a stampa del secolo XIX (in Bausteine zur romanischen Philo-

<sup>1</sup> Il cantare di Fiorio e Biancifiore Bd. II, Bologna 1899 (Scelta di curiosità letterarie inedite o rare disp. 249).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bibliografia dei romansi di cavalleria in versi e in prosa italiani, Milano 1865 S. 97–100.

logie) Halle 1905 S. 144. Das Gedicht ist neu herausgegében von Barini, Cantari cavallereschi dei secoli XV e XVI, Bologna, 1905, dessen Beschreibung der alten Drucke S. XVII—XXI aber sehr ungenügend ist. Warscheinlich ist unser Druck mit seinem P. N. 4 S. XVII—XVIII identisch.

#### XII.

# Guiscardo 7 gismunda.

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt in florentiner Art, 11,3 cm hoch, 11,5 cm breit: ein Raum mit einer Tür links; im Hintergrunde sitzen Guiscardo und Gismunda auf einem Bett und werden belauscht. Im Vordergrunde liegt Guiscardo am Boden hingestreckt mit drei Dienern um ihn. Der links schnürt ihm die Kehle zu; der in der Mitte kniet auf ihm, hat in der Rechten einen Dolch und reicht mit der Linken dem dritten, der rechts mit einer Schale steht, das Herz. Ein Vierblattdruck auf starkem Papier ohne Jahreszahl, Druckort und Drucker, mit der Bezeichnung aii, um 1500. Auch der Text ist gotisch gedruckt. Es sind 80 Oktaven in 2 Spalten. Bl. 1r. enthält drei Oktaven, je 1½ in der Spalte, Bl. 1v. bis 4v. je 11, d. h. 5½ in der Spalte.

Anfang: Done legiadre 7 voi giouenni amăti che qua conduce volunta dudire

apparechiati gliochi a dolci pianti che per far fiete auanti del partire

Ende: lo fpirito mio col fuo he nelinferno

el corpo in questa tomba li sta in bracio 7 fu si salda 7 simi strinse amore

che viua 7 morta fequi mio lignore Finis.

Zu den vielen Bearbeitungen dieser Novelle Boccaccios (IV, I) vgl. Varnhagen, Literaturblatt für germanische nnd romanische Philologie, Jahrgang XIII Sp. 14 und Sp. 412—415, auch Über eine Sammlung usw. S. 60, Passano S. 8—10; 51—52; 254 und Copinger, a. a. O. P. II Vol. I S. 290 N. 2884. Ausgaben dieses Textes bei Brunet I, 401, Libri (1847) S. 365 N. 2315, Passano S. 47—48, Milchsack-D'Ancona S. 145—146. Unsre Ausgabe, nach der von Passano an erster Stelle erwähnten die älteste, ist bisher unbekannt.

#### XIII.

# Frotela 7 malicie deli villani.

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt, nicht florentinisch sondern venezianisch, 7,7 cm hoch, 10,1 cm breit: In einer Landschaft mit Bäumen liegt ein Mann (tot?) auf dem Rücken. Davor steht, ihm den Rücken zudrehend, ein Bauer mit ausgebreiteten Händen; rechts sitzt ein Affe, der sich Stiefel anzieht. Zweiblattdruck auf lappigem Papier ohne Jahreszahl, Druckort, Drucker und Bezeichnung, sicher

noch 15. Jahrhundert. Die ziemlich starke und große Schrift der Texte ist römisch in zwei Spalten. Bl. 17. 17 Zeilen in der Spalte, von da an, wenn keine Spatien vorhanden, 33 und 34 Zeilen. Der Inhalt ist mannigfaltig.

I. Ansang: DEl uilan non te fidare che da lui ferai inganato credi a me chi lo provato fto recordo te uo dare

Ende: fon dun panno e duna lanà

fon dun panno e duna lanà e te dan biancho per elbruno e pe ro non fia neffuno (so!) che con lor fabia a impazare

Eine Barzelletta (Frottola im Sinne des 15. Jahrhunderts) mit vierzeiliger Ripresa und neun sechszeiligen Strophen. Nach der Ripresa und nach jeder Strophe ist der erste Vers der Ripresa mit dem Zeichen ¶ eingerückt wiederholt. Am Schlusse ist die ganze Ripresa wiederholt; sie steht auf Bl. 1v. Sp. 2, während die Barzelletta selbst auf Sp. 1 endet.

2. (La fancta croce di uilani

Anfang: 
In nomine panis & uinis & uen tris confolatis Amen.
fatene il fegno dele forche in crofe homini grofii (so) e fciuma de poltroni ame rognose metiue igenochioni uilan poltroni

Ende: uilanaia porcinaia ande pagar la paia che ui uegna langonaia Amē. FINIS.

Außer der lateinischen Überschrift 21 Zeilen. Endet mit Sp. 2.

Anfang: A Tutti i uilan fusse impicha

b possiaue hauer tutti mal da bere c mal da disnare e peso da cena

d dio uolle chel fuoco ue ardelle

Ende: 2 in nel centro de labisso sie el uo

ftro perdon

b regnando co foco e aqua e pu
za fine fine

diaboli in fecula feculorum.

Amen.

Mit der Überschrift 33 Zeilen, welche Bl. 21. Sp. 1 einnehmen.

4. (ohne Überschrift)

Anfang: Donne mie ue uo di
laltra nog che mincontro

e dormiui in dol moli el molinar fi mi bafo Emi negot e mi negot (so)

Ende: Fe po uifta de parti
con la rocha e col burat
e fu luffo del molin
el mel fe unoltro trat

Eine Frottola aus 7 vierzeiligen Strophen und einem Vers als Ripresa, der eingerückt nach jeder Strophe, mit Ausnahme der letzten, steht, nach Strophe 3—6 mit dem Zeichen ¶. Das Gedicht nimmt Bl. 2r. Sp. 2 ein.

Anfang: 

G Bona fera e fon uegnu
a fornir quella facenda
fe uoli che ue diftenda
a responder sta mo a uu

Ende: tocharame pur ipie
fe uorai pur far calcarte
molto pratico in questa arte
me uederai se proui tu
Bona sera e son uegnu
FINIS

Eine Barzelletta, welche Bl. 2 v. Sp. 1 einnimmt, bestehend aus vierzeiliger Ripresa und vier sechszeiligen Strophen, an deren Schluß immer der erste Vers der Ripresa eingrückt wiederholt ist

6. I Respossas

Anfang: I Torna pur fradel in drie per la ui chc (so!) fei uegnu tu mareful mo fotu ftu non fusse quel che te

Ende: tu andara po uia doman perche imie non te uedesse esta note le promesse ueder uoio infe de die

> Non tornar fradel indrie FINIS.

Eine Barzelletta, die Bl. 2 v. Sp. 2 einnimmt, bestehend aus vierzeiliger Ripresa und vier sechszeiligen Strophen, an deren Ende jedesmal der erste Vers der Ripresa eingerückt mit dem Zeichen ¶ wiederholt ist, nach der letzten Strophe mit der abgedruckten Variante.

Zur Satire gegen die Bauern vgl. Novati im Giornale storico della Letteratura Italiana Bd. XV S. 399 und 400 die Anmerkungen und vor allem Merlini, Saggio di ricerche sulla satira contro it villano (Turin 1894) und die dort angeführte Literatur und dazu

Rossi im Giornale sierico della Leueratura Italiana Bd. XXIV S. 432 —436; auch D'Ancona, Saggie si una bisii grafia ragionata sella poesia populare italiana a siampa del secole XIX (in Baussene zur romanischen Philologie) Halle, 1905, S. 137—138. Unser Druck ist bisher unbekannt und ebenso sind es die drei Satiren gegen die Bauern. Die Barzelletta unter N. 4 findet sich als Froiela del melinare bezeichnet in dem von Picot a. 2. O. S. 118 N. 14 beschriebenen Drucke als letztes Stück wieder, hat hier aber 9 Strophen und scheint ihren dialektischen Charakter eingebülst zu haben.

#### XIV.

Historia de la Badessa 7 del Bolognese.

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt in florentider Art, 10 cm hoch, 11,1 cm breit: zur Linken ein Zimmer, in dem ein Vater vor einem Ladentisch sitzt und seinen beiden Söhnen Geld gibt; rechts der jüngere Sohn vor einem Kloster. Ein Vierblattdruck ohne Jahreszahl, Druckort, Drucker und Bezeichnung in gotischer Schrift um 1500. Es sind 80 Oktaven in 2 Spatten gedruckt, auf Bl. 11. 11. 2 Oktaven in jeder Spatte, von da an immer 6 Oktaven bis auf Bl. 4 v. Sp. 2, die nur noch 5 enthält.

Anfang: NEl mio principio huelmete inuico (so! quelle celefte muse de pernaso che me accende tanto col suo soco che io posso ricontar vn strano caso

Ende: deciso che areti la questione
io seguiro la historia mia distesa
e quel che sequito del bolognese
ogni suo satto vi saro palese.
FINIS.

Es sind zwe: weitere Drucke dieser unglaublich obszönen Geschichte bekannt, die aber mit unserem nicht identisch sind. Den einen beschreibt Passano S. 52—53, der auch bemerkt, daße Cinthie de Fabrizj danach sein Sprichwort Ogni seusa è inena purchè la vagha bearbeitete; den anderen Picot a. a. O. S. 110 N. 7. Ganz neuerdings hat Ulrich den Text nach dem von Passano beschriebenen Druck in Vollmöllers Romanschen Forechungen Bd. XX, S. 893—914 mit kurzer Einleitung abgedruckt.

#### XV.

# Istoria De Masetto

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben ein Holzschnitt in florentiner Art, 11 cm hoch, 11,5 cm breit, der nicht zu dem Gedichte gehört, derselbe, den wir in XVI finden: links und rechts Häuser, im Hintergrunde Hügel mit einer Tanne davor; vorne links Männer: rechts Weiber; der erste Mann und das erste Weibscheinen zu streiten. Ein Vierblattdruck auf starkem Papier ohne

Jahr, Druckert, Drucker und Bezeichnung in gotischer Schrift um 1500. Es sind 69 Oktaven in zwei Spalten. Bl. 11. 11/2 Oktaven in der Spalte, von Iv. an 43/4, auf 4v. aber nur noch 41/2.

Anfang: Clascun ch cerca dacqstar honore nel suo principio de prima suocar chi gli po dar aiuto con fauore accio chel possa suo opre vltimare

se in giouentu se perde tal victoria Ende: no speri alchu dauerla ado e vechio chi a tempo el sappia adoperare al vostro honore e finito el mio catar

Zu diesem Gedichte nach Boccaccio (III, 1) vgl. Varnhagen, Über eine Sammlung usw. VII S. 30-31 und die dort angeführte Literatur. Unser Druck ist bisher unbekannt. Alle drei Exemplare der drei bekannten Ausgaben befinden sich somit in Deutschland.

#### XVI.

# Malitie de Le Donne.

Unter der Überschrift in gotischen Buchstaben der bei XV beschriebene Holzschnitt. Es ist derselbe Stock und gehört hierher. Ein Vierblattdruck ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung in römischer Schrift, Anfang des 16. Jahrhunderts. Es sind 63 Oktaven in zwei Spalten. Bl. 1r. je eine Oktave in der Spalte, Bl. Iv. bis 3v. je 5, Bl. 4r. je 5½ (ohne Spatien zwischen den einzelnen Oktaven). Auf Bl. 4v. steht eine Barzelletta.

I. Anfang: Conditor del universo mondo da cui Deede ogni infinita gloria fa lintelecto mio tanto iocondo che in rima tracti una ligiadra hystoria

Ende: alaude del fignore e fumma gloria rimato lo tutta per uoltro amore acio chedi essa habiati gran dileto tristo colui che a femina e sogietto

GVarda be stu sei un coion a uolere seguir amore 2. Anlang; tu non hai fenon un fol cor e lo uoi por in prigion Ende:

perche tutte tornan spine queste rose e queste fiore mai non escie di dolore ne dafanno e passion FINIS . . .

Eine Barzelletta, bestehend aus vierzeiliger Ripresa und 7 sechszeiligen Strophen. Am Schluss der Ripresa ist deren erster Vers wiederholt, am Schluss von Strophe 1-0 stehen jedesmal die beiden ersten Verse.

Zu I vgl. Varnhagen, Über eine Sammlung usw. S. 19—21 und La Storia dela Biancha e la Brunc S. 11 N. 10 samt der dort angeführten Literatur; ferner Picot a. a. O. S. 119—120 N. 18 und Reichling a. a. O. fasc. 2 S. 84 N. 681 (hier eine Ausgabe Florenz c. 1490). Unsere Ausgabe ist mit der von Varnhagen beschriebenen auf der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München identisch.

#### XVII.

Non aspecto giamai con tal disso. Con certe altre zentilece. Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt in slorentiner Art, 9,5 cm hoch, 12 cm breit, mit vier verschiedenen Randleisten: ein Haus mit einer Tür links, davor eine Dame, der ein junger Mann mit Schwert und Federhut eine Rolle überreicht (häusiges Motiv). Ein Zweiblattdruck ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung in römischer Schrift um 1500 mit 2 Capitoli, einspaltig.

I. Anfang: Non expecto giamai con tal defio feruo la liberta: ne naue il porto con qual il tuo ritorno ho expectato io Ende: Et fe per caso mai tu giongi al locho

ende: Et le per calo mai tu giongi al locho oue faro fepulta in tetra fossa non mi negar almen questo sia pocho Requiescite in pace inselice ossa,

Es sind 20 Terzinen und ein Schlusvers, 3 auf Bl. 1r., 13 auf Bl. 1v., 4 auf Bl. 2r.

2. La Resposta.

Anfang: Signora mia ferma il tuo defio che la mia nauicella e a pifo al porto per giunger al tuo conspecto humil e pio

Ende: Et fui per remaner quasi in quel loco doue me aproximana inuer la fossa ma el son del nome tuo seguiron lossa

FINIS . ..

Wieder 20 Terzinen mit gleichen Reimen und oft gleichen Reimworten ohne Schlussvers, 8 auf Bl. 2 r., 12 auf Bl. 2 v. Der letzte Vers reimt mit dem vorletzten statt mit dem drittletzten. Dieselben Gedichte in dem Drucke, den ich unter XXI beschreibe. Vgl. die weitere Literatur dort. Unser Druck ist unbekannt; man sollte hier die Überschrift von XXI erwarten und umgekehrt dort die von hier.

#### XVIII.

Barzelleta del preclarissimo | Poeta .M. Faustino da Rimene | cō altre opere de diuersi auctrio (so!).

Ein Zweiblatt auf starkem Papier in römischer Schrift ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung, zweispaltig bis auf Bl. 2 v., um 1500. Der Inhalt ist folgender:

1. Bl. 1 r.— 1 v. Sp. 2

Anfang: TAten uia malanconia

chl modo e d chi sel gode altro qui non se riscode

tutto el resto e una pacia

e cantar la tangherlina e passar la santasia

Vaten uia malanconia FINIS . ..

Es ist die oben V, 3 beschriebene Barzelletta, deren Verfasser wir hier kennen lernen. Nach der Ripresa und nach jeder Strophe ist der erste Vers der Ripresa eingerückt, aber ohne Zeichen, wiederholt; einige Varianten sind vorhanden.

2. Bl. 2 r. Sp. 1-2

Anfang: R fu cusi ua el mondo ognun uede la proua

amor in me rinoua

Magior guerra

poi de non po aiutarme Ende: nullo fencia te.

FINIS . . .

Es ist das oben V, 4 und VII, 3d beschriebene Serventese Serafinos. Der vierte Vers ist immer eingerückt, ohne Zeichen; einige Varianten.

3. Bl. 2 v.

Tertieti di Seraphino.

Ansang: Q'el che per te sola al mondo uiue e in te ha posto tutta la sua speme piangendo con sospir sti uersi scriue

Ende: Ma pur se son tue uoglie in cio contente per farti lieta non mi duol tal forte che ueramente amando non si sente Quando per fede uien lacerba morte FINIS.

Es sind o Terzinen mit Schlussvers, der mit Majuskel be-

ginnende Vers immer etwas ausgerückt.

Die Barzelletta unter I findet sich auch in einem von Libri (1847) S. 238 N. 1481 und danach bei Brunet II Sp. 1196 beschriebenen Drucke und in einem anderen Drucke bei Picot a. a. O. S. 160 N. 41,6. Unser Druck ist unbekannt.

#### XIX.

Tractato de Orpheo fiol del fole 7 de Euridice sua sposa come moritte la ditta Nympha 7 poi parla de Orpheo che ando alinferno per reauerla e per la humilita che vio Plu | tone verso Orpheo per el suo dolce 7 bel sonare.

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art, 11 cm hoch, 12,2 cm breit: Orpheus geigt in der Mitte sitzend vor einem Baume, worauf man Vögel sieht; links und rechts mehrere Tiere, rechts auch noch zwei Personen. Ein Vierblattdruck auf dickem Papier ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung um 1500 mit römischem Text in zwei Spalten, 80 Oktaven, auf Bl. 1 r. 11/2 Oktaven, von Bl. 1 v. an 51/2 Oktaven in der Spalte.

Anfang: OBenigno clemente alto fignore che tutto luniuerso fignor reggi pieno de carita pieno damore che per compassion delle tua greggi

Ende: si che sia questo a uoi exemplo eterno la donna e sol di homo il fructo el fiore pero lor sol fequite (so!) habian memoria a laude honor fornita questa historia

Vgl. Varnhagen, La Storia dela Biancha e la Bruna S. 12 N. 18 und die dort angegebene Literatur. Unsere Ausgabe ist unbekannt und anscheinend die älteste. Varnhagen sagt nicht, ob das von ihm erwähnte Münchener Exemplar 80 oder 96 Oktaven enthält, wahrscheinlich ist letzteres. Wolff in der Egeria S. 181 —199 hat unseren Text.

#### XX.

Stramboti Composti nouamente da | diuersi auctori che sono in preposito | a ciaschuno chi e ferito Damore.

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art 11,1 cm hoch, 11,4 cm breit, wohl aus derselben Werkstatt wie der in VIII: im Hintergrunde eine Stadt; vorne links eine weibliche Gestalt mit Krone, einem Schild in der Linken und einer Lanze in der Rechten, die auf einen vor ihr knieenden unbewaffneten jungen Mann einstürmt, dessen Schild und Lanzen (zwei) am Boden liegen. Oben rechts Amor mit Pfeil, Bogen und Augenbinde nach der weiblichen Gestalt schießend. Ein Vierblattdruck ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung um 1500 mit römischen Text in zwei Spalten.

Der Inhalt ist folgender:

1. Bl. 11. Sp. 1

Anfang: PIata chara fignora

Che fon gia quafi morto

Morēdo moro a torto

Che pur ben feruo ognora

Bl. I v. Sp. I

Ende: Si come uo per infirmo

Chi tropo e infiama mora.

C Pieta chara signora.

C FINIS.

Barzelletta, bestehend aus vierzeiliger Ripresa und sechs vierzeiligen Strophen, nach der Ripresa und nach jeder Strophe der erste Vers der Ripresa mit dem Zeichen C eingerückt wiederholt. Das Zeichen auch vor dem ersten Verse jeder Strophe.

2. Bl. I v. Sp. I

Anfang: NOo (so!) posso disligarme

Amor da te giamai
El cuor me (tato divifo
Caduto del paradifo
Difcefo a tormentarme

Bl. Iv. Sp. 2

Ende: Altro da te non bramo

Amor per contentarme

I Non posso disligarme

**I** FINIS

Barzelletta, bestehend aus fünfzeilger Ripresa und fünf vierzeiligen Strophen, nach jeder Strophe der erste Vers der Ripresa mit ¶ eingerückt wiederholt. Die Ripresa und Strophe I sind metrisch in Unordnung; erstere dürfte nur vier Verse haben.

3. Bl. 1 v. Sp. 2

Aniang: TV te lamenti a torto

Signora del mio amore Perche el mio fidel amore

(I te fola ama)

Bl. 2 r. Sp. 1

Ende: Perho cara fignora

Non mi star piu crudele

Chio ti faro fidele

C Euiuo e morto

I FINIS.

Ein Serventese, 15 vierzeilige Strophen, der vierte Vers immer mit dem Zeichen C eingerückt. In der ersten Strophe sehlt der vierte Vers und dafür eine Zeile frei; ich ergänzte ihn aus XXI, 3.

4. Bl. 2 r. Sp. 1

Anfang: HOr maledica pur chi uole

Che per certo uoglio amarte

Ben che uedo confumare

La mia uita in pena e doglia

Bl. 2 r. Sp. 2

Ende: Che de uoi son feruitore Fidelmente habi pletade. ¶ FINIS.

Gedruckt als vier sechszeilige Strophen, am Anfang von Strophe 2—4 das Zeichen ¶. Das Gedicht ist metrisch verdorben; es war sicher eine Barzelletta aus vierzeiliger Ripresa und fünf vierzeiligen Strophen.

- 5. Bl. 2 r. Sp. 2 drei Strambotte
  - a) OSuenturato mifer mifchinello
  - b) Poi che ti piace donna abadonarmi
  - c) Dhe qual sarebbe dona si crudele

Nach a und b je eine Zeile frei, nach c C Finis.

6. Bl. 2r Sp. 2

Anfang: FAmi quanto mal ti piace
Piu fero constante e forte
Ogni guerra mi fia pace
Sol per te dolce mio amore

Bl. 2 v. Sp. 1

Ende: E dal corpo lalma fleghi
Con qual morte e piu ti piace
Ogni guerra mi fia pace
Sol per te dolce mio amore

¶ FINIS.

Eine Barzelletta mit vierzeiliger Ripresa und vier achtzeiligen Strophen, deren beide letzte Zeilen immer gleich den beiden letzten der Ripresa sind.

7. Bl. 2 v. Sp. 1

Anfang: PErso ho in tutto hormai da uita
Chio mi fento el cor manchare
Perho uoglio lachrymare
La mia cerba afpra partita

Bl. 2 v. Sp. 2

Ende: Che col crido e col lamento Che ceffa el duol dogni ferita Finis.

- 8. Bl. 2 v. Sp. 2 bis Bl. 3 r. Sp. 2 13 Strambotte. Anfang:
  - a) I Tal ho fiede adalto che no mira
  - b) I Vna uolta fui i poder della fortua

danach

I FINIS.

- c) DAsso mia uita sempmai o dolia
- d) I Li sospiri & lachryme che o spate
- e) C Se tu cofi farai e tu ferai
- f) I Ma chi mi gioua le beleze chi tu hai
- g) I Assai ue ho dito per lo tpo passato

darunter

I FINIS.

- b) Clouene donna di belleze piena
- i) I Sapeti donna che per ti uenire
- k) I Non so che sare de sta uita ria
- I) (I Che debo fare hormai poche sape
- m) I Lāguisco ardo mi cosumo & moro
- n) (I O quanta e dura la tua opinione

darunter

I FINIS.

9. Bl. 3 v. Sp. 1

On fi muta il mio uolere Anfang:

Se ben cambio donna il locho

Non me tolto il dolce focho

Se me tolto il tuo uedere

El cor mio ti lasso & do Ende: Tal qual e nogli tenere

I Non fi muta il mio uolere

I Finis.

Eine Barzelletta mit vierzeiliger Ripresa und vier sechszeiligen Strophen. Der erste Vers der Ripresa nach jeder Strophe mit dem Zeichen ( eingerückt wiederholt.

10. Bl. 3 v. Sp. 1 bis Bl. 4 r. Sp. 1 Canzon contra le male lingue.

Anfang: A tua lingua uenenola El bel far mio pocho cura Lor che fino al foco dura

Luce el ner sup ogni cosa

Ende:

Pur honesto sia el piacere Della fua fiama amorofa

La tua lingua uenenosa

El ben far mio poco cura.

Finis.

Eine Barzelletta mit vierzeiliger Ripresa und 7 sechszeiligen Strophen nach jeder die beiden ersten Verse der Ripresa eingerückt wiederholt, im zweiten immer ben statt bel.

11. Bl. 4 r. Sp. 1 bis Bl. 4 r. Sp. 2

Canzon facta contra di color che promette fatiffar de zorno in zorno.

Anfang: Ofini giorno passa un giorno Questa gratia non uien mai

Con el dir che ben farai Tu magiri el capo atorno

Ende: A chi uol fortuna male

Gli tempesta el pan nel forno

Ogni giorno passa un giorno

Questa gratia non uien mai.

(I Finis.

Eine Barzelletta mit vierzeiliger Ripresa und fünf sechszeiligen Strophen, nach jeder Strophe die beiden ersten Verse der Ripresa eingerückt wiederholt.

- 12. Bl. 4r. Sp. 2 bis Bl. 4v. Sp. 2 sechs Strambotte Anfang:
  - a) Preciofa angelica figura
  - b) C Si uidi mai il piu polito uifo
  - c) I Et se credessi amor che mi ualessi
  - d) I Benedecta sie tu speranza mia
  - e) I Tu sei colei che mai lalma ferita
  - f) C Vomi partire & non mi so partire

darunter

**(** FINIS.

Die Hälfte von Bl. 4 v. ist unbedruckt.

Es sind zwei gleiche Drucke bekannt. Den einen beschreibt Harrisse 1 S. 236 N. 396, ohne weitere Angabe des Inhalts; der Titel ist genau derselbe (nur che statt chi), während der Holzschnitt ein andrer ist. Den anderen beschreibt Picot a. a. O. S. 158—159 N. 38. Beide Drucke sind von dem unsrigen verschieden. Unsre Nummer 1 findet sich auch bei Milchsack-D'Ancona S. 264—266 N. 76 und in dem von Picot a. a. O. S. 157—158 N. 37 beschriebenen Drucke als 5; unsre N. 3 ebendort als 6, und hier XXI, 3; unsre Nummer 9 bei Picot S. 118 N. 15 als 4.

#### XXI.

Non expecto giamai con tal desio | Con la risposta.

Unter der gotischen Überschrift derselbe Holzschnitt wie in XX, nur nicht so scharf. Ein Zweiblattdruck auf starkem Papier ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung in römischer Schrift um 1500. Der Druck enthölt mehr als die Überschrift verheifst, nämlich:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Excerpta Colombiniana, Paris 1887.

1. Anfang: NOn expecto giamai con tal desio feruo la liberta ne nave porto cu quale ho il tuo ritorno expectato io

E se per caso mai tu giungi al loco Ende:

oue sero sepulta in terra (so!) fossa non me negar almen questo sia poco Requiescite in pace infelice offa:

20 Terzinen und ein Schlussvers, Bl. 1 r. je 3 Terzinen in der Spalte, Bl. 1 v. Sp. 1 14 Terzinen, Sp. 2 der Schlusvers. Das Capitolo schon XVII, I mit einigen Varianten.

C Risposta:

Anfang: Cignora mia ferma il tuo defio che la mia nauicella e apresso al porto

per zozer al tuo cospecto humil e pio

Ende: Che quasi lalma dal corpo io separai e sia per remanir quasi in quel loco doue me proximaua inuer la fossa Mal fon del nome tuo feguiron loffa.

Finis \*

Anscheinend 20 Terzinen und Schlussvers: Bl. 1 v. Sp. 2 13 Terzinen und ein Vers, Bl. 2r. Sp. 1 zwei Verse, 6 Terzinen und noch ein Vers. Tatsächlich, wie XVII, 2 nur 20 Terzinen ohne Schlussvers. In der siebzehnten Terzine ist nach dem ersten Verse der zweite Vers der sechzehnten Terzine irrumlich wiederholt, und von da an dann auch die Majuskel immer einen Vers zu früh gesetzt, so dass dann auch der letzte Vers mit solcher erscheint. Dasselbe Versehen muss der von Picot beschriebene Druck haben; s. unten.

3. Bl. 2r. Sp. 1 bis Sp. 2 ( Frottola noua.

Anfang: TV te lamenti a torto signora del mio amore perche il mio fidel core te fola ama

Perho cara signora Ende: non mi star piu crudele chio li faro fidele

e uiuo e morto,

FINIS.

Es ist das XX, 3 näher beschriebene Serventese,

4. Auf Bl. 2v. das Muster einer Liebesbriefes in Prosa über beide Spalten weg, 15 ganze Zeilen und drei Worte in der sechzehnten.

I Littera da mandare a una innamorata.

Anfang: PErche io fon stato alli di passati molto ad uoi unica

mia Madonna a pensare

- 5. in zwei Spalten I Sonetti di Seraphino\*
  - a) Si come scripto in su linsernal porte
  - b) Il tanto dire di si par che sia no

In der Mitte unter beiden Sonetten FINIS\*

Der Brief Tebaldeos, nach welchem unser Druck, wie schon XVII, den Titel führt, war sehr beliebt. Handschriftlich findet er sich z. B. in dem cod. 7786 der Nationalbibliothek in Paris. Vgl. Mazzatinti, Inventario dei manoscritti italiani delle biblioteche di Francia Vol. II S. 183f. 312-32a (Rom, 1887). Andre Drucke bei Libri (1847) S. 250 N. 1542 (Mailand, Anfang des 16. Jhd.), Libri (Cat. rés.) S. 100 N. 489 (ca. 1520), Harrisse a.a. O. S. 238 N. 401, Varnhagen, La Storia dela Biancha e la Bruna S. 11 N. 13 (augenscheinlich derselbe Druck), Milchsack-D'Ancona S. 264—266 N. 76 (Florenz, 1568) und Picot a. a. O. S. 157—158 N. 37 (Venedig, 1524), letztere beiden genau beschrieben und viel mehr enthaltend. Vgl. auch G. Rossi im Giornale Storico della Letteratura Italiana Vol. XXX S. 11-14 Anm. 26, wo eine reiche Literatur zu Tebaldeo verzeichnet ist. Unser Druck ist unbekannt. N. 1 findet sich bei Picot und Milchsack-D'Ancona als 1; N. 2 als 2; N. 3 als 6 und hier XX, 3, merkwürdiger Weise von Picot als Terzinen bezeichnet; N. 4 bei Picot als 12, bei Milchsack-D'Ancona als 11 und bei Libri (1847); N. 5 bei Picot als 13 und 14, bei Milchsack-D'Ancona als 12 und 13. Die beiden Sonette Serafinos finden, sich natürlich auch in der Ausgabe von Menghini, Le rime di Serafino de' Ciminelli dall' Aquila, Vol. I, Bologna, 1894 und zwar S. 149 N. CXI und S. 144 N. CVI; ebendort S. XIV, XXIII und XXIX sind drei Drucke beschrieben, die Tebaldeos Brief enthalten.

#### XXII.

Strābotti noui fopra ogni  $\overline{p}$ polīto Cōpolti  $p \mid$  lo Famolīflimo poeta Seraphino da Lagla.

Unter der gotischen Überschrift ein roher Holzschnitt in florentiner Art, 11,2 cm hoch, 12 cm beit: links ein Mann, der einer Frau rechts eine Rolle gibt, rechts oben hinter der Frau Amor mit gespanntem Bogen (ohne Binde). Im Hintergrunde ein Haus. (Vgl. XVII.) Ein Vierblattdruck in römischer Schrift ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung, zweispaltig, um 1500. Auf Bl. 1r. je ein Strambott in der Spalte, Bl. 1v. bis Bl. 4r. je 4 ½, auf Bl. 4v. je 4, im ganzen 64

- I. DErelinquerunt me amici mei
- Circundederunt me dolores mortis
   Sel bon pastor fra möti el di mendicha
- 4. Silentium lingua mia ti prego hormai
- 5. Eccho la notte che sue razi ascende

- 6. Piangeti ochii dolenti el cor con uoi.
- 7. Inuan spiera montar chi non ha schale
- 8. Se mia uirtu nel cor fiamma nutrisse
- 9. Fin che uno acceso ragio a in se lardore
- 10. Se una bombarda dal gran foco mossa
- 11. Che gioua digirar mie preghi al uento
- 12. Prendi se sai del mio martir dilecto
- 13. Nissun asi propitio el suo ioue
- 14. Quem Gritis che andate uui cerchando
- 15. Per certo e pur el fasso cosa dura
- 16. Veniti amanti insieme a pianger forte
- 17. Rason con bon consilio mi consorta
- 18. El bon nochiar fempre parla de uenti
- 19. Tempo uerra chel tempo piangerai
- 20. A che tante faette hai crudo amore
- 21. Contento in focho sto come phenice
- 22. Et si le el uer che lalma ha atormentare
- 23. Fugiti ochii costei cha forza e uena
- 24. Voi che uolete ueder qualche potentia
- 25. Gratia piu che uirtu fa lhomo grato
- 26. Convienmi far da uoi donna partita

#### darunter

# I Strambotti de Seraphino.

- Vui che seguitate el uan cupido
- Fuzi cor infelice ormar (so!) le rose
- 20. Corri fortuna falfa e difleale
- 30. Crudel fortuna ache non posci larme
- 31. Questa fortuna che ma sotto al pede
- 32. La rota de fortuna or scende or sale
- 33. Rendime prima el cor che tu mai tolto
- 34. Dapo che morte hara di me uictoria

#### I Dialogo. 35.

Morte; che uoi: te bramo: ecomi apresso

- 36. Se contra al colpo mio farma ogni stella
- 37. Quando piu bramo el tuo legiadro uifo
- 38. Or uiuo in pianti che gia fui iocondo
- 39. Di quante scale ti ritroui in cima
- 40. Io era il giorno chi mi prele amore
- 41. Pigliate exempio uoi chamor seguite
- I Dialogo del Seraphino. Amor amor: chie quel chi chiama tanto
- @ Dialogo. 43.

Doue hor uai o mio smarito core

@ Dialogo.

Credi raquisti mai mia liberta

@ Dialogo. 45-

Ritorna ad me smarito e miser core

- 49. 

   Dialogo.

Che fai che pensi cor mio scontento

Dialogo.
 Alma tu non refpondi alma non fenti

"I Fatto he fortune hormed tutte fire prou

- 51. Fatto ha fortuna hormai tutte fue proue
- 52. Et se uoi dir io ben faro col tempo
- 53. Vna pongente e uenenosa spina
- 54. Quanto a chil mio bel fote aq no rende
- 55. Prendi quel che ti mando habil acetto
- 56. Ogni metallo che gran focho fenti
- 57. Io fon dal crudo amor si consumato
- 58. Or triumpha crudel poi che tu mai
- 59. Io mi strugo quellor chio non uegno
- 59. To mi itrugo quenor chio non uegno
- 60. Faccia chi po cogni bon tempo palla
- 61. Quando me uederai in scura sossa
- 62. Se certa sei di non soccorrer mai
- 63. Ingrata donna al mio seruir crudele
- 64. Quella fe chio te dette al mio partire

#### FINIS.

Brunet I Sp. 371 kennt zwei andre Ausgaben. Varnhagen, La Storia dela Biancha e la Bruna S. 12 N. 17 weist eine Ausgabe auf der Königl. Hof- und Staatsbibliothek in München nach, die mit der unsrigen identisch sein wird; die Beschreibung reicht aber nicht aus, um es zweifellos festzustellen. Picot a. a. O. S. 157 N. 36 beschreibt eine der von Brunet erwähnten Ausgaben. Der Cat. Landau ist mir nicht zugänglich. Dort I, 39 sind nach Picot weitere Ausgaben beschrieben. Zu den Strambotten vgl. Saviotti, Rime inedite del secolo XV, Bologna, 1892 im Propugnatore N. S. Vol. V, P. II S. 303—345 und Zannoni, Strambotti inediti del secolo XV, Roma, 1892 in den Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche Vol. I. Über die Gesamtausgaben der Gedichte Serafinis vgl. Menghini a. a. O. in der Einleitung und vgl. auch G. Rossi im Giornale Storico della Letteratura Italiana Vol. XXX S. 15—16 Anm. 30.

#### XXIII.

Dialogo de Amor nouamente | composto per Miser Nico | lo da Corregio.

Ein Zweiblattdruck auf starkem Papier ohne Jahr, Druckort und Bezeichnung, von Caligula Bazaliero gedruckt (Bologna, 1495 -98, s. u.). Die Überschrift ist gotisch, der Text römisch. Der Inhalt ist folgender:

 Anfang: Amāte A Qua: Aq̄: Aiuto Alfoco: Alfoco-io Ardo Amore Che ſtai tu afar: che non extingui il Foco. Ama. Non posso Amor: chio me ne acorsi tardo

Ende: .amore Voi tu che al tutto questo foco soglia aman. Non: ma i che alquanto le soe fiamme sciemi amore Son contento adimpire ogni tua uoglia Ma sciapi chio sto mal fuor de gli stremi.

16 Terzinen und ein Schlussvers, 11 auf Bl. 11., das übrige auf Bl. Iv.

Es folgen sechs Sonette:

AMORE Parla de la morte duno Amante che morfe imbrazo alamata.

Ansang: PEr mostrarmi una uolta grato e pieno

Ende: Die ciascun con misura hai piacir soi,

ANTonio da Ferrara per dita. Anfang (Bl, 2r, Z. 1): He piu douea sperar che piu bel Stato

Ende: Vitta: Morte: Sepulchro: e Paradifo.

Tebaldeo in nome de Lamante.

I Eggi e piangio non legere io che hiacio Anfang:

Ende: De tanti affanni se ritruoua Morte.

Cesaro da Carpi de ditta Morte p speratioe. A grande Libia genera un Serpente

Ende (Bl. 2v. Z. 5): O lei fu Vipra o lui fu Scarabrone

Lamante Morto imbrazo de la sua | Diua dice. Anfang: Ra irati Cali damor: ditime Amanti

Ende: Graua in fummo piacer Famola Morte.

De Morte duno amante e de lama | ta il Sepulcro Parla. MIrabil Vrna son: non dopra tanto Anfang:

Ende: Come heber Vita han Morte e Sepultura. Per Caligula Bazaliero Publicate.

Denselben Druck beschreibt Copinger, a. a. O. P. II Vol. I S. 195 N. 1810, auf Cat. Manzonis 3775 verweisend. Sonst fand ich ihn nirgends erwähnt. Zu Niccolò da Correggio vgl. LuzioRenier, Giornale Storico della Letteratura Italiana Vol. XXI S. 205 —264 und Vol. XXII S. 65—119.

#### XXIV.

# HYstoria Da Fugire Le Putane.

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art, 11 cm hoch, 11,4 cm breit mit gleichem Rahmen wie XI, der aber von einem andern Stock stammt: in einem Zimmer, das oben zwei kleine Fenster hat, sieht man links drei Weiber mit Keulen hinter einem fliehenden Weibe rechts, das einen Teufel auf dem Rücken trägt, herlausen. Ein Vierblattdruck auf dickem Papier mit römischem Text in zwei Spalten ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung um 1500 mit zwei Gedichten.

I. Ansang: CHi seguita putane

non e per far mai bene chin cul gli mette spene si stenta a grande honore

Ende: Accio che al nostro fine

purghiamo li peccati e al fin con li beati andiamo el paradifo

#### FINIS

Ein Serventese aus 90 vierzeiligen Strophen, Bl. 1r. je 2 Strophen, Bl. 1v. bis 3v. je 8, Bl. 4r. je 3 in der Spalte. Der Rest von Bl. 4r. ist leer.

2, Auf Bl. 4v. über beide Spalten weg die gotische Überschrift: Canzone delle Uechie Inuidiose

> Anfang: Queste Vechie grince nere fon de schiata de cigale sempremai cometto male

e pezo uorian uedere Queste uechie grince.

Ende: Chel le meni nel profondo e la giu se dien piacere

#### FINIS

Eine Barzelletta aus vierzeiliger Ripresa und acht achtzeiligen Strophen. Nach jeder Strophe eingerückt Queste uechie, nach der letzten die ganze Ripresa (mit Sprachvarianten) nicht eingerückt.

Mir ist nur noch eine andre Ausgabe dieses Druckes auf der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München bekannt, die Varnhagen, La Storia dela Biancha e la Bruna S. 11 N. 2 erwähnt. Sie ist mit unserem Drucke nicht identisch und enthält vielleicht das zweite Gedicht nicht, da sie ein Zweiblattdruck ist.

#### XXV.

El Contrasto de Carneuale 7 dela Quaresima.

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art (die Leiste etwas anders), 11,1 cm hoch, 11,9 cm breit: links klopft eine Frau, die eine Tracht mit Lebensmitteln über der Schulter hat, an eine Tür, hinter der rechts groß und dick der Karneval an einem runden hauklotzartigen Tische sitzt, in der Rechten eine Art Szepter (Spiess?) in der Linken eine Flasche. Auf dem Tische Teller, Messer usw. Vorne rechts kniet eine kleine Frau an einem Bratspiess, den sie dreht. Hinter ihr steht ein kleiner Stuhl. Ein Vierblattdruck auf starkem Papier in römischer Schrift ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung, um 1500. Der Text hat 120 Oktaven, davon noch 2 auf Bl. 1r. in 2 Spalten: von Bl. Iv. bis 4r. hat jede Seite drei Spalten zu je 6 Oktaven; Bl. 4v. hat in Sp. 1 und 2 je 31/2 Oktaven und in Sp. 3 noch 3.

Ansang: AL tempo che uolauano i pennati Tutte le cose sapeuan parlare

Ende: co gra triumpho 7 magna victoria al voftro honor finita la hyftoria. I Finita e la Hystoria de | Carneuale 7 della | Quarefima.

Dieser Kontrast ist neu herausgebeben von Luigi Manzoni, Libro di Carnevale dei secoli XV e XVI, Bologna, 1881 (Scelta di curiosità letterarie inedite o rare Disp. 181). Vgl. die Bibliographie dort S. 241 ff.; ferner Libri (1847) S. 236 N. 1471; Libri (Cat. rés.) S. 94 N. 466; Picot, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le Baron James de Rothschild, Paris, 1884-1893, Bd. I S. 656 N. 1027; Varnhagen, Italienische Kleinigkeiten (Halle, 1893) S. 26-28; Proctor I, 1 S. 422 N. 6388; Copinger, P. II Vol. I S. 191 N. 1761; auch Amalfi, El Contrasto de Carnasciale et de Quaresema, Neapel, 1890. Unser Druck könnte mit dem von Manzoni nach Rothschild beschriebenen S. 245 N. 4 identisch sein; wenn nicht, ist er bisher unbekannt.

### XXVI.

Barzelletta noua in laude di papa Julio ij. composta per frate Matheo Maria da Rimino del facro Ordine di Serui.

Unter der gotischen Überschrift ein kleiner Holzschnitt, 7 cm hoch, 7,1 cm breit: der Papst auf dem Thron, links und rechts je 4 Kardinäle und Bischöfe. An der Stufe des päpstlichen Stuhles stehen die Buchstaben S. P. G. PP. Ein Zweiblattdruck ohne Jahr und Bezeichnung, Anfang des 16. Jahrhunderts in gotischer Schrift in zwei Spalten.

1. Anfang: Gaude mundi gran Paftore de la chiesa alto Augumento Ende: e chi lama di bon core Gaude mundi gran paftore.

Eine Barzelletta mit vierzeiliger Ripresa und 31 sechszeiligen Strophen; nach jeder Strophe gaude mundi. mit Ausnahme nach der fünften, der letzten auf Bl. 1r. Sp. 2.

Sonetto.

Anfang: Godi de nostra etate o summo Augusto

Ende: Attēto i gesti: el stil: le opre; e il costume

FINIS

In Bologna p Justinião da Rubiera.

Ganz unbedeutende Reimereien. Zu dem Drucker vgl. Proctor I, I S. 444 N. XLI. Es scheint so, als ob D'Ancona, *La poesia popolare italiana*, Livorno, 1878 S. 72 Anm. 7 denselben Druck im Auge hat.

# XXVII.

¶ Qui incomenza la lacrimofa rotta fatta per li fignori: francexi el di dela refurectione del nostro: lignore Iesu christo: che | fu adi .XI. de aprile .M.CCCCC.XII. Contra li ispani sopra il fiume chiamato roncho: apresso ala cita de Rauena.

Unter der römischen Überschrift ein Holzschnitt ohne Leiste in oberitalienischer Art, 5,5 cm hoch, 7,5 cm breit, eine Schlacht zwischen Reitern, im Hintergrunde Hügel. Ein gleichzeitiger Vierblattdruck auf dickem Papier ohne Jahr, Druckort und Drucker mit der Bezeichnung au und au mit römischer Schrift in 2 Spalten.

Qui finisse la rotta fatta p li signori francexi cōtra li ispani (über beide Spalten). Darunter ein Holzschnitt ohne Leiste, ebenso groß wie der oben: von links nach der Mitte kommen Reiter und ein reiterloses Pferd, vorn unten rechts ein Geharnischter auf dem Rücken am Boden, ein andrer zu Fuß an seinem Kopfende, um ihn aufzuheben; über ihnen sieht man einen Pferdekopf und zwei Lanzen, die von rechts kommen. Ein Gedicht in 70 Oktaven, Bl. 1r. je 2, Bl. 1v. bis 4r. je 5 und Bl. 4v. je 3 in der Spalte. Der Verfasser ist franzosenfreundlich und unabhängig von der Darstellung unter XXX.

de pasqua il giorno su qsta nictoria

Libri (1847) S. 207 N. 1295 erwähnt einen Druck: Rotta facta per li signori francexi contra li ispani appresso Ravenna, nel 1512, der mit unserem gleichen Inhalts sein könnte. Vgl. hier XXX und auch D'Ancona, La poesia popolare in Italia (Livorno, 1878) S. 69—70 und 74.

#### XXVIII.

## LAMENTO DEL RE DE FRANZA

Unter der römischen Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art ohne Leiste, 6,1 cm hoch und breit: der König von Frankreich in einem Kranz mit ausgebreiteten Armen, in der Rechten Blitze, in der Linken ein Szepter, zu Füßen einen wütenden Adler, in den vier Ecken windblasende Köpfe. Ein Zweiblattdruck in romischer Schrift ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung, zweispaltig, von 1512 (Ludwig XII ist überall im Nachteil und Papst Julius II lebt noch).

> Anfang: Su su su furie infernale. Con le uostre ardente face Da poiche per me la pace Non si troua in tanto male. Su fu fu furie infernale.

Le ben tempo hora chio dica Ende: A dio patron ge mene ale Su fu fu furie infernale.

#### FINIS.

Eine Barzelletta mit vierzeiliger Ripresa und 33 achtzeiligen Strophen, nach jeder der erste Vers der Ripresa eingerückt wiederholt. Die volle Spalte enthält 42 Zeilen und keine Spatien. Dies Lamento ist neugedruckt von Medin und Frati, Lamenti storici dei secoli XIV, XV e XVI, Vol. III, Bologna, 1890 (Scelta di curiosità letterarie inedite o rare disp. 236) S. 145-161 nach einem anderen Drucke aus Venedig, dem eine Strophe fehlt, wenn nicht die Herausgeber beim Abschreiben des Druckes eine Strophe übersprungen haben, was bei deren Sorgfalt aber kaum anzunehmen ist. Die Auslassung ist leicht erklärlich, weil die ausgelassene Strophe und die darauf folgende mit denselben Worten anfangen. Nach v. 140 S. 154 ist einzuschieben:

> Mi credeua desser fora Hormai di questi guai Ma li fon dentro in malhora Hoyme piu che fulli mai Ludouico che farai Nemisi te ha messo il morso Tua superbia sara forso Piu quieta in questo bale Su su su furie infernale.

Unser Druck, augenscheinlich der ältere, ist unbekannt.

# XXIX.

# FROTOLLA | del Re de Franza.

Unter der im ersten Worte römischen dann gotischen Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art, genau derselbe, den Varnhagen, Über eine Sammlung usw. S. 53 wiedergegeben hat, nur ohne die Aufschrift natürlich. Ein Zweiblattdruck in gotischer Schrift ohne Jahr und Bezeichnung, zweispaltig, von 1512 nach der Ernennung des Massiminiano Sforza zum Herzog von Mailand.

Anfang: Non fperar piu Re de Franza
In la bella Lombardia
Che te giuro in fede mia
Che glie vana tua fperanza

Non sperar piu Re de Franza

Ende: 

① Ua mo va si rende adiuto

A Ferrara in parte o in tuto

Che per Forceschi sei destrutto

E via sugi senza tardanza

Non sperar piu Re de Franza

Impresso in Fiorenza per Ser Meo FINIS

Eine Barzelletta mit vierzeiliger Ripresa, vierzeiliger Schlusstrophe und 22 achtzeiligen Strophen. Jede Strophe beginnt mit dem Zeichen ¶, nach jeder ist eingerückt mit einem Spatium von einer Zeile vorher und nachher der erste Vers der Ripresa wiederholt. Die Spatien mitgerechnet sind 41 Zeilen auf der vollen Spalte. Sollte der Umstand, dass wir den oben erwähnten Holzschnitt hier in einer florentiner Ausgabe finden, nicht auch für den Druck, mit welchem sich Varnhagen, a. a. O. S. 7 ff. eingehend beschäftigt, Florenz als Druckort nahe legen? Die Sprache des Denkmals kann nicht ohne weiteres dagegen sprechen, auch in unserem Drucke Franza, Piafenza, Zenoua, zanza, femar, Breffa, mandafeua, fafeuen, impirge, zouan usw. Unser Druck ist mir bisher unbekannt.

# XXX.

■ El facto darme de Romagna: con la prefa de Rauena.

Ein Vierblattdruck in römischer Schrift auf starkem Papier ohne Jahr, Druckort, Drucker und Bezeichnung, zweispaltig, von 1512.

Anfang: ¶ Signor clemente; iusto: bono; e pio dela tua gratia fami imparte degno de cor ti chiamo e sei mio uero idio perche abastaza no mi trouo ingegno Ende:

quel che poi feguiva de questa impsa con altri canti convien chio favelli qui sermo il ponto edel dir q vi lasso chio vedo aparechiar laltro frachasso

FINIS:

Es sind 80 Oktaven, je 5 in der Spalte. Auch der Verfasser dieses Gedichtes ist franzosenfreundlich. Libri (1847) S. 207 N. 1296 hat El fatto darme fatto a Ravena nel MDXII, adi XI de aprile, und denselben Druck erwähnt Varnhagen, La Storia dela Biancha e la Bruna S. 11-12 als auf der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München befindlich. Da hier nun am Schlusse steht: Composta per el perusino dala retonda, und dessen Gedicht nach D'Ancona, La poesia popolare italiana, Livorno, 1878 S. 74-75 Anm. 2 nur 60 Oktaven enthält, so kann dies keine andre Ausgabe unseres Gedichtes oder des Gedichtes XXVII sein. Ferner hat Libri unter N. 1297 und 1298 zwei Ausgaben von El fatto darme fatto in Romagna sotto Ravenna, con el nome de tutti li signori et capitani morti feriti et presi de luna et laltra parte, die inhaltlich sehr wohl mit unserem Druck stimmen könnten, der die Toten, Verwundeten und Gefangenen aufzählt. Über noch andre Darstellungen zur Geschichte dieser Zeit vgl. Picot, Catalogue des livres composant la bibliothèque de seu M. le Baron James de Rothschild, Paris, 1884-1893 Bd. I S. 661-663 N. 1043-1047. Unser Druck ist unbekannt. Der Verfasser des Gedichtes ist ein Bänkelsänger von Beruf, denn er sagt in der dritten bis fünften Oktave:

Vi diffi gia: per unaltra mia istoria como Iulio secondo ingordo e proto p far che sia di se qualche memoria il Re dispagna ase ebe congionto be che sin hor no troppo ha hauto glo uoledo ogni fracese sia defunto (ria crededo ad ogni modo tuor de Italia il Re de sraza co sua gente galia

E fe abologna quelli apresentare Firando boche assai de artelaria inele mura e si derno dasare e serno in quelle una gran bateria uene il socorso e li se discostare ne sur lenti costor de qui gir uia di poi di bressa el gran caso intendesti e la tornata de spagnioli udesti

Pur abologna: edel gramastro anchora qual in socorso uene elasso Bressa sentedol li spagnio non sier dimora in la romagna se tirorno in pressa quiui lassai: ma ritornar uoglio hora e la storia finir che amano ho messa bēche nel comenzar questo concludo che de assano epauēto: auāpo; e sudo

Für jemand, der das Material zur Hand hat, wäre es vielleicht nicht schwer, das zugehörige Gedicht festzustellen.

#### XXXI.

Nascimento. Uita et morte del | Signore Pietro | Marganno | Coposto per Lentino pignese

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt ohne Leiste, wohl römisch: ein Zimmer, in dem das Kind geboren wird, links an der Wand ein Spiegel, in den zwei Frauen hineinschauen, eine dritte mit ihnen redend daneben; unten eine Truhe und ein Stuhl. Rechts das Bett mit der Wöchnerin, die Hebamme mit dem Neugeborenen dahinter. Vor dem Bette nach links ein Stuhl und auf dem Boden Krug, Becken und Laken.

Ein Vierblattdruck in gotischer Schrift zu zwei Spalten ohne Jahr, Druckort und Drucker mit der Bezeichnung aii, wahrschein-

lich um 1500 in Rom hergestellt.

Anfang: O vero iusto santo 7 sumo idio consorto 7 speme dogni tuo auocato

Ende: e guardi tuti da pestilentia et morte et me lassi godere figlia e consorte

Finis

Es sind 72 Oktaven, Bl. 1r. je 1, Bl. 1v. bis 4v. je 5 Oktaven in der Spalte. Das Gedicht erzählt mit großem Aufwande von Personifikationen — es erscheinen Juno, Pallas, Venus, der Neid, die Fortuna, Rom und der Tod, alle eingehend beschrieben — die Geburt, das Leben und die Ermordung des Pietro Marganno, Sohn des römischen Bürgers paulo margano und dessen Gattin Jaconela aus dem Geschlechte der gaetanno. Ich habe nirgends ein andres Exemplar erwähnt gefunden.

Der zweite Sammelband trägt auf dem Rücken den Titel CONCIO | NES ITA | LICÆ Er enthält, indem ich weiterzähle:

#### XXXII.

(Im Titelblattholzschnitt, der die ganze Seite einnimmt, rot) Prediche per anno del Reuerēdo | padre frate Hieronymo da Ferra- | ra del ordine deli frati predicatori. | (schwarz) + | ¶ | (rot) Confcripfit Sermones re = | ctiffimos 7 veritate ple- | nos. | Ecclefiaftici. XII. Capitulo. l. | Cuz gratia 7 priuilegio. | (rot) ¶ (schwarz) Fata regunt finem: ſpero dij cepta ſecundent. Auf Bl. IV. Incomincia

la Tauola dele Predi- | che che se contiene in questo libro. Auf Bl. 2r. beginnen die ¶ Prediche usw. Bl. CIXXXI r. unten: . . . In Uenetia per La | zero di Soardi nel āno .1505 adi .28 Aprile. Con gratia 7 priuilegio dela Illustrissima Signoria de Uenetia: | . . . Darunter das Register. Die Rückseite ist leer.

Diese Ausgabe habe ich in keiner der mir zugänglichen Biblio-

graphien gefunden.

#### XXXIII.

Incomincia le deuote meditatione fopra | la passiõe del nostro signore Jesu chri | sto cauato & fundate originalmē- | te sopra sancto Bonauëtura car | dinale del ordine minore so | pra Nicolao de Lira: etiā | dio sopra molti altri | Doctori & pre- | dicatori ap- | probati (in Dreiecksorm mit der Spitze nach unten gedruckt).

Unter dieser römischen Überschrift ein Holzschnitt mit Christi Kreuzigung. Die Rückseite ist Irei. Die 48 Blätter, sechs Hefte, tragen die Bezeichnungen Aii-Aiiii, B-Biiii usw. bis F-Fiiii.

Auf Bl. 48r. in derselben Form wie die Überschrift:

Finisse le deuotissime meditatione del nostro | Signor misser lesu Christo ad honore | e gloria sua, stampata in Venetia | Per Piero de quaregi Bergo | masco del Mille cinqueto e dodexe adi

do | dexe Aprile. Die Rückseite leer.

Dies Buch ist noch im 15. Jahrhundert sehr oft gedruckt. Siehe Brunet I Sp. 1090; Zambrini 4 Sp. 189; Copinger II, 1 S. 130—131 N. 1179—1189; Proctor I, 1 N. 5180 und 6183; Pellechet S. 123—124 N. 2703—2707; Reichling, Fasc. 1 S. 17—18 N. 75—77; Fasc. 2 S. 18 N. 430—431. Unser Druck ist bei Zambrini erwähnt. Er enthält eine ganze Anzahl Holzschnitte aus der Leidensgeschichte Christi.

#### XXXIV.

¶ Incomincia la refurectione de Christo historiata | in rima uulgari secondo che recita e representa de | parola a parola la dignissima compagnia delo Cō | fallone di Roma.

Unter der römischen Überschrift ein Holzschnitt, 7,5 cm hoch, 5,5 cm breit: Christus tritt mit der Fahne aus dem Grabe heraus, links ein Schild mit Skorpion darauf am Boden, links hinter dem Sarge und rechts davor je ein Kriegsknecht. Überschrift und Holzschnitt von vier verschiedenen nicht zu einander gehörigen Leisten eingerahmt.

Ein Achtblattdruck auf ganz dickem Papier ohne Jahr, Druckort und Drucker, doch Rom, Marcello Silber alias Franck, Anfang des 16. Jahrhunderts mit der Bezeichnung b auf Bl. 5r., in gotischer Schrift, zweispaltig. Vgl. XXXV. Eine volle Spalte hat 39 Zeilen.

Bl. Iv ist leer.

Anfang:

Cantono quattro

A Prensi icieli supni hormai epioue
sopra di noi la suo santa rugiada

oddio mio hormai pieta ti moue da quella turba afflitta esconsolata

Ende: 7 qui starete in queste regioni finche dal ciel visara reuelato 7 predicate a tutte le persone lassar viuo colla benedictione

Finis

Bl. 8v. ist leer. Der Druck enthält noch sechs weitere gute Holzschnitte: Bl. 2v. Sp. 1 die Erscheinungen bei Christi Tode, sich öffnende Gräber usw.; Bl. 3v. Sp. 1 zwei Pharisäer vor Pilatus; Bl. 5v. Sp. 1 Christus erscheint Magdalena; Bl. 7v. Sp. 1 Christus erscheint den Aposteln vor dem Tempel; Bl. 8r. Sp. 1 Christus erscheint den Aposteln im Tempel; Bl. 8r. Sp. 2 Christi Himmelfahrt; von Christus sieht man nur die untere Hälfte. Der Text besteht aus Oktaven und Sextinen. Unser Druck ist unbekannt. Die von Batines a. a. O. S. 51 unter 41 in verschieden jüngeren Drucken aufgeführte Rappresentatione della Resurettione di Jesu Christo hat einen anderen Text, den D'Ancona in seinen Sacre Rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XVI, Firenze, 1872, Bd. I S. 329-336 abgedruckt hat; aber um unser Stück wird es sich in den ebendort S. 20 und 21 angeführten beiden Drucken von 1512 und 1525 handeln, welche außer der unter XXXV besprochenen passione die Resurrettione di Christo historiata in rima vulgari enthalten (so in dem Druck Venedig, 1525). Über die Compagnia del Gonfalone vgl. D'Ancona, Origini del teatro italiano 2 Bd. I S. 115ff. und S. 354ff. Ebendort S. 289 ist eine Aufführung der Auferstehung in Rom im Jahre 1480 erwähnt. Das könnte die unsrige sein.

# XXXV.

Incomincia la passione di Christo historiata | in rima uulgari | secondo che recita e representa | de parola in parola la dignissima cōpagnia de | lo Confallone di Rome lo Venerdi santo in lo | loco ditto Coliseo.

Dice langelo.

Unter dieser römischen Überschrift ein verkündender Engel nach links gewendet, 10 cm hoch, 8,3 cm breit. Überschrift und Holzschnitt von denselben vier Leisten wie XXXIV eingerahmt. Der zweispaltige Druck auf mittelstarkem Papier hat 16 Blätter in römischer Schrift mit der Bezeichnung aii-aiiii und b-biiii; die Spatien mitgerechnet hat die Spalte 39 Zeilen. Bl. 1v. ist leer.

Anfang: Incomincia la reprefentatione de la paffione di iefu chrifto repfentata in Roma in el loco ditto Colifeo per li officiali & fratelli della venerabile compagnia dal (so!) Confallone.

Langelo dice

Qvel gloriofo idio chel tutto regie falue mătenga el popul adurato nella fua gloriofa & fancta legie & poi conduca al fuo regno beato

Ende: (Bl. 16r. Sp. 1):

ma tenganíi a mente vn tal prefago quanta li deue feguir percio trauaglia alloro e figli & al paefe tutto che questo ne fera arse destrutto Finis

Sp. 2: Finita la reprefentatione dela paffione di iefu christo. Stam pata per Marcello Silber al's Franck in Roma: nellanno M.D.XV. adi .VI. di augusto.

Der Druck enthält noch 25 gute Holzschnitte, mehrere wiederholt und drei schon in XXXIV. Der Text besteht aus Sextinen, Oktaven und Ballatenstrophen und ist von Giuliano Dati unter Mitarbeiterschaft anderer. Colomb de Batines führt S. 19—21 nicht weniger als 23 Ausgaben an; eine weitere bei Milchsack-D'Ancona S. 204—205 und noch eine andere bei Harrisse, a. a. O. S. 201—202 N. 295. Auch unsere Ausgabe ist bisher unbekannt, denn die bei Libri (1847) S. 291—292 und danach bei Batines angeführte Ausgabe von Marcello Silber ist zwar aus demselben Jahre, aber a di XIX. di Ianuario und außerdem ist die Unterschrift anders: composta per più persone, per misser Iuliano Dati Fiorentino, e per misser Bernardo di maestro Antonio Romano, e per messer Mariano particappa, stampata... Zu Dati und zu der Passion vgl. D'Ancona a. a. O. Bd. I S. 269, 353 und 354 ff.

#### XXXVI.

Questo e il Iudicio generale che tratta de la fine del  $m\bar{o}$ - | do  $q\bar{u}$  Iesu  $x\bar{p}o$  venira a Iudicar i boni e rei.

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt in florentiner Art mit fast derselben Leiste und anscheinend aus derselben Werkstatt wie XI, 11,2 cm hoch, 12,4 cm breit: Oben Christus mit vier Engeln, welche die Posaunen blasen, unten Gräber, aus denen die Toten hervorkommen, links und rechts knieende Seelen. Ein Vierblattdruck in gotischer Schrift, dreispaltig, ohne Jahr, Druckort und Drucker mit der Bezeichnung Aii. Der Druck erhält 2 Gedichte.

Anfang: A Te ricorro eterno creatore
 Che gră prefti al debile intellecto
 cocede al ballo ingegno el tuo fauore
 che traga de mia impresa bono effecto

Ende: non trouera riparo che li occupi così vendicara dio li pastori lupi FINIS

Ein Gedicht auf den Antichrist in 16 Oktaven, Bl. 1r. 3, Bl. 1v. Sp. 1 und 2 je 6, Sp. 3 noch eine Oktave.

 Anfang: Sancta trinita folo vn dio fenza principio 7 fenza fine fete cio che di ben fi fa 7 anche rio in palefe 7 in afcofo voi fapete

Ende: nel paradifo nela fupna gloria al vostro honor finita e dsta historia FINIS

Ein Gedicht auf das jüngste Gedicht in 94 Oktaven, Bl. 1v. Sp. 3 noch 5, Bl. 2r. bis 4r. Sp. 2 je 6, Bl. 4r. Sp. 3 noch 5. Bl. 4v. ist leer.

Hain 7777 verzeichnet ein Giudizio (El) generale ohne jede Bezeichnung, das er Johann Besicken in Rom zuweist; Libri (1847) S. 231—232 N. 1453 hat ein Giudizio universale con la vita dell' Antichristo, Todi, Ende des 18. Jahrhunderts und S. 232 N. 1454 einen anderen Druck gleichen Inhalts aus derselben Zeit. Batines endlich S. 21 N. VI erwähnt, dass er zwei Gedichte in Oktaven in Drucken aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf der Palatina gefunden habe mit den Titeln Givdizio vniversale o vero finale und El Giudicio generale. In allen Fällen kann es sich um unser Gedicht handeln; der von Batines zu zweit angeführte Druck scheint mit dem Hain's identisch. Unser Druck ist bisher nicht beschrieben.

# XXXVII.

Hystoria 7 Uita de Sancto Alexio.

Unter der gotischen Überschrift ein Holzschnitt, der wohl florentinisch ist, 11,7 cm hoch, 11,5 cm breit: Alexius tot auf dem Lager, vor ihm der Papst und Geistliche mit Kreuz, um ihn klagende Leute, darunter der Vater, und die ohnmächtige Mutter. Im Hintergrunde ein Haus (Kirche?). Ein Vierblattdruck in römischer Schrift, zweispaltig, ohne Jahr, Druckort und Drucker mit der Bezeichnung A, aii, in Papier, Holzschnitt und Rahmen N. XIV ähnlich, Anfang des 16. Jahrhunderts. Es sind 80 Oktaven, Bl. 11. je 11/2, Bl. 11.—41. je 51/2 in der Spalte.

Anfang: ORe di gloria altissimo signore padre celeste faluator del mondo fa che cantar possa con diuoto core di quel tuo seruo beniguo (so) e iocondo

Ende: & cosi anchora se noi faren bona opra andaremo in fine nel regno di sopra

Finis

Ausgaben dieses sehr beliebten Gedichtes bei Libri (1847) S. 196 N. 1231-1233; S. 232 N. 1454; Cat. rés. S. 94 N. 467; Brunet III, Sp. 221; Zambrini4 Sp. 968; Milchsack-D'Ancona S. 85-89; Varnhagen, La Storia dela Biancha e la Bruna S. 12 N. 7; Renier, Qualche nota nella diffusione della leggenda di Sant' Alessio in Italia (in der Raccolta di studii critici dedicata ad Alessandro D'Ancona) Firenze, 1901 S. 6 Anm. 4; D'Ancona, Saggio di una bibliografia ragionata della poesia popolare italiana a stampa del secolo XIX (in Bausteine zur romanischen Philologie, Festgabe für Adolfo Mussafia) Halle, 1905 S. 129; Rösler, Die Fassung der Alexius-Legende mit besonderer Berücksichtigung der mittelenglischen Versionen (Wiener Beiträge zur Englischen Philologie XXI) Wien, 1905 S. 33-34 und 107-110; Abdruck unseres Textes nach der Ausgabe Florenz 1568 und einer Bearbeitung in Sestinen in zwei Fassungen daselbst S. 156-180: Morici, La leggenda di Sant' Alessio a Sastefano di Arcevia (per le nozze del dottor Demetrio Marzi con Luisa Buonamici) Florenz, 1906. Unsere Ausgabe ist die älteste und wird mit der von Zambrini erwähnten identisch sein, von der bisher kein Exemplar bekannt war.

#### XXXVIII.

La hystoria 7 il pater nr 7 il prego de san zulião.

Unter dieser gotischen Überschrift ein Holzschnitt, wohl florentinisch, 19 cm hoch, 13,2 cm breit, der die ganze Seite einnimmt: der Heilige mit Heiligenschein hat den beiden Eltern das Haupt abgeschlagen und steht mit der Mutter Haupt in der Linken. Das Haupt des Vaters und ein Paar Schuhe am Boden. In zwei Betten sieht man die beiden Rumpfe unter den Decken hervorragen. Ein Vierblattdruck auf dünnem Papier in römischer Schrift, zweispaltig bis auf eine zu erwähnende Ausnahme, ohne Jahr. Druckort und Drucker, Bezeichnung Aii um 1500. Der Druck enthält mehrere Stücke.

AL nome fia de lalto dio uerace I. Anfang: E dela madre sua uergie pulcella De none chori de gliāgeli audace E degli fancti della gloria bella

Ende: Giulian chiamano cofessor beato Che i cielo e i terra sia nro aduocato. Finita la hystoria di sancto giuliano

33 Oktaven, Bl. 2r. Sp. 1 bis Bl. 3r. Sp. 2 je 5, Bl. 3v. Sp. 1 noch drei.

Il pater nostro di Sancto Giuliano FL beato mifer Sancto Giuliano uenia dal monte chaluario con la Croce doro in mano; alloscender del

Ende: dogni febre & sciagura campato sera.

13 Zeilen in Prosa, Bl. 3v. Sp. 1 abgedruckt von Zambrini, Collezione di opere inedite o rare Bd. IX (Bologna 1866) S. 501.

3. Anfang: O Iesu christo pietoso signore Cha tua similitudine ci creasti

Ende: Et chi adosso tien questa oratione

Campera dogni tribulatione.

Finisse il pater nostro di sancto giulia

8 Oktaven, 5 auf Bl. 3 v. Sp. 2, 2 auf Bl. 4 r. Sp. 1, 1 auf Bl. 4 r. Sp. 2. Abgedruckt von Zambrini, *Propugnatore* Bd. V P. 1 S. 167—168, doch hier nur 5 Oktaven.

4. Questi sono li saluti che facea Sancto Bernardo alla gloriosa uergine Maria: li= | quali se li porterai con deuotione adosso te scamparano da molti pericoli e sel | fosse alchuna dona che non potesse parturire metili adosso con deuotione & su= | bito parturira.

Darunter ein kleiner Holzschnitt, 5,5 cm hoch, 4,1 cm breit, ohne Leiste: eine Verkündigung; ein Engel mit Taube darüber und eine Lilie in der Linken steht vor Maria, die rechts vor einem Betpult kniet.

Anfang: A Ve stella del cielo luce serena
Aue uirgo sacrata humile e bella
Aue salute dogni nostra pena

Ende: Ora per li passati e per chi regna Ora per ciaschadun dona pietosa.

#### (I AMEN.

16 Terzinen und Schlussvers, davon 7 auf Bl. 4v. Sp. 1, das übrige in Sp. 2.

Ausgaben, darunter verschiedene noch aus dem 15. Jahrhundert, sind verzeichnet bei Hain 7778, Libri (1847) S. 196 N. 1234; Zambrini Sp. 761; Passano S. 170; Milchsack-D'Ancona S. 97—99; Proctor I, 1 S. 422 N. 6382. Unsere Ausgabe, eine der ältesten, ist bisher unbekannt, sie ist nicht mit der von Zambrini an zweiter Stelle beschriebenen identisch, hängt aber wohl enger mit ihr zusammen.

#### XXXIX.

Lose besitzt die Zwickauer Bibliothek noch folgenden V, VI, 25 bezeichneten Druck:

Copia duna littera | di Costantinopoli. de la gran rotta qual ha | dato el Sophi al gran | Turcho. | Con la retirata de lexercito Turchesco | La pronisson & exercito nouamente satta dal Turcho | contra Christiani, El numero de le Galere & altri legni de larmata | di Barbaroffa,

Darunter ein Holzschnitt: im Hintergrunde eine Stadt, vorne zwei geharnischte Reiterscharen mit Lanzen von links und rechts, die sich angreifen; rechts und links auch Kanonen und ganz vorne zwei mit Schild und Schwert bewaffnete Fussoldaten, die sich angreifen.

Ein Zweiblattdruck ohne Druckort und Drucker (Venedig).

Anfang: Redo che V.S. si fara marauiglia che da cinque anni hor | mai non gl' habbi scritto . . .

Ende (2 v. noch 11 Zeilen und Unterschrift): ... tor- | nare quantunche qui benissimo stia & bene ualete. Di Costantinopoli. Adi .01. (so!) di Maggio .M.D.XXXX.III.

BERTHOLD WIESE.

# Notizen zur Bibliographie und Geschichte des spanischen Dramas.

# III.

(S. Ztschr. XXX, 540 ff.)

Ein zweiter Sammelband der Münchener königl. Hof- und Staatsbibliothek (Signatur: P.O. hisp. 4<sup>0</sup> 35) enthält die nachstehenden zwölf Stücke:

1. COMEDIA | NUEVA | LOS DOS MEJORES HERMANOS, | S. Justo, y Pastor, Martyres de Alcalà. | DE TRES INGENIOS |

La primera de D. Geronymo de Medrano. ¶ La fegunda de D. Diego Calleja. ¶ La tercera del Maestro Baltasar de los Reyes.

#### PERSONAS.

 Justo, Niño
 Tizon Gracioso

 Pastor, Niño.
 Perejil criado.

 Daciano
 Vn Capitan.

 Alexandro, Cautivo
 Soldados

 Violante Dama
 Dos Angeles

 Julia criada,
 Musica.

Salen al fon de cajas, y clarines por una puerta Daciano, Perejil, y Soldados: y por otra Violante, Julia, y Tizon, todos de camino.

Dac. Suene el Parche fonoro,
con fu Mufica alague mi decoro,
el velico inftrumento,
examine los terminos del viento:
porque al herirle vfano
mi poder reconozca Soberano.
Ya de aquefta campaña,
que con perlas Enares riega, y baña,
y con pafo veloz, y diligente,
el pie le befa en liquida corriente.
Dueño foy Soberano y absoluto,
donde no à de quedar, quien en tributo
de fu rebelde, y pertinaz intento,
la vida libre de mi ardor fangriento etc.

### Schluss:

Alex. que prodigio! Dac. Que pessar! Diofes altiuos, que es esto, sin duda que en Alcalà non teneis dominio, luego el campo toque a marchar. (Vafe)

Alex. Llega Violante a mis brazos.

Viol. Cessò la infelicidad.

Fiz. Ello todas las Comedias han de acabar en casar.

Ful. Y tu Perejil, que dices?

Per. Julia, que mia seràs.

Alex. Y aqui aquestos tres Ingenios fin a la Comedia dan, de los mejores hermanos v Martires de Alcalà.

LAVS DEO.

Eine Suelta ohne Paginierung, sei es, dass sie nie eine gehabt. sei es, dass sie durch das Messer des Buchbinders beseitigt worden - das Stück ist stark am oberen Rand beschnitten - dagegen mit Signaturen von A(1-4)-E2 versehen. Der Druck entstammt der Mitte des 17. Jahrhunderts.

La Barrera y Leirado schreibt in seinem Catálogo (S. 5442) das Stück "dos Ingenios" zu und bezeichnet Don Diego Calleja und den Maestro Leon Marchante als die Verfasser. Seite 60 seines Buches wiederholt er diese Angabe und bemerkt, dass die Comedia sich "entre las Obras poéticas póstumas" befinde "que escribió el maestro don Manuel de Leon Marchante. - Madrid 1722". S. 212 (sub voce Leon Marchante) beschreibt La Barrera diese Obras poeticas postumas, welche 42 Jahre nach des Verfassers Tode ans Licht kamen "por un su aficionado" und bemerkt dazu betreffs unsrer Comedia: "Quedó en borrador y esta es su primera edicion." Antonio Restori in seiner wichtigen Beschreibung der spanischen Dramenschätze in der Palatina zu Parma "La Collezione A\*\* IV 28033" (Studij di filologia romanza Bd. VI) führt (S. 29 der S. A.) s. v. Calleja eine Suelta unseres Stückes mit folgendem Titel an:

La gran Comedia | Los dos mejores hermanos | y Martyres de Alcalà | San Justo y Pastor | de Tres ingenios de dicha Ciudad.

Restori bemerkt dazu: "Il Barrera attribuisce questa commedia al Calleja e a Leon Marchante e dice che la prima edizione è del 1722 nelle Obras posthumas del Leon. Ma la suelta parmense è fuor di dubbio anteriore al 1722, e in secondo luogo si tratta di tre autori e non di due, il che è confermato dalle ultime parole della commedia:

> Y aqui aquestos tres ingenios fin a la comedia dan

de los dos hermanos Tusto y Pastor de Alcalà;

e infine i tre autori si dicono nativi di Alcalá, mentre il Calleja e il Leon vi hanno fatto gli studi ma non vi nacquero. Io non so spiegare queste circonstanze se non ammettendo che vi sieno, con gli stessi titoli o quasi, due commedie distinte. Vedo infatti nel catálogo del S. Mesonero Romanos una commedia San Justo y Pastor Martires de Alcalá attribuita a Tres ingenios e un' altra Dos mejores hermanos, Martires de Alcalá al Calleja e a Fernandez de Leon. Il Barrera, a torto no ha ritenuto questa distinzione; il Mesonero però ha evidentemente confuso Fernandez de Leon con Leon Marchante."

Die Münchener Suelta schafft vollkommene Klarheit in diese Sache. Ich habe nachstehendes hierüber zu bemerken: 1. Die Münchener und die Parmenser Suelta sind nur verschiedene Ausgaben desselben Stückes. 2. Jene ist älter als diese, denn sie kennt noch die drei Verfasser, die in der anderen Ausgabe nicht mehr genannt werden. 3. Da nun Calleja in der Münchener Suelta als einer der Verfasser der Comedia .. de tres Ingenios" genannt wird, so ist ein weiteres Stück, von ihm und Leon Marchante, gewiss nie vorhanden gewesen. 4. Die Worte ..de tres Ingenios, de dicha Ciudad" besagen zwar nicht unbedingt "nativi di Alcalá" sondern Bewohner, aber Calleja war sicher in Alcalá geboren (cf. Schaeffer II, 207). Es bleibt also nur das eine Stück "de tres Ingenios".1

Què pedis? Dac. Que à los dos niños Ale. vrna me permitas dar, de mas de la de mi pecho, en la qual les labrarà mi fé en mi Patria Aragon, en vna Vniversidad, hasta que Alcalà lo sea. Tiz. Dançando entonces vendràu. Dac. Tu capricho, ò devocion, nadie, Alexandro, obstarà. Con esto los dos Ingenios Todos. fin à la Comedia dàn de los mejores hermanos, Justo, y Pastor de Alcalà.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese von mir vor Jahren niedergeschriebene Ansicht findet ihre volle Bestätigung durch die in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek dahier befindliche Ausgabe der OBRAS POETICAS POSTHUMAS des Maestro Don Manuel de Leon Marchante von 1722 (Signatur: P.O. hisp. 40 481). In derselben steht S. 312-353 die von La Barrera erwähnte "COMEDIA FAMOSA LOS DOS MEJORES HERMANOS JUSTO Y PASTOR DEL MAESTRO LEON, Y CALLEJA." Schon ein flüchtiger Blick zeigte mir, dass sie nichts anderes ist als unser Stück mit unbedeutenden Abweichungen. Eigentlich ist nur die Schlusszene erheblich geändert, sei es, dass unsre Suelta, wie so viele andere den ursprünglichen Text verstümmelt und verkürzt wiedergab, sei es. dass eine spätere Hand, vielleicht gerade Leon Marchante, Erweiterungen und Änderungen an der III. Jornada anbrachte. Von jungerer Feder sind jedenfalls die Schlussworte, welche lauten:

Was die beiden Mitarbeiter Callejas' anbelangt, so fehlen sie bei La Barrera im Verzeichnis der Dramatiker und es sind mir auch sonst keine Stücke von ihnen in die Hand gekommen. Der Catálogo Salvá (Valencia 1872) erwähnt sub No. 329 einen Baltasar de los Reyes - leider ist der erste Band des Catálogo, in welchem die No. 329 vorkommt, in der kgl. Hof- und Staatsbibliothek hier seit einiger Zeit nicht auffindbar - aber der Geronymo de Medrano fehlt bei Salvá, der sechs andere Vertreter seines Namens anführt.

# 2. EL PLEYTO DEL DEMONIO CON LA VIRGEN. | COMEDIA | FAMOSA | DE TRES INGENIOS |.

### Perfonas que hablan en ella.

Carlos. Yrene. Enrique, que es Demonio. Ysabela. Federico. Ynes. Aurelio. Christo. La Virgen. Lobaco. Alcaparron. El Angel Cuftodio,

#### IORNADA PRIMERA.

Sale Alcaparron.

Alc. En vna duda cruel. me pierdo sin que me cobre, fi ferà fantasma vn pobre, porque todos huven del. Fantasma es evidente, y aun mas mis malas arguyen, que de las fantasmas huven, porque piden folamente etc.

#### Schluss:

Ya me venciste Maria; pues aora obscuros mares tragadme, y a mis dolores añadid el que aora lleuo. (Hundese)

Mar. Aora espiritus alados, baxad en razimos bellos. v colocad efte alma en el empireo aposento,

Das Stück steht also, wider Fug und Recht und offenbar durch ein Missverständnis, in den Obras des Leon Marchante, in dessen Nachlass es sich vielleicht als ein Geschenk des ihm befreundeten Calleja befand. Der Umstand, dass Leon wirklich zwei Stücke gemeinschaftlich mit Calleja verfaste, mochte den Herausgeber auf den Gedanken gebracht haben, dass auch dieses, dessen Schlus Leon, wie erwähnt, vielleicht geändert hatte, eine Frucht vereinten Schaffens der Beiden gewesen sei. Die wahren Versasser sind und bleiben aber die auf unserer Suelta angegebenen.

Baxan dos Angeles, y le lleuana Carlos en una tramoya.

Chr(istos) Yo a Brigida de Suecia
este caso le rebelo
para que ella en sus escritos
le haga al mundo manifiesto.

Cuft. Y aqui, teatro famolo,
es bien, tenga fin, el pleito
del Demonio con la Virgen,
perdonad a tres Ingenios.

(Buelue a subir el tribunal)

FIN.

Suelta von 18 Blättern, deren Custoden zum teil durch das Messer des Buchbinders gelitten haben; Blattzählung fehlt, vielleicht aus gleichem Grunde. Die Signaturen (A<sup>1-8</sup>) reichen bis C<sup>2</sup>.

Dieses Stuck, das als Suelta sich auch im Katalog der L. Tieckschen Billiothek Berlin 1619, S. 125 No. 42° befindet und in der Falatina zu Farma vorhanden ist (vgl. Restori S. 146 No. 798), hatte auch in die Farte VI der Conedia: exceptal: (Madr. 1654) als conetites Stück Aufhahme gefühlten, eine Parte von außerordentlicher Seitenheit, die bisber, wie es scheint, außer Schack (Gewählte der armai: Lit. und Kunt: in Spanien Bd. III S. 525) niemand gesehen hat. La Barrera meint gar, dass unser Stück diese Seltenheit verschunge: haben konnte. Er sag! (S. 689°): "Su escasez puede artibutiese à la prohibicion de una de las comedias que contiene, titulada: El pietto del demonto con la virgen." Ob das tegrundet ist, ob wirklich der Vernichtungseiser des Santo Oficio unseren band beseitigt hat, kann ich hier nicht weiter untersuchen.

Die Comedia ist in mancher Hinsicht beachtenswert. Zunächst als eine Art Faustdrama. Der Teufel (demonio) verleitet der Protagonisten (Carlos in der Gestalt seines kurz zuvor verstorbenen Frances Enriquez - Carlos wells michts von seinem Tode von Sande zu Sünde. Carlos begeht die schändlichsten Verbrechen, laist aber nicht von seiner Verenrung für die heilige Jungfrau. Det Teufe, trägt alse seine Sunden indessen in ein Buch ein. Als Carlos in einem Duell mit seinem Nebenbuhler Federigo tötlich ver undet, revelos gestorben ist, erfolgt um seine Seele ein regelreducer Prozeis plevto, wobel Christus als Richter, der Teufel als Annager. Maria als Verteidigerin und der Schutzengel als Zeuge auftreten. Die heilige lungfrau trägt den Sieg davon, der Teufel versillet und zwei Engel steigen herab, die den begnadigten Sunder zum Himmel emportragen. Christus verheifst, dass er das Geschedene der Brigida von Schweder, offenbaren werde. In dieser Pemerkung haben wir offenbar eine Quellangabe zu sehen. Die dre: unbekannten Verfasser wurden durch eine Stehe in den Rere-. mine: Sanciae Brigittae celeite: zu ihrer Comedia angeregt, d. h. zu dem dem Tite, des Stückes entsprechenden Schluß. In der Tat findet sich ein ähnlicher Prozess im 39. Kapitel des VI. Buches der Revelationes. Auch hier erscheint ein Dämon als Ankläger einer Seele vor dem judex Christus und hat alle Sünden jener in ein Buch eingetragen. Durch die Verteidigung Marias und des bonus angelus "qui datus erat animae ad custodiam" wird die Seele freigesprochen. Es fehlen in den Revelationes indessen die dem himmlischen Prozefs vorangehenden Ereignisse und die dazu gehörigen Personen. Brigitta beginnt: "Daemon quidam apparuit in diunto judicio, qui tenebat animam quamdam cuiufdam defuncti etc." Der Teufel zählt die Sünden in 7 Klassen auf, ohne biogr. Einzelheiten über den Sünder zu geben. Die Quelle für diese in unsrer Comedia war gewiß eine Marienlegende.

3. La gran | COMEDIA | DEL ESCLAVO DE SV HIJO | DE DON AGUSTIN MORETO |.

### Perfonas que hablan en ella.

| Iacinta.        | Vn Demonio.                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Siluano pastor. | La Iusticia.                                                    |
| Menga villana.  | La Fè.                                                          |
| Bernardo loco.  | La Virgen,                                                      |
| Roberto.        | Musicos.                                                        |
| Vn villano.     | Moros.                                                          |
|                 | Siluano paftor.<br>Menga villana.<br>Bernardo loco.<br>Roberto. |

Salen Abdenaga, Muley y Sidan moros.

Ab. Si en dos horas el mar no se alborota,

yo boluerè contento a Berberia.

Sid. Donde queda, Muley, la galeota?

Mul. Dentro de vna caleta en la bahia

con curso liberal el agua açota para tomar de Argel la trauessa.

#### Schlus:

Rey. Lleuad vna firma mia,

que os haga el passage llano.

Flor. Dios te de luz de Christiano.

Rey. Quiza lo serè algun dia.

Flor. Ya se troco en regozijo

el mal que sintiendo estaua.

Sidan Y aqui Senado se acaba el Esclauo de su hijo.

FIN

Suelta von 14 Blättern, deren Foliierung wie bei den vorher beschriebenen Stücken, wahrscheinlich weggeschnitten worden ist. Signaturen A(1-4)—D<sup>2</sup>. Die 2. Seite des 14. Blattes ist leer. — Auf einem Blatte lautet oben der Titel einmal "El Cautivo de su Hijo". Ist das ein Irrtum des Setzers oder führte das Stück auch diesen Titel?

Das Stück steht unter dem Titel El azote de su patria y renegado Abdenaga in der Parte treinta y quarto der Comedias escogidas 1070 Madrid (Aprobacion vom Juni 1669) als letztes Drama, ebenfalls Moreto zugeschrieben. Mit gleichem Titel und auf den gleichen Autor lautend, verzeichnet Restori (o. c. Seite 82, sub. No. 465) eine Suelta. Unter der Aufschrift El esclavo de su Hijo wiederum erscheint das Drama in der Tercera parte de Comedias de Don Agustin Morcio, gedruckt 1081 als zweites der Sammlung. Gleichwohl möchte es A. Schaeffer (II, 183) dem Moreto absprechen: "Das Stück — meint er — ist ganz im Stile Lope de Vega's geschrieben; es hat dessen blühende Sprache, dessen lose gefügte Handlung und ist - gegen die Gewohnheit Moreto's - fast durchgehends gereimt. Die Autorschaft des letzteren erscheint demnach aus innern Gründen zweiselhaft." Schaesser hat nicht so ganz unrecht; allein die Frage bedürfte noch einer genauen Untersuchung, wozu hier der Raum fehlt.

4. LA GRAN | COMEDIA | QVIEN CALLA OTORGA | DE DON PEDRO CALDERON |.

### Perfonas que hablan en ella.

Aurora, Chinchilla
Narcifa, Carlos.
Brianda. Teodoro.
Don Rodrigo, Afcanio.

### IORNADA PRIMERA.

Salen Aurora y Narcifa.

Aur. Que es lo que Carlos pretende con tanta embaxada, hermana?

Narc. Escriuiendote suspende de amor la llama tirana, que tu memoria le enciende, y fiado en el concierto, y palabra que le diò ni padre, tiene por cierto ser tu esposo.

Aur. Ya muriò,
y con mi padre se ha muerto
qualquier derecho ò accion,
que alegue en la pretension
de mi amor; etc.

#### Schluss:

Rod. Pues otorgò la Marquefa, callando, mi firme amor, llamefe aquefta Comedia quien calla otorga, feñores restituyendose en ella el caftigo del penfeque, perdon nuestras faltas tengan.

FIN.

Suelta von 16 Blättern mit Signaturen von A(1-4)-D4, aber ohne Blattzählung. Die zweite Hälfte der letzten Seite hat eine Schlussvignette: Ein Mann, der sich in der Krone eines Baumes versteckt hält, in dessen Stamm eine Axt steckt. Zu beiden Seiten des Baumes ein Wolf.

Die Suelta dürfte dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts angehören und ist ein sprechender Beleg für die Unverschämtheit, mit der die damaligen Buchhändler die Werke der großen Dichter behandelten. Nicht nur ist die Comedia nicht von Calderon, vielmehr bekannt genug als ein Stück von Tirso de Molina, sondern sie ist auch in einer ganz unerhörten Weise verstümmelt. Personen und ganze Szenen sind weggelassen, Roden zusammengezogen worden, so dass das reizende Stuck, das in der Originalausgabe etwa 4000 Verse zählt, nur noch ca. 2500 aufweist. So beginnt z. B. Tirso sein Drama folgendermaßen:

Salen Aurora Narcisa y Brianda:

Aur. Que necio y que porfiado. Narc. Por fuerza ha de ser lo vno, si es lo otro.

Aur. ay tal enfado? hola, no entre aqui ninguno etc.

Diese kleine Einleitungsszene sehlt in unsrer Suelta. Die aus dieser oben angeführten Worte Narcisa's lauten bei Tirso:

> Escriujendo se suspende De amor la llama tirana, que en el tu memoria enciende. Mientras no te ve te escriue y en respuestas que reciue apoya aufencias crueles; que la esperança, en papeles tal vez como jova viue; y fiado en el concierto etc.

In der gleichen (2.) Szene ließ der gewissenlose Buchhandler oder Buchdrucker gleich 60 Verse ausfallen. Er vereinigte die Worte Auroras

"Los poetas y pintores tienen de mentir licencia."

mit ihren 60 Verse späteren: "Mudemos platica, hermana" etc.

Ähnlich ist das Verhältnis durch das ganze Drama. Bekanntlich hat Vera Tassis in der VERDADERA QUINTA PARTE DE COMEDIAS

Calderons die Autorschaft Calderons für dieses Lustspiel zurückgewiesen.

5. La arcadia fingida |  $COMEDIA\ FAMOSA\ |\$  de don antonio coello. |

### Hablan en ella las perfonas figuientes.

Porcia, Enrique,
Cafandra, Filiberto, barba.
Julia, Cafcabel.
Celia. Chilindron,
Carlos. Fabricio,
Federico, Muficos.

### IORNADA PRIMERA.

Salen Celia, Julia, Cafandra y detras Porcia muy trifte.

Ca. Porcia, prima, amiga, espera.

Donde caminas tan triste?

Reyna de Chipre naciste:
la fortuna lisongera
figue ya tan sin desvio
de tu ventura los passos,
que parece que a sus casos
los govierna tu aluedrio, etc.

#### Schlufs:

Fed. El Reyno y vida me debes, tu deudo foy, y afí es fuerça que des premio a mis lealtades.

Por. Es verdad, porque se vea en el Arcadia fingida el premio de las finezas.
Carlos no puedes quexarte de que mi vida agradezcas, no puedes quexarte, Enrique, pues por Casandra me dexas que te dexe con Casandra.

Enr. Yo quedo feliz con ella.

Cafa. Muerto mi padre y cafado
Federico, aquesto es suerça.

Car. Y de la Arcadia fingida aqui da fin la Comedia.

FIN.

Suelta von 16 Blättern mit Signaturen von A<sup>1-4</sup>—D<sup>4</sup>. Die Blättzählung fehlt auch hier. Der Druck gehört nach Papier und Typen zu schließen, in die Zeit vor der Mitte des 17. Jahrhunderts.

La Barrera führt (Cat. S. 5292) drei Stücke unter dem Namen Arcadia fingida an, eines von Tirso de Molina, eines von Tres Ingenios und eines von Antonio Coello; letzteres versieht er mit einem Fragezeichen, und bei dem von Tres Ingenios nennt er nur zwei Namen Calderon und Moreto. Hartzenbusch hat im IV. Bande seiner Ausgabe der Comedias des Calderon (Biblioteca de Autores españ. Bd. 14) S. 537-556 unter dem Titel La Fingida Arcadia die Comedia der Tres Ingenios abgedruckt mit dem Zusatz "Comedia de Don Agustin Moreto, Don N. N. y Don Pedro Calderon de la Barca". In seiner Anmerkung sagt er: "Ignoramos quien escribió el acto fegundo de esta comedia, atribuida en algunas ediciones á Moreto. Don Juan de Vera Tasis afirma que Calderon compuso la ultima jornada y en esecto parece

suya."

Was zunächst das Lustspiel Tirso de Molina's anbelangt, das mir in der editio princeps, in der Tercera Parte de las Comedias del Maestro Tirso de Molina (Tortosa Martorell 1634) vorliegt (fol. 254b - 275a) und das La fingina Arcadia (und nicht Arcadia finguia) betitelt ist, so ist es von dem Coello's grundverschieden. Dagegen ist letzteres mit dem der Tres Ingenios durchaus identisch. Wie haben wir uns die Sache zu denken? Gehört die Comedia dem Coello oder den Tres Ingenios. Auf Grund der Verschiedenheiten im Stile der drei Jornadas, können wir nur das letztere glauben. Die einfachste und naheliegendste Lösung der Schwierigkeit ist also die, dass der bisher unbekannte dritte Dichter, der die zweite Jornada geschrieben hat, Don Antonio Coello, ist. Es ist dies umso weniger auffallend, als Coello in noch zwei weiteren Comedias den Calderon und irgend einen Dritten zu Mitarbeitern hatte, in El Privilegio le las Mugeres (Calderon und Montalvan) und in El Pastor fido (Calderon und Solis). Merkwürdig ist es, dass unser Stück in der 1660 gedruckten Parte veinte v cinco de Comedias nuevas escogidas auf den Namen Moreto allein gedruckt ist; auch existiert, wenn ich mich nicht irre, eine Suelta, wo es Calderon allein zugeschrieben wird. Es ist dies gewissermaßen eine Bestätigung meiner Vermutung. Jedem der Tres Ingenios wurde das Stück auch allein beigelegt.

Übrigens bietet der Text unserer Suelta gegenüber dem von Hartzenbusch reproduzierten eine große Anzahl von kleineren und

größeren Abweichungen.

6. EL PELIGRO EN LA AMISTAD. | COMEDIA | FAMOSA | DE DON CHRISTOVAL DE MORALES

### Hablan en ella las perfonas figuientes.

Mendo. Rosaura, dama. Estela, dama. Carlos. Cefar. Aguero, criudo. Gaston, viejo. Lucrecia, criada. El Rey.

#### IORNADA PRIMERA.

Sale Mendo, y Aguero.

Aguero.

Gracias a Dios que befar la arena dexo a mis labios, segura de los agravios desse borrascoso mar. Mal ava, amen, Palinuro, inuentor desta quimera, que aun estando en la ribera el baxel, no està seguro. O patria del coraçon, bien aya, amen, el que dixo que el pie ha de estar siempre fixo fin temor de resbalon. Quedate, baxel, y en tanto que a ver a Napoles entro, en esse salado centro te oculte el falobre manto.

#### Schluss:

Rey.

Y para llegar aqui, por aquessa puerta fassa que estaua abierta he venido justiciero, mas pues halla Mendo su honor satisfecho, buelua Carlos a mi gracia; Cesar la mano de esposo le dè a Estela, pues la aguarda.

### Disparan.

Y vamos, porque estas pieças que en la marina disparan, es señal que de Sicilia sin duda llega la Infanta.

Mend.

Y el peligro en la amiftad o la amiftad mal pagada tenga fin, Senado ilustre, perdonandole las faltas.

FIN.

Suelta, foliiert von 1—16 und signiert von A—D2; nach Papier

und Typen zu schließen, aus der Zeit zwischen 1630-40.

Über den Verfasser weiß uns La Barrera, der (S. 274) einige Stücke von ihm anführt, nichts mitzuteilen. Schaeffer (II, 269) macht ihn ohne weiteres zu einem Schüler bezw. Nachahmer der Cristóval de Monroy, ohne hiefür einen Beweis zu erbringen. Bei dem gänzlichen Mangel an Nachrichten über Morales schwebt eine derartige Behauptung völlig in der Luft.

Unser Stück, das wohl La Barrera, aber nicht Schaeffer anführt, behandelt das im spanischen Drama allzuhäufig, aber, wie es scheint immer dankbar verwertete Thema von dem Könige der der ebenso schönen wie tugendhaften Gattin eines seiner Vasallen nachstellt, aber in seinem Unternehmen von einem Freunde des Gatten gestört wird. Der wackre Freund erregt den Verdacht seines Schützlings, bis zuletzt in einer Nachtszene die Wahrheit enthüllt und der Monarch veranlaßt wird endgiltig, auf seine Liebe zu verzichten. Die Ankunft einer ebenbürtigen Prinzessin gibt die Gewähr, daß der König seinem Vorsatz getreu bleiben wird. — Das Stück gehört noch zu den erträglicheren des Verfassers.

7. EL CONDE DE FVENTES EN LISBOA | COMEDIA | FAMOSA De Luys de Belmonte | .

### Hablan en ella las perfonas figuientes.

El Conde de Fuentes.
El Archiduque Alberto.
El Conde de VimiofoDon Enrique de Alencaftro.
El Sargento mayor.
Doña Leonor.

Doña Juana.
Nuño graciofo.
Gonçalo criado.
Vn efcudero viejo.
Vn platero.
Algunos foldados.

### IORNADA PRIMERA.

Sale el Conde de Vimiofo, y Nuño.

Nuno: Que esperança te sustenta senor? Vim. Nuño, la mayor que darme puede el amor.

Nu. Aunque muere el que se ausenta, y la muger la mas constante lo condena a eterno oluido, no se si en Leonor ha sido

lo condena a eterno oluido, no fè si en Leonor ha sido la ausencia ocasion bastante, para que pueda oluidar a don Enrique.

### Schlus:

Ina. Gozeys Principe Excelente,
de la bellifsima Infanta
Ifabel, tiernos desfeos,
pues por esposo os aguarda,
para dar assombro a Flandes
vuestras Catolicas armas.

Cond. Y aqui, Senado, el Poeta, con tan heroycas hazañas, dá fin el Conde de Fuentes con que perdoneys fus faltas.

FIN.

Suelta von 18 foliierten und von A-E2 signierten Blättern aus der Zeit zwischen 1630-1640.

8. SANCHA LA BERMEJA. | COMEDIA FAMOSA | DE LVIS DE BELMONTE | .

#### PERSONAS DELLA.

El Rev don Alonfo. El Principe do Sancho. Pelai.

Nimen. Garcia. Ordoño.

Fortun. Abenamar. Zara Arcinda. Celimo. Alcino. Sancha.

Lifaro alcalde. Merendon graciofo.

Pastores.

### IORNADA PRIMERA.

Salen for tha farte el Principe don Sancho, Pelay Almen, Garcia, Ordono, y Microndon, I por otra el Rev don Alon o ciero, a Fortun con un pendon blanco, con la Cruz reja y gente.

Nim.

Ya te facan el pendon, y te sale Alfonso a ver.

Alf.

Princ. Mucho llego a merecer, A daros mi bendicion

vengo, Sancho: y fi aduertis. muy fin gusto me dexais: etc.

### Schlus:

Ord.

Bella Sancha, perdon pido, y lo que por ti he ganado te pagare, con que Alfonso le de premio a tus trabajos, y por ellos la dehela que tu pueblo ha procurado

Y aqui, discreto Senado, da fin Sancha la Bermeja admitidla y perdonadnos.

FIN.

Suelta von 10 Blättern, mit Blattzahlung und von A-D4 signiert. Der Druck entstammt der gleichen Zeit wie der vorige.

9. SOLO EN DIOS LA CONFIANZA. | COMEDIA FAMOSA | DE DON PEDRO ROSETE NIÑO.

### Hablan en ella las perfonas figuientes.

Filipo. Un Angel. Antonio. Delito. Margarita. Fusticia. Ludouico. Vn vejete. Panduro. Vn despensero. El Demonio. Vn mayordomo. Vandoleros. Vna muger. Fulio. Vn Alcalde.

### IORNADA PRIMERA.

Sale Filipo y Panduro.

Fil. Vaya el demonio conmigo.

Pan. Con tan buena compañía
no avras menester la mia.

Fil. Mas que me ensado contigo?

Pan. Señor, sin blanca has quedado.

Fil. Que é de hazer?

Pan. que âs de hazer mas?

de ofrecerte a Barrabas.

Fil. Y aun el de mi se ha oluidado.

### Schlus:

Dem(onio) Ya el que de su penitencia tuuo con Dios arrogancia, para exemplo de los hombres oy a los abismos abaxa.

Todos Y ansi mortales poned

Pun, Aqui don Pedro Rosete
pide postrado a essas plantas,

si ha auido aciertos, un vitor, y un perdon si ha auido saltas

FIN.

Suelta von 16 nicht foliierten Blättern, oder deren Zahlen weggeschnitten worden sind; signiert von A—D<sup>4</sup>. Zeit des Druckes: Mitte des 17. Jahrhunderts.

Über Rosete Niño verweise ich auf La Barrera S. 344 ff. und betreffs unseres Stückes auf Schaeffer II, 216. Ein sonderbares Zusammentreffen ist es, daß in diesem Faustdrama die Heldin auch Margarita heißt.

10. LA VITORIA DE NORLINGEN, | Y EL INFANTE EN ALEMANIA. | COMFDIA FAMOSA | DE D. ALONSO DEL CASTILLO SOLORZANO. |

### PERSONAS DELLA.

Rey de Vngria. Infante, Duque de Lorena. General Galasso. Don Diego Mefia. Chacota graciofo.

Duque de Veydmar General.

Gustabo Horn.

Laura dama.

Andalifa criada.

Voz de Flora.

Soldados 1. 2. 3.

Vn Corcnel.

Gras de Bistoc.

### IORNADA PRIMERA.

Salen el Duque de Veydmar, Gustabo Horn General, y dos Coroneles.

Dno. En esta amena y deleytosa Quinta, (Gustabo inuicto, fuertes Coroneles) que luzidos planteles el Mayo alegre con sus slores pinta, en cuyo espacio a las canoras aues, el alua escucha canticos suaues.

Del exercito Sueco retirado (que diez leguas de aqui queda allojado) he querido tratar lo conueniente, preciso y necessario a la conferuacion do nuestra gente, en oprobrio y ofensa del contrario. etc.

### Schluss:

Don Dic. Vueftra Mageftad, y Alteça entren al fon que las cajas clarines y chirimias hazen a fu alegre entrada en la cuidad de Norlingen.

Rey. Vamos, daremos las gracias a Dios que dio esta vitoria a las vanderas Christianas.

Lor. Y con esto tenga sin faccion de tanta importancia; perdonando del Poeta Senado, sus muchas saltas.

FIN.

Suelta von 10 foliierten und von A—D4 signierten Blättern Druck aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Stück dürfte kurz nach den historischen Ereignissen, die es darstellt geschrieben sein. An die Schlacht bei Nördlingen (1034) knüpft sich eine Liebesgeschichte. Laura die Schwester Bernhards von Weimar, liebt den Herzog von Lothringen. Begreiflicherweise sind die deutschen

Namen entstellt: Frislant (Friedland) Rintgraue (Rheingraf) Donauert (Donauwörth) Veidmar (Weimar) usw. Das französische Wort monsieur ist zu monsiur und Richelieu zu Rocheliu geworden.

Unser Drama findet sich in der 28. Parte der Comedias escogidas (1667) als 8. Stück.

11. RENEGADO, REY, Y MARTIR. | COMEDIA | FAMOSA | DE DON CHRISTOVAL DE MORALES. |

### Hablan en ella las perfonas figuientes.

Leonardo y vandoleros.

Pedro renegado.

Arturo graciofo.

Mauricio viejo.

Clavela fu hija,

Antonio galan.

El Rey de Argel viejo,
Arlaja fu hija,
Mahomad fobrino,
Artemio criado de
Antonio.

#### IORNADA PRIMERA.

Sale Pedro de vandolero, Floro y Leonardo, y Arturo todos armados de piftolas.

Ped. En esta vmbrosa salda, adonde vejetable la esmeralda, y compuesta la rosa, en vna y otra competencia hermosa hazen, por todo el prado maridajes con verde, y encarnado, à la apacible sombra desta montaña, que al zasir assembra, y de su Alcaçar rustica coluna, descansa en ella el Orbe de la Luna. Aqui pues, ò foldados, en mis rigores diciplinados treguas demos etc.

#### Schluss:

Maho. Yo tambien os lo concedo, que en Argel no ha de quedarfe hombre que dexò fu ley prendiò a fu hermana, y fu padre.

Art. Y aqui tengan fin dichofo,
Renegado, Rey y Martir,
quedando fu Autor fiado
en vuestras benignidades,
quando no por su humildad,
por el heroico dictamen

del dueño a quien lo consagra, que el cielo mil años guarde.

FIN.

Suelta von 16 ungezählten aber von A—D<sup>4</sup> signierten Blättern aus den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts. La Barrera hält dieses Stück für identisch mit einem anderen von Morales, gedruckt als Suelta unter dem Titel El Renegado del Cielo (cf. Catálogo S. 274), aber A. Schaeffer hat bereits (II, 269) darauf hingewiesen, dass beide grundverschieden sind.

12. LAS LAGRIMAS DE DAVID | COMEDIA FAMOSA | DEL DOCTOR FRLIPE GODINEZ |

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGVIENTOS.

Vrias. Anon. David. Ioab. Natan. Matatias. Berfabe. Joseph criado de Zabulona. Lia. Celfora. David.

### IORNADA PRIMERA.

Salen los Musicos vestidos a lo Judio, y detras de Bersabe Vrias, Lia, y Zubulona.

La beldad de Berfabe,

Music.

eterna a los figlos viua, para fer figlos eternos feliz esposa de Vrias, fin que turben sus glorias, muden fus dichas, ni la embidia dè zelos. ni amor dè embidia. Cantad otra vez, cantad. Trias. y en estas nupciales dias, que hazen vuestras alegrias mayor mi felicidad. Mi contento celebrad. con foñoras vozes graues, lleuando en ecos fuaues tantas coplas diferentes etc.

#### Schlus:

Mat. Con tan alta accion el Rey bien puede agora dezir, que empieza a hazer penitencia, con que tambien tendran fin en vn aplauso, y sus bodas las lagrimas de Dauid.

Suelta von 20 nicht gezählten, aber von A-E4 signierten

Blättern aus den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts.

Die Verzeichnisse von Medel und La Huerta schreiben ein Stück gleichen Titels dem Lope de Vega zu; es dürfte aber eine Verwechslung mit des letzteren David per seguido vorliegen. Unser Stück, das nur als Suelta vorkommt, führt in späteren Drucken als zweiten Titel noch die Bezeichnung El Rey mas arrepentido (Cf. Restori l. c. Seite 58).

Die biographischen Angaben über den Verfasser bei La Barrera (Catálogo Seite 171-172) wurden durch eine interessante Entdeckung von Sanchez-Arjona (Anales del Teatro en Sevilla Sevilla, Rasco 1898, S. 159ff.) ergänzt, derzusolge Felipe Godinez von jüdischer Abkunft, nicht in Sevilla, wie gewöhnlich angenommen wurde, sondern in Moguer geboren war und 1624 in Sevilla vom Santo Oficio gemassregelt wurde: "Fue condenado á subir al tablado con sambenito, que se le quitaria al llegar al castillo de Triana; á un año de reclusión y seis meses de destierro y de declararlo irregular". Die von Sanchez-Arjona aus der Relación historica de la Juderia de Sevilla etc. zitierte Stelle über Godinez ist so merkwürdig, dass sie hier angeführt zu werden verdient:

"El Ldo. Felipe Godinez, judío de ambas líneas, sacerdote, predicador, vecino de Sevilla, natural de Moguer (su apellido era otro) por ganar opinión de buena generación se nombró Godinez Manrique, diciendo era de los de Salamanca: su abuelo, fué penitenciado con sambenido, y un tío paso á Berbería, à donde andaba con hábito de judío, diciendo que se había cansado de ser cristiano. Fué acusado de hereje judaizante, factor y encubridor de herejes, de haber dicho en el púlpito algunas proposiciones equivocas, ademas hecho una aplicacion mal sonante de la Santisima Trinidad, compuesto dos consideraciones del Testamento Viejo una de la harpa de David y la otra de la reina Ester, inventando en la una que el ángel Gabriel había reuelado á la reina Ester que el Mesias sería hijo de madre concebida sin pecado original; que no podía entender bien la Escritura quien no supiese hebreo, y que él había entendido un lugar que no comprendio San Jerónimo. Confesó haber estado cierto tiempo en los dichos errores; que no se había prefentado al Santo Oficio porque un sacerdote que estaba considerado por santo le había absuelto, diciendo obtenia permiso para ello: sobre la aplicacion de la Santisima Trinidad dijo que fué espresado el dicho de un predicador portugués, en odio de su nación, por lo que le llamaba el ante Cristo de los portugueses."

Diese Notiz wirft einiges Licht auf die Schaffenstätigkeit des Mannes. Überblickt man die Liste seiner erhaltenen Stücke so nehmen die aus dem alten Testament geschöpften einen ziemlich breiten Raum darauf ein. Unter 27 Comedias und Autos sind es nicht weniger als sieben. Godinez teilte diese Vorliebe mit dem von der Inquisition als des Rückfalls in das Judentum angeklagten und

in effigie verbrannten Don Enriquez Gomez.

lch möchte bei dieser Gelegenheit einen Irrtum A. Schaeffers betreffs unseres Dramas berichtigen. Schaeffer sagt (I. 345): "Auch in Las lagrimas de David tritt der Umstand, daß Salomo, die Frucht des Ehebruchs seiner Mutter Bathseba, der Vorsahre Maria's und des Messias ist, in den Vordergrund. Man sollte denken ein christlicher Dichter hätte besser getan, diese Abstammung nicht gerade in die hellste Beleuchtung zu stellen." Hiezu ist zu bemerken, daß das Kind, die Frucht des Ehebruchs Davids mit Bathseba, starb und daß Salomo ja rechtmäßiger Sohn Davids war.

(Fortsetzung folgt.)

ARTHUR LUDWIG STIEFEL.

# BESPRECHUNGEN.

Hugo Wendel, Die Entwicklung der Nachtonvokale aus dem Latein. ins Altprovenzalische. (Tübinger Diss.) Halle 1906. 122 S. —

Die Ergebnisse dieser Abhandlung, die ihren Ausgangspunkt in Meyer-Lübke's Rom. Gram. I, 265—71 zu nehmen hatte, bestehen, soweit das gestellte Thema bearbeitet ist, in einer teilweisen Präzisierung meist schon bekannter Verhältnisse, z. B. der Angaben Paul Meyers in Prov. language in Encycl. Britt. XIX, 869. Wendel mag ferner gegenüber Meyer-Lübke (Rom. Gr. I, 252) Recht haben, wenn er simi, pali als gelehrt bezeichnet und dessen Angabe Zs. VIII, 1884, 232 dahin präzisiert, daß die Synkopierung des Mittelvokals in Proparoxytonis zwischen mediopalataler oder dentaler Spirans und r (venser, teisser) unterbleibt. Wo W. jedoch sonst über M.-Lübke hinausstrebt, bringt er sich öfters selbst zu Fall, indem er für Meyer-Lübke's Auffassung selbst das Material liefert.

So steht die M.-Lübke (Rom. Gr. I, 271) entgegengestellte Ansicht, wonach n im Prov. nicht schon vor der Synkopierung gefallen sei, insofern auf schwachen Füßen, als W. für "eine ganze Anzahl von Formen mit n" (S. 52) nur 6 solche gegenüber 30 + 6 anzuführen imstande ist, und weil man sich fragt, warum dann hominem, iuvenem, \*faminem, tympanum usw. im Prov. kein omer, iover usw. gegeben haben, wie dies bei fraxinum, asinum u. a. > fraisser, azer begreiflich ist, wenn auch W. hiefur keine eigentliche Erklärung gegeben hat. Übrigens hatte M.-Lübke a. a. O. nach den zitierten Beispielen: fraisse, aze, kasse, pampo zu schließen, wohl nur · num im Auge, da er "aber pence, pene aus pectine" hinzufügt und so indirekt auf Zs. VIII, 237 verweist, wo er sagt: "Zur Zeit, da die Synkope eintrat, war also wohl -u schon gefallen, -e noch nicht, -ne blieb . . . ". -Auf S. 60 ist ein Gegensatz zu Meyer-Lübke, betreffs der Synkope resp. Nicht-Synkopierung vor d, insofern nicht gerechtfertigt, als die von W. vertretene Ansicht, schon von Suchier angedeutet, wenn auch nicht ausgeführt ist, im Rom. Grundriss I, 7322 (5771): tébèso tébès, tebe. W. lässt zwar nicht erkennen, woher er sie entlehnt hat. - Ferner wird man S. 67 W.'s Behauptung, dass um 500 die vorprovenzalische [d. h. vulgärlat. und gemeingallische (!)] Synkopierungsperiode abgeschlossen war und dass nach dem Jahre 500 die prov. begann, nicht als endgiltige Erledigung der Frage ansehen.

Mag man nun in der für die anfängliche Untersuchung wohl notwendigen,

für die schliefsliche Redaktion aber doch fast zu weitgehenden Analyse der Lauterscheinungen die Sorgialt des Verlassers anerkennen, so wird man, von dem bisher Besprochenen ganz abgesehen, doch sagen müssen, dass die Arbeit eigentlich nicht jenen Weg betritt, der allein zu einer befriedigenden Lösung der zu erörteinden Fragen hätte führen müssen. Gerade diese Arbeit gibt Anlass zu betonen, was schon der Anregung halber nicht oft genug wiederholt werden kann, dass es nämlich auch für das Altprov. (wie für das Altfrz.) gilt, jedes Wort zum mindesten annähernd zu lokalisieren. Dies ist für das Altorov, eigentlich noch nicht geschehen. Man begnügt sich zumeist, diese oder jene Formen wegen ihrer augenfälligen Formgestaltung als gascognisch oder trancoprovenzalisch zu bezeichnen, während man mit stillschweigender l'bergehung der andern prov. Mundarten in alter Zeit, in lautlichen Differenzierungen zumeist kaum mehr als eine orthographische Angelegenheit erblickt. Ailerdings sind dies schwierige Aufgaben, zu deren Lösung selbst die Kenntnis der neuen MA, nicht immer die letzte Entscheidung wird geben können; aber sind es nicht die eigentlichen?

Nur durch solche sprach geograph ische Untersuchungen kann ja ein verstandiger Linblick in die Lautentwicklung der vielgestaltigen altprov. Wortsomen ermoglicht und die Frage nach den Mundartengrenzen und Grenzmundarten des Prov. in die richtige Beleuchtung gerückt werden. Einige Beispiele, aus W.s. Buch herausgegriffen, mögen die Berechtigung dieser Forderung erweisen. Wendel p. 60 fl. heitst es: "Wurde nach Erweichung von c synkopiert, so erhalten wir derwum > clergue, dimergue" — "Erst nachdem c > g >  $\gamma$  geworden, hat synkopiert: clericum > clerge." — "Wir haben Formen, die c > g erweicht: mongue, dimengue." — "Gelehrte unsynkopierte Formen unden sich besonders in der Nähe des Italienischen [zum erstenmal treten wir hier auf greitbaren Boden]: monegue, dimengue." — "Wie clericum > clerge > clerge [übrigens Druckfehler für clergue] wird, so haben sich entwickelt: porticum > porgue, ..." — "Erst nach Erweichung von c >  $\gamma$  haben synkopiert: porticum > porge." — "Zwei unsynkopierte Formen sind vorhanden: portigue, pertéga" u. dgl. mehr.

Nicht als ob diese Satze aus dem Zusammenhang gerissen wären: sie finden sich fast ebenso zusammenhanglos aneinander gereiht. In dieser Weise hatte man sich die Dinge schon vor W. zurecht gelegt. Was hier zu tun war, hegt aut der Hand. Hat man es nicht mit einer kontinuierlichen Weiterbildung in demselben Gebiet zu tun, so gilt es zu untersuchen, wenn diese verschiedenen Erscheinungen gleichzeitig zu Tage treten, wie sie sich lokal verteilen; also, ob wir dorthin, wo dimengue erscheint, auch clergue, pergue zu stellen, dem cherge-Gebiet ein dimenge, porge zuzuweisen haben oder nicht. Wenn die Erscheinungen sich nicht so einfach örtlich verteilen, bleibt zu ermitteln, welcher Art die gegenseitige Beeinflussung und von wo der Anstoß ausgegangen ist, womit sich gleichzeitig die Frage verbinden lässt, ob es erlaubt ist, von einer sog, wellenformigen Ausbreitung von Spracheischeinungen überhaupt zu reden. Die verschiedenen "bis weilen" nehmen eine greitbare Gestalt an, wenn man etwa zeigen kann, dass rave sich nicht lokal (-geographisch) mit rafe deckt, dass dem einen ein Esteven, dem andern Estefen om Seite steht; irla - ila, colp - colbe, net - nede, Roser - Roine usw., die bislang nur als Findlinge gelten dürfen, können erst richtig verstanden

werden, wenn sie in ihre heimatliche Umgebung und unter ihre Angehörigen gestellt werden. Dann gewinnt aber auch ein billiges "mehr oder weniger gelehrt" eine andere Bedeutung. Durch ein Fortschreiten auf dem angedeuteten Wege wird allmählich die verschiedene lautliche Entwicklung desselben Wortes an verschiedenen Orten klar werden. Um Anhaltspunkte für die Lokalisierung zu gewinnen, werden die Ortsnamen in umfassender Weise herangezogen werden müssen; dazu die Urkunden, deren Veröffentlichung sich ja auch die Revue des langues romanes angelegen sein liefs, die aber von W. unbenutzt geblieben ist. Von Ortsnamen hat W. nur die landläufigsten aufgenommen, welche seiner Regel sich fügten. An eine Lautund Wortgeographie hat W. gar nicht gedacht, obwohl der in der Bibliogr. zitierte Atlas linguist. von Gilliéron-Edmont ihn auf diesen Gedanken hätte bringen können.

Zeigt sich aber verschiedene Entwicklung desselben Wortes am selben Orle, dann verlangt sie von der begrifflichen Seite der Wörter ihre Erklärung. Leider hat W. nur die formelle Seite ins Auge gefaßt und sich auf die begriffliche, obwohl er sie einigemale streifen mußte, nicht eingelassen. Und gerade mit dieser Arbeit hätte sich, und zwar im Zusammenhange des Ganzen, eine für das Prov. noch nicht gelöste Aufgabe verbinden lassen: nämlich an den Doppelformen zu zeigen, welcher Art die begriffliche Differenzierung neben der lautlichen ist: aul-avol, freul-frevol usw. usw. Inwiesern etwa bei manchen Wörtern ein naheliegendes Sussix eingewirkt haben könnte, wird überhaupt nie in Erwägung gezogen; vgl. etwa cymbalum, bufalum, scandalum, die in ihren prov. Formen alle -ol ausweisen.

Im einzelnen noch folgende Bemerkungen. In Note III der Vorbemerkung setzt W. für prov. templa < tempora "eine Ursorm \*tempola", ebenso weiterhin für asinum, fraxinum usw. ein \*asirum, \*fraxirum usw. an, ohne jedoch für den Wandel eine Erklärung zu suchen. W. hätte nicht lange nach einer solchen suchen müssen, nachdem Meyer-Lübke in Rom. Gram. I § 328 und Ital. Gram. § 219 auf eine gewisse Wahlverwandtschaft zwischen Vokalen und Konsonanten aufmerksam gemacht hat, die in Proparoxytonis dem Vokale die Oberhand gewährt. Auch das Prov. liebt vor i den dunkeln Vokal o, vor r das helle e. So erklärt es sich, dass in einem Worte wie tempora nicht der Vokal dem Konsonanten, sondern der Konsonant dem Vokale nachgibt = \*tempola. Diese Vorliebe für o vor l mag zu brufol, cembol, escandol geführt haben, wenn nicht ein Suffix dabei mit im Spiele ist. Aus gleichem Grunde (r nach e) wurde culcītam > \*colcera > colsera, cossera (S. 38), von dem aus vielleicht erst ein Maskul. colser, cosser gebildet wurde. Die beliebte und bekannte Gruppe er bewirkte ein fulgurem > \*folgere > folzer und zog schliesslich auch ein Laser < Lazarum, ebenso escandre < scandalum nach sich wie auch azer < asīnum, fraisser < fraxīnum, dem sich leicht ein \*cassīnum > casser für cassanum u. a. anschließen konnten, nachdem eine Nominalendung -ar eigentlich ungebräuchlich und ein -an aus Proparoxitonis nicht in so großer Anzahl vorzukommen scheint, dass diese Wörter sich hätten halten können. - p. II. Zu "Liquida-l: r-l ist die einzige Verbindung von Liquida-1, die sich findet", wäre wohl ululat zu erwähnen gewesen. - p. 12. Wegen tremol, comol, amola wäre Meyer-Lübke Einf. § 105 in Erwägung zu ziehen. - p. 13. Betreffs der Annahme: "freul <

flebilem kann leicht als Maskulinum zu einem etwa vorhandenen \*freula gebildet worden sein", möchte ich doch an freul vida (Rayn. L. R. III, 398) erinnern. - p. 18. Das Verhältnis von teula < tegulam, leula Bohrer Iïgulam zu tralh < \*tragulum und estrelha < strigulam kommt mir
</p> nicht sonderbarer vor als das von espatla, espalla < spathulam Schulter zu velh < vetulum. Niemand wird behaupten wollen, das, "Schulter" (spathulam verdrängte ja übrigens umerum) ein dem Volke weniger geläufiger Ausdruck sei als "alt" oder dass teula Ziegel ein weniger volkstümlicher, mehr technischer Ausdruck sei als tralh Schlepptau oder estrelha Striegel. Nach meiner Ansicht dürsen teula, leula dieselbe Erklärung beanspruchen, mit der man sich für espalla, rolle u. dgl. begnügt, nämlich, dass die Synkopierung hier erst später eintrat, so dass g-l nicht mehr > lh werden konnte, sondern sich an das l'assimilierte und in das fast homorgane u überging. Warum aber in spathulam, rotulum u. dgl. erst später Synkope eintrat, ist weder von W. noch von andern gesagt worden, so dass ich mich vorläufig mit der Aufrechterhaltung meiner Annahme begnügen kann. - p. 19. 20. Hier scheint mir W. zu schnell mit einer Regel bei der Hand zu sein, wenn er auf Grund der zwei Beispiele tragilem und angelum: prov. angel, fragel die Regel aufstellt, dass vor / nach mediopalataler Spirans die Synkopierung unterbleibt; die eben dadurch hinfällig wird, dass gerade diese zwei Wörter, die allein dazu noch nicht berechtigen, in den andern Sprachen auch als gelehrt erscheinen und z. B. im Frz., wie W. zweimal betont, keine volkstümlich entwickelte Form hinterlassen haben. - p. 27. Wendel gelten saupron, saupra < sapuerat wegen Erhaltung des p als gelehrt: mir will scheinen, dass die Attraktion hier schon vor der Erweichung von intervok, p > b eintrat (ähnlich vidua > veuda > veuza), so dass nach au die Tenuis ohne weiteres erhalten bleiben konnte; ebenso kann auch paupre das Prädikat "gelehrt" entbehren. - p. 56. Dass in orza d gesprochen wurde, wo s geschrieben wurde, ist nicht glaublich, und müßte zum mindesten an mehreren Beispielen nach gewiesen werden. Das Umgekehrte ist allgemein bekannt, berechtigt aber nicht zur Umkehrung. - p. 68. Zu dem unetymol. r in elzer < ilicem, sauzer < salicem, ronser (p. 70) < rumicem sei bemerkt, dass dies Baumnamen sind. denen ein fraisser, casser mit etymolog, begründetem r nicht ferne stand. p. 71. Zu Alvernhe wäre Zirph. XXVI, 1902, 123 zu zitieren gewesen, wo ein Alvernia belegt erscheint, das A. Thomas Rom. XXX (1905) S. 333 als "forme non autorisée" gegenüber Arvernicum zurückweist. - p. 87. Die Herzog'sche Erklärung von oli, ordi in Streitirg. zur rom. Phil. 104 hat W. durch seine Frage nicht beseitigt. - p. 96. "nigrum > ner, neyr und nach \*integrum > ner, nier." Dadurch wird Hornings Annahme [Lithl. XXI, 290]: "ein Umspringen des y im neyr und eine Verbindung desselben mit n" durchaus nicht umgestoßen, weil von der dadurch entstandenen Form nier aus sich die Anlehnung an entier noch leichter vorstellen läfst als von neyr aus. p. 104. Es will nicht einleuchten, dass Substantiva wie fagum, nidum, gradum u. dgl. nach "Kurzformen" streben. Aus welchem Grunde wohl? Bei Pronominen (ego > \*eo) Adjektiven und Verbalformen kann man das begreisen. Für fagum könnte ich mir im Notialle noch vorstellen, dass es in der Folklore eine bestimmte Rolle spielte, in formelhastem Zusammenhange gebräuchlich wurde und so zu einer "Kurzform" kam. Es ist mir aber noch

nicht gelungen, Anhaltspunkte dafür finden zu können. W. ist es also auch nicht gelungen, "il segreto dei tanto enigmatici dittonghi" (Ascoli) aufzuhellen. — Somit bleibt aufrecht, was Meyer-Lübke in Rom. Gram. I, 271 sagte: "Das Prov. bedarf noch genauerer Untersuchung".

JOSEPH HUBER.

W. Bökemann, Französischer Euphemismus. Berlin, Mayer u. Müller 1904. 174 SS. 8°.

Wer Arbeiten über stilistische Punkte wie den vorliegenden schreibt. muss eine sein empfindende, künstlerisch veranlagte Natur sein; er mus das Gefühl, das der Klang des einzelnen Wortes, des einzelnen Satzes in der menschlichen Seele auslöst, voll aussassen und getreu und klar wiedergeben können. Weil Gefühlswerte nur in der Muttersprache richtig und in aller Reinheit empfunden werden, so sollte eine derartige Arbeit über eine bestimmte Sprache nur verfassen, wer sie als Muttersprache spricht. Dass beide Voraussetzungen hier nicht zutreffen, nimmt der Arbeit viel von ihrem Wert. Was B. in den verschiedenen Kapiteln seines Buches über [neu]französischen Euphemismus vorführt, verdient zum großen Teil diesen Namen nicht. In vielen der Stellen z. B., wo eine bestimmte Person durch il, on, quelqu'un bezeichnet wird, sind andere Gründe massgebend. Bezeichne ich gar jemand verächtlich mit ea oder spreche ich von einem Sarg als einer boîte, so liegt eher das Gegenteil vom Euphemismus vor; ebenso in Ausdrücken wie des navets etc. (164). Manche Bezeichnungen, die ursprünglich Euphemismen waren, haben durch den alltäglichen Gebrauch den "edlern Klang" eingebüst: fille, baiser, cornes. Wie weit andere noch als Euphemismen empfunden werden, darüber könnte eben nur ein Franzose ein massgebendes Urteil abgeben. Das gleiche gilt, wie B. selbst zugibt (S. 143), von zahlreichen Ausdrücken, wo es dem Sprecher mehr darauf ankommt, seinen Witz zu zeigen oder die "Anschauung zu beleben" als den wahren Sachverhalt zu verhüllen. Auch ist es kein Euphemismus, wenn der Dichter, der Schriftsteller etwas. was der gewöhnlichen prosaischen Auffassung als anstößig erscheint, in einem andern Licht, von einem höhern Gesichtspunkt anschaut, vgl. z. B. die Stelle mit donner aus Maupassant (S. 84). - Dem, der ein solches Thema wählt, fällt die Pflicht zu, die einzelnen Ausdrücke zu erklären, mag das auch hie und da ein recht unappetitliches Geschäft sein; B. aber begnügt sich häufig mit einer summarischen Aufzählung. - Wenn schon nicht die Anordnung nach den Worten und Ideen, die zum Euphemismus Veranlassung geben, gewählt wurde, was m. E. das einzig sich empfehlende Verfahren gewesen wäre, so hätte doch mindestens ein Index beigefügt werden sollen; bei B.'s recht willkürlicher Einteilung wird man nur schwer etwas finden können, was immerhin zu bedauern ist - denn als eine Art reichen Inventars könnte die Arbeit allerhand gute Dienste leisten. - Einzelnes: S. 19 guieu, S. 23 jarni sind nicht absichtliche Entstellungen. S. 21 nom d'unche für nom d'un chien. S. 21 Der Fisch ist nicht erst im Mittelalter eine Bezeichnung für den Namen Christi. S. 30 par B e par F. B bedeutet bougre, nicht borgne. S. 150

Was oncie, neveu à la mode de Bretagene mit dem Euphemismus zu tun hat, wäte eist aufzuklären. Ebensowenig begreift man, was das Javanais (S. 160) hier soll.

E. HERZOG.

Rydberg, Gust., Eur Geschichte des französischen e. II, 4. Monosyllaba im Französischen; die Entwicklung des lat, ego. Upsala, Almqvist u. Wicks. 1906, S. 619—754. 8°.

Auch der vorhegende Teil von Rydbergs großer Studie! ist, wie bei seiner derfsigen und besonnenen Arbeitsweise zu erwarten, reich an wichtigen Resultaten. Das Hauptverdienst des Buches erblicke ich darin, daß nun der Grund zur Lokalisierung der einzelnen hier in Betracht kommenden Formen gelegt ist. Im eisten Teil werden nämlich die verschiedenen auf ego zuruckgehenden Formen: insbesondere /o /e, dann /eo, /oe, /eu, ju, jen auf ihre Heimat hin untersucht. In dem zweiten wird speziell der Gebrauch von Iliatus und Eliston bei /e und oe in den verschiedenen Gegenden beobachtet und in feiner Weise die lokalen Verschiedenheiten beleuchtet. Wie ergiebig gerade dieser Teil der Arbeit ist, zeigt der Umstand, daß auf Grund seiner Beobachtungen Rydb. P. Meyers Heimat bestimmung für Escouffe als unrichtig zu etweisen vermag und in der strittigen Frage nach dem von Rutebeuf verwendeten Dialekt zu einer definitiven Antwort gelangt.

Wer sich vor Augen halt, daß es in manchen schweren Fragen schon ein großes Verdienst ist, durch ehrliche Arbeit unsere Erkenutnis um ein Stück Wegs weiterzuhringen, wird auch wissen, daß es keinen Tadel bedeutet, wenn ich hinzutuge, dats das Ziel: eine befriedigende Erklärung des Subjektpronomens der ersten Person im Franz, noch nicht erreicht ist. R. nimmt namhch an, dass sich go zunächst aut dem ganzen Gebiet zu ieo diphthongiert habe. Dies sei dann im Auglonoim, und Pikardischen zu io-jo geworden, in dem übrigen Frankreich aber über gree mit Abfall des Endvokals zu gee und Av. Zwei Schwierigkeiten eigeben sich. Auf die eine hat schon Vignon aufmerksam gemacht. Wie hat sich der Konsonant entwickelt? R. spricht sich darüber nicht klar aus, scheint aber anzunehmen (S. 095), daß er sich sekundär, aber doch vorliterarisch in Verbindungen wie ed-ieo, sed-ieo gebildet hat, Dann ist aber sutfällig, dats er sich nach Ausweis der heutigen Mundarten durchaus in Parallele mit dem primaren g von gente, juvene entwickelt hat (mit einer gleich zu besprechenden scheinbaren Ausnahme), d. h. dort wo überhaupt der Konsonant vorhanden ist: denn auf zwei großen Gebieten (die wie es schemt meht miteinander ausammenhängen, obwohl sie an einer Stelle sehr nahe anemander rucken) besteht heute eine Form ohne den konsonantischen Anlaut: 1, seltener e 150 voi Konsonanten, vor Vokalen auch 1 oder es oder 1). Das eine Gebiet ist nach Gillierons Atlas ein ziemlich breiter Strich, der sich von der Vendee ostlich etwa bis an die Grenze der Departements Allier und Lone eistreckt jum ostlichen Teil dieses Gebiets el; das zweite, betreffs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu den vorungehenden vgl. Z. i. r. Ph. XXIII, 460; XXIV, 434; XXX, 345.

dessen Vignon in Clédats Revue XIII, 12 f. zu vergleichen ist, beginnt nördlich vom östlichen Ende des ersten Gebietes im Départem. Nièvre und zieht sich bis an die Ostgrenze des französischen Sprachgebiets in der nördlichen Schweiz hin. In Freiburg, Waadt usw. besteht vielfach eine vorkonsonantische Form yo (verschieden von GE- > dse), die sich wahrscheinlich aus der vorvokalischen y=i erklärt, also ebenfalls auf ein ursprüngliches i hinweist. — In dem i dieser südlichen Gebiete ist es unmöglich provenzalischen Einfluß zu erblicken. Denn nur der östliche Teil des ersten Gebiets stöfst unmittelbar ans Provenzalische, der westliche Teil ist durch die Saintonge, das gesamte zweite Gebiet durch die größere südliche Hälfte des frankoprovenzalischen und einen Teil des burgundischen Gebiets davon getrennt und in diesen trennenden Gebieten tritt überall wie im Franz. der Konsonant von gente juvene vor ego. Dieses i läßet sich aber auch nicht ohne weiteres als eine Vereinfachung von le ansehen, wie im folgenden gezeigt wird.

Die zweite Schwierigkeit besteht darin, dass die Sache vielsach nicht stimmt, wenn man wie Rydb. tut, das Schicksal des Anlautdiphthongen von ieo in Parallele setzen will mit sonstigem ie aus e. ie ist nicht nur im Norden, sondern auch in gewissen östlichen Mundarten sehon in der Zeit des Altfrz. zu i vereinlacht worden, und zwar in Gebieten, die für ego gie oder ge aufweisen. Was aber die oben erwähnte ego > i-Gebiete betrifft, so wäre nur in einem kleinen Teil Parallelität mit sonstigem ie > i möglich; sonst haben wir dort ie, ja es fällt sogar das poitevinische Gebiet, dass für pedes bereits im Ma. pez ausweist und vielleicht niemals hier einen Diphthong entwickelt hat, vollständig in das östliche i-Gebiet. Aussallenderweise findet man nach Rydb. S. 635 gerade in diesem Gebiet sehr häufig im Mittelalter die Schreibung mit g: ge; das moderne i dürste sich vor dem 15. Jahrh. nicht nachweisen lassen (vgl. Villon Gr. T. Str. NCIV und G. Paris' Korrektur dazu, Despériers, nouv. récr., nouv. 69, 70).

Mit dem Voraugehenden wollte ich nur darauf hinweisen, welche Schwierigkeiten noch zu bewältigen sind, ehe die Frage endgültig gelöst wird. Man wird namentlich auf die modernen Patois-Formen achten müssen, serner in den älteren Texten sorgfältiger als es R. getan hat darauf, ob neben den Schreibungen mit i- solche mit g- vorkommen oder nicht, endlich die Geschichte des gebenfalls unter Beachtung der lokalen Verschiedenheiten studieren. Auch die Formen oie (Hoc Ego) und naie sind zu beachten, resp. Reime wie oie: veoie Eracl. 537. Jeder aber, der sich an diese Arbeit macht, dem werden die Sammlungen und Ausführungen Rydbergs vortreffliche Dienste leisten.

E. HERZOG.

### Romanische Forschungen XV.

XV. H. 1. (August 1903). S. I. R. Dittes, Über den Gebrauch des Infinitivs im Altprovenzalischen. Syntaktische Studie, fleisige und verständig angeordnete Arbeit, gibt nicht nur eine gute Übersicht über die Gebrauchsarten des Infinitivs im Altprovenzalischen, das ja allerdings vom Altfranzösischen in diesem Kapitel nur wenig abweicht, sondern bringt auch für manche Er-

scheinung die zutreffeude Erklärung, so z. B. S. 7 für die beiden Konstruktionen von faire 'müssen' od. ä. mit bloßem Infin. oder mit Infin. und å; beide sind schon im Lateinischen vorgebildet und es hätte darauf hingewiesen werden können, daß die Bedeutung 'sich eignen', 'zweckentsprechend sein' sich bereits dort findet, sogar mit Infinitivkonstruktionen; so mit Infin. als Subjekt: adversus omnia tela ... facit mortem contemnere (s. Georges). Dagegen kann ich der Deutung lo proismes it es ad amar 'der nächste ist da (existient) für ihn zum lieben' S. 33 nicht beistimmen; ich sehe hier in dem Infinitiv einen Ersatz des lateinischen Gerundivums. Wie es zu diesem Ersatz gekommen sein mag, habe ich Z. f. fr. Spr. XXIX, <sup>2</sup> 14 angedeutet. Dasselbe gilt für die ganz gleichgeartete Konstruktion (S. 39) per los murs a fendre fan engenis, worin D. einen "exegetischen ad-Infinitiv" sieht.

S. 40. J. Ulrich. 2) Die Übersetzung der Distichen des Pseudo-Cato von Jean de Paris. - b) Der Cato Jean Lefevre's. -- c) Der Cato des Adam de Suel. - d\ Zwei Fragmente von franz. Übersetzungen des Pseudo-Cato. Diese vier franz. Übersetzungen der im Mittelalter so beliebten lateinischen Sentenzensammlung erscheinen hier zum erstenmal herausgegeben. Aut eine kritische Herstellung des Textes hat U. verzichtet, die Mühe, die darauf hätte verwendet werden müssen, schien wohl nicht im rechten Verhältnis zur Wichtigkeit der Sache. Die gesamte Überlieferung liegt außer für d geine lothe. Bearbeitung in Prosa aus dem XV. Jahrh., Ms. Metz 855; das 2. Fragment Oxf. Canon, misc. 278 ist eine Version von c; im übrigen wird man im Unklaren darüber gelassen, in welcher Weise der Text überliefert ist und wie er sich zu der im selben Codex befindlichen niederländischen Ubersetzung verhält) nur für a vor, für das zwei Hss, und ein kurzes Fragment bekannt sind. Der Text dieser Übersetzung von Jean le P. ist vielfach dunkel, die beiden Hs-. scheinen auf eine bereits verderbte Vorlage zurückzugehen. Für bijean Lefevre, dem nach Z. 22 c bekannt war, auf das er Bezug nimmt) ist das Turiner ms. I. III. 14 zugrunde gelegt, und die Varianten (alle 3) dreier der andern Hss. sind unter dem Strich angegeben. Für c (Adam de Suel) wird der Text der Dijoner Hs. 525 zum Abdruck gebracht und mit einer Auswahl von Varianten anderer Hss. versehen.

S. 150. H. Vaganay. Sei secoli di correspondenza poetica. Sonetti di proposta e risposta. Diese Bibliographie soll die poetische Korrespondent. d. h. die Sonnette mit den dazu gehörigen Antworten der italienischen Literatur bis einschließlich zum 18. Jahrh. umfassen. Vorläufig liegt nur der erste Teil (13.—15. Jh.) vor, hauptsächlich nach C. und L. Frati, indice delle earte di Pietro Bilancioni, und Flamini, la lirica Toscana, gearbeitet.

S. 204. Wilh. Bohs, Abrils issi' e mays intrava. Neuausgabe dieses bereits von Bartsch edierten Ensenhamens von Raimon Vidal. B. bat awat eine Kollation mit der (einzigen) Hs. von einem gewissen Herrn L. Papot ausführen lassen, abet diese war keinestalls sehr sorgtätig, da A. Jeantoy bet einer nur flüchtigen Nachkollation, deren Ergebnisse er in seiner Resension Rom. XXXIII, 612 mitteilt, auf eine ziemliche Anzahl von Irrtümern stiefs.

Offenbar derselbe, der auch für Steuer die Kopien der Hss. A und P der "Histoire de Joseph" in keineswegs mustergulüger Weise besorgt hat. Im Interesse der Wissenschaft dürfte es notwendig sein, junge Gelehrte auf die Arbeitsweise dieses Herrn aufmerksam zu machen.

Wer künftig an die Durcharbeitung des schwierigen Textes geht, wird gut tun, diese Rezension, die auch eine Anzahl gelungener Deutungen und Verbesserungsvorschläge enthält, stets zu konsultieren. B. hat das Gedicht mit einer fortlausenden deutschen Übersetzung versehen, ein Versahren, dass bei so schwierigen Texten äußerst nachahmenswert ist. Trotz vieler von B. aufgewandter Arbeit und trotz der Übersetzung bleiben noch viele Stellen unverständlich und bei vielen, wo sich zur Not ein Sinn herausfinden lässt, befriedigt dieser nicht. Der Grund liegt in dem Zustand des Ms. Außer zahlreichen Nachlässigkeiten scheinen auch vorsätzliche Verstümmelungen vorgenommen worden zu sein. So scheint mir, dass nach 918 ein Aussall gegen die Geistlichkeit von einem Kopisten unterdrückt wurde. Im folgenden einige Bemerkungen zum Text oder zur Übersetzung. 84 Text und Übersetzung bleibt unklar, auch wenn man en solatz liest, wie die Hs. zu haben scheint (die Anmerkung Jeanroy's unklar, da er nicht sagt, statt welches der beiden e en steht; ähnlich seine Bemerkung zu 571). 118 Hs. E a ni; B. (mit Levy) E n'i a (= Et habet inde ibi). Es lag kein Grund zu einer Änderung vor. -136 Übersetzung: 'das Geschick und seine Diener (mestier), die manchen zu ihrem Glücke verhelfen'. Das verstehe ich nicht. mestier hat, wie oft, allgemeine Bedeutung: Dinge, nähere Umstände; vgl. 261, 1614 wo es schwerlich durch 'Beruf' sinngemäss wiedergegeben ist. - 226 non es enquera A mon semblan tot ton saber (für totz tos sabers, mit Verletzung der Deklinationsregel, wie oft) scheint mir einen guten Sinn zu geben: 'dein Wissen ist noch nicht ganz'. Die Änderung des es in sai scheint mir überflüssig. In der nächsten Zeile wäre vielleicht eher zu lesen c'ar demandat m'as 'Was du mich jetzt gefragt hast . . .' - 482 era's. - 535 Übers.: Überall wahrhaftig verleiht Freigebigkeit Wert und Licht und Glanz; denn sie verleiht den Ihrigen Länder und Flüsse und Herrschermacht ses deman. B. übersetzt 'ohne gebeien zu sein'. Das leuchtet mir nicht ein. Am einsachsten wäre 'ohne Frage', aber deman scheint diesen Sinn sonst nirgends zu haben. Vielleicht also 'eine Herrschermacht, gegen die man keinen Einspruch erhebt', vgl. Levy Suppl. Wb. II, 73. - 585 Übersetzung unverständlich, aber nicht der Text. 'Weshalb Adel so viel gilt, ist dass ... ? Das Subjekt des Kausalsatzes ist vor die Konjunktion getreten. - 681 Übersetzung 'und weshalb . . .' qu' gleichgeordnet mit q' in per c' 675. - 700 Die Hs. hat Si als noy aguessets me selat mit me, das Bartsch übersehen hatte. Um die Silbenzahl herzustellen, liest Jeanroy acsetz statt aguessetz, ohne aber leider zu sagen, wie der Vers zu verstehen ist, aus dem ich nun absolut keinen Sinn herauszubringen vermag; belasse aguessetz und 1. mesclat 'wenn ihr nicht anderes eingemengt hättet'. 713f. ist mir unklar. R. V. führt den Gedanken aus (717-22): Wenn man Wissen haben wolle, müsse man sich in der Welt umsehen. Darauf kommt es ihm hier an. Vorausgeschickt hatte er, einen gewissen gesunden Menschenverstand (sen vgl. 977) könne man ja auch von Natur haben (ieu non die ges ... Qu'entre totz homes, ses doptar, Non venha de sen natural). Dann fährt er fort E que noy puesc'om ben o mal Aver tot jorn en son coman, Cascus ja no venha ni an Nin fassa lonc ni breu estalje; Übersetzung: 'und sie (d. h. man) nicht imstande seien (sei), Gut und Bose immerfort in ihrer Gewalt zu haben, so dass nicht jedes nach Belieben komme oder gehe oder langen oder kurzen Aufenthalt nehme'. Die ersten zwei Zeilen, die richtig

übersetzt sind, bedeuten wohl: So viel Verstand, dass man Gut und Böse von einander unterscheidet und danach handelt, kann man leicht von Natur haben. Was aber die letzten zwei betrifft, so sind sie mir in der Übersetzung unverständlich. Setze Beistrich nach Cascus und setze statt "so dass ..." "ein jeder, wenn er auch nicht kommt und geht und langen oder kurzen Ausenthalt nimmt", d. h. eben, wenn er sich auch nicht in der Welt umsieht. - 752 kann l'autr'an nicht einfach bedeuten 'ehemals'? - 771 nom. -981 Jeanroy dürfte der Artikel cosesen in Levy's Supplem.-Wb. enigangen sein. Levy's Vorschlag ist wohl befriedigender als seiner. - 987-1018 Die Stelle ist eine der schwierigsten. So wie sie B. übersetzt, vermisse ich den rechten Zusammenhang; durch einige kleine Änderungen in der Aussassung einzelner Wörter glaube ich ihn befriedigender zu gestalten, ohne dass freilich alle Schwierigkeiten behoben sind. Ich verstehe die Stelle folgendermaßen: Der Dichter spricht vom Zusammenhang von Wissen und Charakter. Das Wissen verlangt in Wahrheit (ses mentir) einen festen, gewandten, edeln, verständigen Mann und es (das Wissen) wird [bei einem solchen] auch dementsprechend (ferm, adrey etc.) sein, schlecht aber bei denen von schlechtem Charakter (mal apres, danach Punkt). Denn ein hönscher, wackter Mann hat keine Schuld dabei, wenn ihr es (das Wissen) nicht [an ihm] erkennt ... (993-998 wie bei Bohs). Alberne (fatz) und unwissende Weltmenschen gibt es, die den Menschen sogleich, wie er daherkommt, zu verstehen und zu kennen glauben und die Guten und die Schlechten zu ihren vortrefflichen (ironisch) Unterhaltungen zu führen und sie zu dem zu machen, was sie selbst sind (so nach Bohs, doch scheint mir der Vers verderbt) und zu wissen, wie es die Guten machen. (Der Sinn also bis jetzt: die Unkundigen führen alle möglichen Leute zu ihren Unterhaltungen). Diejenigen aber (e adversativ, wie oft), die das Wissen zu beurteilen verstehen, sind darauf bedacht, dass sie einen Menschen von minderem Wissen, wofern sie es können (wörtlich: den sie [sc. entfernen] können), von sich entfernen (los = lo's, Wiederaufnahme des Objektes; luenhon statt luenh hom mit Cornicelius, doch ist auch luenh hom 'man . . . entferne' möglich) und die Unglückseligen, die sich nicht davor fürchten (non = non, vor den Mitteln, die man anwendet, sie fernzuhalten, die also trotzdem bleiben) und die sich aus dem Tadel nichts machen, wollen sie doch auch entfernen, auf recht schimpfliche Weise, wie es [bei solchen Leuten] am Platz ist. 1003 und 1005 ist das Objekt des Verbums vorläufig durch den Nominativ ausgedrückt, aber dann durch ein Akkusativpronomen wieder aufgenommen. -1069f. "Und nicht zu sehr die beurteilen, die irgendwo niedrige oder gute Handlungen verrichten." Der D. scheint hier davor warnen zu wollen, das persönliche Element in den Joglargesängen zu sehr zu pflegen. - 1075 Warum nicht gardets, wie im ms.? - 1180 Übers. 'gab', l. 'gebe'. - 1207 Übers. 'Gutes', l. 'Gut, Vermögen'. - 1208f. Wohl eher: Wer (oder auch neutral: Was) sich nicht der Welt anpasst, kann schwerlich darin ein Unterkommen, selbst mit Gewalt, finden. - 1311 Hs. volpilh atestar, 1. volpilhat estar. -1349 lur, Änderung war überflüssig. - 1353-59 Ich verstehe: "Was wieder an andern unrühmlich ist, ist die Eitelkeit, die zwischen den Wackern und den andern (d. h. nicht Wackern) zum höchsten Schaden durch Wettstreit entsteht, bei den einen, denn sie haben darüber Arger (an en pessamen, näml dass die andern wackrer sind), und bei den andern, weil sie (wirklich) trefflich sind . . . 1360 Es dürfte zu übersetzen sein: Feige Zaghaftigkeit . . . lässt andere wenig sprechen, weil sie in Ruhe bleiben wollen, denn so ist einmal ihre Natur. - 1378 'Es gibt Menschen, denen es an Tüchtigkeit, Verstand und Weisheit fehlt, wenn sie sich unter Wackern befinden, die aber, da sie unter niedrigen Leuten sich hervortun, tüchtig zu sein glauben . . .' -1396 f. Gemeint ist offenbar: aber ihr Reichtum möge nicht bewirken, dass ihr euch zu sehr vor ihnen demütigt. - 1468 sovendeyar heisst doch wohl nicht 'oft erwähnen', sondern 'oft aufsuchen, verkehren mit' vgl. 1398. --1478 paratje desconoissen 'diejenigen, die Adel nicht kennen'. - 1535 f. Wohl eher: 'oder weil ihre Sinnesart es sie gelehrt hat (entweder los für lor zu bessern, oder lor = o lor) oder weil ihnen Missachtung (der Kunst) gegeben ist'. - 1642 Die Übersetzung fehlt; der Vers bietet jedoch keine Schwierigkeit '. . . und alle guten richtigen Bräuche von ihnen geehrt wurden, nirgends besser als unter fremden Leuten' [d. h. besonders richtig benahmen sie sich, wenn sie unter fremden Leuten waren]. - 1693 bo hat zu bleiben; im folgenden Vers bos in bo verwandelt zu werden. - Zwei Einleitungen belehren über die Gattung der Ensenhamens und über Raimon Vidals Leben und Werke. Anmerkungen (darunter auch recht instruktive von E. Levy), ein kurzer unvollständiger Abrifs über Sprachliches und Metrisches und ein Eigennamenindex folgen.

S. 317. G. Baist. Bosco, gercer, moineau. bosco käme von einem griech. \* $\beta o \sigma x \acute{o} \varsigma = \beta o \sigma x \acute{\eta}$  'Weide', 'Weidland'. Von den Schwierigkeiten, die sich dieser Etymologie entgegenstellen, erscheint nur die den Übergang von 'Weidland' zu 'Wald' betreffende überwunden. Noch unannehmbarer ist Claußens griechisches Etymon \* $\pi v \acute{o} g \circ \varsigma = \pi v \acute{\varsigma} \circ \varsigma$  in demselben Band p. 847, wo nicht einmal der Versuch einer Erklärung des Bedeutungsübergangs gemacht wird. gercer (altſrz. garser, gerser), von έγχάραξις einem medic. terminus technicus. Schon Littré hatte charaxare vorgeschlagen, woneben wohl ein dem griech. χαράσσειν besser entsprechendes \*charassare bestand. moineau 'Beſestigungsanlage' wäre nicht 'Spatz', sondern Ableitung zu moyen; stimmt besonders gut zu der zweiten der von Dict. gén. s. moineau II gegebenen Bedeutungen.

H. 2. (Sept. 1904). S. 321. R. Kaltenbacher, Der altfrz. Roman Paris et Vienne. Der Roman im Amadis-Stil, über den wir hier zum erstenmal ausführlich und eingehend unterrichtet werden, stammt spätestens aus dem Ende des 14. Jh. und ist vielleicht ursprünglich katalanisch. Die erste erhaltene Version stammt aus dem Jahre 1432 und ist von Pierre de la Cypede, der angibt, sie aus dem Provenzalischen übersetzt zu haben. Der Roman erfreute sich längerer Zeit einer großen Beliebtheit und wurde ins Ital., Span., Katal., Engl., Fläm., Schwedische und Lateinische übersetzt. Dann geriet er in Vergessenheit, man muss sagen, unverdienter Weise, denn er hat eine spannende Handlung und weist packende Seelenkonflikte auf. K. bietet den französischen Text nach den 6 älteren Hss., den katalanischen nach einem Druck von 1495, den spanischen nach einem von 1524 (beide auf eine stark gekürzte Bearbeitung zurückgehend), ferner die Titelüberschriften und kurze Inhaltsangabe des Alorino, einer ital. Erweiterung des Romans, nach einer Florentiner Hs. in der Laurenziana. Die gediegene Einleitung gibt eine Inhaltsangabe und ausführliche Untersuchung über die Hss. und Drucke und

ihr gegenseitiges Verhältnis, auch eine sprachlich-grammatische Skizze der hauptsächlich in betracht kommenden frz. Hss. <sup>1</sup>

H. 3. (Okt. 1904). S. 689. A. Stark, Syntaktische Untersuchungen im Anschluss an die Predigten und Gedichte Oliviers Maillards (1430—1502) mit besonderer Berücksichtigung des ersten Austretens des neufrz. Sprachgebrauchs bietet eine reiche Materialsammlung für das Studium gewisser syntaktischer Verschiebungen im Mittelstrz., besonders aus der Pronominalsyntax, läst aber in methodischer Beziehung manches zu wünschen übrig, vgl. meine Besprechung in Z. s. frz. Spr. XXIX<sup>2</sup>, 11 ff.

S. 774. Th. Claussen, Die griechischen Wörter im Französischen. Dieser Artikel behandelt nicht eigentlich das im Titel angegebene Thema, ist vielmehr eine Art Einleitung für eine diesem entsprechende Arbeit. Es ist nämlich hauptsächlich von der Gestalt der griechischen Wörter im Lateinischen die Rede, und da diese vielfach erst aus dem romanischen Sprachen zu erschließen ist, so kommt nicht nur das Französische, auch alle andern romanischen Sprachen, ferner das Germanische und Keltische zu ihrem Recht. Die erschöpfende Behandlung dieses Themas war bereits eine dringende Notwendigkeit; und da der Vt. ein sehr reiches Material gesammelt und es nach brauchbaren Gesichtspunkten geordnet hat, so gelangt er zu allerhand anregenden und überraschenden Aufschlüssen. Freilich steht er seinem Stoff noch etwas unkritisch gegenüber und lässt es namentlich häufig an der beim Etymologisieren nötigen Umsicht fehlen. Namentlich beachtet er die semasiologische,2 chronologisches und sprachgeographisches Seite zu wenig. Wenn es ihm aber gelingen könnte, sich von gewissen vorgefalsten Anschauungen zu befreien, und er seine Arbeit einer gründlichen, gewissenhaften, alle in Betracht kommenden Detailfragen mit der nötigen Allseitigkeit behandelnden Überarbeitung unterzöge, so könnte sie ein erstklassiges, der künftigen Wortforschung unentbehrliches Hilfsmittel werden, aus dem auch für den klassischen Philologen reiche Belehrung abfiele. - Von Einzelbemerkungen hier nur solche, die sich mit einigen Worten abtun lassen. S. 804 f. Die Lehre, dass von den unbetonten Vokalen a dem Abfall am meisten widersteht, gilt ja nicht für alle Sprachen und alle Perioden. Es ist deshalb überflüssig, zum Verständnis der romanischen Formen Zwischenstusen wie \*colipus, \*calimus anzusetzen. -S. 821; wenn Meyer-Lübke behauptet, dass Darius den Wörtern auf arius gleichgestellt wurde, so meint er ja nicht die volkstümlichen Fortsetzer mit diesem Suffix, sondern die Lehnwörter, die in späterer Zeit aus dem Lat. ein-

<sup>1</sup> le .., merveille S. 409, 4 B. ist wohl tatsächlich maskul., was auch sonst, allerdings sehr selten vorkommt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die Zusammenstellungen ὁώγα — rocca (802), πύξος (\*πύσχος) = boscus s. o. S. 381, βλασφημεῖν — blêmir (852) etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wenn tosk. gesso mit  $\xi$  erscheint gegenüber sonstigem  $\varepsilon$  (867), so wird man bei dem bekannten Schwanken des Toskanischen die Ursache nicht bereits in der lat. Wiedergabe suchen, ebensowenig wird man diese wegen neutrz. Urope etc. für  $\varepsilon v > i\hat{z}$  verantwortlich machen können, vgl. El. Richter, DL 1905 (Sp. 1765).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Solange für polypus nur süditalienisch-sizilianische Formen mit r nachgewiesen sind, darf man kein griechisches πορύπους (844) erschließen, da dort auch pulpa > purpa etc.

drangen und romanisiert wurden, - S. 830 Dass lat. b, wo es zur labialen Spirans geworden war, durch die Zwischenstufe eines "leise aspirierten Labiallautes hindurchgegangen sein muß", ist eine unwahrscheinliche und völlig unnötige Annahme; die sich daran knüpfende Folgerung, dass lat. b für wauf dieser Aussprache beruht, also unhaltbar. - S. 840 Die Wiedergabe des gr. z durch g findet sich wohl deshalb nicht vor e, i, weil lat. g vor e und i durch die palatalisierte Aussprache (d' oder 1) bereits zu ferne stand. - S. 849 Es werden eine ziemlich große Reihe von Beispielen vorgeführt, wo (angeblich oder wirklich) dem griech, einfachen Konsonanten eine lat, Geminata entspricht. Am Schluss heisst es dann: "Diese Beispiele könnten leicht um das dreisache vermehrt werden." Aber sie hätten eben vollständig angeführt werden sollen. damit man die Bedingungen und näheren Umstände studieren könne. Auch sonst hätte sich Vf. nirgends mit einem "usw." begnügen sollen. - S. 868 Für die Wiedergabe von gr. v durch iu ist ein zweites Beispiel rum. giur aus γύρος vgl. ALL XII, 599.1 - S. 847 Warum frz. boiste eher auf buscita als auf buxita zurückgehen soll, ist mir unklar. - Ein Index wird dringend vermisst.

S. 884, H. Abert, Die Musikästhetik der Echecs Amoureux. In den Ech. Am., einer allegorischen Dichtung in der Art des Rosenromans aus der 2. Hälfte des 14. Jh., unterweist die Göttin Pallas den Helden über Kindererziehung. Dabei kommt sie auch auf das Musikspiel und seine pädagogischen Vorteile zu sprechen und das gibt Veranlassung zu einem fast 1300 Verse langen Exkurs über den Nutzen, die Erfindung, die akustischen und philosophischen Voraussetzungen der Musik. Diesen kultur- und kunsthistorisch nicht uninteressanten Abschnitt druckt Ab. aus der einzigen (Dresdner) Hs. ab und versieht ihn mit Anmerkungen, in denen er die Quellen (es ist bes. Boëthius) und den Zusammenhang mit der gesamten Pythagoräischen Musikästhetik nachweist und zeigt, dass die Anschauungen des Dichters gewaltig hinter seiner Zeit zurückgeblieben sind. Ab. konnte den Text ziemlich unverändert abdrucken und selbst von den wenigen Veränderungen, die er vornimmt, waren einige unnötig: Z. 53 (lies et tel y a), 655, 753, 828, 891 (u = en le). Da 797 a le foys belassen wird und auch sonst pikardische Spuren nicht getilgt erscheinen, so hätte dasselbe Verfahren sich 82, 963, 1067, 1068 empfohlen. 10 une, 185 autel (wie 224), 395 vielleicht et leur estre (oder et leur cours), 517 l'humaine, 643 m'ymaginacion, 836 l'a, 862 wohl eher ty (pik. = toi), 1037 ly, 1061 bonnes mæurs (vgl. Armbruster, Geschlechtswandel S. 80), 1195 nach hastive Komma.

¹ Ganz unersindlich ist mir, wie so Philippide (Baust. d. rom. Phil. S. 49) dazu kommt, mir die Behauptung zu unterschieben, dass Densusianu die Entdeckung des Etymons yōqog sür rum. giur zu verdanken sei. Er möge sich denn doch überlegen, was ich an der betreffenden Stelle sage und er wird finden, dass ich bloss die Erklärung des Vokals billige. In diesem Punkt weicht Dens. aber völlig von Miklosich ab, so dass auch Densusianu aus der Nichtzitierung dieses Autors nicht der mindeste Vorwurf erwachsen kann.

### Berichtigungen.

### Zu Zeitschr. XXX, 656.

Pg. 656 Z. 13 statt: Sardinien hat das Wort später aus Sizilien übernommen, lies: später als Sizilien übernommen.

K. ETTMAYER.

### Zu Zeitschr. XXXI, 164 ff.

Pg. 166 Z. 20 von oben lies: più statt più, ebenso Z. 19 von unten.

Pg. 167 Z. 10 von unten lies: [V. PP. l. 11, 63, pg. 474] statt [V. PP. l. II, 630, pg. 474].

Pg. 169 Z, 25 von oben lies: di I avesse statt di avesse

Pg. 171 Z. 15 von oben lies: o per lo statt o perlo

Pg. 173 Z. 2 von oben lies: - Qué statt - Qu' e

Pg. 175 Note Z. 1 ist 'esh' typographisch nicht ähnlicher herzustellen.

Pg. 186 Z. 26 von oben lies: isvogendossi statt iisvogendossi

Pg. 186 Z. 9 von unten lies: paciensia (o-ce-) statt paciensia (o-ce)

Pg. 187 Z. 11 von oben lies: pis, ce lo statt cel o

AMOS PARDUCCI.

# Das Handschriftenverhältnis der Chanson de geste "Aliscans".

In der Romania (Bd. XXXV S. 310) macht sich Raymond Weeks darüber lustig, daß "à tout poème publié en Allemagne il faut un arbre". Ist er etwa der Ansicht, daß bei Herstellung eines kritischen Textes der Herausgeber ganz nach subjektivem Gutdünken die originalen Lesarten aus den vorhandenen Hss. sich zusammensuchen soll, wie es z. B. Rolin in seiner "Aliscans"-Ausgabe getan hat? Oder läßt er die quantitative Überlegenheit der Lesarten den Ausschlag geben, sodaß er also einer Lesart x, die in 10 Hss. vertreten ist, ohne weiteres den Vorzug gibt vor einer Lesart y, die nur in zweien steht, vorausgesetzt daß beide gut sind? Und doch gibt nur der Stammbaum darüber Außschluß, ob dieses erlaubt ist, oder ob nicht vielmehr die nur von den zwei Hss. gebrachte Lesart die originale ist, während die andern Hss. vielleicht sämtlich einer sekundären Quelle entstammen.

Doch nicht nur in seiner Unentbehrlichkeit für den kritischen Text besteht die Bedeutung eines Stammbaumes. Speziell für den Wilhelmzyklus, dessen Handschriften ganze Liedersammlungen enthalten, ist es von größter Wichtigkeit, die Verwandtschaft dieser Sammelhandschriften festzustellen, indem auf diese Weise manche Probleme gelöst werden, welche die Entstehung und Entwickelung des altfranzösischen Epos berühren. So ergibt sich z. B. aus dem von mir aufgestellten Stammbaum zu "Aliscans", wenn er richtig ist, die wichtige Tatsache, dass die kleineren Sammelhandschriften: Arsenalbibl. 6562 (a), die nur "Aliscans", "Bataille Loquifer", "Moniage Rainouart", "Moniage Guillaume" enthält, und Nat. Bibl. 2494 (d), in der nur "Aliscans" und "Bataille Loquifer" stehen, die große zyklische Sammlung des Wilhelmzyklus gekannt haben müssen, was Ph. Aug. Becker bestreitet (cf.: "Der Südfranzösische Sagenkreis und seine Probleme" Halle 1898 S. 4-5). Ferner wird durch ihn die vielumstrittene Frage nach der Originalität des in a sich findenden Kurzverses mit Sicherheit dahin beantwortet, dass der Kurzvers in der Form wie wir ihn in a vor uns haben, der ältesten "Aliscans"-Fassung nicht angehört hat.

# Teil I.

Einen umfassenden Stammbaum der Handschriften der Chanson de geste "Aliscans" haben in neuster Zeit aufgestellt:

1. Rolin in seiner Ausgabe: "Aliscans, mit Berücksichtigung von Wolframs von Eschenbach Willehalm kritisch herausgegeben von Gustav Rolin. Leipzig, Reisland, 1894."

2. Wienbeck in der neusten Ausgabe der Chanson: "Aliscans. Kritischer Text von E. Wienbeck, W. Hartnacke, P. Rasch. Halle, Niemeyer 1903."

3. Hartnacke in derselben Ausgabe.

Rasch sagt in seiner Einleitung zu dieser Ausgabe, daß er sich "der von Hartnacke vorgeschlagenen Filiation, die ihm als verhältnismäßig glücklich erscheint, anschließen will" und gibt dann an, wie sich der von ihm bearbeitete Teil dazu verhält. Nach Beendigung dieser Untersuchung bemerkt er S. XXXIV: "Der von Hartnacke aufgestellte Stammbaum paßt sich den vorliegenden Verhältnissen, namentlich der Scheidung zwischen Original und Interpolation bei den Rainouartkämpfen, ganz gut an. Allein es ist dabei nicht zu verkennen, daß die Annahme verschiedener Vorlagen bei fast allen Handschriften nötig wird, ein Umstand, der dem Zwecke eines Stammbaumes, ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis der Handschriften anzugeben, nicht entspricht."

Eine kurze Ankündigung dieser Ausgabe gibt P. Meyer in der Romania Bd. XXXI S. 473, eine kurze, nicht definitive Besprechung Romania Bd. XXXIII S. 315. Die versprochene Kritik bringt dann schliefslich Raymond Weeks (Romania Bd. XXXV S. 309 ff.), der sich jedoch leider nur mit Kleinigkeiten befast und nicht gesehen zu haben scheint, dass das Variantenmaterial von Hartnacke und besonders von Rasch im Gegensatz zu dem von Wienbeck fast vollständig wiedergegeben ist.

Die 13 Handschriften, in denen uns Aliscans überliefert ist, werde ich, obwohl sie bereits in der Einleitung zur letztgenannten Ausgabe übersichtlich aufgezählt sind, zur Bequemlichkeit des Lesers noch einmal anführen:

- 1. a (= Ar. bei Jonckbloet), Paris, Arsenalbibl. 6562, geschrieben um 1225 (Romania XXXI, 102 Anm.), Bl. 1—118.
  - 2. b, Paris, franç. 1449, XIII. Jahrh., Bl. 92-142, Anfang fehlt.
- 3. d, Paris, franç. 2494, erstes Drittel des XIII. Jahrh., Bl. 1 bis 165.
  - 4. e, Paris, franç. 1448, XIII. Jahrh. Bl. 216-272.
- 5. m (= f bei Guessard), Stadtbibl. Boulogne-sur-Mer, Sancti Bertini 192, April 1295 beendet. Aliscans Bl. 93—140, Schlufs unvollständig.

6. A = c bei Guessard), Paris, franç. 774, XIII. Jahrh., Bl. 81—98.

Wienbecks Angabe: "Enthält nur Vers 68—3103" ist nicht richtig. 68 ist wohl nur verdruckt statt 108 (cf. Varianten zum Text S. 7 bei v. 108). Auch daß A mit v. 3103 endgiltig abbricht, was übrigens Hartnacke S. 180, Varianten zu v. 3104, testätigt, kann nicht stimmen. Denn Kohl sagt in seiner Abhandlung: "Handschriften und Bruchstücke von Wolframs Willehalm", Ztschr. f. dtsch. Phil. Bd. XIII S. 150, daß die Hs. A von "Aliscans" mit v. 6779 wieder einsetzt. Jonckbloet gibt bei der entsprechenden Stelle in seinen Varianten an: 3343 (= 3104 bei Hartnacke) bis 3662 (= 3420 bei Hartnacke) Lücke in A; doch ist weder bei diesem Vers noch später jemals wieder von A die Rede. In der Aliscans-Ausgabe von Guessard und de Montaiglon (Paris 1870, erschienen in dem Sammelwerk: "Les anciens poètes de la France") Préface S. LXXXVIII wird die Hs. A einfach bezeichnet als "Incomplète par le commencement et par la fin".

- 7. B, Paris, franç. 368, erste IIälfte des XIII. Jahrh., Bl. 189 bis 218.
  - 8. C, Berner Bibl. 296, XIII. Jahrh., Bl. 23-82.
- 9. L, Britisches Museum, Bibl. regia 20 D. XI., um 1300, Bl. 134—184.
  - 10. M, Markusbibl. in Venedig, fr. VIII, CIV, 5., XIV. Jahrh.
- II. P, Nr. 16 des Auktionskatalogs Savile vom 6. Februar 1865, jetzt in Cheltenham in Privatbesitz. Konnte nicht benutzt werden.
- 12. 7, Hs. des Herzogs Trivulzio in Mailand, Ende des XIII. Jahrh., Bl. 91—142, Anfang fehlt.
- 13. V, Paris, franç. 24369 (früher La Vallière 23), um 1300, Bl. 195—240.

Die drei Herausgeber des letzten Aliscans-Textes geben S. VI ihrer Einleitung summarisch als benutzt an alle Hss. mit Ausnahme der Cheltenhamer (P). Doch darf man sich dadurch nicht, wie es R. Weeks in seiner Kritik tut, zu dem Glauben verführen lassen, als ob tatsächlich alle drei aus den von ihnen angegebenen Abschriften geschöpft hätten. Vielmehr erfahren wir aus den einzelnen Dissertationen der drei Herausgeber, deren Einleitung ausführlicher ist und verschiedenes, was in der Einleitung zur ganzen Ausgabe nicht recht deutlich ist, erst klar macht, daß Wienbecks Arbeit das bisher bekannte Variantenmaterial nur um die Varianten von b vermehrt. Auch eine Abschrift von b hat er offenbar eingesehen, denn er gibt die b-Varianten mit größerer Vollständigkeit als Rolin, aber immer noch nicht ganz erschöpfend (cf. vv. 3, 11, 13,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Verweisung auf die Einleitung der "Aliscans"-Ausgabe von Wienbeck, Hartnacke und Rasch nenne ich künftighin nur die Seitenzahl ohne weiteren Zusatz.

182, aber von v. 13 nur die 2. Hälfte!). Infolgedessen ist, wie Wienbeck sagt (S. 21) "mit Sicherheit nur auf die angegebenen Lesarten zu bauen", ein Umstand, der eine Untersuchung außerordentlich erschwert, ja oft unmöglich macht. Allerdings bietet der Variantenapparat zum ersten Teil des Epos dem Rolinschen gegenüber ferner den sehr wichtigen Vorzug der Übersichtlichkeit, die bei Rolin soviel zu wünschen übrig läßt (vgl. dazu Wienbecks Ausführungen S. VIII—X). Soviel ich sehe, hat Wienbeck mit Genauigkeit und Vollständigkeit die sehr zeitraubende Aufgabe gelöst, die Rolinschen Hieroglyphen zu entziffern. Doch wenn er S. XI behaupten zu dürfen glaubt, die Rolinschen Varianten seien zuverläßig, so befindet er sich stark im Irrtum, wie das bereits R. Weeks in seiner Besprechung konstatiert hat. Die Lesarten sind nicht immer zuverläßig und vor allem ganz unvollständig. So fehlen z. B. in Laisse I folgende Angaben:

3. e f. 5 e: et Grachardin l'anfent 6. e f. 7. d: Huez de Saintes; Cm: et Fouciers de Melans e: et Forques de Mellant. n. 7 e schiebt ein: Gautier de Termes, Gerars li combatans Et Guielins qui les chavex ot blans. 8. d: autres i aida 9—9 b steht in e hinter 11 9 °C: Ses ecus fu et ...; d: frainz 9 b Cde: li est 11 Cem: morust C: amiranz, nicht Alemanz e: Alemens. 13 Cem: vaut; M: vait; e: la monte d'un besant 13—15 d f. (bei Rolin richtig angegeben). 15—17 m f. 16 d: Trop an i a, nicht i an a; weiter nichts lesbar; L f. 17 dL est] fu verdruckt statt: est] dL fu 17 st. d n. 18 hätte Wienbeck nicht schreiben sollen, sondern: 17 st. d nach dem von d nach 16 eingeschobenen Vers; denn 18—18 b fehlen ja in d. Schon Rolin drückt sich unklar aus. 18 b LmT: Desus.

Dabei setzt in den mir vorliegenden Abschriften m erst bei v. 4, T bei  $9^a$ , L bei 12 ein.

Dem zweiten Herausgeber, Herrn Hartnacke, stand ein bei weitem reichlicheres Material zur Verfügung. Ihm lagen die genannten Abschriften sämtlich vor; die von C hat er nur sehr flüchtig benutzt, seine C betreffenden Angaben sind oft falsch und fehlen noch öfter. Auch hier mögen die ersten Verse des von ihm bearbeiteten Abschnittes als Probe dienen. Für die vv. 2894 bis 2929 ist folgendes nachzutragen:

2896 C: et

M: nue et sachie

2898 L: A ses paroles

ð: ni a nul

2900 C: Que

2901 C: fendroit

2903 C: et

2904 L: tient

2906 C: Que

2908 C: Ele fu vestue

2909 C: Vers ot les ious

29092 C: si bele desi en

2909a-11 e f. (nicht 2909-11)

2910 C: ert

2911 C: Del

M: fieret

Lb: De (b: Des) plus tres fier

2919 M: Oe se ie arse a un fai bruie

2920 TC: s'il (T: si) vous

e: S'il (nicht Se il)

2921 C: Ni

m: Ne

2923 b: Mes que mon p.

2924 Ld: est por vos

e: qest si por vos marie

2925 C: serai

2926 L: si fist molt grant folie

2927 C: biaus oncles, ceste fie

M: biaus cest sire e feie (!)

2928 si osc] m; chose.

T: Se tant est ose.

2929 C: le

M: A. m'i f. en caude ie b. (!).

Der Herausgeber des dritten Teiles, Herr Rasch, schließlich hat auch eine Abschrift von C ebenso sorgfältig wie die andern Abschriften benutzt. Für die ersten 34 Verse seines Abschnittes, vv. 5381—5414 habe ich nur folgende kleine Berichtigungen nachzutragen:

5401 M: Il ot, se

5403 Ce: Li uns por l'autre

5408 M; araisant (nicht raisonant)

5414 m: carcant.

Herr Geheimrat Professor Suchier hatte mir die S. VI angeführten Hilfsmittel, d. h. die von Herrn Professor Cornu in Graz gelieferten Abschriften von dCM und die von Herrn Prof. Rolin angefertigten Kollationierungen von mLT mit dem Guessardschen Texte, ferner die von den Herren Dr. Hartnacke und Dr. Rasch besorgten Abschriften von b und e für Teil z und z freundlichst zur Verfügung gestellt, dazu Herr Dr. Rasch eine von ihm selbst angefertigte Abschrift von e für Teil z, sodass ich auch den ersten Teil mit größerer Sicherheit für die Aufstellung eines Stammbaumes benutzen konnte als der Herausgeber desselben. Leider ist die Abschrift von m, wie schon Hartnacke S. XXIII bemerkt, so lückenhaft, das ihre Lesarten sehr oft nicht festzustellen sind. Von den Laissen z0 bis z0

Vers jeder Laisse an außer den vollständig gegebenen Laissen 125, 126, 128 $^{\rm a-b}$ , 134 $^{\rm a}$ , 145, 146 $^{\rm a}$ , 147, 147 $^{\rm c-f}$ , 149, 149 $^{\rm a}$ , 156 $^{\rm b}$ , 157—160 $^{\rm b}$  und den letzten Versen von Laisse 164. Auch von Laisse 191 steht nur der 1. Vers in der Abschrift. Nicht ganz so unvollständig ist die Kopie von T, doch läßt auch sie sehr viel zu wünschen übrig. Besser noch, obgleich ebenfalls nicht vollständig, ist die L-Abschrift.

In meine Besprechung habe ich außerdem die von Aliscans

erhaltenen Bruchstücke mit hineingezogen. (cf. S. 428.)

Die drei "Aliscans"-Ausgaben von Jonckbloet, Guessard et de Montaiglon, Rolin sind S. VII—XI eingehend besprochen worden.

Vergleicht man nun die drei Handschriften-Filiationen, die Rolin, Wienbeck und Hartnacke aufgestellt haben, so sieht man, dass sie ganz erheblich von einander abweichen. Rolin teilt die Chanson "Aliscans" in zwei Gedichte, die er: I. Wilhemslied. II. Rennewartepos nennt, und setzt nun für jedes dieser Lieder einen besonderen Stammbaum an. Ich glaube kaum, dass irgend jemand sich damit einverstanden erklären wird. Schon was die in den zyklischen Hss. vereinigten Einzelepen der Geste Garin de Monglane anbetrifft, "ist es ganz undenkbar", wie Becker in seiner Besprechung der Rolinschen Ausgabe Ztschr. Bd. XIX S. 117 sagt, "dass 9 Kompilatoren jeder für sich die einzelnen Branchen gesammelt hätten: wie wären sie denn auf dieselben Stücke verfallen; und wie hätten sich die einzelnen Teile so anstandslos aneinanderfügen lassen, dass keine Unterschiede im Gefüge zu merken wären? (cf. auch Becker: "Der Südfranzösische Sagenkreis und seine Probleme." Halle, 1808). Und nun sollen gar eine ganze Reihe von Schreibern, resp. Bearbeitern von zwei ursprünglich getrennten Chansons (Wilhelmslied und Rennewartepos) diese zwei Epen unabhängig von einander in völlig übereinstimmender Weise zu einem einzigen Gedichte zusammengeschweißt haben? Denn das ist doch die Folgerung, die man aus der Aufstellung eines doppelten Stammbaumes ziehen muss. Wenn Rolin Recht hätte, müssten serner entweder alle Zwischenstufen vom Original bis zu den erhaltenen Hss. in seinem Stammbaum I nur das Wilhelmslied, alle in Stb. II nur das Rennewartepos enthalten haben, -- wobei es ein eigentümlicher Zufall wäre, dass gerade nur die 13 Hss., die beide Gedichte vereinigten, auf uns gekommen sind, und dass gerade die 13 Hss., die auf uns gekommen sind, die beiden Gedichte vereinigt haben; oder aber es müsten einzelne Zwischenstusen in den Stammbäumen schon das ganze "Aliscans"-Epos enthalten haben, wobei es wiederum unerklärlich wäre, wie die Hss. dazu kamen, alle grade bei v. 3142 (mit dem nach Rolin das Wilhelmslied schliesst) von einer Vorlage, die doch das ganze "Aliscans" enthielt, zu einer andern überzuspringen! Also ist die Aufstellung eines doppelten Stammbaumes für Anfang und Schluss genau so unmöglich und von vornherein ausgeschlossen, wie die Annahme Rolins, daß drei Abschreiber von Wolframs Willehalm unabhängig von einander auf die französische Handschrift zurückgegriffen hätten. Die beiden Stammbäume Rolins sind untereinander voll von Widersprüchen. Im Wilhelmslied steht a völlig abseits von allen andern Hss., im Rennewartepos haben diese gesonderte Stellung einerseits m (') (bei Rolin f genannt), andrerseits M; im ersteren bilden MmLVAbBT eine zusammengehörige Gruppe, im letzteren dPCeAbBT (!), Hss., die in Wirklichkeit nirgends gemeinsame Abweichungen gegenüber den andern bieten; in jenem hat T von A abgeschrieben, in diesem von B (!) usw. Rolin setzt die Rainouartkämpfe nicht in den Text, hält also die kürzere Fassung, in der sie fehlen, für echt. Durch welches Wunder kommen diese Kämpfe nun in die Handschrift a (cf. Einleitung zur "Aliscans"-Ausgabe S. XXX), die in Rolins Stammbaum II über  $y^2$  und y auf x, also die kurze Fassung, zurückgeht?

Was nun die Einleitung zur "Aliscans"-Ausgabe von Wienbeck, Hartnacke und Rasch betrifft, so werde ich im Anschluß an die von mir gegebene Entwicklung des Stammbaumes im einzelnen Stellung dazu nehmen. Bevor ich jedoch dazu übergehe, muß ich eine These verteidigen, die ich für die folgenden Austührungen als bewiesen voraussetze. Bereits Rasch hat behauptet und, wie ich glaube, völlig einwandsfrei bewiesen (S. XXXV-XL), daß nicht die Fassung von MLV, der die Kämpfe Rainouarts gegen Agrapart, Crucados, Walegrape, Grishartt, Flohart, Eure fehlen, eine spätere Kürzung ist, sondern dass umgekehrt die Fassung mit diesen Kämpfen in den Hss. (A)hBT(a)mCed eine spätere Erweiterung der Chanson darstellt. Hinzufügen will ich, dass die Partie mit den Rainouartkämpsen vielleicht auch dadurch sich als jünger erweist, dass hier die 15 Bruder Rainouarts alle mit Namen genannt werden (Laisse 146), die wir in Laisse 92 noch in keiner Hs. sämtlich finden; dass sie ferner einen Widerspruch zum vermutlich älteren Teil enthält, indem sie Tibaut als Onkel Rainouarts bezeichnet (v. 6362), der doch dessen Schwager ist (deC lassen den Vers wieder aus; m?).

Ein schwerwiegendes Argument aber, das für diese Ansicht spricht, ist zu den von Rasch angeführten hinzugekommen in der jüngst aufgefundenen "Chançun de Willame", wie sie der Herausgeber in anglonormannischer Orthographie nennt. Diese hochbedeutende Chanson, die zweisellos für den Aliscans-Dichter die Grundlage bildete, ist von P. Meyer in der Romania Bd. XXXII S. 597 ff. eingehend besprochen worden. Mit ihr haben sich bisher

außerdem beschäftigt:

R. Weeks, Romania Bd. XXXIV S. 237 ff.

R. Weeks, The newly, discovered Chançun de Willame. Modern Philology Vol. II No. 1 and 2, June and October 1904; Vol. III No. 2, October 1905.

H. Suchier, Ztschr. f. rom. Ph. Bd. XXIX S. 641 ff.

Fichtner, Studien über die Prise d'Orange und Prüfung von Weeks' "Origin of the Covenant Vivien". Hall. Dissert. 1905.

Lot, Romania Bd. XXXV S. 258 ff.

Fast alle Szenen und die meisten Namen aus Aliscans finden sich bereits in dieser Chanson, wenn auch teilweise in anderer Gestalt. Dagegen sind ihr vollkommen fremd jene Rainouartkämpfe, die die Hss. (A)bBT(a)mCd bieten. Ferner: die Szene zwischen Rainouart und Haucebier in der MLV-Fassung (Laisse 121<sup>b</sup>) gleicht der entsprechenden Stelle in der "Chanson de Guillaume" (vv. 3272 ff.) mehr als diejenige in der erweiterten Fassung (vv. 6070 ff.), so besonders "Aliscans"-Laisse 121<sup>b</sup>, vv. 107—9 — "Chans. d. G."

vv. 3285-7. (Weitere Belege sind S. 402 ff. angeführt.)

Weiter behaupte ich: Der Text von M steht dem Original am nächsten, obgleich er italianisiert und seine Wortund Flexionsformen oft bis zur Sinnlosigkeit verunstaltet sind. Auch das hat Rasch schon angedeutet. Er sagt S. XXXIV: "In den Laissen der MLV-Redaktion zeigt M und, soweit sie mit ihm zusammen auftreten, de den besseren Text LV gegenüber. Diese Gruppe LV lässt oft Verse aus, welche durch Austreten in M(e) und der bBTCm-Redaktion als ursprünglich sich erweisen; z. B.  $CXXI^{b}$ , 93-4 (= 6700-1), 104-6 (= 0704-6), 111 (= 6707), 113-5 (= 6708-10). Außerdem bieten sie Umdichtungen, welche den Reim vernachlässigen, z. B. CXXIb 11-18" Die Beispiele ließen sich noch vermehren. Doch geht daraus noch nicht die Vorzugsstellung von M hervor. Erst wenn eine Reihe von Stellen beigebracht worden ist, wo einzig und allein M die richtige Lesart hat, ist es erwiesen, dass M unabhängig von allen andern erhaltenen Hss. auf das Original zurückgeht. Und das zu tun, sei meine erste Aufgabe.

Beweis dafür, dafs der Text von M dem Original am nächsten steht und gegenüber sämtlichen andern Hss. eine Redaktion für sich bildet.

Laisse 19, die in M fehlt, macht den Eindruck eines Einschiebsels. Sie enthält nur eine lange Klage Wilhelms, fördert also die Handlung nicht um das geringste. Sie ist um so überflüßiger, als Wilhelm schon in Laisse 18 sich trotz der bedrängten Lage recht ausführlich in Gebet und Klage ergangen hat. (Laissen auf -aigne kommen allerdings noch 2 mal in "Aliscans" vor: 42 und 103.)

781 Cf. Varianten dazu. (R. Weeks hält die Lesart von mLia für die echte.)

787 LM haben das zum Reim passende: Sarrasin desfae (C: parturé).

840<sup>a</sup> M: cum ore estes alain

L: or estes vos en lain

m: cum ore estes en vain.

die andern Hss. wie in der Ausgabe angegeben. Hier palst offenbar das en vain nicht recht, wie schon 840° zeigt. Das a l'ain

oder en l'ain (an der Angelschnur = in der höchsten Not, kurz vor dem Untergang) dagegen bietet ein, wenn auch etwas entlegenes, so doch ganz treffendes Bild und stimmt auch gut zu 840b.

856 in MAbBT allein gute Wortstellung.

843b (f. in ade). M: regreter; die andern Hss.: doctriner. doctriner passt hier garnicht, weder in der Bedeutung von "unterrichten, belehren", denn dazu ist an dieser Stelle wohl nicht Ort und Zeit; noch in der Bedeutung von "zurechtweisen", wozu Wilhelm vor Viviens Beichte gar keinen Grund hat, und was er auch nach derselben nicht tut (cf. v. 857!).

887° (f. in ad). M: matir, LAbBTC: martin, m: marcin.

4809° (f. in a). M: martir, alle andern Hss.: martin. Suchier vermutet, es handele sich hier um das Wort matire < materia (cf. darüber: Miscellanea Linguistica in onore di Graziadio Ascoli. Torino 1901. S. 65).

1029 (ad f.; m nicht festzustellen).

M: qui molt a poi duré qui molt avoit duré AbBT: qui molt li a duré Ce: ne li a pas (e: plus) duré.

Die Lesarten von MCe geben ungefähr den gleichen Sinn und auch den allein richtigen. Diejenigen von LAbBT stehen mit v. 1027 im Widerspruch. (Das avoit von L ist sicherlich aus a poi entstanden.)

1029h M scheint original. L hatte offenbar auch die Lesart von M vor sich und erweiterte sie; der nach 1029g (nicht 1029f) von L eingeschobene Vers lautet: Dieu reclama, le roi de maiesté. Das pitié als Reimwort der Hss. außer M (ad f., m nicht festzustellen) ist zwar nicht falsch, schien aber doch dem C-Redaktor nicht gut, der es durch einen sonderbaren Imperativ der Vergangenheit ersetzte: Sainte Marie, ne m'aies oublié.

10332-i, besonders 2. Nur M kann die echte Lesart haben in 10332. Denn mit v. 1031 ist der 4. (in ad der 2.) König abgetan (der 1.: 1029, 2.: 1029°, 3.: 1030°). Jetzt kommt der 5. herangeritten, wie 1033 zeigt. Das fiert steht nur in AbBT, in allen andern Hss.: vient (M versehentlich: vienent; m?). Vom Grafen Wilhelm ist bisher immerfort die Rede gewesen, er kann es also nicht sein, der herankommt. In e lautet der Vers: Un rois li vient poignant tot abrivej. Den v. 1033d haben nur AbBT, deren Redaktor ihn wegen des v. 1033° einfügte.

n. 10331 Der nur von MmL gebrachte v. ist echt; die von Wilhelm getöteten Könige werden vom 5. an alle gezählt (cf. vv. 10332, 10339, 1039). Auch in Ce setzt das Pronomen son in v. 1033m einen nach 1033 folgenden v. voraus, denn Ce schreiben in 10331 nicht ravisé, sondern cop levé wie MmL.

1125<sup>a</sup> Nur die Lesart von M gibt einen Sinn. Wilhelm will offenbar sagen, auf die letzten Worte Daneburs Bezug nehmend: "Wenn du vor meinem Tode nicht wieder trinken willst, dann wirst du überhaupt nie wieder trinken, denn du wirst mich nie töten." Statt dessen sagt er: "Du hättest früher dich satt trinken sollen; du hättest früher auch das trinken sollen, was du in Zukunst noch zu trinken gedachtest, jedoch niemals trinken wirst; aber: ainc tant n'eüs beü." Die etwa hinzuzufügende Ergänzung würde also lauten: "wie du von nun an wenig trinken wirst" (nämlich garnichts).

2293.

2396.

2653 MaC: Paris; m hat es in 2654. (Die entsprechende Stelle in Wolframs "Willehalm" 148,4, hat auch Faris.)

3053 G. Paris hält die Lesart von M für richtig (cf. Romania, Bd. XXXI, S. 100). Er sagt bei dieser Gelegenheit: "On sait que le ms. de St. Marc a souvent seul conservé des leçons originales et des formes archaïques." R. Weeks möchte lesen: Est ce la fable Estormi al mouton?, glaubt also an eine Anspielung an die zu Beginn der "Chanson de Guillaume" erzählten Ereignisse. Diese Erklärung scheint mir sehr weit hergeholt und unnatürlich (cf. R. Weeks: The newly discovered Changun de Willame, Heft 2 S. 12). In den "Publications of the Modern Language Association of America" Vol. XVIII No. 2 New Series Vol. XI No. 2 P. 335-340 behandelt E. S. Sheldon in einem mir von Herrn Prof. Suchier zur Verfügung gestellten Aufsatz die rätselhafte Anspielung und kommt zu dem Schlusse, dass der Dichter eine Fabel de lupo et ariele (Hervieux: Les Fabulistes latins, 2° éd., II, 365, 557, 594; Warnke's Ausgabe der Fabeln der Marie de France; Warnke in "Forschungen zur roman. Philologie, Festgabe für Hermann Suchier", pp. 199-200) im Sinne hatte, dass der Vers also zu lesen sei: Est o la faile don lou et don mouton? Sheldon's Beweisführung ist interessant, aber stichhaltig scheint sie mir nicht. Man kann ihn mit seinen eigenen Waffen bekämpfen. So glaubt er, keine einzige der 13 Hss. nenne beide ursprünglich gemeinten Tiere, also keiner der 13 Schreiber habe die Anspielung richtig verstanden, und doch sagt er: "In our passage the allusion was evidently to a well-known fable." Er fährt fort: "and we may feel pretty sure that the animals in it were of the common kind, such as are usually found in fables", und doch bekämpft er G. Paris' Behauptung, dass nuiten ein selteneres Wort gewesen sei. Hierbei macht er allerdings einen Unterschied zwischen "folk-lore animal" und "fable-animal" und glaubt, der nuiton is not a fable animal". Als ob a creature common enough in folk-lore" nicht auch höchstwahrscheinlich in der Fabel eine, wenn auch nur untergeordnete Rolle gespielt hätte! Und als ob G. Paris, wenn er nuiton ein seltenes Wort nennt, "qui devait embarrasser les scribes", nicht auf die geringe Bekanntschaft der Schreiber

mit der Verwendung des nuiton grade als Fabelwesen hätte hinweisen wollen!

4393° fehlt in aeM, und mit Recht. Denn erstens ist es wahrscheinlicher, dass eine spätere Hs. Namen hinzusügt als umgekehrt; dann entspricht die Aufzählung von grade 10 Brüdern der Tendenz der mittelalterlichen Dichter, mit möglichst abgerundeten Zahlen wie 10, 15, 30, 60, 100 etc. zu operieren, und mit Einrechnung der 3 Brüder in v. 4393° wird ja doch die Anzahl von 15 Brüdern, die Rain. nach v. 4393° (in allen Hss.) besitzt, nicht erreicht; schließlich kann vielleicht auch Wolframs "Willehalm" herangezogen werden, der (288) dieselben Namen nennt, aber ohne die 3 aus v. 4393°, und der hier wie auch sonst (345, 372) stets nur von 10 Brüdern spricht.

5079 *M* hat die richtige, in den Varianten nicht angegebene Lesart: en sa compagnie; dafür sprechen d (ot en sa connestablie) und m (ont en lor connestablie), die eine Silbe zuviel haben.

5226 Die Zahl, die M angibt, (VI) ist die originale; dass nicht dis in m, sondern sis in M ursprünglicher ist, geht wohl daraus hervor, dass das Reimwort in adCbBT: sis, und nur in L: dis lautet, was auch nur Versehen sein kann, da L et X (denn nicht C et X steht in der Hs, wie in der Ausgabe falsch angegeben ist) unwahrscheinlich ist; außerdem ist auch dis schon Übertreibung, wie das erst recht natürlich in adbBT(XXXVI) und C(L) (L et VI) der Fall ist. Vgl. dazu:

5698, der in MbBT fehlt und sicherlich unecht ist.

5447 (eC f.). Der Heide heißt Samuant, wie ihn  $MB(b\ T)$  nennen. Überhaupt sind die gemeinsamen Lesarten von  $MBb\ T$  stets echt, da diese Hss. keine Gruppe für sich bilden. — Übrigens lautet auch im niederrhein. Bruchstück, I, 143 (herausgeg. von Dr. Karl Roth, Paderborn 1874), das dieselben Namen anführt, die Form: Samuant.

Laisse 117, in M fehlend, hat sicher dem Original nicht angehört. Auch Rasch spricht schon diese Vermutung aus (S. 7 seiner Dissertation). Inhaltlich ist die Laisse völlig belanglos. Sie zählt nur:

in a 14 Verse e 13 V. m 12 V. d 11 V. (denn 5786—7 f. auch in d) bBT 11 V. L 7 V. C 5 V.

Zudem schliefst sich ihr Anfang (Quant Sarrasin voient morir Margot) gar nicht unmittelbar an das Vorhergehende an, denn am Schlusse der Laisse 116 hatte Rain. nach Margot schon wieder zwei andere Heiden getötet. Die Endsilbe -ot kommt in Aliscans sonst als Reim nicht vor. L. 117 kann also ihrem ganzen Habitus nach den Laissen der großen Interpolation gleichgestellt werden. Hier finden sich auch ähnliche Reimendungen: (-oit 116a), -ors 134a, -os 151. Dazu kommt, daße v. 5788 einen sehr unreinen Reim hat, den der "Aliscans"-Dichter sich nicht erlaubt hätte (C hat ihn wieder beseitigt). Und schließlich ist der Dialekt ein andrer;

während das ursprüngliche Epos pikardisch ist, scheint diese Laisse eher von einem Normannen gedichtet, da sie die Imperfektform -oue, lat. -abam zeigt, für die im franzischen und pikardischen wohl schon die Endung -eie -oie eingetreten war.

5840 ff. können nicht von Wilhelm gesprochen werden. Guillaume ist also Anrede in v. 5840. Jedoch ist die Tatsache interessant, dass M schreibt: i a jesté. Soll dieses a hier 3, pers. sein und ist dann etwa als letztes Überbleibsel der 3. pers., wie sie eventuell im Original standen, zu betrachten? Auch LV haben einmal die 3. pers., nämlich in den nach 5840 von ihnen eingeschobenen vv.: A cestui roi est il mal encontré, Car du tinel Car tout escervelé.

6905—10<sup>d</sup> nur in *M* richtig. Wie die Stelle im Text steht, ist sie natürlich ohne Sinn. Das zeigt schon der Widerspruch zwischen vv. 6895—6 und 6906, ferner der Übergang von der 2. (6904) zur 3. (6906) pers. Baudus fragt nicht erst nach Rainouart, sondern sogleich nach dem tinel, also muß 6905 lauten: Ou'st hitinels wie in *M*, also passt in 6906 nur das zur von Me, also muß sofort 6910<sup>a</sup> folgen und 6907—10 fehlen wie in *M*, also müssen auch 6910<sup>a</sup>d stehen wie in *MdeL*. Schließlich wird auch der in den Varianten 6906 unter *M*, 6910 unter de angeführte v. echt sein.

7066 adC haben die vom Aliscans-Dichter noch nicht gekannte Femininform: tele; LbBT f.; e: une bone; M: dolorose (cf. dagegen v. 279, wo alle Hss. tele haben, das jedoch wohl erst von einem Schreiber hereingebracht wurde).

7378 Das ersoir von eM ist das richtige, wie v. 6841 zeigt. 7556—73<sup>b</sup> und 7621—25<sup>i</sup>. Wenn in mittelalterlichen Literaturerzeugnissen irgend eine Rede zweimal angeführt werden muß, wenn sie z. B. als Botschaft überbracht wird, so ist es die Regel, dass die Worte das 2. Mal vom Dichter genau so wiedergegeben werden wie das 1. Mal. Daher glaube ich, dass diejenige Hs., in der zwei solche Reden am meisten einander gleichen, sich am wenigsten vom Original entfernt. Und das ist bei 7550 ff. und 7621 ff. M:

7556 = 7621 (in M ganz gleich, in den andern Hss. nicht; ja in M ist 7621 noch die 1. pers. stehen geblieben; in v. 7556 ist im Texte natürlich fu in fui zu ändern).

7557 = 76222 (nur in eM! Puis 7557 nur in deM, mandera 76222 nur in M).

7558 = 7623 (in M f. 7558).

7623<sup>a</sup> (nur in bBdC, offenbar späterer Zusatz).

7559 = 7624 (in M f. 7559).

7560 — 7624° (7624° nur in dC).

7563 = 7625 (7625 in *M* geändert).

 $7564 = 7625^2 (7625^{2-i} \text{ nur in } eM!).$ 

 $7565 = 7625^{\circ}$ .

 $7566 = 7625^{\circ}$  (nur in M gleich!).

(cf. hierzu auch vv. 7766-82 und 75212-w).

7729b-c scheinen fehl am Ort mit ihrer detaillierten Schilderung des Rosses und Sattels. Dagegen passen die statt dessen in eM sich findenden Verse sehr gut.

7842 Nur M hat: Guiborc; das halte ich für original, denn grade darauf wird immer großer Nachdruck gelegt, daß Rainouart neben Guiborc, seiner Schwester, sitzt, (cf. Laisse 1842 v. 5, L. 184b v. 4; Guill. nur L. 1842, 2-3).

Oft besitzt M allein die richtigen (allerdings häufig entstellten) Namensformen. Vgl. S. 395 unter 5447.

In den vv. 4275, 4290, 4303, 4305, 4319, 4343, 4353 hat Hartnacke Aimers in den Text gesetzt. Es mus Aimeris heisen. Denn so haben hier überall MdC, Hss. die sonst nicht eng zusammengehören (nur 4319 f. in M, 4343 in dC). Weitere Beweise hierfür:

4276 d: Biaus fiz; 4320 dCL dasselbe (!). 4343-46:

Sire Guill, por deu dit Naymerç (e: Aymers) De quanqu'il veut, faites ses (e: vos) volontez

d:Sire Guill. por deu, molt l'ennorez Je vos pri molt que por moi le gardez Dist Aymeris, faistes vos volontez

L: Dist Ay. li viex chenus barbez (!) Biaus filz G. cestui home gardez (!) A vo pooir, biau sire, l'onnorez De quanqu'il veut, faites ses volontez.

bBT: Sirre Guill, por deu bien le gardez Dist Ay, li preuz et li senez (!) A vo pooir, biau sire, l'enorez (in der mir vorliegenden Abschrift von T steht gekürzt: b. f. l'anorez)

De quanqu'il velt, fetes ses volentez.

 $\alpha$ : Dist Aimers, li preus, li aloses Sire Guill, por dieu car le gardes A vo pooir, biaus frere l'onoures De quanqu'il veut, faites ses volentes.

C: Biaus fius Guill, amis le gardes (!) (nicht: car)

A vo pooir, doz frere, lonorez (nur dieser Vers steht in der 272 : Abschrift).

4353 a (wie Md): Aimeris. Die Fassung von 4343—4 in Me ist natürlich sekundäre Änderung durch die gemeinsame Vorlage beider Hss., wie auch v. 4353 zeigt, in dem Mad wieder Aymeri schreiben. Sonderbar ist, dass der Schlachtrus Aïmers 5211 Nerbone lautet, während er doch sonst Venice heist (5132<sup>a</sup>) und Nerbone der des Vaters ist (5129, 5214). Überhaupt ist die Verwirrung in Bezug auf diese beiden Personen infolge der Ähnlichkeit ihrer

Namen in allen Hss. groß.

Grade wie die "Chanson de Guillaume" nennt die Hs. M den Vater Wilhelms bald Naymeri, bald Aymeri. Im 1. Teile der "Ch. d. Guill." heißt es stets Aimeri (298 und 1437), im 2. jüngeren dagegen stets Naimeri (2552, 2556, 2625, 2931, 2986, 3166). Also ist das N (Anrede im provençal., < dominus) nicht erst von dem Schreiber der Hs. M vor den Namen gestellt, sondern bereits vom Verfasser des "Rainouart", der Fortsetzung der "Chanson de Vivien" (cf. Suchier, Zeitschr. f. rom. Phil. Bd. XIX S. 680), der die Ereignisse in den Süden verlegte und offenbar mit den dortigen Sitten Bescheid wußte. Auch die Form ohne N kannte der Aliscans-Dichter, wie z. N B. vv. 4303 und 4909 beweisen. Er wird also beide Formen promiscue gebraucht haben. Auch die Hs. N zeigt noch Reste davon: 1914, 7200, 7334. — Den Sohn Aimeris nennt N teils N t

Der Name des Heiden Aerofle zählt in allen Hss. 4 Silben entsprechend dem Alderufe in der "Ch. d. Guill.". Also ist v. 277 nur in aML (L: Aerofles, nicht Ariofle), 1337 nur in M original. Allerdings 1413 und 1417 in allen Hss. Arofle lautend (cf. S. 426).

Das Ross Aerofle's heißt in M: Volatille, sonst Folatise; die Form in M erinnert mehr an diejenige in der "Ch. d. Guill.": Florescele. Laisse 45 kommt Folatise im Reim vor, in v. 1436b: Folatin. Vielleicht gebrauchte der "Aliscans"-Dichter alle drei Formen neben einander gleichwie Naimeri und Aimeri.

Der Heidenname Baudus findet sich an folgenden Stellen im Epos:

1. 1410, 1418, 1468, 1474, 1479, 1504, 1534.

2. 5087.

3. 5108, 5110d (eCf.).

4. 5139, 5149, 5166b, 5172, 5179, 5182.

5. Laisse 121 b 10, 19, 29, 32, 48, 52.

6. 6822, 6833 usw., zuletzt: 8140, Laisse 189<sup>2</sup>3, 9.

Wie verhalten sich diese Personen mit dem Namen Baudus untereinander? Selbstverständlich ist der unter 3., 5. und 6. genannte ein und dieselbe Person. Er wird stets als Verwandter, meist Vetter Rainoarts bezeichnet. Zudem heißt er an allen diesen Stellen in *M* stets Baudin (auch das niederrhein. Bruchst. hat hier Baudin IV, 168—9), während die unter 1., 2. und 4. vorkommende Namensform auch in *M* stets Baudus lautet (!) (Laisse 189\*, v. 9 steht

Baud' in der Hs., was schon wegen v. 3 derselben Laisse als Baudin zu lesen ist). Weiter ist es selbstverständlich, dass die Personen unter 1. und 4. identisch sind, aber mit der unter 3., 5. und 6. auftretenden nichts zu tun haben. Dieser Baudus ist der Sohn des Aquin (1410, 5139 u. a.). Wer ist nun der Führer der 7. Heidenschar in v. 5087? Er hat den Beinamen: d'Aumarie (in allen Hss. ausser e, die zu Baudor d'Alorie entstellt und der Redaktion dL, die durch Verwechslung mit Boriaus Verwirrung in die Stelle bringt). Rasch identifiziert diesen Baudus einfach mit dem in v. 5103 von Aïmer getöteten. (S. XLVI). Das liegt zwar sehr nahe, wenn man im Texte (v. 5089) als 8. Heidenführer Aquin, Vater des Baudus, genannt sieht. Aber der hier von Hartnacke gegebene Text ist zu verwerfen. Da die Varianten vielfach ungenau sind, drucke ich vv. 5076-01 aus allen mir zugänglichen Abschriften ab, zumal da sie auch in anderer Hinsicht (cf. S. 424 und 427) von Interesse für das Hss.-Verhältnis sind:

| M: | La tierce esciele a Sinagon baylie         | 5076   |
|----|--------------------------------------------|--------|
|    | Cil ot Guillaume maint jor en sa baillie   | 5077   |
|    | Dedens Palerne en sa grant fermerie        | 5078   |
|    | En sa grant tor ki est vielle et entie     | 50782  |
|    | .xxm. paiens ot en sa compagnie            | 5079   |
|    | La quarte esciele fist Reneylers d'Orgenie | 50792  |
|    | Maudus de Rames la quinte eschile guie     | 5080   |
|    | Cil ot .xxm. de ciaus devers Persie        | 5081   |
|    | La seste esciele fist Baudus d'Aumarie     | 5087   |
|    | .xxm. i ot de ciaus devers Rosie           | 5090   |
|    | La sime fist Boraus e sa maisnie           | 5091   |
| m: | La tierce esciele a Sinagon baylie         | 5076   |
|    | Cil ot Guill. maint jor en sa baillie      | 5077   |
|    | Dedens Palerne en sa grant fermerie        | 5078   |
|    | En sa grant tor ki est vielle et entie     | 50782  |
|    | .xxm. paiens ont en lor connestablie       | 5079   |
|    | La quarte esciele fist Mallart d'Orquenie  | 5079 a |
|    | .xx. milliers sont de paiens d'Aumarie     |        |
|    | Tibaut l'escler la quinte eschile guie     | 5080   |
|    | Cil ot xxm. de ciaus devers Persie         | 5081   |
|    | Un flael porte dont la mace est fornie     | 5082   |
|    | Toute est de kuevre longue con .i. archie  | 5083   |
|    | A grant caine est a lanste atacie          |        |
|    | De nostre gent a fait macequerie           | 5084   |
|    | Mais Rain, qui les mauvais castie          | 5085   |
|    | Li pechoia del cief jusqu'en l'oïe         | 5086   |
|    | Et la sisime esciele fist Baudus d'Aumarie | 5087   |
|    | .xxm. i ot de ciaus de Pikernie            | 5088   |
|    | Aquin ses pere a le seme drechie           | 5089   |
|    | .xxm. furent de cheus devers Rousie        | 5090   |
|    | L'uitisme fist Bariaus et sa maisnie       | 5091   |
|    |                                            |        |

| e:         | La tierce esciele a Maugon de Pavie Cil ot Guill. maint jor en sa baillie Dedens Palerne en ens sanfermerie .xm. fürent d'une connestablie La quarte esciele rait Mallars de Candie Baudus de Rames la quinte esciele guie Cîl ot .xm. de ciaus dovers Persie Et Aerlais la siste rait fornie Cil ot .xm. de ciaus de Burgerie Un flael porte dont la mace est fornie Tot descovert iert lons une bracie A grans sains iert la hante atachie De nostre gent feïst maselerie                                                                              | 5076<br>5077<br>5078<br>5079<br>5079<br>5080<br>5081<br>50812<br>5082<br>5083                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Mais Rain. si l'ocist a hachie<br>La vii esciele a Baudor d'Alorie<br>Aiquins, ses peres, a l'uivitisme rengie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5085<br>5087<br>5089                                                                                               |
| <i>C</i> : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5076<br>5077<br>5078<br>5087<br>5090<br>5089<br>5088<br>5079 °<br>5080<br>5081 °<br>5091                           |
| <i>d</i> : | La tierce esciele a Sinagon drechie Cil ot Guill. maint jor en sa baillie Dedens Palerne en une enfermerie En sa grant tor ki est vielle et entie .xxm. paiens ot en sa connestablie Mas Desramez la quarte eschile guie Cil ot .xxm. de ciaus devers Persie Et Aenre la quinte a renforcie Cil ot .xxm. de ciaus de Bogerie Un flael porte dont la mance est forbie Toute ert de coevre et longe une brachie De nostre gent feïst mainte anveïe Mais Rain. ki les mauvais castie Li pechoia le cief dusque a l'oïe La sete esciele fist Boraus d'Aimeri | 5076<br>5077<br>5078<br>5078 2<br>5079<br>5080<br>5081 2<br>5081 2<br>5082<br>5083<br>5084<br>5085<br>5086<br>5087 |
| L:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5076<br>5080<br>5081<br>50812<br>5082                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |

|     | in a bit of the best be caused by the best | " WILLOU |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | Mais Rain. nel prisa .I. aillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5085     |
|     | De son tinel li fist tele estourmie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bis      |
|     | Qu'ainz ses flaiaus ne li fist garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5086     |
|     | En celle esciele que cil sarr, guie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5087     |
|     | En ot .xxm. de ceus de Pincernie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5088     |
|     | Haquins ses peres la septime a drecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5089     |
|     | L'uitisme fist danz Bourriaus d'Aumarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5091     |
| bBT | La tierce esciele a Sinagon chargie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5076     |
|     | Cil ot Guill, maint jor en sa baillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5077     |
|     | Dedens Palerne en sa grant tor entie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5078     |
|     | .xxm. paiens ot en connestablie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5079     |
|     | Maudus de Rames la quinte esciele guie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5080     |
|     | Cil ot .xxm, de ciaus devers Persie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5081     |
|     | Et Aenres la siste ra fournie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5081     |
|     | Cil ot .xxm. de ciaus de Bougerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5081 b   |
|     | Un flael porte dont la mace est fornie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5082     |
|     | Toute ert de cuevre et longe une brachie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5083     |
|     | De nostre gent feïst macequerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5084     |
|     | Mais Rain, ki les mauvais castie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5085     |
|     | Li pechoia le cief dusge en l'oïe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5086     |
|     | La sesme esciele fist Baudus d'Aumarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5087     |
|     | .xxm. ot de ciaus de Pinconie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5088     |
|     | Aiquins ses peres a l'uitisme adrechie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5089     |
|     | .xxm. ot de ciaus devers Surie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5090     |
|     | La nuesme fist Boraus o sa maisnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5091     |
| a:  | La tierc esciele a Sinagon chargie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5076     |
|     | Cil ot Guill, maint jor en sa baillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5077     |
|     | Depens Palerne en sa tor segnorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5078     |
|     | .xxm. paiens ot en connestablie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5079     |
|     | Maudus de Rames la quinte esciele guie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5080     |
|     | Cil ot .xxm. de ciaus devers Persie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5081     |
|     | Un flael porte dont la mance est furnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5082     |
|     | Toute ert de cuevre et longe une brachie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5083     |
|     | De nostre gent eust molt damagie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5084     |
|     | Mais Rain, ki les couars castie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5085     |
|     | Li pechoia le cief dusqe en l'oïe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5086     |
|     | La sisme esciele fist Baudus d'Aumarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5087     |
|     | .xxm. ot de ciaus de paienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5088     |
|     | Liquins (sic!) ses peres a l'uitisme adrechie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5089     |
|     | Il ot .xxm. de ciaus devers Surie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5090     |
|     | La nuesme fist Boraus ot sa maisnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5091     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Man sieht, Baudus d'Aumarie ist nicht als Sohn des Aquin bekannt den Hss. LdM. Davon kann L nicht in die Wagschale fallen, weil L den 6. Führer, der offenbar der Sohn des Aquin ist (cf. v. 5089 in L) nicht nennt, und zu vermuten ist, dass es sich um Baudus d'Aumarie handelt, obwohl der Beiname d'Aumarie v. 5091 genannt wird, fälschlich zu Boriaus gesetzt; ebensowenig

kommt d in Betracht, weil hier vv. 5088—91 fehlen, in denen wahrscheinlich auch Aquin als Vater des Baudus aufgezählt war. Also hier hat wieder einmal M eine besondere und, wie ich glaube, die originale Fassung. Ich halte also den Baudus unter 1. und 4. nicht für identisch mit dem unter 2. Jener heißt de Valfondee (Laisse 106, v. 5139), dieser d'Aumarie (Laisse 105, v. 5087). Außerdem ist wohl eher anzunehmen, daß ein Bearbeiter neue Namen eingeschoben, als daß er umgekehrt vorhandene ausgemerzt hat, zumal grade die Redaktion M nicht den Eindruck macht, als ob sie jemals mit Nachdenken überarbeitet wäre. Offenbar schob ein Bearbeiter den Aquin als Vater des Baudus bei Aufzählung der Heidenscharen und ihrer Führer ein, weil er diesen Baudus mit dem 1410 ff. und 5139 ff., also ganz in der Nähe, genannten identifizierte.

Die Hs. M allein hat für den Sohn des Aquin und für den Verwandten Rainouarts zwei verschiedene Namen: Baudus und Baudin. Die klare und stets richtige Trennung der zwei Namen in M (nur v. 5110 Baudor statt Baudin verschrieben) ist sicherlich auf Konto des Dichters zu setzen. (Baudin findet sich außer in M noch: in b(T?) v. 5108, in bBTm v. 5110 $^d$ ; in m und L ist der Name fast immer als B. abgekürzt.)

Das "Aliscans"-Epos ist eine Umdichtung der S. 391 schon erwähnten "Chanson de Guillaume". Dieses Urbild von "Aliscans" nun bietet weitere Belege für den archaïschen Charakter des Codex Marcianus:

Al. 697 (Lesart von Mm) = Ch. d. G. 1990 (Ses blanches mains croisies sur le flanc).

Al. 6779—91 = Ch. d. G. 3323—41. Letztere lauten:

Devant lui garde si vit le rel Fore (6782)

A munt el le healme li ad un colp presente (6782 in L).

Tut le purfent ius qual nov del baldre (6784)

E le cheual li ad par mi colpe

De si qual helt fiert le brant enz al pre (6784a nur in eM)

Dist Reneward merueilles vei par Dev (6787, L f.)

De si petit arme que si trenche suef (6788, L f.)

Beneit seit l'alme qui le me ceinst al le (Laisse 121b, v. 105).

Chascun franc home deueit quatre porter (6788a—88b nur in eM; frans hom nur in M!)

Si l'une freinst qu'il puisse recourer (6788° nur in eM). Dient paien mult fames grant folie (6785, L f.)

Ke cest diable nus leissum ci oscire (6786—86°, L f.)

Fuium nus ent en mer en cel abisme (6790)

La v nos barges sunt rengees e mises

Mais Reneward les ad si departies (6793—96)

Ni ad une sule entere sis ad malmises (6797—98)

Fuient paiens Reneward ne fine de oscire (6800—6800°).

Ainz qu'il s'enturnent lur ad mort dous mile Cil s'enfuient si que un sul ne remeint mie.

Man sieht, dass Rasch mit Recht in der Reihenfolge der Verse sich nach eM gerichtet hat. Die vv. 6783 und 89 sehlen in eML gleichwie in der "Ch. d. G."

Die nach 7678 von eM gebrachten Verse finden sich bereits in der "Ch. d. G.", 3433—35:

Halce le fust sure li est coru Sil fert el chef altresi brait cume lov Les oilz li uolent la ceruele li est espandy.

Al.  $7803^{b}$  (nur in eM) = Ch. 3462Al.  $7803^{c}$  (nur in eM) = Ch. 3463

Al.  $7803^{\circ}$  (nur in M!) = Ch. 3464:

Si mei n'esteit pur Guiburc la bele Jol ferreie ia al chef de ceste feste Danduis parz en charreit la ceruele.

Al. L. 184°, 48 (nur in eM) - 50 = Ch. 3544-46:

E la quisine ai io este set anz Freit i oi io mais unques n'i oi faim Tant que Willame me menad en larchamp.

Die auf die "Prise d'Orange" anspielenden vv. 62—76 der Laisse 184° finden sich weder in Me (in e von 64 an), noch in der "Ch. d. G." Das Rain. von der Entführung seiner Schwester weiß, ist sehr unwahrscheinlich. Die Verse sind späterer Zusatz.

L.  $184^{d}$ , 9-12 (nur in deM) = Ch. 3884-85:

N'ai io fait il par la fei que dei De Vnc en muster n'entrai pur preer De.

v. 30 derselben Laisse (nur in eM) = Ch. 3489;

Il le menerent al muster saint Omer.

Sind alle bisher angeführten Beweismomente schon ausreichend, um die Annahme einer Sonderstellung von M zu rechtfertigen, so soll die Hauptstütze dafür erst jetzt ins Treffen geführt werden: M allein hat den alten Zug bewahrt, daß Rainouart Ermentrut, eine Nichte der Hermengard heiratet, wie die "Chanson de Guillaume" erzählt (v. 3499: E Ermentrud li dunent a moiller), während keine andere Hs. den Namen Ermentrut kennt¹ und die andern dem Rain. vielmehr die Tochter des Königs Ludwig, Aelis, zur Gattin geben. Daß diese wichtigen Verse (nach v. 3875) in M nicht

<sup>1</sup> so schon Suchier, in Zeitschr. XXIX S. 678.

etwa späteres Einschiebsel sind, beweisen die Stellen, an denen Rain.s Heirat sonst noch erwähnt wird. Der v. 3005 lautet:

Puis l'espousa Rainouars a moillier.

Dagegen in M:

Que Rain, rova puis a moillier Mais Looys ne le vost otrier

und in AbBT:

Que Rain. reçust puis a moillier Mais Looys ne le vost otrier Li quens Guill. la li fist esposer.

Es ist noch deutlich zu erkennen, dass AbBT die Fassung von M vorgelegen hat! Auch nach AbBT will Ludwig seine Tochter dem Rain, nicht geben. Das Mais in v. 3006 passt wohl nach dem rova in M, nicht so recht aber nach dem recust in AbBT. Der nach 3006 allein in AbBT folgende Vers kennzeichnet sich als unecht durch das falsche Reimwort esposer in der -ier Laisse.

3873—74 eM schreiben vost a fame statt prist a fame, li vost fere espouser statt la li fist espouser.

7571—73 fehlen in eM. Übrigens finden sich diese vv. in in keiner Hs. bei Wiederholung der Worte Rain.s nach v. 7625<sup>1</sup>!

 $7778^{d-f}$  fehlen in eML (7778a-f in a).

Die Hochzeitseier selbst wird, wie in der "Ch. d. G.", mit einigen wenigen Worten, in Laisse  $184^{\circ}$  vv. 12-14 abgetan (in aCm sehlend). Der wichtigste Vers, der Aelis mit Namen nennt, v. 14, sehlt in MeL, steht also nur in dbBT. Er erscheint schon deshalb als verdächtig, weil Aelis ja garnicht die Nichte, sondern die Enkelin der Ermengard ist, ein Umstand, der allerdings an sich nicht beweisend ist angesichts der Verwirrung im afr. beim Gebrauche von Verwandtschaftsbezeichnungen.

7985°. Obwohl die Vermählung bereits in Laisse 184° stattgefunden hat, wird in dC von einer zukünftigen Heirat gesprochen! Nur die Fassung von M kann echt sein. Ähnlich steht es mit

8142—47, die in *MbBT* fehlen (in *M* schon von 8128 an). Zu beachten ist, dass in v. 8143 alle Hss. außer e: *Li veut doner* schreiben, dagegen e: *Li ot doné*, dass sich die Hss. hier also grade

umgekehrt verhalten wie in 3873-74!

In den Laissen 190—195, die das in M nicht mehr vorhandene, letzte Stück von "Aliscans" einleiten, wird dann die Werbung und die Hochzeit Rainouarts ausführlich geschildert. Der zweiselhafte Ruhm, diese Verse gedichtet zu haben, gebührt einem Bearbeiter der Chanson, vermutlich dem Verfasser der interpolierten Rainouartkämpse. Eine solche ermüdende Breite und Weitschweisigkeit hat sich der "Aliscans"-Dichter nirgends zu schulden kommen lassen. Gerade wie v. 7985° in der Fassung von dC und wie

vv. 8142-47 stehen die genannten Laissen in direktem Widerspruch zu Laisse 184e, die der Bearbeiter zu streichen vergass. Auch ist die geschilderte Bereitwilligkeit des Königs, in die Vermählung seiner Tochter mit Rainouart einzuwilligen (v. 8254) schlecht in Einklang zu bringen mit dem in bBTM nach v. 3005 sich findenden Vers sowie mit der wiederholt gegebenen Versicherung (3874, 8142-43), dass nicht Ludwig, sondern Wilhelm die Hochzeit durchsetzte, womit offenbar auch das Widerstreben Ludwigs angedeutet werden soll. Außerdem ist L. 195 in bBT (und nur dieses Stück kommt in Betracht; vv. 8322 ff. sind von vornherein bei Seite zu schieben; vgl. darüber S. 417) auffällig kurz (8 Verse!).

Es bleibt jetzt noch die Frage zu entscheiden, ob L. 180°, die nur in M steht, oder vv: 8474-8510, die in bBTLVeCda(m) sich finden, dem Originale angehören. Die vv. 8384-8500, die die Zeugung und Geburt des Sohnes Rainouarts berichten, erwähnen den Namen der Gattin nicht, können infolgedessen von vornherein nicht als unecht ausgeschieden werden. Also beweisen lässt sich hier nichts. Aber da M nun einmal die dominierende Stellung erhalten hat, ist man wohl zu der Annahme berechtigt, dass der Schluss der Chanson nicht in der Redaktion M, sondern in derjenigen der andern Hss. eine Umarbeitung ist, zumal letztere Redaktion schon für vv. 8153-8321 verantwortlich gemacht worden ist. Dass in L. 1804 viele Alexandriner vorkommen, spricht nicht gegen ihre Echtheit, denn die 12-Silbler sind durch kleine Veränderungen (Auslassen und Umstellen) leicht in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuverwandeln. Rolin behauptet, das "Aliscans"-Epos wäre zuerst in Alexandrinern verfasst worden, und beruft sich ausdrücklich auf die Schlusslaisse von M (S. LXVII seiner Einleitung). Diese Ansicht zu verteidigen möchte ihm wohl schwer werden. - Die Chanson hört in M nun zwar etwas plötzlich auf, doch bildet dieser abrupte Schluss ein ganz vortreffliches Pendant zu dem mit Recht vielbewunderten Anfang, und auch in der "Chanson de Guillaume", der Grundlage von "Aliscans", haben wir denselben Zug, dass das Lied gradezu in mediis rebus abbricht. Es ist das eben für die mittelalterliche epische Dichtung ein Zeichen höheren Alters und ursprünglicheren Verfahrens, wogegen sich die Versuche späterer Überarbeiter und Abschreiber, das Epos nach allen Richtungen hin auszudehnen, oft recht kläglich ausnehmen.

Oder sollte uns der Schluss von "Aliscans" überhaupt verloren gegangen sein? Ein Vergleich mit der "Ch. de Guillaume"

macht das unwahrscheinlich.

Verdächtig erscheint mir die in M fehlende Laisse 37, obwohl die Schwertgeschichte (vv. 1171, 26 ff.) mit denselben Heidennamen auch in dem sonst grade an M sich eng anschließenden "Willehalm" Wolframs sich findet, und obwohl die Frage Wilhelms (vv. 1185-1189) schon in der "Chanson de Guillaume" (vv. 2106-9) getan wird:

Sarazin frere quant tu te vols combatre Ke<sup>1</sup> me dites ore de quele chose me blames Si t'ai fait tort prest sui que dreit t'en face Si vols receivre, io t'en doins mun gage.

Es wirkt gradezu paradox, wenn Wilhelm mitten im Kampfgetümmel einen Gegner fragt, warum er mit ihm kämpfen will. Und noch eigentümlicher: Wilhelm legt hier eine Furcht an den Tag, die bei seiner sonstigen Tapferkeit unerklärlich ist, um so unerklärlicher, als er beim Nahen Aerofles und Daneburs von Mut beseelt ausrief (Alisc. 1092—93<sup>a</sup>):

Se por ces .n. m'en fui, ce seroit lait. A tos jors mais iert a mes oirs retrait. Miels voil morir, mi cors ne s'i essait.

Zudem machen die Worte Aerofles, sowohl in der "Ch. d. G.", v. 2110:

Dist Alderuse, sez dunt te ared,2 Willame?

wie besonders in "Aliscans" (v. 1212) gar nicht den Eindruck der Antwort auf eine vorausgegangene Frage.

Zum Schlusse möchte ich nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass M unter den erhaltenen Hss. auch dadurch eine Sonderstellung einnimmt, dass sie allein nur den "Aliscans"-Text bringt, ja dass M die einzige Hs. ist, die ausserhalb der zyklischen Überlieferung der Geste de Guillaume d'Orange steht. Denn obwohl a ausser "Aliscans" nur die Chansons "Bataille Loquifer", "Moniage Rainouart", "Moniage Guillaume" enthält, d gar nur die "Bataille Loquifer", sodas Becker (Ztschr. Bd. XVIII S. 114) a als "für sich stehend" bezeichnet und d überhaupt nicht mitzählt als zyklische Hs. (cf. auch Becker: "Der Südfranzösische Sagenkreis und seine Probleme" S. 4-5), so bin ich der auch durch meinen Stammbaum ausgedrückten festen Überzeugung, dass a sowohl wie d den Wilhelmzyklus der Geste Garin ziemlich vollständig vor sich gehabt und aus diesem Zyklus nur jene Chansons entnommen haben. Selbstverständlich bestreite ich nicht, dass auch der Text von M einer zyklischen Handschrift entnommen sein könnte; aber immerhin liegt die Vermutung nahe, dass eine dem Original nicht zu fern stehende, nur "Aliscans" und vielleicht noch "Covenant Vivien" enthaltende Abschrift verhältnismäßig früh (um 1200) nach Italien gebracht, hier einmal, wahrscheinlicher mehrmals wörtlich abgeschrieben und dabei italianisiert und stark entstellt worden ist. Grade so ist es recht gut denkbar, dass der Text bis ins 14. Jahrh. hinein, aus dem der Codex Marcianus stammt, verhältnismäßig treu und unverfälscht erhalten blieb, da er hier in Italien am besten geschützt war vor Berührung mit der in Frankreich selbst umgestalteten Überlieferung.

<sup>1</sup> Zu verändern in Car nach Suchier,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Suchier; aredne, 1. ps. sg. von aresnier herausfordern.

Zwar bietet auch M abgesehen von den durch Missverständnis des Textes oder der französischen Sprache entstandenen Entstellungen hier und da beabsichtigte Abweichungen vom Original; doch handelt es sich bei diesen wohl stets um Verbesserungen bereits sinnlos gewordener Stellen. Eingreifende Veränderungen, wie wir sie zahlreich bei den Hss. m, C, e, d, LV, a feststellen können, haben sich die italienischen Abschreiber, denen wir M verdanken, nicht erlaubt. Das zeigen besonders die vv. 2602, 4170, 4920. (Wie aus den zwei letztgenannten Versen hervorgeht, wo auch a den originalen Text bewahrt hat, ist nicht v. 2602 in a original, wie Wienbeck glaubt, sondern so wie er in allen andern Hss. (nicht nur in bB, wie in den Varianten angegeben), lautet: En Espaigne est a saint Marc de Venis). Zwar liegt hier eine Verwechselung von Venise mit der spanischen Stadt Benisa zu Grunde, wie Suchier Romania 1903 S. 370-71 festgestellt hat; doch war diese Stadt offenbar in Vergessenheit geraten und Venedig an ihre Stelle getreten, wie ja die Hinzufügung von Saint Marc beweist. Eine solche geographische Unkenntnis, die es fertig bringt, Venedig für eine spanische Stadt zu halten, ist bei einem französischen Dichter des 12. Jahrhs. und bei französischen Schreibern des 12., 13., 14. Jahrhs. sehr wohl denkbar. Aber wenn ein Italiener diese Verse stehen liefs, so muss man annehmen, dass er garnicht die Absicht hatte, das was er abschrieb, zu berichtigen und zu verbessern, zumal die uns in M erhaltene Redaktion in Norditalien und speziell in oder bei Venedig geschrieben zu sein scheint.

#### Die Handschrift a.

Bevor ich mich nun zur eigentlichen Entwicklung des Stammbaumes wende, sei es mir noch gestattet, mit a (Pariser Arsenalbibl. 6562), der meistumstrittenen "Aliscans"-Handschrift, der einzigen, die ihre Laissen mit einem Kurzvers schließen läßt, mich des näheren zu befassen. Die Vorlage von a war vermutlich eine ziemlich nachlässig und undeutlich geschriebene Handschrift. Das zeigen Stellen wie v. 4214, wo a statt Guibert: Guiborc gelesen und deshalb das Wort rois durch dame ersetzt hat; v. 352, wo a: et son fil Garsion schreibt, offenbar weil in der Vorlage v. 3522 stand mit dem Reimwort garison, das a für einen Heidennamen hielt. So erklärt sich wohl auch das häufige Fehlen von Versen in a, die von den "Aliscans"-Herausgebern mit Recht als echt in den Text gesetzt werden. So sind z.B. vv. 12642 (Fortsetzung von Et nostre sires in v. 1264, hinter dessen Reimwort tensa ein Komma zu setzen ist), 4516a-b (ohne die das ele in 4517 keine Beziehung hat), 69832-c unmöglich aus dem Zusammenhang zu entbehren. So sind ferner mit ziemlicher Gewissheit als original zu bezeichnen die vv. 1643a-c, weil a mit allen andern Hss. zusammen den entsprechenden v. 4073 hat. Das Gespräch zwischen Wilhelm und Rainouart in den vv. 3540a-u findet sich in ganz

ähnlicher Gestalt schon in der "Chanson de Guillaume" vv. 2728 bis 2765:

Pas auant altre se prent a returner Li quons Willame l'en ad araisone: "Reneward frere uols tu returner En la quisime a tes hastes garder Ainz que meussez le te di io assez Ja nel purriez soffrir ne endurer" "Nenil, bel sire, ne me vint en penser Mas a l'ostel obliai mun tinel." "Va, fols lecchere, laissez cel bastun estre Enz en cel bois te ferai vn colper A ta mesure e long e quarre." Dist Reneward: ,,ne place vnques De Suz ciel n'ad bois v il fust recoure Ben ad set anz que io oi le tinel En la quisine de loun la cite Vnc nel vi freindre ne desercler." Co dist Willame: "iol ferai ia aporter." Dist Reneward: "ore auez dit que ber" Devant li garde e vit vn flamenc ester Gent out le cors escheui e molle Si cheualche un destrer abriue Il li comandat que alt pur le tinel " Volenters, sire, quant vus le comandez." Il point e broche tant qu'il vint enz al pre Met pe a tere s'il pensat a leuer A uifs diables ad le fust comande Al cheual munte, brochant s'en est turne Tresque Willame ne uolt unques finer. "Dites, bel sire, auez vus le tinel?" "Nenil veirs, sire, unques nel poai remuer Mal ait de la barbe qui li out oblie, E de la meie si unques le poai remuer." Dist Reneward: ,, me i couient aler, Ja ne vendrat pur nul home qui seit nez Se les meins braz nel vnt aportez." E dist Willame: "io ni uoil mes seiurner Mais que cheut si vus en alez Mais ainz que nuit seiez vus a hostel."

Die 42 Verse, statt deren a nur 404—410 besitzt, haben schon in Wolframs Vorlage gestanden; denn auch der "Willehalm" hat die echt poetische Szene, in der der Engel dem zum Tode getroffenen Vivien Trost spendet, und die schon ihrem Inhalt nach ganz den Eindruck der Echtheit macht.

Ich halte also alle Verse, die nur in a fehlen, für echt. Umgekehrt sind die Verse, die nur a besitzt, unecht. Beweisen läßt

sich das z. B. von den vv. 7797-9, die auf den ersten Blick als Einschiebsel zu erkennen sind, weil sie den Gedankengang unterbrechen und an der Stelle, wo sie stehen, ganz töricht sind. Und woher weis Reinouart plötzlich, dass Guiborc seine Schwester ist? In den Laissen 93 und 94 wusste er es noch nicht, und niemand hat es ihm inzwischen mitgeteilt. Vor allem aber: die Erkennungsszene zwischen Bruder und Schwester, wie sie sich in den andern Hss. findet (Laisse 184c), entspricht genau derjenigen in der "Chanson de Guillaume", die von a aber steht für sich allein. In ähnlich ungeschickter Weise wie 7797-9 hat a die vv. 7805-35 eingeschoben. Die allein von a gebrachte Laisse 185 hat schon Rasch (S. XLVI-VII) als unecht zurückgewiesen. Auch bereits Kohl äußert dieselbe Ansicht (Ztschr. f. dtsch. Ph. 1882, S. 160); er nennt diese Laisse eine "Wiederholungstirade" und macht die sehr treffende Bemerkung, die Angabe, dass Rainouart sich nach dem Stall sehnt, dass er also früher auch Stalljunge war, stehe im Widerspruch mit der wiederholten (übrigens schon in der "Ch. d. G." v. 2835 sich findenden) Versicherung, dass Rain. nicht reiten kann und sich fürchtet, ein Pferd zu besteigen. So glaube ich denn auch, dass in den vv. 1022-22, 1054-42, 1521-12 (Angaben in den Varianten z. T. falsch), 5379-9a, 8240-42 usw. a zusammengezogen hat, nicht umgekehrt die andern Hss. gedehnt.

Das einzige Argument, das für eine Sonderstellung von a sprechen könnte, wäre der Kurzvers. Doch ist grade diesem Laissenschluss, den man früher allgemein für ein Kennzeichen hohen Alters hielt, durch die Untersuchungen der letzten Jahre jede Bedeutung abgesprochen worden, und man ist zu dem Resultat gekommen, daß er als eine posteriore Bildung anzusehen ist. An den Kurzversen von "Aliscans" lässt sich das vielleicht deutlicher denn bei irgend einer andern Chanson nachweisen. Denn von den laissenschließenden 6-Silblern in a gilt dasselbe, was von allen Neuerungen des a-Redaktors zu sagen ist: Sie sind recht ungeschickt, oft ohne Sinn und Verstand eingefügt. Rasch hat in seiner Dissertation (S. 27-36) bereits von den Kurzversen im 3. Teile gesprochen, und ich möchte zu seinen Ausführungen folgendes hinzufügen:

Die Kurzverse der Laissen 6, 8, 23, 48, 51, 61, 116 haben eine, 81 sogar zwei Silben zuviel, 74, 90, 94, 97 eine, 64 sogar zwei Silben zu wenig. Als fehlerhaft oder schlecht sind außerdem anzuführen:

14. Dieu et tos sains vait sovent reclamant Ke de mort le garise.

(sing. passt nicht.)

33. Ainc ne su hom de la soie bonté (nach Guessard) Com fu li quens d'Orenge.

(soie ist verkehrt.)

36. Aïe Diex ki tot as a baillir Or en est il afaire.

 Ma grans dolors n'ert jamais oubliee Tant com jou ere enteree.

(Guess. setzt statt enteree: en tere.)

61. Ains ke retort, sera arse e bruïe Car fus i prist ki destruit l'abeïe Ains ke retornast arire.

(Plumpe Wiederholung aus Verlegenheit.)

76. Tout chil s'en fuient ki li voient porter Grant paour ont de lui.

(Männlicher 6-Silbler, der einzige in "Aliscans"!)

93. Et Guibors ouevre son mantel de porprine, Se l'afubla, car ses cuers li destine, Car chou estoit ses freres.

(Statt des zweiten Car sollte es Que heißen; ich vermute, der a-Redaktor schrieb mit Bewußstsein Car, indem der Gedanke an das Hypotaktische des Satzes in seinem Geiste zurücktrat vor der Erinnerung an die Tatsache der Geschwisterschaft.)

100. .X. mile furent, n'en i ot .i. faintis Li timoniers les guie.

(timonier ist sonst in "Aliscans" der Beiname des Bertrand, cfr. v. 144. Denselben einem andern beizulegen, wie es hier geschieht, ist also nur erlaubt, wenn dessen Eigenname genannt ist, wie hier Landris in den Hss. außer a. Es ist absolut ausgeschlossen, dass a hier die ursprüngl., die andern Hss. die sekundäre Lesart haben könnten, da in den vorhergehenden Zeilen weder von Lawiris noch von irgend einem andern timonier die Rede war. Man müste denn Raymond Weeks (Romania Bd. XXVIII S. 127-28) beistimmen und annehmen, dass mit dem im nier auch hier Bertrand gemeint sei und dass diese Stelle seine Hypothese aque, dans l'Aliscans actuel, Bertran est censé être prisonnier, mais qu'il n'en est rien", stütze, eine Ansicht, der ich um so weniger beipflichten kann, als ich es für unmöglich halte, daß der Dichter unseres "Aliscans" einen so groben Fehler machen konnte, ohne zu sehen, dass er 7 Verse vorher (v. 4924) Bererane als Gefangenen (auch in der Hs. a!) angeführt hatte!)

> 107. Quant Aîmers a choisi le mastin Des esperons a brochie Florentin Il li saut de ravine,

(Entweder: II = Florentin, Ii = Aïmer, dann ist d. Beziehung des II ohne Nennung des Gattungnamens cheral nicht einwandsfrei. Oder: II = Aïmer, Ii = mastin, dann ist die Beziehung des Ii zu entfernt.)

110. Il ne se prise le vaillant une maille S'a son tinel la presse ne frapaille Ke paien ne s'en fuient.

(Statt ke im Kurzv. wäre se zu erwarten.)

- 112. Cfr. Rasch S. 31.
- 116. Mahomet, sire, secores vostre gent Ki n'i muirent a grant honte.
- 170. N'i a celui ki n'a forment juré Jusque en Espaigne ne seront aresté Anchois que il ne raient.

(Guess. verbessert ne zu nel, doch auch dann bleibt der v. unverständlich. Erst durch die andern Hss. wird klar, was gemeint ist. Man sieht hier übrigens, daß a bei der Umarbeitung eine adC gemeinsame Vorlage benutzte, was sich bei Aufstellung des Stammbaumes bestätigen wird).

171. Ke jou aquire Baudus, cel Esclavon, Ke a compaignon l'aie.

(Das Fehlen eines Bindewortes macht den Kv. verdächtig; außerdem cf. S. 412.)

177. Bien le devroit e prisier e loer Od le vilain s'en torne.

(Im Gegensatz zu Rasch finde ich, dass die Fassung in a den Eindruck einer Kürzung macht; die Art und Weise, wie a den mehrere Verse hindurch nicht erwähnten Bauern wieder einführt, erscheint als gar zu unvermittelt.)

180. Or me tint vil, forment me doi peser, Et si fait il, par m'ame.

(cf. Rasch S. 30. Der Kv. ist unverständlich; mit den Worten Et si fait il kann schwerlich tint vil gemeint sein; beziehen sie sich aber auf forment me doi peser, dann müßte es sich um eine Bemerkung des Dichters handein. Niemals aber gebraucht der "Alisc."-Dichter von sich Beteuerungen wie par m'ume. Die in den andern Hss. den Kv. ersetzenden vv. 7521 a-w erweisen sich als ccht durch ihre spätere Wiederkehr: 7556 ff., 7621 ff., 7766.)

192. Rois ert d'Espaigne, et roi Tiebaut l'ausage Destruira il, s'il vit en son eage, Fors que ans п. les testes.

(Cf. Rasch S. 35. — Schon Guessard bemerkt lakonisch: "Leçon peu claire". Diese Stelle könnte fast allein genügen als Beweis für den sekundären Charakter des Kurzverses. Wie die unsinnigen Worte: s'ul vit en eage hierher kommen und was der noch un-

verständlichere Kv. bedeutet, wird sofort klar, wenn man in die andern Hss. blickt. Das ait ist offenbar verschrieben oder verlesen statt puet; außerdem hat a wie so häufig gekürzt, indem es Halbverse falsch zusammensetzte.)

Mit Bestimmtheit kann man auch sagen, dass der "Aliscans"-Dichter sich nicht solche banalen Verse hätte zu schulden kommen lassen wie die Kurzverse in den Laissen:

38. N'i ot celui, n'i ot le cors sanglent.

Molt fu bele la joste. (!)

(auch ist das zweite of fehlerhaft.)

- 64. De chou si dist li vilains verites: ki le sien pert, asses chiet en vieutes C'est sans dotance.
- 74. JIII. muis d'aige li ai veü porter En .I. tinel et sor son col torser; Il a molt grant force.
- 88. Mar virent onges la mort de Viviant Car Rainouars en fera maint dolant A son tinel k'il aimme.
- 182. Dusqe a Orenge ne finent de coitier Rain. quident a leurs talons derier, Mais il n'i estoit mie. (!)

Die Kürzung aus vorliegendem 10-Silbler lässt sich deutlich erkennen in den Laissen:

45. Li quens Guill, n'a garde en nule guise Se ne chiet Folatise.

(hier ist sogar noch der Reim erhalten geblieben!)

86. Tendent leur loges et pavillons et tres. Or croist Guill. force.

(unter dem Zwang des Metrums mußte der bestimmte Artikel vor force wegbleiben!)

Den Eindruck des Angeflickten machen die Kurzverse in folgenden Laissen:

- 46. Se Diex garist Renoart au tinel Ki est en la quisine.
- 61. cf. S. 410.
- 89. Se ce ne fust le tinel Rainouart Ki ert en la quisine.
- 171. cf. S. 411.

178. Au vilain erent tout vo ceval rendu, Ki por les feves se siet ore tout mu, Et trestoutes vos armes.

(Der a-Redaktor hätte wenigstens den vorletzten Vers fortlassen sollen.)

Die Laissen 1 und 2 scheinen überhaupt keinen Kurzvers zu besitzen.

So kann man also ungefähr an einem Drittel aller Kurzverse, die die Hs. a uns bietet, etwas aussetzen, und ich glaube, dass ihre untergeordnete Bedeutung unter diesen Umständen nicht mehr in Zweisel zu ziehen ist.

Auch der Refrain in der "Chanson de Guillaume" beweist nach meiner Ansicht nicht das Gegenteil, wie R. Weeks in seiner Kritik (Romania Bd. XXXV S. 310) behauptet: "Le sort s'est joué cruellement des trois éditeurs en révélant, au mois de juin 1903, la Chanson de Guillaume, où l'on voit que le petit vers est le débris d'un refrain qu'on peut appeler en toute raison primitif". Dass man zur Zeit der Entstehung von "Aliscans" den Refrain bereits lange kannte, hat wohl noch niemand bestritten. Auch dass sich der Verfasser des Textes der Hs. a bei seiner Hinzufügung des Kurzverses an bekannte Vorbilder anlehnte, ist wohl selbstverständlich. Aber ist es darum notwendig oder auch nur erlaubt anzunehmen, dass der Dichter von "Aliscans" den Kurzvers übernommen hat? Der archaïsche Refrain der "Ch. d. G.", der in seiner stetigen Wiederkehr dem Refrain der ältesten Romanzen sehr ähnlich sieht, trägt inhaltlich wie metrisch eine ganz andere Physiognomie als der tänzelnde Sechssilbler von "Aliscans", der einen mit der voraufgegangenen Laisse organisch verwachsenen Eindruck heuchelt, aber infolge des Ungeschicks seines Verfassers leicht als eingeschmuggelt entlaryt werden kann.

### Teil II.

# Die Entstehung des Stammbaumes.

adLC-AbBTM.

(Die wichtigsten Stellen sind durch fette Ziffern angezeigt.)

325 späterer Zusatz von am CLde. 582\* md C: Lazere u. Ladre (aeL f.).

603 a: crieve

Lde: grieve

C: qui poi ot de lumiere AbBTMm: l'esmiere (richtig!).

(C hat offenbar die nicht reimende Lesart von adLe vor sich gehabt und umgeändert).

605 aCLde: Elmes n'aubers.

```
2738
        adL: toute, die andern Hss.: route et.
  2790 (Cf.)
        adLC: estoie (C: ostoie).
  2955
n. 3027 adLC lassen I v. aus.
  3066
  3070 mur in adLC.
  30932 f. in adLC.
  3136-7 nur in adLCm.
  3157 nur in adL (in C f. 3150-57).
  3166 nur in adL (Cf.).
  3531 adLC: Les cors.
  3728 adLC: depece
  3822 adLC: taisir (a: taire) et quoi ester.
  4111 nur in adL (in Cf. 4104-15).
  4123 C = adL.
  4136 nur in adLC.
  4135 ad: Guillaumes Fehler!
        C: li quens (!)
         L nicht festzustellen.
  4147 nur in adC (auch in C!).
  4154 adC: trelis (L hat geändert).
  4189 adLC: ki la (L: ci).
  4209 nur in adLC.
  4695 C = adL.
  4744 C = ad.
  4810 adLC haben als Reimwort: encontrer (a: -es)
         MmebBT haben als Reimwort: tinel (Mm: tiner)
                                  (m = M; bBT = e).
```

4887 adLC haben als verbum finitum: commence MmebBI haben als verbum finitum: a (pris)

5390-91 nur in adLC.

5400 (eC f.). Rasch (S. XXXIII) sieht in dem lairoie von MmbBT einen schwächeren Grad der Zuneigung ausgedrückt als in dem harroie von adL. Ich bin der gegenteiligen Ansicht.

5537 Estelé ist die originale Form; übrigens lautet der Name

im Niederrhein, Bruchst.: Escelé.

So bestätigt sich von neuem, dass man mit Unrecht der Handschrift a eine Sonderstellung zugewiesen hat. Für die Herstellung eines kritischen Textes ist a von ganz geringer Bedeutung. Aus der Tatsache, dass a mit den andern Hss. einen gemeinsamen Fehler besitzt, zieht Wienbeck Folgerungen, für die es eine Rechtfertigung wohl nicht gibt (S. XVII). Er sagt: "Also ist die a-Redaktion nicht die älteste Fassung, wohl aber eine gute Überlieferung eines Teiles der ältesten Fassung. In diesem Sinne konnte ich a als den ältesten Text aufsassen und daher zur Grundlage meiner Arbeit wählen". Warum gute Überlieferung? Warum Teil?

(man sollte "gekürzte Fassung" erwarten). Warum älteste Fassung? Und doch glaubt Wienbeck (S. XVI), daß der "Umarbeiter das Bestreben hatte, die unbeholfene Form des Originals zu glätten"! Auch Hartnacke glaubt an eine Sonderstellung von a und sucht sie durch mehrere Beispiele zu beweisen (S. XIX ff.):

- 2910—11. a hat ja garnicht, wie Hartnacke meint: De le plus fiere. In den "Notes et Variantes" zur "Aliscans"-Ausgabe von Guessard et de Montaiglon liest man S. 283: a: tres fiere. Danach ist es nicht klar, ob a nun schreibt: De le tres fiere oder De le plus tres fiere oder De plus tres fiere. Soviel aber steht fest, dass tres in aMmd7bBL sich findet, dass also auf keinen Fall De le plus fiere original sein kann.
- 4161. Warum kann Wilhelm von einem Turme aus nicht sagen: "da oben"? Die Umgegend von Orange war offenbar ein hügeliges Terrain, oder wenigstens stellte der Dichter es sich als ein solches vor, wie z. B. v. 4183 (en .I. pendant) zeigt. Wahrscheinlich lag die Festung auf einer Erhöhung, die von der nächstfolgenden durch eine Talsenkung getrennt war. Vom Wachtturm Gloriette aus wurden die anrückenden Scharen erblickt, sobald sie auf dieser gegenüberliegenden Höhe anlangten (daher: la mont) und dann hinabstiegen sous Orenge el laris (v. 4175). Das Wort laris schliesst keineswegs ein mont aus, wie Hartn. behauptet, sondern im Gegenteil schliesst meist ein solches in sich ein; es bedeutet nach Godefroy: lande, bruyère, terrain en friche, ordinairement inégal et montueux. In v. 4151 setzt Hartnacke in den Text: parmi .I. pin antis, das durch keine Hs. belegt ist, übrigens auch dem Sinne nach unwahrscheinlicher ist als parmi .I. pui antis. a verlas in der hier wie so oft undeutlich geschriebenen Vorlage pin statt pui und veränderte darum parmi in desous. Der v. 4151 ist also mit seinem pui eine Stütze für die Lesart mont in v. 4161. Eigentümlich ist nun zwar der Gebrauch des antis bei pui; doch findet sich dieses Adjektiv auch sonst im afr. als Apposition zu einem Örtlichkeitsbegriff (z. B.: "Ales ent tost par ces antis sentiers", Raimb., Ogier 12365; nach Godefroy).
- 4289. Wenn Hartnacke keu ein "immerhin ungewöhnliches Wort" nennt, so ist das wieder ein Argument, das auf sehr schwachen Füßen steht. deM(m?) schreiben: ki; abBT (b wohl nur verschrieben): keu; (LC f.) Selbstversändlich halte ich hier wieder die Lesart von Mde für die rechte, zumal da Rainouart bisher noch nie von Köchen verspottet wurde (auch nicht 3786 ff., wo der Oberkoch sich keineswegs über ihn lustig macht), sondern von escuier, wie z. B. 3729.
- 3930°. Dass der Vers in a (ausserdem auch in e) fehlt, ist wohl Zusall. Übrigens hat M nicht das Wort saint, das erst später hinzugefügt sein wird. Bei dieser Lesart (und der von C) kann man also von einem Anachronismus nicht reden. Der Vers heißt

einfach: "Um Wilhelms willen, um Wilh. einen Gefallen zu tun, ließ er die Abtei wieder aufbauen".

## Untergruppe dLC(e).

364 Fehler!

404, 37.

422 in d, n. 422 in LC.

n. 877 (auch in  $\epsilon$ ).

2059 LdC haben I Silbe zuviel (e: a celee).

2130 LdC: espar (e = den andern Hss.)

2945.

3003 C = dL.

co60 C = dL.

3094, 2. Hälfte C = dL.

 $4187^{\circ}$  C = dL (steht nur in LdCm).

4320 CdL: Biauz filz.

4334 Fehler!

4582 f. in LdC.

4890 LdCe.

4960 LdC gehen auf dieselbe Lesart zurück.

5578 f. in LdCe.

Wienbeck spricht S. XIII von einer Gruppe *MmLdC*. Wie er zu dieser Annahme kommt und inwiefern die von ihm angeführten Stellen "ihre Zusammengehörigkeit kennzeichnen" sollen, ist mir unverständlich. Kein einziges von den Beispielen erlaubt auch nur die Annahme einer Gruppe *MmLdC*, geschweige daß es sie forderte. Außerdem läßt ja Wienb. diese Hss. in seinem Stammbaum garnicht als auf eine von den andern Hss. getrennte Redaktion zurückgehend erscheinen!

## Weitere Untergruppe dL(e).

**249**, **253**, 304, 404<sup>80</sup>, 419, **n. 452**<sup>d</sup> ( $\epsilon = dL$ ), 508, 843<sup>2</sup>; 1367°, 1368 (Reimwort nur in dL: adoubez), 1376, 1512,

n. 1672, 1693, 1760, 1764, 1890, 1898.

**2110** ( $\epsilon = dL$ ), **2295**, 2306, 2426, 2429, 2499, 2519 ( $Ld\epsilon$ ), **2624**, 2830, **285**6 ( $\epsilon = dL$ ), **2862**, 2876—77, 2908, 2965, 2979<sup>b</sup>; 3186, 3196, 3202, 3203, 3229, 3421, 3422, 3453, 3540<sup>a</sup>, 3752, 3756, 3919;

4068, 4117, 4132, 4145, 4164, 4190, 4332, 4397, 4453,

4686, 4721, 4735;

5080. 5081 <sup>a</sup>, 5195, 5324, 5352 (Fehler!), 5373 <sup>a</sup>, 5575, 5582 <sup>a</sup> (*Lde*), 5005 (*Lde*), 5642 (*Lde*), 5059, n. 5729 (*Lde*), 5889 (*Lde*), 5910 (*Lde*), 5934 (*Lde*), 5966 (*Lde*);

6894-900 (Lde f.).

7080° (dL: nation), 7106, 7251°, 7291, 7414, L. 179° v. 11, v. 36, 7499, n. 7523, 7542 (dL—aC), 7572, 7575, 7597, 7612,

7618, L. 184° v. 80, 7954; 8133, 8167, 8188, 8206° (*Lde*), 8245, 8450 (*Lde*), 8451.

Wenn Wienbeck glaubt, daß L näher an C als an d steht (S. XIV), so befindet er sich im Irrtum. Zwar lassen sich die von ihm für LC angeführten Stellen noch um einige vermehren; doch sind sie sämtlich so unbedeutend, daß man aus ihnen auf keinen Fall auf eine engere Zusammengehörigkeit der Hss. schließen darf. Ebenso steht es mit dem Verhältnis von C zu d. Wollte man Wienb. recht geben, so wäre es unmöglich, zu einem richtigen Stammbaum zu gelangen, da jede Handschrift mit jeder andern gemeinsame Lesarten aufweist.

Dass bei einem Gegenüberstehen der Gruppen MAbBT-adLC die Lesarten der letzteren sekundär sind, nicht umgekehrt, wie Rasch glaubt (S. XXXIII), zeigen z. B. die Verse: 233, 364, 603, 2059, 4334, 5352, 5400, L. 179 $^a$  v. 11, besonders aber v. 4145. Auch liegt wahrscheinlich in v. 2519 (wo e=dL liest) urspr. ein Fehler von adeLC vor: der Abschreiber hatte den in MmAbBT stehenden, origin. v. vor sich und ließ ma fame aus; C veränderte vis in viaire, der Lde-Schreiber schob la belle ein, um den Vers wieder vollständig zu machen.

Die vv. 8322-8473, die in  $b^1BT$  fehlen (außer in M, die mit L. 1892, und in m, die mit v. 8242 aufhört), sind ein späterer Einschub des aCLde-Redaktors. Sie enthalten: eine Prophezeiung der kommenden Ereignisse, die Abreise Aimeri's und seiner Söhne, die Restauration von Orange und die Abreise Rainouarts. Ihr Verfasser wollte offenbar der Chanson in jeder Beziehung einen vollkommenen Abschluss geben. Alles sollte wieder schön in den status quo ante zurückgeführt werden. Nichts von alledem findet sich in der "Chanson de Guillaume". Überdies schließen sich die vv. 8474 ff. viel besser an 8321 an als an 8473; denn 8440 trennt sich Rainouart von Wilhelm, und trotzdem berichtet v. 8474, dass Wilh, mit Rain, zusammen auf dessen ihm geschenkte Besitzungen geht (besonders deutlich in Hs. C!). Außerdem liegt die Annahme näher, dass zwischen 2 Laissen ein Zusatz geschoben worden ist, dessen Anfang mit der ersteren, dessen Schluss mit der letzteren von beiden je eine einzige Laisse bildet, als dass umgekehrt von 5 vorhandenen Laissen die 1. und die 5. zerrissen und das dazwischen liegende Stück (Schluss der 1., die 2., 3., 4. und Anfang der 5. Laisse) ausgemerzt worden ist. Es wäre ein immerhin eigentümlicher Zufall, wenn der Anfang der 1. und der Schluss der 5. Laisse sich so zwanglos aneinanderfügten, wie es hier bei Laissen 195 und 199 der Fall ist, wo die ersten vv. der neuen Laisse (8474 ff.) auf die letzten vv. der vorhergehenden (8317-21)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In b infolge Beschädigung der Hs. schon von v. 8316 an. In den Varianten zu diesem v. muß es heißen statt: "bei Vers CXCVIII<sup>a</sup> 49": "bei Vers 8485".

in der den altiranzös. Chansons so eigenamigen Weise zurück-

greifen.

Dieset Einschub des a CLi-Redaktors und dazu die S. 404 angeführte Stelle vv. 3005—(6) bestätigen die von Rasch (S. XXXIII) bereits ausgesprochene Annahme, dals von allen Hss. mit der erweiterten Fassung die Redaktion AiBT den ursprünglichsten Text hat.

Da ich oben ferner bewiesen zu haben glaube, das M gegenüber alle andern Hss. zusammen eine Untergruppe bilden, so würde folgender Stammbaum die bis jetzt gewonnenen Resultate zum Ausdruck bringen:



Der dL-Redaktor hat außer der im Stammbaum eingezeichneten eine zweite Vorlage gehabt, von der auch M stammt.

n. 1033<sup>1</sup> ) Für d vgl. hierzu S. 423.

1749, n. 1751, 1780 (L hat geändert);

(2904), 2905;

3001 LdcM. 3035 (dLM: et tient chier . 3540 C = c:

4151, 4628 \(L\) f.; der aL-Redaktor muss die originale Fassung:

avist a terre von seiner 2. Vorlage abgeschrieben haben; muc:

asist le mes en bas);

5120, 58342, n. 5965 (edLM; der in L soigende Vers lautet:

Tout li porfent la joe par devant);

6799 Lf.), n. 6819° (in Lf. 19—21. 27. 31 (Lf. 6839 Lf.), 44 (Lf.), 58, 65, 92 (a hat des Reims wegen wieder geändert, 6902. 03, n. 19. 21°, 22 (LM: Steel, 51° (in Lf. 51° );

n. 7018 (cf.), 43 (Lf.), 44, 97, 7184° (Lf.; iM: per is inside), 7362° , Laisse 179° , 40, 7500 (Lf., 7045, 7711 (Lf., 7949)

Auch sämtliche sekundären Lesarten von aC in den vv. 6799 bis 8132 sind so zu erklären. dass dL hier die M nahestehende Vorlage benutzt hat, so dass diese Lesarten also vermutich von demselben Redaktor stammen wie die unter aCdL (S. 413 f.) angeführten:

HANDSCHRIFTENVERHÄLTNIS D. CHANSON DE GESTE "ALISCANS". 419

6799, 6800 ff., 6801, 15, 19, 20, 44, 61, 89, 6904, 49; 7081, 87, 7103, 37, 79, 7209, 89, 94 (conqueste), 7388, 7418, 7540, 42 (dL-aC), 7640 (aC: se il le veut), 64, 77 (aC: manoier), 88, 7717, Laissen 186-7, 8132.

Dass dL aber auch in diesem letzten Teile des Epos (von v. 6779 an) neben der M-Vorlage auch die aC-Vorlage hatte, können folgende Stellen zeigen:

7734 (nur in adC; in L f. 7734—36), 7786 ( $_n$ ,  $_n$  adC;  $_n$  L f. 7786—87), 7794<sup>2-b</sup> ( $_n$ ,  $_n$  bBIdC; von a und L wieder fortgelassen), 7964 (MebBT-adL; in C f. 7950—81).

Doch was vor allem die Annahme einer doppelten Vorlage von dL nötig macht, ist der Umstand, daß sich die Handschrift e in diesem Teil des Epos an M anschließt. Es treten also auf die Gruppen:

dLM (cf. S. 418) eM (cf. unten) dLeM (cf. unten).

Wie wäre das möglich, wenn nicht entweder dL oder e zwei Vorlagen nebeneinander gehabt hätte  $\ell$ 



Da nun e in diesem Teil des Epos nur mit M, dL dagegen, wie vorhin gezeigt, auch mit einer andern Redaktion zusammengeht, so ist es über jeden Zweifel erhaben, daß das erstere Stammbaumschema das richtige ist.

Für die Zusammengehörigkeit von eM beweisend sind:

6785-90 (cf. auch S. 402);

n. 7190a, 7260, 64, 7319, 7546—53, 7625a-i, n. 29, n. 78, (cf. S. 403), 93, 94, 7704a, 07, 7803a-h (cf. S. 403), 7804, 04a, 38b, L. 184a v. 10, L. 184b v. 8, v. 10, L. 184c, 14, n. 17, 18, 37, 64—76 (eMf.), 85, 93 usw.

dLeM:

6862, 6940, 67a-c;

7099, 7135, 7203, 11<sup>a-b</sup>, 28 (L f.), 52<sup>a-c</sup>, 69<sup>a-d</sup>, 74, 7343, 7406—07 (L f.), 41, 7611.

Der Stammbaum sieht jetzt also so aus:



# Das Verhalten von edL gegenüber der originalen und der erweiterten Fassung des Epos.

Bei v. 5489 geht e von der C-Redaktion (cfr. S. 422) zur d-Redaktion über. Von jetzt an haben wir die Gruppe edL, Untergruppe ed:

5496, 5520, 26, 47, 65, 70, 82<sup>2</sup>, 83, 93, 5605, 08, 26, 42, 71, 75, 99, 5720, n. 29, 30, n. 42, 88, 92, 93, n. 5847, 71, 89, 99—5900, 02 f., 39, 47, n. 58;

6004. L. 1212 v. 3, 22, n. 27, L. 121b, 5, 51, n. 51, 58, 59, 66 ff.!

Hier geht dc zur erweiterten Fassung (Laisse 124) über, während  $\mathcal{L}$  bei der originalen bleibt. Um nun nicht annehmen zu müssen, daß  $\mathcal{L}$  außer der  $dc\mathcal{L}$ -Vorlage noch eine zweite hatte, was übrigens auch nach dem bisher Gesagten ganz unwahrscheinlich ist, schlage ich folgende Erklärung vor:

Der deL-Redaktor schrieb zunächst, der originalen Fassung folgend, Laissen  $121^{a-c}$  ab, dann weiter 166/167, die ja in LM nur 1 Laisse bilden, bis zum v.  $6819^a$ , wo in d Laisse 166 schließt. Hier vereinigen sich nämlich wieder beide Redaktionen: M und (bBT) aC. Die Laissen 122—166 aber, die statt  $121^{a-c}$  und 166 in (bBT) aC stehen, schrieb der deL-Redaktor ebenfalls ab (vielleicht am Schluß des ganzen Epos, gewissermaßen als Anhang). Von v. 6820 an, wo er sah, daß beide ihm vorliegenden Versionen wieder im großen und ganzen denselben Text bringen, verglich er beide und schrieb dann teils von der M-Fassung, teils von der aC-Fassung ab, wie im vorhergehenden gezeigt worden ist.

L liefs dann einfach den "Anhang" wieder fort, schrieb also nur ab: 1212—c, 166/167 usw.

Der de-Redaktor dagegen fügte den "Anhang" in das Epos ein, und zwar bot sich ihm die beste Gelegenheit dafür in Laisse 121<sup>b</sup> v. 64—65, die genau übereinstimmten mit 6050—51. Auf

diese Weise konnte er die in L. 1212 und im 1. Teil von L. 121b geschilderten Szenen mitnehmen. Die Haucebier-Szene im 2. Teil von L. 121b und die Desramé-Szene in L. 121c hatte er ja dann ausführlicher in dem interpolierten Teil. Die Laisse 166 nun hatte er in zwei verschiedenen Fassungen vor sich: in der von ML und in der von aC. Er arbeitete sie beide in einander und entnahm:

d schrieb ab, was in der Vorlage stand.

e dagegen sprang bei v. 6749 von der Vorlage ab und zur M-Redaktion über (Laisse 121b vers 124), arbeitete:

in einander, und ging schliesslich bei L. 121° v. 183 ganz zur M-Redaktion über. Dass e auch die Laisse 166 der adC-Redaktion gekannt hat, geht aus den bei L. 1216 v. 182 angeführten Versen hervor, die mit den 6779s-11 und 6791 unter dC angeführten Versen genau übereinstimmen. Die Bemerkung Rasch's unter L. 121b v. 167 gehört also, soweit sie e betrifft, erst unter v. 183.

#### Die Handschrift e.

e bereitet die meisten Schwierigkeiten für eine Unterbringung im Stammbaum. Diese Handschrift hat sehr häufig mit ihrer Vorlage gewechselt. Becker sagt von ihr ("Der Südfrz. Sagenkreis und seine Probleme . Halle 1898, S. 6-7): "Manche Anzeichen weisen nun darauf, dass die Hs. Bibl. nat. 1448 aus einer stark beschädigten Vorlage abgeschrieben wurde, der hier und dort ein oder mehrere Blätter fehlten". Man könnte auch vermuten, dass die Handschrift oder ihre unmittelbare Vorlage stückweise nach verschiedenen Vorlagen kopiert wurde. Wir finden nach einander folgende Gruppen:

## 1-3012 ed.

(Die Varianten von e sind in diesem Teil der "Aliscans"-Ausgabe nicht angegeben; sie stimmen an den angeführten Stellen stets mit denen von d überein. Auch a schließt sich oft an; cf. darüber S. 423.)

157 (ade), 175—7, 179, 187—91(!), 216 (ade: Mains Sarrasins), 222, 355 $^{\rm a}$ —57, 377—77 $^{\rm a}$ , n. 384, 450 $^{\rm a-f}$  (ade), 452 $^{\rm d}$ , n. 452 (de—L), 452 $^{\rm c-1}$ , 464—64 $^{\rm b}$ , 470—77, 480, 481, 493, 493 $^{\rm a}$ , 517—519, 522—24, 529, 535, n. 544, 611 (ade), n. 638, 640 $^{\rm f}$  (de: essauchier et tenir), 640 $^{\rm h}$ —42 (de fehlen), n. 650 (nur in ade f. die 2 vv.), 693 (ade), n. 694 (v. 3 f. in de), 696 $^{\rm a-c}$  (f. in ade), 761 $^{\rm a-b}$ , 701 $^{\rm d-e}$ , 702 (ade), 782 $^{\rm a}$  (ade), 792 $^{\rm a}$  (ade), 884 (ade), 931, n. 931, 939—40, 973; 1111, n. 1199, n. 1206, n. 1239, n. 1253, 1662 (ae; d f.); 2110 (edL), 2519 (edL), 2856 (edL), 3001 (edLM).

## 3013-3860. eAbBT.

3015, n. 19 (aeAbBT f.), 25, 3149, 56, 70, 75, 79, 3209, 17, 23, 51, 54, 81-82, n. 87, 3300, 43, 51, 3494, 3524, 3726, 28, 31, 34, (65), 67, 68, 69, 92, 3800, 03, 41, 42, n. 60.

## 3861-4965. eM.

3861, 65, **74**, 89, 90, 94, 3900°, 13, **19**, 20, **37**, 56, **80**; 4011, 30, 49, **54**, 4234, **45**, 63, **70**, 73, 4315, 18, 20, 32—33, 35, 40, 41, **43**—**44**, 45, 47, 58, 73, 75, **80**, 82, 83, **n**. **83**, 88, 4404, **n**. 12, 14, 16, 17, 21, **23**, 28, **69**, 80, **n**. **80**, 4502, **06**, 18, 32, 49, 53, 55, 56, 79°, **80**, 85, **4599**—**601**, 08, **09**, 37, **n**. 39, 54, 65, 66, **68**, 70, 72, 77, 79°, 83, 86, 90, 4704, 4816, 18, 19, **54**, 72, **91**, **99**, 4905, **27**, 44.

# 4966-5488. eC.

Fast jeder zweite Vers ist verändert, ausgelassen oder zugesetzt. Ich führe nur die ersten und letzten Stellen des Stückes an:

4966, 75, 78, 86, 9x-96; 5008, n. oga, 22-50 usw. usw. 5455-68, 70, 74, 75, 83-84, 85, 86, 88.

Das weitere Verhalten von  $\epsilon$  bis zum Schluss von M, den ich für den Schluss des Originals halte, ist bereits klargelegt (S. 420 f. und 419). Als M bei v. 8127 seinen eigenen Weg weiter geht, wendet sich der  $\epsilon$ -Schreiber wieder zur d-Vorlage zurück, muß also gewußt haben, dass es einen erweiterten Schluss gibt:

## 8128 - Schluss. ed.

8137, 63, 76<sup>a</sup>, 88, 89, **8206**<sup>a</sup>, 34<sup>a</sup> (de hat fortgelassen), 35<sup>a</sup>, 45, 54, 75<sup>a</sup>, 8313, 17, **n.** 46<sup>b</sup>, 97, 8418, 50, 75, 76, 91.

#### ad.

An zwei weit von einander getrennten Stellen des Epos haben wir eine merkwürdige Übereinstimmung von ad: In den Laissen 15—43, wo häufig, aber nicht immer, auch e sich anschließt, und in den vv. 8107—27, die so wie sie Rasch in den Text gesetzt hat, nur in ad sich finden und selbstverständlich sekundär sind. Wie Wienbeck sagen kann (S. XVII Anm.), daß "die Stellung der Hs. d zu a unsicher bleibt", verstehe ich nicht. Da er sämtliche Verse, die in ad fehlen, für echt und Stellen wie 1030 ff. für Kürzungen in ad hält, muß er doch wohl oder übel beide Hss. hier auf eine Redaktion zurückführen! Vermutlich war das Fehlen einiger Blätter in der ursprünglichen Vorlage der Anlaß zur Benutzung einer andern. Bei der ersten Stelle muß der a-Schreiber der Wechselnde gewesen sein; denn die Gruppierung



ist unmöglich wegen der vielen gemeinsamen sekundären Lesarten von ade; andrerseits ist ebenso ausgeschlossen die Gruppierung:



weil ja e nicht immer an ad sich anschließt, so z. B. in den Laissen 33 und 37.

An der zweiten genannten Stelle ist es nicht mit solcher Sicherheit zu entscheiden, welche von beiden Hss. mit der Vorlage gewechselt hat. Doch scheint es mir hier vielmehr d zu sein; denn wir finden kurz vorher die Gruppierung MLe (8056, 69, 80, 90) und ich vermute, das hier bereits d die andere (a-)Vorlage hatte und deshalb nicht mit MLe geht, wie man doch nach dem Stammbaum (cfr. S. 420) erwarten sollte.

#### Die Handschrift C.

C muss eine zweite, mit M gemeinsame Vorlage benutzt haben, worauf bereits Wienbeck (S. XIV) aufmerksam gemacht hat. Alle Stellen, wo C mit  $M(m\epsilon)$  oder mit  $M(m\epsilon)AbBT$  zusammen den

andern Hss. gegenüber steht, fordern diese Annahme, da ja C im Stammbaum unterhalb a steht, also an allen adL gemeinsamen Lesarten teilnehmen müßte. Solche Stellen sind:

**33**, 54, (350), 398, 525; **1062**, **1374**, **1**502, **1**907;

2072, 2219, 2223, 2509, 2521, 2738;

3509, 3763—64 (CM haben nur I vers und haben statt fumier der andern Hss.: tinel), 3767 (C = MbBTe), 84, 3991 (nur MmeC haben: a lor nes);

4375, 4478, 4554 (C = Mme), 59 (C = Me), 4698 (eCM), 4775 (C = Me), 77 (C = Me), 4806 (M(m)C), 4809° (m = M; MmeC fassen den Vers zeitlich, dLbBT örtlich auf), 4869, 93;

5079<sup>a</sup> (cf. Hartnacke S. XXIII). Ist möglich, dass die originale

Lesart hier nicht mehr erhalten ist (cfr. auch S. 309 ff.).

Besonders deutlich tritt die Benutzung von 2 Vorlagen seitens C im letzten Teil des Epos hervor. Es ist bereits gezeigt (S. 418 und 419), daß dL sowohl wie e die M-Redaktion eingesehen haben, daß wir infolgedessen häufig die Gruppierung

# MedLbBT—aC oder MedL—bBTaC

finden. Ebenso häufig nun aber und ebenso scharf hervortretend ist die Gruppierung:

## MedLC-bBTa:

7083 (L f.), 7275, 81 (L f.), 98<sup>a-c</sup> (L f.), n. 7314 (L f.), 24 (L f.), 25<sup>a-b</sup> (L f.), 28<sup>a</sup> (L f.), 75—76, 7425<sup>a</sup>, 33<sup>a-d</sup> 61, (dL hier mit abBT, also C unabhängig von dL mit M zusammen gehend!), 62<sup>a-b</sup> (L f.), 67<sup>a</sup> (L f.), 73<sup>a</sup> (L f.), 83<sup>a</sup>, 89;

7493—94 und L. 179<sup>a</sup> (die beiden Verse stehen nur in bBTa, und zwar anstatt der L. 179<sup>a</sup>; während die vv. zweier verschiedener Redaktionen hier also einander ersetzen, läßt Rasch sie einander fortsetzen; denselben Fehler begeht er bei 7521<sup>a</sup> ff., wo er 7521<sup>a-c</sup> und 7521<sup>f-h</sup> in den Text aufnimmt, während bBT(a) die letzteren für die ersteren eingesetzt haben, wie man auch aus dem Inhalt ersieht);

7502<sup>a</sup>, 04<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> (L f.), 69, 7776.

#### Die Handschrift m.

Unter den Händen des m-Redaktors ist "Aliscans" stark zusammengeschrumpft; und nicht nur diesem Epos ist es so ergangen; auch für die "Enfances Viviien" z.B. hat Riese in seiner Dissertation "Untersuchungen über die Überlieferung der Enfances Viviien" Halle 1900 diese Kürzungstendenz von m hervorgehoben und durch eine Reihe von Beispielen belegt (S. 41). Die Ansicht Rolins über den Schluß von m (S. LXII seiner Einleitung), die bereits Rasch (S. XLV)

zurückgewiesen hat, ist neuerdings als irrig erwiesen durch den Fund der "Chanson de Guillaume", die alle in m fehlenden Szenen (Vernachlässigung Rainouarts, Erkennungsszene zwischen Rainouart und Guibourc, Rain.s Taufe etc.) schon besitzt.

Leider ist die mir vorliegende Abschrift von m sehr unvollständig (und infolgedessen auch die Variantenangaben der "Aliscans"-Ausgabe), sodass m häufig grade an entscheidenden Stellen versagt. Wienbecks Ableitung einer Verwandtschaft der Hs. m mit L(V) aus seiner Untersuchung über die LdC-Gruppe (S. XV) ist mir rätselhaft. Weder führt er Belege für diese angebliche Verwandtschaft aus "Aliscans" an, noch habe ich solche gefunden. Wohl aber bestätigt eine Untersuchung der "Aliscans"-Varianten, dass m nach 2 Vorlagen gearbeitet hat. Erstens steht sie M sehr nahe, wie der flüchtigste Blick in den Variantenapparat zeigt, z. B.:

959-73, 978-80, 1371, 1718, 2906<sup>a</sup>, 3082, 4286, 4892, 5073, 5219, 5710, 5742, 5841, 53, L. 121b v. 167 ff. (Aus dem letzten Teile des Epos können keine Beispiele mehr gebracht werden, da m die Laissen 166-189 fortgelassen hat, Maber schon mit Laisse 180ª schliesst.)

Zweitens lag dem m-Redaktor die erweiterte Fassung mit den Rainouart-Kämpfen vor. Da seine Vorlage auch die Schmiedeszene (in der "Aliscans"-Ausgabe S. 198) und die Klosterepisode (S. 212 ff.) besass, vermute ich sie nahe bei eCa. Die Hs. e schliesst sich in diesem Teile grade an AbBT eng an (cf. S. 422), es müßten also die beiden Episoden schon oberhalb AbBT (vielleicht von dem Verfasser der Rainouart-Kämpfe!) eingeschoben sein; AbBT hätte sie dann wieder ausgelassen und ebenso hätten der CdL-Redaktor die Klosterepisode, der a- und der dL-Redaktor die Schmiedeszene fortgelassen.

Für die vorgeschlagene Einreihung von m sprechen auch die vv. 2231 (cf. S. 426) und 4628; der dL-Schreiber (4628 f. in L) benutzte hier die M verwandte Handschrift.

Dafür spricht ferner das Verhalten von m in den eingeschobenen Rainouart-Kämpfen (L. 122-165), wo mCde häufig sekundär sind gegenüber bBT, z. B. L. 147-148. Ob m oberhalb oder unterhalb C zu stellen ist, vermag ich nicht sicher zu entscheiden, da eine scharf hervortretende Gruppierung bBTm - Cde, resp. bBTCmde im Variantenapparat sich nicht findet, woran die Unvollständigkeit der m-Angaben Schuld ist. Rasch spricht sich für das letztere aus (S. XXXIV), doch kann ich das Auslassen von Laissen, auf das er sich dabei stützt, nicht als beweisend anerkennen. Mir scheinen vielmehr Stellen wie v. 6062, 6073 die entgegengesetzte Annahme nahe zu legen. Dann wären die Laissen 134a und 160b ("134b und 160<sup>a</sup> ist ein Druckfehler) vom *mCde*-Redaktor eingeschoben gleichwie 128<sup>a</sup>, 146<sup>a</sup>, 147<sup>a</sup>, 149<sup>a</sup>, 156<sup>a</sup>, 157<sup>a</sup>, 159<sup>a</sup>, 160<sup>a</sup>, und von C wieder fortgelassen gleichwie 138, 145, 162. Die Laissen 150-153 hätte m einerseits, de andrerseits unabhängig von einander ausgemerzt, gerade wie das bei m und d mit 154—156 der Fall ist.

Zum Schlusse seien noch mehrere Stellen angeführt, die in allen erhaltenen Hss. unecht sein müssen:

286 (cf. Wienbeck S. XVII).

1413 (cf. S. 398), oder Arofle Nbf. von Aerofle?

2231. Der Stammbaum schließt Originalität von mC aus. Wahrscheinlich lautete der Vers im Original: Et Viriën dont... Ein Kopist las aus der Abkürzung: cinq und ergänzte des Metrums wegen: des autres. mC verbesserte zu Viviën mort. Die prägnante Ausdrucksweise, den gefallenen Vivien durch bloßes Et mit den gefangenen Helden zu verbinden, ist durch die Lebhaftigkeit der Schilderung hervorgerufen. Auch die Worte Viviën mort schweben in der Luft.

2707-35. "Beinahe alle Hss. legen diese Worte Hermengarden in den Mund und lassen die greise Mutter Wilhelm's dieselbe stolze und martialische Rede halten wie die junge kampflustige Gyburg", so sagt Rolin in einer Anmerkung zu dieser Stelle. Dass die Originalität derselben sehr zweiselhast ist, darin möchte ich ihm zustimmen. Jedoch zu C hier seine Zuflucht zu nehmen, halte ich nicht für richtig. In v. 2729 liest auch C wie alle andern Hss.: Aimeri l' ot, nicht aber: Ermengars l' ot, wie Rolin eigenmächtig in den Text setzt. Außerdem ist C eine Handschrift, die keine Sonderstellung einnimmt, die also allein gegenüber allen andern Hss. niemals eine originale Lesart besitzen kann; es ist vielmehr eine Handschrift, deren Bearbeiter "den ihm vorliegenden Text sehr eingreifend umgestaltet hat in der bewußten Absicht, eine neue verbesserte Fassung zu liefern", wie Hartnacke mit Recht betont (S. XXVIII). Ich möchte vielmehr folgende Erklärung vorschlagen: Die vv. 2729-35 wie sie in MmLd heißen, folgten im Original bereits dem v. 2716, mit dem die Ermengard's schloss. Mit v. 2717, dessen Anfang wahrscheinlich etwas anders lautete als im jetzigen Texte, begann Aimeri's Ansprache. Den Schreiber, der mit seiner Geschmacklosigkeit sicherlich etwas Vortreffliches zu leisten glaubte, veranlassten zu der Umstellung vielleicht Guibourcs kriegerische Worte (L. 55), die jedoch in ihrem Munde keineswegs befremdend wirken. Die Verwirrung, die er dadurch am Schlusse der L. 69 anrichtete, suchten a, AbBT und C, jeder auf andere Weise, zu beseitigen. In v. 2725 scheinen AbBTa (in a verlangt das Metrum eine Rückveränderung von armee zu armez) noch einen Rest des originalen Textes erhalten zu haben.

4361 und 63. Guessard et de Montaiglon halten v. 4361 nicht für echt, wie er uns überliefert ist. Rolin setzt den nur in C folgenden Vers ein, der jedoch grade so eine Neuerung von C

ist wie der nach 2710 eingeschobene. Vielleicht hatte hier der Kopist des Originals einen Vers ausgelassen oder sich in 4361 verschrieben. Vielleicht aber ist v. 4361 doch echt. Die Sitte des tastoner wird auch sonst in der altfranz. Literatur häufig erwähnt, wie mir Herr Prof. Suchier freundlichst mitteilte; cf. darüber Romania IV, 394-5; Girart de Roussillon, trad. par P. Meyer, Paris 1884 S. 132 Anm.; Ad. Tobler: "Mitteilungen aus altfranz. Hss." Leipzig 1870 S. 268; Le Roman de Thèbes, publ. par Léop. Constans, Paris 1800 Bd. II S. 143.

5079° (cf. S. 424).

5477. MbBTd schreiben: asentant, das Rasch in alentant verbessert; es handelt sich vielleicht um einen Schreibfehler des Kopisten des Originals. Die andern Hss. haben in verschiedener Weise geändert. Vielleicht aber ist, wie Herr Prof. Suchier vorschlägt, asentir hier als in der Bedeutung von toucher gebraucht aufzufassen.

Man muss also den Schluss ziehen, dass die Handschrift, von der die Verzweigung der uns erhaltenen Hss. ausgeht, nicht das Original selbst war, sondern bereits eine Abschrift; wievielten Grades,

ist wohl nicht mehr festzustellen.

Meine Untersuchungen haben mich also schließlich zu folgendem Stammbaum geführt (von e abgesehen, weil die Darstellung ihres häufigen Wechselns eine klare Übersicht erschweren würde. AbBT betrachte ich geradezu als eine einzige Handschrift, ebenso LV):



# Kurzer Rückblick.

Auf den ersten Blick heben sich im vorliegenden Stammbaum 2 Hauptzweige ab: der mit der kurzen, ursprünglichen Fassung, der zu M führt, - und der mit der jüngeren, erweiterten Fassung, der zu AbBT und a führt. Zwischen diesen beiden "festen Polen" bewegen sich die andern Gruppen herüber und hinüber. Abgesehen von e sehen wir 3 Bearbeiter nach beiden Redaktionen arbeiten:

m, C, dL. Diese Annahme macht zunächst, flüchtig betrachtet, den Eindruck des Unnatürlichen. Und doch ist sie die notwendige Folgerung aus den mannigfachen Übereinstimmungen von Gruppen und Handschriften: m bringt die jüngere Fassung und hängt doch auch wieder mit M eng zusammen; C hat ebenfalls den erweiterten Text, ihre nahe Verwandtschaft mit dL und mit a weist ihr den Platz zwischen diesen beiden Verwandten an, und doch zeigt sie sich andrerseits oft auf der Gegenseite von AbBTa und läst eine, wenn auch nicht auffallende, so doch genügend deutliche Hinneigung grade zu M horvortreten; diejenige Handschrift, in der erwiesenermaßen d und L sich vereinigen, hat von keiner der beiden Fassungen etwas entbehren wollen und hat deshalb zusammengeschrieben, was ihr von beiden geboten wurde, und erst d und L haben wieder, unabhängig von einander, eine Auswahl getroffen, und zwar eine verschiedene; e schließlich hat nochmals, diesmal also allein, beide Redaktionen miteinander zu verschmelzen gesucht, ist dabei aber so ungeschickt zu Werke gegangen, daß ihre Zusammenschweißung, die sie ängstlich zu verbergen bemüht ist, sich auf den ersten Blick verrät.

Und ist es wirklich so unwahrscheinlich, dass die Umarbeitungen, deren das "Aliscans"-Epos so häufig unterzogen wurde, zum Teil an der Hand zweier verschiedener Fassungen vorgenommen wurden? Im 13. Jahrhundert, aus dem sie vorwiegend stammen, war "Aliscans" eins der beliebtesten Epen in Frankreich. Offenbar waren beide Versionen allgemein bekannt und verbreitet. Vielleicht wußte man auch allgemein, dass die kürzere die ältere ist. Was war da natürlicher, als dass man bei Umarbeitungen, wenn es irgend möglich war, beide Fassungen zu Rate zog, die längere, weil man alles benutzen wollte, die kürzere, weil man sie als die ältere, vom Dichter stammende, kannte?

# Bruchstücke aus "Aliscans"-Handschriften.

## Handschrift P.

Zu meinem größten Bedauern war mir die in Cheltenham in Privatbesitz befindliche Handschrift (P), die sicher von großer Bedeutung ist und manchen noch dunklen Punkt aufklären könnte, ebensowenig zugänglich wie den bisherigen Herausgebern des Textes. Zwei kleine Stellen daraus haben Guessard et de Montaiglon in ihrer Ausgabe (Préface S. XCIV—VI) abgedruckt. Es sind:

vv. 2772—2800 und vv. 4579 h—hh,

Varianten von 2772-2800:

2774 = AbT (auch M = AbT).

2775 f.

2778 Clere poison a especes colee

```
2779 f.

2780 = C, nur am Schluss: coverclee.

2781 Delés l. f., pres de ta ch.

2782 Tant ies r. que tote ies esch.

2783 = AbT (auch CLm = AbT)

2784—5 f.

2786 = MmL.

2787 ou VIII.

2789 estes bien saulee (= 88).

2794 que on vienge l' amblee (cf. C!).

2798 f.
```

Soweit sich aus diesen Versen etwas ersehen läßt, scheint P nahe bei C zu stehen. Zum zweiten Stück hat Hartnacke die Varianten angegeben. Aus diesen glaubt er eine nahe Verwandtschaft mit m (cf. S. XXIX) herauslesen zu dürfen. Doch können diese Verse noch weniger entscheidend sein als die ersteren, da sie in den Hss. MLaC zum größten Teil fehlen.

Von 2 "Aliscans"-Handschriften sind uns nur Bruchstücke überliefert:

# Die Cambridger Fragmente.

Braunholtz führt die 69 erhaltenen Verse in Ztschr. f. Rom. Phil. Bd. XXII S. 90 und 250 im Wortlaut an und macht einige Mitteilungen über die Pergamentblätter, deren Schrift er als dem 13. Jahrhundert angehörig bezeichnet. Die Verse entsprechen in "Aliscans":

```
59—67 und zweien der von d eingeschobenen Verse (59—61 nicht ganz leserlich)
85—93 (85 u. 86 " " " )
305—52 c.
```

Wienbeck stellt sie mit Recht nahe an d (S. VI). Die Gruppe dh (h = Cambridger Handschrift) hebt sich deutlich hervor: in den 2 nach 67 eingesch. vv., 91, 339  $^{\rm b}$ , in dem danach von hdL (in L nach 339  $^{\rm a}$ ) eingesch. vv., 345, 348 (hdL), 352 (f. in hd, nicht in AbBT), 352  $^{\rm b}$  (f. in hd).

# N. a. fr. 934.

Ein in der Bibl. Nat. Paris unter der Signatur N. a. fr. 934 befindliches Bruchstück einer "Aliscans"-Handschrift ist im "Bulletin de la Société des anciens textes" 1896 S. 63ff. von P. Meyer zum Teil veröffentlicht worden. Die 3 "Aliscans"-Herausgeber haben es noch nicht benutzt. Den von P. Meyer wiedergegebenen Versen des Fragmentes, das ich g nenne, entsprechen in "Aliscans" folgende Verse: 468—486, 640<sup>h</sup>—44, 3813—42, 3882—83, 4124—32 (32 unleserlich), 6668—77<sup>2</sup>, 6775—805, 6907—19.

Wie die vv. 6668— $77^a$  und 6775—805 zeigen, hatte g die erweiterte Fassung, und zwar sich eng an adC anschließend. Mit welcher dieser 3 Hss. gehört g nun zusammen? Nach den vv. 6672— $77^a$  (g=d) scheint es d zu sein, und das glaubt auch P. Meyer. Doch fehlt diese Stelle in C (außer a, m nicht festzustellen), sodaß sie nicht entscheidend sein kann. Die vv. 471 (g: Pinel de Montanie),  $471^a$  (g: Et Cloadas et Turbant d'Asconie), 6801 (Reimwort in g: equipez, wie in L u. in v.  $6801^a$  von d) zeigen, daß g der Redaktion dL nahe steht; doch scheint ihre Vorlage nicht die aus beiden "Aliscans"-Versionen zusammengearbeitete dL-Redaktion selbst gewesen zu sein, sondern eine Handschrift oberhalb dieser, nahe bei C, wie man aus folgenden vv. sieht:

3829 Cg: Que si (g: il) les v. a. M. torner (g: tuer).

3835 (amC f.) g: du vaslet (= MbB Te).

6802 nur in aCg.

6910<sup>a-d</sup> f. in bBTaCg.

6918 (bBTCL f.) Med gegen ag.

(Zu Beginn der Laisse 166 schließt sich g enger an C als an d an, doch kann man daraus nichts folgern, da ja hier nur 3 Hss. in Frage kommen.)

Die Handschrift möchte ich also an folgender Stelle des Stammbaumes einreihen:



An zwei Stellen sind uns Zitate aus "Aliscans" erhalten:

## Das Zitat im Veilchenroman.

vv. 3036-59. Schon Hartnacke hat diese Verse in seinen Variantenapparat mit aufgenommen und ihnen den richtigen Platz angewiesen (S. XXIX), und zwar bei AbBT, wie besonders die vv. 3054 u. 57 zeigen.

## Das Zitat im Prosaroman.

Weiske sagt in seiner Dissertation: "Die Quellen des Prosaromans von Guillaume d'Orange", Halle 1898, S. 70: "Hier am Ende der Schlacht von Aliscans befindet sich auch die einzige Stelle im Roman, wo P (d. h. der Prosaroman) Verse seiner Vorlage eingeführt hat; es sind 17 Verse aus dem Ende des Epos, in denen Guibourc den klagenden Wilhelm tröstet". Diese Verse sind bisher nirgends abgedruckt. Herr Oberlehrer Dr. Weiske, der

sie nach Ms. fr. 796 fol. 288a kopiert hat, stellte sie mir in liebenswürdiger Weise zur Verfügung, wofür ihm mein verbindlicher Dank gesagt sei. Das Zitat wird eingeleitet mit den Worten "par rime les motz du romant ancien lesqueulx dient ainsi":

> Guillaume pleure guibour le conforta En disant sire ne vos esmaiez ja Car tel est poure qu encor enrichera Tel a perdu qu encor gaignera Mort est adam q dieux premier crea Et ses enffans quanquil engendra Dieux par noel le monde estora Qui ores dure et encor durera Maintz en sont mors et encor en mourra Voire trestous nul nen eschappera Portant est il qui tant come on viura On se maintiengue au plus bel qu on saura Descouir dieux bon guerdon aura Cil est eureux qui preude femme a Et sil est saiges de bon cueur l'aymera Se bon conseil lui donne il la croira A ces paroles Guillaume la baisa.

Die Laisse 108, der diese Verse entnommen sind, findet sich nur in den Hss. adeL (M schliesst mit Laisse 1892, m bricht mit L. 192 ab, in C fehlen L. 197 u. 198, in bBT vv. 8322-8473). Das Zitat entspricht den vv. 8302-8411; sein Schlussvers ist eigenes Produkt des Kompilators. Es findet sich keine einzige charakteristische Stelle, die uns eine Handhabe bieten könnte für eine Feststellung engerer Beziehungen von p (= Zitat im Prosaroman) zu irgend einer der 4 Hss. Dass vv. 84012 und 84042 von Lde und p, aber nicht von a gebracht werden, sagt gar nichts, da sie ja a gekannt und fortgelassen haben kann. In v. 8300 schreibt p wie Le: premier für primes von ad; in v. 8407 stimmt p mit dL überein (au plus bel), in v. 8409 mit d (preude femme). Interessant ist die Tatsache, dass der Redaktor des Prosaromans die kurze, nicht die erweiterte Fassung des Epos verarbeitet hat (cf. Weiske's Diss. S. 69), z. B. schildert er den Kampf zwischen Rainouart und seinem Vater Desramé wie L. 121°, nicht wie L. 1562-1592. Ich schliesse daraus, dass er sich der deL-Redaktion (cf. S. 420 f.) als Vorlage bediente, und sehe außerdem darin eine Bestätigung meiner diesbezüglichen Hypothesen.

PAUL LORENZ.

# Jumpare.

Ausgangspunkt dieser Untersuchung war das sardische iumpare springen, iumpatoriu Furt, Bachübergang, bei dem man doch sofort an engl. to jump erinnert wird und das Meyer-Lübke (Zur Kenntnis des Altlogudoresischen S. 56) nebst seiner Variante giampare zu mhd. gumpen engl. to jump stellt mit dem Zusatze: "So lange das Wort so vereinzelt steht, ist die Zusammenstellung sehr unsicher". Will man sich also mit der Sache befassen, so muß man sich folgende Fragen stellen: Woher kommt iumpare und was für romanische Vertreter gibt es außerdem? Ist die Angliederung des Englischen möglich? Wie erklären sich die Varianten mit a-Stamm und wie verhalten sich die deutschen Wörter zu den romanischen?

# Ī.

Zuerst beschäftigt uns natürlich die Frage: woher kommt iumpare? Das klassisch-lateinische und das spätlateinische Lexikon sowie die Glossen versagen jede Auskunft; aber wenn wir einen Sprung ins Altitalische machen, kommen wir auf eine Spur. Iumpare ist, so scheint es, zu osk. Diumpais = lat. Lumpis = Nymphis zu stellen.

Die Inschrift von Agnone 250 v. C., (Buck-Prokosch, Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte S. 148 ff., Planta, Gram. d. osk.-umbr. Sprache II N. 200) zählt auf, welchen ländlichen Gottheiten Statuen und Altäre geweiht sind, die sich in einem Haine befinden, darunter Kerri (Cereri), Futrei Kerriiai (Genetrici Cereali) ... Ammai Kerriiai (Ammae Cereali), Diumpais Kerriiais (Lumpis Cerealibus), Anafriss Kerriiúis (Imbribus Cerealibus), Fluusai Kerriiai Florae Cereali); ferner noch Jovi, Herculi Cer., Divae Genitae u. a. Dieses Kerriu = Cerealis als Beiname der Göttin gehört, wie Ceres, Cerrus zum Stamme cer (creare) vgl. Planta I, 486 und bedeutet "zu den Mächten der Zeugung gehörend". Wir haben es mit Gottheiten zu tun, die die Fruchtbarkeit des Bodens repräsentieren resp. verleihen und da zur Fruchtbarkeit genügende Anfeuchtung nötig ist, begegnen wir auch zwei Wasserspendern: Imbribus und Lumpis. Unter den Lumpis Cerealibus = Diumpais Kerriiais werden wir uns die befruchtende Ouelle zu denken haben. Denn lumpa, graecisiert lympha, ist Quelle; Lumpam ac Bonum Eventum ruft (wie Birt in seiner schönen Studie über das Arvallied ALL

JUMPARE. 433

XI, 149 ff. zusammenstellt) nach Varro (I, 1.4) der Landmann an und Augustinus zitiert nach Varro Lymphae, die man um Wasser bittet. Im Gebet um Gelingen der Saat spielt natürlich die Bitte um genügendes Wasser eine große Rolle; die lympha Varro's entspricht dem limen¹ des Arvalliedes. Dass die Quellen hervorspringen, bezeichnet Birt als einen der wichtigsten Punkte des Flursegens und er betont, dass salire das technische Wort für "Fließen" des Wassers ist. Diese Aufstellungen erhalten durch die Diumpa Kerriu der oskischen Inschrift eine weitere Stütze.

Die Geschichte von Diumpa beweist, dass nicht das "Flüssige", sondern das "Springende" der Quelle bei diesem Worte die maßgebende Vorstellung gewesen ist; das lernen wir aus der spezifischen Bedeutung lumpaticus = lymphaticus = furiali motu exagitatus (Isid.); limphari est bachiari et furia quadam aut demonibus impetu rotari huc atque illuc et discurrere sicut lympha id est aqua etc. (Placidus bei Goetz CGEV, 30. 26), lymfator furiosus (Gl. Abavus, ebd. IV, 362. 38). Überall finden wir, dass limphari die Bedeutung "sich toll geberden", "wild bewegen" etc. hat und um die Bedeutungen "Wasser" und "toll" zu vereinbaren, wird nun auch erklärt: limphaticus quod aquam timeat (!) quem Greci ύδρόφοβον dicunt (ebd. V, 603. 8); limfaticus quasi faticus qui ex aqua quasi divinat (V, 113.12) wo Goetz fanaticus emendiert. Es ist fraglich, ob diese Emendation nötig ist: faticus zu fari wäre eines Grammatikers nicht unwürdig, besonders da emfaticus daneben steht! Limphor θειάζω (II, 327. 2) ἐνθουσιῶ (II, 299. 20) sind weitere Entwicklungen aus dem "in Krämpfen", "in Convulsionen liegen", "Besessensein", nach der Vorstellung, dass die Besessenheit etwas Göttliches sei. Endlich noch limfato vario diverso (V, 113. 11): nämlich vom natürlichen Benehmen und Verstand.

Formal stellt *lymphor*, *lymphari* das Medium zu einem aus diesem Stamme nicht belegten Activum vor und hat die dem Medium entsprechende Bedeutung. Zu dem Activ "springen" kann doch das Medium nur ausdrücken: "ich bewege mich heftig",

"werde zum Springen getrieben", daher "ich rase".

Die lautliche Verwandtschaft von osk. Diumpa und lat. Lumpa ist im urital. \*dumpa ausgedrückt; lateinisch wird, wie auch sonst häufig d > l (vgl. Lindsay, Planta etc.), oskisch wird  $\vec{u}$  nach Dental zu ju (vgl. Planta I, 124). Weiter aber wird anlautendes dj > i (vgl. ebd. 410 ff.), z. B. Diuvei Jovei u. a. \*Jumpare stellt daher eine lautregelrechte Entsprechung zu Diumpa dar, das wir am besten mit "Springquell" übersetzen können.

Es scheint mir nun, dass noch weitere Spuren unseres Wortes im Altlateinischen vorhanden sind und zwar in dem vielumstrittenen triumpe des Arvalliedes, das wir vielleicht mit seiner Hilfe erklären

können.

Dass :riumpe mit dem Triumph des Feldherrn nichts zu tun hat, ist längst erkannt.1 Die Meinungen schwanken, ob man darin eine Aufforderung zum rituellen Tanzen oder Springen zu sehen habe oder nicht. Während z. B. Mommsen es mit "Springe!"

1. Enós, Lasés, iuváte!

4. Sémunis altérnei ádvocá, Pit, cunctos!

5. Enós, Marmor, iuváto!

Triumpe triumpe triumpe triumpe triumpe.

I. Uns, Laren, helit!

 2. Wolle nicht, später Mars, daß der Lenz zu den Toten gehe.
 Nevel = noli (v. Grienberger), Sers = serus als später (v. Gr.). Im Juni -- das Fest wurde in der zweiten Hälfte Mai gefeiert -- ist Regen und Unwetter verderblich. Also: "Wenn Du, Mars, als Später kommst, geht das Erträgnis der Saat verloren". Verve Lenz, d.i. das Erträgnis des Jahres an Mensch, Vieh und Saat (Birt). Gegen Gr.'s Auflösung luerte (Verderbenbringender) Mars sers spricht, dass in der folgenden Zeile fere Mars steht, derselbe Gedanke also zweimal ausgedrückt wäre, wie denn überhaupt seine Ubersetzung: "woile nicht . . . des längeren einherstürmen" nicht für alle Jahre palst, sondern nur wenn ein nasses Frühjahr war, während B.'s Bitte um Bestehen des "Lenzes" in ihrer Allgemeinheit immer ein geeignetes Gebet ist. Incurrere in pleares = abire ad plures = sterben (B). Gegen Birt's Lesung sins statt sers und gegen seine Erklärung des sins = sinss sprechen nicht nur die von Gr. vorgebrachten Bedenken, sondern auch noch der Umstand, dass dann ein Hauptton, unmittelbar vor der Cäsur, auf das Holfsverb fiele; hingegen nach der Anrede, Marmar sers, ist die Pause organisch. Man wende nicht ein, dass diese Betrachtungsweise zu "modern" ist, sondern werse einen Blick auf die einsach kräftige, klare, asyndeusche Konstruktion. die so ganz volkstümlich-romanisch anmutet, die kein Enjambement ausweist und keinen Nebensatz, und die jeden Halbvers scharf und gesondert hervortreten lässt.

3. Sei gesättigt, wilder Mars! (B.) Quelle, spring! (B.) Stehe, Reis!

(B. u. Gr.).

Der schöne Gegensatz in den beiden Zeilen ist weder von Birt noch von Grienberger klargelegt: Das Unwetter, das Wasser von oben soll aufhören; die Quelle, das Wasser von unten, soll fließen . . . Regnet und stürmt es zu viel, wenn die Saat schon hoch steht, so verlault sie: versiegt die Quelle, so verdorrt das Gras und das Vieh nimmt Schaden. Derselbe Gedanke liegt der Aufstellung der Altäre zugrunde, die aus der Inschrift von Agnone oben genannt wurden: Imbribus und Lumpis, d. h. Wasser von oben und Wasser

4. Die Saatgeister alle rufe herbei, Mars, an jeglichem Tage! [Trennung der Wörter und Übersetzung nach Gr.)

Pit' gekürzte Anrede des [Mars] piter wie Pol zu Pollux (Gr.)

5. Uns, Mars, bilf!

Jeder Stichos wird dreimal wiederholt: den ersten sprechen und tanzen (nach Birt) der 1. 2. 3. Bruder, den zweiten der 4. 5. 6. u. s. f., so daß schließlich wieder der 1. 2. 3. an die Schlußverse kommen und jedem ein ganzer Saturnier zufällt. Die Verse sind hervorragend rhythmisch und man fühlt das Dreischrittempo kräftig durch.

<sup>1</sup> Zu größerer Bequemlichkeit setze ich den Text des Arvalliedes her, wie er sich mir aus den Bemühungen Birt's und v. Grienberger's Indogerm. Forschungen 19 S. 140 ff.\ ergibt und versehe ihn mit einer eklektischen Übersetzung.

<sup>2.</sup> Nevel vérve, Mármar sérs, incurrere in pléorès! (GI, = plæres).

<sup>3.</sup> Satúr fu, fére Márs! limén sall! Sta vérber! (Birt: verver).

JUMPARE. 435

übersetzt (Röm. Geschichte I, 222-23) erklärt es v. Grienberger, der letzte, der über das Arvallied das Wort ergriffen, (Idg. F. 19. 140 ff.) als die lateinische Form von θρίαμβοσ = Hochmächtiger, einen Vocativ, der, im verlangsamten Tempo gesprochen, dass Lied feierlich abschließt. Das verlangsamte Tempo ergibt sich für v. Grienberger daraus, dass doch triumpe nur 5 mal steht, so dass der zweite Halbvers des Saturniers, den es bildet, nicht vollständig ist. v. Grienberger lehnt die Vorstellung ab, dass die Arvalbrüder getanzt hätten: das Fest sei ursprünglich ein feierlicher Flurumgang gewesen, tripodare bedeute nicht springen oder tanzen, sondern rhythmisch schreiten, vgl. tripodum, der Trabgang des Pferdes. In triumpe könne ausschließlich eine Schlußanrufung der Gottheit liegen, an die das ganze Gebet gerichtet ist, des Mars. Trotzalledem scheint es mir, dass man an der althergebrachten Anschauung festhalten und in triumpe eine Aufforderung zum gottesdienstlichen Tanz (resp. Sprung) sehen soll. Wir haben genug Belege, in denen vom tripodare die Rede ist (z. B. Livius I, 20.4: cum tripudiis solemnique saltatu; über den Tanz als sakralen Akt vgl. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 1902, S. 360, 382 u. a. a. O.) und wissen daher, dass es nicht nur ein rhythmisches Gehen war. Für das Rituale des Arvalfestes ist aber die Entscheidung durch eine Bemerkung gegeben, die sich in den Acta Fratr. Arv. (CIL 2104 a 31) befindet und die auch Birt nicht genügend hervorgehoben hat, obzwar er selbst für die Deutung des triumpe als "springe" eintritt: am dritten Tage des Festes werden die Tore des Heiligtumes geschlossen und sogar die Diener der Arvalbrüder, die Publici, entfernen sich; ibi sacerdotes clusi succincti libellis acceptis carmen descindentes tripodaverunt. Birt meint, die aristokratischen Arvalbrüder dieser späten Zeit hätten gefürchtet, sich bei ihrem Stampfliede lächerlich auszunehmen und daher die Tore geschlossen. Das Hauptbeweisstück liegt meines Erachtens darin, dass die Priester succinti waren, wenn sie sich zum tripodare anschickten; wozu hätten sie wohl ihre Gewänder geschürzt, wenn sie nicht freiere Beweglichkeit der Glieder gebraucht hätten, wenn das tripodare ein feierliches Wallen, nicht ein (mehr oder weniger groteskes) Springen gewesen wäre? Das Arvalrituale gebietet noch einen eigentümlichen Akt: das Beten über den Töpfen, die dann zerbrochen werden. Bei der absichtlichen Neubelebung des fast vergessenen Gottesdienstes zu Augustus Zeiten mag die Römer der Kaiserzeit manches sonderbar angemutet haben, was eben nicht eigentlich religiös erbaulich, sondern archaistisch reizvoll war; es ist wohl dem Rituale selbst so ergangen wie dem Text des Liedes, das uns in der Einmeisslung von 218 n. C. vorliegt: es wurde gewiss so altertümelnd als möglich aufgeschrieben und wir haben daher weder eine uralte Überlieferung noch eine moderne Fassung vor uns. v. Grienberger's Ansicht (S. 171) dass uns der Text des Carmen Arvale das gesprochene Latein des 3. Jahrhunderts übermittle, halte ich für anfechtbar. Woher kämen dann die großen, fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die er uns bereitet? Kennen wir doch aus dem dritten Jahrhundert Schriften aller Art, in gelehrter, geschraubter, zierlicher, einfacher und Fachsprache und dennoch weicht dieser Text von Allem was wir kennen, in dem Grade ab, daß den größten Gelehrten eine sichere Deutung noch nicht gelungen ist! Hätten wir in den vom geläufigen Latein abweichenden Stellen Wörter der Alltagssprache, so müßten doch für eines oder das andere die romanischen Sprachen zum Verständnis helfen. Davon ist aber gar keine Rede. Es ist daher viel wahrscheinlicher, deß wir es mit alten Wörtern zu tun haben, und zwar mit dialektisch gefärbten.

An sich ist die Segnung der Flur ein uralter und kein städtischer Brauch. Der Tempel der Dea Dia, wo die Arvalbrüder ihren Sitz haben, liegt am rechten Tiberufer, an der etruskischen Grenze und dort findet, uralter Tradition folgend, das Fest der Ambarvalien statt. Mommsen schildert die Verteilung der italischen Völkerschaften in der Weise, dass die Umbrer, die vor der etruskischen Bevölkerung im italischen Mittellande ansässig waren, von dieser nach Süden gedrängt, im südlichsten Etrurien stehen geblieben wären; also auch räumlich ist die Annahme möglich, dass die Ambarvalien von den stammverwandten Anwohnern gemeinsam begangen wurden. Nach Umbrien weist uns ja noch ein anderer bedeutsamer Umstand: die Bezeichnung Fratres für ein Priesterkollegium, im römischen Sprachgebrauch ganz vereinzelt und schon Varro unverständlich, hat auf italischem Boden ihresgleichen nur in den umbrischen fratres Atiedium.1 Mit Hilfe des Umbrischen erklärt sich im Carmen Arvale der Imperativ fu Z. 3 (so v. Grienberger, Bergk folgend, S. 159), auf osk,-umbrische Parallelen stützt v. Grienberger die Lesung sers = serus Z. 2; Semunis hat seine Parallele in der paelignischen sacaraciria Semuna (Planta II N. 254. 4), worauf Birt hinwies (S. 186). Auch Lases für Lares scheint mir erklärlicher als dialektisch lebende Form wie als Rest aus der prähistorischen Zeit.

Nun ist aber noch die Streitfrage zu entscheiden, ob innerhalb des Liedes eine Aufforderung zum Sprunge Platz findet, was nach v. Grienbergers in sich geschlossenem Kommentare unmöglich scheint. v. Grienberger hält daran fest, daß das Lied in jeder Zeile eine Anrede an die Gottheit mit Vokativ und Imperativ enthält und dies gibt seiner Deutung der 4. Zeile gegen Birt den Sieg. Bezieht man nun triumpe unmittelbar in das Lied ein, so scheint es wirklich, daß es nur eine Anrufung der Gottheit enthalten kann. Birt bestreitet nun aber diesen letzten Punkt; fünf Stichen hat das Lied und fünfmal steht triumpe. Drei Halbverse eröffnen es, drei schließen es; es ist nicht anders möglich, als daß das Lied mit dem enos Marmar iuvato zu Ende ist. Die fünf

 $<sup>^1</sup>$  Bréal, Les tables Eugubines 218, vgl. auch Wissowa's Artikel in der Realenziklopädie.

JUMPARE. 437

triumpe entsprechen den fünf Stichen und waren offenbar nicht zum eigentlichen Text gehörig. Birt's Darlegung, wie der Text (in der oben angedeuteten Weise) auf die zwölf Brüder verteilt war, ist sehr ansprechend und es läßst sich denken, daß

nach jedem Stichos ein triumpe kam.

Ist nun aber 1. die Möglichkeit dialektischen Einflusses überhaupt zugestanden, und ist 2. zugegeben, dass das tripodare kein Schreiten sondern ein Springen ist, und 3. dass triumpe im Carmen Arvale keine Anrufung der Gottheit bedeutet, so ist für die Erklärung von triumpe ein neuer Weg gebahnt. Birt vermutete darin ein Wort für Dreischritt, das aber doch lautlich mit tripudium, tripodare unvereinbar ist, und da auch eine Bildung mit Genetiv trium morphologisch unmöglich ist, versuchte er, triumpe auf tri un(um)pe(s) zurückzusühren. Die lautlichen und morphologischen Schwierigkeiten, die dieser Annahme im Wege stehen, entgingen ihm nicht. Am schwersten wiegen wohl die syntaktischen Bedenken: man kann an dieser Stelle kein Substantiv rechtfertigen, dass dann als Vokativ gedeutet worden sein soll.1 Wie völlig hätte der Sinn schon verdeckt sein müssen, um eine Anrufung des Dreischrittes möglich zu machen. Und doch hat, wie unten gezeigt werden soll, triumpus ganz klare Beziehungen zu triumpe.

Die Aufforderung zum Sprunge erwartet man im Imperativ. Begrifflich wie formal genügt daher triumpe, wenn es ein ter iumpe

darstellt.

Die Entwicklung tri-iumpare > triumpare ist ganz reglmäßig, da das intervokalische i immer schwindet, vgl. suio > suo, aureios, > aureus, trium > trium etc. Der Imperativ -e gegenüber dem -a-Verb macht ebensowenig Schwierigkeiten. Gibt es doch eine ganze Reihe von Verbenpaaren, bei denen Konjugationswechsel zu konstatieren ist: lat. sonere — sonare, lavere (lautus) — lavare, parere — parare etc., osk. prúfžiú = probatus, umbr. mugatu = mugitus (vgl. Planta II, S. 243). Da im allgemeinen die Verben auf e-re subjektiv, die auf -are objektiv sind, würde \*iumpere wie sedere, latere, fugere u. a. das absolute Verb bedeuten = springen, \*iumpare hingegen das "Springen über etwas", mit innerem Objekt (\*iumpam). \*Iumpa < \*diumpa < \*dumpa die Quelle, das fließende, hervorspringende Wasser ist nun auch das, worüber man springt, die Furt.

Aus der Bedeutung triumpare > saltare konnte sich dann weiter die von exsultare entwickeln; vom springen, hüpfen, zu froh sein, sich freuen ist der Übergang nicht weit hergeholt; vgl. Terenz Heautontim. IV, 2, 5 triump(h)o si licet me latere tecto abscedere wenn ich mit heiler Haut davon komme, mache ich einen Freudensprung (= bin ich froh). Bei Cicero ist exsultare und triumphare nicht selten synonym, vgl. Cat. 2, 2. In quo exsultat et triumphat oratio mea,

<sup>1</sup> triumpes zu triumpe; zu diesem scheinbaren Vokativ wurde der Nominativ triumpus = Dreischritt gebildet (a. a. O. S. 194-95).

Cluent. 5. exsultare laetitia ac triumphare gaudio u. a. Das io triumpe! ist ein ganz regelmäßiger Imperativ, gleich: heil! freue dich! und aus der allgemeinen Bedeutung des Frohseins entwickelt sich die spezielle Bezeichnung für den Moment, der gerade dem Römer das Hochgefühl  $\varkappa \alpha \tau \, \epsilon \xi o \chi \acute{\eta} \nu$  bieten mußte: die stolze Heimkehr nach dem Siege.

Auch das verdient hervorgehoben zu werden, das tripodium und tripodare, die sakralen Worte für Dreischritt, Dreischrittanzen, den im Osk.-Umbrischen bestehenden Ablaut pod- zu lat. ped enthalten (z. B. umbr. du-pursus (bipedibus), das Laut für Laut podibus darstellt, vgl. Buck § 73), sich also aus den Stadtlateinischen nicht erklären lassen. Entlehnung aus dem Griechischen lennte als Letzter Walde ab.

Nun wäre man versucht, noch weiter zu gehen und eine Verwandtschaft zwischen triumpe und umbrisch triiuper aufzudecken. Birt betont die Zugehörigkeit beider Wörter und möchte, wenn es formell anginge, in triumpe selbst "dreimal" sehen. Die Annahme eines Zahladverbs von der Bildung tribus saltibus scheint verlockend genug, jedoch stehen ihr gar gewichtige Hindernisse im Wege. 1 Daran muß man allerdings festhalten, daß uns

<sup>1</sup> Hier in Kürze das Pro und Contra:

Planta und Buck erklären wie Brugmann die Bildung triiuper aus triiu = triia (Nom. Acc. Pl.) mit postponiertem per, das allerdings die Bedeutung "pro" hat. Das gleichgebildete oskische petirupert zeigt als zweites Kompositionsglied pert (das Urwort von per, vgl. Planta I, 566) das im allgemeinen "trans" übersetzt. Planta selbst macht bei der Angabe der Bedeutung von per = pro, pert = trans den Zusatz: ausgenommen nach Zahlen in der Komposition triiuper, petirupert, wo sie "mal" ausdrücken (II, S. 448 ff. und S. 196). Planta legt großes Gewicht auf die Gleichheit der Bildung tiiuper mit nuper, paulisper semper, obzwar doch die innere Gleichheit durchaus nicht vorhanden ist, nur äußerlich hier mit per die Zahl verbunden erscheint, wie dort ein Modal- (resp. Temporal-)adverb.

Diese Gleichheit der Bildung scheint mir nun ein geringer Ersatz für den Übelstand, dass die Präpositionen per pert doch eben recht wenig geeignet sind zum Ausdruck dessen, was gesagt werden soll. Pro ließe sich bei einem Distributivum rechtfertigen, aber nicht beim Multiplicativum; trans passt auf gar keinen Fall. Man könnte sich daher vielleicht entschließen diese Analyse auszugeben und eine andere zu versuchen.

Tri-iuper (-er == lat. -is für (Instr.) Dat. Abl. Plur. der I. und II. Deklination) heißt so viel als tribus saltibus. Die Annahme eines Stammes \*dup (woraus \*dup und weiter \*iup, wie \*dump- >\*diump- >\*iump-) macht natürlich gar keine Schwierigkeit, da ja nasalierte Stämme regelmäßig aus einer Tiefstufenform hervorgehen, vgl. iungo iugum, tango, pango, aimbo cübare etc. (vgl. Lindsay 541). Ein Diupibiis verzeichnet Planta I, 3. 2: "vielleicht ein zu Diumpais gehöriger Eigenname mit der im Oskischen seltenen Auslassung des m". Es wäre umgekehrt der ursprüngliche Stamm neben dem mit Nasalinfix erhalten. Da man aber das Wort gar nicht deuten kann, ja nicht einmal die Lesung fest steht, läßt sich auch nichts damit anfangen.

Iups = iupus (oder -? = iupum) hiesse somit der Sprung und die Bildung tri iuper = tribus saltibus entspräche dem so häusigen Typus multiplikativer Adverbien (vgl. it. viu volta torno u. a.), eine Vorstellung, die noch annehmbarer wird, wenn man bedenkt, dass der Dreisprung eine religiöse Weihe besals, im Denken des Volkes also eine bestimmte Rolle spielte. Dass

TUMPARE. 439

im Romanischen neben dem Stamm iump- der Stamm iup- entgegentritt und dass die Art der Verbreitung für vorromanisches Sprachgut spricht. Nun hat man zwar viele Beispiele für die Nasalierung eines labialen Stammes, nicht aber für die Entnasalierung; daher

diese Art der Konstruktion zu "modern" wäre, könnte wohl keinen Einwand abgeben: man vergleiche für die ablativische (instrumentale) Form gratis < gratiis u. a., andrerseits für die Art der Zusammensetzung bifariam (von Brugmann, Kurzer Grundr. II, 372 zu φημί fari gestellt), das also eine auch uns verständliche Komposition ist; und wer kann sagen, was einst in den Multiplikativ- etc. "Suffixen" ausgedrückt war?!

Triiuper ist 5 mal belegt, allemal bei der Angabe religiöser Handlungen, auf den Iguvinischen Tafeln: I, b 19 . . . quum . . . stabunt ad terminos, tunc: 'ordinamini . . . Iguvini' . tunc ambito tauris et igne . quum ambieris precamino . tunc 'itote Iguvini'. Ter ambito (triiuper amprehto) ter precamino (triiuper pesnimu) ter 'itote Iguvini' (triiuper etatu ikuvinus). II, b 25 porricibilem ter dicito (purtifele triiuper teitu) ter votivum narrato (triiuper

vufru naratu).

Trioper haben wir zweimal: VI, b 55 trioper eheturstahamu (extermi-VII, b 51 trioper deitu (dicito). Die Form trioper ist offenbar sekundär; ü zu ö ist im Umbrischen vor m regelmäßig und vor p häufig (vgl. Planta I, S. 123), über den Schwund des intervokalischen i wurde schon gesprochen. So entwickelt sich trioper ganz regelmäßig aus triiuper. Man könnte nicht etwa als Gegenbeweis anführen, daß wir im Arvaltexte triumpe und weder triumpe noch triompe finden. Triumpe ist ins Lateinische übernommen und mußte dort also diesen Wandel von u > o nicht mehr mitmachen; daß wir aber die deutlichere Form tri iumpe nicht haben, stimmt mit der Zeit der Aufzeichnung gut zusammen: die Iguvinischen Tafeln sind um rund 500 Jahre älter als die Aufschreibung des Arvalliedes. Andrerseits spricht die Form triumpe dafür, dass das Wort selbst seit recht alter Zeit zum gottesdienstlichen Sprachschatz gehörte, da es eben ein älteres Stadium des Umbrischen darstellt.

Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir mit dem u-Typus auch die beiden -ii- ausgeschrieben finden, mit dem o-Typus aber nicht. (Planta setzt ii gleich i, ohne Unterscheidung). Der u-Typus ist der ältere; man konnte die archaische Schreibung -iu- bei ihm noch voll durchrühren, während man bei dem jüngeren Typus das verstummte j nicht mehr setzte. War das Wort bei der Form triuper (oder trioper) angelangt, so konnte die ursprüngliche Bedeutung verblassen: -uper (-oper) wurde als Multiplikatifsuffix zu tri- gefast und

\*petiruper danach gebildet.

Das Wort für quater ist vorläufig nur zweimal belegt, und zwar im Oskischen, in den Gestalten petirupert und petiropert. Also die Form pert ist die überlieserte; doch dürste dies kein allzugrosses Hindernis bereiten; wir haben nämlich auch *Petruniapert* = pro Petronia (Iguv. Taseln II a 35) wo die nämlich auch Petruniapert = pro Petronia (Iguv. Tateln 11 a 35) wo die Korrektur zu per allgemein vorgenommen wird, da es ja nicht trans Petr., sondern pro Petr. heißen muß. Verschreibung von per zu pert ist leicht möglich; bei petirupert liegt die Sache noch anders: man legt sich über die Bestandteile der Komposition keine Rechenschaft ab und noch leichter als pert statt per konnte man -u(o)pert für -u(o)per nicht nur schreiben, sondern vielleicht auch sprechen. Übrigens ist die Schreibung jedesfalls als eine flüchtige anzusehen, da die beiden uns erhaltenen Varianten mit ihren verschiedenen Vokalen innerhalb drei Zeilen derselben Inschrift stehen (Tab. Banting 14 und 15) Bantina 14 und 15).

Petir-uper ist eine Zusammensetzung, die unmittelbar mit petur-pursus (= quadrupedibus) zusammengehalten werden könnte. Planta nimmt für peturpursus eine Neubildung nach petur (also ohne Kasusendung) an, während ihm petiro (u)-(pert) den modifizierten Accus. Plur. petoră vorstellt. Es liesse sich leicht erklären, dass -uper in der Bedeutung "Mal" an das Grundwort

ohne Kasusendung angehängt wurde.

ist die Annahme eines nicht nasalen Stammwortes für die nicht nasalen romanischen Wörter gewis berechtigt; man muß es auf alle Fälle ansetzen, ob man nun einen Zusammenhang mit triiuper annimmt oder nicht. Daß der nicht nasale Stamm im Lateinischen nicht hervortritt, tut ja nichts zur Sache; wir haben ja auch in lymphari das unbestreitbare Medium zu einem nicht belegten Aktiv.

Nach alledem haben wir uns die Entwicklungsreihen nach folgendem Schema zu denken:



#### II.

Jumpare (jupare) lebt außer im Sardischen in Nord- und Südfrankreich (im Neuzentraitranzösischen finde ich es nicht); aus Südfrankreich ist es nach England gewandert. In Spanien und Portugal hat es Nachfahren, im Katalanischen und Rumanischen jedoch kann ich es vorläung nicht nachweisen. Mit den italienischen (und einigen rätischen) Vertretern hat es seine eigene Bewandtnis (vgl. III, IV).

Die Bedeutungslinie ist im Ganzen konstant: von springen kommt man zu: 1. "heftig bewegen", zappeln (vgl. lymphari Konvulsionen haben), schaukein; 2. fröhlich sein, scherzen, wie dies schon bei triumpare angedeutet wurde; endlich spotten, so dass eine gewisse Parallele zu der Entwicklung triumpare > tromper auch bei einfachem iumpare gegeben scheint,

Formen vom Stamm iump. Neusard. giumpai springen. Südfranzösisch (Mistral) yumpa, jumpla, yumpola schaukeln,

Dieser ganzen Ausstellung ist am abträglichsten der Umstand, dass uns die Formen für 4 eben nur in einem oskischen und vorläufig wenigstens in keinem umbrischem Texte begegnen. Denn im Oskischen hat der Dat. Abb. Pl. nicht die Form -er; auch wird u [p nicht o; in oskischer Gewandung müßte unser Wort \*petiruppis\*, \*petiruppis\*, lauten. Bei einem Zahlwort ist aber Entlehnung aus einer Nachbarmungart seiten; andrerseits wäre es vorläufig untunnich, triupper von petirupert zu trennen, man hätte denn schlagende Beweise.

wiegen, z. B. jumplat per la briso; jumpladero, yumpolo, joumpet Schaukel; bearn, yumpa (Lespy) schaukeln, yumpadere Schaukel u. ä.1

Unmittelbar an das südfranz. yumpla schliesst an portugiesisch zimbrar schaukeln, also aus jimpulare, mit dem seltnen aber nicht unerhörten Übergang von j > z, vgl. das fast in der ganzen Bildung entsprechende zimbro < jiniperus. Einem Stamme jimpstatt jump- begegnen wir vielleicht auch in Ascoli! zempar. Die Entwicklung von mp > mb ist vom lautgeschichtlichen Standpunkte allein nicht zu erklären; man könnte aber etwa das svnonyme Verb zimbrar "peitschen, schlagen" dafür verantwortlich machen. Dieses zimbrar gehört wohl zu zimbro wie prov. sambuca (überfallen, mit dem Stock misshandeln) zu sambuc oder frz. bourreler zu bourrel Prügel, Marterpfahl etc.; aus Iuniperus schneidet man zwar keine Stöcke, aber Wedel und Peitschen kann man daraus machen. Zimbrar hat vielleicht\* zimprar nach sich gezogen.

Auf italienischem Boden ist siz. giummu zu besprechen. Die Bedeutung "Quaste" passt zu schaukeln, baumeln, die "Scherz" leitet sich aus "springen, fröhlich sein" her; das -mm- weist scheinbar auf eine Grundlage -mb- zurück, die nicht leicht zu erklären wäre, andrerseits kann es nicht ohne weiteres aus -mp- abgeleitet werden. Denn die Gruppe -mp- schreitet ja nur bis zu -mb- fort. Eine große Reihe von süditalienischen Vertretern unseres Stammes, die ihres z-Anlautes wegen später (vgl. III) zur Sprache kommen, zeigen diese regelmässige Entwicklung; zu ihnen gehort der Form nach auch span.-ptg. zombar fröhlich sein, scherzen, spotten, das als Lehnwort aus dem Süditalienischen anzusehen ist. Seine Bedeutung stellt es unmittelbar zum siz. giummu, und es frägt sich a'so, warum dieses letztere nicht giumbu lautet? Vielleicht hat die Umgebung durch zwei gutturale Vokale bewirkt, dass der ganze Lautkomplex -umbu- im Hintergaumen gebildet und der labiale Verschluss nicht mehr geöffnet worden ist. Indessen haben wir auch neap. zommare neben zompare (s. S. 445) und wieder eine andre Weiterentwicklung des -p zeigt sich in grödn. zomf verstümmelt (ebend.). Zomf verhält sich zu zomp- wie zanf- zu zampa (vgl. Mussafia, N. It. M. A. S. 123). Eine ausreichende Erklärung gibt es wohl noch nicht.

Formen vom Stamm iup-,

Nordfranzösisch. Morvan iouper mit geschlossenen Füßen springen. Bourg. Yonne (Godefr.) joper sauter pour s'amuser, Auxois (ebd.) jouper se remuer beaucoup. Einige Fälle von afz. juper, das bisher ausschließlich in der Bedeutung "schreien" angenommen war, könnten hierher gestellt werden. So vor allem Proverbes au Vilain 178:

> A l'aler jupe et huie; Quant vient au revenir,

¹ Prov. joumbri, ajoumbri "trembler de froid, grelotter" leitet Mistral von asoumbra ab. Dies ist zwar nicht klar, aber Zusammenhang mit \*iumpare scheint auch nicht vorzuliegen, vgl. indessen unten S. 450-51 die Wörter für "zappeln".

Ne se puet soustenir, A un baston s'apuie.

Die ausführliche Darstellung des mühseligen Ganges scheint eine Betonung des Gegensatzes zu fordern und daher die Deutung von juper = hüpfen mindestens zu gestatten. Tobler verweist bei der Erklärung (ebd. S. 161) auf Prov. 169: Mout est loing de Rome qui a Paris jupe und versteht unter juper "Schreien" in mittlerer Bedeutung, das sowohl Triumphgeschrei als auch Notruf (wie eben in 169) bedeuten könne. Das Proverbe 169 wird aber in folgender Weise paraphrasiert:

Mainz riches hon mauvais
Veut faire grant palais
Et granz tours contre aoust;
Et quant vient en septenbre,
Dou despendre li menbre,
Sil lait tout pour le coust.

Die Grundbedeutung ist also: "im August großtun, im September einziehen", und das gäbe eine richtige Umschreibung für: "Wer in Paris hüpft, ist noch lange nicht in Rom". Die von Tobler gegebene Variante Loing est de Rome qui est a Pavie lassé drückt den Gedanken nur insofern verschieden aus, als dabei das Stadium der über die Kraft gehenden Reise schon weiter fortgeschritten ist, bedient sich aber ebenfalls der Vorstellung physischer Bewegung. Für Tobler's Auffassung spricht jedoch die schlagende Parallele in beiden Sprichwörtern: ermüdet — (jämmerlich) schreiend und der Umstand, daß der Dichter seine Proverbes nicht immer ganz sinngetreu umschreibt.

Aus Godefroy könnte man noch heranziehen: G. de Coincy, prol. du L. II Cil en enfer vont en jupant qui vont teus jupes enjupant (v. l. -pp-). Der Reim gewinnt durch die Annahme von zwei Bedeutungen, jedesfalls lässt der Sinn die Deutung des ersten juper als "springen, purzeln" zu. Guiart, Royaux Lignages Galies vierces et secondes Se vont fuiant, fendant les ondes, Cil de France, qui après jupent, L'entree de Nilus occupent. Auch hier gewinnt der Sinn durch die Vorstellung, dass die Franken hinterdrein springen, nicht schreien. Folgende Stelle könnte nur aus dem Zusammenhang mit Sicherheit gedeutet werden: Arch. J. J. 180 pièce 119, A. 1450: Quand ilz furent yssuz es jardinaiges, ledit Hudel commença a jupper et lesdiz Bisson et le Vennier a jupper encontre eulx. Werden sie einander anschreien oder gegeneinander losspringen? Auch jupet könnte nach dem einzigen Belege bei Godefroy ohne weiteres mit "Sprung" übersetzt werden: nous y serons presentement, Il n'y a que un petit juppet. Die tatsächliche Bedeutung ist "kleine Entfernung". (In jupée lebt noch jetzt im Bessin die Bedeutung "einen Ruf weit", Distanz so weit die Stimme trägt.)

Jedesfalls liegt juper "springen" zugrunde in jup(p)in Gassen-

JUMPARE.

443

junge. Es scheint mir zu juper "rusen" nicht zu passen, weil dieses doch im allgemeinen nicht im Sinne des zwecklosen Lärmens verwendet wird, das Gassenjungen Spass macht, sondern die Bedeutung des Zu- (an-) rusens zugrunde liegt. Daher stelle ich juppin zu den Ausdrücken für "bewegliches Kind", "hestige Bewegung", die gleich unten besprochen werden sollen.

Die Veränderung des Namens Jupiter in Jupin u. Var. wird wohl auf diesem spalshaft verächtlichen Zusammenklang beruhen; im allgemeinen ist ja die Bezeichnung eines Gottes mit einer Kose-

form schon absichtlich ironisch.

Vielleicht darf man den Quellennamen Jupiles (Meuse) "fontaine, source incrustante" hierher rechnen. Es handelt sich offenbar um einen Sprudel, und die Bedeutungsableitung wäre sehr einleuchtend: daß Suffix ist es freilich nicht. Ortsbezeichnungen wie Jupe (Drôme, 1581 Juppe), Juperie, Jaujuperie (Mayenne) könnten "Furt" bezeichnen. Genauere topographische Einzelheiten habe ich nicht zur Hand. Auf ein Iterativum \*iupitare ist zurückzuführen: poitev. jopitrer spielen (wozu Rennes jaupitrer s. S. 449); \*iupitarium die Gesamtheit heftiger Bewegung liegt vor in Aunis: faire sen jupiter = "faire le diable" (d'un enfant qui se démène), daher Berry (Chambure) iupiter (-ar) Kind, daß sich lebhaft bewegt. Hierzu das schweizerdeutsche Jupper flüchtiger Mensch, Saanen (Bern) jupitren (im schweizer Idioticon zu Jupiter gestellt) jubeln, triumphieren.

Ein andrer Gedankengang liegt zu Grunde in béarn. (Lespy) jupitère Hilfe, also die Hilfsleistung von der Vorstellung des "Zuspringens" aus. Über die lautliche Bildung dieser Wörter nur eine Bemerkung: Sie sind jedesfalls volkstümlich und doch ist der Zwischentonvokal erhalten; die Ursache ist wohl, wie bei einer Reihe von anderen Wörtern, das Bestreben, den Stamm deutlich zu bewahren. Jupiter und jupip) in wurden offenbar als stammgleiche Wörter gefühlt, und daher jup- nicht verwischt. Mit regelmäßigem -èri der Endung ist béarn. jupitèri in der Wendung un triste iupi-

teri = une triste resource (Mistral).

Im Spanischen finden wir jope (Caballero: interj. con que se manda salir) "hopp". auch "weg damit" meist jopo (Book-Ark. Tolh. Zerolo), tomar el jopo (e) sich entfernen; also "spring weg"

wie "spring herauf" (herüber).

Man würde mit Recht Anstand nehmen, die jup-Formen mit ihrem erhaltenen intervokalischen -p- auf einfaches iupare zurückzuführen; es liegt -pp- vor, das ja auch vielfach noch vorhanden ist. Woher kommt die Doppelung? Undenkbar wäre es nicht, daß der Verschlusslaut im Anruf verstärkt wurde: iup-pe! (vgl. noch den neapol. Ruf iuppeca S. 450); ich möchte diese Verstärkung keine "tonmalende" nennen, vielmehr entspringt sie wohl lautmechanisch der Energie des Rufenden, besonders bei einem labialen Verschlusse. Sie kann aber auch auf einer Kreuzung mit deutschem gleichbedeutenden und lautähnlichen "hopp", beruhen, diese An-

nahme ist jedesfalls gesichert fürs Wallonische, wo wir hope Sprung, hopète sursaut und daneben houper, jouper, joper "schreien" haben.

Das Verb für "schreien" scheint mir nämlich ein Derivat von jup- "springen" zu sein. Während dt. hopsen, hüpfen, engl. to hopp, to hipp nichts anderes bedeuten, als "die in hopp ausgedrückte Bewegung machen", ist im Französischen die Begriffsentwicklung in andrer Richtung gegangen: jup rufen > auffordernd rufen,¹ anrufen, zurufen, schreien: joupper, juper, afrz. joppeir; mengl. houpen (nengl. whoop) laut rufen, aufschreien. Hierzu afz. jup, jouppe (auch japeaux, vgl. unten S. 449) der Schrei und jupee der rufenden Stimme = einen Ruf weit. Im Wallonischen wie im Englischen sehen wir also in gleicher Verwendung mit juper = schreien das aus dem deutschen Material gebildete houper; da nun jupp! und hopp gleichbedeutend sind, so stützt houper die Annahme, das auch juper in letzter Linie aus der Aufforderung zum Sprung herzuleiten ist.

Im Spanischen könnte man jopo < \*juppum = Sprung und

und jope < \*iuppe = spring! scheiden.

## III.

Neben diesen Bildungen mit j-Anlaut stehen im Italienischen, Rätischen und Spanisch-Portugiesischen Formen mit z-Anlaut, der nirgends die erbwörtliche Entsprechung von -j- darstellt. italienischem Boden ist nur das oben angeführte siz. giummu ein direkter und unbeeinflusster Nachkomme von jump-; alle anderen hier folgenden Belege lauten mit z an und stammen aus Gegenden, in denen j- entweder erhalten bleibt oder g, gg wird; in Norditalien aber, wo j sich zu ż wandelt, fehlen entweder die Wörter, oder sie erscheinen, wie im Süden, mit tonlosem z, das auf germanischen Ursprung zurückgeht. Hierzu kommt noch, dass in den meisten Fällen die Bedeutung "springen" nicht rein erhalten ist; die Bedeutung "hinken" tritt hinzu. Nun lassen sich ja allerdings beide Vorstellungen auf die des "ungleichen Gangs" zurückführen, einmal ist es ein freiwillig ungleiches Gehen, das anderemal ein unfreiwilliges. Die Vorstellung des Hinkens herrscht aber insofern vor, dass die deverbalen Adjektiva sämtlich "lahm", "hinkend" bedeuten und gelegentlich in der allgemeinen Bedeutung "verkrüppelt" auch noch auf die Arme übertragen werden. Lautlich wie begrifflich zeigt es sich, dass eine Kreuzung von juimpare mit einem anderen Worte stattgefunden hat und diese Kreuzung erklärt zugleich auch die Varianten mit a-Stamm, von denen eingangs die Rede war (vgl. IV). Es ist das Wort für Bein, das sich einmischt, und zwar ist es für die vorläufig in Betracht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erklärt sich etwa aus dieser Bedeutung das seltsame jupin 'tuteur' (God.)? Der Aufruser, Außeher.

JUMPARE.

kommenden Wörter, deren z-Anlaut auf ein Wort germanischen Ursprungs weist, das dt. zap- zamp-. Die Ableitungen von zampa bedeuten für sich allein hinken, straucheln, zappeln (vgl. S. 450); es ist wohl überflüssig, hier Belege zu bringen. Die Kreuzung von za(m)p- und ju(m)p- hat in verschiedener Weise stattgefunden.

# I. Gruppe: Wörter mit u-Stamm:

iu(m)p- liefert den o(u)-Inlaut und die Bedeutung "springen", za(m)p- den z-Anlaut und die Bedeutung "hinken".

Marche: zompà (Anc.), zumpà (Recan.), zumbó (Grottam.), zempà (Ascoli) springen, lu zumbu (Fermo) Sprung, vgl. Z. XXVIII, 491. Da ebendort die Schreibung zz für germ. z angewandt wird, bedeutet das z offenbar tönenden Laut, was schwer zu erklären ist.

Neap. sompare zummare (mit dem schon oben erwähnten Fortschreiten von sekundärem mb > mm) springen, zumpo Sprung, zompariello zompitto saltellino saltetto, (D'Ambra, alle im it.-neap. Teil); dann zuoppo hinkend, zoppariello zoppetto zoppecare zoppecheare; imol. zopp hinkend, zupighe auf einem Fuss springen, hüpfen, hinken; tarent, zumpare springen, hüpfen, und zwar speziell "il varcar d'un salto, un passo, un fosso e similia (Vicent.); zumpo Sprung, a zumpariiddo Passgang "l'andatura dell'animale a passi corti e a salti"; dies erinnert an lat. tripodum Trab des Pferdes; zumpilare "das Weite suchen", "entspringen", Fermo (Ruggieri 12) zompar springen, Ascoli (Nardini, Sonetti pop. Asc. 1903) zompa Sprung. Siz. zuppiddu "der letzte Freitag des Karnevals" kann nicht der "Nachhinkende" sein, es ist jedesfalls der, an dem viel gesprungen wird; zuppiari zuppicari etwas hinken, auch stottern (Traina), also ungleichmäßiges stossweises Sprechen, zuppizza, zoppaggine; it. zoppo u. cons. Aus Montella (Princip. Ult. in Casetti-Imbriani, Canti pop. delle Prov. Mer., II, 27) ist der Refrain: zompa la la la la la lera, zompa laerirà lala lallera, zompa etc. Caix (Studi di Etim. It. e Rom. N. 666) bringt ohne nähere Dialektbezeichnung zubbare springen, spielen, zubbo salto a piè pari, zebellare saltellare. Auch die Aussprache des z ist nicht angegeben.

Venez. (Boerio) zompo Armstummel. Hieran schließen sich die rätischen Vertreter: Eng. (Ulrich) zopar hinken, zop hinkend, grödnerisch (Vian) zomp gelähmt in den Armen, zomf verstümmelt, zomfon ungeschickter Mensch. Eine eigentümliche Bedeutungserweiterung ist zombare dar delle busse (Canello, Arch. Gl. III, 378), tonfare = sard. zubboi (Porru). D'Ambra führt zombata, zompala bastonatura auf (It.-neap. Teil). Es ist wohl vom Hinken = ungleich Aufschlagen auszugehen, vom charakteristischen Lärm des Hinkens zum Plumpsen, Schlagen, Aufschlagen im Allgemeinen. Es kann aber auch vom St. zomp- eine Parallele zu zampare "mit der Pfote hauen, schlagen" geschaffen worden sein; vgl. calabr. zomba parte inferiore del piede dell' albero rigonfia e tonda; hier ist ganz deutlich zampa vorbildlich gewesen; vermutlich wurde zomba

zu zombar hervorgerufen, dadurch, dass man doch zampa neben zampar hatte.

Sard. zubbai und die anderen eben genannten Wörter, in denen der Begriff des Schlagens vorliegt, legen den Gedanken nahe, afz. giper (regiber, regimber) mit den Füßen stoßen, ausschlagen hier unterzubringen. Man hätte dann in regimber eine Kreuzung von iambe + gip-, in regiber eine von regimber + gip. Der Wandel von jup- > gip- (vgl. oben S. 441 jimp- neben jump-) bieibt an sich unaufgehellt. Auch span. jopa Karst (Haue), jope zweizinkiger Karst konnen aus einem Verb hauen — schlagen abgeleitet sein. In allen diesen Fäilen ist mit dem Material jup- die Bedeutung von zap- nachgebildet.

Im Spanischen haben wir sompo hinkend; aus diesem kann

das nieder. sompe lahm, sompen hinken (Diez) kommen. Vom frz. soper, prov. agapar, cat. ensopegar ist es natürlich zu trennen, da das neuspan. z = ç auf altspan. ż- oder z-Laut zurückgeht. Es kann sich, so wenig wie it. zoppe, aus selt. "schupfen" entwickeit haben und es kann nicht aus dem Französisch-prov.-catalanischen entlehnt sein: dabei wäre ja auch auffallend, daß es ohne Präfix erscheint gegenüber den präfigierten Bildungen der anderen Sprachen. Hingegen dürfte span. zoppe sope aus dem Italienischen eingewandert² und von da ins Portugiesische übergegangen sein, wo zope, zupperso in der modifizierten Bedeutung "hinfallig, altersschwach" verkommen. Span. zopäs (Zerolo: persona que cecea demasiado)

und stottern ausdrückt. Im Portugiesischen ist dann noch azumirade gekrümmt, geneigt (vom hinkenden Gange) neben zambro krumm (speziell krummbeinig), das wie span. zambo natürlich zu zampa gehört.

erinnert an das oben erwähnte siz. zuppicari, das zugleich hinken

## IV.

Hiermit sind wir zu den anderen Kreuzungsprodukten aus jump- + zamp- gekommen:

Gruppe II: Wörter mit a-Stamm.

Die Kreuzung ist in der Weise vor sich gegangen, dass der Stamm zomp- die Bedeutung von iump- angenommen hat.

It. zampiliare heraussprudeln, quellen, neap. zampino "sottil filo d'acqua" können nicht begrifflich zu zampa "Pfote" gehören. Siz. zampagghiuni, zappaghiuni zanzara, nicht das "Pfotentier" sondern der "Springer".

Eine seltsame, schon oft besprochene spanische Wortgruppe ist zampar zamparse, zambusar, zampusar zapuzar, zambullir zam ultres zabullir, die mehr oder weniger die Bedeutung "verstecken" haben. Und zwar: zampar etwas rasch und geschickt verstecken,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zerolo gibt seltsamerweise beide Worte als Oxytona an.

<sup>2</sup> Auch Zerolo gibt 2050 als italienisches Lehnwort an.

durch eine rasche Bewegung hinter etwas anderes verschwinden machen; zamparse rasch irgendwo eintreten, um nicht gesehen zu werden; zambucar verbergen, verstecken; zampuzar, zapuzar, zambullir, zabullir (-se) = (sich) verstecken, speziell unter Wasser tauchen, sich durch untertauchen verstecken. Zu ihrer Erklärung bietet sich

- 1. \*zampar springen. In dieser ursprünglichen Bedeutung ist zwar, wie es scheint, zampare im Spanischen nicht zu belegen, sowenig als za(m)pa Fuss, Pfote. Aber sp. zapa Schausel, ptg. zape Schlag, sp. zapato Schuh u. cons. (z. B. zapatado Tanz, wobei man sich auf die Schuhsohle schlägt; zapatazo Getrappel, Hufschlag, Schlag) bezeugen zur Genüge seine Existenz auf der iberischen Halbinsel; die Ausdrücke für krummbeinig wie zambro u. a. (vgl. unten IV) wird man wohl auch nicht mehr zu scambus beziehen, sondern lieber zu zampa stellen. Für za(m)par springen (rasch beiseite, wegspringen) spricht auch zape! fort!, das sich zu dem oben besprochenen jope stellt. Endlich ist zampalimosnas ins Treffen zu führen: es kann nichts anderes enthalten als (von Tür zu Tür) torkeln, hinken; \*zampar limosnas wie courir le cachet.
- 2. Ein andrer Bestandteil der oben genannten Wörter ist das in den Glossen öfters vorkommende Sambucus histrio saltator (Goetz IV, 388, 42, 564. 13 oder V, 481. 15, 542. 64 auch 389. 26 u.v.a.); dazu sambucistri(s) qui in cithara rustica canitur (IV, 166,19), sambucinarius, sancubiciarius, sambuciarius ipse qui dicit etc., der Sänger und Gaukler, Zauberkünstler und Kunstspringer. \*Sambucare, \*sambuceare, solche Spring- und Zauberkünste ausüben", gaukeln, geben sinnund lautentsprechende Etyma für die Wörter zambucar, zampuzar, besonders wenn man annimmt, dass zampare "springen" sich einmischte. So wird der Wechsel von mp und mb erklärlich, der von da auch zu einigen anderen Vertretern von zampa vordringt, die nicht - wie zombar - aus dem Süditalienischen entlehnt sein können, so zambro krummbeinig und zambapalo, worin man vielleicht den Tanz um die Maistange erkennen könnte.

Durch die Vermischung von zampar = saltare und sambucus = saltator erklärt sich auch der s-Anlaut der in Betracht kommenden Wörter. Es ist hier natürlich nicht der Ort, auf die Frage des anlautenden z- im Spanischen näher einzugehen, auch könnte sie nur mit Heranziehung des Baskischen und des Arabischen befriedigend gelöst werden. Soviel aber scheint mir sicher, dass die Herleitung von za < sub fallen gelassen werden sollte, da sie lautlich unbefriedigend und zum größten Teil nicht allzuschwer

widerlegbar ist:

Zahondar kann auf Kreuzung mit fast gleichbedeutendem zapar beruhen.

Zahumar < suffumare ist schon wegen des h < ff nicht möglich. Zabordar kann nicht sub enthalten, da es ja auffahren bedeutet.

Zabucar = bazucar schütteln, rütteln, aus sub + buc (Michaelis Rom. II. 88). Man ist sich darüber einig, das zabucar und bazucar ein und dieselbe Bildung sind. Das eine ist die Metathese des andern. Aber muß denn zabucar das Grundwort sein? Wir haben bazo dunkelbraun, schwärzlich, bazucar eine Flüssigkeit durch Rütteln trübe machen; davon löst sich die Bedeutung rütteln und schütteln (von einer Flüssigkeit) bazuquear los und endlich rütteln im allgemeinen. Zabucar ist Methathese aus bazucar, und das Grundwort ist bazo.

Zapuzar geht nicht auf \*subputeare zurück, sondern ist eine Parallelform zu zampuzar, die durch das Nebeneinander von zamp-

und zap- hervorgerufen wurde.

Wenn nun überhaupt za- nicht von sub herkommt, so fällt auch Parodis Erklärung von zabullir aus sub + dt. polön schleudern (Ro. XVII, 73). Mir scheint auch zabullir nur eine Parallelform zu zambullir wie zapuzar zu zampuzar.

Es braucht wohl nicht besonders wiederholt zu werden, dass es sich mit zabucar und zambucar nicht so verhält. Wie erwähnt, bedeutet zambucar ausschließlich "verstecken" und geht auf sambucus zurück. Zabucar ist auf alle Fälle von unserer Wortsippe zu trennen, man mag die eben vorgeschlagene Deutung annehmen oder nicht.

Zambullir kann "bullire" enthalten; Caroline Michaelis' "Bedenken gegen bullire (Ro. II, 88-89) sind ganz anderer Art. Allerdings kann subbulire "leicht aufkochen lassen" nicht die Grundlage für "im Wasser verstecken" abgeben. Aber anders liegt die Sache, wenn zampare und bullire verschmolzen sind: die Vorstellungen (ins Wasser) springen und aufzischen des Wasssers sind fast untrennbar verbunden, zum mindesten bewirkt der rasch ins Wasser fallende Körper, dass sich Wasserblasen bilden und Wasserkreise ziehen. Von zabullir untertauchen ist cat. çabullir, friaul. sabulir (vgl. C. Michaelis a. a. O.) überhaupt zu trennen. Und zwar vom begrifflichen Standpunkt aus: Ein Tauchervogel oder sonst ein Wassertier kann sich verstecken, indem es unter Wasser taucht; aber das Begraben ist schwerlich jemals als "verstecken" angesehen worden. Rein lautlich liegt keine Schwierigkeit vor, anzunehmen, dass sebollir, sobollir durch Einfluss von zapa "Schausel", mit der das Begraben bewerkstelligt wird, zu çabollir geworden sei. Esteve verzeichnet nur sabullir. Und im Friaulischen ist vortoniges e und a ja fast gleichwertig.

Zambullida Stoss auf die Brust (Fechtersprache) ist wohl eine Übertragung: vom Stossen des Wasservogels, der gerade auf einen

Punkt lossteuert, herübergenommen.

Bei zapuzar wäre noch capuzar zu besprechen, nach Parodi (a. a. O. 58) eine Ableitung aus caput, wogegen die Beibehaltung des -p- spricht, aber die Vorstellung des "kopfüber" kann statt zapuzar ein ca(b)puzar erzeugt haben.

Ist die Vermischung von zampar und sambucus für die laut-

JUMPARE. .. 449

liche Gestalt der einzelnen Wörter von Bedeutung, so haben wir auch den Fall, wo umgekehrt zampar begrifflich durch die Vorstellung des Vorgaukelns verändert wird: Zampar (sich) verstecken, weg escamottieren, und von da weiter: fressen, verschlingen (auch portugiesisch). Es ist eine heitere Übertragung, vielleicht geradezu vom Messerschlucken und ähnlichen Zauberstückehen her auf das Verschwindenmachen genießbarer Dinge. Die Zusammensetzungen von der Bedeutung "Fresser" sagen das deutlich: zampatortas — bodigos — bollos. Nur für zampapalos finde ich keine tatsächliche Entsprechung; es könnte ja leicht sein, daße ein Gebäck in Stangenform palo hieße, aber es genügt natürlich für den Ausdruck des Fressens ohne weiteres auch palo im unübertragenen Sinn: einer, der Pfähle verschluckt.

Übrigens kann sich aus der "raschen Bewegung" allein schon die Bedeutung des "geschickt entwenden" entwickeln: tar. zumpilare, geschickt packen, rauben. Den Hauptunterschied zu den spanischen

Wörtern macht das Fehlen der Bedeutung "verstecken".

Abgesehen von der Kreuzung jump- + zamp- haben wir auch Fälle, wo andere Ausdrücke für "Bein" verwendet worden sind:

Vom Stamm camb- ist logudoresisch giampare gebildet, das ganz die Bedeutung jumpare und auch den Anlaut von daher hat. Languedocien champeja hinken.

Endlich sind Bildungen aus jambe + jump- zu verzeichnen. Bei der Gleichheit des Anlautes ist die Vermischung im Französischen ja noch näherliegend gewesen. Hier haben wir Kontaminationen

- 1. in der Form jau-. Morv. (Chambure) jaupillier Arme und Füsse nach allen Richtungen bewegen (vgl. hampeln), Rennes jaupitrer spielen, jaupitrou (-se), der sich lebhaft bewegt. Poitou jaupler sich stoßen. Vgl. S. 443 Jaujuperie.
- 2. in der Form jo(m)b. Wall. (Grandgagn.) jombå, jobå sorte de coq de grande espèce; jobade poule, coq à hautes jambes, "peut être en effet dérivé de jambe".

Eigentümlich ist es, dass die Bezeichnung "mit Beinen versehen" sast nur im pejorativen Sinne gebraucht wird; das erklärt sich offenbar daraus, dass die Beine, als selbstverständlicher Besitz jedes Wesens, nur dann bemerkt werden, wenn sie ihren Dienst nicht gut verrichten. So bedeutet "die Beine bewegen" schon allein häufig so viel als "hinken". Diese Bildungen sind aus dem verschiedensten Wortmaterial zu beobachten:

Portugiesisch. Cambaio krummbeinig, cambar cambiar krummbeinig gehen; cambalear straucheln, taumeln.

Zambro krummbeinig, wobei jetzt der Ursprung des Wortes so ganz vergessen ist, dass man sagen kann ser zambro das pernas.

Span. zambo krummbeinig, und einige Ableitungen: zambardo (Zerolo: la cosa que sale mal o que no se ha projectado bien etc.), Zamborotudo (ebd. tocco grueso y mal formado) endlich zambo als Tierbezeichnung: Sphynxaffe (Tolhausen), Silberaffe, Bock (Zerolo).

Ital. zampicare hinken und cons. gehören hierher.

Was aber die Bildungen mit ciamp- anbelangt, so scheint es mir verfehlt, sie auch aus dem Stamm zamp- herzuleiten und als Parallelformen zu bezeichnen. Cia ist kein schriftitalienischer Anlaut; es entspricht entweder (dialektisch) dem chi < cl oder (in Lehnwörtern) dem frz. s. Ciampare wird eine ursprünglich norditalienische (speziell mailändische) Form aus dt. klampen sein. Klampen ist urgermanisch, vgl. bei Grimm: schwed. klampfot Klumpfuss (= Hinkfuss), klamp grobes Stück Holz, dicker Stock, Absatz am Holzschuh etc.; das Verb klampen = Blech klopfen, klampern = klempern, Geräusch machen, wie durch Schläge auf dünnes Metali, hämmern etc.; klempeln = läuten (...die Glocke soll dreymal geklempelt werden") also den Klöppel anschlagen lassen, schott. to clamp, to clamper mit Geräusch auf einen Haufen werfen; klemper = Klapper u. v. a. Die Bedeutung "klopfen", "klopfen machen" als Gesichts- wie Gehörseindruck konnte eine Bezeichnung für hinken abgeben. Zu dem Verb ciampare hinken, straucheln wurde dann ciampa Fuss, Pfote neu gebildet, nach der schon oben herangezogenen Proportion zampare: zampa.

Vom "hinken" kommt man zur Bedeutungsveränderung: langsam gehen, schleichen: ciampeggiare. Von St. zamp- ist dafür ein Beleg imol. zambudlon "pentolone, uomo sciocco o grasso, che difficilmente si muove" (Tozzoli); neap. jáppe jáppe, jáppeca jáppeca júppeca andar lento lento, pian piano, letzteres mit reinem jup-Stamm, die ersteren mit Verschmelzung von jup- + zap-,

vgl. oben S. 446 und 449.

Französisch. (Hombres) jambar der Krummbeinige, ist wenigstens durch das Suffix -ard als Pejorativum gekennzeichnet, Voc. Mess. (Ro. II) jābië chanceler, afz. jambeter faire la culbute; afz. jambu schwach(krumm)beinig, lang. chambard, prov. gambet.

Zur Bedeutungspruppe "zappeln, heftig bewegen" gehört (abgesehen von den bekannten Vertretern):

Cat. camejar, gambejar "rasch gehen, sich beeilen, vgl. afz. jamboier.

Afz. gimberter, auch von Godefroy zu flandr. jamberter remuer les jambes gestellt.

Hier sei nur noch Aunis gimbeloter erwähnt: mit den Füssen zappeln, hestig bewegen, wegen des englischen to jumble (jomble) das seine begriffliche Weiterbildung ist: das Faktitivum "etwas in hestige Bewegung versetzen, schütteln, erschüttern (daher untereinandermischen usw.).

Die lautliche Zusammengehörigkeit ergibt sich mit Heranziehung des oben S. 446 angeführten afz. giper ausschlagen, stoßen, das auf eine ähnliche Verwendung von juper zu schließen gestattet. Ein

südfranz. \*yumblar stellt die mittlere Form zu juper, giper, rejimber — jimbeloter, to jumble dar. Engl. dialektisch findet sich auch die Form jimble (Wright).

## V.

Ließe sich ein nordwestfranz Typus jamp-, jump- nachweisen, so könnte man annehmen, es sei hier durch angln. Einflus \*jaumpentstanden, das seinerseits jaup- zu ju- hervorgerusen hätte. Indessen fehlt uns - mindestens vorläufig - diese Stütze. Ja, wir haben - vgl. die obige Aufzählung - überhaupt keinen -m-Stamm im Nordfranzösischen. Von daher kann also das englische to jump nicht mit Sicherheit hergeleitet werden. Es ist vielmehr eines der Wörter, die das Englische dem Südfranzösischen entlehnt hat,1 in der Zeit seiner Herrschaft auf südwestfranzösischem Boden. Hierzu stimmt das späte Auftreten des Wortes: to jumble belegt Murray erst bei Chaucer, der in demselben Sinne auch iompre verwendet, to jump gar erst bei Palsgrave. Bei einem Lehnworte aus anglonormannischer Zeit wäre dies immerhin auffallend. Im Englischen sind alle Stämme nebeneinander und zwar ohne Bedeutungsvarianten: to jump (Murray) praet. jamp, jaump, jup, jap, jampt; jumpits Konvulsionen; jup! Interjektion zum Antreiben der Kühe, vgl. frz. jup, prov. joupi, span. jope. Jumping mad "unable to keep still". Jomp = gerade, genau, schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bei Rob. Copland, Jyl of Breyntfords Testament 213 (hsgg. v. Furnivall 1871). Auch sonst erscheint jomp, jompre (jetzt obsolet) neben jump etc. Dialektisch (Wright): to jaup jop joup spritzen, aufspringen (von Wellen), japper "broken wave, billow"; daher weiter to jaupie, to jauppie zerstieben (von Flüssigkeiten, to scatter); vgl. oben Jaujuperie (S. 443). Ferner to jamph = jaumph = jaup durch Bewegung ermüden.

Über die Unmöglichkeit, to jump mit germ. gumpen zusammenzubringen, hat sich schon Murray geäußert. Abgesehen von dem späten Auftreten, das bei einem germanischen Worte noch unerklärlicher wäre, ist es ja auch in lautgeschichtlicher Beziehung unmöglich, englisch jsu aus germ. g- herzuleiten.

#### VI.

Der letzte Punkt, der zu erörtern bleibt, ist das Verhältnis der romanischen Wörter zu den germanischen. Soll gumpen — gampeln, Gumpe etc. nicht in Beziehung zum Thema jump — jamp gesetzt werden können?

Was gumpen "springen" anbelangt, so ist es ein gemeingermanisches Wort, vgl. schwed. dial. gumpa springen, gumpeln den Hampelmann (ndd. Gampelmann) abgeben ("play the buf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mistral hat die Verwandtschaft von prov. yumpla und engl. to jump nicht übersehen.

fon" Skeat). Es ist klar, dass germ. g- mit urit. d- keine Beziehung haben kann; die beiden Wortgruppen sind also ganz

unabhängig von einander.

Nun scheint gampen im Ablautverhältnis zu gumpen zu stehen und wird auch im allgemeinen dazu gestellt. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Ablautverhältnis kein ganz echtes und erst in später Zeit entstanden ist. Denn die a-Formen sind alle erst im späten Mittelalter, oder gar erst in der neuhochdeutschen Zeit belegt: gampen (nach Grimm est seit dem 15.—16. Jahrh. bezeugt) erscheint zuerst in französierter Form gampieren, gampenieren tänzeln; "do sasz ein abenteurer uf dem galgbronen, der im munster steet und gampet mit den fueszen (Zimm. Chron. 4, 24 bei Grimm); mrh. gambeln, gammeln schlendern, schweizer. gampen schaukeln, auf und abgehende Bewegung machen, hüpfen, (Idiotikon), vgl. prov. yumpla u. a. So ist es wohl denkbar, dass es sich um eine Einwirkung von (camba) gamba handelt und dass die -a-Typen mit den romanischen verwandt sind. Die Ablautform kam dabei dem Worte gewiss zu gute.

Ist es nicht leicht möglich, hier etwas Bestimmtes zu entscheiden, so ist es dafür um so wahrscheinlicher, dass Gumpe "Wasserstrudel", "kesselartige Vertiefung des Flussbettes" ein romanisches Lehnwort ist. Das Schweizer Idiotikon weist schon darauf hin, dass Gumpe zu frz. combe, it. combo zu stellen sei; noch klarer wird das Verhältnis dieser Wörter durch die Ortsnamen im Département Haut-Rhin (Dict. Topogr.). Da findet sich Combe, Combois vielfach als Fluss-, Tal-, Ortsbezeichnung, der auf deutscher Seite Gumme, Gumbe, im Gumben, im Gumpen, Gummersdorf, Gumbet entspricht; je weiter man sich von der französischen Grenze entfernt, desto häufiger trifft man den Ersatz durch .. Im Grund". Offenbar ist Gumme, Gumbe, Gumpe (= gleichbedeutend zu [Tal-, Wiesen]grund) aus Cumba entstanden. Nicht etwa unmittelbar aus combe. Denn es lebt nicht nur an der französischen Grenze, sondern ist auf deutschem Gebiet weit verbreitet; vgl., um nur ein Beispiel zu nennen, die Wiener Vorstadt Gumpendorf.

Es ist ein eigentümliches sprachliches Spiel, dass schweizerisch Gump, Wassergump den "Kessel (oder Strudel)" und zugleich den "Sprung", gump! auch die Aufforderung zum "springen über den Bach" bedeutet, Wörter, die dem sardisch-oskischen iumpare zu allernächst zu liegen scheinen, und von denen doch zu diesem keine Furt, ja auch kein "Sprung" hinüberführt.

ELISE RICHTER.

# Zur französischen Syntax

(vgl. Ztschr. XXV, 339).

## XI.

Zu "Il a dû venir er muls gekommen sein" (T. II, 32 ff.). 1

Wenn im Folgenden zu einzelnen Punkten der Ausführungen, welche A. Tobler unter der oben angegebenen Überschrift in die II. Reihe seiner Vermischten Beiträge aufgenommen hat, eine abweichende Meinung geäußert wird, so geschieht das hier nicht zum ersten Male. Schon vor Jahren hat, wie eine Fussnote T. II, 32 angibt,2 Schuchardt im Literaturblatt für germ. u. rom. Phil. 1891, Sp. 126 "bemerkenswerte" Erörterungen veröffentlicht, in denen er, erheblich weitergehend, als ich es zu tun gedenke, sogar die Berechtigung des Standpunktes in Frage stellt, von dem aus A. T. seine Untersuchung vornimmt. Wenn ich seinen Einwand recht verstehe, so erscheinen ihm die von A. T. zur Erläuterung herangezogenen Wendungen il est permis de croire, il est naturel de penser, on peut supposer darum nicht als geeignete Kriterien für die Beurteilung der Tempusfrage in den durch die Überschrift angedeuteten Verwendungsweisen von devoir, weil es sich in beiden Fällen um ganz verschiedene sprachliche Vorstellungsweisen handle, was schon äußerlich darin zu Tage trete, daß devoir gleiches Subjekt mit dem

¹ Abkürz.: T. I, II, III = A. Tobler, Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik, 1., 2., 3. Reihe. — Vgl. auch G. Ebeling, Probleme d. rom. Syntax, p. 22—38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Änläfslich der Erwähnung dieser Fußenote, in der der Verfasser der Verm. Beitr. eine seine Auslassungen bekämpfende Besprechung gewissenhalt anführt, möchte ich auf das Gewagte einer Schlußfolgerung von der Art hinweisen, wie A. Stimming (Kritisch. Jahresber. über die Fortschr. d. rom. Phil. II, 183) sie bei der Besprechung meines Artikels "Über den begriffbildenden Konjunktiv" (in dieser Ztschr. KVIII, 159ff.) zieht, wenn er darin sagt: "Jedenfalls hat sie (die dort gegebene Darlegung) Tobler offenbar nicht zu bekehren vermocht, da dieser den in Rede stehenden Außatz fast unverandert in die eben erwähnten "Vermischten Beiträge" aufgenommen hat." Mag die Vermutung St.s immerhin zutreffen, beim Niederschreiben jener Begründung hätte er sich m. E. sagen müssen, es sei nicht anzunehmen, daß A. T., seiner sonstigen Gewohnheit entgegen, eine die gleiche Frage wie sein Beitrag behandelnde Arbeit bei dessen Wiederabdruck gänzlich unerwähnt lassen sollte, und, da die zweite Reihe der Verm. Beiträge dieselbe Jahreszahl (1894) aufweist wie mein Artikel, so hätte es wohl nicht zu fern gelegen, das Stillschweigen A. T.s daraus herzuleiten, daß der Druck jener bereits vor dem Erscheinen dieser fertig gewesen sei.

von ihm abhängigen Verbum, jene anderen Ausdrücke aber verschiedenes zeigten. Mir will indes scheinen, als ob der hier geltend gemachte Gesichtspunkt etwas zu weit von der Tempusfrage, dem ausschließlichen Gegenstande der Untersuchung, abliegt, um für diese wirklich von Bedeutung zu sein. Noch größeres Bedenken erweckt es in mir, wenn Rezens. weiterhin den T. II. 33 (aus Halévy) zitierten Satz Oui, il (= le père) a lui te laisser de l'argent dahin interpretiert: "Nach den mir bekannten Umständen konnte er idein Vater) nicht anders als dir Geld hinterlassen". Diesen Sinn, bei dem das eine izwir gleichzeitig in seinen beiden Bedeutungen (Schlussfolgerung und Zwang) genommen wäre, der also nur einem il doit avoir dû te laisser .. (bezw. il a dû devoir te laisser ...) zukommen würde, kann unser französischer Satz nicht wohl haben. Er heißt entweder nur: "Nach den mir bekannten Umständen hat dein Vater dir Geld hinterlassen- johne jede Rücksicht darauf, ob er auch anders gekonnt hätte oder nicht) oder "Dein Vater ist verpflichtet (genötigt usw.) gewesen, dir Geld zu hinterlassen", aber als völlig sichere Tatsache hingestellt, nicht vermutungsweise, nicht bloß "nach den dem Sprechenden bekannten Umständen"). Auch die Auffassung, wonach Il a dû venir "das Primare (ganz gleich, ob als das Frühere belegbar oder nicht)", Il deit eine venu "das Sekundäre" sei, wird sich durch den Hinweis auf die Grundbedeutung von deveir kaum stützen lassen. Gewiss handelt es sich bei Ii a dit venir um ein und dasselbe Verb vervir, ob der Satz nun: "Er hat kommen müssen" oder "Er muß gekommen sein" heist. Aber devoir drückt eben eine Zwangslage aus, und sein Tempus kann daher nur durch die Zeit der Zwangslage bedingt sein. Bei Annahme eines moralischen, physischen und dergi-Zwanges ist dies in jenem Satze von Halevy die Vergangenheit; bei der eines logischen, auf einer Schlussfolgerung beruhenden dagegen die Gegenwart, als die Zeit, in der die Schlusfolgerung vom Sprechenden gezogen wird, und so ist A. T. doch wohl im Rechte zu behaupten, dass man zunächst für "Er hat gewis gelitten" nichts anderes zu erwarten habe als Il doit avoir souffert.

So scheint mir gegen den Standpunkt, von dem aus A. T. das in Rede stehende Sprachverfahren nach der temporalen Seite hin untersucht, nichts einzuwenden. Sehen wir nunmehr zu, ob

diese Untersuchung die Frage auch wirklich erschönft.

Nachdem A. T. dargelegt hat, dass in der angegebenen Weise" (d. h. in Bezeichnung eines Seins oder Geschenens, das man anzunehmen Grund habe, sich genötigt sehe) auch von einem Tun oder Sein geredet werden kann, welches zur Zeit des Urteils bereits abgeschlossen ist, das also beer in gleichem Sinne sich auch mit dem Infinitivus perfecti verbunden zeigen wird (wenn man aveir und être, die ein Partizipium perfecti begleitet, so nennen will): å theure qu'il est, il iest être parti; il den aveir quate ha tille, oder, wosern jene Notwendigkeit selbst für die Vergangenheit ausgesagt werden soll, il devait être parti, aveir quitte la tiller, sahrt

er, zu seinem eigentlichen Gegenstande kommend, fort: "Das Tempus von devoir hängt davon ab, für welche Zeit der Sprechende die Angemessenheit jenes Schlusses, die hohe Wahrscheinlichkeit oder die Notwendigkeit eines Tuns oder Seins aussagen will; devoir wird im Präsens zu stehen haben in allen Fällen, wo bei Anwendung sinnverwandter Wendungen ebenfalls das Präsens stehen würde: il est permis de croire, il est naturel de penser, on peut supposer, und im Imperfectum, wo dieses Tempus auch in derartigen Umschreibungen zur Anwendung kommen müßte; keinesfalls aber wird es von Einfluss auf die Wahl des Tempus für devoir sein dürsen, ob das erschlossene Tun oder Sein in der Zeit, für welche die Notwendigkeit ausgesagt wird, ein abgeschlossenes oder aber ein dauerndes ist oder war. So hat man denn zunächst nichts weiter zu erwarten als il doit souffrir und il doit avoir souffert, wo für die Gegenwart ausgesagt wird, es lasse sich aus irgend etwas auf bestehendes oder auf durchgemachtes Leiden schließen, und andererseits il devait souffrir und il devait avoir souffert, was besagt, in einer zurückliegenden Zeit habe sich auf bestehendes oder auf durchgemachtes Leiden schließen lassen." Das ist nicht nur klar gesagt, sondern erscheint so unmittelbar einleuchtend, so zwingend, dass der Leser jede Möglichkeit eines Einwandes für völlig ausgeschlossen halten und ohne weiteres geneigt sein wird, jedes im mutmassenden Sinne gesetzte il a dû souffrir oder il avait dù souffrir als streng genommen nicht angemessen, als logisch minderwertig anzusehen. Und doch lässt das Gesagte gewissen Erwägungen Raum. Einmal muss bei ausmerksamem Lesen das "habe" im Schlussteil ( ,... il devait souffrir und il devait avoir souffert, was besagt, in einer zurückliegenden Zeit habe sich auf bestehendes oder auf durchgemachtes Leiden schließen lassen") stutzig machen. Hängt, wie vorher gesagt wurde, das Tempus von devoir davon ab, für welche Zeit der Sprechende die Angemessenheit jenes Schlusses usw. aussagen will und will nun der Sprechende ausdrücken, in einer zurückliegenden Zeit "habe" sich auf bestehendes oder durchgemachtes Leiden schließen lassen, so wird doch - da dem deutschen "Perfectum" das französische im Gebrauche ziemlich parallel läuft (bekanntlich wird letzteres sogar noch häufiger gebraucht als das erstere, oft auch an Stelle des deutschen Imperfekts) für das Französische gleichfalis ein il a dit souffrir (für bestehendes) und ein il a dû avoir souffert (für durchgemachtes Leiden) füglich als allein angemessen erscheinen müssen. Dem Standpunkte des Verf. hätte es daher wohl besser entsprochen, zu sagen: "in einer zurückliegenden Zeit ließ sich auf bestehendes usw. Leiden schließen". Diese an sich geringfügige Ausdruckssonderheit erlangt hier eine gewisse Bedeutung dadurch, dass sie auf die allzugroße temporale Beschränktheit in jener Formulierung hinzuweisen geeignet ist, die sich vielleicht am leichtesten so verständlich machen lässt, dass man sagt: Wenn - entgegen den Schuchardtschen Bedenken - unser doit sich ganz wohl durch

il est permis de croire u. ähnl. wiedergeben läst. gibt es denn im Neufranzösischen nur il est und il était permis de croire? Wo bleiben: il fut, il a été, il avait (eut) été permis de croire und il sera, il serait nebst il aura été, il aurait été permis de croire? Gewis werden einzelne der aufgezählten Formen, wie z. B. il eut été permis, der Natur der Sache nach selten vorkommen; auch wird die Sprache in manchen Fällen weniger zu ihrem Ersatz durch entsprechende Formen von devoir und pouvoir geneigt sein als in anderen. Prinzipiell ausgeschlossen aber wird keiner dieser Fälle genannt werden dürfen.

Ich führe zunächst einige Beispiele an, in denen sich unser devoir im Passe defini findet: Ah! que de fois Bartres et son enfance libre derrière ses agneaux ... durent revivre en elle aux heures où elle rêvait . . .! Zola, Lourdes 398. - Ella ferma violemment la porte de sa chambre ... refusa avec obstination de la rouvrir à son mari. Pendant un mois il dut y avoir des tentatives furieuses de Prada, que cet obstacle à sa passion affolait. Zola, Rome 60. — Et, le cœur encore meuriri par la rigueur de Silviane, il dut avoir le sourd espoir qu'une bonne action lui porterait chance, il consentit immidiatement à s'entremettre, pour l'admission de Laveuve. Zola, Paris 90. -Et les réflexions qu'il fit alors durent être bien graves et bien pressantes, car il se dicida tout d'un coup à revenir sur ses pas ... ib. 117. - Bei einer polizeilich beargwöhnten Familie will man auf die blosse Angabe seitens des Klopfenden, er sei Monsieur l'abbé nicht öffnen. Darauf sagt dieser ausführlicher: "Monsieur l'abbé qui est venu l'autre jour". Und nun heisst es: Cela dut faire cesser toute incertitude, la porte s'entre-bâilla ... ib. 169. — Diese Verwendung unseres devoir im Passé défini ist durchaus nicht selten und keineswegs eine Eigentümlichkeit Zola's. Ich habe sie auch sonst so häufig angetroffen, dass ich es lange für überflüssig hielt, noch weitere Beispiele zu sammeln. Nur in der allerletzten Zeit habe ich noch einige aus anderen Schriftstellern notiert: René Bazin, Une tache d'encre p. 264: Il avait pris un journal, mais je crois vien qu'il le tenait à l'envers. En tout cas, il dut lire entre les lignes, car de toute la soirce il ne tourna pas la page. - Jean Rameau, Du Crime à l'Amour 58: Il ne dormit guère cette nuit-ià. Mais ce ne dut pas être la dureté de sa couche qui éloigna le sommeil; ce fut plutôt le vol des idées noires qui tournoyaient dans sa tête. - Bei demselben heisst es in La Jungle de Paris 47: Pamproux ne comprenait pas encore sans doute. Alors elle en toucha un (sc. un iris) sur sa poitrine . . . Il dut comprendre enfin, car son bras eut un mouvement. Beachtenswert kann dabei erscheinen, dass der Dichter bei dem unmittelbar vorhergehenden Imparfait die Anwendung von devoir (zum Ersatz des sans doute, also P. ne devait pas encore comprendre)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was den entsprechenden Gebrauch von pouvoir betrifft, so wären dieselben Fragen mit Bezug auf il est possible oder il se peut zu stellen, vgl. T. II, 36.

verschmäht hat (nicht etwa weil der Satz negiert oder im Sinne der begleitenden Dauer gesprochen ist; diese Dinge bilden sonst nie ein Hindernis zur Verwendung unseres "Hilfsverbs") und sich das letztere für den zweiten Fall, wo das Passé défini erforderlich war, reserviert hat, ein Zeichen dafür, dass auch dieses Tempus ihm für unsere Ausdrucksweise völlig geläufig war, ja so geläufig, dass er es in unmittelbarer Folge - entgegen dem im Französischen meist so sorgsam befolgten stilistischen Abwechslungsgebote gleich darauf wieder verwendet, indem er fortfährt: Il v eut quelques secondes très douces de silence, pendant lesquelles Josette et Pamproux ne durent entendre que les battements de leur cœur (ib. 47). Findet sich nun, wie vorstehend - wohl zur Genüge - gezeigt worden ist, unser devoir ganz gewöhnlich im Passé défini, was sollte da seiner ordnungsmäßigen Verwendung im "Passé indéfini" entgegenstehen? - seiner "ordnungsmäßigen" d. h. logisch völlig gerechtfertigten Verwendung, nicht einer solchen, die erst infolge mangelhafter Unterscheidung des sprechenden Volkes hinsichtlich der Frage zu stande gekommen wäre, "welchem der beiden Elemente die besondere Form zu geben ist, die dem abgeschlossenen Tun oder Sein entspricht, indem es irrtümlich am Verbum finitum tut, was es am Infinitiv zu vollziehen hätte" (T. II, 37). Es könnte freilich der eine oder der andere Leser auf den Gedanken kommen, bei der großen Bedeutungsverwandtschaft, die zwischen Passé défini und "Passé indéfini" besteht (vermöge deren bekanntlich das letztere Tempus da, wo es sich um die eben erst verflossene, die jüngste Vergangenheit handelt, wo also Zeitbestimmungen wie tout à l'heure, ce matin, hier, avant-hier usw. in Betracht kämen, zur Berichterstattung über dieselben Geschehnisse gebraucht wird, für die man, wenn sie einer ferneren Vergangenheit angehörten, Passé défini verwenden würde) - bei so großer Ähnlichkeit des Sinnes läge die Annahme einer Beeinflussung nahe, der Art, dass, nachdem erst einmal unter Einwirkung der von A. T. a. a. O. geltend gemachten Faktoren ein "Passé indéfini" des "logischen" devoir in Gebrauch und in ausgedehnten, intensiven Gebrauch gekommen, diese Verwendunsweise sich mühelos auf das Passé défini übertragen hätte.1 Ein solcher Gedanke wäre wohl nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, und vielleicht findet sich jemand, der die (sicher äußerst mühsame) historisch-statistische Untersuchung der Prioritätsfrage in die Hand nimmt. Für unseren Fall ist sie nur von sekundärer Bedeutung, da wir, anknüpfend an die oben genau zitierten Aufstellungen A. T.s, es lediglich mit der Frage zu tun haben, ob, wie er dort ausspricht, nur die Verbindung des Praesens und Imperfectum mit einem Infinitivus (praesentis oder "perfecti") logisch gerechtfertigt ist und jedes "Perfectum" und "Plusquamperfectum" von devoir - natürlich nur von dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Tat läst sich in mehreren der vorher angesührten Sätze das Passé dés. von devour ohne weiteres durch das "Passé indésini" (strenggenommen durch Praes, von devoir mit "Insin. pers.") ersetzen.

die Annahmeberechtigung ausdrückenden, dem "logischen" devoir! - auf einer "nicht deutlichen" Unterscheidung, einer mangelhaften Erkenntnis des wahren Sachverhalts beruht. Der zunächst theoretisch geltend gemachte Einwand, dass, wenn für ein solches je dois, je devais ganz passend il est permis de croire que je ..., il était p. d. c. que je ... eingesetzt werden kann, doch wohl die anderen Zeiten von devoir (den Ersatzwendungen il fut permis, il a été permis usw. entsprechend) nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten dürften, hat durch die angeführten Beispiele, zunächst bezüglich des Passé défini, seine praktische Erhärtung gefunden. Die weitere Frage ist nun, ob sich vielleicht auch für das "Passé indéfini und Plus-queparfait" des die Folgerung ausdrückenden (mit einem Infinitiv verbundenen) devoir solche Stellen beibringen lassen werden, in denen diese Ausdrucksweise nicht bloß einer sprachlichen Gepflogenheit, beruhend auf mangelhaftem Unterscheidungsvermögen, sondern vielmehr der strengen Forderung der Logik entspricht, sei es, dass sie die einzig gerechtfertigte ist, oder sich doch innerhalb des betr. Zusammenhanges neben der anderen (Présent oder Imparfait von devoir mit "Infinitivus perfecti") als gleich berechtigt erweisen läst. Bezüglich des ersteren dieser beiden Fälle ("persektisches" devoir das einzig gerechtfertigte) lässt sich leicht zeigen, dass er der Natur der Sache nach nicht vorkommen, sich nicht verwirklicht finden kann. Stillschweigende, aber strikt gewahrte Voraussetzung der Verwendung der devoir-Konstruktion ist nämlich, dass der Sprechende selbst die ihr zugrunde liegende Schlussfolgerung als gerechtfertigt anerkennt, für ihre Richtigkeit die Verantwortung übernimmt; so dass, auch da wo es zweifellos als angängig gelten darf, dass die Schlussfolgerung auf Grund einstiger Umstände, Tatsachen in der Vergangenheit selbst gezogen wurde (z. B. Quand il s'est marié, il a dû avoir trente ans = die damals Lebenden mussten ihn dafür halten), es immer zugleich möglich sein muss, die Schlussfolgerung in der Gegenwart mit Bezug auf das Vergangene zu ziehen, also zu sagen: Quand il s'est marié, il doit avoir eu trente ans (wobei dann die Zeitbestimmung Quand il s'est marie zu avoir eu gehört, während sie bei der ersten Ausdrucksweise den Zeitpunkt des il a dû bestimmte). Die Sprache verzichtet hartnäckig auf den Gebrauch von devoir, wenn es sich um seinerzeit wohl gerechtfertigte, seither indes als irrig erkannte Überzeugungen handelt, wo also zwar ein il a été permis de croire qu'une chose était . . ., aber nicht mehr ein il est permis de croire qu'une chose a été ... möglich wäre. 1 Sie sagt also unter keinen Umständen: Avant Copernic le soleil a dû tourner autour de la terre, da sie doch sagen kann: Avant Copernic il a été permis de croire que le soleil tournait auteur de la terre. Nun gibt es aber außer der Erschließung eines

¹ Dies wäre also ein Fall, wo die Möglichkeit einer Stellvertretung zwischen der devoir-Konstruktion und den Wendungen il est permis de croire usw. eine Grenze hat, und auf den Schuchardt a. a. O. vielleicht hätte hinweisen können. Die Tempusfrage wird davon jedoch nicht berührt.

bestehenden und der eines schon durchgemachten, abgeschlossenen Tuns oder Seins auch noch eine dritte Möglichkeit, die A. T. zwar nicht erwähnt, die er aber vielleicht doch für unser devoir gelten lassen wird, nämlich die der Folgerung, Erschließung eines bevorstehenden, also zukünftigen Seins oder Tuns, wie sie mir ausgedrückt erscheint in Sätzen wie: Mon frère doit arriver dans deux heures. - Il doit bientôt pleuvoir. Gewiss kann man da an physischen Zwang denken (der Betr. sitzt im Zuge, muss also mit diesem eintreffen) oder an ein meteorologisches Gesetz (wonach unter bestimmten Verhältnissen Regen fallen muss) aber andrerseits ist doch nicht zu leugnen, dass die Aussage in diesen Fällen eine Schlussfolgerung (wenn auch auf Grund eines Naturgesetzes) enthält, so dass der in Rede stehende Fall mir nicht ohne weiteres abgelehnt werden zu können scheint. Hier nun gäbe es "perfektisches", "plusquamperfektisches" devoir, das sich nicht durch präsentisches, imperfektisches ersetzen ließe, und ein Beispiel dieser Art liefert Jean Rameau in Du Crime à l'Amour p. 74: Est-ce que le maître les aurait envoyés à l'ajonc (d. h. zum Mähen des Stechginsters) s'il n'avait pas dû pleuvoir? Der Bauer hat, als er die beiden Knechte aufs Feld schickte, bei sich gedacht oder zu sich gesagt: Il doit pleuvoir (= Es wird bestimmt regnen), donc j'enverrai mes valets couper l'ajonc. (Des travaux autrement rudes, heisst es an jener Stelle weiter, sollicitent les laboureurs de Chaiosse (im Département Basses-Pyrénées), quand il fait beau, surtout en cette saison). Danach würde man auch die Knechte sagen lassen können: «Le maître ne nous a envoyés à l'ajonc que parce qu'il a dû pleuvoir» und hätte damit ein (folgerndes) a dû pleuvoir, das sich nicht durch doit avoir plu ersetzen ließe. Wer die Gleichartigkeit dieses devoir mit dem, das "ein Tun oder Sein als ein solches hinstellt, welches anzunehmen der Sprechende Grund habe, sich genötigt sehe" (T. II, 32) nicht anerkennen will, für den gäbe es Fälle überhaupt nicht, in denen es nicht anginge, ein (folgerndes) "perfektisches" devoir mit Infinitus präsentis durch ein präsentisches mit "Infinitivus perfecti" zu ersetzen.

Wohl aber gibt es deren viele, in denen auch die strengste Logik das erste (d. h. das "perfektische" devoir) für ebenso zutreffend erklären muß, wie das letztere (das präsentische). Ich gebe einige Belege dafür: Restez ici, je vais rejoindre mon père, je vais lui dire que j'ai entendu crier, appeler au secours de ce côlé-ci et qu'on a dû assassiner quelqu'un. Mit diesen Worten instruiert in Jean Rameau, Du Crime à l'Amour 153, ein ersichtlich findiges und listenreiches Mädchen ihren nur leicht verwundeten Geliebten, um in planvollem Zusammenwirken mit ihm den Vater zu täuschen und ihn zur Aufnahme des angeblich von Räubern Überfallenen in ihr nahegelegenes Wohnhaus zu veranlassen. Zweifelos kann die Sprechende, sich auf den zeitlichen Standpunkt der Mitteilung des Vorkommnisses an den Vater versetzend, auch qu'on doit avoir assassiné quelqu'un sagen, aber als nicht minder sicher wird es be-

zeichnet werden dürfen, dass, da die Annahme eines Raubanfalls die unmittelbare Wirkung der gehörten Schreie und Hilferufe sein mulste, und die letzteren hier der abgeschlossenen Vergangenheit zugewiesen werden, auch jene Annahme als in der Vergangenheit, als vor der Mitteilung an den Vater vollzogen aufgefalst werden kann. - Ähnliches gilt von René Bazin. La Terre, qui meurt 92, we ein alter Bauer, im geschlossenen Zimmer sitzend, also lediglich aus der Erinnerung heraus mit Bezug auf einen mehrtigigen stromenden Regen, der vor kurzem aufgehört hat, sagt: La nais a dù mollir la terre, la charras morara fien. Und wenn darum schon an und für sich die Deutung: Il a in permis namlich wahrend des anhaltenden Regens' it reite que la pluit militaire in terre fur ebenso m'assig gelten durf wie: Il est perma it troire que la place a melli la terre (nâmlich jetzt, da der Regen vorüber ist, so wird bei einem so eingefleischten Landwirt kein Zweifel carüber sein können, dals er schon zur Zeit des anhaltenden Regens sein: Ça ivit milir la terre gedacht oder gar gesprochen bat. - Oder Jean Rameau, La Jungle de Paris 312: Si Farmis en! sagt der zu zaghaft Gewesene bedauernd, als die einst von ihm geliebte, jetzt aber einem anderen gehörige Frau ihm nun ihrerseits ihre Liebe gesteht) Je rous aircois bien moi! Tous avez du le senur. and fold on dealy ... und damit kann er - logisch gleichgut sowohl meinen: Dem damaligen Beobachter, ihm z. B., sei es nach ihrem ganzen Verhalten zweifellos gewesen, dals sie seine Liebe gemerkt hat Une fois ou doug, il m'a est permis de orivre que vous ie centies wie auch: Tetzt sei es ihm klar, dals sie damals seine Gefühle für sie erkannt habe . L. niest permis de reine que tous Parez senti alors, une fito ou deux. - In Boutget, Une Idylle Tragique 229 empfangt ein junger Mann seinen Freund, der auf seine Bitte eine Seefahrt in eigenartiger Reisegesellschaft gemacht hat und sagt bei Abstattung seines Dankes, noch bevor der Ankommende sich irgendwie geäußert hat, also lediglich auf Grund der ihm schon vor Abfahrt und während der Reise bekannten Umstande: Il y a des sas de choses qui ont did te choquer dans cette explication. Et au de passei par-lessas pour un tien omi ... Es steht demnach logisch nichts im Wege sich ... chose die il m'a été permis de croire qu'ils se chieu enlaigne daffir au denken. - Und ebenso sicher sind in dem Satze P. Loti, Ramuntcho 150) c... ce matin ils ont le projet d'aller là-bas, dans la campagne ... faire visite aux deux petites qui ont dû arriver hier au soit, die beteiligten Personen schon am Abend vorher in der Lage gewesen, das "Ankommen" zu erschließen, wie jetzt am Morgen früh, das "Angekommensein".1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den suturischen Zeiten (Conditionnel = Futurum praeterni) findet sich zwar pourwir zum Ausdruck der "Möglichkeit", also als Ersatz von "vielleicht" bäufig. Il etait si gen pratique, ce pourre Pascall II niourau qui à l'enticher encore de quelque Bretonne ou Normande sans fortune. Il l'égluserait parbleu. Et il pourrait bien avoir plus de tourments avec sa

Ich bin auf diese Fälle, in denen auch logisch strenge Pfüfung ein zwiefaches Sprachverfahren wird für zulässig erklären müssen, darum so ausführlich eingegangen, weil mir in ihrem Vorhandensein, ja in ihrem gar nicht seltenen Vorkommen einer der Faktoren zu liegen scheint, die eine nach der logischen Seite so ungewöhnlich gut entwickelte Sprache, wie es anerkanntermaßen die französische ist, dazu geführt haben, von den zwei tatsächlich vorhandenen Ausdrucksweisen (a dû mit Infinit. präs. und doit mit "Infinit. perf.") der erstgenannten immer sichtbarer den Vorzug zu geben, auch da, wo die andere einer strengen Sach- und Gedanken-Analyse besser Genüge tun würde. Ich sage "einer der dabei mitwirkenden Faktoren". Denn noch ein zweiter Punkt ist dabei von Bedeutung. Wenn A. T. nämlich in der T. II, 32 f. gegebenen Darlegung dessen, was die Logik erfordern bezw. zulassen würde, an das mit Recht als logisch zutreffend bezeichnete à l'heure qu'il est, il doit être parti; il doit avoir quitté la ville, mittels der Bemerkung: "oder, wofern jene Notwendigkeit selbst für die Vergangenheit ausgesagt werden soll" ein il devait être parti, avoir quitté la ville als logisch berechtigt anreiht,1 so widerstreitet dem der Umstand, dass es sich bei der uns hier beschäftigenden Verwendung von devoir überall um eine - sagen wir wieder: logische, eine auf zwingender logischer Schlussfolgerung beruhende Notwendigkeit handelt und dass die Geltung einer solchen Folgerung außerhalb der "Zeit", d. h. außerhalb einer bestimmten Zeitsphäre steht, dass sie auch nicht mit den ihre Prämissen liesernden Umständen oder Tatsachen vergeht, - also ausschließlich präsentische Formulierung erfordert. Mag z. B. der Gegenstand A., der gleich dem Gegenstand B war und ebenso der Gegenstand C, der gleich B war, seit noch so langer Zeit zu existieren aufgehört haben, mögen alle drei einer noch so weit zurückliegenden Vergangenheit angehören, - die aus der Tatsache der einstigen Gleichheit von A mit B und B mit C zu ziehende Schlussfolgerung

<sup>1</sup> Dementsprechend hätte übrigens schon bei dem ein noch bestehendes unabgeschlossenes Sein erschließenden vous devez être fatigué (après une si longue marche oder pour avoir l'air que je vous vois) ein vous deviez être fatigué als Vergangenheits-Seitenstück ausgeführt werden können.

nouvelle femme qu'avec la première. J. Rameau, L'Ensorceleuse 260. — La fermeté de cette jeune fille était pour lui une douloureuse révélation. Il avait cru entreprendre une petite détraquée pas bien farouche, dont la tête pourrait tourner au son de quelques jolies phrases; et il constatait que les jolies phrases ne la faisaient pas plus tourner que des chansons de fauvettes ne font tourner un moulin, id. La Jungle de Paris 84. — Puisque Chaumigny (wo sich das Schloss befand) faisait partie de la conscription (des Wahlbezirks), le hasard pourrait fort bien mettre la châtelaine et le candidat sur le passage l'un de l'autre ib. 132. Dagegen scheint futurische Verwendung unseres devoir nicht üblich. In der Fortsetzung der letztangeführten Stelle: D'ailleurs, comme ils avaient le même désir de se retrouver, le hasard aurait probablement fort peu de chose à faire ... wäre es ein Leichtes gewesen, für probablement devoir einzusühren: le hasard devrait avoir fort peu de ch. à f. Der Vers, der unmittelbar vorher, statt mettrait peut-être: pourrait fort bien mettre gesagt hat, hat aber zu diesem devrait keinen Antrieb verspürt.

lautet - strenggenommen - nicht: "Es musste A = C sein, sondern: A muss gleich C gewesen sein. Wird also ..ein Sachverhalt als Wirkung oder als Ursache erschlossen" (T. II, 32) und das Ergebnis solcher Erschliessung mittels devoir ausgedrückt, so ist es nicht zutreffend zu sagen, dass -das Tempus von devoir davon abhängt, für welche Zeit der Sprechende die Angemessenheit jenes Schlusses, die hohe Wahrscheinlichkeit oder die Notwendigkeit eines Tuns oder Seins aussagen will usw. (T. II, 32f.). Die "Notwendigkeit" selbst ist vielmehr eine außerzeitliche, allgemein und für alle Zeiten gültige, daher durch das Präsens auszudrückende; hingegen wird, wenn das betr. Tun oder Sein einer abgeschlossenen Vergangenheit angehört, für dieses der "Infinitivus persecti" und wenn es erst der Zukunft angehören wird, der "Infinitivus futuri" oder wo ein solcher, wie in den modernen Sprachen, nicht vorhanden ist, ein futurischer Nebensatz zu wählen sein ("Wenn A gleich B, und B gleich C sein wird, dann - logisch genau nicht: "wird A gleich C sein müssen", sondern: — ist (auch jetzt schon) sicher, folgt für jetzt schon, dass auch A gleich C sein wird").

Und daran ändert auch die indirekte Rede nichts, um so weniger, als dieselbe ja präsentische Zeitform auch für die Wiedergabe von in der Vergangenheit gehegten oder geäußerten Ansichten zulässt, sobald diese sich auf Allgemeingültiges, auf sogenannte "ewige" Wahrheiten, Tatsachen beziehen. Und das vorhin Gesagte behält ebenfalls volle Gültigkeit für die in der modernen Erzählung so beliebte Darstellungsweise, die A. T. Mischung indirekter und direkter Rede" (T. II, 7) genannt hat und bezüglich deren ich in dieser Zeitschrift XXIII, 401 ff. ausführlich dargelegt habe, dass in ihr, wenigstens sprachlich, (worauf es hier ja doch allein ankommt) eine Mischung nicht vorliegt, dass sie vielmehr ganz gewöhnliche, von jeder temporalen Besonderheit freie Erzählungsform bietet und nur insofern eigenartig und bemerkenswert ist, als der Erzähler Ansichten, Erwägungen, Äußerungen seiner Personen in einer Form vorführt, nach der es - rein sprachlich genommen - seine eigenen Ansichten usw. sein müßten.2 Ich habe mir deshalb erlaubt, dafür den Ausdruck "Verkleidete, verhüllte Rede" vorzuschlagen, in dem Sinne, dass die "Rede" nach ihrer äußeren

Wo aber ein Tun oder Sein als schon vor einem Zeitpunkt der Vergangenheit abgeschlossen hingestellt werden soll (nämlich bei dem Imperf. von devoir mit folgendem "Infinit. perf.", vgl. das T. II, 35 zitterte Beispiel: Bon nombre de paysans sans doute devaient avoir entendu parler de cette affaire, Droz, Les Étangs 147), da müste logisch genau zum Präsens von devoir ein doppelt "persektischer" Infinitiv folgen (Bon nombre de paysans doivent avoir eu entendu parler...).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich setze zur Veranschaulichung noch ein weiteres Beispiel her: Il lui (= au curé) venait une idée . . . il allait ouvrir cette lettre. Doit-on hésiter quand il s'agit de la vie d'une femme? Non, non! ce serait criminel! Mieux vaut une indélicatesse qu'une mauvaise action. D'ailleurs y avait il indélicatesse? Mme Aubier ne lui avait pas défendu d'ouvrir cette lettre . . . J. Rameau, L'Ensorceleuse 307.

Form als solche gar nicht zu erkennen sei, vielmehr erst auf Grund des Zusammenhangs, gleichsam divinatorisch, erkannt und in ihrem wahren Sinne erfasst werden müsse. Die dort geführten, eingehenden Untersuchungen, so ausschließlich akademischer Art sie auch zu sein scheinen mochten, erweisen sich in unserem Falle doch insofern als praktisch nutz- und fruchtbringend, als sie zu der Behauptung berechtigen, dass selbst innerhalb jener Darstellungsweise, d. h. also da, wo es sich um in der Vergangenheit angestellte Erwägungen, getane Äußerungen, aufgeworfene Fragen handelt, das Imperfektum (entgegen den T. II, 7 gemachten Ausführungen) bei Verwendung des folgernden devoir durchaus nicht mehr erfordert oder berechtigt ist, als in gewöhnlicher Ausdrucksweise, dass also z. B. selbst als "verkleidete" Äußerung einer vor tausend und mehr Jahren lebenden Person, die Schlussfolgerung aus der Erkenntnis der Gleichheit eines damaligen A mit einem damaligen B und dieses selben B mit einem damals existierenden C (zwar wohl gemeinhin lauten würde: "C, en ce cas, ne devait-il pas être égal à A?" aber) auch ganz wohl lauten könnte: "C, en ce cas, ne doit-il pas... und wenn jene Größen schon vor der Zeit des als sprechend Eingeführten zu existieren aufgehört hätten: "C en ce cas ne doit-il pas avoir été égal à A?" und nicht wie man a priori zu meinen geneigt sein könnte, unbedingt . . . ne devaitil pas ... lauten müsste. Also - so können wir die letzten Darlegungen zusammenfassen - wo immer irgend ein Sachverhalt aus irgend welchen Tatsachen logisch erschließbar ist, ganz gleich ob in der Gegenwart oder in der Vergangenheit oder in der Zukunst, bietet sich für streng logische Formulierung mittels devoir nur die eine Ausdrucksweise: Präsens von devoir mit einem die zeitliche Geltung des erschlossenen Sachverhalts andeutenden Infinitiv, soweit ein Infinitiv dies im Französischen überhaupt vermag, d. h. für Gegenwart (Infinitivus präsentis) und für abgeschlossene Vergangenheit (sogen. Infinitivus perfecti).1

Nun wird eine solche Erkenntnis, wenn sie jemand selbst bei sorgsamem Nachdenken, bei ruhiger Erwägung der Sachlage, entgehen kann, billiger Weise nicht von der immer nach Augenblicksimpulsen verfahrenden "Sprache" verlangt werden dürfen. Dem Bedürfnisse nach kürzerer, abwechslungsreicherer Ausdrucksweise folgend, hat sie, ohne sich der Unlogik des Verfahrens irgendwie bewufst zu werden, zu dem, wie wir gesehen haben, überaus verführerischen Imperfektum gegriffen, zunächst (ich meine "zunächst" in genetischem Sinne) wohl da, wo es sich um die Gedanken, Erwägungen ganz bestimmter Personen einer in der Vergangenheit

¹ Dagegen nicht durchweg für die Zukunst, weil das sich als Ersatz in einigen Fällen darbietende aller für eine weiter ab liegende Zukunst ebensowenig verwendbar ist wie die in il doit pleuwoir (mit futurischem Sinn) liegende Ausdrucksweise, von der früher S. 458 ff. die Rede gewesen ist, so daß die Sprache hier entweder auf das (strenger Logik zuwiderlausende) deura oder auf eine der östers genannten Ersatzwendungen, eventuell auf il s'ensuit que mit suturischem Verb angewiesen wäre.

spielenden Erzählung handelt, denen eine Schlussfolgerung zugeschrieben werden sollte, also besonders in indirekter und in "verhüllter" Rede, z. B. Il lui venait une idée: la lettre qui était sous cette enveloppe devait contenir des choses intéressantes. Tant pis! (= Ei was!) il allait ouvrir cette lettre. J. Rameau, L'Ensorceleuse 307. Von da aus hat sie dann das einmal eingeschlagene Verfahren in zwiefacher Richtung weiter entwickeln und ausdehnen können: Einmal temporal, indem sie, und zwar, wie mir scheint, mit vollem Recht, in vollster Konsequenz auch die anderen Tempora, Passé défini und die sogen, umschreibenden Zeiten (Passé indéfini usw.) in dasselbe mit einbezog. Denn mit dem Gebrauch des Imperfektums war, um mich bildlich auszudrücken, die logische Sperre durchbrochen, die unserem devoir in anderen "Zeiten" als dem Präsens die Zulassung hätte verweigern sollen; nun konnte, ja mußte konsequenter Weise auch der ganzen Schar der anderen Tempora der Zugang gestattet werden. Was sollte wohl, wenn wir uns in Anlehnung an Zola, Rome, 20 einen Beschauer Roms bei San Pietro in Montorio denken und von ihm erzählen: Tout près, il reconnaît, à sa loggia tournée vers le fleuve, l'énorme cube fauve du palais Farnèse; plus loin, cette coupoule basse, à peine visible, doit être celle du Panthéon - was sollte wohl hindern, dies durch alle Tempora abzuwandeln und nicht nur imperfektisch (wie die Stelle bei Zola tatsächlich lautet) cette coupole ... devait être celle du Panthéon, sondern auch - etwa mit der Einkleidung: Quand P. tourna la tête - im Passé défini: cette coupole ... dut être ... zu sagen? Oder: Hier, j'ai été à San Pietro in Montorio. J'ai reconnu le palais Farnèse. Plus loin, une coupole basse . . . a dû être celle du Panthéon. Und: La veille, j'avais été à S. P. in M. J'avais reconnu ... avait dû ... Oder: Des qu'il eut reconnu ... et que cette coupole eut dû être . . . (komprimiert statt et qu'il se fut dit à lui-même que c. c. devait être ...) il s'écria avec joie ... Oder neben einem: Si votre description était exacte, cette coupole . . . devrait être . . . — S'il s'était retourné, il aurait reconnu le palais F. et la coupole basse, plus loin aurait dû être celle du Panthéon. Ob bei solcher temporalen Abwandlung dem Ausdruck mehr oder weniger Zwang angetan wird, ist in unserem Falle ohne Belang, da es hier nur darauf ankommt, zu beweisen, dass, sobald einmal von dem allein einwandfreien Präsens abgegangen, und auch (wozu die Sprache zweifellos reichlichen Anlass hat) das Impersektum für die devoir-Konstruktion zugelassen wird, allen übrigen Tempora die gleiche logische Berechtigung für eine solche Verwendung zuerkannt werden muß allen, außer vielleicht den beiden Futura, denen ja - in der "vermutenden" Gebrauchsweise - schon selbst ein erheblicher Teil der devoir-Bedeutung innewohnt. Doch schliesslich, warum sollte nicht seitens jemand, der einen anderen für die Wanderung durch Rom instruiert, allenfalls gesagt werden können: Quand vous monterez à S. P. in M., vous reconnaîtrez . . . et la coupole basse que vous verrez plus loin, devra être celle du P. (statt sera celle . . .), namentlich wenn

er seiner Sache nicht ganz sicher ist? Doch sei dem, wie ihm wolle; es kam hier ja nur darauf an, zu erläutern, dass, was dem Imperfekt recht ist, den anderen Temporibus billig ist, und dieser Zweck dürste auch ohne den Nachweis der Möglichkeit futurischer devoir-Konstruktion erreicht sein. Die Korrespondenz zwischen dem Imperfektum und den anderen Zeiten geht nun so weit, dass, nachdem beim Gebrauch der letzteren mehr und mehr jene Verdunkelung des Sachverhaltes eingetreten ist, vermöge deren "das sprechende Volk" - unfähig deutlich zu unterscheiden, "welchem der beiden Elemente die besondere Form zu geben ist, die dem abgeschlossenen Tun oder Sein entspricht" - "am Verbum finitum tut, was es am Infinitiv zu vollziehen hätte" (T. II, 37), eine ähnliche Verwechselung auch auf das erstere (das Impersektum von devoir) übergegriffen hat, in der Weise, dass sich dieses, wo von einem "erschlossenen" vergangenen Zustand oder Geschehen die Rede ist, auch dann findet, wenn der Erschliessungsakt zweisellos der Gegenwart angehört, also eigentlich nur Präsens von devoir mit "Infinitivus perfekti" zulässig sein sollte (das dann allenfalls den nun einmal sanktionierten volkslogischen - oder vielmehr volksunlogischen -Ersatz durch das Perfektum von devoir und den Infinitiv Präsentis finden kann). So heisst es Zola, Rome 251: «Mais c'est vrai!» s'écria la contessina, « Victorine devait y (dans l'antichambre) être . . . Pourquoi donc n'est-elle pas accourue? », wo, wie das «Mais c'est vrai!» zeigt, die Sprechende ihre Schlussfolgerung erst im gegenwärtigen Augenblicke zieht, also strenggenommen Victorine doit y avoir été (volkst.: a dû y être) hätte sagen müssen. Und da das Vorkommen solcher unlogischen Verwendung auch des Imperfekts von devoir durch den vorstehenden Satz bewiesen ist, so wird ihre Annahme auch in der folgenden Stelle von A. Daudet, Trente ans de Paris 84 nicht als unzulässig gelten dürfen, wo sie der Sachlage, besonders dem Umstande, dass der Verf. Memoiren schreibt. Rückblicke auf seine Jugendzeit wirst und sich dabei über manches klar wird, worüber er früher ohne Reflexion hinweggegangen, besser Rechnung trägt, als die Annahme logisch genauer Ausdrucksweise in dem Sinne, dass die Schlussfolgerung "damals berechtigt war": ... mon élève vint me prendre par la main et m'amena gentiment vers les siens, père, mère, sœurs élégantes. Je devais avoir une triste tournure dans mes habits rapés, quelque chose qui déplut; car la famille me regarda à peine. Ein Il est permis de croire que j'avais . . . (= Je dois avoir eu . . . oder s'ai dû avoir ...) ist doch wohl natürlicher als: Il était permis de croire que j'avais, wie eine genaue Interpretation des ... devais avoir ... lauten würde.1

Als "zweite" Erweiterung des Verfahrens wäre diejenige anzuführen, die von der Pflicht der Namhaftmachung — oder doch wenigstens Andeutung — bestimmter Personen, die als Träger der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ähnliche Unsicherheit besteht bei einem der beiden Beispiele, die Mackel im Archiv 105, 5 für unlogisches Imparfait gibt. Ein weiteres bietet Ebeling, Probl. p. 32 (nebst verschiedenen italienischen).

durch unser devoir angedeuteten Schlussfolgerung zu gelten hätten, gänzlich absieht und sich damit begnügt, das "unbestimmt vorschwebende Zeugen und Beurteiler vergangener Begebnisse... oder auch der Sprechende selbst", wie es T. II, 127 bei Erörterung einer gewissen Verwendung des Kondizionalis treffend heist, als geistig tätig, als die Schlussfolgerung in der Vergangenheit vollziehend gedacht werden. Es ist leicht zu erkennen, wie beide Faktoren Hand in Hand gegangen sind, sich gegenseitig unterstützt und gefördert haben: temporale Ungenauigkeit und Ungenauigkeit in den Personalien, wenngleich für letztere noch ganz besonders fördernd der Umstand gewesen sein mag, das dem Autor einer Erzählung längst schon, und wohl zu allen Zeiten, erlassen worden ist, über die Mittel seiner Informierung Rechenschaft abzulegen, das ihm bezüglich der Gedanken und Empfindungen seiner Personen "Allwissenheit" ein für allemal zugestanden worden ist.

So hat denn das Französische, auf dem einmal eingeschlagenen, zwar eigentlich ungesetzlichen, aber doch von niemand als solchem erkannten Wege immer weiter fortschreitend, eine nicht nur durch Kürze, sondern auch durch den Schein (einen täuschenden Schein, vgl. Schuchardts Äußerung) der Natürlichkeit sich auszeichnende Ausdrucksweise geschaffen, die ihm bei dichterischem Schaffen wie überhaupt bei psychologisch tiefer eindringender Darstellung treffliche Dienste leistet. Es hat darin dem Deutschen nicht unerheblich den Rang abgelaufen, das mit der Verwendung des Imperfekts zwar jenen Weg auch betreten, sich aber doch nicht weit genug darauf vorgewagt hat, um aller Vorteile, die er bieten konnte, teilhaft zu werden.

War es der Zweck der vorstehenden Darlegungen über die Bedeutung und Verwendung des folgernden devoir, und namentlich über die durch A. T. angeregte Frage der logischen Berechtigung bezw. Nichtberechtigung des Verfahrens nach der temporalen Seite, dem Leser eine möglichst gründliche Einsicht zu übermitteln, und ihm womöglich eine erschöpfende Erörterung der verwickelten Materie darzubieten, so ist es vielleicht zur völligen Erreichung dieses Zweckes rätlich (auch auf die Gefahr hin, dass es manchem selbstverständlich erscheine) noch zweierlei hinzuzufügen . . . Einmal, dass unser devoir sich nicht bloss in Personalformen, sondern auch in infiniten Verbformen findet. Im Infinitiv, namentlich nach sembler. So Zola, Rome 380 . . . cet oncle cardinal qui semblait devoir tout faciliter, aggravait les choses, au milieu des intrigues compliquées du Vatican.1 - Ib. 44 Jamais le soleil ne semblait devoir descendre jusqu'à ce pavé moisi d'humidité. - Aber auch sonst, so z. B. in der Konstruktion des Acc. cum. infin. bei A. Daudet, Entre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für dieses wie für das folgende Beispiel kann die Möglichkeit anderer Auffassung des dexoir — nämlich im Sinne einer Schicksalsbestimmung — nicht geleugnet werden. Dass jedoch der bei unserer Deutung vorliegende Pleonasmus kein Argument gegen ihre Richtigkeit ist, wird der weitere Teil dieser Darlegung zeigen.

les Frises et la Rampe 60 ... le directeur, qui a choisi dans le répertoire les pièces qu'il croit devoir le mieux convenir. - Die Partizipialform "devant" findet sich z. B. bei Jean Rameau, La Jungle de Paris 325. Elle se dit: Les résultats (sc. de l'élection) ne devant être connus qu'à onze heures, tout ce qu'il (ihr Mann, der eine Kandidatur angenommen hat) peut faire, c'est de prendre, à Blois, le train de deux heures du matin. - Sodann wäre noch auf die auffallende Neigung der Sprache zum Pleonasmus gerade beim Gebrauch unseres devoir hinzuweisen, die dem Leser schon in mehreren der erwähnten - in einigen wenigstens als möglich - entgegengetreten ist. Noch auffallender ist das Zuviel in A. Daudet, La Petite Paroisse 55 «Bien sûr qu'elle devait lus paraître une grand'tante» und ähnlich in dem T. II, 35 angeführten, schon früher erwähnten Beispiel aus Droz, les Étangs 147 Bon nombre de paysans sans doute devaient avoir entendu parler de cette affaire, wo doch bien sûr que und sans doute einerseits und devoir anderseits sich gegenseitig eigentlich ausschließen sollten. Auch die Verbindung eines (regierenden) Verbs wie deviner, comprendre u. ä. mit einem unser devoir enthaltenden (abhängigen) Satze darf (ähnlich wie die von pouvoir mit peut-être z. B.: Peut-être a-t-il pu se croire encouragé Zola, Rome 252) als eine Art Pleonasmus und damit als Anzeichen einer gewissen Bedeutungsabschwächung bezeichnet werden. Z. B. Elle ne m'en a rien dit, mais je devine que bien des larmes ont dû couler de ses yeux noirs sur ses joues maigres. E. Rod, La seconde vie de Michel Teissier 273. — So auch in folgenden von A. Tobler angeführten Beispielen: on devinait encore qu'il (son profil) avait dû être régulier et pur comme celui des saintes d'église. T. II, 34 (aus Loti, Pêcheur d'Islande 23) oder: à leurs bouches closes, à leurs lèvres froncées obstinément, comme cousues, on comprenait qu'ils n'avaient pas dû échanger une seule parole depuis leur départ. Gleichfalls T. II, 34 (aus Richepin, Glu 229). Doch ist auch für die Beurteilung solcher Fälle Vorsicht am Platze. So erweckt das T. II, 34 aus Zola, Assommoir 70 angeführte Beispiel: l'établissais un calcul, ce matin. J'ai commencé à douze ans, n'est-ce pas? Eh bien, sais-tu quel bout de colonne j'ai dû faire au jour d'aujourd'hui? zunächst wohl auch den Verdacht eines starken Pleonasmus. Beim Nachlesen der betreffenden Stelle des Romans überzeugt man sich jedoch, dass dieser Eindruck trügerisch ist: Das j'ai dû leitet seine volle Berechtigung (neben sais-tu) aus der besonderen Art des calcul her. Es bedeutet: "nach meiner Berechnung" oder "wenn man eine solche Berechnung anstellt, zu Grunde legt, so muss ich . . . "1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die vorstehende Anführung Toblerscher Beispiele gibt mir Anlass, eines wunderlichen Irrtums zu gedenken, in den der Rezensent der Kritischen Jahresberichte ü. d. Fortschr. d. rom. Phil. (G. Ebeling) bezüglich einer früher (Bd. XX, S. 306 ff. dieser Ztschr.) von mir vorgenommenen Erörterung von Beispielen der "Vermischten Beiträge" versallen ist. Rezensent überrascht mich in seiner Besprechung (Krit. Jahresb. V, I. 234) nicht wenig durch die Entdeckung, dass ich jene Beispiele "aus allen Ecken der Beiträge" zusammen-

#### XII.

## Plus souvent und Avec ça,

zwei eigenartige Fälle ironischer Ausdrucksweise.

Es wird bei abgerissenen volkstümlichen Ausdrücken nicht immer möglich sein, die vollständige Gedankenform nachzuweisen, von der sie ein Bruchstück darstellen. Darum scheint es mir edoch nicht minder Pflicht und Aufgabe wissenschaftlicher Sprachforschung, nichts unversucht zu lassen, um dahin zu gelangen, — sollte auch das Ergebnis nur in der Feststellung der Möglichkeiten bestehen, die für die Entstehung eines solchen sprachlichen Torsos in Betracht kommen. Der Versuch sei diesmal an den beiden Wendungen plus souvent (que..) und avec ça (que..) gemacht.

Bezüglich der ersteren gehen die Angaben Littrés und des Dictionnaire général de la langue française von Hatzfeld-Darmesteter-Thomas erheblich auseinander. Bei Littré heisst es (unter Souvent): Populairement: «Le plus souvent» et, par abréviation, «plus sourcent» = pas du tout, jamais. Nach einem hierzu gegebenen Beispiel, in dem Plus souvent! (nicht Le plus souvent) als Ablehnung einer Zumutung gebraucht ist, folgt dann die Remarque: "Cette locution très vulgaire «le plus souvent» s'explique par une ironie et une ellipse. On propose à quelqu'un ce qu'il ne peut pas faire, et il répond en se moquant: (C'est ce que je fais) le plus souvent". Der Dict. gen. begnügt sich mit der kurzen Angabe: Famil. Ironiqt. Plus souren: = jamais. - Das Wörterbuch von Sachs-Villatte, dessen Auffassung zunächst auf derjenigen Littrés zu fußen scheint, wenn es sagt: "P. (le) plus (oft: pus) souvent niemals, (ach) denkt nicht d(a)ran!" (genauer ware wohl "denk" oder "denk(t)"...) geht doch in seiner Darbietung um ein wesentliches Stück über die beiden anderen hinaus durch Zugabe des lehrreichen Satzes: "Plus souvent que j'irai bewahre mich Gott, denk' nicht d(a)ran hinzugehen", dem

gesucht hätte, sowie durch die niederschmetternde Erklärung, dass er bei mir auf altranzösischem Gebiete "das syntaktische Rückgrat" vermisse, das man erst habe, "wenn man eigene Lektüre hat". Leider trifft er mit beiden Bemerkungen völlig daneben. Irregeführt durch die äußerliche Buntscheckigkeit der Stellenangaben (T. I, 123, T. II, 57, T. I, 88 usw.) die ich (in vielleicht zu weit getriebener Gewissenhaftigkeit) immer wieder zu jedem Beispielzitat gesetzt habe, hat Rez. nicht erkannt — was G. Paris (s. Romania) augenscheinlich erkannt hat — dass die zur Besprechung gebrachten Beispiele keineswegs "zusammengesucht", gar "aus allen Ecken zusammengesucht" sind, wie er sich höslich und geschmackvoll ausdrückt, — sondern vielmehr samt und sonders denjenigen drei Stücken der V. B. (I, 84—93, I, 122—134, II, 56—61) angehören, die mit meinem Gegenstande ("Infinite Verbalsormen des Neufrz.") Verwandtes, ja aus engste Zusammengehöriges erörtern, die ich also sorgsam durchzuarbeiten und zu berücksichtigen (natürlich auch in den dargebotenen Beispielen und ihrer grammatischen Aussaung zu berücksichtigen) unbedingt verpflichtet war.

Die Frage nach der Berechtigung des Ausdrucks "Ellipse", die durch obigen Satz nahe gelegt wird, gedenke ich in einem besonderen Artikel zu erörtern.

zum Beweise seiner Zuverlässigkeit gleich noch die folgende Belegstelle aus Maupassant (Clair de Lune 30) Plus souvent que je me ferai casser la figure sans savoir pourquoi! (Ich werd' mich wohl zerbläuen lassen, ohne zu wissen, warum?) an die Seite gestellt sei. Leichter freilich ist dadurch die Aufgabe der grammatischen Erklärung nicht geworden. Littrés Deutung passt augenscheinlich nur für die "superlativische" Form le plus souvent, die doch vom Dict. génér. gar nicht, von Sachs-Vill. nur durch ein parenthetisches le angedeutet wird, und für die ein Beispiel weder in einem dieser Wörterbücher gegeben, noch von mir gefunden worden ist. Zu der "Komparativform" plus souvent würde Littrés Vervollständigung C'est ce que je fais nicht stimmen, da die Ansetzung eines bei plus souvent unentbehrlichen Vergleichungssatzes (wähle man nun que vous ne pensez oder que rien (d)'autre chose (qu'aucune autre chose) oder que vous ne le faites oder was auch sonst immer) doch eine zu arge Verwässerung darstellen, zu wenig mit dem ironisch-witzigen Charakter der Erwiderung vereinbar sein würde. Man müßte also, wenn man an Littrés Erklärung durchaus festhalten wollte, sein "par abréviation" rein lautlich auffassen, es dahin verstehen, dass das le zwar nicht mehr ausgesprochen werde, aber doch im Geiste mitklinge, d. h. dem Sinne nach mitgemeint sei, ähnlich, wie viele Deutsche in unfeiner Nachlässigkeit "Mahlzeit", "Morgen" (meist "moien" gesprochen) statt "gesegnete M." "guten M." sagen. Doch auch sonst stehen der Littréschen Erklärung gewichtige Bedenken entgegen. Einmal der schon erwähnte Umstand, dass der Dict. gén., welcher bekanntlich, wie auf die Etymologie, so auch auf die Bedeutungserklärung besondere und meist dankenswerte Sorgfalt verwendet, von der superlativischen Form überhaupt nichts weiß. Sodann die futurische Fortsetzung in den oben angeführten Beispielen. Um eine solche Ausdrucksweise mit Littrés Erklärung in Einklang zu setzen, müßte man schon zu einer mehr als kühnen Vervollständigung seine Zuflucht nehmen, etwa zu: (C'est ce que je fais le) plus souvent, (à savoir) que j'irai, wobei dann schliesslich immer noch das Futurum j'irai (statt des nach je fais zu erwartenden Praesens je vais) befremdend bliebe. Oder man müsste annehmen, dass der vervollständigende Nebensatz mit que sich erst eingestellt hätte, nachdem das (le) plus souvent (auf die von Littré angedeutete Weise) zu der feststehenden Bedeutung eines ironisch gemeinten certainement (etwa deutsch: "Na ja!" oder "Ja wohl", gesprochen Ja woll!) gekommen wäre, so dass ein Plus souvent que j'irai grammatisch gleichartig mit dem bekannten certainement que j'irai (vgl. T. I, 51) wäre und sich von diesem nur durch seinen ironischen Sinn unterschiede. Diese Deutung des Ausdrucks spricht zweifellos durch Einfachheit an, und sie wird sich auch kaum als unangängig erweisen lassen. Doch scheint mir daneben eine andere Möglichkeit ernsthaft in Betracht gezogen werden zu müssen, zumal da sich außer dem Futur in unserer Wendung auch Conditionnel zeigt. Lotsch, Wörterbuch zu modernen französischen Schriftstellern,

gibt unter souvent den Satz: Plus souvent que je casquerais (etwa: Fällt mir gar nicht ein zu blechen, d. h. bezahlen). Ein anderes Beispiel bietet Maupassant, Une Vie 322, wo der Portier auf die besorgte Ausserung der Frau von Lamare: Mais il (= mon pils) doit envoyer chercher ses lettres par quelqu'un beruhigend sagt: Plus souvent que je les donnerais ("Das fehlte noch, dass ich sie hergäbe!"). Ferner Jean Rameau, Du Crime à l'Amour 199, wo der Friedensrichter, der fest überzeugt ist, dass ein von ihm beargwöhnter junger Mensch einen zu seiner Prüfung hingelegten 500 Frank-Schein (der verschwunden ist) entwendet habe, ingrimmig ausruft: Plus souvent que ce filou l'aurait laissé traîner! (. Das ware ja auch noch schöner, wenn der Spitzbube ihn liegen gelassen hätte!-). Bei solchem Nebeneinander von Futur und Conditionnel drängt sich noch eine andere Deutung als die vorhin gegebene auf, die nämlich, nach welcher der que-Satz gleichartig wäre mit den T. II, 112 ff. junter dem Titel: Mit que eingeleitete Modalsätze und verwandte Konstruktionen) erörterten Nebensatzen, die einen "begleitenden Nebenumstand" angeben (vgl. Vous le dires cent fois, que je n'en croirai rien eb. 119, natürlich auch: Vous le diries cens jois, que je n'en croirais rien), und wobei plus souvent (als Stellvertreter eines Hauptsatzes) die ironisch gemeinte Aufforderung zur Wiederholung des in Rede stehenden Ansuchens, oder allgemeiner: die ironisch gemeinte Supponierung öfteren Versuchens, Probierens ausdrücken würde, so dals sich das oben angeführte: Plus souvent que j'irai dann verdeutlichend erweitern liesse zu: (Veus me aires) plus souvent (a'v alier), que j'irai, deutsch etwa: (Sie müssen's mir schon) öfters (sagen), dann geh ich (vielleicht); und die beiden letzten Sätze: (On viendrait) plus souvent (lemander les lettres), que je les donnerais! — (On y aurait mis le billet) plus souvent, que ce filou l'aurait laissé traîner! - alles în ironischem Sinne!

Und nun avec ça. Ein Mann, dem die Verlegenheit seiner Frau beim Empfange eines Briefes auffällt, fragt sie: Pourquei te troubles-tu? - Sie antwortet: Mais, je ne me trouble pas. Worauf der Mann erregt: «Avec ça! Montre-moi cette lettre! Je la veux.» Jean Rameau, L'Ensorceleuse 267. Ein Nichtsranzose, dem dies avec ça nicht etwa schon von anderweitigen ausführlicheren Stellen her bekannt ist, wird schwerlich viel damit anfangen können. Er wird es vielleicht schliefslich als: "Bei solchem Verhalten!" deuten und damit dem Sinne zwar nahekommen, aber doch kaum erraten, dass die Vervollständigung lauten würde: Acet ga que the as l'air calme! oder Avec ça que su ne te troubles pas!, nämlich wieder mit ironischem Sinne, aiso etwa gleich, "Na ja, du siehst ja auch so ruhig aus, du zeigst ja auch keine Spur von Aufregung!" Daß dem so ist, lässt sich aus folgenden Sätzen, die die unabgekürzte Ausdrucksform zeigen, mit Sicherheit erkennen. Ein Abt, der erfährt, daß ein ehrgeiziger Mann, sich von seiner vortrefflichen, aber aus armer und einfluisloser Familie stammenden Frau scheiden lassen will, um dann eine andere zu heiraten, durch deren Ver-

wandtschaft er sicher ein Abgeordneten-Mandat zu erlangen hofft, rust unwillig aus: Quel imbécule! Avec ça qu'une autre semme l'aimera autant (sc. que la première l'a aimé), le rendra plus heureux! Eh, tant pis pour lui s'il ne peut pas être député (Was verschlägt's ihm denn, was schadet's ihm denn, wenn er nicht . . .) s'il ne peut pas devenir célèbre! Est-ce qu'on a besoin de ça? ib. 308. Die ironische Ausdrucksweise des avec ça-Satzes ist uns nicht vöilig fremd: "Na ja, eine andere wird ihn auch gerade ebenso lieben, wird ihn gerade glücklicher machen ". Doch geläufiger ist uns in diesem Falle eine rhetorische Frage: "Eine andere wird ihn wohl ebenso lieben, wird ihn wohl gar glücklicher machen?!", am allergeläufigsten aber eine Wiedergabe mit "als ob ... je", also: "Als ob eine andere ihn je ebenso lieben, ihn je glücklicher machen wird (würde, könnte)!" - «Où vas-tu?» lui demanie le maître. - «Couper du bois.» - «Ce n'est pas l'heure. Nous n'avons pas besoin de bois.» Worauf der Knecht zu seiner Rechtfertigung antwortet: «Avec ça qu'on n'a pas toujours besoin de bois!» ("Als ob Holz nicht immer gebraucht würde!") J. Rameau, Du Crime à l'amour 89. — «Cette fille-là n'est pas une rouleuse.» — «Avec ça que tu la connais!» ("Ha, du kennst sie gerade, du kannst das gerade beurteilen" oder wieder: "Als ob du sie kenntest!") Maupassant, Les Sœurs Rondoli 40. — In desselben Novelle Yvette 117 setzt Mme Obardi ihrer Tochter auseinander, dass ihr eben nichts anderes übrig geblieben sei als Courtisane zu werden und lehnt den ihr unbequemen Hinweis auf das Verhalten ehrbarer Frauen ab mit dem lebhaften Ausruf: Avec ça qu'elles s'en privent, les honnètes femmes. C'est elles qui sont des gueuses, entends-tu? parce que rien ne les force. - Ferner: «Et chez vous, quelles nouvelles? Le patron ne revient toujours pas de son Algérie?» — «Blagueur! avec ça que Rosine ne te raconte pas tout ce qui se passe à la maison!» A. Daudet, La Petite Paroisse 310. — Toi, toi ... tu crois toujours avoir tout prévu!
... Avec cela que les femmes entendent quelque chôse à la politique! Zola, La Fortune des Rougon 283.

Nach den zahlreichen hier angeführten Beispielen sollte man meinen, dass über den ständig ironischen Charakter des durch avec ça eingeleiteten Satzes kein Zweisel sein könne. Und doch finden sich Stellen, an denen ganz sicher keine Ironie vorliegt. So in George Sand, Le Meunier d'Angibault 97: Ah! si j'avus ke temps, moi! nous ferions une belle vie ensemble avec ça que j'adore les enfants et que celui-ci a plus d'esprit que moi! — Ferner Ça m'avant donné un peu mauvaise opinion de vous, avec ça que vous avez une barbe de capucin! ib. 153. — Et ma mère! c'est elle qui en aura du regret! avec cela que je ne pourrai jamais lui expliquer comment ce malheur-là m'est arrivé. ib. 255. Eine vergleichende Betrachtung dieser Beispiele zeigt, dass die Verschiedenheit der Form des Demonstrativums (ça und cela) bei der Verschiedenheit des Sinnes keine Rolle spielt, avec ça sich ebensowohl bei unironischem Sinne, wie avec cela bei ironischem findet. Eher scheint die Stelle, die

der Satz mit avec ca einnimmt, einen Anhalt für die richtige Deutung zu bieten, so etwa, dass ein an eine vorangegangene Äußerung sich begründend, erläuternd, näher bestimmend anschließendes avec ca que eine nicht-ironische, hingegen ein isoliert (namentlich zu Beginn der Erwiderung) auftretendes avec ça que eine ironische Äußerung einleitet. Doch finden sich auch hier wieder Beispiele des Gegenteils. So heisst ein Avec ça que je n'ai pas su la prendre - A. Daudet, Le Trésor d'Arlatan 106 - nicht "Als ob ich sie (die Schwester) nicht richtig zu nehmen gewusst hätte", sondern "Und dabei habe ich sie nicht richtig zu behandeln verstanden". Damit fiele dann der einzige syntaktische Anhalt für die zwischen den beiden sich entgegenstehenden Bedeutungen zu treffende Wahl, und die Sache läge, ähnlich wie bei tant pis, so, dass nur noch der Gedankenzusammenhang und - bei mündlicher Äußerung - Ton und Gebärde des Sprechenden zu der richtigen Auffassung anzuleiten vermögen.

TH. KALEPKY.

# Notizen zur Bibliographie und Geschichte des spanischen Dramas.

## IV.

(S. Ztschr. XXXI, 352 ff.)

Der dritte Band willkürlich zusammengebundener Sueltas enthält folgende Stücke:

1. EL HORROR DE LAS MONTAÑAS | Y PORTERO DE SAN PABLO | COMEDIA | FAMOSA | DE DON CHRISTOVAL DE MONROY. |

## Representôla el Valenciano.

## Hablan en ella las personas figuientes.

Leoncio Vandolero. El Maestro de Nouicios. Fray Pablo. Fray Tomas Nouicio. Angelio Demonio. Vn Frayle Lego. Laura Dama. Fray Golondro Donado. Celio Galan. Tres Pobres. Filipo Vandolero. Dos Segadores. Enrico Vandolero. Vn criado, Dos Labradores. Santo Domingo. Vn Angel. Musicos.

#### IORNADA PRIMERA.

Baxan por un monte Laura paftora turbada, huyendo de Leoncio que la sigue.

Leon. Deten, Serrana hermofa,
el fugitiuo curfo azelerado,
fufpende generofa
las plantas, luz del valle, onor del prado,
emulacion valiente
del Delfico Planeta refulgente.
No permitas, Serrana,
que defocupe el efplendor tus ojos,
tu beldad foberana,
cuyos rayos luzientes fon despojos,
en feliz gloria buelua

el barbaro temor de aquesta selua:

Lau. Monstruo, que de las cumbres,
que esse monte coronan eminente,
entre sulgidas lumbres
decendiste horrisero y valiente, etc.

#### Schlus:

Todos. El fanto fray Pablo viua!

1. Mis labios, Padre, merczcan fer alfombras de fus plantas.

2. Seuilla toda fe altera, con la muerte, de tal Santo

Maeft. Y las fonoras trompetas de la fama dan noticia al Orbe de su grandeza.

Cubrefe el fanto con musica.

Fr. Col. Defde oy enmiendo my vida, pues miro la muerte cerca.

Maeft. De donde tomando exemplo en el mundo que nos dexa el Portero de san Pablo. da fin aqui su comedia.

FIN.

Suelta von 16 gezählten und mit Signaturen von A bis D<sup>4</sup> versehenen Blättern. Zeit: erste Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Diese monströse Comedia vereinigt in sich, wie so oft im spanischen Drama, das Räuberstück mit der Heiligenlegende. Der Name Leoncio für den ungeheuerlichen Schurken in der Comedia, mehr noch sein maßlos ruchloses und furchtloses Wesen, sowie das Mirakel, daß ein vom Rumpfe getrenntes Haupt zu ihm spricht und ihn zu bekehren sucht, legen den Schluß nahe, daß der Verfasser etwas von der Leontiussage wußte.

Der Umstand, dass der im Stücke in menschlicher Gestalt austretende Teusel Anglio heist und dass darin ein Frayle Golondro austritt, der die Rolle eines Gracioso spielt, zwingen uns zur Annahme, dass zwischen El Horror de las montañas und dem vom Dreigestirn Matos, Cancer und Moreto versassen Räuber- und Legendendrama Caer para levantarse ein Zusammenhang besteht; denn in letzterem heist der in Menschengestalt erscheinende Teusel, (demonio) gleichfalls Anglio und der Gracioso Golondro. Der Gracioso zeigt noch die fernere Verwandtschaft, dass er schließlich die Rolle eines Eremiten spielt und am Schlusse erklärt, Laienbruder werden zu wollen ("de meterme a Lego), was in El Horror de las Montañas Golondro schon ist (donado). Welchem Stücke gebührt nun die Priorität? Die Lösung dieser Frage bietet einige Schwierigkeit. Da Caer para levantarse — wie ich anderswo zu zeigen gedenke — eine stellenweis sklavische Nachahmung

von Mira de Amescua's El Esclauo del Demonio ist, welche Hunderte von Versen des Originals wörtlich beibehielt, und bereits in dieser Comedia der Name Anglio für den Demonio vorkommt, so könnte man sich versucht fühlen, das Stück des Dreigestirns für das ältere zu halten, das Monroy dann den Namen Anglio zusammen mit Golondro darbot. Das wird indes durch die oben erwähnte, scheinbar bedeutungslose Angabe "Representóla el Valenciano" mehr als zweifelhaft. Mit diesen Worten ist nämlich derjenige Schauspieldirektor (Autor) bezeichnet, der das Stück zum ersten Male, also unmittelbar oder nicht lange nach seiner Niederschrift zur Aufführung brachte. Nun sind uns mit dem Namen Valenciano zwei Schauspieler bekannt, zwei Brüder, von denen der eine Juan Bautista und der andere Juan Jeronimo hiess. Beide waren 1619 noch einfache Schauspieler; der erstere erscheint im nächsten Jahre und der letztere von 1625-1633 als autor de comedias, 1643 gehört Juan Jeronimo der Truppe des Manuel Vallejo an. Ob nun der eine oder der andere als derjenige anzusehen ist, der das Drama auf die Bühne brachte, so können wir seine Entstehungszeit kaum über 1633 viel hinausschieben.

Ein weiterer Anhaltspunkt für das Alter unserer Suelta sind die Worte Representôla el Valenciano noch insofern, als wir solchen Augaben bei den Titeln der Stücke nur ungefähr bis zur Mitte der dreifsiger Jahre des 17. Jahrhunderts finden. Mir wenigstens sind spätere Stücke mit Representóla X noch nicht zu Gesicht gekommen. Also auch dieser Umstand weist dem Drama als Entstehungszeit den Anfang des zweiten Drittels des 17. Jahrhunderts zu. Zum gleichen Ergebnis gelangen wir endlich, wenn wir das Alter der Suelta nach Papier und Druck abschätzen. Da nun bei Caer para leuantarse einer der drei Verfasser Moreto war, der 1618 geboren 1635 erst 17 Jahre alt war, so werden wir das Stück Monroys, der 1639 schon regidor perpetuo in seiner Vaterstadt war, wohl als das frühere zu betrachten haben, somit die tres

Ingenios als die Nachahmer.

Monroy schildert uns, infolge seiner Sucht alles zu übertreiben, seinen Leoncio ganz ernsthaft so, dass er auf uns wie ein Miles gloriosus, wie ein Capitano des Cinquecentistendramas wirkt. So fragt ihn z. B. ein Cavalier: "porque no me miras?" und Leoncio erwidert:

Loco.

no ves que estoy enojado . . . . si aora te miro, es cierto que luego te has de caer muerto.

Hierin ist er vielleicht Nachahmer des Doctor Felipe Godinez, der in seinem Drama O el fraile ha de ser ladron etc. den Räuber Luquesio prahlen lässt, er habe einen Feind getötet:

Mirele y cayófe muerto.

2. EL REY DON PEDRO EN MADRID | Y INFANZON DE YLLESCAS | COMEDIA | FAMOSA | DE DON PEDRO CALDERON. |

## Hablan en ella las perfonas figuientes.

El Rey don Pedro.

Tello Garcia.

Bufto Sanchez.

Don Fernando viejo.

Don Juan.

Don Alonfo.

Fortun.

Eluira.

Doña Leonor.

Ginefa.

Cordero.

Vn criado.

#### IORNADA PRIMERA.

Sale Eluira labradora bizarra, fola.

Elu. Verdes campos de Madrid,
almas desta soledad,
mis pesares animad,
mis agravios sentid,
oid mis penas, oid
mi triste, y misera historia,
que al mundo he de hazer notoria,
O en tal infernal tormento,
ilustrad el sentimiento,
ò entorpeced la memoria.

#### Schluss:

Tello. Y aqui tenga fin alegre el Rey don Pedro en Madrid fin cafamiento y fin muerte

#### FIN

Suelta von 18 ungezählten von A bis E² signiertern Blättern

aus der Zeit von 1650-1660.

Über die Verfasserschaft des Stückes, das bekanntlich, mit Unrecht Calderon zugeschrieben wird, sind die Forscher nicht einig. Hartzenbusch druckte es in seiner Auswahl von Comedias des Tirso de Molina (1848) ab und glaubt, es gehörte ursprünglich ihm, sei aber von Claramonte überarbeitet worden, eine Ansicht, die A. Schaeffer (II, 176 ff.) — der auch den Inhalt des Dramas angibt — adoptiert. Neuerdings hat indes der große Forscher Menéndez y Pelayo (Obras de Lope de Vega Bel. IX praef. CXLII—CLXXVI) das Stück, meines Erachtens mit Recht, für Lope de Vega in Anspruch genommen, aber eine Überarbeitung durch Claramonte gelten lassen.

Unser Text bietet gegenüber dem von Hartzenbusch und Menéndez y Pelayo gebrachten eine große Anzahl von Abweichungen, die ich, soweit obige Verse in Betracht kommen durch gesperrten

Druck hervorgehoben habe.

## 3. TAMBIEN LA AFRENTA ES VENENO | COMEDIA FAMOSA. |

La primera jornada de Luis Velez de Gueuara. | La fegunda de Don Antonio Coello. | La tercera de Don Francisco de Roxas. |

#### PERSONAS.

El Rey de Portugal. El Maestre de Abis, su hermano. Prior de Ocrato.

Basco de Almeida. Vn Pintor. Juan Lorenço de Acuña, Barrete, graciofo. Doña Leonor de Menefes. Guiomar criada. La Infanta.

#### IORNADA PRIMERA.

Salen Muficos cantando.

Muf. A las fiestas que haze el valle, al despedirse el inuierno con la venida de Abril, tan deseada en el suelo etc.

#### Schluss:

Clau. Y aqui tiene fin, Senado
efte cafo verdadero
del Rey don Fernando el Nono,
hijo del cruel don Pedro.

Baf. Perdonalde como nobles,
Prior. Aplaudilde como cuerdos,
Baf. Porque deuamos el vitor
a quien el fauor deuemos.

#### FIN.

Suelta von 20 Blättern ohne Zählung, aber mit Signaturen von A bis E<sup>4</sup>. Druck aus der Zeit von 1635—1640.

Dieses Drama behandelt ein erschütterndes Thema, das schon Guillen de Castro in Allá van leyes, dó quieren Reyes dramatisiert hatte (cf. Schaeffer I, S. 230). Der König Ferdinand IX. von Portugal liebt die Gemahlin des Juan Lorenzo de Acuña, Doña Leonor de Meneses, erzwingt die Scheidung der Ehe und verheiratet sich mit der Schönen. Da aber die Infantin, die er hätte heiraten sollen, ankommt, fordert er den früheren Gemahl auf, Leonor zurückzunehmen. Außer sich über diesen Schimpf, fällt Don Juan tot zu Boden. Zur Sühne verzichtet der König auf die Infantin und behält Leonor als Gemahlin.

4. I.A MYGER DE PERIBAÑEZ. | COMEDIA | FAMOSA | DE TRES INGENIOS. |

## Hablan en ella los perfonas figuientes.

Peribañez.

El Comendador.

Don Sancho.

Ifidro.

Gilote villano.

Cafilda.

Doña Beatriz.

Benita, villana.

Hernando.

Villanos.

#### IORNADA PRIMERA.

Salen el Comendador de camino, y Hernando su criado.

Com. Seas, Hernando, bien venido.

Hern. Señor, quien està en tu casa,
estar como vn bienvenido
es forçoso, quando tantas
no digo mas, porque se
que adulaciones te cansan: etc.

#### Schluss:

Per. Que con mi Casilda bella, gustosa es qualquier fortuna.

Caf. Que con mi esposo es ligera la desdicha mas cruel.

Per. Pues con nosotros se venga Gilote.

Gil. De buena gana,
y antes de partirnos tenga
dicholo fin la muger
de Peribañez, y puesta
a vuestros pies el perdon,
sino el aplauso merezca,
y hasta la segunda parte
no ay sino tener paciencia.

FIN.

## Schlussvignette.

Suelta von 18 Blättern ohne Zählung aber mit Signaturen von A—E<sup>2</sup>. Zeit des Druckes zwischen 1635—1640.

Dieses Stück, eine Nachahmung von Lope de Vega's *Peribañez y el Comendador de Ocaña* wird, wie La Barrera (Cat. S. 566) angibt, auch Montalvan zugeschrieben, von dem es indes sicherlich nicht ist. Menéndez y Pelayo widmet unserer Comedia in der Einleitung zum 10. Bande der Obras de Lope de Vega S. LXX f. ein paar Worte und zitiert ein paar längere Stellen daraus. Ich hätte gewünscht, dass das Verhältnis zwischen der Comedia de tres Ingenios und Lope de Vega genauer angegeben worden wäre.

5. COMEDIA FAMOSA | MILAGROS DEL | SERAFIN. | DE ALONSO DE OSUNA. |

#### PERSONAS.

Oracio Nicolas.

El demonio.

Toribio, labrador.

Bartolo, fu muger.

Roberto.

San Francisco.
Junipero.
Christo.
Vn Pastor
Gilberto, Ciudadano.

Disparan pistolas dentro, y dize Roberto.

Rob. Tiralde, muera, y despues de esse risco despeñalde.

Orac. Francisco, aqui que me matan!

Dentro Rob. Pues que ya las balas abren puerta 2 su pecho, por donde el alma rompa la carcel, despeñadlo de esse risco. dele sepultura el valle.

Cae despeñado Oracio.

Orac. Serafin humano, aqui tu deuoto ha de inuocarte, Iefus, Francisco.

Sale el demonio en habito de camino.

#### Schluss:

Card. Santo Dios, prodigios vuestros no alcanço. Las papeles fon aquestos contra Francisco, y en blanco estan todos: mas ay Cielos! ya desde aqui estoy mirando mayor prodigio, la espada le ha dado a Francisco Pablo, v Pablo tiene la Cruz ya conozco el defengaño, ya humildad fanta vengaste tanto genero de agrauio. Corred aquesta cortina, porque con este aparato, milagros del Serafin honre el deuoto Senado.

FIN.

Suelta von 16 gezählten und von A bis D<sup>4</sup> signierten Blättern, ein Stück von großer Seltenheit. Zeit des Druckes etwa 1640 bis 1650.

 LA VENGANZA EN LOS AGRAVIOS | COMEDIA FAMOSA | DE TRES INGENIOS.

#### PERSONAS.

Iuan de Progita, galan. Carlos, Virrey Frances. Vn Varon Frances. Conrado, viejo. Ifabel, primera dama. Leonor, fegunda dama. Julia, criada.

Flora, criada.

Honorato.

Federico.

Iaques, graciofo.

acompañamiento.

#### IORNADA PRIMERA.

Dentro. Viua Francia, y Sicilia
eternamente!

Sale Pro. Mueran Francia y Sicilia
juntamente,
que a tan vil opresion la patria mia
se entregò desatenta,
sustra pues el oprobio, y el asrenta
el Siciliano Reyno, que postrado
mas parece rendido que entregado.

#### Sale Federico.

Fed. Pese al poder tirano,
que nos reduze a la violenta mano,
y al dominio seuero
de vn barbaro atreuido, y estrangero,

#### Schluss:

Pro. Tu, Leonor . . . . Leo. No ay que dezirme, que ya yo tengo escogido mejor esposo, vn Conuento ferà mi eterno retiro, Iul. Pues buscaràs quien te sirua. Flo. Yo me meterè contigo, que padezco el mismo mal, y me curo con lo mismo. Pro. Y aqui tenga fin dichofo, fi vueltro fauor configo, la Vengança en los Agrauios y a vuestras plantas rendidos los tres ingenios os piden,

FIN.

como de limoína, vn vitor.

Suelta von 16 ungezählten Blättern; Signaturen von A bis D<sup>4</sup>. Zeit des Druckes: 1640—1650. Eine Suelta des Stückes findet sich auch in der Palatina zu Parma. A. Restori, der sie in seiner

Beschreibung der spanischen Dramenschätze dieser Bibliothek (La Collez. CC\* IV. 28033 della Bibl. Palat.-Parmense, Studj di filol. rom. VI) S. 154 anführt, bemerkt dazu: "Il Barrera la cita anonima! ma non di tres ingenos. Essa è identica alla commedia: Visperas sicilianas che fu edita suelta nella prima metà del secolo XVII e che è realmente di tre anonimi; 2 col 20 titolo, Visperas sicilianas è nel vol. XL. Stando al Vera Tassis, questa commedia su anche attribuita al Calderon." Ich will hinzufügen, dass Calderon selber in der 1672 erschienenen Quarta Parte seiner Comedias im Prologo unter den Stücken, die ihm fälschlich zugeschrieben werden "ya adocenadas, y ya sueltas", Las visperas sicilianas nennt. Vera Tassis veröffentlichte sodann 1682 in der Verdadera Ouinta Parte der Comedias Calderons eine Liste von "Comedias supuestas que andan debaxo de su nombre" in deren ersten Teil, Stücke "en el Juego de Varias" er an 15. Stelle die Visperas sicilianas anführt. Mir ist aber weder in der Sammlung Comedias de diferentes autores, noch in der der Comedias nueuas escogidas ein Band bekannt, in dem das Stück steht. Es muss sich also in einem verlorenen Bande befunden oder Vera Tassis sich geirrt haben. Mir ist Las visperas sicilianas noch nicht in die Hand gekommen, aber die Autorität Restoris genügt um die Identität der beiden Stücke zu verbürgen.

Eine Suelta von letzterem Drama, gedruckt zu Valladolid s. d. verzeichnet der Katalog der Tieck'schen Bibliothek S. 126 No. 44 g.

7. COMEDIA FAMOSA. | LA FE NO HA MENESTER | ARMAS, Y VENIDA DEL INGLES | A CADIZ. | DE DON RODRIGO DE HERRERA. |

#### PERSONAS.

Rey Don Felipe,
Reyna.
Principe D. Carlos,
Conde de Olivares,
La Infanta,
Don Fernando Giron,
Don Juan de Toledo.
Capitan Cabello,
Diego Ruis,
Marques de Cropani,

Principe de Gales,
Marques Boquingã.
Marques de Alcañises.
Conde de Gondomar.
Arnefto, Ingles.
Floro, Ingles.
2 foldados Ingleses.
Vna espia.
Conde de Leste, Ingles.

Tocan chirimias, y falen por vna puerta el Rey, la Reyna, la Infanta, el Conde duque, Gondomar, el Infante Don Carlos, y por la otra el Principe de Gales, Boquingan Arnefto y Floro y acompuñamiento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catálogo S. 590<sup>a</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Barrera führt (S. 591b) das Stück unter dem Titel Las Visperas sicilianas, y venganza en los agrauios an und zwar von Tres Ingenios.

Gal. Deme vuestra Magestad

fus manos.

Rey. Si vuestra Alteza humana tanta Grandeza.

ofende mi voluntad.

Gal. La mia, senor, me mueue a rendimiento tan justo.

#### Schlus:

Rey. Para vencer enemigos

la Fè no ha menester Armas.

Pierr. No me has de dar algo a mi?

Rey. Acude Pierres al Conde.

Pierr. A quien eres corresponde hazerme merced assi.

Conde. Habladme Pierres despues.

Pierr. Y aqui fin dichofo gana la defenfa Gaditana y Venida del Ingles.

FIN.

Suelta von 16 gezählten von A bis D4 signierten Blättern aus

der Zeit von 1630-1640.

Restori (o. c. Seite 62) erwähnt ebenfalls eine Suelta des Stückes, die er als "antica" bezeichnet. Im Katalog der Tieck'schen Bibliothek S. 119 sub No. 12<sup>w</sup> ist eine Suelta Valencia 1762 verzeichnet.

Das Stück behandelt das Erscheinen des Prinzen von Wales, späteren Königs Karls I von England als Freier um eine spanische Prinzessin, seine Abweisung (1623) und dann 2 Jahre später den Angriff der Engländer auf Cadiz, der mit ihrer schmählichen Heimkehr endete (1625), Boquingam oder Boquingan ist natürlich Buckingham. Die Comedia ist nicht nur die schlechteste ihres Verfassers (gestorben 1641), sondern eine der schwächsten jener Zeit.

8. COMEDIA FAMOSA. | MANASES REY DE IVDEA. | DE DON IVAN DE HOROZCO. |

#### PERSONAS.

Manases, Rey de Iudea. La Reyna Meselemner, Emanuel, galan. Zelfora, dama. Esaias, Proseta. Daniel, Sacerdote idolatra.
Iudas, graciofo.
Dina, graciofa.
Vn angel.
Musicos.

Salen Zelfora, Dina, Emanuel, y Esaias llorando.

Eman. Padre, y señor que tristeza, que demonstracion llorosa,

essa nieue de tus canas, de aljosar viuiente borda?

Zelf. Serena el mar de tu llanto que entre tan triftes çoçobras, aumentando lo que fientes, no te aliuia lo que lloras.

Eman. Habla a Emanuel tu hijo. Zelf. Habla a Zelfora su esposa.

Iud.

Schlus:

Sale Iudas.

Señores, aguarden que ay mas que ver: el Poeta, porque logre vuestro aplauso, me ha traido, porque vn vitor pida à vozes, por arte de encantamiento: Vuesas mercedes perdonen, que este sue el fegundo parto, rezemosle vn Pater noster.

FIN.

Suelta von 16 gezählten und bis D<sup>4</sup> signierten Blättern. Der Druck gehört der Zeit vor 1650 an. Das Drama ist das einzige uns erhaltene seines Verfassers, obwohl er es, wie wir sehen, als "fegundo parto" bezeichnete. Es findet sich in der Parte quarenta v dos de comedias de diferentes autores, Saragossa 1650 als 4. unter den zwölf Dramen des Bandes und wurde noch im 18. Jahrhundert wiederholt gedruckt. Restori (o. c. Seite 85) führt eine Suelta von Md. A. Sanz 1739 an und die Tieck'sche Bibliothek enthielt eine Ausg. Madrid 1730 und eine weitere, gedruckt zu Valencia 1763. Trotz des ungünstigen Urteils, das Schaeffer (II, S. 270) über den Manases fällte, müssen wir daher annehmen, daß er Erfolg hatte.

Über Juan de Horosco weiß uns La Barrera nichts zu berichten.

9. LA AVRORA DEL SOL DIVINO. | COMEDIA FAMOSA | DE FRANCISCO XIMENEZ SEDEÑO. |

## Hablan en ella las personas siguientes.

Maria Joseph. Ifabel, Zacharias. Tamar, criada. Bato, villano.

Lifeno, Ergasto, y Silvio, labradores.
Luibel y.
la Embidia.

Aminadab, Ma(y)oral.
Palmira, labradora.

El Angel San Gabriel.

#### IORNADA PRIMERA.

Salen Aminadab Mayoral, y Lifeno labrador.

Ami. A quien no admira Liseno la honestidad de MARIA?

y a quien no causa alegria ver aquel cielo sereno? etc.

#### Schluss:

Ami. O misterio soberano!

List. O misericordia immensa!

Pal. O Auxilio, amparo, y desensa contra el rebelde Tyrano!

Con vos nuestro amparo vino, y el tiempo mas deseado.

Ami. Y aqui, se quede, Senado, La Aurora del dol Siuino

FIN.

Suelta von 16 Blättern ohne Zählung, signiert von A bis D4, ungefähr aus der gleichen Zeit wie die vorige. Restori verzeichnet in seiner Beschreibung der Parmenser spanischen Dramenschätze (S. 122) eine Suelta gedruckt zu Madrid bei A. Sanz 1742. Die kgl. Hof- und Staatsbibliothek besitzt eine Suelta von 1728 und eine Suelta aus dem 17. Jahrhundert in Sammelbänden, auf die ich noch zurückkommen werde.

Über den Verfasser weiß uns La Barrera nichts zu berichten als daß er ein Gedicht auf den Tod Montalvans (1639) verfaßte. Das Drama behandelt die Geburt Christi und die unmittelbar

vorausgehenden Ereignisse, ist also eine Art Weihnachtsspiel.

Was unseren Druck anbelangt, so bietet er die bei den älteren Drucken selten vorkommende Erscheinung, dass eine Seite dreispaltig bedruckt ist.

10. A VN TIEMPO REY, Y VASSALLO. | COMEDIA FAMOSA. |
DE TRES INGENIOS. |

#### Perfonas que hablan en ella.

Albano. El Almirante.

Duque de Calabria. Cefar.

Pafquin. Belifarda.

La Infanta. Laura.

Silvia. Tulio.

#### IORNADA PRIMERA.

Salen Belisarda, y Silvia.

Bel. Dexame, Silvia morir,
que pues vn amante pierdo,
para quien quife la vida,
para que la vida quiero?
De que firue la memoria
de mis amantes deseos,
fi ya perdidos fon penas

la dichas de que me acuerdo? Dexame, Silvia, morir.

Silv. Y tu Albano, que se ha hecho, Belisarda, que en la aldea ha dias que no le veo?

#### Schlus:

Alb. Pues otra merced aguardo, fenor.

Prin. No puedo negarla.

Alb. Quando labraua los campos, amé a esta hermosa aldeana.

Prin. No puedo negar, Albano, tan merecida fineza.

Bel. Esta, senor, es mi mano.

Alb. Y aqui tres indignas plumas, indignas de vuestro aplauso, la semejança os dibujan de a vn tiempo Rey y vasallo.

FIN.

Die Suelta umfast 14 Blätter und eine Seite ohne Zählung. Auf Blatt 15<sup>b</sup> beginnt ein Gedicht

#### PINTURA A VNA DAMA.

Por don Geronimo Cancer.

Anfang: Oye Amarilis difereta, de tu beldad celebrada la pintura. aunque por ser tan perfeta nadie puede ver pintada tu hermosura.

Das Gedicht umfaſst  $2^1/_3$  Seiten (Bl.  $15^b$ — $16^b$ ). Die zweite Hälfte der letzten Seite schmückt eine zierliche Schluſsvignette. Der Druck ist von A bis D<sup>4</sup> signiert und entstammt der Zeit von ungefähr 1640—1645.

La Barrera führt unter dem Titel A un tiempo Rey y vasallo mehrere Stücke (Cat. S. 529 f.) an:

- eines von Belmonte "autógrafo, firmado y con licencia de 1642".
- ein Stück in der quarenta y tres parte der Comedias de diferentes autores (letztes Stück) 1650. — Tres ingenios.
- ein Stück A un tiempo Rey y vasallo y Villano prodigiofo
  in der Parte sexta di Comedias escogidas 1654. Tres
  ingenios. [Das Stück ist das zehnte des Bandes.]

- ein Stück ebenfalls von Tres ingenios in der Sammlung Deze comedias nuevas de diferentes autores. Parte XXXXXVII Año 1646 (das erste Stück des Bandes).
- 5. eine Comedia von D. José de Castizares.

Ohne Zweifel ist Nummer 2 identisch mit 3 und 4 und zugleich mit unserer Suelta. Schaeffer (II, 288) gab an, daß auch die Comedia Belmontes damit identisch und letzterer somit einer der "tres indignas plumas" sei, die sie verfaßten. Vielleicht ist der zweite Geronimo Cancer (y Velasco), von dem das Gedicht herrührt. Belmonte und namentlich Cancer gehören zu jenen Autoren, die gerne zusammen mit anderen ihre Dramen schrieben (Martinez de Meneses, Moreto, Calderon, Rojas Zorilla, Luis und Juan Velez de Guevara, Matos, Zabaleta, Rosete Niño). Nach der Angabe Paz y Melia's (Catalogo 1899, S. 9) über die handschriftliche Comedia wäre der 3. der tres Ingenios und der Verfasser der I. jornada der doctor M. A. de Vargas und der der III. jornada Belmonte, so daß für Cancer die II. verbliebe.

Der Inhalt unserer Comedia ist bei Schaeffer kurz angedeutet.

11. COMEDIA FAMOSA. | EL RENEGADO ZANAGA. | DEL LICENCIADO BERNARDINO RODRIGUEZ. |

#### PERSONAS.

Clorinda, dama.
Dionifio, viejo.
Vchali Moro.
Dragut Moro.
Zulema, Moro.
Mahomat, Moro.
El Emperador Carlos V.
Juanetin Doria.

Zanaga, Rey.

Andrea Doria,
D. Alonfo de Avalos,
D. Fernando Gonçaga,
D. Diego Marauilla.
Leonardo cautiuo,
D. Bernardino de Mendoza,
Don Fernando de Toledo.

Sale Clorinda, y Dionisio viejo de cautiuo.

Clo. Entra y cierra el aposento,
Dionisso, que quiero a solas
Dezirte mi pensamiento.

Dio. O mis desdichas son olas
ò mis esperanças viento.
Ya ves mi opinion perdida etc.

#### Schlufs:

D. Al. Su mucha prudencia espanta

Emp. Para mitigar tu pena, Dionisio,
tu hija luego se casarà con D. Diego
en llegando a Cartagena, adonde
harè por el lo que deuo a tal foldado.

## NOTIZEN ZUR BIBLIOGRAPHIE U. GESCHICHTE DES SPAN. DRAMAS. 487

Fer. Y aqui se acaba, Senado, el Iob segundo de Argel.

Das hierunter stehende Wörtchen "FIN" ist vom Messer des Buchbinders betroffen worden.

Die Suelta enthält 18 gezählte und bis E<sup>2</sup> signierte Blätter und ist etwa um die Mitte des 17. Jahrhunderts gedruckt worden.

Die Comedia hat wie Schaeffer (I, 462) richtig angibt "den unglücklichen Zug Karls V. nach Algier (1541) mit der Geschichte eines legendenhaften Renegaten und Königs von Algier (Zanaga) verknüpft". Eigentümlich berührt es uns, daß ein Dichter es wagte, in einem Drama, dessen Ereignisse ihm zeitlich noch so nahe standen, einen Heiligen und selbst Christus am hellen Tage erscheinen zu lassen. In der Jornada tercera nämlich zeigt sich Karl V. und seinen Leuten Spaniens Schutzpatron: "Aparecese Santiago a cauallo con ſu Abito y eſpada delnuda" und hält an den Kaiser eine lange Ansprache, und etwas später, als der von den Algierern zu Tode verwundete Zanaga auftritt, heiſst es in der Bühnenangabe: "Suena muſica y abreſe la peña y va ſaliendo el Chrifto azia Zanaga".

## 12. PEOR ES HVRGALLO. | COMEDIA FAMOSA. | DE DON ANTONIO COELLO. |

## Hablan en ella las perfonas figuientes.

Don Diego, galan.
Don Blas de Villoria.
Don Gutierre, viejo.
Doña Antonia, Dama.
Doña Juana, Dama.
Luifa, criada de D. Antonio.

Beatriz, criada de Doña Juana Calabaças, criado de Don Diego. Ioachin, criado de Don Gutierre. Ortuño criado de Don Blas. Rodriguez, escudero. Acompañamiento.

#### IORNADA PRIMERA.

Sale Doña Antonia, y Luisa con mantos.

d. An. Buelue a caía pan perdido, que fin ti no valgo nada, la mas effencial criada eres que en el mundo ha auido. Dame los braços.

Lui. Sin mi estás suera de tu centro.

d. An. Mira, las cosas de dentro folo las fio de ti.

De auerte echado me pesa, mas ya lo enmiendo, que quieres?

#### Schluss:

Luego mi hija no eras? D. Gut. d. Ant. No lo soy, todo es fingido. Y el señor Basco Figueyra? d. Gut. d. Ant. Es Rodrigo mi escudero. d. Bla. Iesus que branas quimeras! auernuncio de casado Don Diego allá te lo auengas, casate con doña Tuana: y ya ninguno fe meta en probar a las mugeres, que es peligrofa experiencia.

Cal. Don Blas, peor es hurgallo
Nadie piense que no es buena
la suya, que le sabrá
avinagre si la prueba:
y assi perdone el Senado,
que aqui acaba la Comedia.
Si huuiere tenido saltas,
Don Antonio Coello os ruega
que el desseo de seruiros
perdon y piedad merezca.

FIN.

Suelta von 18 Blättern ohne Zählung und mit Signaturen bis E<sup>2</sup>. Zeit des Druckes etwa Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Stück kommt nur als Suelta vor. Über dasselbe ist eine Arbeit von mir im Druck.

## Comedias nuevas escogidas.

Ich komme jetzt zu den Bänden der großen Sammlung der Comedias nuevas escogidas, welche die Münchener kgl. Hofund Staatsbibliothek besitzt.

Von der gewaltigen Sammlung hat Graf Schack bereits im III. Bande seines bekannten Buches über das spanische Drama (S. 523—544) die Stücke Band für Band aufgezählt. Der Freiherr von Münch-Bellinghausen hat in seiner Abhandlung "Über die älteren Sammlungen spanischer Dramen" (Wien 1852) S. 50—66 eine Anzahl von wertvollen Notizen geliefert und La Barrera auf 17 Seiten seines Catálogo (1860, S. 687—704) die Sammlung ausführlich beschrieben. Auch der Catálogo de la Biblioteca de Salvá (1872) brachte sub No. 1179 nochmals ein Inhaltsverzeichnis der 48 Bände. Trotzdem besitzen wir noch keine erschöpfende und in allen Einzelheiten vollkommen zuverlässige Beschreibung der einzelnen Bände. Über manche schwebt ein rätselhaftes Dunkel,

über mehrere sind unrichtige Ansichten, so z. B. über die Zeit ihres ersten Erscheinens im Umlauf. Wenn man aber erwägt, dass die Riesensammlung mit ihren 48 Quartbänden zu je 12 Dramen in der ganzen Weltliteratur einzig dasteht, von manchen Dichtern die einzig erhaltenen Denkmäler ihrer dramatischen Tätigkeit, von zahlreichen Stücken Calderons und anderer großer Dramatiker die ersten Ausgaben und überhaupt viele Perlen der Dichtung in sich schließt, so erscheint es wünschenswert, daß über sie völlige Klarheit herrsche. Schon dies rechtfertigt eine nochmalige Beschreibung. Aber noch ein Grund veranlasst mich dazu: H. Breymann hat in seiner Calderon · Literatur die meisten Bände der Sammlung neuerdings beschrieben und darüber eine Anzahl unrichtiger Angaben gemacht, die geeignet sind, Verwirrung anzustellen. Nicht nur verwechselt er Blattzahlen mit Seitenzahlen, den Buchdrucker mit dem Buchhändler usw., sondern — und das ist das schlimmste er vermehrt die Sammlung auch durch neue allen früheren Bibliographen angeblich unbekannt gebliebene Ausgaben, welche indes Kenner wie La Barrera und Salvá aus dem guten Grunde absichtlich weggelassen hatten, weil es eben keine Ausgaben sind.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich habe die Mängel des Buches in zwei ausführlichen Rezensionen (die eine in dieser Ztschr. XXX, 235-54, die andere im Ltbl. 1906 Sp. 150 bis 156) aufgedeckt und mein Urteil durch zahlreiche Belege erhärtet. Neuerdings hat sich Ph. A. Becker in einer Besprechung des Breymann'schen Buches (Gött. gel. Anzeigen 1906 No. 12 S. 998-1005) gegen meine Ausführungen gewandt und behauptet, dass sie nicht zur Begründung meines "wuchtigen Verdikts", genügen. Ich möchte zunächst feststellen, dals Becker nicht eine einzige meiner Beanstandungen als irrig bezeichnet, er hält sie nur für minder bedenklich als ich. Im einzelnen habe ich Nachstehendes einzuwenden: I. Becker sagt: "Schon gegen Form und Inhalt des Buchs (sic) findet St. einiges zu erinnern". Das Zitat ist nicht genau; ich sage wörtlich (Ltbl. 151): "Schon gegen Form und Plan des Buches wäre einiges zu erinnern". B. behauptet dann, die von mir getadelte ungeschickte Zahlenverwendung Breymanns sei "eine Lappalie"; ich fürchte, die Bibliographen von Fach sind andrer Meinung. Irrig ist es jedenfalls, dass ich "wegen der Lappalie" eine ganze Druckseite der Ztschr. in Anspruch genommen, es geschah vielmehr, um die Einteilung des Buches zu zeigen. 2. Die überflüssigen Nummern und Abschnitte in Breymanns Buch sind doch wohl nicht bloss "Geschmacksache" — wie B. meint - und der Umstand, dass die Abschnitte "sichtlich ein Parergon zur eigentlichen Calderon-Bibliographie" seien, rechtfertigt ihre Aufnahme in ein Buch nicht, wo sie viel Wichtigerem den Raum wegnehmen. Ebensogut könnten Verzeichnisse von mythol. Werken, Legendarien, spanischen Grammatiken und Wörterbüchern u. a., die alle für das Calderonstudium nützlich sind, einen Platz in dem Buche beanspruchen. 3. Dass "mein Vorwurf, viele Werke seien nicht richtig eingereiht, sachlich unbegründet sei", trifft nicht zu. B. irrt sich, wenn er behauptet, dass Breymann im I. Abschnitt (Bibliographien) "nicht Bibliographien überhaupt, sondern Vorläufer und Ansätze zu einer Calderon-Bibliographie verzeichnet", denn die von Breymann gebrachten Autoren Moratin, Ochoa, Stiefel, Morel-Fatio, Rius usw. sind keine Ansätze. Ferner beanstande ich mit Recht, dass die Sammlungen von Schütz, Comte und Kressner keine Calderon-Ausgaben sind; hält mir B. entgegen, dass "folgerichtig auch die von Hartzenbusch als ein Teil der Bibl, de aut. esp." ausgeschieden werden müßte, so vergißt er, das jene Samml, Stücke verschiedener Autoren, dieser aber nur Calderons Werke enthält. Ferner sagt B.: "Das Verlangen, dass die fremdsprachlichen Übersetzungen nicht nach der alphab.

Über die ganze Sammlung macht Breymann (S. 58) folgende Angabe: 1652—1704. Anon. Comedias | escogidas de | los meiores

Ordnung der Länder, sondern nach dem Intensitätsgrade der Calderon-Nachahmung anzuordnen seien, ist arbiträr und widerspricht dem Zwecke der Bibliographie usw." Hier gibt B. meine Ansicht nicht genau wieder; ich sage wörtlich: "Breymann hätte besser getan, wenigstens die am stärksten in der Nachahmung Calderons beteiligten Länder in der Reihenfolge herzunehmen, wie sie der Zeit nach damit anhuben", und zwar verlangte ich dies deshalb, weil sonst "z. B. eine deutsche indirekte Nachahmung oder Bearbeitung, die ihrerseits auf eine französische oder holländische oder italienische Mittelquelle zurückgeht, vor ihrer Vorlage angeführt wird". 4. Meiner Rüge, dass Werke nicht in ihrer ersten, sondern in späteren Ausgaben angeführt werden, hält B. entgegen, dass es sich dabei meist um Parerga handle, wo der Hinweis auf irgend einen bequem erreichbaren Druck genüge und es gehe nicht an, eine absichtliche und zweckmässige Beschränkung zur Unwissenheit zu stempeln". Antwort: Wenn Breymann die älteren Ausgaben kennt und doch jungere zitiert, so bemerkt er dies ausdrücklich. Sein Stillschweigen mus nach seiner ganzen Arbeitsweise gegen ihn gedeutet werden. Verzeichnet er doch umgekehrt oft auch ältere Ausgaben, die gar nicht existieren, so z. B. Linguet, Théatre Espagnol 1768 (1. Ausg. 1770). Übrigens kann ich zahlreiche Beispiele für meine Behauptung anführen, die nicht "Parerga" betreffen. - Die Konfusion, die bei Breymann "über Aufführung und Drucklegung ausländischer Calderon-Nachahmungen von Th. Corneille, Scarron" Bois-Robert, Quinault u. a. herrscht, wird mit B.s Entschuldigung "dass wir es dem Calderon-Bibliographen nicht zur Pflicht machen können, in diesen Punkten der Spezialforschung vorzugreisen", m. E., nicht abgetan. Hätte doch Breymann lieber sich und uns dafür die überflüssigen Literaturangaben geschenkt. - 5. Die Vermutung Becker's dass die Werke der kgl. Hof- und Staatsbibliothek dahier, die Breymann als unerreichbar bezeichnet, erst kürzlich erworben worden seien, bestätigt sich nicht; so ist z. B. Whitneys Katalog bereits seit Januar 1880 - er wurde 1879 gedruckt - darin. 6. Wenn B. mir persönliche Animosität vorwirft, weil ich behaupte, dass Breymann die Identität der S. 40 erwähnten Neuauflage des 2. Bandes (der Comedias Calderons) mit der Ausgabe von Vera Tassis nicht geahnt, wo er sich doch sowohl S. 40 . . . als 42 auf das gleiche Madrider Exemplar beruft", so tut er mir entschieden Unrecht. Wenn Breymann sie geahnt hätte, dann würde er die Bemerkung nicht gemacht haben, denn ebenso gut hätte er bei der I. III. IV. parte eine derartige Notiz anbringen können, da diese ja 1686 f. wieder gedruckt wurden. Solche Flüchtigkeiten finden sich leider oft bei Breymann, so z.B. S. 106, wo er zuerst unter dem Schlagwort Rapp Mor, und dann unter dem Braunfels L. und Rapp M., unmittelbar hinter einander ein und dasselbe Buch zweimal ausführlich beschrieben hat. 7. Zuletzt findet B. von mir gerügte Fehler "z. T. recht geringfügiger Natur" und führt beispielsweise "Frie derichs statt Friderichs" an. Solche Kleinigkeiten sind aber typisch für die Arbeitsweise des Verfassers; dann ist es doch recht merkwürdig, dass Breymann den Namen des Verlegers von F. W. V. Schmidt's bekanntem Calderonbuch, d. h. eines Werkes, das er hunderte Male zitiert, nicht richtig schreibt.

Sehen wir indes einmal von allen diesen Dingen, in deren Beurteilung Becker und ich, wie es scheint, grundsätzlich auseinandergehen, ab, so bleiben für die Wertschätzung des Buches maßgebend: 1. daß die Beschreibung der älteren und jüngeren Ausgaben etc. Calderons (S. 19—77) last ganz unbrauchbar ist. 2. Daß seine Beschreibung der Nachahmungen etc. Calderons (S. 78 bis 139) voller Lücken ist und von Irrtümern förmlich strotzt. 3. Daß die VII Abteilungen des 7. Abschnitts Unrichtigkeiten aller Art enthalten das muß ich hier besonders betonen, meine Belege wollten und konnten nur eine sehr bescheidene Auswahl des vorhandenen Materials darbieten. Nimmt man hinzu die (Ztschr. 30, S. 237) von mir sub II, VII, VIII

ingenios | de España . . . Madrid (García y Morras) 1652—1704. 48 Bde. 4º [Madr. Nat. Bibl. T 3327—74].

Diese Angabe ist in mehrfacher Hinsicht irrig: 1. Ein solcher Gesamttitel existiert nicht. Jeder Band kündigt sich als eine bestimmte Parte (primera, fegunda etc.) der Comedias escogidas oder der Comedias nuevas escogidas etc. an oder hatte einen ganz abweichenden Titel für sich. 2. García Morras hat nicht die ganze Sammlung, nicht einmal einen größeren Teil davon, sondern nur ein paar Bände gedruckt. 3. Breymann läßt uns im Zweifel, ob Garcia y Morras Drucker oder Buchhändler war, er war das erstere. 4. Die Bezeichnung Anon(ym) ist nicht treffend; denn die Sammlung hat zwar nicht einen, aber mehrere ganz bestimmte Herausgeber; es waren dies meist die Buchhändler, auf deren Kosten die Bände gedruckt wurden.

Am Drucke der 48 Bände waren mindestens 18 Drucker beteiligt. Die meisten Bände, nämlich 10, druckte J. Fernandez de Buendia (Bd. 21. 23. 28. 29. 31. 33. 34. 36. 39. 45.); je 5 Bände druckten García y Morras (Bd. 1. 7. 14. 25. 30) und García de la Iglesia (8. 12. 22. 27. 32); je 4 die Imprenta real (2. 4. 10. 20.) und Melchor Sanchez (3. 15. 16. 17); 3 Bände Gregorio Rodriguez (9. 11. 18.), je 2 Bände Pablo del Val (5. 19.), L. A. de Bedmar (35. 38.) und Rogue Rico de Miranda (42. 44.); je einen Band Mateo Fernandez (13.),

de Reyes (43.), Francisco Sanz (46.), M. Alvarez (47.) und und IX getadelten Punkte, die B. nicht widerlegt, so wird man gewiß mein Urteil "als sachlich und ernst" ansehen.

Mateo Fernandez de Espinosa y Arteaga (24.) — es bleibt noch zu ermitteln, ob beide nicht eine Person waren — F. Nieto (26.) M. Alegre (37.), Julian de Paredes (40.), A. Gonzalez

Das positiv Günstige, das B. von dem Buche sagt, beschränkt sich auf folgendes: "Diese freundliche Nachsicht hat der Verfasser für sein reichhaltiges, sorgsames und handliches Sammelwerk verdient, das be-sonders in dem persönlichsten, dem kritisch referierenden Teil recht wertvoll ist und bleiben wird". Hiemit halte man mein Urteil (Ztschr. 30, 254) zusammen: "Breymann hat zwar mit großem Fleiß ein wirklich reichhaltiges Material zusammengetragen und sich die Mühe nicht verdrießen lassen, über die einschlägigen Werke und Autoren Kritiken und Kompendien zu Rate zu ziehen und zu exzerpieren und Literaturnachweise zu verzeichnen, aber das genügt nicht". Bedenkt man, dass auch B. die Lücken, die Besserungs-bedürstigkeit in der Beschreibung der Calderon-Ausgaben, die Unrichtigkeiten u. a. zugibt, so ist sein Urteil von dem meinigen im Grunde nicht sehr verschieden. Ich bestreite nur und sicherlich mit Recht, dass das Buch ein sorgsames ist, ich bestreite, dass es (wie Breymann behauptet) den Anspruch erheben kann, ein zuverlässiges Nachschlagewerk zu sein, ich bestreite, "dass es späteren Forschern die Mühe erspart, den zurückgelegten Weg noch einmal zu beschreiten". Und in dieser Anschauung stehe ich nicht allein. Kurz vor dem Erscheinen der Besprechung Beckers hat der Calderon-Spezialist E. Günthner über Breymanns Buch eine ausführliche Rezension im Literarischen Handweiser z. f. alle Katholiken etc. (1906 No. 19, 20, 22, 23/24) veröffentlicht und teils durch dieselben teils mit wichtigen neuen Belegen meine Ansicht in ihrem vollen Umfang bestätigt.

F. Martinez Abad 48.). Von 2 Bänden, dem 6. und dem 41. ist der Madrider Druck noch nicht ermittelt.1

Die Zahl der Buchhändler, auf deren Kosten die Bände gedruckt wurden, beläuft sich ebenfalls auf mindestens 18. Es zeigt sich dabei, dass die Buchhändler in verschiedenen Offizinen drucken ließen. Die meisten Bände, nämlich 8, veröffentlichte derjenige, der die ganze Sammlung begründet oder wenigstens eröffnet hatte, Juan de San Vicente Bd. 1. 5. 8. 11. 12. 15. 24.); er liess die 8 Bände bei 6 verschiedenen Druckern herstellen. Je 7 Bände veröffentlichte Domingo de Palacio (7. 14. 19. 25. 30. 37. 39., bei vier verschiedenen Offizinen gedruckt) und Manuel Melendez (23. 29. 31. 34. 38. 43. 44, bei vier verschiedenen Druckern). Je 5 gaben F. Serrano de Figueroa (10. 13. 20. 27. 32., bei 3 verschiedenen Druckern) und J. M. Merinero (22. 26. 33. 36. 42., bei vier Druckern) heraus. Zwei Bände liefs Mateo de la Bastida (Bd. 9. 16) bei zwei verschiedenen Druckern erscheinen. übrigen Verleger haben nur je einen Band veröffentlicht; es sind dies: Antonio de Ribero (Bd. 2.), Joseph Muñoz Barma (3.), Diego de Balbuena (4.), Agustin Verges (21.), La Viuda de Francisco Robles (28.), Ant. de la Fuente (35.), Juan Fernandez (45.), Manuel Sutil (47.), Isidro Colomo (48.); drei davon sind zugleich Drucker und Verleger: Gregorio Rodriguez (18. B.), Julian de Paredes (40.) und Francisco Sanz (46.).

Ich eröffne die Beschreibung der Sammlung mit dem ersten Bande, der in der kgl. Hof- und Staatsbibliothek durch ein sehr schönes Exemplar vertreten ist:

PRIMERA | PARTE DE COMEDIAS | ESCOGIDAS DE LOS MEIORES | DE ESPAÑA. | DEDICADAS | A DON FRANCISCO DE VILLANVEVA | Y TEXEDA | CAVALLERO DE LA ORDEN DE ANTIAGO. | Año [Wappenschild mit der Inschrift Malo mori quam faedari um eine Burg herum] 1652 | .

CON LICENCIA, EN MADRID, POR DOMINGO GARCIA Y MORRAS. A costa de Iuan Vicente, Mercader de libros, vendese en su casa en la Calle de Toledo.

Die Rückseite des Titelblattes ist leer. Auf dem 2. Blatte steht die

TABLA DE LAS COMEDIAS | que se contienen en este Tomo.

La Baltafara, de tres ingenios, la primera jornada | de Luis Velez de Guewara, la fegunda de Don | Antonio Coello, y la tercera de Don Francisco de | Roxas, fol. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ob sich das Dunkel, das auf diesen zwei Bänden ruht, je lichten wird, ist schwer zu sagen. Jedenfails bedürite es dazu der Nachforschungen in allen großeren Bibliotheken, die reich an Schätzen der spanischen Dramatik sind.
<sup>2</sup> Druckfehler für Santiago.

No siempre lo peor es cierto, de Don Pedro Calderon, sol. 17.

Lo que puede el oir Missa, del Doctor Mira de Mes | cua, sol. 39.

La Exaltacion de la Cruz, de Don Pedro Calderon, sol. 62.

Chico Baturi, y siempre es culpa la desdicha, de tres | ingenios, de Don Antonio de Huerta, Don Geronimo | Cancer, y Don Pedro Rosete, sol. 86.

Mejor està qestaua, de Don Pedro Calderon, fol. 103. San Franco de Sena, de Don Agustin Moreto, fol. 131. El Amete de Toledo, de Belmonte, y Don Antonio Martinez, fol. 154.

La Renegada de Valladolid, de Luis de Belmonte y de Don

Antonio Bermudez, fol. 179.

Luis Perez el Gallego, de Don Pedro Caldero, fol. 202. | El trato muda costumbre, de Don Antonio de Men- | doza, fol. 224. Con quien vengo, vengo, de Don Pedro Calderon, fol. 242.

(Fortsetzung folgt.)

ARTHUR LUDWIG STIEFEL.

## VERMISCHTES.

## I. Zum Vulgärlatein.

Kurzformen; vlglat. firmus.

1. Gab es im Vulgärlatein schon Kurzformen von dem Verb

vadere? Vgl. Ztschr. f. Rom. Phil. XXV S. 735.

Nach Meyer-Lübke, R. Gr. II, 263 f. "haben wohl schon im Vulgärlatein vao- nach stao-, und so auch vas vat vaunt, imp. va als Kurzformen neben vado vadis vadunt vade bestanden". Die Bildung eines cette aus ced(a)te, ferte aus fer(i)te lässt anch die eines vatte, bezw. vate aus vad(1)te als möglich erscheinen. Und dieses vale findet sich nach C. I. L. XIII 10024, 105 auf einem antiken Ring; es enthält offenbar den dem Geschenk beigefügten Wunsch des Schenkenden. Daher die Bemerkung des Herausgebers fuitne vale?" Aber der Plural liesse sich auch denken, wenn das Geschenk beispielsweise für ein Ehepaar bestimmt war, und da brauchte man zur Verschreibung von vate für vale nicht seine Zuflucht zu Vade bezw. vadite würden dann als Abschiedsformeln unserm "fahr(t) wohl" entsprechen und dürften Verkürzungen der biblischen Ausdrucksweise "vade in pace" - cf. Vulgata Lucas 7, 50 und 8, 48 - darstellen. Aus vate entstand va, cf. state sta ferte fer. Dass va in einer Anzahl von Stellen nicht die Bedeutung von vale haben kann, sondern vielmehr die von vade hat, ist schon von Dressel C I. L. XV p. 792 nachgewiesen, aber auch da, wo es die Bedeutung von vale zu haben scheint, ist es m. E. trotzdem als Imperatif von vadere aufzufassen. Bei pleonastischer Ausdrucksweise hat eine graphische Abkürzung schwerlich stattgefunden, und doch lesen wir bull. d'institut. 77 p. 139 (Pompei): Va Modesta va valeas ubicumque. Dieses va - valeas ist hier grade so zu verstehen, wie bei Göthe X, 272 "fahre wol, lebe wol". Zwei Anrufformeln finden sich im Latein auch sonst nebeneinander. Ich führe hier an: vale vivas C. I. L. XIII 10024, 78 und ave vale Bella tu ibid. 10019, 18. Ebensowenig mag man sich va für vale graphisch verkürzt denken, wenn wie z. B. C. I. L. IV 1908 nicht bloss va sondern auch das zugehörige feliciter doppelt gesetzt ist. Vgl. noch IV 1970 Noete, lumen, va va usque va. Wenn XIII 10018, 3<sup>b</sup> steht "vivat qui fecit", wenn ebenda 10024, 77 steht "valiat qui fecit" und 10026, 79 "vat qui fecit", dann hat man nach dem Obigen nicht nötig, bei letzterem eine Verschreibung für valeat, bezw. vivat anzunehmen. Damit ist aber dann zugleich der Beweis geliefert, das die Bedeutungen von valere vivere vadere im Imperativ und im Konjunktiv von einander wenig verschieden waren.

2. Nach Gröber ALL II, 87 sprach man im Vulgärlatein firmus, nicht firmus. Aber nach dem Romanischen ist auch ein vulgärlateinisches fermus nicht undenkbar. Und dieses Fermus finden wir als Personennamen C. I. L. XIII 10011, 63 und dabei die Bemerkung des Herausgebers "littera secunda certa est". Nach Hirt, der indogerm. Ablaut, n. 225 enthält firmus die Basis dherë; firmus ist also aus fermus entstanden. Diese ältere Lautform sehe ich auch noch in ferme — vgl. unser fast neben fest —.1

AUG. ZIMMERMANN.

## II. Zur Syntax.

Suo et Loro en ancien italien.

Dans ses Vermischte Beiträge II, 18 M. A. Tobler parle de l'usage de suo au lieu de loro en ancien italien, et il fait observer que cet usage continue même après le XIV e. Cela paraît résulter d'une façon évidente d'une série d'exemples qu'il communique au public érudit. Il aurait pu ajouter que, dans un cas particulier, nos écrivains employaient toujours suo; c.-à-d. quand le possessif se rapporte à un complément direct (accusatif). Dans les autres cas, l'emploi de suo ou de loro était indifférent. Voici un certain nombre d'exemples confirmant cette allégation, qui pourrait sembler à première vue trop affirmative.

Pétrarque écrit (son. 310):

Volo con l'ali del pensiero al cielo Si spesse volte che quasi un di loro-Esser mi par, che hann' ivi il suo tesoro

Et Boccace (Decameron, V, 2 éd. Fanfani II, p. 19): Poi che gli arcieri del vostro nimico avranno il "suo" saettamento saettato et i vostri il "suo"; tandis qu'ailleurs ils usent indifféremment de suo ou de loro, p. ex.: Allogaronla allato ad una camera dove "lor" femmine dormivano (Bocc.) et le beffe, le quali le donne hanno già fatte a "suoi" mariti. Dans ces deux derniers cas, suo et loro pouvaient également être employés, ces deux possessifs ne se rapportant pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Korrekturnote. Nach Rev. arch. ser. III t. 29 (1896) p. 210 "le Colegio de los cuatro Santos (de Carthagène) possède un lingot de plomb, estampillè: L. Altili Fierm(i)". Ist letztere Form etwa der romanischen Diphthongierung von ž zu ie an die Seite zu stellen?

à un accusatif. De même Villani dit: mandarono i "suoi" soldati; et Guido da Pisa, I fatti d' Enea, éd. Foffano, 1900, p. 63: Armati costoro montarono a cavallo e con silenzio uscendo dal campo "suo" ... et à p. 82: e tutta la marina riempirono coi "suoi" lacrimosi stridori. Machiavelli, Principe, éd. Lisio, 1905, p. 36: el terzo [modo] lasciar le vivere con la "sua" legge. Si nos grammairiens n'avaient pas fait erreur, en imposant à l'usage moderne une règle, que les anciens textes n'autorisent pas, nous pourrions maintenant à bon droit écrire: i figli vonno bene a mamma "sua" (Tigri, Canti popol. toscani) ou bien "loro", et devrions absolument dire avec Guadagnoli: i preti son uomini e perciò dovrebbero avere la "sua" moglie e la "sua" famiglia. Pour justifier cette manière de voir, il suffit au lecteur de faire l'application du principe que nous venons d'exposer, sur les exemples de suo et loro rassemblés par les différents grammairiens, tels que Fabriani, Corticelli, Fornaciari etc., dont le premier avait déjà touché à cette distinction. Nos anciens écrivains, en somme, ne permettent pas de tirer d'autres conclusions.

G. BERTONI.

## III. Zur Wortgeschichte.

## 1. Hez.

Cil qui sires est de la feire Doit prendre partout son toulin, Et qui ne peut a un moulin Hez a l'autre trestout le cours! 1

Le mot hez, du dernier vers, a été souvent remplacé dans les mss. par voist, quelquefois pas aut, aille, mais il est resté dans les meilleures copies, et il est représenté dans tous les groupes de mss. On ne voit pas pourquoi ni comment des copistes auraient, indépendamment les uns des autres, substitué hez à voist; il est naturel au contraire que ceux qui ne connaissaient pas hez, mais en devinaient le sens d'après l'ensemble du texte, l'aient remplacé par un équivalent; ils ont fait ce que recommencera plus tard F. Michel. Méon avait bien imprimé hez, en le traduisant, dans chaique, par «qu'il aille»; Michel, sans aucune explication, l'a remplacé par aut; Marteau a gardé la leçon de Méon. Les premières éditions du poème donnent hay, que C. Marot a conservé dans son rajeunissement.

Qu'est-ce que hez? Dans le fableau du Vilain Asnier (Montaiglon et Raynaud V, p. 20), c'est le cri du paysan qui veut faire avancer son âne:

Souvent li estuet dire Hez. v. 9 (: entrez).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roman de la Rose, v. 13146—49 de ma prochaine édition (Méon v. 13390—93, Michel v. 14088—91, Marteau v. 13738—41).

Dans le fableau du *Prouvoire qui menja des meures* (Ibid. IV, p. 54, ou V, p. 38), c'est le cri qui met le cheval au galop:

Dieus, fait il, qui or diroit Hez! v. 50 (: montez).1

Dans Courtois d'Arras, édition Méon, (Nouv. Rec. I, 356) se trouve deux fois l'interjection Hez avant:

Hez avant! que Dieus part i ait! (v. 536). Hez avant! je vieng a prangiere. (v. 680).

Dans une récente édition de ce poème, faite par M. E. Faral², hez a complètement disparu; il ne se retrouve même pas aux variantes, bien que pourtant Méon ne l'ait pas inventé:

Or ai jo quant il m'a mestier Eis avant que Diex part i ait, Me chose me vient a souhait. (v. 486—88) Ha! avant je vienc a prangiere. Mout est esmeüs chis osteus, (v. 631—32).

Les deux vers que j'ai cités d'après Méon sont très clairs dans son édition; hez avant peut y être traduit par «allons!», «en avant!», peut-être par «vite!». Dans la nouvelle édition, s'ils ont encore un sens, il est difficilement perceptible et sûrement faux. Eis est donné au lexique comme une exclamation, mais à quoi peut bien se rapporter avant dans le second exemple?

Hez n'a pas trouvé place dans le Dictionnaire de l'ancienne langue française; cependant Godefroy a un article Hay, avec des exemples, peu anciens, tels que: je n'en puis plus hay avant (= je n'en puis mais), hay qui pourra (= advienne que pourra); et un article Haie (Supplément), avec ce seul exemple, du XVIe siècle: Qu'il n'y a harnois ni chevaulx chargés qui puissent haye avant en montant la dicte coste.

La parenté de hay avant, haye avant avec hez avant est évidente; il est difficile de séparer cette dernière interjection du hez (= hue!) des deux fableaux, de G. de Coinci et du R. de la R. Je ne prétends pas que hez soit devenu hay, puis haye sen suivant les lois générales de la phonétique; celles-ci ne peuvent s'appliquer à une interjection, dont l'accentuation diffère toujours de celle des autres mots, et dont la prononciation tend à se rapprocher de l'onomatopée. Je veux dire tout au moins que hay, au XV e siècle, tient le rôle que hez occupait au XIII e s.; dans les premières éditions de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans Gautier de Coinci, c'est à ses bœuss que le vilain crie hez (éd. Poquet, col. 621, v. 153 et v. 158).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Université de Paris, Bibliothèque de la Faculté des Lettres, XX.
<sup>5</sup> Haye dans l'exemple du XVI siècle, qui est tiré des Archives de la Meuse, se prononçait probablement háy (en donnant à ay le son qu'a ai aujourd'hui dans ail, paille); háy est encore le cri dont on se sert dans le département de la Meuse pour faire avancer les bêtes.

Rose, il est exactement à sa place. N'était la rime des fableaux, j'aurais pu céder à la tentation de proposer comme étymologie le got. haifsts, d'où dérivent en français le substantif haste, heste, et le verbe haster, hester. Le subj. pr. 2 de hester est phonétiquement hez, qui, employé comme impératif, serait devenu une interjection, mais ce subjonctif n'aurait pas rimé avec entrez, montez; et quelques variantes haiz, hais des mss. du Roman de la Rose, dont les copistes n'ont peut-être pas compris ce mot, ne suffisent pas à établir qu'on ait eu à la fois hèz et héz, bien que, je tiens à le répéter, cette ambiguité de son ne me surprendrait pas dans une interjection.

E. LANGLOIS.

# 2. Zur Etymologie des frz. guingois.

Seit Diez scheint die Herleitung von guingois aus altnord. kingr, kengr 'Biegung' überall in etymologischen Wörterbüchern (z. B. Körting) fortgeführt worden zu sein. Nach Diez ist guingois aus \*quingois assimiliert. Diese Herleitung wäre natürlich annehmbar, wenn die letzte Form belegt, oder falls keine andere Erklärung für das anlautende gu- zu geben wäre. Meines Bedünkens läßt es sich jedoch ganz regelmäßig aus germ. w- erklären. Wie Diez bin ich von der nordischen Herkunft des Wortes überzeugt und zwar stelle ich es nämlich zu der Wurzel \*wing- in z. B. schwed. vingla 'wackeln, schwanken', vinglig 'schwankend, schlängelnd'. Abgelautet (\*wang-) liegt sie auch in aisl vangr 'Feld, Wiese, eigtl. Senkung, Biegung, Niederung' vor. Hiermit verwandt ist u. a. lit. vingis 'Bogen, Krümmung'.

Mit gutem Fug dürfen wir also, scheint es mir, für die Wurzel \*wing- eine Bedeutung wie 'gebogen, gekrümmt sein' oder ähnlich aufstellen. Nehmen wir nun an, daß ein nordisches, aus dieser Wurzel gebildetes, Wort dem französischen guingois zu Grunde liegt, so läßt sich das anlautende gu glatt erklären, -ois ist selbst-

verständlich ein franz. Wortbestandteil.

HERBERT PETERSSON.

# BESPRECHUNGEN.

Cortejón, Clemente. El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.

Primera edición crítica, con variantes, notas, y el diccionario. Madrid 1905
(Primer tomo), 300 y CLXVI, 1906 (2º) 404 y LXXXIII págs. Victoriano Suárez, Cuarto.

El autor mismo de esta hermosa obra lo dice en la pág. 208 del primer tomo: "para los que, como Aristarco, han de cumplir el noble cargo que en la persona de este les confió el poeta de Venusa, fijar el texto de una obra clásica es ocupación meritísima, de crítico que mira, á la vez, al fondo y á la forma, ya que la obra artística se presenta como cuerpo animado, cuya alma se conoce por lo que dice el mismo cuerpo."

Especialmente para arremeter con el Quijote, tiene uno que saber más que Lepe, Lepijo y su hijo, y disponer de una biblioteca como la del "quijotista" Bonsoms. Y como hay remuchísimo de qué hablar, aquí termina el introíto.

En el capítulo II de la Introducción nos llena de curiosidad el autor sobre la riqueza de su Diccionario, dando una muestra ligera referente á echar. Dice que "contiene tan gran número de vocablos, que en él está la mayor parte de los que se hallan en el Diccionario de la lengua castellana." Permítame el Sr. Cortejón lo ponga en duda. Cejador contó 9.350 palabras. A eso dije que sólo en la A y la B tengo una colección de 1000 y unas docenas de pico. No puedo calcular el conjunto ahora, pero presumo no excederá mucho del número de 10.000 palabras, cifra que manejó Shakespeare. He dicho en mi artículo "Diccionario Hispano-Americano" que las voces españolas suman próximamente 60.000, prescindiendo de los "dialectismos", algunos de los cuales están incluídos entre los 59.227 vocablos que cita el diccionario académico. En fin, allá lo veredes, dijo Agrages.

Conforme en mencionar puntualizando: tomo, página y línea. "Citar sólo los capítulos es lo mismo que no hacer nada, ó poco menos. ¿Quién se lanza á buscar una palabra en un capítulo de 30 páginas?" Pagés, que pone al pié de las citas "Cervantes". Échese V. á buscar.

Una ligera contradicción hallo entre lo que el autor opina en la pág. LVIII y en la CXLII acerca de las impresiones lisbonenses. Allí dice que en un trabajo crítico sería imperdonable dejarlas á un lado como lo hace Fitzmaurice-Kelly; y aquí, que no merecen la más leve atención.

Recuérdese que Fitzmaurice-Kelly se atiene á la primera de las dos ediciones de 1605 y Cejador á la de 1608, de Madrid, á la cual aquel niega autoridad, y á la de 1615. El Sr. Cortejón se siente como movido á inclinarse respetuosamente ante la segunda de las tres ediciones de Cuesta, aunque compara las varias lecciones de los críticos y elige lo mejor. El autor posée la friolera de 350 ediciones.

En el capítulo VI, el don Quijote en el extranjero, echo de menos una curiosa obrita: "Buscando las huellas de don Quijote, por Paz de Borbón". Su augusta autora honró mi ejemplar con una dedicatoria que más bien corresponde al Sr. Cortejón que á mí: "al cultivador más ferviente de la lengua de Cervantes". Yo no soy nadie comparado con él.

También en el capítulo VII, los Comentadores, aludiendo al paralelo de Bowle entre D. Quijote y San Ignacio de Loyola, pudo recordar otro muy intencionado de Unamuno.

En el comentario que seguirá al texto vendrán noticias históricas y bibliográficas, gramaticales y críticas, sin fantaseos ni falsedades. De modo que vamos á saborear una labor riquísima, concienzuda, interesante, magna. Y ahora vamos al texto. Entremos en esos Campos Eliseos del Humor, que ya ha muerto en España, donde sólo hay un humorista á estilo sajón, el insigne novelador Armando Palacio Valdés, como Cervantes, comprendido mejor por los ingleses que por los españoles. La comprensión del Quijote, la debemos á la raza anglo-sajona.

Creo que al parir el nombre de Rocinante, su autor tenia vibrando aún en su cerebro el calificativo andante, acaso el nombre del gigante Morgante, y probablemente su mismo sonoro apellido, Cervantes.

Una de las dificultades más grandes con que tropiezan los extranjeros para leer el Quijote, es la mala distribución de los párrafos. Cuando uno ve páginas enteras sin un descanso, como ametralladas de letras, pierde el valor para echarse al cuerpo el libro. El Sr. Cortejón debió haber seguido á veces la división del traductor Braunfels, cuyo estudio califica con razón de magnifico. Por cierto, se le olvidó en la pág. CLX anotar la población en que apareció; quizá por no ser ya una, sinó dos, Stuttgart y Berlín, omitió la "oriundez".

Me parece que la mejor manera de interpretar la frase del principio del capitulo II: "la falta que hacia su tardanza" puede ser: "la privación que constituia su tardanza". Se me ocurrió antes de ver el equivalente puesto por Braunfels, Entbehrung: "es drängte ihn dazu der Gedanke an die E., die die Welt durch (influído por Hartzenbusch) sein Zögern erleide".

Creo que "sano de Castilla" está usado en el sentido recto. En el Quijote de Avellaneda, cap. XVII, se lée: "hablando á lo sano de Castilla la Vieja". Máinez lleva la razón contra Ochoa.

El principio del capítulo IV: "La del alba sería", no hay porqué tacharlo. Es como el del VI: "El cual aun todavía". Así como es graciosa aqui la omisión de un nombre, es vigorosa y no enojosa la repetición: "so pena de la pena pronunciada". Úsese la segunda vez sentencia, si parece molesta la repetición; pero no estoy conforme con la pobre frase "so la pena pronunciada".

Urgada por Urganda tiene tanta malicia, como ahora v. gr. alcahué por cacahué. usado por el vulgo.

En la pág. 151, ó en el comentario de la 152, debe figurar el nombre de Braunfels, quien dijo antes que Menéndez Pelayo que la frase estaba clara quitando el no.

En la 175, debe leerse Fristón, no Frestón, que es errata vieja, como dice Braunfels.

A riesgo de pasar por "bisoño en lengua castellana" á los ojos del autor, parecen (pág. 193) es aparecen.

Nunca pude comprender cómo tomaban por secretarios á los vizcainos, si tan mal manejaban el castellano; todos los autores, aun hoy dia, se burlan de su modo de hablar enrevesado é ininteligible. Tampoco entiendo la nueva interpretación de Benengell, que ya no es hujo de Ciervo, por alusión á Cervantes, sinó aberengenado, que parece se aplica á caballos.

"Algo maltratado" (pág. 217), ziemlich übel zugerichtet, expresa un grado inexacto irónico semejante á v. gr. "asaz maltrecho", por muy, como en francés "est-il assez bête!" Y ya que el autor se ocupa del segundo calificativo, le recordaré que en Santo Domingo 165b se lée mal trecho y en el Poema de F. G. maltrecho. En el mismo Quijote hay vacilación en la escritura de estos compuestos: "le derribó en el suelo tan mal trecho", "los tan mal aventurados caballeros andantes" (tomo II, 85 Cortejón, en una); malaventurado (id. id. 156); maltraer Quij. I, 44; bien quisto (Gitanilla); bienquisto (Casamiento engañoso); malquisto (Cortejón I, 246); malparado (id. II, 6); malandante (id. id. 106); mal pasar (id. id. 108); en fragante (id. id. 158), infraganti (hoy mal escrito en dos); mal logrado (Quij. II, 23, 48). En toda la literatura hoy un zurriburri que irá continuando per saecula saeculorum: mal logrado (,, Antes que te cases" L. Vega, acto II); bien quisto (Quevedo, Poema heróico); bienquisto (id. el Discurso de todos los diablos); bien quisto (Entre bobos anda el juego, II, 1; Donde no hay agravios no hay Zelos, I, 11; Celestina VII; Fray Gerundio VII); bien aventurado (El Zeloso, Velasco I, 4); mal trecho (Tormento 140); bienquistarse (la Corte de Carlos IV, 1891; etc., etc., etc.

Aunque Braunfels traduce omecillo (homicidio) Widerwillen, interpreta en nota "odio á muerte", casi como Cortejón.

A las citas de catar, puede este autor añadir: "la sabia Urganda que cure y cate de mis seridas" (su texto I, II7); "catándole las seridas" (id. II9); "cuando no os me cato asoma por acullá... otro caballero" (id. II, 364). Creo se refiere Cortejón á este ejemplo en el pasaje de que me ocupo, y en ese caso hay errata ó distracción, menos por no os; ó mejor, él ha adoptado la lectura no os, aunque otros aceptan la de menos; pero, al citar el caso, olvidó la variante admitida por él mismo. En el Coloquio de los Perros: "cuando no me cato, me hallo tan lejos dél, que me admiro". "Cuando no me cato... remanece un día la melindrosa Marcela" (Cort. I, 237). Supongo que en el cap. I de la segunda parte quedará "cuando menos se cata".

Como este examen tiene que ser rapidisimo, pues no dispongo de espacio, me dejo en el tintero detalles curiosos. Pero no resisto à la tentación de comunicar al autor (pág. 116) que también en Alemania hay sobrinas de don Quijote que dirian Esquife por Alquife. Una de ellas dijo à una señora que

la señorita no estaba visible, que áun se hallaba en gelée (negligé). Y otra dijo que tenía un amor lacónico (platónico). Y otra, que su señorita tocaba escalas reumáticas (cromáticas). Eso que él aduce de "voy de inepto" (incognito) me parece muy sacado por los cabellos. Lo que él recuerda de al buen tun tun, puede verlo en mi Maraña del Diccionario, 42. — Mayestático (pág. 104) es voz salmeroniana. — Yo no habría puesto á y entre dos comas, aislándola para unir (103) dos oraciones. — Los que, evitados cuidadosamente por Flaubert, los prodigaba Cervantes; al ejemplo de la pág. 99, añádase el principio del cap. II de la segunda parte, donde hay ocho en ocho renglones. — Cortejón se queja de lo defectuosos que son los diccionarios en el capítulo catar. A los ejemplos dichos, añada estos: S. Dom. 365 b., P. Alej. 2143a, Apol. 94 b.

A los ejemplos de quien (pág. 223), añádanse:

¿,, Con quién se sustenta amor? Con favor" (La ilustre fregona);

"en una alcuza ó aceitera... de quien el ventero le hizo grata donación" (Cort. II, 56); "la estera de enea sobre quien se había vuelto á echar" (id. 58); "la manta de la cama con quien tenía ojeriza Sancho" (Quij. I, 35); "del menoscabo de la cola de quien tanta cuenta hacian" (creo que Cervantes hace un calambur intencionado con la frase "la cola del ventero", y que por eso dice quien aquí, así como el quien de Sancho puede estar influido por el quién incógnito que le había arrimado los golpes); "acordé de llevar á Camila á un monasterio en quien era priora una su hermana".

A los ejemplos de la pág. 238, puede añadirse este, de las Bizarrías de Belisa:

Gentil hombre aragonés el de la ley del encaje.

Y à los de señero, A. Hita 1097 d, P. Al. 807 d. Y al de barragán, P. Cid. 2671, 2759, 3327. Y al de barraganía, P. Al. 58 a. Y al de bastir, id. 705 d, 1047 b, Apolonio 60 c. Y al de bastimento, Quijote I, 41. Remanecer, por aparecer ó parecer, se usa en Vizcaya.

Alcurnia viene para mi de cornua. Recuérdese que los cuernos figuran en las armas y los blasones, y en personajes de los Nibelungos, Tristan, etc. La forma vulgar es alcuña ("Por la puente, Juana". I, 10):

¿ Qué, señora, el parentesco De los Illescas no es La alcuña de mi abolengo?

Compárese el cemo eso de la pág. 276 al de la 83, tomo II.

En la pág. 291 aparece por distracción Tarquino, que Braunfels corrige Servio Tulio.

Compárese la frase "le rogaron se viniese con ellos á Sevilla" (I, 296) con "que don Luis se fuese con él al Andalucía" (Quij. I, 45).

Y aquí termina el examen del primer tomo. El segundo trae hasta el cap. XXXII inclusive. En aquel, pág. 273, dice el autor: "la critica, libre de apasionamientos, ha de ser por lo menos igual en el elogio que en la censura,

si es que la equidad no pide cierto género de indulgencia". El Sr. Cortejón ha oído sólo alabauzas de mi parte. Ahora viene el tío Paco con la rebaja, y concluiré poniendo tachas: 1º hay notas inútiles, especialmente las estéticas; 2º las lexicográficas, al diccionario con ellas; 3º comprimase el autor, y redacte las observaciones escuetamente, evitando v. gr. la enojosa repetición de la frase con todo y; 4º la mayoría de las notas estarían mejor al final, en tomo aparte, que en las páginas del texto, el cual se trata de "resaborear".

Felicitando al Sr. Cortejón cordialmente por su magnifica obra, nos despedimos de ella hasta que salga á luz el diccionario, que, según lo prometido por el autor, ha de ser soberbio y completísimo.

P. de MUGICA.

#### Romania. No. 138, Avril 1906.

A. Thomas, Le laterculus de Polemius Silvius et le vocabulaire zoologique roman. Vgl. Schuchardt Ztschr. XXX, 712. Zu camox palsen frz. chamois, nprov. camus und sichern einen Oblikus camoce. Schwieriger sind die italienischen Formen. Zunächst gen. kamusu, valses. kamossa gehen mit sassu sass aus saxum, nicht mit braccu bracc aus brachium und noch weniger mit deže des aus decem; lomb. kamots, obw. kamuoć, friaul. kyamots gehen mit brac, brats, tirol. kamuorc zeigt ein r, das die Entscheidung, welcher Laut hinter dem c' stecke, so ziemlich unmöglich macht. Das schriftitalienische camoscio wird aus den ligurischen Alpen stammen, camozza aus den lombardischen oder venetischen, jedenfalls ist es ein Lehnwort, wobei die Verteilung der zwei Formen auf die verschiedenen Geschlechter umso auffälliger ist, wenn man beobachtet, dass nach den Wbb. die weibliche Form da, wo das Tier wirklich lebt, die seltenere ist, in beachtenswertem Gegensatz zum Deutschen. Die Annahme von Thomas, dals \*camocia eine Bildung wie cervia sei, ist danach wenig wahrscheinlich. Den Formen der Westalpen würde ein camox am besten genügen, doch ist auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass piem. kamuss, das mit brass, nicht mit des geht, ins Genuesische übernommen worden und hier nun in Folge von umgekehrter Sprechweise zu kamusu geworden sei. Dann würde für ganz Norditalien \*camoçiu zu Grunde liegen. Das r in Tirol ist umso sonderbarer als es auch in portg. camurça wieder erscheint. Eine vollständige Sammlung der Dialektformen in den kottischen und ligurischen Alpen und eine Untersuchung über die Verbreitung des Tieres könnte vielleicht Licht bringen. - Plotta kann wohl Lehnwort aus πλωτή sein, wenn es nur erst im IV. oder V. Jahrh. in einer Gegend entlehnt ist, wo t auf dem Wege zu d war, vgl. südit. trapittu aus τράπητον. Unter den von Thomas nicht behandelten Worten dürste aris einfach aries sein; hinter dem cicisa steckt vielleicht das Wort tür Schwalbe, dass Mussafia Beitr. cesilla erwähnt.

C. Salvioni, La declinazione imparisillaba in -a -áne, -o ône, -e -éne -ine, -i -lne -ene nelle carte italiane. Der Grundgedanke der ein sehr reich-haltiges und nach vielen Seiten hin interessantes Material enthaltenden Arbeit ist der, dass barba -ane, das in Italien früh bezeugt ist, amita -ane nach sich

gezogen habe und so indirekt als Ausgangspunkt auch für die französische ain-Deklination geworden sei, dass dann -a -anis weiter -e -enis nach sich zog. Ich will jetzt nicht auf die schwachen Seiten dieser auf den ersten Blick bestechenden, aber wie mir scheinen möchte, durch Salvionis eigenes Material eher widerlegten als bestätigten These eingehen, da von anderer Seite eine Untersuchung über die Frage in sehr nahe Aussicht gestellt worden ist; nur ein paar nebensächliche Kleinigkeiten seien zur Sprache gebracht. Von mannlichen Eigennamen auf -a -anis sind nur Andreas -anis, also ein vereinzelt stehender griechischer, der in Italien durch den Schwund des -s ohne weiteres in die barba, atta-Klasse kam, 1 dann das mir nicht klare Baronta und Ansifrida, Frida angeführt. Diese letzteren sind insofern merkwürdig, als man sie als zweifellose Gotennamen noch in langobardischer Zeit auffassen muß. Dagegen ist die Möglichkeit eines Huga -anis, mit der S. 218 Anm. gerechnet wird, abzulehnen, da Hugo ein spezifisch frankischer, nicht ein gotischer Name ist. W. MEYER-LÜBKE.

F. Lot, Vivien et L'Archamp. Auf den Artikel, der sich besonders mit Suchiers hier XXIX, 641 ff. veröffentlichter Abhandlung beschäftigt, wird S. demnächst hier erwidern.

#### MÉLANGES:

N. Valois, Nouveaux témoignages sur Pierre de Nesson, weist den Dichter Pierre de Nesson (s. hier XXXI, 256) auch als beauftragt durch König Karl VII nach, 1436 an der französischen Gesandtschaft nach Basel und Bologna, gelegentlich des Baseler Konzils, teilzunehmen. Ein weiteres Dokument von 1437 bezieht sich auf Pierres des N. Prozess mit Huguet Reynault.

G. G.

E. Philipon, Espagnol -anco; français -ape. Weist -anco in Ortsnamen und Appellativen nach und hält es für die iberische Entsprechung von lat, -inquus ohne auch anderweitig den Erweis erbracht zu haben, dass im Iberischen indog. n zu an werde, ohne weiter zu erweisen, dass das Iberische eine indogermanische Sprache sei oder zu zeigen welche Indogermanen den Iberern das Sushx übermittelt hätten. Ist es wirklich richtig, dass die Illyrer qu durch p wiedergeben, der Name karawanken also nicht illyr. ist, wie beispielsweise Walde Mitt. der k. k. geogr. Gesellsch. 1898, 486 mit allerdings nicht einwandfreier Besprechung des Suffixes, annimmt? Die Verwendung von -anco bei Appellativen außerhalb Spaniens hätte auch erwähnt zu werden verdient, vgl. rom. Gramm. II § 511. Weiter werden die gallischen appo-Namen behandelt, in denen die gallische Entsprechung von -nquos vorliegen soll. Auch hier vermisst man eine genügende lautliche Begründung. Wenn im Indischen und Griechischen n durch a wiedergegeben wird, so folgt daraus für das Gallische doch offenbar nichts, candetum, das Columella ausdrücklich als gallische Bezeichnung für ein Mass von 100 Fuss erwähnt, beweist im Gegenteil die Bewahrung des n; dass arelape und arelinkus dasselbe seien, ist eine um so willkürlichere Annahme, weil zunächst das Stammwort arel- nicht erwiesen ist, an sich kann are die gallische Präposition sein. Erwähnung hätten auch die westdeutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Frankreich, wo -s blieb, wurde er nicht zu den Imparisyllaba überführt, sondern an die -aeus Namen angeglichen: Andrieus.

-aff-Namen verdient, über die das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Die Vermutung, dass ahd. hanapf aus gallischem \*canappos entlehnt sei, gerät mit der Lautverschiebung in bedenklichen Widerspruch.

M. L. Wagner, Les noms sardes du mouflon. Bringt die sardischen Formen zu dem mufro des Laterculus, übersieht, dass schon Flechia Atti accad. Torin. VII, 893 murvoni erklärt hatte mit der bemerkenswerten Ansicht: io mi consido di dimostrare come assai verosimile, che la parola muflone insieme con le varie sorme di muftone, murvoni, murone siasi originata da un organico mubro, sorma metatetica di umbru (umber), col qual nome (secondo Plinio, hist. nat. VIII, 75) gli antichi chiamarono una specie di montone bastardo proprio della Spagna e principalmente della Corsica'. In der Tat tührt log. murone aus \*mubrone, nicht mustrone, sodass also im Grunde drei Formen nebeneinander stehen: \*mubro, \*musfo (it. mussione, frz. moussion) und das mustro des Laterculus, deren gegenseitiges Verhältnis noch der Ausklärung bedars.

L. Brandin, Le plus ancien exemple du franç. abrier. Findet sich in dem 1257 datierten ältesten Manuskript von Raschis Glossen. Der daraus gezogene Schlus, dass die Herleitung aus apricus und die Aussaung von abri als südsranzösischem Lehnwort salsch sei, trifft nicht zu: bei all seiner sonstigen Wichtigkeit kann das Hebräosranzösische für Wortgeographie nicht verwendet werden und noch weniger für die Ermittlung von Bedeutung sranzösischer Wörter, wie ein genaueres Studium der bis jetzt publizierten Glossare zeigt.

Derocquigny und Thomas westfr. téguer, tequer 'husten' aus phtisticare.

A. Thomas, anorm. anoil 'junger Stier' aus annuculus; hd. Bretzel aus afr. bressel aus \*breceel, prov. brassadel, also deutlich \*brachiatellu. Zweifel hege ich, ob man bracidelli (C. Gl. Lat V, 618, 18 aus dem IX. Jahrh.) wirklich als brachitellus aus brachitus für brachiatus deuten darf, man darin nicht vielmehr eine nicht ganz korrekte Latinisierung von gesprochenem bracedel zu sehen hat, da zwischentoniges a ja schon zur Zeit Gregors von Tours zu e geworden war. Auch der Vokalismus des franz. Wortes bereitet eine kleine Schwierigkeit, wie ja denn auch der Vokal der germanischen Formen sich nicht überall fügen will, daher man wohl noch eine Kreuzung mit einem anderen Worte annehmen muss. - Guiteau 'Art Trüsche' zu anord. hvîtr, ags. hvît 'weis'. - afr. machet 'kleiner Vogel' zu bresc. berg. maket 'Schmätzer'. - afr. oisdif aus \*otietivus zu \*otietas; nach oisdif dann nfr. oisif gegenüber afr. oiseus. - afr. rojuel Name eines Ochsen im Fuchsroman von rubeolus - afr. tenoil 'Gefäls zum Einsalzen von Fleisch' aus tiniclu, doch fällt e für i auf. Da ein tonnoile vorkommt, so würde ich eher tenoil aus tonoil mit Dissimilation erklären, und ich würde es mit größerer Entschiedenheit tun, wenn ich -oil aus -uclu deuten könnte. Die Mundarten und Texte, in denen die Worte vorkommen, kann ich jetzt nicht daraufhin durchsehen; wenn tonnoile wirklich pikardisch ist, so kann es nur -ucla, nicht -icla enthalten. W. MEYER-LÜBKE.

#### COMPTES RENDUS:

Aliscans Kritischer Text, von E. Wienbeck, W. Hartnacke, P. Rasch (R. Weeks). — G. Dottin, Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité

celtique (A. Th.). — Cartulaire du prieuré de S. Mont p. p. J. de Jaurquainet, J. Maumus; Cartulaire de l'abbaye de Gimont p. p. l'abbé Clergeac (P. M.). — Douze comptes consulaires d'Albi, par A. Vidal.

## PÉRIODIQUES:

Zeitschr. f. roman. Philologie XXIX, 6 (M. Roques). Revue de philologie française et de littérature p. p. L. Clédat, t. XIX (1905), I, 2-3 (P. M.).

## CHRONIQUE:

Personalnachrichten: Nekrologe (Böhmer, Kawczyński, J. Protat) etc. Literarische Nachrichten. Bemerkungen von Philipon zu Thomas' Anmerkungen zu Ph.'s Artikel über Prov. -em etc., und von Reinhold zu Huets Artikel über Floire und Blancheflor in Romania 1906, S. 93 ff. Kurze Besprechungen neuer Bücher und Schriften.

G. G.

Revue de philologie française et de littérature. Tome XX. (1906). Paris, H. Champion.<sup>1</sup>

Hest I, S. I. P. Passy, Deux problèmes de phonétique historique française: Über die Aussprache des dumpsen e und den Wandel von ei zu oi. Von der Anschauung ausgehend, dass Frz. zur Zeit seiner ältesten Denkmäler noch verschiedene reduzierte Vokale gehabt habe (eine Anschauung, die keineswegs neu ist, vgl. diese Zschr. XXIII, 467), bestimmt P. den Lautwert des Vokals, in den diese verschiedene Vokale schliesslich zusammenfielen, als reduziertes e (4). Die Epoche, in der e zu > (d. h. 6) geworden sei, sei dieselbe, in der ei öi oder öi wurde, denn dies nimmt P. ähnlich wie z. B. Behrens-Schwan<sup>5</sup> § 225 als Zwischenstufe zwischen ei und oi an. Er vermisst Belege für die angebliche Zwischenstuse öi in den französischen Dialekten. Solche wären aber leicht aufzufinden gewesen (vgl. meine neufrz. Dialekttexte, Einl. § 31), allerdings noch viel häufiger solche für ai (ebd. § 27 f.), das sich auch in altfrz. dialektischen Texten häufiger findet, als er wohl denkt. Die Argumente, die er gegen die Zwischenstuse ai vorbringt, sind überhaupt äusserst hinfällig. Auch der Wandel des e zu 8 - ausser in labialer Umgebung - ist vor dem 16. Jh. nicht wahrscheinlich, weil wir keinerlei Vermengung mit eu, u finden und weil die Aussprache donne-le als don-lo erst im 17. Jh. aufkommt gegenüber früherem don-le und donne-je im 15, 16. Jh. > done-že oder done-že. - S. 14. L. Clédat, Les vieilles locutions mais que, ne mais que. In mais que 'wenn nur' mais = aber und "Ellipse" von il faut. In einer Anmerkung wird der Bedeutungsübergang von mais 'mehr' > 'aber' zu erklären gesucht. (In unrichtiger Weise: es hätte nicht vergessen werden sollen, dass sich der adversative Sinn zuerst nach negativem Satz findet, vgl. O. Hey, ALL XIII, 204). mais que 'nur' = 'mehr als' 'anders als', besonders nach negativem Satz. ne mais que zunächst Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem vorjährigen Bericht sind zwei sinnstörende Druckfehler stehen geblieben: S. 363. Z. 18 Von den Orten (st. ersten). S. 365. Z. 4 'jung' st. 'ganz').

dopplung der Negation. (Kaum tichtig. ne mais war wohl zunächst in verblosen Sätzen des Typus: Habesne libros? \*Non magis quam duos oder, \*Non magis duos berechtigt). ne mais und ne ... que werden gewiss unrichtig als Abkürzungen von ne mais que erklärt. - S. 17. L. Vignon. Les patois de la région lyonnaise, 15. Fortsetzung, beschäftigt sich noch mit dem neutralen Objektspronomen und sucht besonders seinen Vokalismus zu erklären. Der Nachweis, dass o ou auf hoc nicht auf illu beruhen, ist gut gelungen. Auch der Erklärung der diphthongierten Formen ou, au, au etc., dass sie nämlich auf unetymologischer Worttrennung in me + 0 > meo > meu beruhen, wird man zustimmen können, obwohl V. das naheliegende Bedenken, dass man doch wohl eher m'o als meo erwartet, nicht weggeräumt hat. Auch die Formen mit anderem Vokal als dem aus o zu erwartenden, erklärt V. in ähnlicher Weise mit Ausnahme von i, in dem er das Adverb ibi sieht. Dies scheint mir bedenklich, die Anknüpfung j'y pense, j'y crois zu schwach gegenüber den zahlreichen Fällen wie je le dis, je le fais, je le vois, die eine solche Vermischung nicht zulassen. Ich frage mich, ob man nicht von den Formen ö, ü, e ausgehen kann, die vor vokalischem Anlaut sich zu y reduzierten; dann allerdings wäre analogisch zu diesem vorvokalischen y 'es' = y < ibi(event. auch y < illi) analogisch ein vorkonsonantisches i 'es' = i < ibi (i < ibiilli) g. schaffen worden. V. macht die wichtige Beobachtung, dass dieses i zum großen Teil in dem Gebiet auftritt, das im Mask. und Fem. den Akkus. für den Dativ verwendet (le la für li); nun scheint aber hier das alte li doch geblichen zu sein, wo es nach altfrz. Weise für le lui etc. austritt. Vielleicht liegt auch darin ein Förderungsmittel für i = 'es', indem sich li in l' 'ihm' und i 'es' zerlegte. - S. 70. E. Vey. Un mot forezien du XIIe siècle: asiuraa = adseperata begegnet in lateinischen Urkunden des 13. Jb. als Name für eine geschiedene Frau. - S. 74. F. Baldensperger, Notes Lexicologiques. Schriftstellerzeugnisse für: aborder la question, asphyxié, \*bienfaisance, c'est nature, \*déjouer, \*infréquenté, masculiniser, mélancolique (= beau, bon etc.), mystification, \*se lever en masse (\*insurrection, \*arrestation), suggestif. Zu den mit Stern versehenen Wörtern Bemerkungen von L. C. - Kurze Bücheranzeigen.

Hest 2. S. 81. J. Gillieron et J. Mongin. Études de géographie linguistique: 1. Déchéances sémantiques, oblitare. 2. Le merle dans le Nord de la France. 3, traire, mulgere et molere. 4, échalote et cive. 5. Comment cubare a hérité de ovare (mit 5 Karten). Eine Serie wichtiger und instruktiver Artikel, in denen die Angaben des Atlas lingu. zu synthetischen Rückschlüssen auf die Geschichte der Benennung einzelner Begriffe im besonderen und auf Prinzipien der Wortgeschichte im allgemeinen verarbeitet werden. Wenn sie auch im einzelnen viel Bedenken erregen es ist hier nicht der Ort, auf alles einzugehen - so sind derartige Studien doch schon wegen des umfassenden Überblicks über die tatsächlichen Verhältnisse, den sie gewähren, wertvoll, und es wäre zu wünschen, dass wir recht viele solcher Artikel bekämen. Die Verfasser arbeiten viel mit Personifikationen und Metaphern. So heisst es in dem ersten Artikel, der von dem Zurückweichen von oblitare vor Kompositis und Synonymis handelt: oblitare ist schwach, es will aber doch leben usw. Derartige bildliche Ausdrücke mögen als plastische Beschreibung eines Vorgangs am Platz sein, nur sollten

sie nicht mit dem Anspruch auftreten, eine Erklärung zu bieten, dazu muß man tiefer in das Getriebe des Sprachlebens hineingreifen. Auch die semantische Deutung der Ersatz-Ausdrücke scheint mir nicht überall richtig; das re z. B. in r-oublier weist gewiss nicht auf das vorhergehende sich erinnern, sondern auf das ursprüngliche nicht wissen zurück, vgl. deutsch 'ich hab' es wieder vergessen'. Wir haben drei Zustände: I. nicht wissen, II. wissen, III. nicht wissen. Das Vergessen bezeichnet den Übergang vom II. zum III. Zustand und damit das Zurückkehren zum ersten, vgl. Z. f. frz. Spr. XXIX2, 10, wo auch eine Erklärung zu finden ist, wie die Idee 'wieder' in den Hintergrund treten konnte. Was soll man nun aber dazu sagen, dass für die geringe Widerstandsfähigkeit von oblitare der Umstand verantwortlich gemacht wird, dass es kein notwendiges Wort war, dass es sich leicht durch Synonyma ersetzen ließ, daß es keinem ausgesprochenen Bewußtseinszustand entspricht? Gibt es in dem ganzen Bereich der Begriffe, die durch Substantive, Adjektive oder Verba ausgedrückt werden, auch nur eine einzige Kategorie, die überall und immer von einem Wechsel der Worte verschont blieb? Sind nicht gerade im Frz. die Ausdrücke für so unentbehrliche Begriffe wie: 'gehen', , geben', 'stehen', 'suchen', 'finden' aufgegeben worden; ist nicht das lat. Wort für 'Feuer', das griechische für 'Wasser' verloren gegangen? - Der zweite Aufsatz gibt eine scharfsinnige Erklärung des pik. nuarmel 'Amsel': üne merl (le merl) > ünermel (lermel) > ünarmel > ünormel (?) Dann falsche Abtrennung und Einmischung von noir. Fast gänzlich verfehlt ist meines Erachtens der Gedanke des dritten Artikels: mulgere > moudre sei im größten Teil Frankreichs verdrängt worden, weil molere damit homonym wurde; die Gebiete, wo ersteres sich gehalten habe, seien solche, wo molere Formen wie moure etc. aufweise, durch die der Gleichklang verhindert wurde. Stimmt dies auch - von bedeutungslosen Ausnahmen abgesehen - so versagt doch gänzlich der Gegenbeweis: moure ist z. B. auch auf dem größten Teil des champagnisch-lothringischen Gebiets zu Hause, ohne dass sich mulgere hier gehalten hat. Ebenso wenig hat sich im Spanischen mulger bis auf die Gegenwart erhalten, trotzdem hier eine Homonymie nicht vorhanden war. Was übrigens das provz. mulgere-Gebiet betrifft, so fällt seine Nordgrenze zum größten Teil mit der Grenze vieler wichtigen spezifisch provenzalischen Erscheinungen zusammen, so dass diese lexikalische Differenz im Verein mit den vielen andern, mit den ältesten noch so rätselhaften Divergenzen bei der Romanisierung Galliens zusammenhängen dürfte; die Westgrenze dieses provenzalischen mulgere-Gebiets beweist aber wieder nichts, da der angrenzende Strich für molere zumeist moure (707-726) oder aber morle molle (von 637 südwärts) hat, Homonymität also auch wieder nicht zu befürchten war. In der Tat müßten hier die sprachgeographischen Verhältnisse einen ganz andern Grad der Evidenz in sich tragen, soll die so auffällige Tatsache glaublich werden, dass man den Gleichlaut zweier Wörter, die in ihrem Gebrauch nicht die mindesten Berührungspunkte aufweisen, nicht habe vertragen können. Man zermahlt doch keine Kühe und melkt kein Getreide, die Gefahr eines Missverständnisses, das sonst an derartigen lexikalischen Verschiebungen schuld sein mag, war also hier durch den Satzzusammenhang absolut ausgeschlossen. Außerdem würde die Homonymität ja nur im Infin. und den daraus abgeleiteten Formen (Fut., Kond.) bestanden haben, also Formen, die keineswegs zu den

am häufigsten gebrauchten Verbalformen gehören. Der 4. Aufsatz verfolgt an der Hand der Karte die Geschichte und Wanderungen des Wortes eschalote. Der 5. beschäftigt sich mit einigen Formen kova etc. (cubare), die der Atl. lingu, an zwei Punkten des Frankoprovenzalischen und sieben des Gaskognischen für pondre aufweist, allemal umgeben von ovare oder der Umschreibung facere ova und erklärt es durch k' (que) ov-. Die Erscheinung ist allerdings sehr eigentümlich, im Frankopiovenzalischen noch mehr als im Gaskognischen, so eigentümlich, dass man sich fragt, ob nicht einsach ein Missverständnis vorliegt, ob nicht das befragte Individuum, dass das Wort pondre eben nicht kannte, den Satz, den man ihm vorlegte: les poules ont fini de pondre teilweise nicht verstand und aus dem Zusammenhang fälschlich erschloß, daß es sich um das 'Brüten' der Eier handle.1 - S. III. P. Barbier fils, la racine cap- (tête) dans la nomenclature ichthyologique. Eine ziemliche Anzahl französischer Namen von Fischen, besonders solcher mit auffallend großen Köpsen, beginnt mit cab-, chav-, chev- etc., es sind offenbar Ableitungen von caput; die Verfasser der verschiedenen Wörterbücher haben mangels genügender naturhistorischer Kenntnis eine große Verwirrung angerichtet und B. hat sich der verdienstlichen, aber nicht leichten Ausgabe unterzogen, in das Wirrwarr Ordnung zu bringen. Bei cabéliau, cabillaut, das der Verfasser zu capitulu stellt, vermisst man eine Erklärung der Schlusssilbe (-ald oder -ellu). S. 118 erklärt er das frz. mulet 'Seebarbe', das man bisher aus mullu ableitete, aus mulet 'Maultier'. Das ist in Anbetracht von ital. mullo unannehmbar. (Neben dieser von den meisten Wörterbüchern gebotenen Form dürfte das von B. angeführte mulo, mula aus einem nördlichen Dialekt stammen, der Geminata vereinfacht). Über die Quantität des u in lt. mullus (B. setzt ŭ an) dürfte sich schwerlich etwas Sicheres ermitteln lassen, vgl. Heraeus, Arch. LL XIV, 467. - S. 128. A. Dauzat, les doublets dans le patois de Vinselles. interessante Beobachtungen über das Eindringen französ. Wörter in einen auvergnatischen Dialekt. - S. 136. Fr. Emanuelli, le parler populaire de l'île anglo-normande d'Aurigny. Vorläufiger Bericht über die sprachlichen Verhältnisse von Aur., derjenigen norm. Insel, deren Patois am meisten bedroht ist. Den Schluss bildet ein Text: die Parabel vom Sämann in fonetischer Umschrift. Danach zu urteilen ist die Mundart sehr beachtenswert (ich zitiere hier bloss die 3, Ps. Pl. Pf. auf -dr: demadidr, mazidr, kreudr, offenbar Verallgemeinerung der Endung von altfrz. misdrent etc.) und wir sehen mit Spannung der Veröffentlichung der Arbeit entgegen. Hoffentlich begnügt sich der Autor nicht, wie es nach einer Äußerung auf S. 137 den Anschein hat, damit, die Daten des Atl. lingu. in mehrfacher Hinsicht zu ergänzen, sondern gibt uns eine vollständige, in sich geschlossene Darstellung der

¹ [Für einen der Orte, Lens, hat sich mein Zweisel bestätigt. Ich habe mich nachträglich an Herrn Prof. L. Gauchat gewandt und erhielt von ihm solgende dankenswerte Auskunst: "Ihr Mistrauen gegenüber dem kova = pondre... ist gerechtsertigt. Ich habe mich extra in Lens selber erkundigt und die Antwort erhalten, dass kova nur brüten bedeutet, Eier legen mit pondre wiedergegeben wird. Neben pondre ist auch ova gebräuchlich." Dadurch, dass pondre in Lens auch vorhanden ist, wird mir allerdings das Zustandekommen der salschen Angabe des Atl. unerklärlich. Nachtragsnote, 12. Mai 1907.]

Mundart. — Besprechungen. F. Baldensperger: L. Lambert, chants et chansons pop. du Languedoc. — F. Baldensperger: J. Bourdeau, poètes et humoristes de l'Allemagne hebt hervor, dass die Aussätze Bourd.'s bei diesem Wiederdruck ihren Wert dadurch verloren haben, dass er mit der Zeit nicht Schritt gehalten hat. — J. Désormaux, Mélanges F. Brunot. — Kurze Anzeigen.

Hest 3. S. 161. J. Gillieron et J. Mongin, Etudes de géographie linguistique: 6. pièce et nièce sucht an der Hand der beigegebenen Karte den Nachweis zu liesern, dass der Diphthong in pièce nièce nicht einer analogischen Beeinflussung von seiten pied nies sein Dasein verdankt. Diese Ansicht ist von vornherein, was pièce betrifft, vollständig unwahrscheinlich, und da man nièce von piece tiers cierge (cervia) nicht wird trennen wollen, auch für niece unannehmbar. Hoffentlich werden sich jetzt selbst hartnäckige Anhänger dieser Ansicht durch den Anblick der Karte und die Beobachtung, dass im Grossen und Ganzen Diphthongierung und Nicht-Diphthongierung in n. und p. Hand in Hand gehen, bekehren lassen. Schwächer sind die Argumente, die man aus der Karte gegen die andere (ebenfalls unwahrscheinliche) Ansicht gewinnt, dass in piece, niece die Diphthongierung mit der von pied parallel läuft. Dass man pece nece heute auf Punkten findet, die pie haben, kann sekundär sein und der auslautende Konsonant jener Wörter sehr wohl eine abweichende Entwicklung veranlasst haben. Die heutigen Verhältnisse beweisen hier nichts, es muss die historische Betrachtung hinzukommen. -S. 168. J. Désormaux, Mélanges Savoisiens V.: L'agglutination de l'article dans les parlers savoyards. Schöne Materialsammlung, angeordnet nach der analogen Sammlung von Tappolet im Bull. d. parl. (vgl. diese Ztsch. XXX, 368). Über die Erscheinung der Artikelagglutination im Frankoprovenzalischen wären wir nun recht gut unterrichtet. Die Erklärung, dass marron auf l'amaron von amaru zurückgehe (S. 175), scheint mir an dem Umstand zu scheitern, dass die Kastanie nicht bitter ist. - S. 183 und H. 4. S. 241. P. Barbier fils, Sur un groupe de mots de la famille de caput, jene Gruppe von Wörtern nämlich, die von cap- mittels -aceu, -iceu, -oceu, -uceu abgeleitet sind oder sein sollen (und zwar im Ital., Neuprov., Frz., Span., Portg.). Der Aufsatz bildet eine willkommene Ergänzung zu dem Buch Bernitt's über lat. caput und \*capum, von dem Barb. übrigens keine Notiz nimmt ebensowenig wie von der übrigen einschlägigen Literatur. So wäre doch wohl, da er cavesza chevet etc. nicht, wie bisher geschehen ist, auf das wirklich vorhandene capitiu, sondern auf ein (wegen des Ital. unwahrscheinliches) \*capiciu zurückführt, die erstere Ansicht zu widerlegen gewesen. So lange übrigens über die Suffixe selbst, ihre Verwendung, Verbreitung und Bedeutung nicht das Nötige festgestellt ist, wird sich in diese etymologischen Fragen nicht das volle Licht bringen lassen. Am Schluss werden die hieher gehörigen Pflanzen- und Tiernamen noch einer gesonderten Besprechung unterzogen. - S. 201. J. Merlant, Notes sur un premier ouvrage attribué à l'auteur d'Oberman, sucht durch eine eingehende Analyse der 1793 anonym erschienenen 'Générations actuelles, Absurdités humaines etc.' nachzuweisen, dass das Buch tatsächlich, wie Quérard behauptet hatte, von Sénancourt ist. - Besprechungen. F. Baldensperger: A. Counson, Dante en France im ganzen lobend, wünscht etwas mehr Perspektive, bessere Gruppierung und eingehendere Motivierung im einzelnen. -

F. V.: J.-R. Aubert, le latin langue internationale. - H. de Varigny, L. Berthoud et L. Matruchot, Etude ... des noms de lieux ... Côte d'Or. -C. L.: E. Huguet, la couleur . . . dans les métaphores de V. Ilugo. - P. C.: L. Lefebvre, les origines du théâtre à Lille. - Kurze Anzeigen.

Hest 4. S. 241 s. o. - S. 265. L. Clédat, Études de syntaxe française: l'antérieur au futur gibt eine wichtige Ergänzung zu Toblers bekanntem Artikel über das Fut. exact. (V. B. 12, 253 ff.). Erst durch Clédats feinsinnige Ausführungen wird klar, unter welchen Bedingungen ein solches Fut. ex. auftreten kann und welchen Nebensinn es hat. - S. 283. H. Yvon: A propos du dictionnaire de l'Académie bringt einige sehr ergötzliche Anekdoten über die Arbeitsweise der Akademie, in der offenbaren Absicht, die Kompetenz dieser Körperschaft in sprachlichen Dingen ins rechte Licht zu setzen. -S. 288. A. Jeanroy, frç. pop. blague, blaguer bringt das Wort in Zusammenhang mit einem im 15. 16. Jhh. bezeugten bragard, braguer. - Besprechungen. L. Vignon: E. Læseth, le Tristan et le Palamède des mss. frç. . - L. Vignon: V. Brusewitz, Etude hist, sur la syntaxe des pron. pers, dans la langue des Félibres, bringt einige Ausstellungen am Plan der Arbeit, Detailkorrekturen und eine Erklärung der Pronominalform ie. -H. Yvon: J. v. d. Driesch, die Stellung des attribut. Adj. im Altfrs. -F. Baldensperger: C. Latreille, Joseph de Maistre et la Papauté. -L. Vignon: G. Rydberg, Monosyll. im franz., ... ego lobt die Vorzüge des Buches, erkennt aber auch manche Mängel, z. B. dass sich Rydb. zu wenig mit dem Konsonanten von je-jo beschäftigt hat, vgl. o. S. 376 f. Die Schlüsse, die er seinerseits aus den mitgeteilten Tatsachen zieht, sind nicht alle unbestreitbar. - Kurze Anzeigen. - Chronik: le rapport de M. Brunot sur la simplification de l'orthographe. - Table des dix dernières années de la Revue (alphabetisch nach dem Namen der Mitarbeiter geordnet).

E. HERZOG.

#### NEUE BÜCHER.

Dr. G. Richter, Grammatische Untersuchungen über das französische Volkslied. 25 S. 40. Beigabe zum Jahresbericht des königl. Gymnasiums in Gnesen 1901/2.

R. stellt phonetische und morphologische Abweichungen der Sprache der frz. Volkslieder vom Schriftfranzösischen zusammen. Diese Abweichungen sind ihnen entweder mit der gemeinfrz. Umgangs- oder Volkssprache gemeinsam, oder aber sie entstammen den verschiedenen Patois. Da die erstern allgemein bekannt sind, bei den letzteren die Patois nur ungenügend zum Vergleich herangezogen werden, der Verf. selbst zur Erklärung der Tatsachen nichts beisteuert, und nur die Ulrich'sche Sammlung zugrunde gelegt wurde, so kann die Arbeit höchstens als vorläufige Materialsammlung etwelchen Wert beanspruchen. E. HERZOG.

Miguel de Cervantes Saavedra, Der sinnreiche Ritter Don Quijote von der Mancha, übersetzt, eingeleitet und mit Erläuterungen versehen von Ludwig Braunfels. Neue, revidierte Jubiläumsausgabe. 4 Bde. Strassburg, Karl J. Trübner, 1905. 8.

Wenn eine der deutschen Don Quijote-Übersetzungen einen bleibenden Bestand der deutschen Literatur zu bilden verdient, so hat die von Ludwig Braunfels Anspruch darauf; denn sie vereint wie keine zweite Gewissenhaftigkeit und kundige Sorgfalt mit verständnisvollen Nachempfinden und künstlerischem Ausdruck. In ihrer erneuten und sorgfältig revidierten Gestalt empfiehlt sie sich mit ihrem schönen Druck und ihrer einfach geschmackvollen Ausstattung jedem Bücherliebhaber von Geschmack, der das unsterbliche Musterwerk in guter deutscher Sprache und in würdiger Fassung seiner auserlesenen Bücherei einverleiben will. Die erste Ausgabe, Stuttgart [1883], Collection Spemann 259-62, war mit einem fortlaufenden Kommentar versehen, in dem der Übersetzer den Text auf Schritt und Tritt mit den gern gespendeten Schätzen seines Wissens begleitete und beleuchtete; mancher alte Freund des Buches wird diese liebenswürdig lehrfreudige Zugabe vielleicht ungern vermissen, nachdem sie jetzt möglichst gekürzt und an das Ende der Bände verwiesen worden ist, um das. Wort ganz dem Meistererzähler Cervantes zu überlassen. H. Morf, der die Revision besorgt hat, würdigt in der Vorrede Braunfels Leistung und Verdienst mit warmen, treffenden Worten.

PH. AUG. BECKER.

## Berichtigung.

## Zu Zeitschr. XXXI, 200.

S. 299 Anmerkung Zeile I lies ein statt sein und eine Umbildung statt seine Bildung.

## Die Reichenauer Glossen.

# Neueste Arbeiten. Neueste Lesungen.

Von Zeit zu Zeit nehme ich in unseren Seminarübungen die kostbaren Reichenauer Glossen, das älteste französische Sprachdenkmal, mit dem wir an das siebente Jahrhundert streifen, durch, und zeige an einigen besonders lehrreichen Fällen (die Masse ist zu groß, um im übrigen anders als nur im Flug durchgenommen werden zu können), was sich daraus alles erschließen läßt und auf welchem Wege dies zu erreichen. Jedesmal immer mehr von der ganz außergewöhnlichen Wichtigkeit des Textes betroffen, benutzte ich die für die romanische Philologie an unserer Hochschule nur allzu selten in langen Zwischenräumen sich darbietende Gelegenheit<sup>2</sup>, um eine allseitige Behandlung und Durchforschung des Textes als Preisfrage (nur Subsidiärfrage!) unserer Fakultät durch diese ausschreiben zu lassen (2. August 1904). Sie lautete:

"Die unter dem Namen der 'Reichenauer Glossen' bekannte vollständige <sup>3</sup> Sammlung ist in bezug auf den Text kritisch zu bearbeiten und die Sprache der Glossen im Zusammenhang der romanischen Sprachentwicklung, unter scharfer Scheidung der einzelnen Teile, zu untersuchen".

Zur vorgeschriebenen Frist (Mai 1905) lief nur eine Arbeit ein mit dem Wahrspruch aus Cervantes: Si ,aliquando bonus dormitat Homerus', consideren lo mucho che estuvo despierto, welcher der volle Preis zuerkannt worden ist.

Als deren Verfasser wurde nach Öffnung des versiegelten Umschlags stud. phil. rec. Kurt Hetzer aus Weimar am 2. August 1906 in

Das Lit. Zentralblatt Nr. 24 vom 15. Juni d. J. brachte Sp. 769—772 eine orientierende knappe Zusammenfassung der wichtigsten hier nachgewiesenen Ergebnisse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andern, erbeingesessenen Fächern stehen Preisfragen jährlich zu Gebote. Sero venientibus ossa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es war die Möglichkeit vorhanden, dass sich unter den von mir im "Altsranz. Übungsbuch" ausgelassenen Glossen doch vielleicht noch die eine oder andere für die Romanistik brauchbare austreiben ließe. Doch ist dies nicht der Fall gewesen. Hetzer ersuhr dann von der Absicht Stalzers, die "Reichenauer Glossen" vollständig abzudrucken, und hat daher, um jede Konkurrenz zu vermeiden, alles für seine sprachlichen Zwecke direkt nicht verwendbare beiseite gelassen.

der festlichen Aula ausgerufen. Er hatte vordem die Doktorprüfung summa cum laude und bald darnach die Staatsprüfung mit I. Stufe und Auszeichnung bestanden. Als Dissertation (Juli 1906) wurde mit Genehmigung der Fakultät nur der erste Teil gedruckt, da der Abdruck der vollständigen, umfangreichen Arbeit in G. Gröber's Beiheften' zu dieser Zeitschrift gesichert war, wo sie dann Anfang August v. J. als VII. Heft 1 erschien. Der Verfasser lag bald darauf im Militärlazarett zu Naumburg a.S., wohin er am dritten Tag nach seiner Einstellung als Einjähriger Freiwilliger bei dem dortigen Artillerieregiment einer Typhuserkrankung wegen eingeliefert wurde und wo er am 1. November starb. Wir allein, seine Lehrer, und ganz besonders ich, wissen, was die Wissenschaft an dem glänzend begabten, genialen und ebenso arbeitskräftigen als arbeitsfreudigen, nach dem Besten stets mit voller Einsetzung der ungewöhnlich großen Kraft und völliger Selbstverleugnung strebenden und schaffenden, auch menschlich prächtigen und überaus sympathischen lünger unsere Wissenschaft verloren hat. Seine Arbeit über die Reichenauer Glossen ist eine kleine Probe des Trefflichen, was er ausgereift sicher geleistet haben würde.

Der Arbeit gebührt, zumal was die textkritische Seite und die sprachliche Behandlung der Glossen anbelangt, volles Lob. Die allgemeinen Kapitel (IV und § 75) werden freilich wohl nicht ausnahmslose Zustimmung finden; vgl. weiter unten S. 563 einige Aussetzungen. Diezens Zuweisung nach dem Norden Frankreichs, wenn überhaupt je von irgend einem Berufenen hätte ein Zweifel ausgesprochen werden können, ist sicher und einwandfrei nachgewiesen, die der germanischen Glossen ebenso als sprachlich zur Lokalisierung nicht verwendbar erwiesen worden. Im Einzelnen freilich ist auch manches mit Einschränkung oder Zweifel und selbst hie und da mit Ablehnung aufzunehmen: der Verfasser hat im Vollgefühl seines Wissens und in der sicheren Handhabung der richtigen Methode öfter zu viel bestimmen und beweisen, zuviel Unsicheres entscheiden wollen, er spitzt manche Untersuchung bis in unzugängliche Feinheiten aus - doch unterlässt er es meist nicht, das Unsichere vom Sicheren selbst zu scheiden. Ich hielt es für angemessen, ihm mehrfach meine Zweifel mitzuteilen, ihm aber überall völlige Freiheit zu lassen. Ich habe überhaupt nur die erste Fassung der Preisarbeit in der Hand gehabt, die ziemlich umgearbeitet worden ist.

Hetzer benutzte dazu meine Abschrift der Glossen, nachdem er aufmerksam gemacht worden war, dass unbedingt eine genaue Vergleichung<sup>2</sup> und eventuelle Ergänzung an der Handschrift vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Reichenauer Glossen, Textkritische und sprachliche Untersuchungen zur Kenntnis des vorliterarischen Französisch von Dr. Kurt Hetzer, Halle 1906, 192 SS.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese konnte auch für die 2. Auflage meines "Übungsbuches" nicht vorgenommen werden — ich war damals von langer, schwerer Krankheit noch nicht genesen. Meine Augen erlaubten mir überhaupt nicht eine nochmalige Beschäftigung mit der schwer lesbaren Hs.

genommen werden müsse, da meine vor langen Jahren zu ganz anderem Zweck gemachte und auch nicht nachkollationierte Abschrift keine ausreichende Grundlage bieten könne. Ganz in das Studium der zahlreichen, so mannigfaltigen und verschiedenartigen Probleme vertieft, verschob er trotz meines wiederholten Drängens diese Vergleichung bis nach Erledigung der schwierigsten und wichtigsten Fragen und war nicht eben angenehm berührt, als auf sein Gesuch statt der Hs. die Kunde kam, sie sei nach Graz ausgeliehen. wo von J. Stalzer die vollständige Abschrift genommen wurde, die jetzt in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie erschienen ist.1 Der Herausgeber hatte schon vorher seine Kollation der im Altfranzösischen Übungsbuch' abgedruckten Glossen in dieser Zeitschrift (XXX, (1906), 49 f., vgl. dazu noch S. 256) veröffentlicht (Jan. 1006, eingesandt März 1005) und darin verschiedene unrichtige Lesungen nach der Hs. richtig stellen können. Ich habe später, als Hetzer die Hs. hier in Bonn hatte, dieselbe nochmals mit äußerster Anstrengung meiner Augen einsehn können und bemerke, dass der traurige Zustand, in dem sie sich befindet, noch ärger ist, als es mir nach einem Vierteljahrhundert in der Erinnerung erschienen war. Manche Lesung bleibt auch so unsicher, was die schwere Lesbarkeit der stark verblassten und nur zu oft unleserlichen Schrift erklärt; s. darüber weiter unten S. 525. Und hier ist der Ort, die gerade verblüffende Augenschärfe des Herausgebers sowie seine Riesengeduld (denn anders kann auch das schärfste Auge die vielen fast zerstörten Stellen nicht herausgebracht haben) rühmend zu erwähnen und es ist zu hoffen, dass er diese nicht ganz gewöhnliche Gabe noch an anderen schlimm zugerichteten Hss. erproben wird. Freilich muss er sich vorher noch mehr mit der lateinischen Paläographie bekannt machen; denn seine Ausgabe lässt gerade in elementaren Dingen einige Unsicherheit erkennen; den einen Fehler dieser Art habe ich bereits XXX, S. 256 dieser Ztschr. behandelt (s. weiter unten S. 519): die Unkenntnis des Sigels q2 (= quia), bei der 2 als regelmässiges Abkürzungszeichen angesehen wird. So kennt er nicht die bekannte Abkürzung p' (= post), das er so in seiner Ausgabe stets abdruckt, während doch sein Text grundsätzlich alle Abkürzungen auflöst. Wie er S. 148 verrät, sieht er in p' die "phonetische Schreibung", hält es also für pos und erwartet vielleicht p't für post. Mit dem q hat es auch sonst bei St. eine besondere Bewandtnis: qi qe oder q; liest er meist richtig qui, que, aber q2 merkwürdigerweise Weise ga, vgl. 1772. 1828. 1834. 1894. 1960. 2169. 2307. 2652. 2884, aber auch einigemal q als qi, q als qe, statt qui, que, s. zu 1772,

um so auffälliger als alle seine Vorgänger die bekannten Abkürzungen

Die Reichenauer Glossen der Hs. Karlsruhe 115. Herausgegeben und erklärt von L. (sic) Stalzer. (Vorgelegt in der Sitzung am 6. Dezember 1905). Wien 1906 im Sitzungsbericht, Phil.-hist. Klasse Band CLII, auch im Sonderabdruck (172 Seiten) erschienen. Datiert ist der Schlus "Dezember 1906".

richtig aufgelöst hatten. St. meint, dass qi, qe in der Hs. gewöhnlich seien; sie kommen überhaupt nur unter den vielen hundert Fällen 1804. 2285 (qi) und 2652 (qu) vor und sind offenbar aus der Vorlage, wo derlei in gewissen Hss. vorkommende Schreibungen sich vorsanden, unbewusst herübergenommen worden. Das Auffälligste ist wohl sein epreus in der Glosse: Presul: sacerdus epreus (1219 Alphab. Glossar), wo in der Hs. die bekannte Abkürzung epus

(= episcopus) steht.1

Dazu kommt freilich auch noch eine lange Reihe von Lesefehlern verschiedenster Art, leichte und schwere, wie man sie einem so scharfäugigen, geduldigen Abschreiber, wie es Stalzer offenbar ist, nie zugetraut hätte. Es zeigt sich eben hier, was jeder Kundige, der mit Hss. und deren Abschreiben und Herausgeben viel zu tun gehabt hat, wohl weiß, dass es sehr verschieden ist, ob jemand eine fremde, von einem andern gemachte erste Abschrift nachkollationiert, wo es dann nicht schwer fällt, bei einiger Aufmerksamkeit irgend welche Versehen aufzudecken,2 oder ob er als Erster über einer Hs. sitzt und alle die Schwierigkeiten des ersten Anhiebs zu überwinden hat, von denen der Neuling keine Ahnung hat und die von anderer Art sind und eine ziemliche Leistung darstellen. Ich lasse die Reihe der Stalzer'schen Lesefehler im Folgenden, abdrucken, bemerke aber, dass sie voraussichtlich nur die eine Hälfte der gesamten Irrungen darstellt: denn ich habe seinen Abdruck mit meiner Abschrift, nicht mit der Hs., verglichen und meine Abschrift enthält etwa erst ein Drittel oder Viertel des Plus der Hs. gegenüber meinem Abdruck im ,Übungsbuch'. Die ganze von mir beim Abschreiben ausgelassene Glossenmasse ist aber mindestens ebenso groß, und dürfte daher nach dem Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit wohl ungefähr ebensoviel Lesefehler ergeben. Da nun die Möglichkeit nicht ausgeschlossen war, dass die Fehler auf meine Rechnung fallen konnten, habe ich mich an die so oft bewährte, nie versagende Liebenswürdigkeit meines hochverehrten Freundes, des Herrn Oberbibliothekars Hofrat Dr. Alfred Holder in Karlsruhe gewandt, der so gütig war, meine ihm eingesandte Liste mit der Hs. zu vergleichen, so dass die folgende Fehlerliste verlässlich ist. Den ersten Teil der Glossen (die Bibelglossen) hatte ich vorher auf Grund einer von Hetzer angefertigten Kollation selbst mit der Hs. verglichen (ich mußte dann meiner Augen wegen aufhören) und die wichtigeren Ergebnisse in den , Nachträgen' zur dritten Auflage des , Übungsbuches' (Sp. 249-254) abgedruckt. Ich wiederhole sie hier, aber erst, nachdem auch diese von Holder (H.) mit der Hs. verglichen worden sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. noch ähnliche Versehen im fg. zu 684 S. 524.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gleichwohl hat St., was schlimmer ist, auch mehrfach Stellen, die seine Vorgänger richtig gelesen, falsch wiedergegeben: 148. 530. 1983. 2115. 3075. 281<sup>2</sup>. 319<sup>2</sup>. 580<sup>2</sup>. 1595<sup>2</sup> u. s. o. S. 515.

Man wird bei einer sorgfältigern Vergleichung der verschiedenen Lesungen derselben Glossen beobachten, dass die Auffassung, ob irgend welche Buchstaben oder Striche oder überhaupt Zeichen sichtbar, lesbar, deutlich seien oder nicht, eine recht subjektive zu sein scheint, da besonders St. oft meinen Angaben über Undeutlichkeit u. ä. widerspricht und dann ich wieder Wörter in meiner Abschrift ohne jede Bemerkung finde, die bei St. in eckigen Klammern stehn und Unleserliches bedeuten. Dann kommt noch Alfred Holder, der wiederum manches von mir oder St. als zweifelhaft bezeichnete als deutlich angibt und überhaupt, was Schärfe des Lesens und Enträtselns von schwerlesbaren Zeilen anbetrifft, St. noch weit überlegen ist: er hat noch Dinge, die St. und ebenso ich in meiner Abschrift als fraglich bezeichnen, glatt gelesen. Ferner habe ich beobachtet, dass einzelne Buchstaben, die ich unleserlich fand, jetzt scharf sichtbar sind, oder irgend welche Zeichen, die ich bemerkt, jetzt verschwunden sind. Von similitude bemerkt St., dass er vom o, das wie a aussah, den Schmutz entsernt, anderes, was St. als Schriftzeichen angesehn, erklärt H. für Schmutz und von Hetzer weiss ich, dass er, wie er mir mitgeteilt, an zwei Stellen Schmutz mit dem Nagel entfernt hat.

Ich notiere auch solche Ungenauigkeiten und Zweifel u. ä., um dem Leser eine möglichst klare Vorstellung vom Zustand der der Überlieferung zu geben. Besonders sei hervorgehoben, daßs St. (auch anderen passiert derlei zu leicht) öfter das vom Sinn verlangte anstatt das paläographisch vorhandene in den Text setzt, während es in die V. L. gehörte. Dies betrifft besonders die Vertauschung von a und u, rt und st. St. gibt, wie man bei näherer Durchsicht sieht, auch Eigenheiten der Hs. an, bei Lesungen, die zwar keinen Zweifel zulassen, aber wo die erste Hand kotrigiert hat, so subtegmina 65, Cöncti 155, Cöm 460, nefariö 332, Intestinistnintraneis 486 usf. Darnach sollte man glauben, das sei prinzipiell durchgeführt; dies ist keineswegs der Fall: im Gegenteil sind derartige Schreibungen und Berichtigungen sehr selten, rein zufällig angeführt. Einiges derartiges gebe ich aus meiner Abschrift an.

St. löst prinzipiell alle Abkürzungen auf; verwundert ist man daher, daß er dann und wann die Abkürzungen im Text abdruckt; es sind meist auf paläographischer Unsicherheit beruhende Zweisel (z. B. ad dent' 79) oder salsche Anschauungen (z. B. p' s. oben S. 515); id 105. 373, \$\lambda\$ 146. 168. 193 uss., qd 321. Beachte noch calūpnam 203, uolūptarie 212, fontē 210. Auch dies ist nicht der Fall, um etwaige Zweisel der Lesung, z. B. 10lūptas (ob m oder n), ossen zu lassen, sondern es ist reiner Zusall, cs. volumptarius 291, wo Hs. volūptarius hat uss.

Die vorgesetzten Zahlen sind die Zahlen der vollständigen Ausgabe, die eine doppelte von einander unabhängige Zählung aufweist, eine für die Bibelglossen, die zweite für die alphabetischen.

Diesen wird ein a beigesetzt. Die in den Klammern beigesetzten Zahlen sind die Zahlen des "Übungsbuches".¹

## I. Die Bibelglossen.

- 47. Stalzer: Ingrederet(ur in)traretur] ich habe nichts bemerkt; H: "Zwischenraum und i vom Wurm ausgefressen; ur und n deutlich."
- 54. (Ri)xa cont(entio) H: "nur R ist verschmiert, -nti von contentio im Loch; o noch ganz deutlich".
- 59. Pepigerant ||| inu || erant] H: extimauerant. Das von St. vorgeschlagene iniuerant stimmt nicht paläographisch, aber auch dem Sinne nach nicht.
- 61. (sin)istram] ich nichts bemerkt; H: "s abgerieben, i und n deutlich".
- 68. Ich hatte seiner Zeit vor G. Paris die Stelle gebessert in: incontra alteram partem (das wohl der Paris'schen Konj. vorzuziehen ist), was St. anzugeben unterlassen hat. Gleich darauf steht bei ihm 77 falsches Posterioria (Druckfehler).

76 (40). E regione contral E regione contrata. Hs., wonach

also Hetzers Konjektur schon in der Hs. steht.

78. procerto] pro certo.

148. Proficifaris] Proficiscaris (Druckfehler).

249 (150). adsimilauit] Ich hatte adsimulauit (150) gedruckt. In der Hs. steht aber adsimulauit, wobei der zweite Balken von u weg radiert ist; es hat also ein späterer Leser (nicht 1. m.) durch Rasur die klassische Form eingeführt.

264. abstraeres abstraeres 1. m.

346 (181). Furtim per furtum] St. liest furtum, was ja selbstverständlich in der Vorlage gestanden und der Sinn verlangt (wie ich selbst in der V. L. schon sagte, was er unterdrückt) und bemerkt: "u von fartū ist undeutlich und sieht einem a ähnlich; doch rt unterscheidet sich wohl von st". Allein a ist ganz deutlich in der Hs. zu sehen und die bekannten Ligaturen von rt und ft werden in der Theorie, also kalligraphisch, scharf von einander geschieden; in der Praxis sind sie oft kaum oder gar nicht zu unterscheiden, was St. selbst anderswo bemerkt (zu 1493. 2825). Mir ist anbetracht des sicheren a und trotz Kenntnis des Sinnes paläographisch fastum, d. h. ein Lesesehler des Schreibers, wahrscheinlicher oder aber ist fartū zu lesen. — H: "a ist sicher, könnte vielleicht auch auf Rasur stehen; rt hier sicher", also fartū Hs.

359 (190). Confectaque und tincte (e aus i)] Hs. hat aber Confectäq;, also e statt falschem a! — Bei tincte hatte ich (Druck-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Folg. steht an erster Stelle, mit ] abgegrenzt, die irrige Lesung und Angabe St.'s; dann folgt meine Lesung der Hs., die von Alfred Holder noch besonders mit der Urschrift verglichen worden ist.

fehler!) umgekehrt i aus e gedruckt; aber mein Text (auch tincte!) konnte das Jedem offenbaren.

372. supermontaret] supmontar&.

402. sarcina far.cina.

426. Serite] Sta - Ich werde fernerhin derlei Besonderheiten der Hs. nicht mehr verzeichnen, wenn sie nicht sonst aus andern Gründen bemerkenswert sind.

440. castradus castrad.

444. prosecutio] pillifecutio; zuerst stand perfecutio, dann das noch sichtbare er radiert und der Bogen an p vorgesetzt.

506. vestrum legionem] vestram 1.

509. sanctorum] sēarū d. h. sanctarum.

515. constricti coanguti] c. coangut, was unmöglich ti bedeuten kann. Es ist wohl coangustati gemeint.

530. Coturnices gacoles] so St. gegen alle seiner Vorgänger. Wir lasen alle quacoles. Was hat die Hs.? Natürlich gcolef, was er aus Unkenntnis (s. o. S. 515) der eigentümlichen Abkürzung falsch auflöst; q q q usf. ist Abkurzung für qua, que, qui usf.

558. seclum] secłm d. h. seculum, da ł die bekannte Abkürzung.

605. eneas] eneas.

618 (305). Zweites mala] Hs. maltc (oder o), d. h. vom Schreiber verlesenes offenes a.

678. consuetudine] consuevadine.

683 (335). Uesiculum] Ueseculū (e zu i gebessert). Mein Text gibt Uesiculum: gutturis paparonem, wozu St. bemerkt: "Ich würde vorziehen zu lesen Uesiculum gutturis: paparonem. Richtig, aber in der Hs. steht das von mir Gedruckte und musste daher bei mir im Texte bleiben. Die Änderung gehörte in die Anm.

705. rubeas] rubeos.

735. Sponte uł] so nämlich Hs.; da St. aber prinzipell Ab-

kürzungen auflöst, so müßte er ultro im Text drucken.

736. temeo] Ich hatte temto abgeschrieben und gedruckt. H. schreibt mir: "eher temto als temeo" und fügt ein Faksimile bei. Darnach e unmöglich. Am t scheint oben, über der Zeile, Etwas radiert zu sein.

751. Absomtus] Absomus | tus; aus 211 ist dann m gemacht worden.

752. Adficiar adfigar] bessre adfligar!

783. Seditione] Seditione.

801. Contitata Contita,

829. subtertritus] subt trit'.

852. de scorta] bessre de scorto!

888. Perprona perdeclinata] Per pna p declinata schon Hs., wie auch der Sinn verlangt.

909. Pergirum percircuitum] Pergiru. p cir cuitu.

931 (404). Ploplite iuncture ianiculorum i reliquorum membrorum] St.: "F.... reliquum, während HD richtig (!) reliquorum lasen", (also wie St.); "or sind nahe an einander gerückt, doch nicht u. q = qu wird öfters verwendet (!)". Darnach hätte er aber religorum ohne u in den Text setzen müssen. Dem ist entgegenzuhalten: dass HD religuorum lasen, steht bei mir selbst verzeichnet; wenn ich also trotzdem reliquum las, so musste ich meinen Grund dafür haben. Ich hatte mir das Wort in meiner Abschrift faksimiliert; darnach steht dort religuum, und über den beiden i-Balken steht ein Querstrich, was doch unmöglich oz sein kann. Der erste Balken ist ganz sicher ein gerader, senkrechter Balken und von einem o keine Rede. Das vermeintliche 2 ist ein i, an dem Etwas radiert ist. Beachte noch das Fehlen des u bei q! Zwar nach St. wird dieses öfter verwendet. Soviel ich sehe, sind es stets Lesefehler von St., der die bekannten Abkürzungen bei q nicht gekannt hat; s. o. zu 516. H bestätigt meine Lesung reliquum und hält den von mir darüber gesehenen Querstrich für einen Fleck.

941 (408). Nach St. Hs.: Iacenf] es steht dort, wie ich gedruckt Iacienf! In der Vulgata steht auch Iaciens, so daß die Besserung abzuweisen ist.

950 (409). Capulum spata manubrium ist wohl Glosse zu 3, 16 und zu lesen: Capulum: spatae manubrium.

955. paranyphis] Para nypfif.

1022. In dominum contra dominum In dom. c tra dom.

1156. congeriem (super defunctum) sepulchrum]. In der

Anm. steht: "Hs. undeutlich Supducti, welches nach Goetz . . . c. super defunctum, id est sepulcrum, . . . mit super defunctum aufzulösen ist". In der Hs. steht aber fupdefücti (deutlich!) fe|pulchrū, was super defuncti sepulchrum heißt, wie auch trotz der Glosse bei G. zu lesen ist.

1176 (447). Area dansia] dazu St. in Anm.: "F. dansi ,i (?) von dansi ist unten bauchig und geschweift, wie sonst keines im Cod.; oder fi (!, bei mir steht richtig fi) = k.\* Sicher danea, vgl. 851 sicheres danea. Hs. (nach St.) dansia, mit dem Zeichen 2 für ia, welches besonders in q2 = quia gern verwendet wird." Dagegen ist zu bemerken, 1. daß dansia keinen Sinn gibt und unverständlich ist, ferner 2. daß es in der Hs. nicht stehen kann; den die bekannte Abkürzung 2 in quia (q2) wird, was St. nicht gewußt, nur und ausschließlich in quia verwendet. Außerdem hat das hinter f stehende i mit der Bauchung nach rechts unten nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit 2.

1208. Armamentaru] Armamentarii.

1211 (450). Roma] Ro.. a soll Rhama nach Reg. III, 17, 21, 22 sein; dagegen Hetzer S. 10.

1227 (452). anetsauerunt] an&fauerunt (f ist oben so abgekratzt, dass nur 1a überhaupt blieb, daher ich anetiauerunt druckte.

1236 (455). habebam] ich druckte habebem, trotz habebam

HD; denn Hs. hat ē, das dann in ein a durch Hinzufügung eines

Bogens geändert ist.

1264 (459). fenestre ianue] "F. iunue, Hs. ianue; a ist verwischt doch sichtbar, F. sah einen etwas verunglückten Punkt für i an". Früher (Ztschr.) hatte er bemerkt: "F. hat den Trennungspunkt zwischen fenestre und ianue als i gelesen; die Schleife des a [in ianue] ist Etwas undeutlich". Darauf ist einiges zu antworten: 1. Hs. hat fenestræ und nicht fenestre. 2. ianue ist selbstverständlich gemeint und hat in der Vorlage gestanden; ich selbst bemerkte ja unten: "l. ianue", was St., wie auch sonst, unterdrückt hat. 3. ich habe den Trennungspunkt nicht für i ansehen können; denn meine Abschrift hat den Punkt und iunue. 4. da der Buchstabe einem u, aber nicht einem a ähnlich sieht, las ich und druckte noch ich trotz des klaren Sinnes u. - H. glaubt aber noch ein a erschließen zu können.

1261. Nitens Nitent.

1279. conditor contito2, erstes t in d gebessert; über i steht kleines e.

1324. similitudinem] fimilitudine (o ausradiert).

1350. Archarus] Archariif (H sieht darin ansprechend: Archarii s == sunt.

1358. inquisitiones] inquisitiones.

1362. Meruit postolauit] Exp&iuit. posto lauit.

1370. cantio] cautio.

1470a. Aufschrift: De Machabeor .II.] Hs. natürlich Machabeorum (rum die bekannte Abkürzung).

1507. Deiectos] Deieftof, d. h. Deiestos, also der Schreiber

verwechselt nicht nur rt und st, sondern auch ct.

1509 (493). faerina] St.: "F. ferma (Druckfehler!) e aus a korrigiert; = Hs. faerina ... die vermeintliche (!) Korrektur des e aus a ist die Ligatur von a und e == ae, welches zum Zeichen des offenen e öfters verwendet wird." Paläographisch aber stand hier zuerst farina, und daraus machte Jemand durch eine Korrektur, die der Ligatur æ nicht ähnlich sieht, ein e! Dies bestätigt H: a eher zu e korrigiert, als Ligatur æ = ae.

1543. tabernaculorum] tabernaculr. Die Glosse passt schlecht zu epinicia Vulgata.

1632 (524). concauata] ich hatte concauea gedruckt, was Drucksehler ist; meine Abschrift hat ccau | ta, das ja nach dem Sinne concauata zu lesen ist. H sieht das a deutlich; seiner Zeit war es sicher unleserlich; es wird auch hier ein späterer Leser eine fremde Schicht weggekratzt haben.

1659 (538). colligere] acolligere (aus i ist e gemacht) Hs.; diese Komposition ist zwar nicht schullateinisch, aber echt romanisch. Dies bestätigt H., der hinzufügt: "der Codex ist nicht Urschrift; Vorlage hatte collegere; co wurde für altes offenes a verlesen."

1693. precipitatus] p capitataf (also zwei Lesefehler!).

1708 (557). amplius ł magis] amgif & magif (an & ist herumkorrigiert und nicht zu ersehen was gemeint ist). Sicher nicht ł!

1741. Dicipiet] Diripiet.

1767 (580). cubitum] ich cubitu. Auch H liest  $\bar{u}$ ; der Strich ist sehr verblast, ebenso 1846  $\bar{e}$  — ich habe sie beidemal trotz Suchens nicht gesehen.

1768. banstas] banstas.

1772. subaqa] subaq d. h. aqua! (s. o. zu 530 und 931).

1775. transuadunt] tranf uadunt.

1783. Hedunt] Hedt.

1785. I pereant] I dpe reant.

1786. sig] unten setzt St.: "l. significat"! Dies steht schon in der Hs., wo er den Punkt hinter fig übersehn hat, was die bekannte Abkürzung bezeichnet.

1818. Conventione] Convenuonē.

1828. Neqitia] Neqtia d. h. nequitia (s. o. zu 1772); ebenso

1834. aliqo] aliq d. h. aliquo und ebenso 1894. 1960.

1843 (606). insidiis] "F. las ansidiis, doch das vermeintliche a ist ist i und ein Klecks"; ich sah das zweite Mal: unfidiif; jetzt ist der halbe stehende Balken auch verschwunden (H).

1894. Conqirebant] Conqrebant d. h. conquirebant.

1906. nouellis] nouel.

1947. sepe] [epe.

1960. Conqirentes] Conqrentes d. h. conquirentes.

1980. desolationem] desolatio.

1983. Ianitori oftarii] Iatori of tiarii.

1997. Calix conpassio] Calix (ac) paffio — ac undeutlich; aber sicher kein con, was auch dem Sinne nach wenig pafst.

2026. adnunitietur] adnunu&ur (Druckfehler).

2035. ospicio] ospitio.

2115. Extollans] Extollens.

2169. qasi] afi, d. h. quasi, s. o. 1772.

2190. Mirratas ( ) Mirrata ( Glozia (erstes a von M. aus e;

Gloriam ausradiert).

2285. qui de eodem] qi de eode Hs. Sonderbarerweise druckt St. hier, wo sich tatsächlich einmal qui ohne u findet, was nur Schreibfehler des Schreibers sein kann, ein falsches qui. Dagegen läst er es wieder, seiner oben erwähnten Aufsassung gemäß, unrichtiger Weise aus in 2307.

2278 (708). "F liesst Nudius: quartana die"; so steht es in der Hs., die ich ja im Text möglichst genau abdrucken wollte.

2307. sequtores] feq oref (also sequutores), ebenso

2345. Alloqi conloqi] Alloq conloq, d. h. Alloqui conloqui.

2355. Indoctis] Indutil.

2357. iacula] lacula (so!), d. h. L, nicht J.

2368. detrahentes] derahentes lacerantes. St. hat das zweite Wort ausgelassen.

2373. Iconia (ni undeutlich) figura] Icon.a. figura; H: "oder eher Icon.i., aber sonst id für id est". — St. frägt: ictes oder ictus? Hs. hat ictef.

2392. magriores magriores.

2,09,1 Hepta (?)] Nepta, wie die Hs. deutlich und sicher hat; "es ist naphta Dan. 3,46" H.

2681. inprumtare] inprūtare.

2844. inaqosa] inaqía, d. h. inaquosa, s. o. 530.

2910. somnio] fomnif.

3075 (814). Labescere] Tabescere, wie mein Text hat.

# II. Das alphabetische Glossar-

73 (839). Arunda rosa ł gerlosa [ ...] ich hatte dagegen gelesen und gedruckt: "a (das letzte von gerlosa) von erster Hand über einem ausradierten Buchstaben" und so steht es auch in der Hs., in der noch andere Buchstaben dahinter ausradiert sind.

105 (848). Angare angustiae] Angare<sup>2</sup> angustiae Hs.

165. Aufferuntur tolluntur] Auferuntur tolluntur Hs. 177. Abiit] Abiit. ambulauit (von St. ausgelassen) Hs.

184. B(earis bea) tus efficeris Bearis beat' efficeris Hs. (ein Circumtlex oben zwischen c und e), ohne Schwierigkeit lesbar.

281. Commissum commendatum] Comisū c. Hs.

319 (878). Cementarii nationes selbstverständlich steht, wie ja alle vor St. gelesen haben, mationes in Hs. und St. hat seinen Druckfehler nicht wahrgenommen.

350. Conferre prestare] C. prestaret Hs.

354. Costruprare adterrare] C. adt" rare Hs. till r sind von zweiter Hand, r kann zwar ursprünglich sein, aber es ist dran korrigiert. Ausradiert ist sicher u. Holder vermutet ansprechend adulterare.

379. Dapiser qui dapem sert] D. qui apē (sic!) sert Hs.

580. Epta] Epda Hs.

648. Fleblile plorabile] würde ein Romanist von vornherein nicht anzweiseln brauchen; aber Hs. hat nur regelmäßiges Flebile, also Drucksehler, wie sie die Setzer gern einführen oder meist bei schlecht ausgeführten Korrekturen sich ereignen. Hs. hat: Flebile p. lorabile.

650. Feditatem turpitudo] Feditate t. Hs.; offenbar las St.

Es ist eigentlich 2414, da bei St. mit ausgelassenen 2410 ein Rechnungsfehler beginnt. Ein anderer begann mit 130c.
 Vielleicht ist angariae gemeint im Sinne von Ducange angaria 5.

feditatē, aber ich (auch Holder nicht) kann den Strich nicht finden; vgl. oben zu 1767.

656. Frendere (in)sanire] F. insanire Hs.; in deutlich.

- 684. Ferie non(cupa) te sunt qd sit in eis nobis tempus dictionis id in diuino è uno anno officio fari] St. hat hier in der verdorbenen Stelle qd, id, è gegen seine Anlage nicht aufgelöst, offenbar weil der Sinn unklar ist. Darnach muß man glauben, daß das übrige in der Hs. steht, wobei das ganz rätselhafte nobis am meisten auffällt: in der Hs. steht freilich noe, was doch nicht nobis heißen kann, sondern stets nomine heißt. Ferner ist das cupa) in noncupate ganz deutlich und endlich steht in Hs. offitio und nicht officio.
  - 701 (927). Gutur gula] Gutur g. Hs. erste Hand.

711. Gastrimargie uentris ingluuies] Hs. ingluuiis.

712. Gignuntur generantur] Hs. hat generuntur, offenbar gedankenlose Wiederholung der vorausgehende Endung, wenn der Schreiber nicht das offene a der Vorlage als u verlesen hat. Für beides finden sich Beispiele.

716. Gentaculum primum cibus] G. primū cibū Hs., also cibum!

720. semite] semi Hs.

770. Immolatio] Immolatia Hs. 816. Indumentum] Indumentu Hs.

873. Innocens quod null(i nocet)] I. qđ (đ oder cł) nulli nocet Hs., alles deutlich.

875. In conspectu] In cunspectu Hs.

900. Legio sex (milia) populi] Legio sex | da populi (o fast wie u).

901. Leuita minister] L. minist Hs.

913. luxuriosus] luxoriosus Hs.

927. Latro] Latr

940. Lex a legendo uocata quia lille est]. Es ist verwischtes scripta, wozu Holder auf Isid. Etym. 513, 2 verweist.

941. Lignum] Lignu Hs.

1028. N. conplura] N. .plura Hs.

Hinter 1149 hat Stalzer, indem sein Auge beim Abschreiben von 1149<sup>2</sup> Potare irrtümlich auf 1150 Potabitur übersprang, drei Glossen ausgelassen.

[1149<sup>a</sup>. Potare bibere. 1149<sup>b</sup>. Pupillus orfanus.

1149°. Prestolare expectare].

1192. Propicius] Propitius Hs. 1218. P. malitia] P. malicia Hs.

1219. Presul sacerdus epreus] p. fac(ff (d. h. sacerdos!) 1 epus Hs.; letzteres ist die bekannte Abkürzung für episcopus!

 $<sup>^1</sup>$  St. hat wohl d, das blofs d mit irgend einer Abkürzung bedeutet, für dus gehalten, wohl mit Rücksicht auf castrad = castradus 440.

1227 (1047). Pignarus] Pignarus Hs.; "was St. für Abkürzungsstrich hält, ist ein bloßer Flecken in Hs." H.

1274, Z. 4. in eis uel pena] in eis. uel pem'. Hs.

1341. cum | cum .iiii. Hs. deutlich.

1352. Rubore] Robore (o aus u korrigiert) Hs.

1402. Ratiociniis] Ratiotinis Hs.

1405. Recumpensare] Recumpensare (n ausgeschrieben).

1463. Speciem] Spetiem Hs.

1483. S. dispextis] S. dispectis Hs.

1495. Succedere p' alium uenire] so Hs., s. o. S. 515.

1501. S. sola mente] S. solamente, d. h. die Hs. schreibt nach romanischer Art zusammen.

1576. Testificantem t. dantem] Testificante t. dante Hs. (also ohne m und kein ē!).

1595. Tamdiu Tādiū Hs.

1009. transalaret] trans alaret Hs. (getrennt), ebenso im folgenden

1610. transalauit] trans alauit Hs. 1669 (1150). Uespes] Uuespes Hs.

1673. destraitur] des truit<sup>2</sup> Hs. (u deutlich).

#### Die Handschrift.

Wir haben jetzt gesehen, wie es mit St.'s Außerung (S. 2) "durch genauestes und mühsames Lesen ist es gelungen, eine, wie ich glaube, verlässliche Abschrift anzufertigen", aussieht. Bei diesen Worten ist obendrein unklar, warum das Lesen "mühsam" gewesen ist: dies pflegt das Handschriftenlesen im Allg. nicht zu sein. Er vergass eben, was man eigentlich erwartet hätte, etwas über den traurigen Zustand, in dem die Hs. uns überkommen ist, zu sagen. Wenn dies auch die paar Versehen seiner Vorgänger entschuldigt und erklärt hätte, so wäre es doch auch den zahlreichen Lesefehlern des Hg. zu gute gekommen. (Freilich die aus der mangelhaften Kenntnis der Paläographie stammenden Fehler bleiben davon unberührt). Schon Holtzmann, der erste, der sich mit unsern Glossen befast hat, bemerkt Germ. VIII (1863) 404: "Cod. 115 (achtes Jahrh.?) scheint eine Zeit lang dem Regen ausgesetzt gewesen zu sein, und die Schrift ist öfters kaum zu lesen." Dann kommt Diez, Altr. Gloss. (1865) S. 6: "die Schrift häufig undeutlich, und besonders im alphabetischen Teile, welcher sehr fleckig geworden, oft unleserlich." Dann schrieb ich Ueb.1 (1884): "Durch Feuchtigkeit zerstört, die Schrift meist kaum zu entziffern." St. erwähnt dies nur einmal gelegentlich in der V. L. zu 900° in einer versteckten Bemerkung und blos für die "Kolumne L" des alphabetischen Glossars S. 106.

Hinter dem vollständigen Abdruck der Reichenauer Glossen folgt S. 125—146 ein Absatz: "das Alter der Reichenauer Glossen, Zweck und Art ihrer Abfassung", der S. 146 mit folgendem Ergebnis schließt: "Wir haben in der Karlsruher Hs. 115 ein Original vor uns. Sie ist höchst wahrscheinlich nach 818, jedenfalls aber erst nach 800 geschrieben. Man hat keinen Grund, die Glossen romanische zu nennen, sie sind lateinischlateinisch. Die Hs. entstand beim Unterrichte oder wurde für Unterrichtszwecke abgefaßt."

Vor allem ist die Handschriftnummer, in der die Reichenauer Glossen stehen, irrig mit "Karlsruhe 115" angegeben, sowohl bei Besprechung der Hs. als auch auf dem Titel der Ausgabe. Diez,¹ Altrom. Glossen S. 5 hatte geschrieben: "Es (unser Glossar) stammt aus der Abtei Reichenau (Ms. CCXLVIII) und befindet sich jetzt auf der Hofbibliothek in Karlsruhe (115)." Die Hs. trägt auch heute noch immer die No. CCXLVIII (nicht etwa 248); 115 war die Ordnungsnummer des alphabetischen Inventars von 1791.

Man findet alles Wissenswerte in dem neuen großen Katalog der Reichenauer Handschriften von Alfred Holder, Band I

(Leipzig 1906) S. 557-560.

Was das paläographische Alter der Hs. anlangt, so gehen die Ansichten einigermaßen auseinander. Natürlich handelt es sich hier ausschließlich um unsre zwei romanischen Glossare, das Bibelglossar (I) und das Alphabetische (II). Es sind nämlich "in der heutigen Katalognummer CCXLVIII zwei verschiedene Codices zusammengebunden, f. 1<sup>x</sup>—101<sup>x</sup> sind der Augiensis des VIII. oder Anfang des IX. Jahrhundert; f. 102<sup>x</sup>—168<sup>x</sup> aus dem X.", bemerkt Alfred Holder.

Holtzmann hatte kurz (Germ. VIII, 404) bemerkt: "achtes Jahrh."?. Diez: "Man vermutet, der Codex sei im achten Jahrh., genauer gegen das Ende dieses Zeitraumes geschrieben", was ich im altf. Übungsbuch kurz wiederholte: "VIII. Jahrh." Herr Prof. H. Schenkl setzt sie, wie St. S. 137 uns verrät, in den Anfang des IX. Jahrh., was für St. insofern überzeugend ist, als er die Glossare aus innern Gründen (davon gleich weiter unten) derselben Zeit zuweist. Den Paläographen läßt eine solche scharfe Scheidung: "Anfang des IX. Jahrhunderts, nicht Ende des VIII." eigentlich gleichgiltig; als wenn fünfzig Jahre und mehr so genau bestimmt werden könnten! Sehr oft oder meistens bleibt ein Spielraum von selbst hundert Jahren offen, außer für bestimmte Übergangs-Zeiten, wo gerade einzelne Änderungen einsetzen. Dies ist gerade für das VIII. und IX. Jahrhundert nicht der Fall.

Dem VIII. Jahrhundert schrieb ich sie zu wegen des darin sich vorfindenden offenen g, das mit anderen Besonderheiten mir aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Romanist ist sonderbar berührt, den uns so teuren Namen S. 50 in der Gestalt Dietz auftauchen zu sehen. — S. I bringt St. zwei Nachträge zu meiner Literatur der Reichenauer Glossen; Pauls Grundriß und Kögels Gesch, d. dsch. Litt. — Letzteres steht schon bei mir Ueb.\* S. IV.

schlaggebend zu sein schien. Andere, so die römischen Paläographen Monaci und Federici, denen eine verkleinerte Photographie von fol. 30° vorgelegen, schätzen die Hs. recht jung ein. So schreibt mir Federici: La minuscola di questo codice ha bensì la g aperta arcaica che farebbe pensare al sec. VIII, ma oltre che questa forma s'incontra anche in codici del IX, del X e perfino del XI secolo, vi manca ogni ricordo della corsiva nuova (cf. le ultime pagine del codex Lucensis: esemplare in Duchesne, le Liber Pontificalis I, tav.?) che lascia sempre traccia di sè in tutti i codici veramente arcaici di minuscola. — Invece la a (aperta), p, r, f di questa pagina non hanno più la forma arcaica della minuscola e tutta la scrittura appare più consentanea alla forma del X. secolo che d'altro tempo. Doch fügt er vorsichtiger Weise gleich hinzu: questi criteri valgono per i codici scritti a Roma e in genere in Italia.

Nach St. S. 136 soll unsere Hs. auf der Reichenau geschrieben sein: "Es hindert uns nichts anzunehmen, dass die Hs. in Reichenau selbst geschrieben wurde ... Leider ist in keinem der erhaltenen Kataloge der Reichenauer Bibliothek (s. Becker, Cat. ant. Nr. 6 und andere) ein zwingender Hinweis auf unsere Hs. zu finden".

Der beste Kenner der Reichenauer Hss., Alfred Holder, ist nun anderer Meinung: "die Hs. kann nicht auf der Reichenau geschrieben sein; denn ihr fehlt der Vermerk der in Reichenau geschriebenen Hss.: liber Augie maioris. Dann hat sie nicht den gewöhnlichen Reichenauer Duktus". Er fährt dann fort: "Cod. CCXLVIII ist nicht auf der Reichenau geschrieben, wohl aber befand er sich dort schon vor dem Jahre 822; denn er ist meines Erachtens identisch mit Nr. 395 (bei G. Becker, Cat. bibl. ant. Bonn 1885, S. 12) der dortigen Bibliothek, s. Katalog N. 6 (Brevis librorum qui sunt in Coenobio Sindleozes-Auua, facta anno .VIII. Hludovici Imperatoris": "395. item glossae de diversis rebus in cod. I". Nun wird ja dieser Hinweis für St. nicht "zwingend" sein; aber die von ihm vielleicht erwartete genauere Beschreibung unserer Hs., wie sie heute meist unsere Kataloge bieten, war damals noch nicht üblich, wie eben jene alten Kataloge zeigen. Da die Hs. nun sicher aus der Reichenau stammt und in keinem der alten, späteren Reichenauer Kataloge mehr erwähnt wird, so ist die Wahrscheinlichkeit, unsere Hs. sei eben diese Nr. 395, um so größer. Ebenso spricht dafür der Umstand, daß von allen uns erhaltenen und sonst bekannt gewordenen Hss. der Reichenau nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf das Heimatland der Hss. ist stets sehr sorgtältig zu achten. So glaube ich nach dem mir von der Vergleichung vieler in Italien, Frankreich und einiger in Deutschland geschriebenen Hss. übrig gebliebenen Eindruck die Beobachtung aufstellen zu können, dass der Charakter der Schrift am konservativsten in Deutschland sich erhält, sich früher in Frankreich verändert und dass diese Entwicklung am frühes en in Italien beginnt.

unsere Hs. und keine andere jener Nr. 395 des Katalogs 6 ent-

sprechen kann.1

Wie wir gleich weiter unten sehen werden, meint St. (S. 137), dass unsere Hs. "mit großer Wahrscheinlichkeit um 820 verfast wurde". Jedermann begreift, dass dies für eine Hs., die in der Reichenau nicht geschrieben worden, aber bereits vor 822 sich in der dortigen Bücherei befand, eine wenig empfehlenswerte Zeitbestimmung ist. Seibst dann noch, wenn nach demselben St. unsere Hs. "das Original", und nicht etwa eine "Kopie" einer anderen Hs. wäre!

Mit dieser durch ihre genaue Bestimmung auffallenden Ansicht St.s müssen wir uns jetzt beschäftigen.

## Die Hs. ist Abschrift, nicht Urschrift.

S. 127 behauptet der Hg., dass nicht nur, wie schon Diez bemerkt, beide Teile des Glossars von derselben Hand herrühren, sondern "man noch weiter gehen kann und beweisen, dass wir das Original und keine Kopie vor uns haben". Er versucht es dann dadurch zu beweisen, das im alphabetischen Glossar die einzelnen Buchstaben des Alphabets von vornherein eine bestimmte Anzahl von Kolumnen zugewiesen erhielten, die nach und nach ausgefüllt wurden, so das naturgemäß am Ende freier Raum übrig bleiben mußte. "Wäre unsere Hs. eine Abschrift, so hätte man jedenfalls das teure Pergament gespart."

Dagegen ist vor allem anderen zu sagen, dass jede Untersuchung über unsere Hs., daher auch die Frage nach Urschrift oder Abschrift, für jedes der beiden Glossare getrennt behandelt werden muss. Sollte des Herausgebers Meinung für den 2. Teil richtig sein, so ist sie doch in keiner Weise für den 1. Teil bewiesen. Auch der flüchtigste Blick in den Text der beiden Glossare zeigt aber sosort, dass wir es mit einer Abschrift, und zwar einer recht mangelhaften Abschrift zu tun haben, die durch die mannigsaltigsten Fehler aller Art verunstaltet ist, Dinge, die bei einer Urschrift völlig ausgeschlossen sind.

Dass Glossar I keine Urschrift sein kann, zeigen nicht nur die zahllosen, mitunter sehr starken Verlesungen, Auslassungen einzelner Wörter, sowohl der Lemmata als der Glossen, Zusammenziehung zweier Glossen u. ä. Dazu kommt oft wunderliche Trennung der einzelnen Wörter in ganz sinnlose Teile und sinnlose Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was bereits Becker S. IV vermutungsweise bemerkt hat, daß das von G. Hagen veröffentlichte Genfer Bruchstück aus dem Katalog einer unbekannten Bibliothek mit dem Reichenauer Katalog identisch ist, ergibt sich mit Sicherheit aus einer Vergleichung dez beiderseitigen Nummern, die in der gleichen Folge und fast ausschließlich mit den selben Worten angeführt werden. So entspricht den Glossaren Z. 392--395 des N. VI im Genfer Bruchstück (N. XXXIII) Z. 86-87, und zwar der Zahl 395 die Zahl 87.

bindungen mit dem Nachbarwort, Dinge, die im Druck nicht zum Vorschein kommen, da die Herausgeber die Silben und Wörter hübsch säuberlich richtig getrennt und verbunden haben. Gerade die zahlreichen Verlesungen und diese sonderbaren Trennungen brachten mich auf den Gedanken, ob dann nicht vielleicht eine Vorlage noch in Unzialen geschrieben war, bei deren Abschreiben durch einen nur an Minuskel gewöhnten Schreiber derlei leicht vorkommen kann. Doch lege ich angesichts der Tatsache, daß die Unzial zwar fur die Bibel, Klassiker u. ä. gebraucht wurde, ich aber irgend ein in solcher Schrift verfalstes Glossar nicht anführen kann, auf diese Vermutung kein Gewicht.

Ich lasse zum Überstus hier eine kleine Auswahl von solchen Leseschiern solgen, die jeden Gedanken an eine Urschrist von vornherein ausschließen. Ich lasse Fälle, wie 346 per fastum oder fartum, 379 munipulos, 459 iunue (s. dazu oben in der Liste die für St.'s Abdruck nachgewiesenen Leseirrungen) aus dem Spiel, da es zweise hast erscheinen kann, ob der Schreiber wirklich st und rt oder wickas offene uj und u verwechseit hat; aber 852 Manzer qui descosta (oder descorta) nascitur (statt de scorto!) genugt schon aliein. Man

vgl. noch 1156 superducti, das später in superducti gebessert ist, statt super defuncti sepulcrum, wo St. ein sint oses defunctum sogar in der Text gesetzt hat. 1193 sculpare statt scuipture usf. Dazu die große Menge kleiner Leseschler, wie 262 pluvia statt findig. 247 morem statt moram, 347 presentiam statt prescuentiam, 454 stia statt oftenia (verlesen aus oftia), 554 rivais statt swintig, 641 lanum statt labrum, 846 componere statt preponere, 880 precens statt presept, 1034 arcem statt arcum, 1054 degenerare statt deserare, 1052 luios statt lawos, 1571 velectorium statt velasorium veriesen aus oftenes a, 2160 hauteris sur austerus; vgl. 1000 2373. 2157. 2488 (pacta statt pacta).

Dazu kommen die sinnlosen Glossen, wie 1209 maturium: natium, ferner 1204, 13001; Lemmata ohne Glossen 1197, 1199, 1200, 1296, 2967; Lemma fehit 1244, ferner das öftere Ausgefallensein von Glosse und Lemma, so das zwei faische Glieder zusammen kommen, ein Fall, mit dem sowohl Hetzer als St. zur Ernarung mancher Verderbnisse operieren, vgl. 515, 912, 1340 uss.

Jedermann sieht, dass deriei Fehler in einer Urschrift gund und gar unmöglich sind. Unser Glossar I ist sicher Abschrift und zwar eine sehr verdorbene und fehlerhafte.

Nicht anders steht's aber mit Giossar II, zu dem ich nun übergene. Ich kann mich hierbei auf einige wenige, an sich schon beweisende Beispiele beschränken: aidipem 94° ist falsche Wiedergabe der korrignerten Vorlage ainpem, die in schullat adipem geändert wurde: alipem; vgl. damit noch aeps 9°. crebro crivolus 320°.

<sup>1</sup> Hier setzt in St.'s Druck ein Zählungssehler ein, s. o. S. 523.

Der Schreiber verwechselte cribro (lat. i!) mit dem Adv. crebro. Beachte besonders Tene (statt lene) 1577°, also die umgekehrte Verlesung, die St. passiert ist, als er labescere der Vorlage mit labescere 3075 wiedergab. Hier ist gleich eagi 550° anzurusen. Freilich mit diesen zwei Fehlern kommen wir auf Fehler, die bereits in der Vorlage standen, wie die falsche Einreihung ins Alphabet beweist. Offenbar hat jemand in der Vorlage diese falsch gelesenen Glossen an den Rand geschrieben, die dann der folgende Schreiber dem Texte einfügte. Sinnlos sind ferner die Glossen 104°. 151°. 500°. (687° fehlt die Glosse, wie 49° das Lemma zu inmaturus fehlte). Versehlt ist serner numerosilas 67°, patritionem 134°, caractas 324°, adterrare (statt adulterare) 354°, inrita 750°, incus 788°, dann 830°. 978°. 1020°, 1060° (ostie für ostes), 1071°. 1120°. 1141°. (1244°). 1163° (manifesta statt festina). 1173°. 1253°. 1260°. 1292°. 1296°. 1359°. 1404°. 1537°. 1560°. 1577° usf. usf.

Besonders belehrend ist die ganz similose Glosse 684<sup>a</sup>, wo gerade die von St. gefundene Quelle der Hs. den hohen Grad der Verderbnis offenbart.

Das sind Dinge, die in einer Urschrift ganz unmöglich sind.
Andererseits fehlen wieder hier in II Verlesungen so grober
Art, wie sie in I vorkommen und die ich mit der Annahme einer
in Unzialschrift geschriebenen Vorlage erklären zu sollen glaubte.
Es war also die Vorlage sicher einer Minuskelhandschrift.

Also auch II ist lediglich Abschrift, nicht Urschrift, wie St.

behauptet.

# Nachweis einer großen Versetzung von Blätterlagen im Bibelglossar.

Dazu kommt aber noch andere Beobachtung, die jedem irgend noch üblichen Zweisel ein Ende macht. Man seh' sich einmal in Glossar I die Reihenfolge der einzelnen Bücher der Bibel an. Es ist die gewöhnliche Folge bis Reg. IV; dann fehlen Paral. I. II., Esdr. I. II., es folgen Job, Hester, Tob., Judith, Macc. I. II., welch letzteres Buch mit Kap. 9 Vers 4 schliesst. Es folgen die Evangelien und Apostelgeschichte, worauf zu unserem Staunen auf einmal wieder die Macc. Il einsetzen und zwar in demselben Kapitel und sogar demselben Vers, mit dem sie vor den Evangelien plötzlich abrissen! Es folgen dann drei Propheten (Daniel, Jonas, Jerem.) und den Schluss bilden die Psalmen. Jedermann wird zugeben, dass hier eine arge Verletzung der Folge besteht und dass die Evangelien nebst der Apostelgeschichte an unrechter Stelle sich befinden und unter allen Umständen ans Ende gehören. Man denkt zunächst an eine Verstellung der Blattlagen der Karlsruher Hs., aber ein flüchtiger Blick in die Hs. zeigt, dass dies nicht der Fall ist; denn die Naht zwischen Mac. II, 9, 4 und Matthäus steht mitten auf f. 10 b und setzt wieder mitten in der Spalte a des f. 15 vein. Die Blattlagen sind also nicht in unserer Hs. versetzt,

sondern der Abschreiber hat dies entweder schon in seiner Vorlage vorgefunden (was kaum wahrscheinlich ist; denn dann hätten zwei Schreiber und gar viele Leser den Fehler nicht bemerkt) oder er selbst hat die in losen Blattlagen ihm zugekommene Hs. aus Unachtsamkeit (oder die falsche Folge war vom Buchbinder verschuldet und vom Schreiber nicht wahrgenommen worden) in diesem fehlerhaften Zustande abgeschrieben. Dieser Umstand schon allein für sich sichert unter allen Umständen unserem Glossar in unserer Hs. den Charakter einer Abschritt; in der Urschrift ist so etwas unmöglich.

Aber mit dem uns gelungenen Nachweis von der Versetzung der Blätter in der Vorlage, durch welche das 2. Buch der Makk. in der Mitte zerrissen worden ist, ist die Sache nicht

abgetan.

Denn jetzt, nachdem dieser eine Fehler gebessert ist, erhalten

wir folgende Reihenfolge der einzelnen Bibelbücher:

Oktateuch (Gen. Exod. Lev. Num. Deut. und Jos. Judic. Ruth) und Reg. I —IV und Job, und Esth. und Tob. und Judith und Makk. I. II., dann auf einmal Evang. IV und Act. und endlich Dan. Jonas. Jerem. Psalmen.

Es liegt auf der Hand, das eine solche Vermischung der Bücher des Alten und Neuen Testaments unmöglich ist. Damit ist aber auch klar, dass die auf die 2. Hälfte der Makk. II folgenden 3 Propheten und Psalmen mit den Makk. éin Stück bildeten, also auch Dan. Jon. Jer. Ps. vor die Ev., hinter Makk. gehören. Dann haben wir:

Okt. und Reg. und Job, Esth. Tob. Judith und Makk. und

Dan. Jon. Jer. und Ps. und endlich Evang. Act.

Der erste Gedanke natürlich, der sich jetzt einstellt, ist der Versuch, diese Reihenfolge in irgend einer Bibel, die älter als das IX. Jahrhundert ist, nachzuweisen und dann wo möglich die Heimat dieser Bibel zu erfahren. Denn nach dem sicheren von uns weiter unten gelieferten Nachweise, dass die Sprache der rom. Glossen dem Norden Frankreichs angehört, möchten wir auch die dort benutzte Bibel (ebenso natürlich auch die im zweiten Glossar benutzte Hs. der Benediktinerregel<sup>2</sup>) Nordfrankreich zuweisen. Wir greifen also nach S. Berger's Histoire de la Vulgate (1893), wo wir aber vergebens etwas ganz entsprechendes suchen. Wohl aber finden wir, dass die Makk. in den meisten Hss, vor den Evangelien stehen, so dass unsere Zuweisung der drei Propheten und der Psalmen gerade an diese Stelle nicht ganz sicher wäre. Allein es gibt einzelne Bibeln, die sich doch als Stütze für meine

<sup>1</sup> Es ist ganz unbegreiflich, wie diese in die Augen springende Tatsache St. entgehen konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses scheint wirklich der Fall zu sein; denn das Lemma culicet 344 (Bened. 43, 17) ist rein französisch, nur in Nordfrankreich möglich, und bis jetzt in keiner Variante, weder bei Wölfflin noch in Montis Casini 1900 nachzuweisen. Vgl. dazu weiter unten S. 539. 553 f.

Anordnung anführen lassen, so Nr. 80, wo Baruch zwischen Makk. und Ev. steht, während die übrigen Propheten vor den Makk. stehen; beinahe ganz stimmt Nr. 81 (Madrid A. 47): Okt. Reg. (Chr. 1) Tob. Jud. Esth. Job (L. sap.) Makk. Proph. Ps. [Rest fehlt]; vgl. noch N. 83. 84. 88. 109. (113). (115). (116). 117. 118. 119. 120 usf.

Es dürfte mithin meine Wiederherstellung aufrecht bleiben.

Über die Herkunft einer solchen Bibel kann ich aber ebensowenig wie über diese selbst erfahren. Berger's Buch gibt darüber keinen Aufschluß. Ich wandte mich deshalb, da Berger seit drei Jahren nicht mehr unter uns weilt, an zwei theologische fachmännische Autoritäten, von denen ich aber keine Auskunft hierüber erhalten konnte und deren einer sogar meinen Versuch, aus der Reihenfolge der Bücher auf die Herkunft der Bibel schließen zu wollen, von vornherein ablehnt, was mir nicht einleuchten will.

Es steht mithin fest, dass Glossar I Abschrift und zwar eine recht mangelhafte ist und nicht etwa, wie St. will, Urschrift sein kann.

## Verschiedene Verfasser der Glossare I und II.

Wie steht's nun mit Glossar II? Es liegt auf der Hand, dass von vornherein nichts uns veranlassen kann, das für I gefundene ohne weiteres auf II zu übertragen. Wir müssen vielmehr II für sich allein vornehmen und untersuchen. Und da zeigt sich sofort ein großer Unterschied zwischen I und II, der auch Diez nicht entgangen ist, insofern er sich darüber in folgender Weise ausspricht: "Ich nehme vorläufig an, das Ganze rühre von demselben Verfasser her; doch kann ich nicht unbemerkt lassen, dass das zweite Glossar manche Widersprüche enthält und minder korrekt ist." Dem "vorläufig" ist weiter nichts gefolgt und man sucht bei Diez vergebens nach einer weiteren einschlägigen Bemerkung. Aber man sieht, dass sich Diez in seiner klugen Überlegung schon damals die Frage nach der Gemeinsamkeit oder Verschiedenheit der Verfasser der beiden Glossare vorgelegt hat. Die Frage freilich, ob Urschrift oder Abschrift, hat ihn nicht beschäftigt; einem so vorsichtigen und scharfen Beobachter konnte auch nicht einmal der Gedanke an eine Urschrift

Hier wäre vor allem eine eingehende Untersuchung der beiden Glossare in Bezug auf ihr Gemeinsames und ihr Verschiedenes von nöten. Grundbedingung dazu wäre das Vorhandensein eines vollständigen alphabetischen geordneten Verzeichnisses der sämtlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hetzer hatte S. 3 wegen zwei Abweichungen (852 = Deut. 23, 2 und 935 = Jud. 8, 21) auf eine "vorvulgatische" Bibel geschlossen; aber die Verschiedenbeiten sind so unbedeutend, daß sie der Glossator, der ja die schon in der Vulgata stehenden Glossen einsach herübernimmt, selbst ohne weiteres einsühren konnte.

<sup>1</sup> Chr. = Paral.

Lemmata und Glossen von I und II und deren sprachliche, lexikalische und sachniche Untersuchung. Dies setzt die Notwendigkeit der Verzettelung von I und II voraus, die ich natürlich nicht unternommen habe, da sie reichlich über 8000 Zettel geben dürfte. Diese Arbeit liegt uns Romanisten, die bloß ein Interesse an den französischen Glossen haben, fern, und hätte eigentlich von St. unternommen werden müssen, der aber, befangen von seinem Einfall, beide Glossare hätten demselben Verfasser, daran gar nicht gedacht hat. Ich habe zwar auch für diesen Gegenstand gesammelt, behalte aber diesen Teil, der den Zwecken dieses Aufsatzes ganz fern liegt, zurück und gebe weiter unten S. 544 fg. nur einige Andeutungen über die auffallendsten Punkte an. Für unseren Zweck mag hier folgendes ausreichen:

#### Der Zweck der leergelassenen Stellen im Glossar II.

Zuerst das äußerliche: die Glossare I und II sind von demselben Schreiber, abgesehen von ein paar Nachträgen in II, geschrieben. Diese Nachträge, die auf gewisse leer gelassene Stellen in II eingetragen sind, waren für St. so ausschlaggebend, dass er daraus auf eine Urschrift schloss. S. 127 heisst es: "Wie schon Diez bemerkt, rühren beide Teile des Glossars von derselben Hand her ... Man kann noch weiter gehen und beweisen, dass wir das Original und keine Kopie vor uns haben. Dies lässt sich aus der Beschaffenheit des alphabetischen Teiles nachweisen. Es wurde den einzelnen Buchstaben des Alphabets von vornherein eine bestimmte Anzahl von Kolumnen zugewiesen. Als nun die Glossierung vorgenommen wurde, wurden nach und nach die Glossen nach ihren Anfangsbuchstaben in die bestimmten Kolumnen eingetragen. So musste naturgemäß freier Raum übrig bleiben. Wäre unsere Hs. nur Abschrift, so hätte man jedenfalls das teure Pergament gespart. Will man aber dies nicht als Grund gelten lassen und eine sklavische Abschrift annehmen, so gibt es noch einen Beweis. Es sind nämlich mitten in der Kolumne eine Anzahl Glossen von einer anderen Hand geschrieben und zwar: ... Am Schluß der Kolumne, auch wenn die von der zweiten Hand geschriebenen Glossen vorausgehen, sind Nachträge von der ersten Hand zu finden. . . . Und was am schlagendsten ist, diese Nachträge beziehen sich auf den gleichen Text, der auch einem Teil der vorausgehenden Glossen zugrunde liegt."

Darauf oder eigentlich dagegen ist folgendes zu erwidern:

- 1. Wenn dies alles richtig wäre und der Schluss daraus stimmen sollte, dann kann es natürlich nur für den II. Teil gelten, nicht aber für I., der davon ganz unberührt bleibt.
- 2. Das Freilassen von Raum am Ende der Glossen jedes einzelnen Buchstaben beweist nichts für eine Urschrift. Es kann doch ebenso gut als Grund für Abschrift gelten. Denn erst dann,

wenn ich im voraus berechnen kann, wieviel Raum ich für die einzelnen Buchstaben brauche, bin ich imstande, am Ende derselben freien Raum zu lassen. Man halte sich gegenwärtig, daß ja die einzelnen Buchstaben sehr ungleichen Raum brauchen, was man im vorhinein nicht bestimmen kann. Wenn also die Hs. Urschrift wäre, so müßte jeder Buchstabe mit einer besonderen Blattlage oder wenigstens mit einem Blattpaar beginnen (die Hs. besteht ja nicht aus einzelnen Blättern, sondern aus Lagen oder Heften!). Dies ist aber nicht der Fall, sondern die einzelnen Buchstaben beginnen zwar stets mit dem Beginn einer Spalte, aber nicht einmal mit Beginn einer Seite oder gar eines Blattes; z. B. B beginnt mit 25° b (von der vorausgehenden Spalte ist nur ein Rest leer), D beginnt mit 23° a (vorher leerer Spaltenrest und eine Spalte), E mit 24° a, I mit 28° b, L mit 30° b usf.

Die leeren Raumstellen sind natürlich ihrer Ausdehnung nach von sehr ungleicher Größe, so nach A nur der Rest der Spalte, nach B Rest und ganze Seite = 2 Spalten, C Rest und I Spalte, ebenso D, E Rest und Spalte und ganze Seite, F Rest und Seite usf. Dies konnte man nicht wohl im vorhinein bestimmen, wenn man nicht für jeden Buchstaben mit getrenntem Blatt anfing; dagegen ist bei der Abschrift eines fertigen Glossars, das man fortsetzen will, dieses Verfahren selbstverständlich und von selbst

gegeben. Es spräche dann für St. nur:

3. "Die Nachträge der zweiten Hand betreffen denselben Text (R. B. = Regula S. Benedicti), wie der ursprüngliche Glossenstock", für St. ein "schlagender" Beweis. Bei näherem Zusehen erscheint einem dieses Schlagen immer schwächer und entschwindet endlich ganz. Man sehe die einzelnen Stellen nach: Von zweiter Hand sind also geschrieben¹:

- α) 1850<sup>2</sup>—1056<sup>2</sup> (es sind Nachträge aus R. B.); das vorausgehende enthält aus ihr nichts; darauf folgen noch 2 Glossen von erster Hand.
- β) 1093<sup>2</sup>—1121<sup>2</sup> (7 Glossen am Schluss aus R. B., im vorausgehenden daraus nichts; folgen 2 Glossen erster Hand).
- 7) der ganze Buchstabe Q ist von zweiter Hand (!!), (am Schluß 4 Glossen aus R. B.), ebenso
- δ) der Anfang von R und zwar 1351<sup>a</sup>—1401<sup>a</sup> (keine Glossen aber aus R. B.).

Wir finden also, dass die zweite Hand einmal Nachträge aus R. B. gibt, das anderemal unbestimmbare Glossen nebst paar Nachträgen aus R. B., dann ( $\gamma$  und  $\delta$ ) zuerst unbestimmbare Glossen und paar Nachträge aus R. B., wobei dann jedesmal erste Hand noch wenige (zwei) unbestimmbare Glossen ansetzt.

<sup>1</sup> Ich lasse hier die Frage, ob eine andere Hand oder nicht vorliegt, beiseite; sie ist für die Sache selbst gleichgiltig.

Diese Beobachtung wird aber erst ins richtige Licht gesetzt, wenn man sich die anderen nur von erster Hand geschriebenen Glosse auf ihre Zusammensetzung hin ansieht.

Jedesmal geht der Hauptstock der bis jetzt quellenlosen Glossen voraus, dann folgt ein kleiner Nachtrag aus R. B., endlich wieder 2-4 quellenlose Glossen am Ende, die auch paarmal ganz fehlen; d. h. die von der ersten Hand geschriebenen Glossen haben genau dieselbe Zusammensetzung wie die von zwei Händen geschriebenen, also ist daraus kein Schluss zu ziehen. Im Gegenteil, die blosse Tatsache, dass in dem Glossar ein ganzer Buchstabe (Q) und ein ziemliches Anfangsstück eines zweiten (R) von zweiter Hand geschrieben ist, zeigt mit voller Sicherheit, dass beide Schreiber gleichzeitig über der Hs. sitzen und zwar nicht etwa, dass der eine bloss in die leer gelassenen Stellen Nachträge einsetzt, sondern, wie Q, R beweisen, beide sitzen über der Hs. bei ihrer ersten Niederschrift! Die leergelassenen Stellen sind demnach zur Fortführung des eben abgeschriebenen fertigen Glossars bestimmt. Somit bleibt von St.'s Beweisen gar nichts übrig, wie mit voller Sicherheit gezeigt worden ist.

# Die vermeintliche Abfassungszeit (820) des Glossars II und seine Benediktinerregellemmata.

Wir kommen nunmehr zu der Behauptung St.'s. dass wir "mit großer Wahrscheinlichkeit sagen können, dass die Handschrift um 820 verfast wurde. Jedenfalls aber ist ihre Entstehung nicht unter 820 hinab zu setzen". So schließt St. S. 137 seinen Exkurs über das Alter der Karlsruher Handschrift, den er die Seiten

130-136 gewidmet hatte.

Die Grundlage seiner Beweisführung ist L. Traube's Abhandlung "Textesgeschichte der Regula Sancti Benedicti" (München 1898), der zwei Klassen der Hss. dieser Regel nachweist, eine kürzere Fassung, die er für die ursprüngliche erklärt, und eine ausführlichere, die nach ihm interpoliert ist. Die (896 im Januar verbrannte) Urschrift des h. Benedikt wurde in Montecasino i aufbewahrt, aber schon um 560 eine neue Fassung hergestellt, auf die die zweite Klasse zurückgeht. "Man zog bei strittigen Fragen in der Folgezeit allerdings das Ex. des heiligen Benedikts hie und da zu Rate, doch herrschte im 7. und 8. Jahrhundert allgemein die interpolierte Rezension. Erst Karl der Große verbreitete die reine Fassung, indem er den Abt Theodemar im Sommer 787 um eine Abschrift aus dem Normalexemplar der Regula ersuchte"... Nach 817 wurden zwei Mönche der Reichenau abgeschickt, um diese Abschrift ihrerseits abzuschreiben. Ihre Abschrift ist wohl die St. Gallner

<sup>1</sup> Warum schreibt man in Deutschland immer Montecassino?

Hs. Nr. 014,1 die Wölfflin merkwürdigerweise nicht herangezogen hatte. St. fährt fort S. 136: "Das Jahr 800 bezeichnet so einen Wendepunkt in der Textgeschichte. "Bis dahin herrscht die interpolierte Fassung in Frankreich, Deutschland und England. Erst in den nächsten Jahrzehnten ziehen in Deutschland Exemplare mit dem reinen Text ein"". Für uns ergibt sich nun mit Notwendigkeit der Schluss, (1) dass die Reichnauer Glossen, da sie sich auf den reinen Text der Benediktinerregel beziehen, nicht vor 800 geschrieben sein können. (2) Es hindert uns nichts anzunehnen, dass die Hs. in Reichenau selbst geschrieben wurde ... So können wir den terminus post quem genau festsetzen. Ich sehe ihn in der Übersendung der Abschrift durch Tatto und Grimalt (etwa 818). Leider ist in keinem der erhaltenen Kataloge der Reichenauer Bibliothek ... ein zwingender Hinweis auf unsere Hs. zu finden. (3) Wir werden also mit großer Wahrscheinlichkeit sagen können, dass die Hs.2 um 820 verfasst wurde. Jedensalls aber ist ihre Entstehung nicht unter 820 hinabzusetzen. Paläographisch steht dieser Altersbestimmung nichts im Wege".

Was (1) betrifft, so erklärt sich diese Feststellung dadurch, dass St. vorher eine Reihe von Lemmata des Glossars II, die der Benediktinerregel entnommen sind, in den Hss. nachgeschlagen hat und sie nach deren Lesearten der kürzeren, also nach Traube ursprünglichen Redaktion zugewiesen hat. Es liegt auf der Hand, dass die daraus gefolgerte Zeitbestimmung, falls sie richtig sein sollte, nur für Glossar II gilt, das allein Lemmata der Benediktinerregel enthält, dagegen das Glossar I in keiner Weise berührt. Die Zeit der Abfassung von I läfst sich in keiner Weise bestimmen - hier können nur innere Gründe

mitsprechen.

Was (2) anlangt, dass die Hs. in Reichenau geschrieben sein soll, so haben wir dies bereits oben S. 527 widerlegt. Auch die andere Behauptung St.'s, dass sich unsere Hs. in den alten Katalogen der Reichenau nicht findet, wurde aber ebendort als nicht zutreffend erwiesen. Wir haben daraus sogar einen Wahrscheinlichkeitsbeweis gegen St.'s (3), dass die Hs. "um. 820 verfalst sein müsse", ziehen können. Denn wenn sie bereits vor 822 in der Reichenau war und aus der Fremde dorthin erst gekommen sein muss, so wird ihre Abfassung um 820 recht unwahrscheinlich. Dass paläographisch der Beweis, die Hs. müsse im Anfang des IX., nicht aber am Ende oder Mitte des X. Jahrhunderts geschrieben sein, sicher nicht zu führen ist, ist ebenfalls schon früher gesagt worden.

<sup>2</sup> Da für St. die Hs. die Urschrift ist, so gilt 820 auch als Zeitangabe

für die Abfassung der Glossen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abgedruckt (worauf mich A. Holder gütigst aufmerksam macht) nebst den Varianten der sämtlichen Montecasinohss. in Regulae Sancti Benedicti Traditio Codicum Mss. Casinensium a praestantissimo teste usque repetita codice Sangallensi 914 nunc primum omnibus numeris expresso cura et studio monachorum in archicoenobio Casinensi degentium. Montiscasini MCM.

Wie steht's nun mit St.'s aus der Benediktinerregel gezogenem Beweis?

Ohne in eine Würdigung oder Kritik der Traube'schen Arbeit einzugehn, muß ich doch gegen diese Art der St.'schen Beweisführung schwere Bedenken erheben. Dass Karl der Große die Urschrift Benedikts abschreiben liess und dass dieser Aachener Text der Normaltext ist, ist sicher. Nicht aber die Behauptung, daß vor diesem Aachener Exemplar im ganzen Abendlande keine Hs. der älteren, reinen Fassung mehr vorhanden gewesen sein sollte. Bei der bekannten internationalen Freizügigkeit und dem regen Verkehr, der zwischen den Klöstern Italiens, Deutschlands, Frankreichs und Irlands herrschte, wäre es ein merkwürdiger Zufall, wenn keine Abschrift der alten ursprünglichen Fassung nach dem Abendland gekommen wäre und alle dortigen Exemplare nur der späteren interpolierten Fassung angehören müßsten. Benedikts Stiftung und seine Regel erregten ja überall ein ungewöhnliches Aufsehen und so haben sicherlich die größeren Klöster sich sofort nach dem Bekanntwerden bemüht, sich eine Abschrift zu verschaffen. Es wird die Regel also in kurzem zu den gelesensten und abgeschriebensten Texten gehört haben. Als dann nach Benedikts Tode die zweite, umgearbeitete Ausgabe erschien und im Abendland Eingang fand, wird es doch niemandem eingefallen sein, die erste, ursprüngliche Fassung zu vernichten. Es ist also von vornherein mehr als wahrscheinlich, dass Vertreter des reinen Textes sich im Abendland schon vor Karl dem Großen befunden haben. Dies hat sogar Traube S. 635 selbst für Frankreich nachgewiesen in der für ein französisches Kloster im VII. Jahrhundert verfassten Regula Magistri, "wonach (ebenda weiter unten) also der reine Text der R. B. schon ein Jahrhundert vor Karl dem Großen nach Frankreich gedrungen war." Ich verweise ferner auf Heriberts Plenkers Arbeiten über die Benediktinerregel, die Traube's Untersuchung mit vollständigerem, für die Regel selbst vollständigem, Material weiter führen, besonders auf seine "Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der ältesten lateinischen Mönchsregeln" in L. Traube's "Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters" (München 1906), wovon uns besonders II. "Die Überlieferung der Regula S. Benedicti" S. 27-52 sehr nahe angeht. Hier heisst es nun S. 51 von derselben in zwei in Unzialen geschriebenen Pariser Hss. des VIII. Jahrhunderts und einer Münchener Hs. erhaltenen sogenannten Regula Magistri: "Der vom Magister benutzte Text der Regula S. Benedicti ist ... die reine, nicht die interpolierte Rezension. Die Tatsache ist von Wichtigkeit, denn sie zeigt, dass trotz des Überwiegens der interpolierten Exemplare doch auch der reine Text schon vor dem Jahre 700 nach außen gedrungen war."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. noch H. Plenkers "Neuere Arbeiten und Streitfragen über die Benediktinerregel" Ztschr, f. öst. Gym. 1902.

Wenn dies also, was alles St. übersehen hat, der Fall ist, so ist es für die Zeitbestimmung vollkommen gleichgiltig, ob die Lemmata des Glossars II einer reinen oder interpolierten Fassung der Regula S. Benedicti entnommen sind. Denn es sind gerade für Frankreich und das VII. Jahrhundert bereits beide Redaktionen nachgewiesen. Ich betone ausdrücklich: "für Frankreich", da, wie wir bald — wieder gegen St.'s Ansicht — sehen werden, die Reichenauer Glossen in Frankreich entstanden sind.

## Die Benediktinerregellemmata in II gehören nicht der reinen Familie an.

Wie man sieht, wäre also St.'s Beweisführung, dass unser Glossar (d. h. blos Glossar II) nach 800, und zwar gegen 820 sallen müsse, weil die Lemmata dem reinen Text der Regula S. Benedicti entnommen seien, schon allein aus dem eben Gesagten in keiner Weise beweisend.

Aber der Beweis selbst, dass diese Lemmata der reinen, nachkarolingischen Redaktion angehören müssen, ist wenig überzeugend.
Es stand ihm blos Ed. Wölfflins! Varia Lectio, die aber für
diesen Zweck unbrauchbar ist, da W. blos die zweite Familie
berücksichtigt, zu Gebote. Auf solch unsichern Boden kann
man keinen sichern Beweis bauen. Aber schon, wenn wir nur die
S. 132—135 von St. dafür versuchte Beweisführung prüsen, bemerken wir leicht, das, wenn einige Stellen für die reine Familie
zu sprechen scheinen, ebenso andere Stellen, wie St. selbst zugeben
muß, für die interpolierte Fassung Zeugnis ablegen. Man sehe bei
ihm nach S. 134 zu 1707°, S. 134 zu 578° und zu 1410°.

Selbst dann also, wenn mit den unzulänglichen Mitteln der Wölfflinschen V. L. gearbeitet wird, ergibt sich für Jeden, der mit der Textkritik viel gelesener Texte vertraut ist, sofort ein anderer Schlus, der nämlich, dass schon die vom Glossator benutzte Hs. Lesearten beider Familien aufwies, d. h. einer kontaminierten Familie angehört hat. Dazu kommt, dass Traube selbst, was St. wieder übersehen hat, S. 661 von solchen kontaminierten Hss. handelt.

Ich wandte mich im letzten Augenblick, als dieser Aufsatz schon fertig war, an den Verfasser der oben gerühmten Abhandlung über die Textüberlieferung der Regula S. Benedicti, Herrn Dr. Heribert Plenkers, den künftigen Herausgeber der endgiltigen kritischen Ausgabe der Regel, mit der Bitte, auf Grund seines vollständigen Apparats die Frage nachzuprüfen. Trotz der großen Arbeitslast, die auf seinen Schultern liegt, hat der genannte Forscher, dem ich für seine große Bereitwilligkeit und wissenschaftliche Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedicti Regula Monachorum (Bibl. Script, graec, et roman, Teubneriana) Lipsiae 1895.

stützung auch hier verbindlichst danke, meine Frage in folgender Weise beantwortet:

"Den Beweis Stalzer's, dass die Reichenauer Glossen den karolingischen Normaltext der Reg. Ben. zur Voraussetzung haben, halte ich für missglückt. Auf diesen Text geht mit Sicherheit nur die einzige Glosse 584° erigalur zurück. Auf diese komme ich weiter unten zurück. Die Form 344° culicet habe ich in keiner Hs. gefunden. Die Hss. des Normaltextes haben mit Ausnahme des minderwertigen Tegernseensis alle recollocet. In letzterem hat der Schreiber selbst das re vor collocet ergänzt, er las also offenbar auch in seiner Vorlage recollocet. Die Form reculicet hat nur der Randschreiber des cod. A (St. Gallen 914). Dagegen haben S (St. Gallen 316), H (die spanischen Hss.) collocet, V (Veron. 52) gar colecet, so dass die Grundlage für die Lesart culicet viel eher eine interpolierte Hs. ist. (Was St. mit der Bemerkung S. 98 Anm. "Der Codex Tegernseensis gibt . . . die Form culicet" sagen will, ist mir unverständlich).

1620<sup>a</sup>, 682<sup>a</sup> und 1289<sup>a</sup> sind ohne Bedeutung, da es sich um Sonderlesarten von O (Oxforder Hs.) handelt. Ebensowenig be-

weist 5782.

1707° ubi et ubi findet sich nur in interpolierten oder kontaminierten Hss.¹ (46, 6 D (Augsburger Domarchiv) und E (Einsiedeln 236), 63, 33 in den beiden genannten und den interpolierten VS). Es spricht also gegen St. Einem interpolierten Text entstammen auch: 122° absit, das nur die interpolierten Hss. OSH, und jüngere kontaminierte Texte haben (Reg. Ben. 2, 9) und 579° extollit, wo der reine Text distollit liest (Reg. Ben. 48, 35). Auch 1410° rebellis findet sich nur in schlechteren interpolierten und kontaminierten Hss., alle andem haben rebellis.

So bleibt für die reine Fassung nur übrig 584ª erigatur und allenfalls 369ª contuentes. Letzteres haben OS gar nicht verstanden, VH haben contenentes, das durch eine leichte Verschreibung aus contuentes entstanden ist; dies kann also auch in den interpolierten

Vorlagen gestanden haben.

Stalzers Beweis wäre aber überhaupt nur dann bündig, wenn sicher stände, dass der reine Text vor Karl dem Großen überhaupt nicht bekannt gewesen sei. Dagegen spricht aber direkt die Regula Magistri, welche handschriftlich um 700 vorliegt, wahrscheinlich in Frankreich entstanden ist und im wesentlichen dem reinen Texte folgt, ferner die spanischen Hss., deren Archetypus mindestens auf die Mitte des VIII. Jahrhunderts zurückgeht.<sup>2</sup> Dazu kommt, dass wir, wie ich S. 44—50 meiner Arbeit gezeigt zu haben glaube, von einer fest umrissenen Form der interpolierten Rezension

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies hatte schon Traube S. 695, den St. S. 134 sogar zitiert, bereits festgestellt. W. F.

Diese haben auch den Prolog in der längeren Fassung, der also auch nicht unbedingt für die reine Fassung entscheidet.

überhaupt nicht reden können, sondern dass die einzelnen Hss. oft in ganz unberechenbarer Weise Einzellesarten des reinen Textes bewahrt haben. Die weiteren Deduktionen St.'s, dass die Glossen auf Cod. Sang. 914 zurückgingen, also nach 818 geschrieben seien, fallen damit von selbst".

Da hier nun einmal die aus der Reg. Ben. entnommenen Lemmata berührt worden sind, möge auch ein zweiter Punkt, der leider noch dunkel bleibt, hier gleich mitbesprochen werden. Wenn man sie rasch durchläuft, bemerkt man, dass sie bloss aus dem Prol., Kap. 1-6 und dann erst wieder aus Kap. 36 bis Schluss ausgezogen worden sind. Dieser auffällige Umstand ist auch St. nicht entgangen (S. 129): "Auffällig ist es, dass die Kapitel 7 bis 35 vollständig übergangen worden sind. Sie enthalten einiges Allgemeine: z. B. Kapitel 7: de humilitate, dann rituelle Vorschriften über den Gottesdienst (bis 20), Belehrungen über Vergehn und Strafen, über die Eigenschaften, die man von den Würdenträgern im Kloster, Kellermeister usw., verlangen muß. Vielleicht läßt sich das Fehlen von Glossen zu diesen Kapiteln daraus erklären, daß das Buch zum Unterricht der Novizen bestimmt war, für die ja der Inhalt dieser Kapitel nicht so wichtig war, wie der der glossierten. Es wäre darin ein neuer Beweis zu sehen, dass wir ein Buch vor uns haben, das beim Unterricht entstand oder zu Unterrichtszwecken angefertigt wurde." Ich gestehe, dass ich mit einigem Staunen diese unerwartete letzte Schlussfolgerung las: im Gegenteil hätte man sie meiner Ansicht nach nur bei Glossen zur gesamten, ohnedies recht kurzen Reg. Ben. ziehen sollen. Ich dachte vielmehr an eine Anthologie aus der Regel, die damals in den Klöstern zu bestimmten Zwecken aus dem vollständigen Text gemacht worden wäre, also etwas ähnliches, wie die Regula magistri oder die Sammlungen von Benedikt von Aniane, Donat und

Wegen einer solchen Auswahl wandte ich mich gleichfalls an H. Plenkers als den besten Kenner der Materie und teile seine Auskunft hier mit:

"Warum gerade Kap. 7—35 nicht berücksichtigt ist, läfst sich nicht mit Sicherheit sagen. Ich kenne wohl Hss., die Kap. 8—18 auslassen, aber keine, in denen die vorgenannten fehlen. Donat kommt nicht in Betracht, da er die Teile der Reg. Ben. mit den Auszügen aus der Columban- und Caesariusregel zu einem Ganzen verwebt hat, aus dem sicher kein Glossator die speziell benediktinischen Bestandteile für seine Zwecke eigens herausgesucht haben würde.

In all diesen Fragen werden wir einmal weiter kommen, wenn die alten Glossare und Kommentare zur Regula, die schon für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darüber ist in der oben erwähnten Arbeit H. Plenkers der I. Zeit: "Die Überlieferung der Regelbücher Benedikts von Aniane" S. 1—26 sinzusehn.

das 8. und 9. Jahrhundert einen stattlichen Band ergeben würden, einmal veröffentlicht sein werden.

Stalzer's Meinung, Kap. 7—35 seien nicht glossiert, weil sie für die Novizen nicht in Betracht kämen, scheint mir ganz verfehlt; das 7. Kap. de humilitate ist gerade für Novizen sozusagen das wichtigste, und ebenso enthalten Kap. 19 ff. eine Menge Dinge, die jeder Novize wissen mußte. Ich glaube viel eher, daß der Schreiber der Reichenauer Glossen einen unvollständigen Faszikel von Regelglossen fand, den er für eine Sammlung ausschrieb."

Wenn also St. diesen seinen Abschnitt mit den Worten schließt (S. 135): "Aus den vorausstehenden Ausführungen ergibt sich wohl mit Sicherheit (!), daß die Hs., nach der der Glossator seine Arbeit ausführte, den Text der Benediktinerregel in seiner reinen Gestaltung enthielt", so muß diese Schlußfolgerung ebenso wie alle seine bisherigen Behauptungen als nicht zutreffend abgelehnt werden.

### Die Glossen sind lateinisch-romanisch und nicht lateinisch-lateinisch.

Ich komme nun zum letzten Punkt, der uns längere Zeit beschäftigen muß, nämlich den von St. von der ersten bis zur letzten Seite konsequent durchgeführten Versuch, alles, was Diez über das Glossar, seine Abfassung, seinen Zweck, die Sprache der Glossen die Heimat derselben und alles andere in seinem monumentalen Werk: 'Altromanische Glossare' (Bonn 1865) vorgetragen hat, als falsch und verfehlt nachzuweisen.

Diez hatte S. 15 gesagt: "Die Absicht des Glossators war, seinen romanisch redenden Landsleuten das Lesen der Bibelübersetzung zu erleichtern. Es wäre möglich, das ihm die lateinisch-deutschen Glossare, die er in den Händen der Franken wulste, zu diesen Unternehmen den Anlass gegeben. Er wagte jedoch nicht, die lateinischen Vokabeln in das eigentliche Volksidiom zu übertragen, welches ihm, dem geschulten Lateiner, barbarisch scheinen mochte und von dem er, wie die Sachen damals lagen, vielleicht nicht einmal glaubte, dass es jemals von der gesamten Nation, Gelehrten wie Ungelehrten, Franken wie Romanen, angenommen werden würde. Er schlug, wie schon oben angedeutet [S. 3. 4., wo die Sachlage sehr klar und richtig dargestellt wird], einen anderen Weg ein, indem er diejenigen lateinischen Wörter, deren Kenntnis er bei seinen Lesern nicht voraussetzen zu dürfen glaubte, entweder umschrieb oder durch ein in der Volkssprache, wenn auch in einer etwas abweichenden Gestalt, bekanntes lateinisches erklärte." Diez sind bis heutigen Tags sämtliche Romanisten gefolgt - und werden, was hier schon zu sagen mir gestattet sei, - es auch fernerhin tun. St. S. 127 bemerkt dagegen, dass diese Ansichten "aus mehrfachen Gründen falsch sein mußten."

Der größte Fehler, den auch alle seine Nachfolger machten, sei der, daß immer nur eine Auswahl aus den Glossen gegeben wurde und bloß diese für die Beurteilung maßgebend war. Mit demselben Rechte könnte jemand die Vulgarismen aus Cicero's Briefen herausklauben und darauf den Schluß gründen, daß Cicero's Briefe im Vulgärlatein geschrieben seien." 1

Der Einwand mit der Kenntnis der "blossen Auswahl" ist gerade bei Diez hinfällig. Diez kannte das ganze Glossenwerk, das er mit der Feder in der Hand über der Hs. ausgezogen hatte. Ihm aber (ebenso wie uns Romanisten) genügte für seine sprachlichen Zwecke die von ihm gemachte Auswahl vollständig und er glaubte sich berechtigt, daraus auf den französischen Sprachcharakter der Glossen zu schließen. Die rein lateinischen oder mittellateinischen Glossen waren natürlich für seine Zwecke wertlos und mussten ohne weiteres beiseite gelassen werden. Dass er sie aber nicht etwa übersehen hat, zeigt seine auch von St. (S. 126) zitierte Bemerkung auf S. 18: "Wir finden nicht selten, dass ein dem Romanen aus seiner eigenen Sprache hinlänglich bekanntes lateinisches Wort gleichwohl mit einer Erklärung begabt wird, ... ja, dass das erklärende Wort nicht einmal ein romanisches ist." St. fährt dann fort: "Diez erklärt sich diese sonderbare Tatsache durch das Bedenken des Glossators gegen ""allzu unlateinisches""."

Dass die von Diez richtig beobachtete Tatsache anders zu erklären ist (sehr viele Glossen sind ja trotzdem doch rein und ganz lateinisch), liegt auf der Hand, aber ebenso, dass der von St. aus ihr gezogene Rückschluss, also sind alle Glossen nur lateinischlateinisch, ebenso unrichtig ist. Ja, er erscheint jedem Romanisten, der nur die kurzen, aber treffend gewählten Beispiele, die Diez aus seiner Auswahl heranzieht, sich ansieht, ganz unverständlich. Wie können denn Glossen wie defendamenta (dies a nur franz.), manatiat (nur franz.), gaforium (ebenso), denen ich nur alare? (ebenso), sora und soma (nur franz.), anfüge, lateinisch sein?! St. glaubt doch nicht, dass die lateinische Endung das französische Wort zum lateinischen macht! Der Nichtromanist, der in mittelalterlichen lateinischen Glossensammlungen sich umgesehen hat, ist nur zu leicht versucht, da ihm der Blick für das echt Romanische abgeht, in solchen Glossen nichts anderes zu sehn, als wenn z. B. Ahd. Gl. IV, 342 sich in einer Leidener Priszianhs. garba, lisca, helmus, coffia finden, vgl. noch II, 378 oder vittis bendis, cassis elmus IV, 344 u. ä. sich vorfindet. Aber alle diese Wörter sind entweder überhaupt gemeinromanisch oder gehören doch mehreren der großen

Dieser Vergleich ist kaum glücklich gewählt. Da der blosse Gedanke, im Vulgärlatein damals schreiben zu wollen, ebenso unverständig ist, wie der Gedanke für einen Franzosen des VII. oder VIII. Jahrhunderts, im Volksidiom zu schreiben, ebenso ganz unmöglich war, so wird kaum einer auf diesen Gedanken kommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Wort wendet nur II an (I hat stets ambulare).

romanischen Sprachen an, können also mit den rein französischen

Glossen nicht verglichen werden.

Dem Romanisten genügt schon das erste von Diez behandelte Wort, das zugleich das erste seiner Auswahl ist, nämlich callidior: vitiosior. Diese Glosse stammt nur aus Frankreich; sie ist in jedem andern Lande unmöglich. Diez hatte S. 16 gerade für dieses Wort jeglichen Einwand vorher abgeschnitten mit der Bemerkung: "um sich von der Richtigkeit des Gesagten zu überzeugen, braucht man nur die Interpretation anderer, nicht in diese Kategorie gehörigen Wörterbücher zu vergleichen, vgl. bei Papias callidus versutus in disputando, ingeniosus, subdolus (hier callidus vitiosus)" und hatte dann in seinem Kommentar S. 20 schlagend bemerkt: "Die hier ausgesprochene Bedeutung (,listig, verschlagen') ist unlateinisch, entspricht aber genau der des altfrz. voiseus. Wie die Begriffe ,Laster' und ,List' sich einigen, zeigt auch das mhd. Substantiv unkust, welches vitium und dolus übersetzt; ebenso vertritt pr. vici beide Begriffe". Für jeden Romanisten ist dadurch die Sache entschieden; aber St. S. 2 glaubt mit solchen Wendungen diesen Beweis umgeworfen zu haben: "Man muss aber nicht daran denken, dass die Begriffe ,Laster' und ,List' sich einigen, sondern es kann eine ungenaue Interpretation sein, wie sie unser Glossar oft genug nachweist. Vitiosus in der Bedeutung ,schädlich' geben uns die von Götz gesammelten Glossen: III, 180, 18 Exicivne vitiosus, Georges aus Vitruv: regiones vitiosae, ungesunde (= schädliche) Gegenden'".

Darum handelt es sich aber nicht; auch der Versuch Diezen's 1, an den sich St. klammert, die Entwicklung der Bedeutung "List" aus "Laster", ist gleichgültig. Das Wort bleibt nur französisch, mag

dieser Erklärungsversuch richtig sein oder nicht.

Hier muss man, wenn man es nicht schon selbst vorher weiss, zu Diez oder Körting greisen, um das Diez'sche Argument zu verstehn. Da Diez für Romanisten schrieb, so setzte er natürlich derartige elementare Kenntnisse bei seinen Lesern voraus. Das Wort vitiosus kommt als spätes Lehnwort in den meisten romanischen Sprachen vor, it. vizioso, frz. vicieux, span. port. vicioso. Volkstümlich aber ist bloss it. vezzoso, lieblich, reizend' und altfrz. voisos², älteres veisos, listig'. Diese Bedeutung, List' sehlt also dem gesamten romanischen Gebiet außer Frankreich. Denn auch der Süden kennt sie, aber das Provenzalische hat dafür als Adjektiv nicht vezos, wie man nach dem Französischen erwarten müsste, sondern vezat d. h. vitiatus. Letzteres kennt auch der Norden: nfrz. veisié, voisié und vezié (vgl. noch pr. vezadia und frz. veisdie, wovon ein visde abgeleitet worden), die bei Diez sehlen. Außerdem sindet sich vitium, vitiare in allen romanischen Sprachen mit sehr mannigsaltiger Bedeutung;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man findet ihn mit der bei Diez gewohnten Klarheit im Wörterbuch I s. v. visio ausgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diez gibt es in einer späteren Lautform viseus an, was dann Körting mit einem falschen viseux (frz.) wiedergibt.

aber die Bedeutung "List" findet sich nur in Frankreich und das adjektive vitiosus in dieser Bedeutung nur in Französischen. Die Glosse ist also mit Bestimmtheit als fran zösisch nachgewiesen.

St. versucht dann noch auf anderem Wege Diezens Lehre zu widerlegen. S. 4 sammelt St. die Glossen, die kl. lat. ferr und tello enthalten und schließt so: "Die im vorangehenden voll ständig gesammelten Beispiele der Verwendung von ferre in unsern Glossar zeigt uns, daß zwar die Entwicklung der romanischen Sprachen allerdings in Spuren (!) zu erkennen ist, daß aber andrerseits das Glossar kein romanisches ist, davon einer konsequenten (!) Durchführung des Bestande in den romanischen Sprachen keine Rede sein kann. Mat darf also wie Diez bei der Erklärung des Glossars nich die romanischen Sprachen zum Ausgangspunkte nehmen "

### Entstehung der Glossare im Allgemeinen. Das Verhältnider Glossare I und II zu einander.

Man ist nicht wenig erstaunt, wenn man derlei Sachen lesen muße Also St. verlangt, weil Diez in den Glossaren I und II romanische und zwar französische Glossen nachgewiesen hat, daß der Glossato konsequent die lateinischen Lemmata stets mit dem entsprechender romanischen Wort erklärt. Diese Forderung erinnert an seiner Vergleich, den er früher mit den Vulgarismen in Cicero's Briefer machte. Dann werden S. 146 Glossen wie 51 quam ab (so) causam propter quam causam. 73 Saltim vel. 74 Fugam init fugire cepit 118 Scito scies. 158 Totidem eiusdem numeri. 296 Sin autem quot si non angeführt und er schließt daraus mit aller Sicherheit "so kann man darin doch gar nichts romanisches finden". Aller dings nicht, auch Diez tat es nicht, sondern hat selbst, wie schor oben bemerkt worden, auf die Anwesenheit gut lateinischer Glosser hingewiesen, und hierfür auch eine Erklärung versucht, die freilich nicht die richtige war.

Hier muss ich, um ein für allemal die wahre Sachlage sest zustellen, die Natur dieser mittelalterlichen Glossare besprecher und erklären, Dinge, die zwar jedermann weis oder wissen sollte

die aber St. nicht gerade gegenwärtig waren.

Unsere beiden Glossare sind, genau so wie andere mittelalterliche Glossare, oder genau so wie z. B. die alter Kommentare zu den römischen Schriftstellern kein einheitliches Werk éines Verfassers, der zu den Lemmata ausschließlich seine Erklärungen beischreibt, sondern sie sind nichts anderes als das Produkt einer ganzen Reihe von stets ändernden und zufügenden Verfassern, die in ihrem Werk die Tradition der vorhergehenden Jahrhunderte gesammelt, gesichtet und bereichert und vervollständigt

haben. Jedes dieser Glossare ist also eine Kompilation, in der die verschiedensten, alten und neuen Quellen, zusammenlaufen.

Das Glossar I ist ein Bibelglossar und erklärt aus dem traditionellen Gut der damaligen Zeit, den gebrauchtesten Nachschlageund Sammelwerken (worunter Isidors Werk die Rolle des heutigen Konversationslexikons spielt) und den gelesensten Kommentaren, wozu noch ältere lateinisch-lateinische Glossare, seien sie stofflich oder später alphabetisch geordnet, kommen. Diese biblischen Glossare haben einen altertümlicheren Charakter (so auch das unsere), als die alphabetischen Glossare, die ja teilweise aus solchen älteren Glossen (es gab ja solche kommentierende Glossare auch zu anderen Texten) später entstanden sind. Unser I benutzt so neben dem schon genannten Isidor, der auf der Hand lag, den damals ebenso regelmässig ausgebeuteten Eucherius, wosür St. S. 140f. und 145 (vgl. noch S. 172) nachzusehen ist. Die alphabetischen Glossare eignen sich dann eben infolge ihrer Anlage ganz besonders zu Fortsetzungen, indem spätere Besitzer oder Leser und Abschreiber am Schluss der einzelnen Buchstaben auf eigens leer gelassenem Raume, wofür unser II ein belehrendes Beispiel ist (s. oben S. 535) Nachträge aus den verschiedensten Quellen, kommentierenden Glossaren, älteren alphabetischen Glossaren u. a. hinzufügen. ist dann oft schwer zu entscheiden, ob das eine oder das andere der Fall ist; z. B. in unserem Falle, wo auch II Glossen aus Isidors Enzyklopädie enthält. Ältere lat. Glossare sind in unserem I und II nicht besonders stark herangezogen worden, wenn man aus den paar Fusnoten St.'s, in denen er sie einigemal heranzieht, einen solchen Schluss ziehen darf; doch scheint es, dass hier nicht regelmässig, sondern nur bei dunkeln Glossen diese älteren Glossare (d. h. Götz' Corpus) nachgeschlagen worden sind.

Der Eindruck, den eine rein äußerliche Vergleichung von I und II macht, ist ein ganz verschiedener, natürlich abgesehen von ihrer verschiedenen Anlage und ich habe bereits in der Fassung der Bonner Preisfrage (s. oben S. 513) darauf versteckt hingewiesen. Zwar was Diez S. 18 (von Hetzer S. 5 Anm. 3 wiederhoit) bemerkt hat, daß II (im Gegensatz zu I) "manche Widersprüche enthält und

minder korrekt ist", habe ich nicht bemerkt.

Der Unterschied springt aber in die Augen, wenn man dieselben Lemmata in I und II zusammensucht und deren Glossen dann vergleicht: sie sind fast immer verschieden, außer wo es sich im Wörter handelt, die auf der Hand liegen. Dies gilt für die at.-lat. und lat.-franz. Glossen. Man vgl. 1475 cassam: vanam nanam gegen 2312 cassa: vana vacua oder 4 calidier: vitissier gegen 2 astutus: ingeniosus (ist auch pr. und alfr.), 2032 calidius: incidiosus, 3122 caliditas: insidiositas. Belehrend ist besonders 79 pronus: qui dentes jacet gegen 12842 pronus: in faciem prestratus. Das erstere st reines Altfranzösisch (a dens) und kommt sonst nicht vor. Und senn, wie wir sahen, II vitiosus (s. darüber oben S. 543) nicht

kennt, womit sein 469° depravata: viciata (also in der klas.-lat. Bedeutung) übereinstimmt, so findet sich doch bei ihm ebenso sicheres und reines altfr. Sprachgut: einiges, wie cimcella, vecors esdarnatus hat er allein, was Zufall ist. Das Jerem. 4, 22 vorkommende vecors ist in I nicht glossiert, cincella 469 (Stechsliege) und cimcella 279° (Wanze) sind zwei verschiedene Wörter. Man beachte noch das rein (sogar in der Endung, was ja ganz vereinzelt vorkommt — aber auch II hat in 34° avortetiz einen ähnlichen Fall¹) französische arundo: ros 2007, dem in II zweinaliges rosa (mit dunklem und wohl verschiebenem -a wie in arunda, hinter dem es ja jedesmal steht) 40°. 73° entspricht. Ich bemerke noch, dass alle Verba des 'Gehens' in I mit ambulare erklärt werden; dies geschieht in II nur einmal (177°), dagegen findet sich dort wiederholt alare, das in I fehlt. Diese paar Beispiele mögen hier genügen.

Jedenfalls ist II nicht aus I entstanden, hat es auch nicht benutzt, wie denn I einheitlicheren Charakter aufweist und auf einen

Verfasser eher zurückgehen könnte.

Eine letzte Bemerkung erheischen die romanischen Glossen, die sowohl in I als II vorkommen. Sie finden sich einzeln unter den lateinischen Glossen zerstreut und haben in I und II ein gleiches lautliches Gepräge, wie sie denn auch sonst in beiden Glossaren denselben Charakter zeigen; gleichwohl sind sie, wie eben an paar Beispielen gezeigt worden, nicht von demselben Bearbeiter in I und II eingetragen worden, wenn sie auch vielleicht eine gleiche Quelle, irgend ein lat.-franz. Glossar, gehabt haben könnten; vgl. z. B. rudis: novellis 1906 mit 1401° rudi novelli. Dass sie zum Grundstock von I gehören, zeigtz ihr über den ganzen Text verstreutes Vorkommen. Anders steht's mit II, dessen französische Glossen hier besonders besprochen werden müssen. Zuvor aber muß die eigentümliche Zusammensetzung von II erklärt werden.

Bei näherem Zusehen ergeben sich in ihm folgende Schichten:

- 1. Der große Grundstock von auf ihre Quelle hin noch unbestimmten Glossen; bei näherer Untersuchung dürfte auch er sich in mehrere, ältere Schichten zerlegen lassen.
  - 2. die Glossen zur R. B. (erster, großer Eintrag).
- 3. kleine Schicht von bis jetzt unbestimmbaren Glossen (erster Nachtrag).  $\,$

<sup>1 1370</sup>a Rete: rit wage ich nach der richtigen Beobachtung Hetzers S. 65, dass eine Erklärung des lat. Wortes durch die genau entsprechende romanische Lautsorm beispiellos ist, nicht mehr zu verwenden. Seine Besserung Recte: rite wird kaum gesallen; ein Wort wie recte bedarf keiner Erklärung, dann eher noch rite, so dass man dann umstellen müste.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie es scheint, ist die von Diez Ia auch für das Altfrauz. zweimal aus dem XII. Jahrh. nachgewiesene Lautform aner (= prov. annar), franz. aler bis jetzt übersehen worden.

- 4. Psalmenschicht.
- kleine Schicht von unbestimmbaren Glossen (zweiter Nachtrag).
  - 6. Benediktglossen (kleiner Nachtrag).
  - 7. Psalmenschicht (kleiner Nachtrag).
  - 8. kleine Schicht unbestimmbarer Glossen (dritter Nachtrag).

Dass sich eine größere Anzahl von Verfassern oder besser gesagt Bearbeitern oder Fortsetzern so nachweisen läst, dürste wohl zugegeben werden. Uns beschäftigen jetzt aber bloß noch die französischen Glossen. Sie sinden sich, wie gesagt, in I und II; in I unter die Masse der Bibelglossen zerstreut eingetragen, so dass daraus kein Schluß zu ziehen ist. Anders steht's mit II.

Die französischen Glossen des Glossars II finden sich ausschließlich in dem alten, ursprünglichen Grundstock des Glossars, fehlen gänzlich in der Schicht der Benediktinerregel, und kommen vereinzelt in der vierten Schicht, der Psalmenschicht, vor. Der jüngste, nach der Psalmenschicht kommende Glossenanhang (5) ist an sich sehr dünn, fast verschwindend, enthält aber doch das rein franz. manaces 1013<sup>a</sup>. Die französischen Vokabeln der Psalmenschicht (4) sind die folgenden:

ambulavit 177° 1 conturnent 360° cupra 694° deganabit 869° hadisti 1118° muscio 1317 repausat 1418°.

Davon sind ambulavit, conturnent<sup>2</sup>, repausat belanglos und nichts beweisend, das letzte Wort ist sogar untranzösisch mit seinem au; auch deganabit würden wir sofort preisgeben; es ist dem Mittellatein ebenso fremd wie dem Romanischen<sup>3</sup>, wenn auch inganare gemeinromanisch und das Stammwort im Mittellatein oft belegt ist. Aber cupra (s. unten S. 549) ist nur französisch, dasselbe gilt von hadisti (auch pv.) und noch mehr von muscio.

Die französischen Glossen finden sich also in den Schichten I, 4 und 5 (hier bloß eine Glosse), sie fehlen allen übrigen. Eine einzige Ausnahme scheint pagritia 451<sup>a</sup> zu sein, das sich in Schicht 2 = I. Schicht der B. R. befindet. Allein es ist keine französische Glosse, bloß die lautlich französische Schreibung eines lateinischen Wortes. Da nun dieses so charakteristische pa sich sogar von erster Hand über der Zeile nachgetragen findet, so

<sup>1</sup> Von St. ausgelassen.

Körtings törno ist falsch; es ist gemeinromanisch torno.
 Ducange hat ein deganare, God. ein deganer. Ich habe es selbst nie gefunden.

könnte man annehmen, dass der Schreiber ein Franzose gewesen, wobei freilich nicht unterdrückt werden darf, dass sonst mehrere Mal dasselbe Wort in der lateinischen Schulform vorkommt. Es ergibt sich wohl ferner daraus, dass die französischen Glossen ursprünglich nicht dem Grundstock angehören; denn warum sehlen sie dann in 4? Es könnte also der Fortsetzer von 5 dieselben

eingetragen haben.

Haben nun die französischen Glossen in I und II denselben Verfasser oder stammen sie aus einer gemeinsamen Quelle, also etwa einem lateinisch-französischen Glossar? Nach dem über das Verhältnis von I zu II bisher Vorgetragenem dürste sich die zweite Annahme mehr empsehlen und zwar um so eher, als der ganze Sprachcharakter der französischen Glossen in I und II gleichartig und einheitlich ist. Es ist auch nicht zu begreisen, dass derselbe Versasser einmal (I) arundo:ros, dagegen in II (sogar zweimal) arunda:rosa und doch wieder calamus:ros geschrieben haben sollte. Und den Schreiber kann man auch schwer verantwortlich machen, da er I und II geschrieben hat. Diese Bearbeiter müssen auch Franzosen gewesen sein; denn welch ein Interesse hätte z. B. ein Germane daran gehabt, französische Glossen in die lateinischen Glossare einzutragen?

Gegen die französische Eigenart der Glossen führt endlich St. einen letzten Beweisversuch ins Feld, indem er dem Versasser die Fähigkeit, oder besser gesagt, schon den Willen abspricht, die französischen Wörter ihrer Etymologie nach zu erschließen. So bemerkt er bei der Glosse Furent: involent S. 56: "Es geht grundsätzlich nicht an, wie Diez I. c., zu erklären, dass involare nur ein auf das lat. Etymon zurückgeführtes emblar sei, welches damals nach dem embulare der Lex. Sal. vorhanden gewesen sein müsse. Ich glaube nicht, dass ein Romane soviel Etymologie gekannt hätte, um solche Schlüsse zu ziehen. Vielmehr hat unser Autor bewusst lateinisch interpretiert, wobei natürlich nicht bestritten werden soll, dass im rom. (franz.) damals emblar (embler) vorhanden war oder dass unser Autor es gekannt hat." Der Einwand ist schwach. Da der franz. Verfasser sembler > similare, simulare, ferner trembler > tremulare kannte, so war es für ihn vielleicht doch nicht so schwer, das von selbst sich ergebende imulare, immulare auf das lat. involare, das ja schon im klassischen Latein "mit Gewalt wegnehmen" hieß, zurückzuführen. Ein im Kloster etwa zufällig sich aufhaltender ital. Mönch konnte ihm noch gesagt haben, dass "stehlen" auch ital. involare hiefs.

Noch deutlicher wird St. S. 119, wo er Diezens latinisierende (nicht folgerichtige) Wiedergabe von franz. Aeule durch lat. stulus bespricht: "Davon kann natürlich nicht die Rede sein. Der Glossator hat nicht wie ein moderner Philologe rekon-

struiert".

Ich meine aber, dass er es sicher getan hat. Schon bei involare war es, wie oben gezeigt, wenigstens möglich; bei vitiosus

liegt es auf der Hand. Damals lautete das Wort veisos (lautlich wohl veišos), das Jemand, der sicher aus oisos (lautlich ebenso oišos) selbstverständlich ein otiosus herleitete, ungesucht auf vitiosus zurückführt, wie er ja auch raison (damals auch raison) auf rationem zurückgeführt haben muß. Außer diesen Fällen aber sind alle übrigen so zahlreichen französischen Wörter unanfechtbar. In Fällen, wo er die lateinische Etymologie nicht kannte, z. B. bei anoget, ivorgiis, sorcerus u. ä., läßt er das romanische Wort stehen.

Ich vermag aber an einem besonders lehrreichen Beispiele zu zeigen, dass unser französischer Glossator ganz wie ein moderner romanistischer Linguist analogische Schlüsse beim Etymologisieren gemacht hat. Dies lehrt mit Sicherheit das schon oben erwähnte cupra "Köcher". Der Glossator kannte seine Etymologie (das deutsche kokaru) nicht; denn sonst hätte er das richtige cocru eingesetzt, oder, wenn er sich durch das Fem. von faretra und teca beeinflussen liess (was er oft tut), cocra. Wie kam der Mann aber aut sein falsches cupra? Ganz wie moderne Linguisten, die das Etymon nicht kennen, genau so nicht seiten falsche Analogieschlüsse gemacht haben und noch machen werden. Das Wort nämlich lautete schon damals altfranz. coivre oder cüoivre. Eine Herkunft eines rom. v aus k kannte er nicht. Wohl kannte er ein Homonym cuivre "Kupfer", dessen Etymologie er wusste: cupra, und so setzte er denn nach der Analogie ruhig dies cupra ein.1 Diese falsche Etymologie sichert also einwandsfrei die Etymologisierungskunst und -Sucht unseres Glossators.

### Bestimmung des Glossars I.

Noch in einem letzten Punkt polemisiert St. gegen Diez, so daß nach ihm von der ganzen Erklärung Diezens überhaupt nichts mehr übrig bliebe. Diez hatte S. 15 harmlos bemerkt: "Die Absicht des Glossators war, seinen romanisch redenden Landsleuten das Lesen der Bibelübersetzung zu erleichtern". Diese unaufechtbaren Worte zitiert St. zuerst S. 125 in ihrem Wortlaut, später aber S. 140 heißt es: "Diez hat geglaubt, die Absicht des Glossators war, den Gläubigen das Lesen der Bibel zu erleichtern. Dies ist richtig, wenn er unter den Gläubigen die Mönche im Kloster meint, da sie jedesfalls so ziemlich die einzigen waren, die lesen konnten. Ich glaube auch nicht, daß die latnischendeutschen Glossare jemals einen anderen Zweck gehabt haben, als dem Studium der Mönche zu dienen. Diez hat sich von der

<sup>1</sup> Diez war sich der Schwierigkeit dieses v > k ebenso bewusst; er hilft sich mit der Annahme eines "Einschubs", wie man damals anders nicht tun konnte. Im Wörterbuch IIc wird die richtige Ableitung, ohne das v zu erklären, wiederholt. Erst nachdem ich (Zeitschr. I, 156) durch Heranziehung des altsranz soivre, suere aus lat. socru, soceru die Schwierigkeit behoben, ist jetzt das tatsächliche Verhältnis klar. Wie die vorderen gutturalen g, k ein i, j geben, entwickelt das hintere g, k ein u, v.

Bildung der Gläubigen (!) seiner Zeit eine zu hohe Meinung gemacht."

Dieser Ausfall gegen Diez kann offenbar nur durch einen Gedächtnissehler St's. erklärt werden. Er hat Diez's "Leser" unbewusst als "Gläubige" sich erklärt und so im Gedächtnis behalten und daher Diez die ganz unmögliche Unterstellung gemacht, dass er glaubte, "Gläubige", also "Nichtmönche", hätten damals die lat. Bibel gelesen. Diez war zwar Protestant, lebte aber die vielen Jahrzehnte seiner langen Wirksamkeit in katholischem Lande und wusste nur zu gut, dass die Laien nicht nur im Mittelalter keine Bibel lasen. Wen er mit seinen Lesern gemeint hat, kann niemandem entgehen.

Wenn also St., wie wir schon oben sahen, S. 146 seine Abhandlung also schließt: "I. Wir haben in der Karlsruher Hs. ein Original vor uns. 2. Sie ist höchst wahrscheinlich nach 818, jedenfalls aber erst nach 800 geschrieben. 3. Man hat keinen Grund, die Glossen romanisch zu nennen, sie sind lateinisch-lateinisch. 4. Die Hs. entstand beim Unterricht (oder für Unterrichtszwecke abgefaßt)"; so sind entweder alle Punkte (1, 2, 3) ebenso falsch wie seine vorigen Außstellungen oder selbstverständlich, wie 4.

Dabei habe ich noch zu zeigen versucht, dass die Glossare I und II von einander unabhängig sind, zu verschiedener Zeit entstanden sind, verschiedene Versasser haben, dabei nicht das einheitliche Werk je eines Versassers, sondern die Schlusredaktion (dies gilt sicher von II) einer längeren oder kürzeren Reihe von Bearbeitern sind.

#### Die romanischen Glossen sind französisch.

Wir können aber noch nicht von diesem Abschnitte Abschied nehmen, ohne noch einige sehr wichtige Berichtigungen und Widerlegungen von einzelnen auffälligen Behauptungen des Hg. hier nachfolgen zu lassen. Das Wichtigste ist die endgiltige Abweisung der von St. immer wiederholten Behauptung, die Glossen seien nicht romanisch, sondern lateinisch-lateinisch.

S. 139 werden seine bisher an verschiedenen Orten zerstreuten Bemerkungen über das bloß Lateinische, also Unromanische der Glossen in folgender Weise zusammengefast: "Es ist doch ein bedeutender Unterschied für die Beurteilung eines Sprachdenkmals, ob es in das 6.—7. Jahrhundert (Kluge, Gröber) zurückgeht oder in den Anfang des 9. Man wird auch die Romanismen und die germanischen Bestandteile anders beurteilen, als es bis jetzt ausnahmslos geschehen ist. Wäre als Grundlage der Glossen das Romanische der vermeintlichen (!) Bibelleser anzunehmen, wenn auch in latinisierter Form, so müßte doch die Sprache wohl anders aussehen, wie der Zustand der Straßburger Eide beweist, die um etwa 20 Jahre jünger sind. Für mich ist es ausgemacht, daß der Glossator bewußt (!) Latein schreibt,

in den Glossen wie in den Lemmata (!), freilich nicht ciceronianisches Latein, sondern beeinflußt von der Umgangssprache der Mönche im Kloster. Daß sich dieses Umgangslatein von der Wirkung der weitergegangenen Entwicklung des Lateins im Volksmunde nicht freihielt, ist nur ganz natürlich, und man müßte sich wundern, wenn es nicht so wäre. Es finden sich auch alle sprachlichen Erscheinungen [unserer romanischen Glossen, wie St. meint] in anderen vulgärlateinischen Quellen, wie man bei der Behandlung der Laut- und Formenlehre sehen wird".¹

Noch weit übertrieben findet sich diese sonderbare Ansicht bei St. S. 147. Die Stelle ist bezeichnend für den Wert seiner Behauptung, sie mag deshalb im Wortlaut hier folgen:

"Man hat sich seit Diezens oft erwähnten Arbeit allzusehr gewöhnt, ein romanisches Denkmal in den Reichenauer Glossen zu sehen und sie so vom Standpunkt der romanischen Sprachen aus zu betrachten. Nachdem nun die Glossen vollständig vorliegen, ihr Alter, die Art ihres Entstehens dargelegt sind, muß sich naturgemäß auch das Urteil über ihren Lautstand ändern. Ich habe zu wiederholtenmalen betont, dass die Reichenauer Glossen lat.lat. sind, und dass die vorkommenden Romanismen eben im Umgangslatein unseres Autors vorhanden waren. Dass das Latein, das die Mönche beim Unterricht und wohl auch im Umgange miteinander sprachen, nicht hätte von der Umgangssprache der Romanen beeinflusst sein sollen, wird wohl niemand glauben. Wenn wir Laut- und Formenstand der Strassburger Eide, die um einige Dezennien jünger sind, vergleichen, merken wir den Unterschied. In unserem Texte sind romanische Erscheinungen die Ausnahme, der lateinische Formenstand ist erhalten. Fast2 alle Erscheinungen finden sich in jedem beliebigen vulgärlateinischen Texte auch. Die Romanismen drängen sich so wenig vor, dass es für mich gar nicht ausgemacht ist, dass der Verfasser ein Romane war. Er kann ebenso gut ein Germane gewesen sein, und wenn wir den Glossen in Reichenau ihre Heimat anweisen wollen, ist das letztere sogar wahrscheinlich."

Bevor ich, eigentlich zum Überflufs, nochmals kurz das Unhaltbare dieser Behauptungen nachweise, soll noch auf eine Art Mifsverständnis oder unklare Vorstellung hingewiesen werden. Er scheidet stets zwischen der lateinischen Umgangssprache der Mönche, die am anderen Orte wieder Volkslatein genannt wird, und der Umgangssprache der Romanen als zwei verschiedenen Dingen, von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sei hier schon bemerkt, dass sich dort nichts ähnliches sindet und St. dies Versprechen nicht ersüllt hat. Freilich war es überhaupt unersüllbar; denn ausserhalb Frankreichs (oder Rätiens, das hier aussällt), also z. B. in lat. Hss., die in Deutschland geschrieben sind, ist derlei unmöglich nachzuweisen.

<sup>2</sup> Man beachte dieses "fast alle" - früher hies es ohne fast: "alle"!

denen freilich die erste von der zweiten beeinflust worden sein soll. Ihm sind darnach die Glossare in dem ersten Idiom, die Straßburger Eide im zweiten geschrieben. Und der Lehre Diezens und aller Romanisten, die Glossen seien romanisch und zwar französisch, stellt er dann die Eide entgegen, die sie durch ihren nur 20 Jahre jüngeren Sprachcharakter widerlegen sollen. St. scheint also zu glauben, wir Romanisten lehrten, die Glossen seien romanisch, hieße soviel wie sie seien im Volksidiom, also altsranz. geschrieben und müßten also ungefähr so aussehen wie die Eide; denn 20 Jahre sind im Sprachleben weniger als "ein Tag".

Ferner glaubt er nach dem vorausgehenden, das sich die Mönche unter sich in einem romanisch angehauchten Latein unterhielten, die Romanen aber, also St.'s "Gläubige", im Volksidiom. Wie denn aber, wenn die Mönche seibst Romanen sind? Was sprechen sie dann nach seiner Ansicht? Offenbar (außer wenn dort die spionierende Jesuitenmethode des "Signum" schon geherrscht hat) Romanisch. Da nun aber schon kurz bewiesen ist,¹ das unsere Mönche, die Versasser der franz. Glossen in I und II, Franzosen waren, so haben sie wohl auch vermutlich französisch unter sich

gesprochen.

Aber dass die Romanisten die Glossen, wie St. immer behauptet, jemals für in der Volkssprache geschrieben erklärt hätten, davon kann keine Rede sein und es ist unerfindlich, wie St. zu seiner irrigen Behauptung kommen konnte. Diez, dem alle anderen gefolgt sind, spricht in der ihm stets eigenen Klarheit und Deutlichkeit also: (S. 15) "Er (der Glossator) wagte ... nicht, die lat. Vokabeln in das eigentliche Volksidiom zu übertragen ... Er schlug . . . einen anderen Weg ein, indem er die lat. Wörter ... (S. 16) entweder umschrieb oder durch ein in der Volkssprache, wenn auch in einer etwas abweichenden Gestalt, bekanntes lateinisches erklärte.... Er bediente sich auch unlateinischer, teils aus lateinischem, teils aus fremdem, d. h. deutschem Stoffe geschaffener, (S. 17) die aber fast sämtlich mit einer aus dem Latein bekannten Endung ausgestattet wurden . . . Grundsätzlich also soll, was die Endung betrifft, kein Wort in seiner eigentümlich romanischen Gestalt auftreten." Das ist doch deutlich.

Die Unhaltbarkeit der St'schen Sätze ergibt sich aus dem von mir bereits oben S. 542 Vorgetragenen und beruht einmal auf diesem unerklärlichen Mißverständnis, dann auf seiner falschen Ansicht, die Glossare seien das Werk eines Verfassers, der bunt, einmal mit klassischem Latein, einmal mit Volkslatein, aber nicht mit Volksidiom glossierte: wir haben nachgewiesen, daß es das Produkt vieler Verfasser, einer steten Kompilation ist. Wir haben es also nur mit den Verfassern der romanischen (romanisch im Sinne von Diez) Glossen zu tun.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der eingehende Beweis folgt gleich weiter unten S. 553 ff.

Diese haben außer einer Reihe von vulgärlat. Besonderheiten, die sich auch in anderen romanischen Sprachen finden, aber auch eine Reihe solcher, die sich nur in Frankreich, und ganz besonders auch solcher, die sich nur im Norden Frankreichs finden und nirgends anderswo vorkommen können. Ich erwähne bloß sora 187, das nur franz so lauten kann, da überall sonst nur saura (prov.) möglich wäre, ebenso soma 716 (nicht sauma); ich verweise auf das oben von mir ausführlich behandelte vitiosus, dann den falschen Rückschluß in cupra (nur im Franz möglich), dann aber, was für sich allein schon entscheidet, sogar drei, sicher zwei Wörter, die den Glossatoren gegen ihren Plan, also unbewuist, entschlüpft sind und der Latinisierung der Endung entgangen sind: avortetiz, ros und rit.<sup>1</sup>

Für jeden Romanisten genügen schon diese paar Fälle, und er hätte gar nicht das übrige, was noch Diez seiner Zeit vorgebracht hat, nötig, um den einwandfreien französischen Sprachcharakter der romanischen Glossen einzusehen. Und wenn es für einen Nichtromanisten nicht genügte, so hätte ihn P. Marchot's Außatz in R. F. XII, 641—649 (zitiert im Altfranz. Ueb. 2 Sp. 1) belehren müssen. Ich finde ihn bei St. nirgends erwähnt. Da dies aber, wie wir sehen, nicht genügt hat, sondern eine Demolierung dieser Tatsache versucht worden ist, lasse ich noch andere französische Einzelheiten folgen, um so mehr, als Hetzer, dessen sprachliche Bearbeitung der Reichenauer Glossen als abschließend bezeichnet werden kann, diesen Punkt gar nicht behandelt hat — mit vollem Recht, weil er für jeden Romanisten durch Diez ein für allemal entschieden war.

Man beachte also noch für den Lautstand teula 1119, femo 3005, manatial 220 aus I, culcet 2-344 a, manates 1013 a, pagritia 451 a, ivorgiis 542 a, sorcerus 1481 a, defendamenta 1616 aus II.

¹ Wegen des nicht ganz sicheren rit s. o. S. 546. — Bei St. sucht man diese ausschlagebenden Formen vergebens. Zwar spricht er im Allg. über das Schicksal der nachtonigen Vokale S. 157; "Hier (Auslaut) waren die Vokale in I. Linie dem Untergange (I) geweiht, andererseits blieb die lat. Schreibweise erhalten . . . Es wird im Auslaut noch α o geschrieben, wo schon wahrscheinlich bereits e oder e gesprochen wurde (2)". Das ist alles richtig, aber von St. nicht gewürdigt. Denn wenn auch (2) für das geschriebene Mittellatein gilt, so gilt (I) nur für gewisse romanische Sprachen, insbesondere für das Französische. Die beiden Wörter entscheiden sofort. — Das Rätoromauische hat ebenso diese Eigenheit, die in den Kasseler Glossen meist durchgeführt ist; auch deren romanischem Charakter ist J. Pirson (Ztschr. XXVI, 530 f.) von seinem Standpunkte der lateinischen Philologie in keiner Weise gerecht geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon von Diez S. 42 gewürdigt, was nach St. S. 95 "natürlich zurückzuweisen ist". Und warum? "Der Autor (fährt St. fort) hat das Lemma culicet aus der ihm vorliegenden Hs. abgeschrieben und durch die ihm geläufige Form culcet interpretiert, welche Form die vulgärlateinische jener Zeit darstellt". — Nein, nicht die vulgärlateinische Form, sondern die ausschließliche französische Form, da jeder Romanist weiß, daß colcare mit o außerhalb Frankreichs nicht vorkommt. Culicet, das echt und nur franzist, führe ich nicht an, weil es Lemma aus der Benediktinerregel, nicht Glosse

Was das Vokabular betrifft, so genügt es, nur die ganz sicheren Wörter einzuführen, I: vitiosior 4, a ientes 79 (! nur altsranz.), travis "Zelt" 263, 657, berbicarius 320, necati 524, havus (altsranz. hef, h.) 613, pertusio 658, macionibus 1273, brunia 1329, gaforium 1846, mas:us 2339, villa 1655, und aus II: arbrisceitus 01°, baucus 71°, exiubricare (altstz. mit cum: escolorgier) 896°, 946°, mationes 319°, sparniavit 1044°, alare 1578° uss., havus 1695°, scantio 1208°, calves sorices 1640.

Von ros 2007, 2352, rit 13702 und avortetiz 342 war vorher die Rede. Die Zahl liesse sich noch verdoppeln, wenn man alle Wörter, die ebenso sicher franz. sind, aber doch erst nur im Zusammenhang mit den von mir hier aufgezählten ganz sicheren Glossen ihre zweifellose Zuweisung erhalten, hier sammeln wollte.

St. hatte bemerkt, das sast alle Erscheinungen sich in jedem beliebigen vulgärlateinischen Texte auch vorsinden". Dies kann nur jemand behaupten, der die streng und ausschließlich romanischen Kennzeichen des Volksidioms, wie sie sich auch in lat. Verbailhornung dem Kenner verraten, nicht kennt. Es ist genau so, wie z. B. in Wald und Flur der richtige Waidmann, auch wenn ihm kein Wild zu Gesicht kommt, nach hundert nur ihm zugänglichen Kennzeichen seine Anwesenheit und zwar auch die Eigenart, Alter, Zahl uss. mit Sicherheit bestimmt, während der gewöhnliche Stadtbummler von alledem nichts sieht.

Und dann soll der Verfasser sogar ein Germane gewesen sein! Hier will ich anhangsweise noch einiges anhängen.

# Zeitliche Bestimmung der Glossare aus dem Lautstand der französischen Glossen.

Wie steht's mit einem Versuch, aus dem sprachlichen Charakter der romanischen, d. h. nordfranzösischen Glossen eine nähere Zeitbestimmung zu gewinnen. Dies wäre um so wichtiger, als die paläographische Zeitbestimmung eine zu weite ist, der aus der Benediktinerregel von St. für die Zeitbestimmung gezogene Beweisversuch mifsgtückt ist und nur durch den alten Reichenauer Katalog feststeht, daße unsere Hs. vor 822 schon aus der Fremde (wohl Nordfrankreich) nach der Reichenau gekommen war. Hier ist eine Scheidung der beiden Glossare nicht nötig: die französischen Glossen, wie bereits K. Hetzer gezeigt, zeigen keine unterscheidenden Merkmale. Daß die romanischen Glossen beider Glossare sicher dem französischen Sprachgebiet angehören, haben wir ja oben gesehen.

ist. Wie die V. L. der betr. Stelle 43, 17 lehrt, haben mehrere Hss. coniocet, collocet. Da also die vom Glossator benutzte Hs. culicet hat, so ist hierdurch erwiesen, dass dieselbe von einem Franzosen, also in Frankreich geschrieben war, was also gleichfalls zur Heimatsbestimmung unserer Glossen, wenn auch nur mittelbar (die franz. Hs. könnte ja aus Frankreich in ein anderes Kloster gekommen sein) herangezogen werden kann.

Diese Zeitbestimmung auf Grund des sprachlichen Charakters ist recht schwierig und unsicher, da es an ausreichendem Vergleichungsmaterial fehlt. Freilich St. ist es gelungen, in dem Lautstand unserer Glossen sogar ein Argument gegen deren romanische Wertung zu finden (S. 139): "Wäre als Grundlage der Glossen das Romanische der vermeintlichen Bibelleser! anzunehmen, wenn auch in latinisierter Form, so müsste die Sprache wohl anders aussehen, wie der Zustand der Strassburger Eide beweist, die um etwa 20 Jahre jünger sind." Dieser Schluss ist für uns Romanisten ganz unverständlich. Stünde nicht der Zusatz: "wenn auch in latinisierter Form" dabei, so könnte man glauben, dass St. bei den romanischen Glossen auch romanischen Ausgang erwartete. Aber dies tut er wohl nicht, und konnte es nach der klaren Darstellung Diezens (a. a. O. S. 17): "Grundsätzlich also soll, was die Endung betrifft, kein Wort in seiner eigentümlich romanischen Gestalt auftreten. Furn oder intrange, die man im Kasseler Glossar liest, durften sich hier nur in der Form furnus oder intranea sehen lassen."

Hier muß nun gleich gesagt werden, dass ein Vergleich unserer Glossen mit den "Eiden" gar nicht gegen die Romanizität der Glossen und noch weniger gegen ein höheres Alter derselben spricht. Denn die lateinische Endung zugegeben, (und auch diese fehlt, wie schon oben S. 553 gesagt, gelegentlich: avortetiz, ros) wüßte ich nicht, was nicht stimmen solite; doch bevor ich ins Einzelne übergehe, möchte ich noch eine Bemerkung allgemeineren Charakters vorausschicken. Nämlich eine Schwierigkeit, mit der wir sonst immer zu rechnen haben, scheint hier fortzufallen. Man weiß, daß die Schreibung stets gewaltig hinter dem tatsächlichen Lautstand nachhinkt, sogar um Jahrhunderte, doch dies gilt nur von Schriftsprachen, die bereis eine Vergangenheit haben. Aber bei einer Sprache, die schriftlich niederzulegen überhaupt noch nie Jemandem eingefallen oder erst versuchsweise hier und da einmal geschehen ist, steht die Sache günstiger. Freilich, wo die lateinische Schreibung vorliegt, kann der Zweifel entstehen, ob wirklicher Laut oder fremdes Gewand, aber wo sie vom Latein abweicht und gar, wo keine durch lat. Zeichen schwer oder gar nicht wiederzugebenden Laute vorliegen, liegt die Sache doch recht günstig. Also wenn, wie hier, der Singular der Nomina auf -a stets mit a, der Plural mit -es geschrieben wird, so liegt doch gute Gewähr für wirkliche Lautung vor. Und so mochte ich denn z. B. aus dem sowohl in I als II wiederkehrenden castradus 440, 1815, 1460°, das lateinisch nur castratus lauten konnte, auf echte Lautung schließen.2 Freilich zu einer genaueren Zeitbestimmung ist diese Tatsache nicht zu verwenden;

Diesen versteckten (und, wie wir sahen, ganz unberechtigten) Ausfall gegen Diez habe ich schon oben S. 549 f. ins richtige Licht gesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jedoch warum von dem lateinischen Sprachgut nur castradus und sonst kein anderes lat. -atus mit d geschrieben wird, ist nicht einzusehen. Hier muß ein bestimmter, wohl zufälliger Grund hiefür vorgelegen haben.

denn d > t findet sich seit dem VII. Jahrhundert und erscheint noch lange danach in den Texten; aber es spricht doch nicht gegen die Annahme des VII. oder VIII. Jahrhunderts für unsere Glossen.

Ein rascher Vergleich der "Eide" mit unseren Glossen lehrt, dass die betonten Vokale stimmen: a, ī, ū bleiben; e entweder e, i (wie im Latein) oder i, also ganz wie Eide; man vgl. rit 1 mit savir, podir, mi, tanit<sup>2</sup> (= tenebat),  $\rho = u$ . Die Eulalia, die zeitlich nicht viel jünger als die "Eide" sein muß, hat bereits  $\bar{\epsilon} > z$  und  $\epsilon > \epsilon i$ ,  $\rho$ > ou. Was nun das erstere anlangt, so hat es K. Hetzer S. 59 bereits für unsere Glossen trotz meiner wiederholten Warnung angenommen, indem er sich auf seine Lesung senetus 2363, wo St. senatus liest, und auf voiumptate 9032 berief. Ich lehnte ersteres als Verwechslung mit senectus ab und besserte ohne weiteres, wie der Sinn es verlangte, das zweite Mal in volumptarie (was ja auch St. in der Hs. gelesen hat). Ich wandte mich nachträglich nochmals an A. Holder und erhielt den Bescheid, dass die Hs. senatus und volumptarie hat. Also mit dem e > a ist es nichts. Dazu kommt, dass senatus kein romanisches Wort ist, sondern ein klassischer Term. techn. des römischen Staatswesens, so daß gerade bei dem Wort eine volkstümliche Lautform von vornherein unwahrscheinlich ist. - Über den Lautwert des a in den Eiden läst sich sicheres unmittelbar nicht ermitteln. Was für ein Zeichen hätte nun der Schreiber wählen sollen, wenn a bereits & gelautet hätte? Der Buchstabe e war für e festgelegt und von unserem e grundverschieden; für e hatte er i gewählt, wie für o das u (vielleicht war es  $i_j^{i}$ ,  $u_j^{u}$  lautlich, das dann zu  $e^{i}$ ,  $e^{u}$  sich fortentwickelte). Er hatte also kein entsprechendes Zeichen. So konnte er doch die historische, lat. Schreibung beibehalten. Die Schreibung e der zeitlich ziemlich nahen Eulalia freilich weist bereits auf ¿ in den Eiden, wenn auch zwei dialektisch verschiedene Texte auch verschiedene Lautung haben konnten; man denke an das Unter- und Ober-Engedein, wo also sogar in demselben Tal oben e, unten a gesprochen wird. Sicheres ist also nicht zu ermitteln.

Ebenso stimmen die Konsonanten der "Eide" mit den unsrigen, wo sie vom Latein abweichen, man vgl. Hetzers systematische Darstellung.

Gerade eine Vergleichung mit Eulalia und Jonas zeigt das Altertümliche unserer Glossen, aber ob VII. oder VIII. Jahrhundert, können wir nicht entscheiden. Jedenfalls spricht nichts gegen das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies wäre ein ganz aufsälliges Zusammentreffen und zeigte wohl, daß damals  $\epsilon$  wie i, gesprochen wurde, also die zu nahen Bildungsstellen der beiden Laute (i-Gegend) noch nicht auseinander gerückt, d. h. der Ansatz der Artikulation noch nicht tiefer (gegen  $\epsilon$ ) gelegt war; vgl.  $\hat{n}d$  Leod. 34. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Irreale Hypothesis der Gegenwart. Das s ist das inklinierte, gemeintliche Pronomen. Wegen des a vgl. das häufige tameir, tamer, auch noch viel später wurde ähnlich aus cnif über kenif ein canif.

das VII. Jahrhundert. 1 Vgl. auch G. Gröber, Arch. f. lat Lex. II, 276: "Ich glaube die Vorlage unserer Glossen ins 7. Jahrh. setzen zu dürfen."

#### Die germanischen und andere fremde Glossen.

Eine weitere Bemerkung beanspruchen noch die germanischen (a) und solche romanisch aussehenden Glossen, die im Altfranzösischen nicht nachzuweisen sind (b). — (a) S. 137—139 behandelt St. die germanischen Glossen und zwar polemisiert er gegen Kluge (Pauls Grundrifs I, 332), der die Glossen für gotisch erklärt, sie dem 6.-7. Jahrhundert zuweist und in Südfrankreich entstanden sein lässt. Sein Exkurs schließt S. 139 mit folgenden Worten: ..(die germanischen Elemente) waren seit Jahrzehnten im gesprochenen Latein vorhanden, als unser Glossar geschrieben wurde, sind also keinem damals lebenden germanischen Dialekte entnommen. Sie können gotisch sein (!); doch ist diese Annahme nicht zwingend. Schließlich können sie nur im Zusammenhange mit den übrigen im Romanischen vorhandenen Elementen und nicht für unser Denkmal gesondert behandeit werden. Gegen die von Kluge angeführten gotischen Merkmale lässt sich nichts einwenden, nur können sie in den übrigen in Betracht kommenden germanischen Dialekten ebenfalls vorhanden gewesen sein, als die Wörter ins Latein aufgenommen wurden. Schliesslich geht es nicht an, daraus auf die Heimat unseres Glossars irgend welche Schlüsse zu ziehen."

Die Romanisten stehen insgesamt dieser Lokalisierung fern. Wir müssen sie von unserem Standpunkt aus, auf Grund der von uns sicher als nordfranzösisch erkannten romanischen Glossen, schon von vornherein ohnedies abweisen. Denn gotische Glossen sind natürlich nur in Südfrankreich möglich: im Norden Frankreichs ist gotisches Sprachgut unmöglich. Es liegt auch kein einziges sicheres Anzeichen dafür vor. Deshalb ist es auch nie einem Romanisten eingefallen, aus dem germanischen Sprachgut einen Schluß auf die Heimat der Glossare ziehen zu wollen. Wir würden uns eher berechtigt glauben, durch die romanischen Glossen die Herkunft des germanischen Sprachguts bestimmen zu können. Zu besonderer Vorsicht haben aber die Romanisten noch eine ganz besondere Veranlassung. Wenn wir nämlich das germanischen Sprachgut im Italienischen (Langobarden), Spanischen, Provenzalischen (Goten)

¹ So hatte ich denn in meiner Causerie philologique (Bagnères-Bigorre 1898) S. 160 (S. 5 des Sonderabzugs) bemerkt: "plusieurs de ces langues filles elies-mêmes possèdent des documents qui, comme le français par exemple, vont du VIIe siècle après J.-C. jusqu'à nos jours." Ein Gascogner J. Ducamin bemerkt dazu in seiner naiven Unwissenheit: "N'est-ce pas peut-être un peu gascon, en effet, que de parler des textes français dès le VIIe siècle, ce qui est peut-être d'ailleurs une gasconnade du typographe" (Ann. du Midi 1889, S. 232).

und im Französischen (Franken) einsehen, fällt sofort die merkwürdige Einheit dieses Sprachguts, die hier im großen und ganzen überall herrscht, ins Auge und so fällt es keinem Romanisten ein, mit diesem Faktor zu arbeiten. K. Hetzer hat in seiner Arbeit die Frage nach der Herkunft der germanischen Elemente schon eingehend behandelt, wobei er mit Recht bemerkt, es handle sich nicht um ein germanisches, sondern ein lat-romanisches Glossar, die fraglichen Wörter seien also nicht eigentlich germanische, sondern germanische Lehnwörter eines franz. Idioms in lat. Notierung, und kommt zu folgendem Ergebnis (S. 144): "Es muß also als unmöglich bezeichnet werden, die germ. Elemente unseres Textes dem Ostgermanischen zuzusprechen; sie können vielmehr ebensogut westgermanisch als ostgermanisch sein. Ein Licht auf die Entstehung unseres Glossars vermögen sie infolgedessen nicht zu werfen", dem wohl Niemand widersprechen wird.

Einen sprachlichen Grund wenigstens gegen Süd- oder Ostfrankreich habe ich gesunden: die Reichenauer Glossen haben sparniare, was sie ohne weiteres dem Norden oder Westen Frankreichs zuweist, da im Osten und Süden (ebenso wie im Ital.) nur sparmiare vorkommt. 1 Ob ein zweiter Fall dann für Vlämisch (also den dem Norden Frankreichs benachbarten germanischen Dialekt) sprechen kann, vermag ich nicht mit Sicherheit festzustellen. Es betrifft dies quacoles "die Wachteln" 530. 2975., quacules 3172. Hier stehen sich die niederdeutsche Form (vgl. ndl. kwakkel2) und die hochd. (vgl. ahd. wahtala, ae. wythel) gegenüber, quacoles nun entspricht der ersteren, nicht der anderen Form. Denn caille (lautlich kale) beruht auf quacula, nicht auf \*quactula, das etwas ganz anderes ergäbe. Doch ist dabei manches unsicher, wie das it. quaglia zeigt, weshalb denn auch an seiner Echtheit gezweifelt wurde. Denn ein quacula müsste it. quacchia geben, quaglia ist eig. oberitalienisch. Die alten Glossare scheiden genau die beiden Formen quaccula und quactula, je nach ihrer niederdeutschen oder oberdeutschen Herkunft. Den niederl. Glossen bei Dief. (quackele, quackel) stehen gegenüber die althochdeutschen Glossen in Steinm.-Siev.: quattula 1, 559, 27, quattulon 1, 524, 31, quattala 1, 338, 18, sowie quahtalun Germ. 31, 332. Vgl. noch Ducange s. v. qualia sowie die mittellateinischen Formen in Grimm's DW., dann quacquara bei Götz aus Montecas. 90 und quasquilas (neben quaylas) in Rz (altfr. Ueb.3 Sp. 29 zu 36).

Es bleibt noch immer ein Punkt dunkel, der schon Diez beschäftigt hat und der so eigenartig ist, dass er zur Verkennung des wahren Charakters unserer Glossen leicht verführen konnte. Es sind die Glossen, worin das Lemma durch ein unklassisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachdem ich dies aus meiner Sammlung hatte feststellen können, durfte ich es in den vollständigen Listen, die mir J. Gilliéron gütigst übersandt hat (auch hier spreche ich ihm meinen besten Dank aus), bestätigen.

<sup>2</sup> Freilich auch ndl. kwartel; cf. auch Dief. Gl. lat.-germ. quiscula.

lateinisches, aber auch in keiner romanischen Sprache vorkommendes Wort erklärt wird, oder wo das Lemma durch ein germanisches Vokabel erklärt wird, das wir ebenso vergebens in irgend einer romanischen Sprache suchen. Diez half sich in der Weise (S. 22), dass er z. B. bei spicarium, das wir nur im Deutschen als "Speicher", flämisch "spiiker" wieder finden, aber in keiner romanischen Sprache nachweisen können, annahm, "dass in Frankreich neben granier, grenier noch ein gleichbedeutendes espiguier, espier im Gebrauche gewesen; vgl. die vorsichtige Äußerung S. 18: "In solchen Fällen, worin sich das interpretierende Wort nicht aus dem Französischen oder Provenzalischen, selbst nicht aus den alten Denkmälern dieser Mundarten, nachweisen läßt, annehmen zu wollen, es sei auch zur Zeit der Abfassung dieses Glossars nicht darin vorhanden gewesen, wäre voreilig".

Andererseits könnten solche Glossen als Beweis gegen den romanischen, eigentlich französischen Sprach-Charakter des Denkmals ins Feld geführt werden. Mit Unrecht! Denn wenn solche Glossen auch tatsächlich nie ins Romanische übergegangen wären. so ändert diese Tatsache an dem auf anderem Wege sicher erwiesenen französischen Sprachcharakter gar nichts. Man muß sich nur, was vor mir niemandem eingefallen ist, stets vergegenwärtigen, dass unsere Glossare nicht das alleinige Werk éines Versassers sind, sondern die Arbeit mehrerer Jahrhunderte, also verschiedener und zahlreicher Verfasser, eine Kompilation, die aus verschiedenen, der Zeit, Ort u. Verfasser und Quellen nach ungleichartigen Schichten besteht. Eine solche fremde Schicht würde dann eben durch diese Art von Glossen für unser Denkmal erschlossen. Und wenn darunter Glossen sein sollten, die sich nur aus lat.-deutschen Glossaren nachweisen lassen, so ändert das wiederum nichts an unserem Ergebnis. Bei der Freizügigkeit und dem regen internationalen Verkehr der Klöster unter sich ist es selbstverständlich, dass auch Mönche und Bibelglossare aus Deutschland nach Frankreich kamen und hier benutzt worden sind.

Allein ich glaube, eine Durchmusterung dieser Glossen zwingt uns nicht einmal, zu dem eben vorgeschlagenen Ausweg unsere Zuflucht zu nehmen. Denn fast alle Glossen sind tatsächlich im Romanischen, insonderheit im Französischen nachgewiesen, die meisten bereits von Diez. Andere, die er noch vergebens suchte, sind seitdem dazugekommen. Ich nenne bloss jafuer, die französische Form des gasorium unserer Glossen. Es ist im Beneeit, Theben und Eneas nachgewiesen. Wie steht's nun mit dem oben von Diez bereits angeführten spicarium? Das Wort (s. darüber Kluge, Wörterbuch 6) findet sich zuerst in der Lex salica (V. Jahrhundert), dann in der Lex Alam., siehe noch andere Belege bei Ducange - aber ein altfranzösisches daraus entwickeltes Wort im Sinne von "Speicher" ist bis jetzt nicht nachgewiesen. Nun lebt das Wort außer im Hochdeutschen auch im niederl.-vläm. (spijker) fort - wir sind also stets in der Gegend unserer Glossen und es kann auch bloß

Zufall sein, dass sich dies espi-ier (denn so hätte es altsranzösisch lauten müssen) bis jetzt neben grenier, durch das es offenbar verdrängt worden ist, nicht nachweisen lässt. Von Kluges Bemerkung: "Im Altertum wurden übrigens nur die Ähren abgeschnitten" ausgehend, möchte ich schließen, daß spicarium "Ährenkammer" seiner Ableitung gemäß die Kammer war, wo die Ahren aufbewahrt wurden. Als dann die Zeit kam, dass die Ähren nicht mehr eingeheimst, sondern vorher auf der Tenne (danea unserer Glosse) ausgedroschen und die Körner in die Vorratskammer eingebracht wurden, erhielt die letztere natürlich den Namen "Körnerkammer", granarium = grenier oder granica, granea = grange und gragne. 1 So ist ein früheres, von dem neuen Wort verdrängtes espier wohl einwandfrei, auch wenn es zufällig sich im Altfranzösischen nicht nachweisen läst. Und doch finden wir dies espier bereits in Ducange s. v. spicarium 2, und zwar dieselbe Lautform und dasselbe Wort, wenn auch in andrer Bedeutung. So hiefs nämlich auch die auf die Ähren gelegte Steuer, welches Wort auch nach dem Verschwinden von espier ,Speicher' sich erhielt, weil es ohne weiteres noch für die .Kornsteuer' beibehalten wurde.

Für andere Wörter hat K. Hetzer französische Nachweise gebracht (so z. B. danea S. 33 u. a.), und da wenig Hoffnung auf neue altfranzösische recht alte Inedita vorhanden ist, muss man solche jetzt in den heutigen Mundarten suchen. Freilich behandelt H. als ohne weiteres im Französischen nachgewiesen auch das germ. anetsare, das in unseren beiden Glossaren zusammen sogar siebenmal vorkommt, also doch eigentlich volkstümlich gewesen sein solite, das aber bisher meines Wissens im Romanischen nicht nachgewiesen ist. Diez S. 41 bemerkt: "Dieses anessar ist eines derjenigen Wörter, welche der Romane, noch bevor er in seiner Sprache schrieb, wieder aufgab, wenigstens hat ihm die Litt. keinen Zutritt gestattet." Hetzer gibt die Literatur auf S. 27 und behandelt unser Wort S. 137 zuerst als altfr. \*anacier; aber schon einige Zeilen tiefer wird es zu altfr. anecier ohne Sternchen, mit Verweis auf it. annizzare, dial. aizzare und apg. anaziar mit Verweis auf Tailhan Rom. VIII, 162 (lies 612). Das letztere, dessen Bedeutung unklar ist, lass ich als unentschieden beiseite; aber annizzare kann man doch von aizzare kaum trennen und letzteres (vgl. Subst. izza) hat mit unserem Wort nichts zu tun. Es ist obendrein durch altfr. hicier und enhicier (s. m. Anm. zu Ch. 2 Esp. 9604) gesichert, welche beide ebenso wenig mit anatsare etwas gemein haben. Auch annizzare muss von izza kommen, so dass das Fortleben des germanischen Verbs im Romanischen mehr als zweiselhaft ist. Freilich G. Paris (im Anhang zu A. Bauers französischer Übersetzung von Diez' altromanischen Glossaren, S. 132, Zusatz zu S. 36) findet das altfr. \*anecier im Trojaroman, ed. Joly S. 408, Schmuck qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doch kann auch granea allein beide Formen, mundartlich geschieden, entwickeln, vgl. extraneum = estrange und estragne.

anesse les cuers des femmes', was aber nach meinem Dafürhalten eher enesce = enesche (inescat) "anlockt, anzieht wie ein Köder" sein dürfte. Aber ich kann die Stelle in meinem Exemplar nicht finden.

Ich schließe mit folgender wertvollen Mitteilung des Herausgebers der altdeutschen Glossare E. Steinmeyer, dem ich kurz das von mir über die germanischen Elemente eben Vorgetragene mitgeteilt hatte, die hier ihren Platz finden muss: "Die deutschen Worte darin (in den Reichenauer Glossen) lassen sich auf keinen festen Typus zurückführen, die Formen widersprechen einander. Entsprächen fulcos, husas, muli mit ihrem u dem gotischen Lautstand, so müste man sich über helmus wundern, da das Wort gotisch hilms lautet. Dass man unter der Voraussetzung gotischen Ursprungs frēta nicht fraia erwarten müßte, hat schon Kluge selbst gesehen. Dem unumgelauteten a vor einfachem Konsonanten in danea widerspricht der Umlaut bei heribergo. Während spidus (mit d für t, wie castradus) auf germanischer Stufe verharrt, setzt anetsauerunt die hochdeutsche Verschiebung (ahd. anazan) voraus. Ich sehe in diesen germanischen Elementen Worte, die zu ganz verschiedenen Zeiten in die lingua rustica übergegangen sind. Und eine Reihe von ibnen sind aus dem Vulgärlatein auch sonst reichlich belegt. Ahd. Gll. IV, 342 finden sich aus einer Leidener Priscianhs. garba, lisca, helmus, coffia (s. 321);1 dieselben stehen auch in einer Münchener und Einsiedler Hs. (II, 378). Man denke an uittis bendis, cassis elmus, welche ich IV, 344 probeweise aus den rein lateinischen Prudentiusexcerpten des Ademar von Chabannais in Limoges angeführt habe. Nastula, nascula ist vulg.-lat. allgemein verbreitet, ebenso fano. Banstas kann unmöglich das got. bansts sein, denn das bedeutet ,horreum'; es ist vielmehr das bei Diez s. n. benna angeführte rom. banasta.2 Ich nehme also an; die aus germanischem Sprachgut hervorgegangenen mittellateinischen Worte des Glossars sind in derselben Gegend üblich gewesen wie die aus romanischem Sprachgut erwachsenen.<sup>8</sup> Weisen nun bestimmte Lauteigenheiten der letzteren Nordfrankreich als Heimat and, so gehören auch die aus germanischen Worten hervorgegangenen Sprachgebilde dem Vulgärlatein Nordfrankreichs an. (Scavare 202 und scabare 4972 sind natürlich lat. excarare).5 Ich stimme also darin mit Ihnen, dass ich romanische wie deutsche Bestandteile als in derselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dort steht auch cappo, louba und happia, das ich Zs. XIII, 264 für frz. hache erschlossen hatte. W. F.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man müßte eigentlich die Heimat dieser verschiedenen lateinischen Hss., die solche Glossen haben, kennen; es ist für mich sicher, daß die meisten in Frankreich selbst geschrieben worden sind.
W. F.

Dies war stets die Meinung aller Romanisten, die sich mit der Frage beschäftigt haben. W. F.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dies hatte ich ihm als unser sicheres Ergebnis mitgeteilt. W. F. <sup>6</sup> Ich hatte mich in meinem Schreiben für lat. excavare gegen Stalzer's Festhalten (S. 87. 88) an Kluge's Ableitung von germ. skap gewendet ("lautlich unmöglich"). W. F.

Gegend im Gebrauch ansehe, weiche aber darin von Ihnen ab, daß ich meine, die deutschen Bestandteile waren dem Latein der Gegend schon so lange eingewurzelt, daß sie nicht von deutschen Mönchen herzurühren brauchen, sondern auch von Romanen ungescheut verwendet wurden." <sup>1</sup>

Hier sei mir gestattet, auf havus 613. 1695, uncinus' d. h. Haken, das ich vor 26 Jahren Ztschr. V, 97 behandelt, zurückzukommen. Ich hatte damals alle die Wörter havet, haveau, houe, hocher, hochet von einem Stamm ableiten wollen. Obwohl ich keinen Widerspruch gefunden und noch Hetzer S. 145 dem zustimmt (ich habe ihm meine Zweifel nicht verschwiegen), so finde ich seit langem solche Schwierigkeiten, dass ich ganz verschiedene Stämme annehme, nämlich 1. havus , Haken' und 2. \*haua (altfrz. houe) , Hacke' und 3. hoc , Haken'. Aber wenn ich sie im Germanischen suche, so finde ich bei Kluge für 1. natürlich gar nichts, da gerade im Deutschen uncinus, Haken' ist, also ein Stamm mit k, "ahd. hâko, hâcko", das dann auf \*hâggo zurückgeführt wird. Für 2. haua ist natürlich an dem von Diez angesetzten germanischen houwa festzuhalten, während altfrz. hoc , Haken' natürlich auf deutschen Stamm (vgl. angls. hoc) zurückgeht. Aber woher kommt das offenbar seinem Lautstand nach germanische havus? "Havus ist mir rätselhaft, der Form nach gehört es zu einem got. \*haggwan, ahd. houwun, der Bedeutung nach zu hakan", bemerkt Steinmeyer. Es ist aber durch altfrz. hef, die regelmässige Entwicklung von havo, auch sonst noch gesichert; man findet es Ducange s. v. hef und his, Rog. Sup. s. v. faucquart, Thuim Gl. (wo der Herausgeber ein \*hec erschliesst, wie Godefr.), Ph. Mousket 19592, Alix. Mich. 218, 5 (vgl. noch Marchot R. F. XII, 644 hé wall, und pik.). Freilich lautlich ist der Übergang zu hau, hou selbstverständlich; denn wie clavum > clou, aber clavem > clef gibt, ebenso havo > hef, havum > hou, pik. \*hau. So kämen wir sofort auf frz. houe, aber, wie schon bemerkt, die Bedeutungen (Hacke und Haken) gehen auseinander; das erste ein scharfes, schlagendes, das zweite ein ziehendes Werkzeug. Aber altfrz. hoc verlangt ein \*hoccum, da nur so hochet, hochier daraus entstehen kann, wie croccam > croc und crochel, ,Spaten'. Von diesem \*croccum kann aber das seiner Zeit damit verbundene encroër nicht kommen, weil ein kk intervokal nicht ausfallen kann; freilich die Bedeutung weist nur auf croc , Haken' hin, was die Lautlehre abweist.

Freilich kann man auch von \*hacum auf hau kommen, wie von fagum > fau, \*sarcogum > sarcou, focum > fou, jugum > jou, während haco ein hec oder eher hai geben würde. Aber von hau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Verschiedenheit unserer Ansichten besteht nicht. Steinmeyer bezieht sich hier auf den von mir kurz angedeuteten Ausweg (s. oben S. 559), für den Fall daß sich vielleicht irgend eine germanische Glosse in unserer Sammlung vorfinden sollte, die schlechterdings Nordfrankreich ausschlösse, sie als fremden Eindringling auszusondern.

W. F.

kommen wir zu keinem havum; denn keines der analogen Wörter hat hier ein v entwickelt.1

Die engere Heimat der französischen Glossen,

die ich im Norden des französischen Sprachgebiets angesetzt hatte, hat H. S. 135 insofern modifiziert, als er die Pikardie ausschloß und den NO annahm, also die Wallonie, wobei ihm die Angaben des ,Atlas' wohl den Ausschlag gegeben haben. Aber seine Beweisführung muß hier abgelehnt werden: "Von der Pikardie (heißt es da) kann (1) wegen des Überganges von -ga > džo (§ 59, 3 Belege) und (2) wegen des von Kons. + ij > Kons. + ts (§ 49  $\beta$ , 8 Belege) gleichfalls keine Rede sein". Zu (1) sei bemerkt, dass adiungeat gar nichts beweist; derlei angeglichene Schreibungen in der Endung kommen nur zu oft vor; es beweist auch sonst nichts, weil -nga pik. nie nga (mit gutturalem g) gibt; und bulziolis sowie bulzia beweist noch weniger, da die pikardische Formel lat. ga > g (guttural) nur im Anlaut und sonst bei Kons. + reinem g (ohne i) gilt, also bulgia auch im Pik. nur bolge geben konnte; H. scheint darin bulga gesehn zu haben. Nicht besser stehts mit (2), wo H. eine eigene Schreibung für č (tš) zu verlangen scheint, die ja für jene Zeit ganz ausgeschlossen ist. Und das siebenmal vorkommende anetsare kann daran auch nichts ändern; wie hätte es der Schreiber anders wiedergeben sollen? Doch nicht mit c vor a, ein ç kannte er nicht und ein i (etwa aneciare) sprach er ja nicht, während er i im latinisierten macio schon aus dem Isidorschen machio, machionis kannte. Die Schreibung des e-Lautes kann in einer so alten Zeit nicht für die Aussprache entscheiden. Man sehe sich nur die Schreibungen der Eulalia, des Leodegar (sicher N.), der Psalter und anderer alten Hss. an, um von dem Verlangen nach einer besonderen Bezeichnung des ts Abstand zu nehmen. Der ganze Vorgang der Entwicklung des lat. ke, ki, das einmal tše, tši (das ist erklärlich), das andere Mal aber tse, tsi (sehr dunkel) gibt, ist noch nicht klargelegt. Im Pikardischen wird er noch komplizierter, da hier, anders als im Italienischen, auch noch lat. ti + Vokal und germ. z. den Weg zu 15 einschlagen.

Aber auch sein 4. Hauptstück (S. 55 ff.), das wenigstens indirekt, wenn auch zögernd, sich für den NO. entscheidet, hat keinen

¹ So ist auch caput zu capum geworden, das aus capo ein kief, chief entwickelt, während capum ebenso wie lupum ein lou, seinerseits ein kieu, chieu gibt, das ja im Jonasschen cheue stecken wird, queu (lautlich quieu I58. 229.) Leod. neben pr. cap 154, chieu Steinbuch A 200. Genau so verhält es sich mit fou und fuec, locum und luec + s, iluec, eccehoc > çou und çué(c), siehe meine Anm. im Yvain — ein fueu, lueu ist lautlich unmöglich; denn der Diphthong  $\varrho u$  ist älter als die Diphthongierung  $\ddot{u}\dot{\varrho}$  aus  $\varrho$ . Auch vvo >  $\ddot{u}ef$ , novo >  $\ddot{u}ef$  hatten eine im Altirz. noch nachweisbare auf  $\ddot{v}vum$  zurückgehende Form  $\varrho u$ ,  $\eta\varrho u$ , während natürlich  $n\ddot{v}vem$  nur nuef, bovem nur buef geben konnten. Vgl. ou Steinbuch A 652, späteres eu Liv. Man. Str. 277 im Reim.

zwingenden Beweis beibringen können. Es ist nur der Nachklang einer früheren auf Grund des "Atlas" für Burgund (Luxueil) gemachten Lokalisierung, da H. damals die von uns im Seminar gewonnene methodische Regel: der ,Atlas' beweist nur nach der positiven Seite, dagegen kann das Fehlen eines Wortes oder einer Erscheinung nie irgend für sich allein als Gegenbeweis benutzt werden. Dies wird es erst dann, wenn andere, sichere Tatsachen stützend hinzutreten'. Es war ein paarmal vorgekommen, dass auf Grund des , Atlas' Lokalisierungen mit großer Bestimmtheit bis auf ein einzelnes Arrondissement oder sogar noch enger gemacht worden sind, die sich aus andern sichern Gründen als unhaltbar erwiesen und sogar jene Gegend überhaupt ausschlossen. Im vorliegenden Fall bleibt von allen Beispielen nur die wallonische Form von unapces übrig, die aber aus dem eben angeführten Grund für sich allein auch nichts beweist. Es bleibt nach meinem Dafürhalten der eigentliche Norden Frankreichs übrig.1

Den Schluss der Arbeit bildet S. 147-171 eine Untersuchung des "Lautstandes" der Reichenauer Glossen; eine äußerliche Zusammenstellung der vom Latein abweichenden Schreibungen. Wenn wir nun in diesem Kapitel blättern, entdecken wir bald, dass, und zwar in ihrem Verlauf immer entschiedener, zwei Seelen in St.'s Brust mit einander ringen. Man erinnere sich der schon einmal im Textabdruck so nebenbei gewagten Lokalisierung in Frankreich (s. S. 2 Anm. zu pertusio) und stelle nun folgende Stellen zusammen: S. 152 "notare = natare im gallischen Latein" (nebenbei nicht richtig: denn notare findet sich ebenso ital., wal., während im Prov. natare überwiegt); S. 155 "culicet ist u nach der Entwicklung berechtigt; "2 S. 158 "das Frankoprovenzalische, sowie einzelne Fälle des Französischen"; S. 160 "Frankreich und Rätien gemeinsam"; S. 162 Anm. I "manatce der Eulalia, was man also zur Lokalisierung des Glossars verwenden könnte".3 Vgl. auch das stete Heranziehen des Franz. S. 150.

<sup>3</sup> S. 152 erwähnt St., dass im Anlaut (sic, l. Anlautsilbe) a eintritt, ist oft beobachtet"; es folgt dann ianiculorum und minas: manaces 997; es steht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht mag ein solches Eingehn auf alle französischen Glossen einiges doch zu Tage fördern, so z. B. könnte man versucht sein, die Glosse malus mastus navis 2339 für eine der See naheliegende Gegend zu verwerten, da für die andern das Schulwort malus genügte. Doch sind derlei Schlüsse ihrer Natur nach sehr unsicher. Wenn einmal die afr. Vokabeltopographie ausgebaut sein wird, wird man möglicher Weise mehr sagen können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf die Wichtigkeit dieses culicet habe ich bereits oben S. 553 hingewiesen. Es lebt nur noch im altfrz. colchier weiter und ist sonst nirgends nachzuweisen. Ich habe vor langen Jahren in meinem Umlautaufsatz (Zeitscht.II S. 503) bereits auf dieses auffällige ο (statt des verlangten ρ) hingewiesen und eine Erklärung versucht, die ich heute nicht mehr u. a. U. verteidigen möchte — doch weiß weder ich, noch sonst Jemand bisher eine bessere. Zur Sache selbst vgl. noch das im Nfrz. und Rätor. fortlebende purcellus der Kasseler Glossen.

So schließt er dann endlich S. 167: "Verschiedene Anzeichen weisen nach Frankreich. Ich komme nun eigentlich mit meiner Meinung, daß Reichenau die Heimat sei, ins Gedränge." Und S. 153 steht mitten im Text versteckt eine Palinodie: "... bleibt nur das französische Sprachgebiet als mögliche Heimat unseres Glossars übrig, dem man also die Reichenauer Glossen zuweisen kann, wenn man dies versuchen wil. Diese von Diez ausgesprochene Ansicht bleibt also immer noch aufrecht."

Es ist also auch dieser Teil der Stalzerschen Arbeit verfehlt, ebenso wie das Übrige,2 und so bleibt alles,

aber noch 131 minatur: manatiat. Damit ist nebst Hinweis auf ähnliche Beispiele bei Schuchardt Vok. I, 185 die Sache abgetan. Für uns Romanisten steht die Sache aber anders: dies a ist kein zufälliges a, wie in den erwähnten Fällen, sondern für uns ein sicherer Beweis, daß der Verf. ein Nordfranzose war und seine sprachlichen Eigenheiten in seinem Latein verrät. Denn manace ist die ursprüngliche französische Form\* (ebenso rätoromanisch, das aber aus sichern Gründen ausgeschlossen ist), die alte, ja sehr alte französische Denkmäler ebenso haben und so die Lautform der Glossen sichern: Eulalia 8 manatce, Ps. Oxf. 102, 9 (schon von Diez S. 46 angeführt), Rol. 314 1232 manace und sonst, vgl. God. Compl. Später wird nach allgemeiner Lautregel (vortonige Silbe!) a in e geschwächt, daher späteres menace, wobei noch die Dissimilation der beiden a den Prozess unterstützte. Wenn dagegen der Ton noch mehr an das Ende rückt, bleibt unser a, also manacier, bis später die ganz unbetonte Silbe sich in e schwächt: manecier. So hatte man manüce «menäce gegen manacier «maneciér, während menäce später auch auf die andern Formen analogisch einwirkt, daher menacier, heute menacer. — Vgl. noch pagritia.

¹ Es ist unschwer, zu erraten, woher dem Verf. seine bessere Kenntnis, die gegen das Ende zum Durchbruch kommt, gekommen ist. Er dankt am Schluss Herrn Prof. Meyer-Lübke, daß er ... die vorliegende Arbeit ... durch manche schätzbare Bemerkung bereicherte. Diese offenbar an den Rand des Manuskripts hingeworfenen Bemerkungen sind von jedem Romanisten sofort zu erkennen; sie bilden das einzige brauchbare im "Lautstand".

<sup>2</sup> Es sei erwähnt, dass O. Schultz-Gora in einer Besprechung der Hetzerschen Arbeit (Deutsche Lit.-Zeit. N. 21 (25. Mai, Sp. 1322) St.s Arbeit mit "bedeutend" einschätzt und dessen Zeitbestimmung der Hs. ohne jeden Grund gegen Hetzers unansechtbare ins Feld führt. Eigentümlich ninmt sich dabei solgende Wendung aus: "dagegen müssen große Bedenken (!) gegenüber der Argumentation walten, mit der H. die allerdings auch sonst vielsach (!) vertretene Meinung, dass unser Denkmal dem 8. Jahrhundert angehöre ...", da der Rez. die R. Gi., St. solgend, ins 9. Jahrh. setzen möchte. Der Rez. beachtet nicht, dass dies die allgemeine, ausnahmslos von allen Romanisten (und die haben hier allein dreinzureden) seit Diez vertretene Ansicht ist, die H. noch mehr gesestigt und die für alle Zukunst sicher steht. Diese eigenartige Einschätzung ist vermutlich bloß das Echo der solgenden Notiz im Arch. s. neuere Spr. 108, 268: "Eine hochinteressante Arbeit, die in der Interpretation des alten Textes Epoche macht. St. gibt zum ersten Male das ganze Material der beiden Glossarien. Cs. dazu auch seine Kollation in Gröbers Zeitschr. XXX, 49. Er weist nach, das das zweite Glossar sich zum Teil auf die Benediktinerregel bezieht und zwar auf deren

<sup>\*</sup> Hetzer S. 87 ist unserem Wort nicht weiter nachgegangen.

was unser Altmeister **Diez** gelehrt, unberührt und fest stehn. Nach 42 Jahren können wir höchstens nur einige Einzelheiten, die man damals nicht wissen konnte, darin bessern.

Ich brauche im Einzelnen auf diesen Teil "Lautstand" der Stalzerschen Arbeit, die im Einzelnen viele Angriffspunkte bietet und recht lückenhaft ist, nicht einzugehen, da hier die treffliche Arbeit Hetzers einspringt, auf die Jedermann, Romanist und Nichtromanist, verwiesen werden mag.

Wenn wir die ganze sprachliche Untersuchung, von den in den Anmerkungen zum Text zerstreuten Bemerkungen bis zum "Lautstand" kritisch durchmustern, sehen wir bald, daß der Verfasser kaum Romanist sein kann, sondern vielleicht erst während der Bearbeitung des Textes, dem er offenbar viele Mühe und Zeit gewidmet hat, an die einzelnen Fragen herangetreten ist und von Schuchardts "Vokalismus" zu Körting und Meyer-Lübke und endlich zu Schwan-Behrens überging. Von Diez scheint er außer den "Altromanischen Glossen" nichts zu kennen.¹ Dies erklärt wohl den, sagen wir, überlegenen Ton und die eigene Polemik, mit der er

uninterpolierten Text. Damit wird im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die Reichenauer Glossen nicht vor 820 entstanden sind. St. vertritt diese Ausicht auch gegen die linguistischen Argumente, die von Kluge aus dem germanischen Sprachmaterial der Glossen gezogen sind. Der systematischen Interpretation der für die romanische Sprachgeschichte wichtigen Glossen gelten die letzten 25 Seiten der Abhandlung. St.'s Arbeit ist unabhängig und sehr verschieden von der K. Hetzers, welcher dieser sprachgeschicht-lichen Interpretation das Haupinteresse und sehr viel mehr Raum widmet." Diese Notiz ist offenbar unter dem Eindruck geschrieben, den eine rasche Durchsicht der St.'schen Arbeit auf jeden Leser, der mit dieser so verwickelten Spezialfrage nicht vertraut ist (und leider sind aus bekannten Gründen bisher die lat. Glossare, noch mehr die französischen eine Terra incognita und werden es noch lange bleiben müssen) und die St.'sche Beweisführung nicht selbst ganz nachprüft, machen muß. Dies liegt an dem sicheren, entschiedenen Auftreten St.s, der seine Behauptungen mit "sicher", "mit Sicherheit" schließt und alles Widersprechende einsach unterdrückt. Ein Eingehen in die sprachgeschichtliche Untersuchung sowie eine Durchnahme der Fussnoten St.'s hätte unschwer sofort die zahlreichen schwachen Punkte geoffenbart. Dass dies nicht geschehen, zeigt die Bemerkung über die "für die romanische Sprachgeschichte wichtigen" R. Gl. - denn dass diese Glossen nicht romanisch, sondern lateinisch-lateinisch (d. h. also für die romanische Sprachgeschichte gleichgültig) seien, hat ja St. in seinem ganzen Opusculum nachzuweisen sich bemüht. Auch hätte dann ein lobendes Prädikat für Hetzer's Arbeit vielleicht nicht ausbleiben müssen.

¹ So wird z. B. S. 30 zu 1013 meine Zurückführung von bustiola auf bustia < puxida erwähnt, wobei er dann fortfährt: "Obwohl das Französische keine entsprechende Form hat, ist die Möglichkeit eines vlat. bustia nicht zu leugnen." St. benutzte offenbar Körting, wo zufälig durch ein Versehen in der Tat sowohl bustia als die beiden bekannten frz. botte (afrz. boiste) und boisseau im Verzeichnis fehlen — doch steht dort puxida, wo auf buxida verwiesen wird. Hätte er zu Diez (Jarnik!) gegriffen, so fand er sofort boiste < \*buxta, sowie busta, busto, neben boisseau, das nur von boisse = bustia kommen kann und durch prov. boissa sowie alf. boisse (s. die Wtb.!) belegt ist.

Diezens Ergebnisse verneint und zu demolieren vermeint, ein Ton, der uns Romanisten höchlichst befremdet. Selbst wenn St. gegen Diez im Recht gewesen wäre, wäre diese Art nicht am Platze. Und wie sollen wir diesen mißglückten Widerlegungs-Versuch unseres Altmeisters von seiten eines Nichtromanisten eigentlich kennzeichnen?

Zum Schluss möchte ich nur noch die Frage auswerfen, warum St. die Arbeit Hetzers nicht vorgenommen und den letzten Teil seiner Arbeit unterdrückt und in einem Nachwort das Irrige des übrigen Teils nicht gebessert hat. Er erwähnt S. 2 Anm. 2 nur die Hetzersche Dissertation (Bonn Juli 1906), welche die ersten 58 Seiten der Hetzerschen Gesamtarbeit umfasst. Schon dieser Teil genügte, um St. über das Hinfällige seiner Ansichten zu belehren. Nun ist aber die gesamte Arbeit Hetzers schon im Anfang August als VII. Beiheft dieser Zeitschrift im Buchhandel gewesen, musste also von St., der den Abschluß seiner Arbeit S. 172 mit "Dezember 1906" datiert, eingesehen werden und er sich wenigstens in einem Anhang mit ihr auseinandersetzen. Für uns Romanisten sind die Reichenauer Glossen abgetan. Die stets fortschreitende Forschung mag (und dies hofft jedermann) noch die eine oder andere Einzelheit in H.'s Arbeit berichtigen oder nachtragen - aber ihre Resultate, d. h. die Diezschen sind für immer gesichert.

Was den vollständigen Abdruck der Glossen anlangt, so hat die Romanistik dadurch keine Bereicherung ersahren. Ich hatte schon 1884 in meinem "Übungsbuch" S. IV bemerkt: "Der geringe nicht mitabgedruckte Rest der ... Hs. ist für die französische Sprachgeschichte ohne Belang",¹ welchem Urteil St. S. 1 "ohne weiteres" zustimmt, und so hat die Romanistik fernerhin mit seinem Abdruck nichts zu schaffen. Den Ertrag für den Text der schon vorher veröffentlichten Glossen hatte ja St. in dieser

Ztschr. XXX (1906) S. 49 f. selbst vorweggenommen.

Dagegen für das so schwierige und noch wenig geförderte Studium der mittelalterlichen, lateinischen Glossare bietet dieser vollständige Abdruck eine willkommene Grundlage. Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen, die ausschließlich der Romanistik bestimmt waren, auf alle die vielen Fragen einzugehn; mehrere, darunter einige wichtige, habe ich ja gelegentlich behandelt oder berührt, muß aber das eingehende Studium derselben anderen überlassen. St. selbst hat sich mit ihnen gar nicht beschäftigen können, da seine irrige Auffassung der Entstehung und des Charakters dieser Glossen eine solche Untersuchung von vornherein unmöglich machte. Da-

¹ Vielleicht hätte ich noch folgende ausziehen können: unde "womit' 1569, unde = ubi 2620; petra (804 F) steht noch 960. 1026. 2332. 2855 (fehlt II); novelli 1401² (1076 F) noch 1906; mansio 2968. 3112: comparavi: emi' 2141; deganabit 869²; principes: seniores 1306².

gegen mag gern anerkannt werden, dass er sich mit Liebe und teilweise mit Ersolg der Auffindung der Quellen der Lemmata hingegeben und auch ähnliches für die Glossen bereits angesangen hat. Ebenso hat er, meist mit Hilse des Goetzschen Corpus, einige Glossen gebessert; besonders sei auf die glückliche Erklärung des rätselhaften cerium 1244<sup>a</sup> (S. 113) hingewiesen. Wie aber eine solche Arbeit über mittelalterliche Glossare gemacht werden soll, kann man aus der schönen Arbeit Karl Gruber's R. F. XX, 393 ff. ersehen.

W. FOERSTER.

### Französisch chez - Chèze - Chaise.

I.

In der letzten Untersuchung, die über chez gemacht wurde,¹ lesen wir noch:

- I. dass lat. Casa als volkstümliches Wort überhaupt nicht ins Französische übergegangen ist, offenbar in Anlehnung an Darmesteter-Hatzfeld, der für chez die Basis chiese als besternte Form angibt, und
- das das in den Glossen belegte spätlat. CASUS nur in präpositionaler Verwendung lebt.

Beide Annahmen sind irrig und verdienen, widerlegt zu werden. Nicht nur CASUS sondern auch CASA ist ins volkstümliche Französich übergegangen; beide Wörter sind in ihrer appellativischen Bedeutung erhalten und haben noch Bedeutungsveränderungen erfahren; beide sind in Ortsnamen schier zahllose Male zu belegen.

#### I. CASA.

Hüberts weist auf die erweiterte Bedeutung hin, die CASA schon im Lateinischen hatte, wo es nicht nur Hütte, sondern auch Landgut, Hof bedeutet (vgl. Georges). Beide Bedeutungen haben wir im Französichen:

casa Hof, Gehöft lebt in chaise und chaie = vol du chapon, die vier Morgen Landes um das Schloss herum, die dem ältesten

Sohne als Erbgut zugesichert sind.

CASA Hütte, Wohnstätte ist afrz. chiese, chese (God.) speziell ist chese-Dieu Kirche und auch, wie maison-Dieu und hötel-Dieu Krankenhaus. Von den Varianten, die Godefroy anführt, (chise, schiece, chieze) ist die ältest belegte Chyse-Deu 1226; die bekannteste ist wohl La Chaise-Dieu (Haute-Loire), die 1056 gegründete Benediktinerabtei Casa Dei (Chaso-Diou bei Hombres).

Eine große Reihe von Ortsnamen enthält chese. Nur einige

mögen genannt sein:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hüberts, Beiträge zur Geschichte der französischen Wörter lateinischplebejischer Herkunft, Kieler Dissertation 1905, S. 28 ff.

Casae 1223 Cheses 1250: Les Chaises (Eure et Loire); Villes de la Chase 1244 Lachise 1248 La Chiese 1269: La Chaise (Aube); Prioratus de Chesa 1258: La Chaise (Vienne); Domus de la Chayse 1284: La Chaise (Marne); iuxta terram mistralis de Chieses 1304 (Ränke, Über die Sprache des französischen Wallis etc. Hallenser Dissertation 1903, S. 13); Les Cheses 1332 Les petites Chaises 1614 Les grandes Chaises 1684 La Motte-des-Chaises 1685: Les Chaises (Nièvre); La maison de la Chiese 1398 (de la Chieze 1422, Marne), La Chisse 1392 jetzt Chaise (Vienne), ebenso Chesia 1404; La-Chèze-oultre-Vienne 1469, -Chaize- 1741; La Chèze-aux-Moygnes 1493; La Chièze aux Mougnes 1544; Moulin-de-la-Chèze, Chaise-de-Biard 1566 (ebd.).

Ohne ältere Belege: La Chaise (Aisne, Calvados, Nièvre, u. a.), Les Chèzes (Eure, wo nochmals Moulin-de-la-Ch., Chaise-Dieu, Cheze), Les Chèses (Nièvre mehrere Male), La grande Chaise (Mayenne), Pont-de-la-Chaise (Morbihan), Pointe-de-la-Chaise (Bretagne, eine Tropfsteinhöhle, über deren sagenhafte Entstehung Klöpper [Realencyklopädie unter Chaise] berichtet); Chaise-Giraud, Chaise-le-Vicomte (Vendée) Chezeneuve (Isère), vgl. Caso-vieio (Herault). In den letztgenannten Belegen sowie etwa in La Motte-des-Chaises liegt sicher die Bedeutung "Hütte" vor. Bei den anderen kann man es natürlich

nicht mit Sicherheit sagen.

Bemerkenswert ist La Chere-de-Biard (Vienne), das 1603 Chèze-de-B. lautet

Von Ableitungen ist vor allem Casale zu nennen, das auch als Appellativum häufig belegt ist: (God.) chesal, chesal, chasel, chesau, chesau, chesau, chesau, chesau, chesau, chesau, chesau, chesau (1265), chessaul, chessau (1274). Eine Form chassal stellt G. mit chesal gleich, ohne sie zu belegen. Sie liegt wohl vor im Ortsnamen Chasselas (Saône et Loire). Das -ss- ist schwer zu verstehen. Andere Ortsnamen, die auf Casale zurückgehen, sind: Chesal-ciu-Haut, Chézaux mehreremale, Chesaux-sur-ies Beusses (Haut-Rhin), Chesalz 1250 (Wallis, Ränke S. 10), Chesaux 1246 (ebd. 15), Chazeau (1499 Chesault, Nièvre), ein anderes (1626 Le Chaizaut), ein anderes (1533 Chesault); Chaseault, (1689 Chesault, alle ebda.); die letzteren sämtlich mit (stummem!) fälschlich angesetztem -t; eine unklare Ableitung aus Casale ist La Chaiselais (Mayenne).

CASELLA (-UM): chazeau (God.), Chazelle (Nièvre) 1433 Chasellum, 1356 territorium de Chaeles; ein anderes (Aisne) 1372 fief de Chazelles. Chesseaumartin 1478 (H.-Rhin), Chazel (Hombres), Chazelle (Yonne); Chezelles (Marne) im Anfang des XI. Jahrhunderts Casellae; ein anderes (Yonne) 1591 Chazelles; Cheseles, Le Mont de Chezelles (Aisne). Auffallenderweise ist Chazelles (Moselle) 745 Castellum genannt; hier liegt wohl irgend ein Irrtum, vielleicht nur ein einfacher Druckfehler vor.

CASALETTA: La Chésalette bei Charmey (Rom. Schweiz).

Auf CASULA geht wohl zurück La Châlerie, mehrere Male (Mayenne) und auf

CASULETTU (-A): Chalet, Châlet. Das Wort ist als französische Bildung unanfechtbar. Mag die Bedeutung "Sennhütte" erst durch die Nouvelle Héloise in die Schriftsprache gedrungen sein (vgl. Klöpper), das Wort selbst ist bodenständig; das beweisen zahlreiche Ortsnamen wie Chalet, Chalette (Aube), Le Châlet (Mayenne), Châlette (Loiret) etc.

Es ist zu bemerken, dass sowohl chiese als die Ableitungen chesal usw. bei Godesroy nicht in Dichtungen belegt sind, sondern nur in archivalischen und geographischen Texten. Offenbar waren es also keine Worte der Schriftsprache, die dafür die provenzalischen Lehnworte casal, casaus etc. benutzte. Godesroy belegt sie in der Chronik von Mousket, im Partonopeus, im Rosenund Alexander-Roman, in der Conqu. de Jerusalem etc.

#### 2. CASUS.

Die Entwicklung eines spätlateinischen Maskulinums Casus ist zugleich auf die Einwirkung von DOMUS und Masus zurückzuführen, um so mehr, als Casa, ursprünglich nur "Baracke, Bude", in die Bedeutung von DOMUS einrückt. Man hat ursprünglich zwei Feminine: DOMUS und Casa; schon dieses Nebeneinander könnte eine Bildung Casus begreiflich erscheinen lassen. Noch leichter aber wird das neu aufkommende Wort masus das Reimwort casus hervorgerufen haben. Tritt neben Casa ein Casus, so ist es selbstverständlich, das es nicht feminini, sondern masculini Generis ist.

casus ist als Appellativum noch jetzt erhalten in chai Gewölbe zum Magazinieren des Weines, bei Cotgrave *chaiz* in Bayonne (bei D.-H.). Die von Littré als "mauvaise orthographe" gestempelte Form chais ist also die richtigste. Die Grande Encyclopédie ver-

zeichnet Les chaits. Der Bedeutungsübergang ist klar.

Ganz außerordentlich groß ist die Verwendung, die CASUS in Ortsnamen gefunden hat. Eine oberflächliche Zählung ergibt für das Département Vienne 350 Namen mit Chez, für die Dép. Nièvre und Morbihan je circa 50-70. Selten erscheint es allein: (Drôme) Le Chez, 1483 Nemus doz Chays; (ebd.) Chaix mehrere Male; (H.-Alpes) Les Chaix, 1512 Chaissii, 1514 Masus Cayssiorum, jedesfalls mit falscher Latinisierung; (Wallis, Ränke 14) Cheys 1306, Chex 1336 etc. Meistens treffen wir es mit einem Zusatz, — und es bekommt die allererdenklichsten —, am häufigsten nach dem Namen des Bewohners: Chez-Colin, -Marot, -Simon, -le-Brée, -Berthe etc. etc.; oder nach seinem Stande: Chez-le-Tailleur, -l'Évèque, Chez-Barbier, Chez-Baron, oder auch Chez-Vezin (1735 Village de Voisins). Nach einem Spitznamen: Chez-le-Court, Chez-Jean-Blanc, -le Rouge (Vienne). Seltener nach einem Appellativum: Chez-Bourg, -Desboeufs (Nièvre), - Jardin, -Bois, -Canaux (Vienne) etc. Nach Hausschildern: Chez-Bon-Clou, -Bonnet-Rouge, -Grosse-Dent (Vienne), -le-Rat, -le-Pic (Dord.) etc. Besonders hervorgehoben seien die Fälle mit Oblikus im Plural, für

den hier eine ganze Reihe von sicheren Belegen zu finden ist: Chez-les-Grimaud, -les-Evain (Morbihan), -les-Moines, -les-Princes (Nièvre) etc.<sup>1</sup>

Auch Cheux Bourdez 1642 (Vienne, jetzt Chez-Bourdet), Cheuz Bachelard 1639 u. ä. scheinen mir keine lautlichen, sondern nur

graphische Varianten, vgl. chieux (Froissard) = chez (Littré).

Es liegt in der Natur der Sache, dass chez in der gesprochenen Sprache nicht weiter als Appellativum erhalten blieb, nachdem es eine so eigentümliche Verwendung als Adverbiale erhalten hatte und zur allgemeinen Ortsbestimmung diente. Mever-Lübke (Rom. Gramm. III § 126) erklärt chez unter den ortsbezeichnenden Substantiven, die mit Präpositionen verbunden oder absolut2 nach Art einer Praposition verwendet werden: er rechnet chez unter die absoluten Substantiva3 und bezeichnet die Verbindung mit en a de als sekundär (Anreihung von Präpositonen). Dagegen drängt sich nun aber ein Einwand auf: Da chez ausschliesslich bei Personalbezeichnungen verwendet wird, kann zwar a ches X und de ches X sekundär sein, nicht aber en ches X, das nur dann im Sprachgebrauch möglich war, wenn ches noch in seiner appellativischen Bedeutung voll gefühlt wurde. En ches das übrigens noch jetzt im franz. Wallis und in Montmédy (Meuse) die Stelle von einfachem ches vertritt, muss notgedrungen eine alte, erstarrte Form sein. Bei a chest ist das an sich nicht deutlich und nicht aus sich selbst beweisbar; aber wie zum port, a (em) cas, so empfiehlt sich auch zum afrz. a ches (Makk. S. 83 Goerlich vos voliez venir a

<sup>1</sup> Innerhalb von Texten sind Belege: Wallon. (Rom. XIX, 91) a. 1270 Le maison les malades de Namur, a. 1267 (S. 90) nos ki rewardons le bien de nostre ville ... et le profit tos cias ki le hanteront; Lothrungstoh a. 1337 — 38 (Rom. I) 341, 2 ... habastirent lai maison et lai grainge les enfans Coignom, 342, 4 li queils est les signours et les prodomes de Ventières, 344, 24 Encorr des chemins les Bellongiers ... qui furent prix au Pont.

Hüberts a. a. O. nimmt absoluten Ablativ caso an, wobei ihm das Nichtsetzen der Präposition "aufallend" erscheint. Ohne Ursache. Das vulgäre Latein kennt ja den absoluten Ablativ der Ruhelage, vgl. Schmalz, Lat. Syntax S. 255—56: während der Ablativ bei Ottsnamen auch schriftsprachlich angenommen ist, bleibt er bei Appellativen aus dem streng klassischen Latein verbannt, doch schreibt Cicero ad Attic. 2. 19, 3 populi sensus maxime theatro ... perspectus est., Tacitus Ann. III. 61, 10 auctam caerimoniam templo, Tibull I. 5, 53 herbas sepulcris quaerat usw. Absoluter Ablativ caso könnte also ohne weiteres angenommen werden. — vorausgesetzt, daß die Bildung von casus noch in die Zeit reichte. In der der Ablativ gesprochen wurde! Man wird wohl nur noch vom absoluten Oblikus reden dürfen. Auf Hüberts Vorschlag einen "Lokativ casi (scheinbaren Genetiv) = domi, humi" anzusetzen, verlohnt es wohl nicht, einzugehen.

<sup>§ 430</sup> wird zwar ches und cons. zu "Substantiv in Normalform" gesetzt, dies ist aber im Hinblick auf die oben zitterte Stelle und auf das Beweismaterial als "absolutes Substantiv" zu verstehen, wie mir Herr Prof. Meyer-Lübke mündlich erklärte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aches ist noch erhalten in den Départements Meuse und Marne, die m. W. in der alten Sprache nicht belegte Verbindung verschez in den Départements Rhône und Loire (vgl. Gilliéron's Atlas, Karte Chez-nous).

ceaus qui sont a ches nos), en ches (Rutebeuf I, 33 qui en chies li ira<sup>1</sup>, II, 59 en chies son oste u. a.) als Grundlage AD (IN) CASUM, womit wir zum italienischen a (in) casa, das ja gleichfalls den Charakter einer festen adverbialen Verbindung zeigt, das natürliche Gegenstück haben.

Ist afrz. en (a) ches X der älteste Typus der Wortgruppe,2 in der der Oblikus den possessiven Genetiv bedeutet, so stellt a ches nos mit Verwendung des Personalpronomens im Oblikus (statt des Possessivpronomens), ein Übergangsstadium dar, in welchem ches nicht mehr den Wert eines Substantivums hat, wie man eben an der Art der Ergänzung sieht; ein Übergangsstadium, das mit Weglassung der Präposition beendet ist. Diese Weglassung erklärt sich durch das Verblassen der ursprünglichen Bedeutung von ches; die Vorstellung "im Hause" erweitert und verflacht sich zu "an einem Orte" und so konnte a (en) ches den Eindruck einer Präpositionenhäufung machen. Man behandelt es als ein Kompositum, aus dem das scheinbare Simplex ches losgelöst wurde. Die alten "pleonastischen" Formen konnten sich daneben noch lange halten. Auffallend bleibt es allerdings, dass die ältesten Belege von chas (Ev. Joh., Girart de Ross.)3 keine präpositionale Einleitung haben und dass einfaches ches das gewöhnlichere ist.

Chronologisch ganz zu trennen ist das südfranz. acd de, encò de; es erscheint nur mit der kontrahierten Form co und zeigt seine spätere Entstehung auch darin, daß es nur mit de verwendet wird. Der substantivische Wert des Wortes ist also nicht nur gefühlt, sondern die Bildung stammt erst aus einer Zeit, die den Oblikus nicht mehr besitzt. Co-de- dient auch zur Bezeichnung von Örtlichkeiten; nach Mistrals Auffassung wäre die Redensart "bei ..." erstarrt, also wie engl. "at ...". Es scheint mir eher, daß Co-de-Pons das späte Gegenstück zu dem alten Typus Chez-P. ist. Die Form co deutet darauf hin, daß sie aus en co de erst wieder losgelöst wurde.

Was die Graphie des Wortes anbelangt, so soll sich chez nach lez 4 gerichtet haben. Das ist mit Vorbehalt anzunehmen. Eine krästige Analogiewirkung der begrifflich nahe verwandten Wörter ist eigentlich nicht zu konstatieren, denn zu der Zeit, als die Wörter mit organischem -z Aussprache und Schreibung -s annahmen, tritt Chies noch nicht oder doch nur ausnahmsweise mit -z aus. Chez ist also im allgemeinen den Einsilblern und anderen Wörtern gesolgt, die die Schreibung mit -z als orthographische Grille erhalten haben. Das lehrt auch die Graphie der Ortsnamen, in denen sich, wie oben ersichtlich, die Schreibungen mit -s und -z

<sup>.</sup>¹ Hier also in der Bedeutung "zu — hin", die auch im Altprovenzalischen zu belegen ist, z. B. Girart de Ross., Appel 630, 693).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Ansicht war übrigens schon Littré.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach Hüberts findet sich ches in den ältesten franz. Texten gar nicht, sondern tritt erst seit dem 12. Jahrh. auf.

<sup>4</sup> Hüberts a. a. O. S. 28.

willkürlich ablösen, sowohl bei Chese als bei den Ableitungen, während Chez fast ausschließlich mit -z geschrieben wird. Es ist nun aber natürlich ausgeschlossen, daß die Präposition noch auf die Ortsnamen gewirkt haben sollte; man kann nicht einmal eine mechanische Übertragung der Orthographie von chez auf Chez annehmen. Auch das etymologisch ganz abseits stehende Chezy erscheint meistens mit -z, ausnahmsweise mit -s, z. B. Chezv-en-Orxois (Aisne): 1309 Chesis u. m. a. Die Schreibung mit -z- bietet also der Etymologie ebenso wenig eine Aufgabe, als die mit -x; so wenig als die Formen -ai-, -ay-, -ey- gegen die allein berechtigte mit -e- Gegenstand etymologischer Untersuchung sein können.

#### II.

Hiermit ist aber die Geschichte von CASA im Französischen noch nicht erledigt. *Chese* "Hütte" hat eine Reihe von Bedeutungen entwickelt; zunächst architektonische Termini.

Da ist vor allem chaise-de-moulin, chaise-de-clocher, wofür auch wir Mühlen-, Glockenhaus (= -stuhl, -stube) sagen, und dessen französisches Synonym cage alles in allem die gleiche Entwicklungslinie durchlaufen hat. Diese chaise ist das aus vier großen Stücken bestehende Gerüst, das Gestell, auf das man das "Gehäuse" der Mühle oder der Glockenstube setzt.

Ferner ist "chaise" der Tisch, das Gestell, auf dem der Ofen beim Lichtziehen steht; chaise d'une chèvre das Gestell des Hebebockes, mit einem Wort, jede Art von Unterbau, fester Basis. Es ist also, da ja die chese eine aus Brettern oder Balken roh gezimmerte Bude war, eine Bedeutungsentwicklung zu Gerüst, Gestell, daher Unterbau, Widerlager, Lagerträger. Im kleineren Massstabe ist: chaise-de-roue Schleifstock; chaise ist Synonym zu châssis in der Bedeutung 'Verbindung der Rahmstücke', 'Rahmen'. Für diese Bedeutung haben wir einen älteren Beleg in dem von Godefroy verzeichneten cheset = pied de table 1529: une table ronde assise sur cheset carrée. Die Stelle ist, wie man sieht, emendationsbedürftig: chese carrée oder cheset carré. Für unseren Fall macht das selbstredend keinen Unterschied, da cheset ja auch nur eine Ableitung von chese sein kann. Cheset ist also ganz klar das, was man in der heutigen Sprache chassis nennt: die vier Füsse, die durch die Rahme verbunden sind, auf der die Tischplatte ruht: das Untergestell. Liegt es nun nicht nahe, hier den Ausgangspunkt für neufranz, chaise = Sessel zu suchen?

An der allgemein vorgetragenen Theorie chaise < chaire mußte z. B. bei Darmesteter-Hatzfeld auffallen, daß der im Pariserischen des XVI. Jahrh. bekannte Wandel von r > s Ursache einer Erscheinung sein soll, für die D. selbst den ältesten Beleg aus dem Jahre 1420 gibt. Nyrop (Gram. Hist. I S. 290) erwähnt zwar, daß die ersten Spuren des Sigmatismus in Süden seit dem XIV. Jahrh. zu bemerken sind, aber chaise ist kein südfranzösisches Wort;

andrerseits ist *chaise* in allen entsprechenden Mundarten vorhanden, was für einen Parisismus des 160 immerhin auffallend wäre.

Der älteste Beleg fällt meines Wissens in das Jahr 1380: Invent. du roi Charles V (bei Havard, Dict. de l'Ameublement S. 631) une chayze à teste de Lyon et d'aigles etc. Andere frühe Belege sind noch außer chaeze 1420 (bei D.-H.), Mémoires d'Oliv. de la Marche (Havard a. a. O.) 1454 chaize; Comptes de la Chambre de Louis XI (ebd.) dix chèzes; Villon, Gr. Test. CXXXIII, (Ball.) Ne vault pas mieux lict costoyé de chaise? usw.

Da der Lehnsessel beim Bett der traditionelle Herrensitz ist, sehen wir also hier die chaise bereits gleichbedeutend mit der chaire. Aber schon im Jahre 1456 finden wir une chaisere contenant trois sieges pour le prestre diacre et soubdiacre (Godef. Rec. des Pièces sur la Picardie I, 135) - also Chorbank. Unter chaisiere führt Godefroy auch chessiere an, "banc contenant plusieurs sièges", das schon 1309 belegt ist. Das kann aber zu châsse gehören, ist doch

in den meisten Fällen die Bank eine Truhe.

Noch ein anderes Wort muss hier erwogen werden: afrz. chesier (chaisier, chaisière, chaziere, chasier, chacier, casier), der aus Latten zusammengeschlagene Vorratskasten mit Luftzutritt, in dem Speisevorräte aufbewahrt werden; speziell Korb oder Gestell, auf dem der Käse zum Trocknen aufliegt, oder Schwinge, so auch prov. casieiro chasèiro, for. chasaere, span. quesera. Es hängt natürlich mit CASEUS zusammen; aber in der Bedeutung Kasten, der aus Latten zusammengefügt ist, berührt es sich mit chese Gerüst, Gestell. Die Variante chacier ist offenbar von châsse beeinflusst; sie erscheint auch gleichbedeutend zu châssis Korb und wird mit anderen Ausdrücken für Körbe, Schwingen, unter ländlichen Geräten genannt (God.). Ein Kasten, der ganz aus kleinen Fächern (it. casella) besteht, wie der moderne casier, kann es nicht gut gewesen sein, da in den Cent Nouvelles nouvelles einmal ein Geliebter vor dem zur Unzeit heimkehrenden Gatten im casier versteckt wird (vgl. Havard). Der Sachverhalt ist ziemlich deutlich: der chesier (< chese) ist ein aus Latten zusammengefügtes verschliessbares Gesteil, in welchem vor allem Käse, Butter und Eier verwahrt werden, wie ja solche nach Art der Hühnersteige gefertigte Kasten (speziell Eierkasten), noch überall in Gebrauch sind und sein müssen. Der chesier (< CASEARIU) ist der Korb, die Schwinge oder sonst ein Gefäss aus beliebigem Materiale das zur Käsebereitung dient. Da aber der Käse auch im Lattenkasten verwahrt wird, und da er auf Gestellen zum Trocknen aufliegt, mußten ja die Derivate von CASA und CASEUS, die sich lautlich so nahe stehen, zusammenfallen und vikarierend gebraucht werden. Diese Verquickung konnte zu jeder Zeit stattfinden; man beachte nur, wie äußerst nahe sich schon lat. CASEARIA (SC. TABERNA) Käsebude, CASEALE Käsekammer, -Hütte, -Korb mit CASARIA, CASALE berühren. Nach Havards Zeugnis ist aber der 'chasier' hauptsächlich vom 14.-17. Jahrhundert in Gebrauch und da ist eine unmittelbare

Einwirkung von chese noch leichter möglich. Übrigens lassen sich die Wörter nach der Herkunft scheiden:

südfrz. Casteiro, chaseiro, chasaere < CASARIUM (-A);

span. quesera < CASBARIA;

nordfrz. chasier, chaziere sind abgeleitet aus chas Umrahmung, Umfassung > das Umfasste, (das Loch = Ohr); das Durchlochte, der durchlochte Kasten.

nordfrz, chacier zu châsse s. oben. nordfrz. casier ist Lehnwort.

Endlich nordfrz. chesier, chaisier, -e können sowohl CASARIU (-A) als CASEARIU (-A) repräsentieren. Vgl. Chézy < CASIACU! Chessy < CASSIACU?, Cherac > CARRIACU3 u. a., neben chesal < CASALE. Es ist einer der nicht ganz häufigen Fälle von Homo- und Synonvmität zweier Wörter von ganz verschiedener Herkunft.

Ist das Wort chese (= chaise) in der Bedeutung "Gestell" auch im älteren Französisch gesichert, so ergibt sich für chaise=

Sessel folgende Konjektur:

Ursprünglich sass man auf Bett, Truhe (Bank), Schemel, und selle (celle, sielle) dem meist dreibeinigen Holzsitz, der ja auch das Armesünderstühlchen abgab. Erst seit dem 14. Jahrh. spielt, nach Champeaux (Grande Encyclopédie, Chaire) die chaire eine größere Rolle; damals giich sie aber in der Hauptsache noch ihrem antiken Ahnen, der cathedra, oder dem gotischen faudesteuil. Die Enden der vier (meist gekreuzten) Füsse stehen über den Sitz hinaus und laufen oft in Tierköpfe aus. Gelegentlich sind von den nicht gekreuzten Füßen die zwei rückwärtigen so hoch, dass ihre Verbindungsplatte eine Rückenstütze abgibt, also wie bei unseren Sesseln. Auch erfahren wir von niedrigen chaires, zu Ankleidezwecken: 1316 . . . III chaères, II à laver et une à seoir (Havard), man nannte sie nach ihrer Bestimmung Chaires à peigner, à atourner, à barbaver. Sie waren wohl ganz ohne Lehne, oder doch nur mit niedriger Rückenstütze. Die 'chaire' war also noch weit entfernt der Frunk- und Ehrensitz par excellence zu sein, sondern bedeutet so viel als Stuhl überhaupt - allerdings war es der einzige! wie jetzt noch in vielen französischen Mundarten und im Englischen. Im Verlause des 14. Jahrhunderts wird sie allmählich der Herrensitz, der bequeme Stuhl beim Bett, der Prunksessel: 1352 erfahren wir zuerst, dass der Sitz mit Sammet überzogen wird, und 1380 treten chaire und chaise zum erstenmale nebeneinander auf. Die Art dieser Erwähnung an sich schliesst aus, dass wir hier in chaise eine lautliche Variante zu chaire hätten. Das schon oben erwähnte Inventar König Karls V berichtet nämlich von den zwei Lieblingssitzen des Königs und schildert sie folgendermassen: une chavze à teste de Lyon et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Juroszek, ZRPh. XXIX, 698.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 700. <sup>3</sup> Skok, Die mit den Suffixen -acum, -ascum, -anum etc. gebildeten Ortsnamen . . . Gröber, Beihefte N. 2, S. 160.

d'aigles avec le siège de veluiau azuré à fleurs de lys und une grant chayere haulte, painte à fleurs de liz avecq le siège et le dossier de veluiau azuré, brodéz à fleurs de liz. Also neben der grant chayere haulte, dem Thron, dessen Rückenlehne genau beschrieben ist, ein im ganzen gleich adjustierter Sitz, von dessen Lehne aber gar keine Erwähnung gemacht wird, der also, gewiss keine hatte, da die minutiöse Ausnahme sie sonst nicht überginge. Zum mindesten war die Lehne der chayze nicht geschmückt. Die Abbildung von Karls Siegel zeigt uns den König aus einem Sitz mit Tierköpsen ohne Lehne, womit also seine 'chayere' nicht beschrieben ist.

1514 erfahren wir von Quatre chaizes à femme couvertes, le siège et doucier, de velloux vert, niedrige Stühle, zum Plaudern und zum Weben (Hav.). Die chayze de fer qui estoit garnie de veloux (1507, Inv. des ducs de Bourbonnays) mus ebenfalls ein kleinerer Stuhl gewesen sein, und wie die auch sonst belegten chaires aus

Metall, mit freien Füßen.

Das ganze 16. Jahrhundert hindurch hören wir nur von chaire und chaise mit Armlehne; man sitzt dans la chaise, und erst an der Wende des Jahrhunderts kommen chaises ohne Seitenarme auf, der faltenreichen Frauenkleider-Mode zuliebe. Aber die ursprüngliche chese war wohl ohne Armlehnen so gut wie die ältere chaire. Bei Guiart des Moulins (Ms. des 14. Jahrhunderts, vgl. Suchier-Hirschfeld 223) z. B. sollen wir König Salomo auf einer chaiere sitzen sehen wie die Beschreibung des Bildes ausdrücklich angibt; auf der — allerdings herzlich ungeschickten Abbildung — ist sie als Truhe wiedergegeben.

Es ist bekannt, dass die chaire zugleich Kasten war. Dies ging aber nur dann, wenn sie aushörte Cathedra zu sein, d. h. vier freie Füsse zu haben. Während man die chaire nun so vergrößerte, dass sich auf einem geschlossenen Truhensitz hohe Rücken- und Armlehnen erhoben, blieb daneben die ältere offene Form nur ein — Gestell, und mag darum auch im Gegensatz zum modernisierten großen Stuhl, das "Gestell" genannt worden sein Am Ende des 14. Jahrhunderts kann die chayze in demselben Gegensatze zur chayere gestanden haben, den jetzt chaise und sauteuil bilden. Am Ende des XV. Jahrhunderts ist auch die chaise als Truhensitz bekannt, vgl. Villon Test. CXII chaise persée.

Mit dem sich rasch steigernden Luxus wird die chese auch prächtig ausgestattet, so dass sie der chaire in nichts nachsteht. Sie wird in der Kirche verwendet, Beweis dessen die chaisière (vgl. oben 574); die Bezeichnung chaise für Predigtstuhl mit dem Zusatz chaise de verilé treffen wir 1593, daher chaise für chaire in der Be-

deutung Kanzel, noch im 17. Jahrhundert.

Andrerseits verfertigt man im 16. Jahrhundert Kinderstühlchen unter der Bezeichnung chaire. Also jedes der beiden Wörter umfasste eine Zeitlang, den kulturellen Verhältnissen entsprechend, die Vorstellungen "großer Lehnstuhl" und "kleinerer Sitz", jedes bezeichnete sowohl Stuhl im allgemeinsten Sinne als

speziell Predigtstuhl und es ist daher nicht zu verwundern, daß sie eine Zeitlang auch promiscue gebraucht wurden. Für die Lautung unseres Wortes ergibt sich daraus die Erklärung: chése + chayère ergab chèse mit offenem e, während chez sein geschlossenes e bewahrt hat. Man wäre geneigt, auch die äußere Form (chaeze, chayze) auf Rechnung von chayere zu bringen. Aber, wie die oben zitierten Ortsnamen beweisen, ist die Schreibung Chayse schon 1284 belegt. Nachdem man mes (< MAGIS), fere u. a. schnieb, konnte die umgekehrte Schreibung chaise für chese auch Platz greifen. Daß es eine, wenn man so sagen darf, Verlegenheitsorthographie ist, ersieht man ja aus der Verwendung des y im Diphthong, was uns von vornherein anzeigt, daß wir es mit keinerlei historischer Schreibung zu tun haben.

ELISE RICHTER.

# Zur romanischen Sprachgeschichte.

# Afflare 'finden'.

Bedeutungsgeschichtliche Fragen zur Lösung zu bringen, wo uns nur die Endglieder der Kette überliefert sind, ist schwer und mehr als anderswo spielt subjektives Ermessen eine große Rolle. Dass ru. aflá, vegl. afluar, obw. aflar, tar. akkyare, cerign. akkyá, kal. af hare, neap. ašá, siz. ašari, sp. hallar, pg. achar ,finden' auf afflare beruhen, wird wohl von Niemandem lautlich bezweifelt; aber die Bedeutungen des lateinischen und der romanischen Wörter liegen scheinbar soweit auseinander, dass Diez Wb. IIb. achar zu dem Ausrufe verleitet wird: 'wer vermag der oft wunderlichen Begriffsentwicklung überall nachzugehen ... ? Zögernd sagt er dann, dass die Volkssprache dem lat. afflare, anblasen, anwehen' vielleicht die Bedeutungen 'anrühren, antreffen' beigelegt habe. Ähnlich ist auch Ascolis Auffassung, Studi critici I, 32 (1861) 'soffiare addosso, donde si può venire traslativamente a raggiungere col fiato, toccare, trovare, ed afflare val veramente rinvenire negli idiomi valachi'. Inwieweit diese letztere Bemerkung zutrifft ist mir nicht ganz ersichtlich. Allerdings zeigt ru. aflå eine sehr reiche Bedeutungsentwicklung, wie man namentlich bei Hasden im Etymologicum Magnum und in Tiktins rumänisch-deutschem Wörterbuche sehen kann, aber es ist schwer zu sagen, was neu, was alt ist. Bemerkenswert ist etwa bei Tiktin putul met, ce te-a aflat? 'teures Kind, was ist dir widerfahren?', was zweifellos eher zwischen 'anblasen' und ,finden' steht als von 'finden' ausgeht. Nichtsbesagend ist dagegen ein Satz wie: prendeți-o și o legați și aflați o caldare Cuv. Bătr. II, 140 'nehmt sie und bindet sie und holt einen Kessel', wo der Imperativ des Verbums 'finden' die Bedeutung 'holen' annnimmt, was man ja bei frz. trouver, engl. to find usw. oft beobachten kann. - Anders fasst Schuchardt die Sache Ztschr. XX, 535, vgl. XXVII, 104. Er geht aus von mihi afflatur 'es wird mir zugetragen'. Zu mihi afflatum est wäre afflatum habeo getreten und daraus ergab sich naturgemäß afflo. Was mir bei dieser Reihe Bedenken erregte, ist der Übergang vom Abstraktum zum Konkretum. Schuchardt vergleicht die mit 'finden' mehr oder weniger begriffsgleichen Ausdrücke 'es begegnet mir', 'es stößt mir auf', 'es kommt mir zu Gesicht', 'es zeigt sich mir', aber wenn ich mir diese Redensarten zu vollen Sätzen ergänze, wie z. B. 'eine Notiz kommt mir zu Gesicht', so scheint mir die Entfernung von 'finden'

sich eher zu vergrößern als zu verringern. Ich weiß nicht, ob man sagen würde (ich schreibe mit voller Absicht 'würde', nicht 'könnte') 'ein Buch stößt mir auf' und wenn etwa 'eine neue Schwierigkeit zeigt sich mir' einem 'ich finde eine neue Schwierigkeit' ungefähr gleichwertig ist, so haben wir hier wieder ein abstraktes Objekt, nicht ein Sachobjekt, während ein solches doch im allgemeinen, sieht man von uns geistig Gebildeten ab, die wir ja alles mögliche 'finden', das übliche und vor allem das primäre beim Begriffe finden ist. Wer freilich an G. Paris' Auffassung von treuver festhält, wird daran keinen Anstoß nehmen; aber ich sage da, wie Schuchardt, man soll doch einmal daran gehen, die Schwierigkeiten, die sich bei \*iropare\* auffürmen, wegzuräumen, statt sie zu verschweigen.

Ich glaube nun ein neues Zeugnis für die Ascolische Reihe geben zu können. Tosk. arfiare 'rauben, wegnehmen' stellt Caix Studi 160 zu arraffare. Daran ist natürlich nicht zu denken, der Schwund des a wäre ebenso auffällig wie das durch nichts berechtigte i. Die Deutung stammt übrigens wohl aus Fanfani, Voc. uso tosc. arfiare 'buscare, arraffare', del quale è sincope. Il Lori nella Mea st. 30

E' s' era incoccio di dirci un merciaglio, Che per arfiar un soldo tanto e tanto Arebbe caccio'l naso 'nnun 'merdaglio.

Die Crusca anerkennt das Wort nicht, Petrocchi hat es unter dem Striche, es scheint also selten oder nicht mehr gebräuchlich zu sein. Die Bedeutung ist 'erhaschen, erreichen', aber eine Möglichkeit der Verbindung mit dem diese Bedeutung sonst ausdrückenden raf, rap sehe ich nicht. Wohl aber steht nichts im Wege, ein lat. \*arflare anzusetzen. Zwar die Beispiele für ar statt ad, die Schuchardt seinerzeit aus Azzolini beigebracht hat: rov.-trient. arbinar, arfiar (atmen), arlevar, arevecinà, arvegnir (Vokalismus III, 73) haben wohl alle ar- aus re-, wie Flechia Arch. Glott. II, 19 zeigt, obschon wenigstens einige von ihnen die Bedingung aufweisen, die im Lateinischen d zu r werden lassen. Es ist dies, wie wohl zuerst Thurneysen Litbl. 1884, 141 ausgesprochen hat, folgender labialer Konsonant, also arferre usw. Hierher gehört auch arger nach Ostoffs Deutung aus arfiger (Indog. Forsch. XIII, 92). Ich habe (Litbl. 1901, 297; Gröber Gr. I2, 486 § 67) eine Reihe romanischer Formen aufgeführt, deren ar vor Labialen begrifflich nur ad, nicht re sein kann; auch ru. armäsar 'Hengst', armissarius in der Lex Salica neben admissarius und abr. arvendá 'ruhen' neben siz, abbentari, neap. abbendá 'ruhen' aus \*adventare (Diez, Wb. 354) wird hieher gehören. Dass daneben abr. abbendá 'aufhören' heisst, so dass also \*adventare neben \*arventare steht, ist bemerkenswert, aber für die Deutung von arvendá nicht von Belang.

Ist die Zurückführung von it. arfiare auf lat. \*arflare und die Zusammenstellung dieses mit lat. afflare, ru. afla usw. richtig, so liegt in arfiare wohl ein Fingerzeig für die Richtung, in der sich

die Bedeutung von afflare zu der von afla entwickelt hat. Dem 'finden' geht 'erreichen' voraus. Dazu stimmt auch die Bedeutungsentwicklung, die sich für afflare innerhalb des Lateinischen aus den Beispielen des Thesaurus doch etwas klarer erkennen lässt als aus denen bei Georges. Zwar dass zu dem Vergilvers Nosque ubi primus equis Oriens adflavit anhelis ein Glossator schreibt leniter tetigit, kommt kaum in Betracht. In adflarant tepidae pectora vestra faces Amoris Ovid Rem. 434 liegt der Begriff des Berührens schon deutlicher vor. In der Petronstelle eloquentia Asiana animos . . . iuvenum ... veluti pestilento quodam sidere afflavit ist durch das veluti wohl das Bildliche hervorgehoben, aber auch hier wird ,ergriff' am besten passen. Aus der Mulomedicina des Vegetius sehen wir, dass afflare auch vom Anstecken der Krankheiten gesagt wird, nicht nur quamvis sani boves odore morbidorum afflante depereunt, wo odor noch dem afflare im urspünglichen Sinne eine gewisse Berechtigung verleihen könnte, sondern auch ut quamvis sanum animal ... alienae aegritudinis afflante vicinia repente depereat, wie denn auch afflatus 'Ansteckung' heisst. Die Bauernsprache mag afflare in diesem Sinne wohl mehr angewendet haben als wir heute wissen; ein heißer Wind, der Blitz, das malum sielus 'afflat' Tiere und Pflanzen und schädigt sie. Nach mancherlei Seiten kann nun eine Ausdehnung des Gebrauches erfolgen, bei der dann die Idee des Ergreisens, wie sie in arfiare vorliegt, allmählich die in den Vordergrund tretende ist. Damit war schliefslich die Möglichkeit gegeben, auch Personen als Subjekt zu verwenden, was, wie mir scheinen möchte, der wichtigste Schritt auf dem ganzen Wege ist. Das weitere vom 'Greifen' zum 'Finden' liegt ja auch in captare vor, braucht also nach Schuchardts bekannten Ausführungen hier nicht weiter berührt zu werden.

Ist das alles richtig, dann treffen wir ein dem romanischen afflare 'finden' in Form und Bedeutung nahestehendes, in letzterer den Übergang zu lat. afflare bildendes Wort in einer Gegend, die man bisher neben Frankreich zu den Hochburgen von trouver trovare gerechnet hat. Freilich, wenn die Rechnung richtig ist, so müssen, wie jetzt eben auch Schuchardt hervorhebt (s. oben S. 579) die Anhänger von \*tropare nicht nur die begriffliche, sondern auch die lautliche Rechtfertigung ihres Etymons geben, denn auf geradem Wege gelangt man heute von \*tropare nicht mehr zu tosk. trovare. Frankreich und Toskana zeigen in sehr vielen Fällen Übereinstimmungen im Wortschatz gegenüber Mittel- und Süditalien, meist freilich geht die Poebene mit, während hier die Kontinuität durch captare einigermaßen gestört ist. Daß dieses letztere sein ursprüngliches Gebiet auf Kosten von afflare erweitert hat, ist wohl sicher: denn obw. aflår wird mit rum. aflå doch woh! einst durch Engadin, Tirol, Friaul, Dalmatien (vegl. afluar) verknüpft gewesen sein. Längs des Mittelmeers, durch Ligurien, besteht die Verbindung zwischen prov. trobar und flor. trovare in gen. truvar, ebenso hat das piem. truver, während in Bologna truvär und acatär

nebeneinander stehen. Sollte trovare doch ein Eindringling sein, der auch in Toskana afflare verdrängt hat? Wie ich mich denn frage, ob die Unbestimmtheit der Bedeutung von trovare, die Schuchardt, Ztschr. XXVIII, 36 in Süditalien nachweist, ihren Grund nicht darin habe, dass das Wort hier nicht autochton ist. Doch müssen diese wortgeographischen Probleme auf breitere Basis gestellt werden.

# Rum. áripă, frz. aube, sp. alabe, pg. aba.

Rum. aripă 'Flügel' hat bisher keine befriedigende Erklärung gefunden. Rösler hatte an ριπή 'Schwung' gedacht, was begrifflich verteidigt werden könnte aber lautlich nicht geht, da der Vokal, die Tonlage und das anlautende a unerklärt bleiben; dasselbe gilt für Cihacs magy. röp, das außerdem mit seiner Bedeutung 'Flug' nicht recht passen will, ganz abgesehen davon, dass, worauf Hasdeu hinweist, das Vorkommen des Wortes im Mazedorumänischen gegen magyarischen Ursprung spricht. Im Etymologicum Magnum Romaniae wird der Gedanke des alten Budapester Lexikons aufgenommen, dass alipes zugrunde liege. Formell ist dagegen nichts einzuwenden, aus álipes wäre árepă entstanden, wie man in älterer Zeit stets schreibt, und das -ă, das aus e unter Einflus des p entstanden ist, hätte dann das Geschlecht bestimmt. Aber auch dieser Etymologie, die die bedingungslose Zustimmung Densusianus gefunden hat (Histoire de la langue Roumaine I, 307), während Tiktin sie nicht einmal erwähnt, stellen sich große Bedenken von Seite der Bedeutung entgegen. Alipes ist ein fast nur dichterisches Wort und zwar vorwiegend adjektivisch in Verbindung mit Tieren, die sich so schnell bewegen als ob ihre Füsse beschwingt wären: cervi alipedes sagt Lucrez, equi alipedes ist die üblichste Verbindung, so üblich, dass alipedes equi veloces eine oft wiederkehrende Glosse ist, s. Thesaurus glossar, emendat. I, 50; so wenig wird im Altertum der Begriff des Flügels darin empfunden, dass Gl. lat. II, 452, 26 ταγύπους mit alipes übersetzt wird. Wie aber soll ein Wort, das 'mit beschwingten Füssen', 'schnellfüssig' heist, die Bedeutung 'Flügel' annehmen können? - Endlich Puscariu denkt an aiibeile, sard. alibedde 'Fledermaus'. Formell wurde alipelle zu areapele, alipelle zu aripele, das als artikulierter Plural gefühlt einen Singular areapă, áripă nach sich ziehen konnte. Den Bedeutungsübergang zu rechtfertigen, erklärt er sich außer Stande (Convorbiri lit. 37, 598). Ich finde auch keine Möglichkeit, habe aber auch lautliche Bedenken, namentlich gegen die Betonung alipelle. Im Etymologischen Wörterbuche weist Puscariu auf seine frühere Deutung hin, ohne sie aber anzuführen, so dass er also wohl selber nicht recht überzeugt ist.

Bevor ich nun einen neuen Versuch vorschlage, mag noch daran erinnert werden, dass aripa nicht nur 'Flügel des Vogels' bedeutet, sondern auch die 'Radschaufel des Wasserrades', von

anderen naheliegenden Übertragungen abgesehen.

Man hat bei all den genannten Deutungsversuchen sich auf

das Rumänische beschränkt, nie die Frage aufgeworfen, ob nicht die romanischen Schwestersprachen dazu passende Wörter hätten, oder jedenfalls, wenn der einzelne sich die Frage gestellt hat, sie in negativem Sinne beantwortet. Zwar in Italien, wo man naturgemäß zuerst sucht, habe auch ich nichts gefunden. Aber schon in Sardinien, dessen lexikographische Übereinstimmungen mit dem Rumänischen Puscariu besonders gerne betont (Jahrb. des rum. Inst. XI, 5), findet sich alabure, -es 'tavole del basto, parti laterali del petto', das formell vorzüglich passt, begrifflich sich verbinden läst. Dieses alabare erinnert in seiner Bedeutung sofort an afr. alve, nfr. aube, das im Dict. général erklärt wird als 'chacune des deux planchettes ou bandes qui, dans la charpente d'une selle, d'un bât, relient les deux arcons'. Dass dieses aure nun freilich ein a'va statt alvus 'Bauch' darstelle, wird man nicht gerne glauben. Das Verhältnis zwischen dem afr. auze und dem bei Rabelais auftretenden aube ist nicht ganz verständlich: warscheinlich sind sie regional verschieden. Die Doppelform weist aber darauf hin, daß zwischen ! und v oder b ein Vokal gestanden hat, wodurch die formelle Übereinstimmung mit dem sardischen Wort gegeben ist.

Ein anderes französisches aube bezeichnet die "Schaufel am Mühlrad'. Littré und ihm folgend Ott Étude sur les couleurs en vieux fr. 3 denken an alba, unter der Voraussetzung, dass die Radschaufeln besonders weiß oder aus besonders weißem Holz gemacht seien, was sachlich nicht stimmt und wohl auch sprachlich anders ausgedrückt würde, daher denn auch Tobler wohl deshalb und wegen der Nebenform auve die Zusammenstellung abgelehnt hat, A. f. n. Spr. 104. 192. Im Dict. gén. werden beide aube zusammengestellt aber ohne nähere Begründung. Den Zusammenhang mit lat. aivus darf man nicht, wie Bos (Glossaire de la langue d'oil) das zu tun scheint, damit begründen, dass roue à augets oberschlächtiges Mühlenrad bedeutet, roue à aubes unterschlächtiges; denn gerade darin besteht die Verschiedenheit der zwei Typen, dass letzteres Schaufeln hat, die man mit Flügeln vergleichen kann, ersteres dagegen kleine Mulden, die sehr wohl auget heißen können. Da nun aube und aripă in der Bedeutung Schaufel des Mühlrads sich decken, wird man die zwei Wörter auch als identisch betrachten, wenn ihre Form es irgendwie erlaubt.

Auch das Provenzalische besitzt aubo Radschaufel, daneben da, wo l vor Labialen zu r wird, auch arbro. Dass Belege aus der alten Sprache sehlen, wird man umso weniger als Beweis für Entlehnung aus dem Norden betrachten wollen, weil aprov. alabier arbre de la roue d'un moulin' doch deutlich genug eine Ableitung von alaba ist. Von alabier fällt ein schwacher Lichtstrahl auf npr. alibre, das mit aubo gleichbedeutend ist, wenn auch freilich das i noch der Rechtsertigung bedarf. Bekannt ist mlat. alebrum, alibrum, Haspel', worin Pott und ihn zitierend Schuchardt in seiner Festschrift für Mussasia 13 eine Weiterbildung von ala erkennen wie candelabrum zu candela. Auch hier begegnet das i, das ebenso

auffällig ist, da doch, wenn die Deutung zutrifft, alabrum anzusetzen ist und auch álabrum höchstens zu alebrum, nie zu alibrum werden könnte.

Sodann ist das andere frz. aube im Provenzalischen vorhanden gewesen, wenn es auch nur wiederum in einer Weiterbildung belegt ist. In der Prise de Damiette heißt es il avenion en avgua tro als alabarts de las selas. P. Meyer übersetzt sous-selle und verweist auf it. barda usw., das arabischen Ursprungs ist. Allein wenn span. albarda, béarn. aubarde deutlich arab. albarda ah wiedergeben, so widersprechen das Geschlecht und das mittlere a von alabart einem Zusammenhang mit dem arabischen Worte. Einer Verbindung mit frz. auve, aube widersetzt sich die Bedeutung von alabart keineswegs und das lautliche Verhältnis ist dasselbe wie das von aube und alabier. Mit Bezug auf das Suffix ist an das oben angeführte sard. alabare zu erinnern.

Sodann ist span. álabe hier anzureihen. Es heisst 'Schausel des Mühlrads', worin es also mit aripă, aube, aubo übereinstimmt, ferner: 'der bis zur Erde herabgekrümmte Baumzweig, namentlich vom Ölbaum; Rohrgeflecht an beiden Seiten des Wagens'; dann 'Dachtraufe' und 'Rand des Schildes'. Larramendi konstruiert sich ein bask. alabea 'was sich nach unten neigt'. Mahn bask, adarra Zweig und be unten, was Diez verzeichnet ohne sich dafür oder dagegen auszusprechen, doch hält er jedenfalls den baskischen Ursprung für sicher, da er Gramm. I, 03 alaba unter den Wörtern anführt, die sich 'mit ziemlicher Sicherheit' aus dem Baskischen erklären lassen. Mahns Versuch ist von vornherein schon nach den Lauten abzuweisen, aber auch Larramendis Deutung scheitert daran, dass ein solches Wort, wie er es schafft, nicht zu bestehen scheint, und an begrifflichen Schwierigkeiten. Überblickt man nämlich die verschiedenen Bedeutungen von alabe, so sieht man leicht, dass der gemeinsame Ausgangspunkt der nicht sein kann, den das angebliche bask. alabea gewährt.

Allerdings kennt das Baskische ein Wort, das ganz zweifellos mit dem spanischen zusammengehört. Bei Darricarrères Nouveau Dictionnaire basque-français-espagnol, aber freilich nur hier, nicht bei van Eys und nicht bei de Azkue, finde ich alabezki 'Roue de moulin à aubes. Rodezno de moilino, cilindro vertical con muchas paletas ô' cucharas horizontales, en las cuales hiere la coriente del agua y les impele para el movimiento'. Da sich -z -ki als baskische Suffixe ablösen, bleibt alabe, das im Baskischen aber so vereinzelt steht, das es nicht sowohl ursprünglich, sondern vielmehr entlehnt ist. — Der Versuch von Eguilaz y Yangas, alabe von arab. al-awach 'das Krumme' herzuleiten (Glos. et. 80) mag der Vollständigkeit wegen erwähnt werden; er ist lautlich, morphologisch

und begrifflich gleich unglücklich.1

Derselbe Autor kennt auch ein bask. alabea, das die Bedeutung von span. alabe hätte. Ich denke, es handelt sich nur um eine missverstandene oder missverständliche Wiedergabe des Diezschen Artikels.

Mit span. dlabe hat schon Diez portg. aba zusammengestellt. Aba bedeutet ,Rand, Saum, Zipfel, Bergabhang, Vorsprung eines Gebäudes, Nebengebäude, Umgegend, Hutkrempe, Schirm einer Mütze' und es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß bei scheinbarer Verschiedenheit der Bedeutungen doch der Anknüpfungspunkte genug sind, um die lautlich ja übereinstimmenden Wörter wirklich miteinander zu verbinden.

Suchen wir nun für all diese von Rumänien bis Portugal verbreiteten Wörter eine gemeinsame Grundlage, so kann sie nur alapa lauten. Dass der mittlere Vokal a war, wird bezeugt durch die aprov. Ableitungen. Von einer solchen Grundlage aus sind arum. årepå wie prov. aubo die regelrechten Entwicklungen. Auffällig ist span. álabe nach seinem Auslaut und nach seinem Geschlechte. Man wäre versucht, an eine Entlehnung aus den nordöstlichen Mundarten zu denken, wo der Plur. zu -a es lautet, also alaies, wozu irrtümlich ein Sing. alabe gebildet worden wäre, aber es fehlt vorläufig wenigstens jeder weitere Anhaltspunkt für eine solche Annahme. Schwierig ist auch rum. arcapă neben arepă, aripă. Die Tonverschiebung steht wohl im Zusammenhang mit der Pluralbildung. Im Maz. sagt man aripă Plur. aripete. Scheint das für altes alipes zu sprechen, so ist doch darauf hinzuweisen, dass -pede zu -pede, nicht -pete würde, so dass die begrifflich unmögliche Zusammenstellung auch lautlich nicht glatt geht. Eher passt ales itis, aber doch auch nur mangelhaft, begrifflich gar nicht, formell schwer, weil man nicht sieht wie ales auf alupa aufgepfropft werden konnte und weil alites zu ariți geworden wäre. Das Rumanische besitzt oaspe ospiti und cap capete. Letzteres passt genau zu aribete, aber es bleibt doch auch da unklar, was die Flexionsübertragung bewirkt habe.

Wir haben also die Grundform und die Verbreitung des Wortes festgestellt; die Grundbedeutung dürfte 'Flügel' gewesen sein, nicht das auf drei Gebieten belegte 'Radschaufel', da eine Sinuesübertragung, wie sie hier vorliegt, sich leicht einfindet, vgl. nprov. aleto 'Radschaufel', wogegen das umgekehrte schwer zu verstehen ist und doch für die abgeleiteten Bedeutungen im Portugiesischen und Sardischen 'Flügel' zugrunde liegen muß. Der Indogermanist, der seine Ursprache nicht kennt, könnte sich hiermit beruhigen und hätte seine Pflicht getan, der Romanist muß aber doch suchen, das alapa irgendwie im Lateinischen unterzubringen.

Lat. alapa bedeutet 'Backenstreich'. Dass aripă formell dasselbe sein kann, hat schon Tiktin ausgesprochen, aber die begrifflichen Verschiedenheiten sind ihm so groß erschienen, dass er den Gedanken nicht weiter verfolgt hat. Nun das Wort auf weitestem Gebiete erscheint, kann an seinem lateinischen Ursprung kaum gezweifelt werden. Leider wissen wir nicht, was die ursprüngliche Bedeutung und was die Etymologie von alipa ist. Stowasser Dunkle Wörter 22\*\* nimmt für das lateinische Wort und für κόλαφος hebr. khelaphot in Anspruch, das er mit 'Hammer' übersetzt und das

die Bedeutung 'Faust, Faustschläge' angenommen habe. Der 'durchaus mit judischen Elementen versetzt Juvenal' habe alapa zuerst gebraucht. Walde verzeichnet die Erklärung ohne ein Wort des Widerspruchs und doch widerspricht so ziemlich ailes. Das Wort begegnet, wie man schon im Georges sehen konnte, schon bei Phaedrus; ein Schwund des &- im Anlaut ist ganz unverständlich, da das hebr. k ja doch nicht h war, und auch dann hätte man aus elapa vielmehr eiapa erwartet, vgl. eleum aus Elauov. Außerdem heißt an der einzigen Stelle wo es vorkommt theinghat nicht 'Hämmer' sondern 'Beile' oder 'Axte', wird demnach in der Vulgata mit ascha übersetzt, und aligna ist weder ein Hammer noch ein Faustschlag, sondern ein 'Backenstreich'. - Von aupa ist abgeleitet alupare, das die alten Glossen mit expaimare, banizer übersetzen. Nehmen wir an, das Verbum habe, ursprünglich oder unursprünglich, 'die Hand, den Arm schwingen bedeutet, so würde ein postverbales alapa die 'Schwinge' sein, da ja gerade weibliche Postverbale gerne zur Bezeichnung von Werkzeugen verwendet werden, vgl. pianare 'hobeln', plana 'Hobel'. Die 'Schwinge' des Vogels für 'Flügel' sagen auch wir und das Weitere ergibt sich von selbst. Was span. ainie 'Dachtraufe' betrifft, so genügt auf das gleichbedeutende aier, hinzuweisen, das deutlich zu ain gehört. Das einzelne könnte nur die Kenntnis der Sache erklären die zu verschaffen mir die Möglichkeit fehlt. Von 'Dachtraufe' kommt man zu Dachrand, Rand, daher alero 'Tellerrand', álabe 'Schildrand'. Von álabe herabhängender Zweig' geht wohl alabearse 'sich werfen, krümmen vom Holz' aus, dazu dann wieder alabeo 'Werfen des Holzes, Unebenheit der Fläche'.

### Prov. aranhon 'Schlehe'.

Man wird Schuchardt ohne weiteres zustimmen, wenn er zu dem prov. aranhón, nordsp. aranón 'Schlehe' das Baskische aran 'Zwetsche, Ptlaume' stellt (Zeitschr. Beihett VI, 11), die andere Frage ist aber, ob das romanische Wort aus dem Baskischen oder dieses aus jenem oder beide aus dem Gallischen stammen. Was zunächst die Verbreitung betrifft, so gibt Mistral aragnoun, aragnou (gask.), agragnou (carc.), iragnoun, iragnou, uragnou, aguerou (langued. gask.) an, dazu kat. mail. araāi, arag. araā n, woher das Wort wohl in die spanischen Wörterbücher gelangt ist, und kat. mall. val. aranvoner für den Strauch, span, auch maraten in deutlicher Aulehnung an maraña 'undurchdringliches Gebüsch', während das vorhin erwähnte prov. agragnou Einfluis von acer zeigt. Also man kann wohl sagen, ein gask.-katal. Wort, dessen ältester Beleg sich bei Ibn Alchazzár (2. Hälfte des X. Jahrh.) findet (s. Simonet, Glos. mozar. 19). Dass im Baskischen die Schlehe aran-beits schwarze Pflaume' oder basak-aran 'wilde Pflaume' oder sasi-sk-aran 'dornige Pflaume' heisst, mag mit dem Umstande zusammen, dass das Romanische eine Ableitung, nicht das einfache Wort zeigt, darauf hindeuten, dass die Grundbedeutung von aran die baskische ist, doch ist der Schluss nicht zwingend. Wenn nun auch die Wortgeographie auf iberisch-baskischen Ursprung hinzuweisen scheint, so ist doch die Frage aufzuwerfen, ob nicht ein Zusammenhang mit air. airne, kymr. eirinen (auf das schon Schuchardt hinweist), mittelbret. irin, nbret. hirin 'Pflaume' bestehe. Stokes setzt dafür arjanio-, Henry besser arinio- als urkeltische Grundform an, doch würde auch aranio- kaum ein anderes Resultat ergeben haben. Zu einem solchen gallischen \*aranio stimmt nun rom. arañ-, mit -ón weitergebildet arañon ausgezeichnet, während bei direkter Beziehung der romanischen Wörter zu bask. aran die Palatalisierung des ñ unerklärt bleibt. Der umgekehrte Vorgang, dass ein gall. aranio oder auch ein romanisches arañ(o) zu bask. aran wird, ist nicht weiter auffällig. Andrerseits steht aran im Baskischen vereinzelt da, was zwar nicht ohne weiteres beweisend aber doch der Annahme von Entlehnung eher günstig ist. Wenn arantze 'Dornstrauch, Dorn' (woher arantzabaltz 'Schwarzdorn, Schlehe') sich dazu verhält wie iratze 'eine Menge Farrenkraut' zu ira 'Farrenkraut', otatze 'lande d' ajoncs' zu ota 'ajonc' (De Azkue), so wird man doch auch darin kein Argument für die Bodenständigkeit des Wortes aran im Baskischen finden wollen.

Den gallisch-baskischen Beziehungen nachzugehen ist eine interessante Aufgabe, nur muss sie mit Vorsicht und mit den nötigen Kenntnissen auf den in Betracht kommenden Gebieten gelöst werden. Gallische Wörter, die überliefert sind oder im Südfranzösischen weiterleben, sind natürlich am sichersten nachzuweisen. Bemerkenswert ist tegi, das van Eyss mit 'lieu, demeure' übersetzt, de Azkue genauer mit 'toit, lieu fermé et généralement recouvert, où l'on abrite le bétail et où l'on garde quelque chose'. Ich zögere nicht, darin das gall. (a)tegia zu sehen, das als Appellativum in Graubünden, Tirol und Norditalien lebt, als Ortsname in Frankreich: Arthies aus gall. are Tegias 'bei den Hütten' und in Norditalien: Tezze in Val Sugana und sonst, vgl. Schneller Rom. Volksm. 205, Lorck Altberg. Sprachdenkm. 186, 114; Verf. Betonung im Gall. 13. Man beachte die weitgehende Übereinstimmung in der Bedeutung: friaul. tiedze bezeichnete eine 'niedere Hütte, in der man Heu, Holz und Gerätschaften unterbringt'. Gegen die Möglichkeit, dass gall. g erhalten bleibt, kann man nicht bask. teila, teil'a 'Tiegel' anführen, da dieses nicht direkt tegula, sondern die Vorstuse von sp. teja wiedergibt.

W. MEYER-LÜBKE.

# Erde und Gras als Rechtssymbol im Raoul de Cambrai.

Eine der interessantesten Szenen des französischen Volksepos bildet der während des Krieges Raouls von Cambrai gegen die Söhne Herberts in der Schlacht bei Origni, zwischen Raoul und Ernaut von Douai ausgefochtene Zweikampf, mit dem, was sich unmittelbar daran anschliesst, Raoul de Cambrai, (hg. von Meyer und Longnon, Paris 1882, Soc. des Anc. Textes) V. 2761 ff. Ernaut wird besiegt, indem ihm von Raoul die linke Hand abgehauen wird; darauf besteigt er wieder sein Ross, von dem Raoul ihn geworfen hat,1 und entflieht; Raoul verfolgt ihn, indem er den festen Entschluss ausspricht, nicht von ihm abzulassen, bis er ihm den Kopf abgeschlagen hat (V. 2941). Ernaut fleht sein Mitleid an, indem er (V. 2883) verspricht, ihm Hennegau und Brabant abzutreten, aber Raoul bleibt unerbittlich. Nochmals bietet Ernaut seinem Feinde für Schonung seines Lebens die Abtretung aller seiner Länder an, indem er erklärt, Mönch werden zu wollen (V. 3013-14); aber Raoul wiederholt seine Drohung, deren Ausführung nichts auf der Welt verhindern könne, V. 3015 ff.: "Voir, dist Raous, il te covient fenir, A ceste espee le chief del bu partir; Terre ne erbe ne te puet atenir,2 Ne Diex ne hom ne t'en puet garantir Ne tout li saint qui Dieu doivent serviri. Da schöpst der geängstigte Ernaut wieder Mut, V. 3025: "Cuers li revint, si l'a contraloié: Par Dieu Raous, trop te voi renoié, De grant orgueil, jel et outrequidié. Or ne te pris nes qu'un chien erragié, Quant Dieu renoies et la soie amistié, Car terre et erbe si m'avroit tost aidié, Et Dieus de gloire, c'il en avoit pitié".

Der hier von Raoul ausgesprochene, von Ernaut als falsch zurückgewiesene Gedanke, daß Erde und Gras ("Terre et erbe", wie ein einheitlicher Begriff aufgefaßt und demgemäß mit dem Singular konstruiert) den besiegten Ernaut, dem jener den Kopf abschlagen will, nicht schützen kann, ebensowenig wie Gott und alle Heiligen — dieser Gedanke, der sonst m. W. in der fran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach V. 2868 ist in der Hd. ein Vers ausgefallen, der etwa in dieser Weise ergänzt werden kann: "Al cheval court [scil.: Ernaus], n'i a plus atendu".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Atenir hat hier ohne Zweisel, wie auch das in der Antwort Ernauts (V. 3030) gebrauchte Verbum aidier zeigt, die Bedeutung "schutzen", die ich allerdings in den Wörterbüchern nicht gefunden habe.

zösischen Literatur nirgends vorkommt, ist so merkwürdig, dass man sich gedrängt sieht, nach einer Erklärung zu suchen.1 Eine solche kann m. E. nur in den altgermanischen Rechtsbräuchen gefunden werden, in denen Erde und Gras als Symbol verwendet wird. Man sehe darüber J. Grimm: Deutsche Rechtsaltertümer, 2. Aufl., Göttingen 1854, S. 110ff. Erde und Gras, d. i. der Rasen, oder, mit einem alten Ausdruck, der "Wasen" (ahd. waso, daher frz. wason guason gazon;2 der entsprechende Ausdruck in den lateinischen Formeln des Mittelalters ist cespes) dient in den alten deutschen Rechtsbräuchen als Symbol bei der Übertragung, der "traditio", von Grundstücken, indem ein Rasenstück dem neuen Besitzer überreicht oder zugeworfen wurde, was in den lateinischen Formeln ausgedrückt wird durch "tradere per terram vel herbam" oder auch ...cum cespite". Erde und Gras kommen in dieser symbolischen Anwendung auch getrennt vor. Schon in der Lex Salica, tit. 61, kommt in diesem Sinne das Werfen von Erde auf den neuen Besitzer vor, das "jaclare chrenecrudam",3 das namentlich dann angewendet wurde, wenn ein Mordes wegen Flüchtiger sein Besitztum dem nächsten Verwandten übertragen wollte. Natürlich wahrten die Franken, die das nördliche Gallien erobert hatten, die Eigentumsübertragung von Grundstücken durch Werfen von Erde und Gras noch längere Zeit, und wenn im VI. Jahrh. Childebert durch eine Verordnung das Werfen der chrenecruda für rechtsungültig erklärte, so konnte, wie Grimm a. a. O. S. III Anmerk. mit Recht bemerkt, das Symbol selbst doch für andere Fälle fortdauern.4

der sonst für solche Dinge ein scharfes Ange hat, macht in seinem Artikel über R. de Cambrai, Hist. Litt. XXII, 718, wo er die betreffende Stelle zitiert (übrigens unrichtig, indem er für atenir aus dem folgendem Versc garentir setzt) keine Bemerkung über Erde und Gras.

2 Das Eindringen dieses deutschen Wortes in das Romanische und speziell das Französische (außer in dieser Sprache findet es sich nach Diez Wb. IIc s. v. Gazon, nur noch in den Dialekten von Aragon und von Cremona) hängt gewiß zum großen Teil mit der germanisch-symbolischen Verwendung des Rasens zusammen.

<sup>1</sup> Kalbsleisch in seiner Dissertation (Gießen 1897): "Die Realien in dem altsranzösischen Epos Raoul de Cambrai" hat nichts darüber. Auch P. Paris, der sonst für solche Dinge ein scharfes Auge hat, macht in seinem Artikel

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chrenecruda wird von Grimm erklärt als "reines Kraut"; altsrk. chrêne = ahd. hreini "rein", entsprechend dem altrömischen, bei Livius vorkommenden Ausdruck "herba pura" (Livius erzählt I, 24, dass zwischen Römern und Albanern vermittels der herba pura ein Bündnis geschlossen wurde).

Ob es sich im nördlichen bezw. nordöstl. Frankreich bis zur Mitte des X. Jahrh. (in jene Gegend und in jene Zeit weist die Absassung des ältesten Liedes von Raoul de Cambrai) erhalten bat, lässt sich freilich nicht erweisen; aber auch wenn dies nicht der Fall war, so konnte doch jedenfalls eine Erinnerung an den alten Rechtsbrauch sich so lange, und noch länger, erhalten und in der Poesie Verwendung finden, ähnlich wie ja z. B. die staatsrechtlichen Verhältnisse im Rolandsliede keineswegs den tatsächlichen Zuständen der Karolingerzeit, sondern viel älteren entsprechen. - Übrigens mag hier daran erinnert werden, dass die französische Sprache eine Erinnerung an jenes symbolische Wersen von Erde und Gras bewahrt hat: in dem Verbum guerpir "aufgeben, preisgeben, verlassen" (nfrz. deguerpir) = germ. (alt-

Tatsächlich ist die Verwendung des Symbols eine ziemlich mannigfaltige. In der Lex Alamannorum wird vor dem Beginn eines gerichtlichen Zweikampfes, durch den ein Streit wegen eines Grundstückes entschieden werden soll, ein Stück Rasen aus demselben geschnitten; die Kämpfer berühren das Rasenstück mit ihren Schwertern, indem sie Gott als Zeugen für die Gerechtigkeit ihrer Sache anrufen.

Überhaupt aber wird bei Erde oder Gras, in der Regel mit Berührung derselben, geschworen (Zeugnisse für diesen Brauch findet man auf deutschem, englischem und, am meisten, auf nordischem Gebiete). Erde und Gras gelten also als die Schwurmächte, die der gerechten Sache helfen, den Meineid rächen.

Wichtig ist für uns noch eine andere, vermittelst Gras erfolgende symbolische Handlung: Kämpfende erklären sich für besiegt, indem sie dem Sieger ein Büschel Gras entgegenstrecken, eine Sitte, die, wie bei den Germanen, so auch bei den alten Römern herrschte, wie Plinius, Hist. Nat. XXII, 4 bezeugt (Grimm a. a. O. S. 112): "Apud antiquos signum victoriae erat herbam porrigere victos, hoc est, terra et altrice ipsa humo cedere; quem morem etiamnunc durare apud Germanos scio". Und noch für das Ende des X. oder Anfang des XI. Jahrh. bezeugt Dietmar von Merseburg in seiner Chronik (VI, 65) die Fortdauer jenes Rechtsbrauches, indem er berichtet, daßs die von den Deutschen besiegten Lausitzer "pacem . . . cum gramine (in dieser Form höchst wahrscheinlich auf Verlangen der deutschen Sieger) datisque affirmant dextris".

Dass auch in der angeführten Stelle des Raoul de Cambrai Erde und Gras in dem symbolischen Sinn aufzusassen ist, der in dem alten germanischen Recht wurzelt, ist sicher; zweiselhaft erscheint nur die in diesem Falle anzunehmende besondere Geltungsoder Anwendungsweise des Symbols. Da Erde und Gras hier als Schützer oder Helser eines Zweikämpfers gedacht wird (mit den Ausdrücken atenir "schützen" und aidier "helsen"), ebenso wie Gott und die Heiligen, die unmittelbar daneben und in demselben Sinne genannt werden, so scheint es, dass Erde und Gras, ebenso wie Gott und die Heiligen, hier als die Schwurmächte zu gelten haben, die von dem Zweikämpser vor Beginn des Kampses als Schützer der gerechten Sache und als Zeugen des Eides angerusen

nstk.) werssian "wersen". Mit Recht haben Grimm und Diez die Bedeutung des französischen Verbs aus dem symbolischen Wersen von Erde und Gras (ähnlich auch Halm) im germanischen Recht erklärt, wobei namentlich daran zu erinnern ist, daß auch im Französischen (alt- und neufrz.) das Verbum die spezielle rechtliche Bedeutung der Ausgabe oder Räumung eines Grundstückes besitzt; nicht zu billigen ist es, wenn Körting in seinem Wörteibuch (No. 10379) als Grundlage des französischen Wortes ansetzt: "altnik. werspan [besser werspjan] d. h. (weg)wersen"; die spezielle Bedeutung des Wegwersens, die das germ. Verbum nie gehabt hat, ist hier durchaus fernzuhalten und auch als Zwischenbedeutung, zur Erklärung der französischen, nicht anzusetzen.

werden (vgl. das oben über das Schwören bei Erde und Gras bemerkte). Eine andere Deutung wäre die, dass der besiegte Ernaut, unter Darreichung von Erde und Gras als Zeichen der Unterwerfung, dem Sieger sein Land abzutreten erklärt, vgl. das oben über Erde und Gras als Zeichen der Eigentumsübertragung von Ländereien, sowie als Zeichen der Unterwerfung bemerkte. Im ersteren Falle wäre der Sinn der Worte Raouls: Erde und Gras, bei denen du wie bei Gott und den Heiligen die Gerechtigkeit deiner Sache beschworen und die du als Helfer angerufen hast, können dir jetzt ebensowenig wie jene helfen. Dagegen in dem andern Falle: Wenn du dich auch jetzt, unter Darreichung von Erde und Gras, für besiegt erklärst und mir deine Länder abtrittst, so kann dich dieser Akt der Unterwerfung doch nicht vor dem Tode retten. Beide Deutungen freilich nötigen zu der Annahme einer Textverderbnis oder Textänderung: man muss annehmen, dass eine Stelle des Gedichtes, wo der Schwur bei Erde und Gras bezw. (nach der zweiten Deutung) die Darreichung von Erde und Gras an den Sieger erzählt wurde, von einem späteren Bearbeiter, dem solche Bräuche nicht mehr bekannt waren, ausgelassen worden ist.

Eine solche Annahme kann kaum Bedenken erregen, denn auch sonst weist die Szene dieses Zweikampfes manche Züge auf, die die Annahme von Änderungen des ursprünglichen Textes sehr nahe legen. Wenn vor Beginn des Kampfes (V. 2794) Ernaut zu Raoul sagt: "Je vos desfi del cors saint Nicolai, Si m'aït Diex, que je le droit en ai", so erscheinen diese Worte bei näherer Betrachtung sehr auffällig, denn eine förmliche Herausforderung ("desfi") als Einleitung eines unmittelbar darauf folgenden Zweikampfes kommt mitten in einer Schlacht, wie es hier dargestellt wird, sonst m. W. im französischen Volksepos gar nicht vor, namentlich nicht, wie hier, in so feierlicher Weise, mit Beteuerung der Gerechtigkeit der eigenen Sache, wofür Gott und die Heiligen (bezw. ein Heiliger) als Zeugen aufgerufen werden. Diese hier so auffälligen Züge sind dagegen wesentliche, stehende Züge als Einleitung eines gerichtlichen Zweikampfes (vgl. Pfeffer in der Ztschr. f. roman. Phil. IX S. 53); der Unterschied ist nur der, dass bei dem gerichtlichen Zweikampfe (auf Reliquien u. dgl.) geschworen wird, was hier, im Schlachtgetümmel, natürlich ausgeschlossen und an dessen Stelle hier eine blosse Beteuerung getreten ist. Ferner ist bei der Schilderung der Flucht und Verfolgung Ernauts auffällig der unerbittlich und mit größter Hartnäckigkeit festgehaltene Entschluß Raouls, Ernaut grade durch Abschlagen des Kopfes zu töten, denn das ist ja bekanntlich im französischen Volksepos der übliche Abschluß eines gerichtlichen Zweikampfes (abgesehen von schwereren, nicht durch den Sieger selbst zu vollziehenden Strafen, wie Verbrennen, Zerreißen durch Pferde u. dgl.), während es in der Schlacht doch nur auf die Tötung des Gegners und durchaus nicht auf diese spezielle Art derselben ankommt. Überhaupt ist die Schilderung der Verfolgung, wie ein im Zweikampf tödlich verwundeter (Bernier

bezeichnet ihn V. 3079 als einen "mort home"), dem nach einander seine Freunde zu Hilfe kommen, von dem Sieger, allen diesen Hindernissen zum Trotz, lange Zeit hindurch über das Schlachtfeld hin verfolgt wird — diese ganze Schilderung ist, im Gegensatz zu dem sonstigen Charakter des Gedichtes, durchaus unrealistisch, ja sie erscheint völlig unmöglich, und schon dieser Umstand legt den Gedanken nahe, dass sie nicht ursprünglich sein kann, dass sie vielmehr einem späteren Bearbeiter zur Last zu legen ist.

Diese kritischen Bedenken werden noch verstärkt, wenn wir eine vorangegangene Stelle des Gedichtes mit heranziehen, wo von früheren Beziehungen Ernauts zu Raoul die Rede ist. In Tir. XXVII und XXVIII (V. 538-565) wird nämlich erzählt, dass zwei Söhne Ernauts, die von ihm nach Paris an den königlichen Hof geschickt worden waren, dort bei Gelegenheit von Fechtspielen ("a l'escremie") getötet wurden, und zwar, nach der Meinung aller Barone des Landes, durch Raoul. Ich will die Stelle von V. 545 ab hier anführen: "Cil chevalier commencent a jouer A l'escremie, por lor cors deporter. Tant i joerent, a mal l'estut torner: Apres lor giu lor covint airer; Les fix Ernaut i covint morz jeter, Cel de Doai, qui tant fist a loer. - Quant li effant furent andui ocis, Li fil Ernaut de Doai li marchis, Desor Raoul en ont le blasme mis, Que trestuit dient li baron del païs Que par Raoul furent andui ocis. Li quens Ernaus n'iert ja mais ces (= ses) amis Desqu'a cele cure qu'en iert vengemens pris. Molt trespassa et des ans et des dis, Ne sai combien ne je ne l'ai apris. Se Dex n'em pense, qui en la crois fu mis. Mar le pensa Raous de Cambrezis. Forment en fu dolans li sors Guerris; Il ot bon droit, si con il m'est avis, Que molt grant paine en ot puis li floris, Et por ces .II. ot il molt d'anemis." Die letzten sechs Verse dieser Stelle enthalten dunkle Andeutungen von schrecklichen Folgen der Mordtat, bei denen auch Guerri beteiligt ist, Andeutungen, die im Folgenden durchaus nicht aufgeklärt werden. Das Lied schweigt vielmehr von dieser Angelegenheit völlig bis V. 2796, wo erzählt wird, wie Ernaut während der Schlacht bei Origini (die etwa 11,2 Jahre nach jener Mordtat stattfand) auf Raoul stösst und ihn folgendermassen anredet: "Ies tu donc ce, Raous de Cambrisis? Puis ne te vi que dolant me feis. De ma mollier oi deus effans petis, Ses envoiai a la cort a Paris, De Vermendois au roi de Saint Denis: En traison andeus les oceis: Nel feiz pas, mais tu le consentis. Por cel afaire ies tu mes anemis; S'a ceste espee n'est de toi li chies pris, Je ne me pris vaillant .II. parisis". Raoul leugnet: Vos en desdis 2807, gleich darauf folgt der Zweikampf, der den Ausgangspunkt der obigen Auseinandersetzungen über Erde und Gras gebildet hat. Das alles ist sehr unklar und widerspruchsvoll. Ein unaufgeklärter Widerspruch liegt schon darin, dass Raoul einmal die Tat selbst begangen, dann aber ihr bloss zugestimmt haben soll. Höchst auffällig ist ferner, dass nach Tir. XXVIII Ernaut die Rache bezw. Strafe für die Ermordung seiner Söhne auf unbestimmte Zeit verschiebt und erst nach mehr als Jahresfrist,

während der Schlacht bei Origni, Gelegenheit nimmt, die Sache durch einen Zweikampf mit Raoul auszufechten. Und merkwürdigerweise, während wir nach Tir. XXVIII einen gerichtlichen Zweikampf zwischen Ernaut und Raoul, zur Sühne für die Ermordung der Söhne Ernauts, vermissen, erzählt uns der Dichter, als Episode der Schlacht bei Origni, einen zufällig sich ergebenden Zweikampf zwischen beiden Feinden, der aber, wie oben S. 501 bemerkt worden ist, entschiedene Züge eines gerichtlichen Zweikampfes an sich trägt (so namentlich die Herausforderung Ernauts mit Anrufung Gottes und des hl. Nicolaus, in einer Stelle, die der zuletzt zitierten un-

mittelbar vorausgeht).

Aus allen diesen Umständen werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit den Schluss ziehen, dass es eine ältere Fassung des Gedichtes1 gegeben hat, worin ein gerichtlicher Zweikampf zwischen Ernaut und Raoul stattfand, kurze Zeit nach der Ermordung der beiden Knaben, jedenfalls noch vor der Schlacht bei Origni. Ein späterer Bearbeiter hat diesen gerichtlichen Zweikampf aus seiner ursprünglichen Stelle gerissen und zu einer Episode der großen Schlacht zwischen Raoul und den Söhnen Herberts gemacht, wo er nun, seines ursprünglichen Charakters entkleidet und doch immer noch. infolge Unachtsamkeit des Bearbeiters, mit gewissen charakteristischen Zügen der ursprünglichen Darstellung versehen, sich sehr sonderbar ausnimmt. Zu diesen alten, dem gerichtlichen Zweikampf angehörenden Zügen gehört auch das Rechtssymbol, von dem diese Untersuchung ausgegangen ist: Erde und Gras.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf wenigstens zwei, der jetzt erhaltenen vorausgegangene Fassungen des Liedes weisen mit Bestimmtheit auch andere Umstände, s. die Einleitung der Ausgabe von Meyer und Longnon, pp. XXXIII und folgende.

F. SETTEGAST.

#### Franz. Hors und Verwandtes.

Über franz. hors, Nebenform von fors = lat. foris, ist schon ziemlich viel geschrieben worden. Die von Diez, Gramm.3 S. 465, von Littré in seinem Wörterbuch s. v. Hors, von Scheler in seinem Dictionnaire d'étymologie française, 3. Aufl., s. v. Fors, und auch noch von G. Paris, Vie de Saint Alexis p. QI, vertretene Auffassung, wonach hier anl. lat. f unmittelbar in h übergegangen wäre, wie im Spanischen (das aber gerade in diesem Falle, wegen des folgenden span. Diphthongs ue, das f bewahrt hat: fuera) - diese Auffassung kann nicht aufrecht erhalten werden, da die Annahme eines solchen, im Französischen sonst nicht vorkommenden Lautwandels, grade bei diesem einzelnen Worte, durch nichts glaubhaft gemacht werden kann. Zwar verweist Scheler zur Stütze dieser Auffassung auf zwei andere Beispiele dieses Lautwandels auf dem französischen (gallo-romanischen) Sprachgebiet: wallonisch horbi für forbi, fiz. forbir jetzt fourbir d. h. reinigen, putzen (aus ahd. furban besser \*furbjan in gleicher Bedeutung) und afrz. harouce neben farouche. Was aber zunächst jene wallonische Form horbi anlangt, die mit ihrem h für f im Wallonischen ebenso vereinzelt steht wie hors im Französischen, so wird dieselbe, eben mit Rücksicht darauf, nicht lautlich, sondern durch Analogie zu erklären sein. Es liegt nahe, an Beeinflussung von seiten des ahd. horgen, d. h. schmutzig machen, (s. Schade, Altdeutsches Wörterbuch, 2. Aufl., s. v.)1 zu denken; bekanntlich kommt es mehrfach vor, dals Wörter, die einen begrifflichen Gegensatz bezeichnen, sich in der Form beeinflussen; man denke an vlat. \*grčvis (statt gravis) nach lčvis.

Was dann afrz. harouce betrifft, eine Nebenform von farouche, die bei Godefroy Bd. IV, s. v. Harouce, aus der "Compagnie Renart" belegt wird, so möchte ich das anl. H derselben auf Beeinflussung von seiten eines in Form und Bedeutung nahestehenden nieder-

¹ Ahd. horgen ist (s. Schade a. a. O.) entstanden aus einer älteren Form \*horawigjan, abgeleitet von dem germ. Stamm hurwa d. h. Schmutz, ahd. horo, Gen. horawes, -owes, woneben nach dem mhd. hurwe auch die ahd. Form hurwi angesetzt werden muſs = einem germ. Stamm hurwja. Unter diesen Umständen ist es wohl nicht allzu kühn, ein altſrānkisches, dem V. oder VI. Jahrh. angehöriges \*hurwjan "beschmutzen" anzusetzen, das dem in Rede stehenden wallon. horbì, dem es begrifflich entgegengesetzt ist, in der Form sehr nahe steht.

deutschen Wortes zurückführen: harsch (ursprünglich \*harsk) d. h. hart, rauh, im eigentlichen und im übertragenen Sinne. Dies Wort, das auf dem Gebiet der hochdeutschen Literatur sehr selten und ganz jung ist (s. Grimms Wörterbuch, s. v. Harsch, wo es aus Zschokkes "Selbstschau" [1842] belegt wird) ist ein altes niederdeutsches Wort, belegt allerdings erst im Mittelniederdeutschen (XIII.—XVI. Jahrh.), s. Schiller und Lübben: Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bremen 1875 ff., Bd. II, s. v.; es ist aber sicher im Niederdeutschen weit älter und dürfte bereits dem Altniederfränkischen angehört haben; es findet sich auch im Englischen (mittelengl. harske, jetzt harsh), Dänischen (harsk) und Schwedischen (härsk), s. Grimm, a. a. O., und Kluges Etym. Wörterbuch.

Wenn nun, wie ich glaube, die von Horning (Zeitschr. XIX, S. 102) gegebene Erklärung von farouche = forasticus richtig ist, so wird die gegenwärtig herrschende Form farouche aus ursprünglichem, noch jetzt dialektisch vorkommendem fourache durch Umstellung von ou und a zu erklären sein (so auch Körting in seinem Lat.-roman. Wörterb., s. v. Ferox; etwas anders Horning: fourache mit ferus in Verbindung gebracht, dann Übergang von e vor r in a); diese Umstellung dürfte aber auf den Einflus des deutschen harsch (harsk) zurückzuführen sein: daher also einmal das a der ersten Silbe des französischen Wortes und dann auch das anlautende h der, wie schon die Schreibung zeigt, dem Nordosten angehörenden Nebenform harouce (c bezeichnet den Zischlaut, entsprechend dem zentralfranz, ch).

Die Erklärung von hors durch unmittelbaren Übergang von f in h scheint übrigens gegenwärtig kaum noch einen Anhänger zu haben; gegenwärtig herrscht vielmehr, wie es scheint, ziemlich allgemein eine zuerst von Neumann (Zeitschr. VIII, Jahrg. 1884, S. 383 Anmerk.) aufgestellte Erklärung, wonach von vlat. de-foris auszugehen ist, worin isoliertes f, ebenso wie v in gleicher Stellung (pavorem > paor) abgefallen wäre. Aber alle Beispiele, die man bisher, abgesehen von de-foris, für diese Lauterscheinung beigebracht hat, sind unsicher: afrz, reuser = \*refusare (nach Gröber, Archiv f. lat. Lex. V, 234 vielmehr = \*retusare); afrz. escroele, jetzt écrouelle "Skrofeln" (belegt Godefroy, Bd. X, s. v.) = lat. \*scrofella für scrofula, Deminutiv von scrofa "Sau"; hier dürfte vielmehr anstatt \*scrofella, das für die oskische oder umbrische Form anzusehen ist, ein echt lateinisches \*scrobella anzusetzen sein, vgl. Körting im Wörterb. s. v. Scrobellae, und Ascoli in den Miscellanea in memoria di Caix e Canello, Firenze 1886 p. 427. Nicht besser steht es mit frz. biais, dessen Ableitung von \*bifacem oder \*bifasius (= lat. bifarius + διφάσιος, s. Bourciez, Phonétique française, Paris 1900, § 173, 2) zweifelhaft ist; eine dritte, von A. Thomas, Rom. XXVI, 415 aufgestellte Etymologie, von lat. \*bia(n)sius, ist allerdings sehr unwahrscheinlich.

So sehen wir also, dass alle bisher beigebrachten Beispiele für den französischen Abfall von isoliertem f unsicher sind. Das

hierin liegende Bedenken gegen Neumanns Erklärung von hors aus \*deforis > deors wird aber noch bedeutend verstärkt durch die Erwägung, dass ja neben dem zusammengesetzten \*deforis das einfache foris, franz. fors steht und dass dies Simplex den Abfall von f in \*deforis (angenommen, dass er in normaler Weise hätte stattfinden müssen) entschieden zu verhindern geeignet war, da durch dies Nebeneinanderbestehen von Simplex und Kompositum die beiden Bestandteile des letzteren naturgemäß als solche, als gesonderte Bestandteile, vom Sprachgefühl empfunden werden mussten. Wenn daher Schwan in seiner "Grammat. des Altfranzösischen" (4. Aufl., Leipzig 1899, S. 67, § 107) sagt: "Die Entwicklung des intervokalen f [im Altfranzös.] ist nicht ganz aufgeklärt. Dasselbe begegnet fast ausschließlich in Zusammensetzungen und scheint hier, falls die Kompositionselemente nicht mehr als solche empfunden wurden, vor labialen Vokalen - - geschwunden zu sein", und dann als Beispiel für diese Lauterscheinung \*deforis > \*deors anführt, so hätte doch vielmehr eben jene Fallsetzung den Verfasser dazu führen müssen, die von Neumann gegebene Erklärung von hors abzulehnen. Und so hat denn auch Körting hierzu in seinem Wörterbuch, s. v. Foras, bemerkt, daß diese Etymologie "nicht voll zu befriedigen vermag",1 wogegen Meyer-Lübke (Grammat. I, S. 511) und Bourciez (Phonétique franç. § 173, rem.) sich unbedenklich derselben angeschlossen haben. Dasselbe hat auch (ohne Neumann zu nennen) Ascoli getan, in den Miscellanca Caix e Canello p. 444, während er in den Saggi ladini (Arch. glottolog. I, p. 62), von einer Erklärung absehend, sich auf die Bemerkung beschränkt, dass in dem franz. hors ausnahmsweise h = lat. f erscheint. Mit dieser französischen Erscheinung stellt er, an beiden angeführten Stellen, als gleichgeartet das rätoroman. ora, or d. h. heraus, zusammen, das schon Diez in seinem Wörterb, I, s. v. Fuora vom lat. foras ableitete und das nach Ascoli aus diesem lat. Worte durch Abfall des f entstanden ist.

Über das tatsächliche Vorkommen dieses rätoromanischen Wortes ist zunächst (nach Ascoli, Arch. glott. I, 62 und 140; vgl. auch Gartner, Rätoromanische Grammatik, Heibronn 1883 S. 63) zu bemerken: in Graubünden ob dem Wald finden wir die zusammengesetzten Formen dafora und daneben dadora, welche letztere also ein lat. \*de-ad-de-foras darstellen würde, sowie auch das einfache ora oder or; in Graubünden unter dem Wald den Ausdruck or da fora = lat. for(as)-de-ad-fora(s). Was die Erklärung betrifft, so ist wohl zu beachten (auch von Ascoli und

¹ Auch G. Paris, Rom. XV, p. 462 äußert Bedenken, bei Gelegenheit der Besprechung des oben aufgeführten Miscellarea-Beitrages von Ascoli. Übrigens scheint G. Paris irrigerweise Ascoli (der in seinem Artikel Neumann nicht genannt hatte) für den Urheber der hier in Rede stehenden Erklärung des franz. Wortes zu halten, indem er bemerkt: "Il (scil. Ascoli) donne une explication très ingénieuse du fr. hors, qui égalerait ors, extrait de dehors = de foris."

Gartner wird es besonders hervorgehoben), dass der hier angenommene Abfall von f im Rätoromanischen sonst nie, weder im Anlaut noch im Inlaut, stattfindet. Ich bin daher auch in diesem Falle gegenüber einer lautlichen bezw. satzphonetischen Erklärung aus lat. foras sehr skeptisch, und die Bedenken dagegen werden auch nicht zerstreut durch ein anderes rätoromanisches Wort, das Ascoli Misc. 444 zur Stütze seiner Ansicht über die Entstehung von ora mit diesem zusammenstellt: vart = Seite (gegenüber part = Teil) aus lat. partem (d'una vart, da mia vart drechia u. a.), entstanden aus dem zusammengesetzten davart = de - a(d) - partem, in welchem Kompositum der Übergang von p in v der Lautregel entspricht; vgl. hierüber auch Arch. glott. I, 100; Gartner a. a. O. S. 62. Da dies der einzige Fall ist, wo das Rätoromanische z an Stelle eines lat. anl. p zeigt, so kann ich auch hier mich nicht mit der von Ascoli vorgeschlagenen Erklärung befreunden, um so weniger als auch eine andere Erklärung möglich erscheint: Beeinflussung von partem von Seiten des lat. versus oder, was ich am liebsten annehmen möchte, von Seiten des altdeutschen (ahd. und mhd.) in Zusammensetzungen vorkommenden -wertes (jetzt -wärts, in Wörtern wie aufwärts), vgl. Schade und Kluge.1 - Ich möchte vielmehr das in Rede stehende or, ora neben for, fora auf eine Beeinflussung des lateinischen Wortes durch ein deutsches zurückführen (man beachte, dass die Formen or, ora sich nur im nördlichen Graubündischen, dem Rumontsch, finden, d. i. in demrenigen Gebiete des Rätischen, das dem Einflusse des Deutschen stärker ausgesetzt gewesen ist als die übrigen). Ich meine das ahd., in unsern Denkmälern freilich nur als untrennbare Partikel vorkommende ur, das in der Bedeutung dem lat. ex entspricht, also in Form und Bedeutung dem lat. foras, dem rätorom. for(a) sehr nahe steht, z. B. urgaggan = exire, urganc = exitus, s. Schade, Altdeutsches Wörterbuch und Grimms Grammatik2 II, 776 ff. und 806 ff.

Indem ich mich wieder dem frz. hors zuwende, füge ich den bereits angeführten noch ein letztes und, wie mir scheint, schwerstes Bedenken hinzu, das sich gegen die Erklärung Neumanns (deforis > \*deors, dehors, danach hors) erhebt: der Hauchlaut (die h aspirie) des franz. hors, für den Neumann keine Erklärung weiß und für

Bei der Annahme von Beeinflussung des Anlauts eines einfachen Wortes lurch den Inlaut zusammengesetzter Wortbildungen ist überhaupt äußerste Vorsicht am Platze. Meyer-Lübke Gram. I, 511—512, der, Neumann folgend, als Beispiele dieser Spracherscheinung unser hors und ora anführt, auch, nach Ascoli, vart aus davart, kann außer diesen unsicheren und nach meiner Auffassung anders zu deutenden Fällen aus dem ganzen romanischen Gebiet taum einen einzigen sichern Fall anführen; denn auch das tirolische gaoza, las er außerdem noch anführt, dürfte für hors kaum beweiskräftig sein, bensowenig port. irmão (lat. germanus), das er aus der Verbindung meu rmão deutet, was mir keineswegs sicher erscheint; irmão dürfte vielmehr senso zu beurteilen sein wie sp. hermano, nur das im Portugiesischen der fauchlaut verstummt ist. Auch Entlehnung aus dem Spanischen kommt n Frage.

den bisher überhaupt eine Erklärung nicht gegeben worden ist. Dass in hors, ebenso wie in dem zusammengesetzten dehors, die h aspirée, d. h. ein wirklicher, ungefähr wie noch jetzt das deutsche h gesprochener Hauchlaut vorliegt, wenigstens im Altsranzösischen (im Neufranzösischen ist bekanntlich die h aspirée zu einem stummen Buchstaben herabgesunken), ist ganz unzweifelhaft. Schon G. Paris (Rom. XV, p. 462) sagt sehr richtig, nachdem er die Erklärung von hors aus dehors = deforis angeführt hat: "Mais comment s'expliquerait le maintien de l'e (il faudrait deors, 1 dors) et l'aspiration de l'h, qui est incontestable?" Seltsamerweise gibt Neumann die "Aspirierung des h" für das Neufranzösische zu, wo sie doch in der Aussprache gegenwärtig völlig geschwunden ist, während er (ebenso, ihm folgend, Schwan a. a. O.) in dem altfranzös. dehors und hors das h als stummen Buchstaben betrachtet. Die Unrichtigkeit dieser Auffassungsweise ergibt sich schon aus dem Umstande, dass fast ausnahmslos 2 im Altfranzösischen sowohl bei dem einfachen wie dem zusammengesetzten Worte h geschrieben wird, was ganz unmöglich wäre, wenn es ein blos durch Laune und Willkur der Schreiber, wie Neumann annimmt, zugesetzter Buchstabe wäre, man vergleiche Fälle wie trahir = tradere \*tradire (h zugesetzt, um die Zweisilbigkeit des Wortes auch graphisch zu sichern), woneben doch im Altfranzösischen sehr häufig auch die Schreibung ohne h (trair) vorkommt.

Zu unserem hors mit dem seiner Ansicht nach ursprünglich (im Altfranz.) stummen h stellt Neumann die franz. Wörter huis, huit und haut. Aber die Verhältnisse sind hier durchaus nicht gleichartig. In huis und huit (woneben im Altfranz. sehr häufig uis und uit) wird (so Bourciez § 111, rem. 1 und 2) die Hinzufügung des Buchstabens rein orthographisch sein, zu dem Zweck, dem anlaut. u die vokalische Geltung zu sichern, die konsonantische (= v) fernzuhalten. Bei huis könnte man auch an Einmischung des altdeutschen, begrifflich nicht fernstehenden hûs ("Haus") denken (eine Stelle, worin, wie es scheint, "huys" keine andere Bedeutung als "maison" haben kann, verzeichnet Godefroy, Dict. IX, 773b). Bei haut (halt) aber liegt sicher von Anfang an der wirkliche Hauchlaut vor (daher auch im Afrz. die Schreibung mit h durchaus herrscht), der nach der herrschenden und ohne Zweisel richtigen Ansicht auf Einmischung des deutschen hôch (ahd. hôh) zurückzuführen ist.3

Die Form diors, die Neumann, zur Stütze für seine Erklärung, aus dem Dialekt von Berry anführt, ist, meiner Auffassung entsprechend, natürlich nichts anderes als das franz. dehors, mit Verstummen des h.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich kenne nur das "Bestiaire" des Normannen Gervaise (herausg. von P. Meyer, Rom. I, 426ff.), wo zweimal (V. 151 und 714) ors für hors gebraucht wird; das Verstummen des h in diesem Worte dürfte als ein dialektischer Zug zu betrachten sein, der auf den Westen oder (wie diors in Berry) auf den Süden des französischen Sprachgebietes hinweist.

³ Mit halt = altus + hôh ist gleichartig frz. herse (afrz. -ce) = lat. hir-picem ("Egge") + ahd. harst "Rost" (craticula) das schon Diez Wbuch. IIc

Indem wir uns nun direkt zu frz. hors wenden, bemerke ich zunächst, dass diese Nebenform von fors = foris im Französ. seit dem XII. Jahrh. belegt (vgl. Schwan, Grammat. des Allfranz. § 107 Anmerk.; irrig Bourciez § 173 rem.: erst seit dem XV.), sicher aber viel älter ist, vgl. G. Paris, Chans. de Saint Alexis p. 91: "Les deux formes (scil.: förs und hors) ont toujours existé à côté l'une de l'autre", was allerdings wohl etwas zu viel gesagt, jedenfalls nicht erweislich ist.

Um endlich meine eigene Meinung über die Entstehung von Hors zu sagen, so erkläre ich das Eintreten von h für f in dieser Nebenform von fors durch den Einfluss des altfränkischen hûz. Nebenform von ûz d. h. ,aus, heraus". Die Form mit anl. h begegnet schon im IX. Jahrh., denn wie der ungenannte Verfasser einer diesem Jahrh. angehörenden "Vita Hludevici (Pii) Imperatoris" (der sog. "Asironomus", vgl. Gröber, Grundriss II, I S. 147; 1 hrsg. von Pertz in den Monum. Germ. II, 604 ff.) am Schluss seiner Biographie (Pertz a. a. O. p. 648, nicht, wie in Grimms Gramm.2 III S. 206 steht: p. 678) berichtet, rief der auf dem Totenbett liegende Kaiser Ludwig der Fromme, um einen ihm erscheinenden bösen Geist zu verscheuchen, aus: Hug hug (Var. Hulz), wobei der Verfasser hinzufügt: "quod singnificat foras". Bei der Wichtigkeit der Stelle erscheint es angezeigt, sie wörtlich anzuführen: "Sicut plures mihi retulerunt, conversa facie in sinistram partem, indignando quodammodo, virtute quanta potuit, bis dixit: Hutz, hutz! quod singnificat "foras". Unde patet, quia malignum spiritum vidit, cujus societatem nec vivus nec moriens habere voluit". Bouquet (Recueil des Historiens des Gaules VI, 125) liest statt Hulz: Huz. Diese letztere Lesart, die sich in zwei Hss. findet (einer Wiener aus dem XII. Jahrh. und einer von dem ersten Hrsg. des Denkmals, Petrus Pithoeus, benutzten, aus Ferrara; von Pertz mit No. 3 und o bezeichnet) ist von Pertz verworfen und durch das in seinen Hss. No. 1 und 2 (einer Wiener aus dem X. Jahrh. und einer Vatikanischen aus dem XVII.) stehende Hutz ersetzt worden. Aber die in Bouquet stehende Lesart Huz ist ohne Zweisel die richtige, schon aus dem einsachen

herangezogen hat; oder genauer ein altniederdtsch. harst "Rechen, Harke", also fast gleichbedeutend mit dem fiz. Wort; tatsächlich kommt im Mittelniederdeutsch. harst in der Bedeutung "Rechen" vor, s. Schiller und Lübben: Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bremen 1875 ff. — Ferner gehört hierher fiz. hulotte "Nachteule" von dem gleichbedeutenden lat. ulula + ahd. hüwela, hiuwela "Nachteule" (zusammengezogen \*hūla) und, wahrscheinlich, auch fiz. hurler, alt auch huler = lat. ululare + ahd. \*hüwelön, \*hiuwelön, mod. hiuweln, hiulen "heulen" (abgeleitet von hūwela "Nachteule"), vgl. Th. Braune in Zeitschr. XVIII, 527; anders Gröber, der (Archiv f. lat. Lex. VI, 148) Jas fiz. h tür "iautmalend" hält. und Meyer-Lübke Zeitschr. XXII, 6, der Einfluß des Deutschen "heulen" ablehnt, weil das ahd. huwelön zu weit von ululare entfernt sei; aber nicht dies ahd. Wort, sondern, wie bemerkt, ahd. \*hūwelön ist hier heranzuziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht Thegan, wie irrtümlich in Müllenhoff und Scherer, Denkmäler<sup>2</sup> S. 316, steht.

Grunde, weil eine deutsche, im besondern althochdeutsche (altfränkische) Interjektion Hutz=foras sonst nirgends vorkommt, während, wie wir gleich sehen werden, der Ausdruck huz (d. i., nach neuerer Schreibweise, huz; z bezeichnet hier einen s-Laut, nicht die Affricata t+s, die in der Pertzischen Lesart Hutz vorliegt) auch sonst im Ahd. als Nebenform von uz belegt ist. J. Grimm, der in seiner Grammatik (2. Aufl. III, 296, unter dem Strich) zuerst auf unsere Stelle aufmerksam gemacht hat, bemerkt zu dem darin vorkommenden Huz: "Wenn das ein deutscher Ausdruck sein soll, weiß ich ihn nicht zu erklären, denn der Scheuchruf hufs, husch richtet sich nur an Tiere. Unser hinaus (uz) kann es kaum sein. Vermutlich ist das altfrz. hucher (clamare), huis (clamor), nfrz. huer, hue zu berücksichtigen, und etwa selbst huis (porta); Roquefort I,  $769^b$  hat hus, huz = hors, aber ohne Belegstelle."

Dieser Versuch Grimms, das in Rede stehende Wort aus dem Französischen zu erklären, ist entschieden abzulehnen: auch abgesehen von dem schon hervorgehobenen historischen Grunde, daß Ludwig grade auf seinem Totenbett nicht französisch, sondern deutsch, seine Muttersprache, gesprochen haben wird, darf an die von Grimm genannten französischen Wörter nicht gedacht werden, denn keins von ihnen hat jemals "foras" bedeutet; übrigens sind von denselben huis (clamor) und hus, huz = hors, die beide bei Godefroy fehlen, zu streichen. Nur darin ist Grimm beizustimmen, dass der Ausruf des sterbenden Ludwig mit dem deutschen Scheuchruf hufs, husch nicht identifiziert werden darf, und zwar einmal deswegen, weil diese Interjektion erst im Mhd. vorkommt, dann, weil, wie schon Grimm bemerkt, dieser deutsche Scheuchruf nur Tieren gilt, endlich, was vielleicht noch wichtiger, weil dies deutsche Wort nicht "foras" d. h. "heraus" bedeutet, sondern "fort, weg", eine zwar naheliegende, aber keineswegs damit zusammenfallende Bedeutung.

So bleibt also nur übrig, das in Rede stehende Wort unserm deutschen "ûz" "heraus" gleichzusetzen, woran Grimm selbst gedacht hat, wozu er sich aber nicht hat entschließen mögen. Und doch ist dies das allein richtige, denn wie schon Diez Gramm.³ I, 64 Anmerk. zu dieser Stelle des fränkischen Chronisten bemerkt, kommt das Wort huz = foris, foras auch soust im Ahd. vor, da Pfeisfer (Sitzungsberichte der Wiener Akad. 1866, Bd. LII, Hest 1—4, S. 6) dasselbe (in der erweiterten Form hûze) aus dem von ihm hrsg. "Lorscher Bienensegen" nachgewiesen hat. In der Tat steht am

auch auf seinem Sterbebett, und grade da, gesprochen haben.

<sup>2</sup> Vgl. Grimm, l. c. S. 305, wo diese, Tieren geltenden Scheuchruse huss, husch (auch hutsch) ausgeführt werden (belegt erst seit dem Mittelhoch-

deutschen!).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An der Deutschheit des Ausdrucks ist aber gar nicht zu zweifeln, der Kaiser, dessen Muttersprache das Deutsche war (seine Eltern waren Karl d. Gr. und eine alemannische Fürstin, Hildegard), wird sie doch gewifs auch auf seinem Sterbebett, und grade da. gesprochen haben.

Anfang dieses Denkmals (Hs. aus dem X. Jahrh.) der Satz: "Imbi ist hüge" (geschrieben huce, mit z über dem c)¹ d. h.: "Bienenschwarm ist draußen". Pfeiffer a. a. O. bemerkt hierzu: "Der Vorsetzung eines unorganischen h vor Vokalen begegnet man, hier mehr, dort weniger, in allen hochdeutschen Mundarten älterer und neuerer Zeit (vgl. Graff IV, 683 etc.), am häufigsten in der fränkischen". Pf. erwähnt dann die Meinung Grimms, daß das "huz" des fränkischen Chronisten unser "hinaus" kaum sein könne, und fährt fort: "Und doch ist es, wie nun unser hucze deutlich zeigt, nichts anderes als das nach fränkischer Weise mit dem Hauchlaut versehene üz".

Diese Auffassung dürfte die richtige sein. Über diese hauptsächlich im Fränkischen zu beobachtende Eigentümlichkeit der Vorsetzung eines h verweise ich noch auf Pietsch, der in seinen Untersuchungen "über den oberfränkischen Lautstand im IX. Jahrh." (Ztschr. f. dtsche Philologie VII, 330 ff. und 407 ff.) sich (S. 435 und 436) über diese Erscheinung ausgesprochen hat. Pietsch erklärt sich mit Recht gegen Holtzmanns Ansicht (der sich Braune in seiner Althochdeutschen Grammat.2, Halle 1891, S. 119 angeschlossen hat), dass dies im Fränkischen häufig vorgeschlagene h lediglich eine orthographische Ungenauigkeit darstelle, die vielleicht auf dem Einsluss romanischer Schreiber beruhe; dazu sind, worauf Pietsch mit Recht hinweist, die Fälle, wo ein solches h vorgesetzt erscheint, viel zu zahlreich; Pietsch hält dieses h vielmehr für ein Zeichen "der aspirierten Aussprache, welche die anlautenden Vokale im Fränkischen angenommen hatten" - eine Erscheinung, die er damit in Verbindung bringt, dass das anlautende germ. h im Fränkischen schon frühzeitig die Neigung hatte, zu einem bloßen spiritus lenis herabzusinken.2 Ob, wie ich annehmen möchte, diese Erklärung der aspirierten, mit einem Hauchlaut einsetzenden Aussprache der anlautenden Vokale im Fränkischen die richtige ist, braucht hier nicht erörtert zu werden; auf jeden Fall nehme ich an, dass wir es in Wörtern wie hûz für ûz mit einem wirklichen Hauchlaut oder h-Laut zu tun haben, und in diesem Sinne schließe ich mich der Auffassung jenes Forschers durchaus an.

Nach all diesem wird, so denke ich, meine Ansicht nicht als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müllenhoff (in den "Denkmälern deutscher Poesie" etc., hg. von Müllenhoff und Scherer, 2. Aufl., Berlin 1873, S. 25) schreibt hüze. In der Anmerkung zu dieser Stelle schließt sich übrigens Müllenhoff der Auffassung Pfeiffers über das oben besprochene, in der Biographie Ludwigs stehende Wort an (a. a. O. S. 316).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit dem "spiritus lenis" und der "aspirierten Aussprache der anlautenden Vokale" ist wohl der "leise Hauch" gemeint, den man im Englischen vor anlautenden Vokalen hört (in der Orthographie nicht bezeichnet), s. Vietor, Elemente der Phonetik, 2. Aufl., S. 105 und Anmerkung 2, eine Aussprache, auf die nach Vietor die bei Engländern so häufige Verwechselung von Wörtern wie air und hair, old und hold zurückzuführen ist; vgl. auch Sievers, Phonetik, 2. Aufl., S. 110.

unwahrscheinlich zu betrachten sein, dass frz. hors, die Nebenform von fors = foris, durch Einmischung des fränkischen  $h\hat{u}z$  für  $\hat{u}z$ , d. h. "aus oder heraus", zu erklären ist — eine Einmengung, die ich in die Zeit der zweiten Welle fränkischen Spracheinflusses auf das Französische (unter den Karolingern, VIII. oder IX. Jahrhundert) setzen möchte, da im V. oder VI. Jahrhundert jene fränkische Lauteigenheit noch kaum entwickelt gewesen sein wird. 1

Dieselbe "unorganische" Vorsetzung eines h findet im Altfränkischen des IX. Jahrhs zuweilen auch vor anl. r statt, s. Pietsch a. a. O. S. 436; daraus werden einige auffallende französische Wortformen mit fr-, die neben solchen mit r- erscheinen, zu erklären sein. Das ist einmal fronce "Runzel, Falte", neben welcher als der herrschenden Form im Altfranzösischen auch die Form ronce, in derselben Bedeutung, erscheint, belegt bisher nur aus Richars li Biaus, ed. Foerster (Wien 1874), V. 143 (nicht 147, wie bei Mackel, German. Elemente S. 36 zu lesen): "Le front poli, cler et sans ronche, Ainc en son tans n'i parut fronche (ch für zentralfranz. c nach pikardischer Weise). Dass ronce nichts anderes ist als ahd. runza "Runzel", hat schon Foerster in der Anmerkung zu der angeführten Stelle bemerkt; und dass fronce von ronce nicht zu trennen ist, wird auch, wenn auch nicht mit voller Bestimmtheit, von Scheler im Anhang zu Diez' Etymol, Wörterbuch (I, s. v. Froncir) und von Mackel a. a. O. angenommen. In der Tat muss m. E. im Altfränkischen neben runza, woher das im Rich. li Biaus vorkommende ronce, eine Form \*hrunza angesetzt worden, woher die herrschende Form fronce, mit dem bekannten Übergang von germ. hr- in fr-. Von fronce ist abgeleitet das frz. Verbum froncer, nicht umgekehrt, so lehrt schon Scheler a. a. O., der auch, m. E. mit Recht, auf die Möglichkeit einer Einmischung des Substantivs front = frontem hinweist.

Ganz ebenso wie fronce und ronce, verhalten sich nun auch frz. froc "Mönchskutte" und roch-et "Chorhemd", Deminutiv eines als Nebenform von froc anzusetzenden \*roc. Daß frz. rochet aus dem german. (dtschen) rokk-, ahd. roc, roch (jetzt Rock) stammt, ist ja die herrschende und ohne Zweifel richtige Ansicht. Daß aber, wie ich annehme, froc davon nicht zu trennen und auf dasselbe deutsche Wort zurückzuführen ist, diese Ansicht ist bisher noch nicht mit Bestimmtheit aufgestellt oder doch wenigstens nicht eingehender erörtert worden. Die Schwierigkeit liegt darin, daß

¹ Eine andere Möglichkeit, die ahd. Form ħûz zu erklären, wäre die Herleitung aus einem ahd. ħhie-ûz (d. h.: hier außen), durch Verkürzung oder Zusammenziehung, wie im Ahd. (s. Schade) tatsüchlich der aus dâ-ûze zusammengezogene Ausdruck dûze vorkommt. Aber da die oben herangezogene altfränkische Lauteigentümlichkeit zur Erklärung genügt, braucht diese andere nicht weiter in Betracht gezogen zu werden, wenn auch der im gegenwärtigen schlesischen Dialekt ganz gewöhnliche Ausdruck "haußen" (für hie außen, bezw. ahd. ħhie-ûzan) dafür zu sprechen scheint.

neben froc "Monchskutte" (alt- und neufrz.) das Subst. floc (altfrz.; im Neufrz. nur die Ableitung flocon) d. h. Flocke vorkommt, 1 so dass die Möglichkeit vorhanden ist, beide frz. Wörter, froc und floc, von demselben lat. floccus "Flocke" abzuleiten; dieser Ansicht ist Diez (II, c, s. v. Froc); auch Körting, s. v. Floccus. Aber sie ist m. E. unwahrscheinlich, solange nicht ein Grund für den Übergang von l in r in dem frz. froc angegeben werden kann.2 Wenigstens müsste dann zugegeben werden, dass froc statt floc eine Anbildung an \*roc (rochet) = germ. (ahd.) roch darstellt. Wahrscheinlicher aber als die Annahme einer solchen Anbildung ist ohne Zweisel diejenige, wonach die frz. Wörter floc und froc zu trennen sind: jenes = lat. floccus, dies vom ahd. roch, mit der im Altfränkischen vorkommenden Vorsetzung von h, also hroch. Diese Etymologie ist schon von Wackernagel in Haupts Zeitschr. f. dtsches Altertum II, 556 aufgestellt, von Diez dagegen in seinem Et. Wörterbuch a. a. O. zurückgewiesen worden, einmal weil, wie er meint, hroch im Ahd. kaum vorkommt, dann weil nach seiner Meinung Übergang von hr in fr nur in französischen Wörtern altnordischer Herkunft vorkommt. Beide Argumente sind aber nicht stichhaltig. Was zunächst das zweite betrifft, so hat schon Mackel die Unrichtigkeit der Diezischen Ansicht sehr richtig dargelegt (Germ. Elemente S. 135), weshalb er z. B. das frz. frimas "Reif" nicht von dem altnord., sondern von einem altfränk. hrîm (ndl. rijm) ableitet. Aber auch das erste Argument hält nicht stand. Denn in einer lat,-deutschen Glossensammlung aus dem VIII.-IX. Jahrh. kommt unser Wort zweimal mit h vor: hroch, das zweite Mal geschrieben rohc, was offenbar nur Versehen für hroc ist, s. Graff: Althochdeutscher Sprachschatz, Berlin 1836 Bd. II, Sp. 430. Mackel hat a. a. O. S. 36 die Herleitung aus dem deutschen Wort in Erwägung gezogen, hat sich aber nicht mit Bestimmtheit dafür erklärt. Er spricht sich vielmehr folgendermaßen darüber aus: "Das einzige, was gegen anfränk. \*rokk- spricht, ist, dass der germanische Stamm, wie ags. roce, anord. rokkr bezeugen, nicht mit hr anlautet". Dies einzige von Mackel gehegte Bedenken ist aber, wie aus dem soeben gesagten hervorgeht, ungerechtfertigt, und es steht nichts entgegen, frz. froc von dem altfränkischen hroch, Nebenform des ahd. roch, herzuleiten.

<sup>1</sup> Hiernach ist die Angabe in Körtings Wörterbuch: "Frz. floc, froc d. h. flockiger Wollstoff, Mönchskutte" zu berichtigen.

Das portug. froco "Flocke" = lat. floccus kann natürlich nicht als Argument für frz. froc = floccus benutzt werden, da bekanntlich das Portugiesische die Neigung hat, l nach Labialen in r zu verwandeln (z. B. branco "weiß" = germ. blank, fraco "schlaff" = lat. flaccus), eine Neigung die dem Französischen völlig fehlt. — Im Provenzalischen, wo floc sowohl "Flocke" als auch "Mönchskutte" bedeutet, muß das aus Frankreich gekommene froc "Mönchskutte" an das in der Bedeutung nicht alzu fern stehende floc "Flocke" = floccus angeglichen worden sein; dasselbe muß auch im Latein der fränkischen Klöster geschehen sein, wo, wie Wackernagel bemerkt, das Wort für "Mönchskutte" froccus und floccus lautet.

# Verzeichnis der außer Hors besprochenen Wörter.

Biais (franz.) S. 595.
Escroele (altfranz.) S. 595.
Floc (prov.) S. 603 A. 2.
Froc (franz.) S. 602.
Froco (port.) S. 603 A. 2.
Fronce (franz.) s. Ronce,
Harouce (altfranz.) S. 594.
Haut (franz.) S. 598.
Herce (-se) (franz.) S. 598 A. 3.
Horbi (wall.) S. 594.

Huis (franz.) S. 598.
Huit (franz.) S. 598.
Hulotte (franz.) S. 599 A.
Hurler, huler (franz.) S. 599 A.
Irmão (portug.) S. 597 A.
Ora, or (rātorom.) S. 596.
Reuser (altfranz.) S. 595.
Ronce, Fronce (franz.) S. 602.
Vart (rātorom.) S. 597.

F. SETTEGAST.

# VERMISCHTES.

# I. Zur Literaturgeschichte.

## 1. Der portugiesische Josef von Arimathia.

In den nützlichen Mitteilungen, welche Klob Ztschr. 26, 169 ff. über die portugiesischen und spanischen Gralprosen macht, ist die wichtigste jene über den von Cornu wiedergefundenen portugiesischen Josep Abarimatia, da wir hier einmal bestimmte Daten vor uns haben. Die allerdings etwas anders beurteilt werden müssen als von Kolb geschieht.1 Berechtigt ist seine Skepsis gegenüber der Angabe die der Schreiber des 16. Jahrh. über den Fundort seiner Vorlage macht, bei der uralten Frau im Fischerdorf: die Portugiesen der Zeit lieben es ein wenig zu flunkern. Dass er diese seine, vielleicht ein wenig verschönerte, illuminierte Pergamenthandschrift kopierte (denn das heisst tresladar auch pg. und auch im 16. Jahrh.) ohne mehr zu ändern als die veralteten Worte wird wohl richtig sein, dass er sie ungefähr zweihundert Jahre alt glaubt ist selbstverständlich nur Folgerung aus dem Datum am Schluss, da er sicher nicht im Stande war das 15. und 14. Jahrh. paläographisch zu scheiden, so wenig als sprachlich. Die Schlussnotiz (a. a. O. S. 171) besagt zunächst, dass der mestre escolla, d. h. nicht "ein Schullehrer", sondern der Scholaster von Astorga Juan Sanchez das Buch machen liess, mandou fazer. Das ist ein wenig viel, auch für einen recht behäbigen Kanoniker, und ich glaube dass ursprünglich er es war dem ein verloren gegangener Mäcen den Auftrag gab. Fünf Jahre nachdem o estado de Coimbra foy feito. Das kann sich, wie Kolb richtig sieht, im Anfang des 14. Jahrh. nur auf die Gründung der dortigen Universität beziehen, das einzige merkwürdige Ereignis, das auf den Ort fällt: nur ist estudo (= studium liberum) für estado zu lesen. Einen anderen Bewohner von Astorga würde das nicht sonderlich interessiert haben, es ist eben der Scholaster der hier spricht. Die Aufhebung des Templerordens, das Concil von Vienne, könnten irgendwo mit den gleichen Worten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sonderbarer Weise kennt er Gayangos und den Grundris nicht, bestreitet die Existenz der Sevillaner Dimanda von 1515 (S. 179), hält die von 1535 (S. 177) und das Merlinkapitel bei Guzman (S. 179) für unbekannt,

erwähnt werden. e poso entreaito em Castela könnte in Castelien oder Portugal gesagt sein, nicht in Astorga: hier muste Leon mit genannt werden, das ausgefallen ist. Finou a rainha dona Costança bestätigt wieder dass der sprechende kein Portugiese ist, da ein solcher den Zusatz de Castela nicht entbehren könnte. Die Nachricht endlich E casou o imfante D. Filipe (der jüngste Oheim Alfonsos XI) coma filha de D. Affonso (dem Bruder der Königin Maria) ist sonst nicht erhalten, aber ohne Zweisel gut: die Verbindung erschien wichtig in dem Jahre da sie abgeschlossen ward und überdies scheint D. Felipe zu Beginn der Regierung Alsonsos XI vorzugsweise im Nordwesten selshaft (Cron. Alf. XI, 7, 15, 17). Selbst die Form der Jahreszahl sagt uns etwas: im Ansang des 14. Jahrh. überwiegt noch die Rechnung nach der era Caesaris, die christliche steht oft daneben, ist aber für sich allein ganz unwahrscheinlich; es ist jene ausgefallen, wie auch die unzulässige

Formel ano de 131[3] anos eine Korrektur fordert.

Nach all dem sind Ort und Jahr der Bearbeitung zweiseilos richtig. Es bestätigt sich zugleich, dass Manuel Alvarez sich an seine Vorlage hält, denn er bewahrt Daten die ihm vollkommen unverständlich sein mussten. Dabei sind aber die Fehler derart, dass sie mindestens ein Zwischenglied wahrscheinlich machen. Klob hat vollkommen Recht, wenn er nicht glaubt dass der Mann, der sich so ausführlich über seine Vorlage verbreitet, es verschwiegen hätte wenn diese kastilisch war. Aber er übersieht, dass eben diese Vorlage eine Übersetzung gewesen sein kann. In Astorga hat man zu keiner Zeit galizisch oder portugiesisch geschrieben, sondern höchstens einen leonesischen Dialekt, der in wesentlichen Punkten dem Kastilischen doch zu nahe steht als dass ihn Alvarez so leicht für altportugiesisch hätte halten können. Immerhin möglich, nicht wahrscheinlich zu einer Zeit, in der die Reichssprache die Dialekte auch in den Privaturkunden stark zurückgedrängt hat, und, soweit unsere Kenntnis reicht, in der literarischen Prosa die Alleinherrschaft besitzt. "Was könnte der spanische mestre d'escola spanischen Namens für eine Veranlassung gehabt haben, in einer spanischen Stadt die Anfertigung einer portugiesischen Bearbeitung der Josefsgeschichte anzuordnen?" fragt sich ja auch Klob. Was ihm trotzdem ein spanisches Original unmöglich erscheinen lässt, ist einmal sein unbegründetes Vertrauen in die Meinung des Portugiesen, dass er in seiner Hs. das Original vor sich habe, dann eine schon früher im gleichen Sinn verwertete Stelle in Fernan Perez de Guzmans Mar de las Historias Kap. 96, wo dieser "ausdrücklich betone", dass zur Zeit, wo er sein Werk schrieb, "eine kastilianische Übersetzung des Josef von Arimathia noch nicht bestanden habe". Wäre das richtig, so bliebe immer noch die Möglichkeit, dass Fernan Perez das vorhandene Buch nicht gekannt hätte, oder dass die alte Übersetzung verschollen war, so gut wie z. B. der Sindibad. Aber der Geschichtsschreiber hat gar nicht gesagt, was ihm beigemessen wird.

Die Geschichte von der Offenbarung, die der Eremit im Jahr 780 gehabt hat, ist Fernan Perez bedenklich (Klob S. 180): esta historia no se halla en latin sino en frances y dizese que algunos nobles la escrivieron la qual quanto quier que sea deletable de leer y dulce empero por muchas cosas estrañas que en ella se cuentan asaz devele ser dada poca fé. Er gehört einer Generation an, die auf die lateinischen Quellen zurückzugehen bemüht ist, ist selbst an der Übersetzertätigkeit lebhaft beteiligt, Denkweise, Kenntnisse und Produktion liegen bei ihm ganz in der antikisierenden Richtung. Es ist gar keine Frage, dass für ihn ein lateinischer Text größere Autorität besass als ein französischer, und das ist es, was er mit gutem Grund hier ausspricht. Ich erinnere nur an die äußerste dogmatische Konsequenz, die das Kriterium bei Luther gewinnt, die alttestamentlichen Apokryphen sind unecht, weil sie nicht hebräisch, die neutestamentlichen, weil sie nicht griechisch vorliegen. Die Empfindung ist ja auch vom Mittelalter aus gesehen nicht neu, die Prophezeiungen Merlins hätten sicher nicht das volle Ansehen gehabt ohne ihre allgemein bekannte Latinität; neu ist, dass man sie ausspricht.

Es kann also der Josep nicht für die Priorität des portu-

giesischen Ritterromans in Rechnung gestellt werden.

G. BAIST.

## 2. Die Grotten von Rochebrune.

In der Romania, Bd. XXXII S. 379 fg., habe ich gezeigt, dass der Dichter der Chanson La Mort Aymeri de Narbonne allerlei Erinnerungen verwertet hat, die mit seinem Stoffe nichts zu tun hatten. Vielleicht ist auch folgendes dahin zu rechnen.

Im Lande Ortobrie (vgl. a. a. O. S. 379. 380) schildert er

einen Berg (V. 2503-2510):

Sor Rochebrune est la montaigne fiere: el coing du pui ot fet une trenchiee et el somet fu la roche dreciee.

Haute est et grant et en son batailliee: desoz fu crose, dolee et entailliee.

Chanbres i ot beles et aaisiees: fees les firent qui en sont essilliees par une guivre qui s' i est herbergiee.

Ein solcher Berg mit Hohlräumen, schönen und weiten Zimmern, ist in der Tat vorhanden, und zwar in Frankreich selbst. Er heißt, wie in der Chanson, Rochebrune, liegt im Département der Dordogne, und wird von Joanne, Dictionnaire géographique et adninistratif de la France, Bd. VI, Paris 1902, unter Rochebrune Grottes de) folgendermaßen beschrieben:

Grottes fortifiées du dép. de la Dordogne, ouvertes dans les rochers pittoresques de la vallée de la Dronne, à 2 ou 3 k. er aval de Brantôme. Ce sont trois chambres creusées ou du moins achevées de main d'homme, dans le rocher qui domine la route La première, en façade sur la vallée de la Dronne, a plusieurs ouvertures sur le dehors; la seconde, dont le niveau est beaucour plus bas, est éclairée par la porte et par des jours ouverts sur la première: des trous circulaires percés dans le sol de celle-ci. ouvrent sur des cavités dont quelques-unes ont une communication latérale avec la seconde chambre. Ces deux pièces on leur entrée sur un petit vestibule commun, qui se fermait à l'intérieur par une porte soutenue par des renforts ou espèces de verrous dont les rainures subsistent encore dans le rocher. S cette porte était forcée, de petites ouvertures rondes, percées dans chacune des deux chambres, jouaient le rôle de meurtrières. Enfir une troisième pièce, au fond de la première, s'enfonce dans le rocher, et prend jour par le haut. Un escalier, taillé à l'intérieur du rocher, donne accès à un petit sentier conduisant sur le plateau

HERMANN SUCHIER.

# II. Zur Wortgeschichte.

## 1. Altfranz. estraier.

A. Jeanroy greift Diezens Ableitung dieses Wortes vom lat \*stratarius an und will es von \*extraviarius ableiten, woneben ein altfrz. Verb estraier von \*extraviare kommen soll. Da die Diez'sche Ableitung lautlich einwandfrei und durch das entsprechende prov. estradier gesichert ist, frägt man erstaunt, warum sie falsch sein soll. J'avoue (S. 39 der Clédat'schen Ztschr. (1907) que le développement du sans m'arrête: \*stratarius ne peut signifier que "celus qui fréquente les routes", et c'est en effet ce sens qui se trouve à la base de toutes les acceptions provençales, lesquelles excluent un \*exstratarius, auquel on pourrait aussi songer. Das ist alles!

Vor allem ist gegen Jeanroy, der von Anfang an mit einem Adjektiv estraier und einem Verb estraier operiert, festzustellen, daßes ein solches Verb nie gegeben hat. Dies hat schon Diez II os. v. estraguar abgelehnt: "dem Wort schien ein altfranzösisches Verbum estraier zu entsprechen, man sehe Du Méril im Glossan zu Floire und P. Meyers Kritik des Wortes (Rev. germ. XVII, 432). Da es indessen die Kennzeichen eines Nomens trägt (nom. estraiers, acc. estraier, fem. estraiere), so läßt es sich als die französische Form des pr. estradier auffassen". Dann kam Scheler in seinem Anhang (Diez Wtb. 5 S. 795 "... ergibt die Musterung der von Godefroy gesammelten Beispiele die Tatsache, daß der Gebrauch

eines verb. estraier nicht sicher gestellt ist und überall das Wort als Adjektiv gefasst werden kann, dass aber neben der Form estraier auch die Partizipialform estraie, fem. estraie häufig angewendet wurde". Dazu ist zu bemerken, dass eine Partizipialform estraié doch ein Verb estraier, das eben eliminiert worden, voraussetzen würde. Aber diese Nebenform ist spät und mundartlich, und ich sehe in den wenigen seltenen (nicht ,häufigen') Fällen eine analogische Suffixvertauschung. Aber ein ähnliches Verb ist aus Godefroy doch festzustellen. Zwar nicht ein Verb estraier: alle seine Stellen sichern ein Adjektiv, und gerade am klarsten die von Duméril Floire S. 273 für das Verb angeführten Stellen: 1. Beneeit 1, 8692, Virent (8682) ... Tanz cors sanglanz, goles baees (8690), Tant bon cheval, tant bon destrier Par mi la bataille estraier, also estraier präd. Adj. wie sanglanz der vorigen Zeile. 2. Parten. 1683 Et a laissié son noir destrier Al pié des degrés estraier, ebenso präd. Adj. zu destrier. Dasselbe gilt von sämtlichen Beispielen Godef. I (auch allen meinigen), bis auf zwei identische Stellen in einem späten Prosaroman (Lancelot Freiburg), die freilich allein nichts beweisen können und doch erst in der Hs. bestätigt werden müßten. Wohl hat es ein juristisches Verb estreer gegeben, das man aus God. estraier II) sicher stellt.1 Es wird gebraucht von demjenigen Lehnsmann, der sein Land verläßt und in seiner Abwesenheit das Lehn nicht seinem Lehnsherm übergibt. Es ist außerhalb der Rechtsbücher nicht nachzuweisen und hat mit unserem estraier un mittelbar nichts zu tun. Seine Entstehung wird um so klarer, wenn man das Vorhandensein eines Subst. estree "herrenloses Gut" entdeckt; man seh' Ducange Sp. 109 und Charta ann. 1320 ex Reg. 59, ch. 459: Se aucune estree ou espave. Vielleicht hat man die ,Strasse' bildlich vom ,herrenlosen, auf der Strasse liegen gebliebenen Gut' gebraucht, wenn nicht umgekehrt darin eine suffixlose Bildung aus estreer vorliegt.2

Man frägt nun, nachdem einmal festgestellt ist, dass das Jeanroy'sche Verbum, das auch P. Meyer annahm, nicht existiert hat, warum Diezens Ableitung falsch sein soll. Denn auch alle altfranzösischen Stellen sichern genau wie die provenzalischen, die Bedeutung ,auf der Strasse befindlich'. Also ein laron estraier ist ein Strassenräuber, und ein cheval estraier ist ein Strassen- (kein Stall-) Pferd, das sein Herr allein, herrenlos, auf der Strasse gelassen hat. Sollte Jeanroy (er selbst schweigt darüber) an dem juristischen Gebrauch des Adjektivs Anstofs genommen haben? Hier nämlich heisst dasjenige Gut estraier, das nach dem Tode seines Besitzers an den Fiskus fällt, weil keine rechtlichen Erben vorhanden sind. Aber das Bild ist doch jedermann einleuchtend:

<sup>1</sup> Die Stelle aus Assis. Jerus. steht schon Ducange Sp. 109.

900

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch die letzte Stelle bei God. II, 3 aus Cout. de Reims ist estrayer Adj.; es steht ganz koordiniert dem vorausgehenden vacans, mit dem es durch et verbunden ist, und ist, wenn die Hs. wirklich diese Form gibt, in estraier[s]

wie das auf der Strasse ohne Herren frei, also herrenlos gelassene Pferd estraier heißt, ebenso heißen die ohne einen Erben hinterlassenen, herrenlosen Güter estraier. Dies wußte man schon im Mittelaiter, s. Ducange s. v. estrajeriae, Alinea 4. Notae in veteri Reg. commissar. ann. 1378 ex Cod. reg. 5991. A .. car biens vacans sout biens d'aventure, comme ung cheval eschappé que l'en ne sceit à qui il est uss. Das Verb werden die Juristen für ihre Zwecke und zwar aus dem Adjektiv seibst geschmiedet haben. Die Bedeutungsentwicklung wäre dann dieselbe, wie im frz. épave, wenn Diezens Ableitung richtig ist. Die Juristen hatten auch ein Subst. estraierie (aus Ducange zu schließen) und estraiure gebildet.

Estraier kommt also, wie Diez schon gesehen, ebenso wie das identische pr. estradier vom lat. \*straterius. Damit sind wir der Mühe überhoben, nachzuweisen, daß estraviarius niemals estraier geben konnte.

W. FOERSTER.

# 2. Altprovenzalisch barra, Kiefer'?

Da barra in der Bedeutung 'Kiefer' bisher nur im Catalanischen und Sardischen nachgewiesen wurde (vgl. Guarnerio, Rom. XX, 58 und Zauner, Rom. Forschungen XIV, 400, ist es vielleicht nicht überflüssig darauf aufmerksam zu machen, dass wir das Wort auch in einem Texte haben, der im ganzen für provenzalisch gilt, im Blandin de Cornouailles. Es ist wohl noch erinnerlich, dass Alart (Revue des Langues Rom. V, 275 ff.) den Text energisch als Denkmal der Langue d'oc proklamierte, gegen Paul Meyer, der ihn (Rom. II) lieber einem Catalanen zugeschoben hätte. Alart hat allerdings nachgewiesen, dass eine Reihe von Wörtern, die P. Meyer als catalanisch bezeichnete, dem Languedocien zugehören und dass die fraglichen Reime und Wortformen auch weit eher gegen als für catalanischen Ursprung sprechen. Sein Endergebnis ist nun aber, dass das Gedicht von einem Languedocien zu Montpellier abgefasst wurde, zur Zeit als Montpellier zu Mallorca gehörte (zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts); damit ist zugegeben, dass viele Catalanismen in den Text kommen konnten und es sind deren noch mehr, als Alart und auch Paul Meyer angezeichnet haben:

Die Plurale armes 77 416 432, blanches 190, espasses 738, brasses 1457, taules drissades 1735 2265, aparelhades 1736. Dagegen ist passes 1458 analogischer Plural, ein im Südwestfranzösischen nicht seltener Typus, vgl. aquelses, corteses, aquelzes, tolses u. a. im Mystère de l'Acension, Rev. des Patois IX.

Ares = ara + adverb. s 153 219 417 421, neben ara. Sent < sanctus 600.

Der Wandel von vortonigem e > a vor n: sandier 626, avantura

516 566 587 591, antre 544, manter 758, che se randes 918 neben renda 922 (vgl. Mussafia, Die cat. Vers. d. Sieben Weisen Meister S. 5).

Alart meint, der überraschend starke Gebrauch von anar als Auxiliare sei kein Beweis für catalanischen Ursprung der Dichtung, ia anar erst seit dem 15. Jahrhundert regelmäßig zur Bildung der usammengesetzten Zeiten verwendet werde. Immerhin ist die Wendung anar + Infinitiv von jeher mehr dem Südprovenzalischen eigen als irgend einer anderen Mundart und jedesfalls verstehen wir len "Mißbrauch" von anar (wie Alart sich ausdrückt) am besten in siner Gegend, in der eben die eigentümliche Redeweise im Begriff war, sich zur allgemeinen Sprachgepflogenheit zu entwickeln.

In diesem mit Catalanismen also stark durchsetzten Gedicht

haben wir die Verse:

# 701 Adonc Guillot enfla las narres Et cruys las dens entre las beres.

Beres, das Paul Meyer im Glossar zu Blandin mit einem Frageeichen versieht, ist selbstverständlich in barres aufzulösen und cheint - man mag das Wort für catalanisch allein oder auch ür provenzalisch gelten lassen - der älteste Beleg für barra in ler Bedeutung Kiefer. 1 Alart führt "beres (pour barres)" unter graphischen Varianten an, die die Bestimmung der Herkunft ermöglichen, ein etwas unverständliches Vorgehen, da er sich sonst iber das Wort nicht ausspricht, es nicht unter die Catalanismen echnet - weder vom lexikalischen noch vom morphologischen Standpunkte aus - und doch unmöglich die Verschreibung von bar- zu ber- meinen kann, da ja in allen in Betracht kommenden Sprachen betontes gedecktes a nicht zu e wird. Ob Alart barra in der Bedeutang 'Kiefer' im Languedocien bekannt war, bleibt laher unaufgehellt; im Neuprovenzalischen ist es nicht verzeichnet. Dagegen bezweifelt Alart das Vorhandensein von "narres ou narras" im Altcatalanischen; neucatalanisch existiert es jedenfalls nicht, während es im Neuprovenzalischen erhalten ist. V. 1415 steht, innerhalb des Verses, die provenzalisch richtige Form narras. So st es fraglich, ob wir den Reim narras : beres in narras : barras andern dürfen; vielleicht ist die Sachlage die gewesen, dass dem catalanischen barres zuliebe das provenzalische narras zu narres geändert wurde. ELISE RICHTER.

# 3. Venezianisch xe = 1at. est.

Dieses aus Goldoni und verschiedenen venezianischen Texten bekannte Wörtchen lautet in Venedig ze (z mit dem französischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein gleichseitiges, lateinisches Beispiel bringt Alart a. a. O. S. 297 inter caysal, a 1351: In dicta caxia sunt barre cum dentibus sce Roffine etc.

' the same of the . Fix negative in minime Indian State I The second second second second the second of the second of the last of the THE REPORT OF THE PARTY OF THE THE PERSON IN THE PERSON BLOCK IN at at move its well, mr ari vereinmen Buter instance A STATE OF THE PERSON OF THE PARTY OF THE PA The second of the second second the second to the and the state of the state of the character of the charac MAN AND I DEL PEREZUNDE DE PEREZUNDE ' - The ord Time to Breat For milit m to ince Demandent Pingeger hermen diese Vermitten man de we will be the the Beat steament interest. The state of the s " A The to the table to in laine 1841 are non Winde · Prise of all the Boundary and the Armer - I A TAIR ON CAROL CONSCIONS VON BOTOMORE - 2 or truck after that how the best in their their .. ... or coatous greate of verset from verenism

and a same of an a companied of the same white. After the companied of the same the

ret ken to bry destinent

in the energy entants in another desired Das an inches of the personal little of the person

In fund Punkten glaube ich diese Herleitung stützen zu sollen.

1 Die nur um das -/ erieichterte Form er findet sich außer dem Spanischen auch in einigen anderen romanischen Gegenden in denen auslautendes -s geduidet ist, so auch im Rätoromanischen,

lem Nachbar des Venedischen. Hinter dem Subjekt venend, beät es sein -s jetzt zwar nur noch im Enzadin und im Münsterta. ks. ats, es), also im Gebiet des Inns und in dem der finen Rammbach), aber in der Inversionsformen tauent das im verihiedenen anderen Orten auf, z. B.

| Disentis S. Ulrich S. Virgil Esto | et ist ele k ele ele ele ele | ist en ezel iel edl edl elo | ist sie<br>fzela<br>ielg<br>fzera<br>ela | sind sie<br>enelts<br>i <sup>2</sup> zi<br>eze <sup>4</sup><br>e <sup>4</sup> zi | encles<br>in les<br>in les<br>treres<br>eie |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Avoltri                           | ale                          | 97. l                       | 222                                      | sond                                                                             | sono:                                       |
| Cormons                           | ale                          | 129                         | 159                                      | sono                                                                             |                                             |

on diesen sechs Otten liegt der inste am Vorderthein, ter zweite till weit von Klausen am Eliask. Der dritte nach der Beiten a Pisserial. Erte anweit des minieren Laufes der Pisse, de leitzen aus am NW- und am SO-Er de Finand. Die Borm auch wicht ine Zweite einma, augemein ritoriousituon geweser, erwichte ar reinen mehr im Alia alt seint de lem und im Jegende eing i den folgenden Laut acidhielt eicht festgenalen ochsen auch in Venezunstnen. Wo i im 1 ter Zuchlauf in die zeine die nicht in Tendium werkanist die der die beite benechten miss das eine State die missienen aus zwischen Vola en stehen in sommulaß verten fülle muß ezele geben.

- 2. Von den frei Silben lowe hat die erste am ebelden Anbruch auf den Tim. Der aber meistens wird der Selzion weens den Prächkaustegnif meifen, der dachnoor gerandt und ind
  end dann in der Eine der Reide eine der drei Silben selbsche erren gent so wird es getade die erste, die lactsche selbsche sein.

  22 Zur Bekraftigung ublinde im die de formatischen Filmentier
  12 fattige die e. d. D. D. D. De das wind meisen: die bade aber in
  13 fattige die e. d. D. D. D. De der man harming geranden. De dier
  as fandelen gefinden: dien sagt man harming geranden. De dier
  as fandelen in Diesenns silmine Joge Jogen An eine gemeinsame
  n. Wilklang im Tavetsch und in Venering au natur in nicht in
  blinden, einengewen g an eine Einzehening sondern im Tavetsch
  tellerich sich eben fast vor unseren Augen derseite Votrang,
  er in vormstorischer Zeit im Vedering zu der asw ge inn da.
- 3. Der homme seele für eene sie allee eine lesse in der Arwich au word umzusehren. Ist auch grüßen aus eine derefüge die Louis und darunger auch Grammanker segen, das i 71 Jahr no. 2. 20 sew verde for 2. 2. 20 sem. In servander: I takten 21 die no-de. Die Winninge 22 die 22 sept. Den 21 no. 22 des die no-de. Die Winninge 22 die 22 sept. Den 21 no. 22 des die no-de. Die Romme Cassingen. Denmenn die France. Ser Grovenen Florennen. Das Volks das in

einer Zeit, da die älteren Leute noch auf zela? mit la è antworteten, den Widerspruch, der in dem z liegt, nicht vertragen und sich nach dem Vorbild von dala? la da, sala? la sa geholfen: zela? la ze.

- 4. Schwieriger ist es, die Frage zu beantworten, wie der Zischlaut von xe gerade in der mutmasslichen Heimat dieser Wortform, in Venedig, dünn bleiben konnte, wenn er aus einem lateinischen s entstanden ist. Denn in allen venedischen und halbvenedischen Mundarten gibt s einen mehr oder weniger breiten Zischlaut, fast š in sera, grossa usw., fast ž in casa, pe(n)sare usw. Aber ich stelle dieser Frage eine zweite gegenüber, nämlich wie man denn gerade für dieses eine Wörtchen ein eigenes Zischlautzeichen aufstellen mochte. Die Sonderstellung trifft, wie man sieht, Laut und Schrift in gleicher Weise. Es ist eben ein einzig dastehender Fall, dass ein Wort durch den Abfall des Anlautsvokales ein stimmhaftes s (d. h. z) zum Anlaut bekommt. Es gibt deshalb kein venezianisches Lautgesetz, dem ein ze aus -s- + e widerspräche und es gab kein Zeichen für diesen beispiellosen Anlaut. Heute freilich, wo man zente, zovene, za, zo usw. ohne d-Verschlus ausspricht, könnte man auch ze schreiben, ze ist nur eben als die überlieferte Form üblich geblieben. Aber wo und solange man jam, deorsum ungefähr dza, dzozo aussprach und za, zoso schrieb. durfte man das Wort xe nicht ze schreiben: es hat ja nie dze gelautet, und ze, d. h. dze, bedeutete: ging (jetzt: xe andà).
- 5. Die geschichtliche Seite meiner Deutung des ven. xe ist - ich will nicht sagen die Schattenseite, aber die Seite, die ich im Augenblick am wenigsten zu beleuchten vermag. Wer oben gelesen hat, ven. zela sei in vorhistorischer Zeit entstanden, könnte erwarten, dass ihm in den ältesten Denkmälern schon die fertigen Formen xe lo, xe la begegnen müssten. Eine solche Begegnung ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Jene alten Schriften nämlich wollen meistens belehren, aber selbst in den erzählenden trifft man selten eine Frage, zumal eine Frage, worin das Verbum finitum gerade est und das Subjekt gerade das Personalpronomen der 3. Person ist. Zweitens war in jener Gegend schon damals die Inversion außer in unabhängigen Fragesätzen nicht mehr üblich. Unabhängige Fragesätze, die mit "ist er", "ist sie" usw. anfangen, sind im alltäglichen Gespräch sehr häufig, aber in alten Schriften äußerst selten; wir müssen uns wohl damit begnügen, statt xe la schon die Umkehrung la ae irgendwo zu entdecken. Aber da kommen viele derjenigen Sprachdenkmäler, die wir kurz altvenezianisch zu nennen pflegen, nicht in Betracht, weil sie augenscheinlich nicht eine ältere Entwicklungsstufe der heutigen Sprache Venedigs darstellen. Schon Padua erweist sich in diesem Punkte als nicht zuständig: es ist erst spät mit dem fertigen venezianischen xe beschenkt worden: denn Ruzante, der absichtlich la lengua Pauana grossa schreibt (s. Prolog zu der von G. Giolito hg. Komödie,

Vinegia 1558), hat noch kein xe. Endlich ist lange unsere Wortform xe, als eine örtlich beschränkte und dem Latein und allen Sprachen und Mundarten ringsumher widersprechende Eigentümlichkeit, beim Schreiben vermieden worden. Das sehen wir gleich bei dem ältesten xe, das ich heute vorzuführen weiß. Es findet sich mitten unter lauter è und ist dem ernsten Schreiber einer Mariegola aus Chioggia vom Jahre 1387 entschlüpft (s. U. Levi, I monumenti più antichi del dialetto di Chioggia, Venezia 1901). Von der Handschrift A aus dem Jahre 1420, mit der uns Mussafia in seinem "Beitrag" (1873) bekannt macht, berichtet er, est heiße darin  $, \hat{e}$  (auch  $si \hat{e}$  und  $s\hat{e}$  = ven.  $x\hat{e}$ )"; er lässt uns darüber in Zweisel, ob se eine ungenaue Schreibung oder, vielleicht wie auch si è, eine Art Verhüllung des mundartlichen we ist. Der gedruckte Vochabuolista vom Jahr 1479, den Mussafia in demselben "Beitrag" anführt, hat schon im Titel è und ze. Neben se und ze ist schwerlich die Form he zu stellen, die 1488 der Mathematiker Leonardi Cremonensis nicht selten statt des gewöhnlichen e anwendet (Max. Curtze im 12. und 13. Heft der Abhandlungen zur Gesch. d. math. Wissenschaften, Leipzig 1901); eher verdient das sie Erwähnung, das sich für è findet. Vereinzelte xe meldet Mussafia aus der italienischen Crescentia (Sitz. d. Wiener Akad., 1866). Die Poesie di diversi autori antichi (Venedig 1817, hg. von B. Gamba), die alle dem 16. Jahrhundert angehören, gebrauchen we und 2; so singt z. B. der Erzbischof Maffeo Veniero (2. Bändchen, S. 15 f.): In casa chi xe in camera xe in sala, Chi è in sala è in magazen; Gh' è nome un leto in t' una soto-scala, Dove in brazzo al mio ben Passo le note de dolcezza piene. Fast ebenso ungleichmäßig bleibt der Gebrauch auch in den Dichtungen des 18. Jahrhunderts und des Anfangs des 19. in der Collezione delle migliori opere scritte in dialetto veneziano (Venedig 1827, 12 Bändchen). Der Venezianer L. Pastò hat in einem Liedchen von 18 Versen (4. Bd., S. 130) viermal no gh' è (non c' è) und einmal ti du sei), aber fünfmal ti xe und einmal ti ze. Mancher dieser Dichter, wie Mazzolà aus Padua (4. Bd.), scheint oft nur dem Vers zuliebe è zu wählen, also kraft der dichterischen Freiheit. Zuweilen kann man schon einen bestimmteren Gebrauch entdecken; es ist z. B. no xe, i xe üblich, aber gh' è, l' è; doch fehlt es nicht an Ausnahmen: no è (trotz Hiatus) bei A. Lamberti, i è bei A. M. Barbaro aus Portogruaro (11. Bd., S. 17), ghe xe neben gh' è bei Pastò und bei Lamberti. Auch Goldoni setzt in rein mundartlichen Stellen 2, aber mit einer gewissen Beschränkung, nämlich meistens unmittelbar hinter den Fragewörtern chi, cossa, come, dove und sehr oft nach ghe, z. B. chi èlo sto sior? coss' è? coss' è stà? com' èla? dov' èlo? gh' è nissun, no gh' è rimedio; aber er sagt doch auch chi xèlo? cossa xè successo? cossa ghe xè de niovo? Man sieht, dass è von xe nur allmählich verdrängt worden ist

Unbekannt also ist mir die Zeit der Entwicklung von est zu es, von es ela zu ezela und zela; die Umkehrung la ze aber fällt

spätestens ins 14. Jahrhundert und ist am Meer vorgenommen worden. Die Form ze (xe) ist dann im Laufe der Jahrhunderte von Venedig aus ins Festland hinein gedrungen und ebenso nach der gegenüberliegenden Küste des adriatischen Meeres.

TH. GARTNER.

# 4. Das germanische Suffix -ingô

liegt vor in losenge Schmeichelei, salfr. \*lausinga, entsprechend nord. lausung, ags. leasung (leasing) Betrug, Lüge, dessen frühe Aufnahme in Südfrankreich und dessen begriffliche Färbung durch lauzar und los beeinflusst ist, das aber darum doch das germanische Wort bleibt; in haenge, das sich zu hair stellt, bei dem aber doch an nord. hâdung zu erinnern ist; in laidenge vgl. engl. loathing; als sichere Neubildungen loenge, weitergreifend und Zeugen früher erheblicher Ausdehnung meslenge, vuidenge. Mesange dagegen enthält zweisellos die verschiedene Diminutivendung, entsprechend hd. Sperling, nord. meisingr, engl. starling, titling, und bezeugt mit ihnen eine alte starke Verwendung gerade bei Vogelnamen. Die eigentlich erbliche Form ist wohl masenge, \*masinga, entsprechend ags. mase; mesenge nordöstl. nach ndl. mees, literarisch durch die Tierfabel von Fuchs und Meise überwiegend, die aus dem Bestiaire in den Renard gekommen war. In der rotrouenge endlich ist mit Suchier französische Femininbildung zum Patronymicon anzunehmen. G. BAIST.

# 5. Aburca = \*arboricare.

Cuvântul acesta se întrebuitează în Moldova și în Bucovina. În Dicționarul lui Cihac nu e înregistrat. Hasdeu îl dă în "Addenda" la vol. I, traducându-l prin "s'élever, monter, gravir" si — fără de a se pronunțà asupra etimologiei - trimite pe cetitor la articolul burec,

Von der Voraussetzung ausgehend, dass heute jeder Romanist rumänisch lesen kann, schreibe ich meine Aussitze in dieser Sprache, in der Hoffnung, auch damit Nützliches zu leisten. Es dürste den meisten Lesern willkommen sein, von Zeit zu Zeit, durch das Lesen kurzer und durch Übersetzung der Beispiele leichter verständlich gemachter Texte, in der Übung dieser Sprache

zu bleiben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da ich von der rumänischen Akademie der Wissenschaften mit der Redaktion des großen Wörterbuchs der rum. Sprache betraut worden bin, bin ich in der glücklichen Lage über ein reiches lexikalisches Material zu verfügen, welches oft ein leichtes Erkennen der Etymologie bis jetzt unaufgeklärter Wörter ermöglicht. Ich glaube den Romanisten einen Dienst er-weisen zu können, wenn ich in dieser Zeitschrift diejenigen Wörter lateinischer Herkunst bespreche, deren Etymologie oder Existenz bis jetzt unbekannt war, oder die man, meiner Meinung nach, ungenügend und unrichtig erklärt hat. Da das genannte Wörterbuch in Heften erscheint, halte ich es wegen Raumersparnis für angemessen, bei Zitaten den Autor, nicht auch die Schrift anzugeben, die mit Leichtigkeit dort zu finden ist.

care n' a apărut, terminându-se "Etimologicul" său la cuvântul "bărbat". Tiktin îl traduce prin "(sich) (hin)aufschwingen" și se întreabă, dacă nu e cumvà o compoziție din prefixul ab- și din verbul urcă "steigen, hinauftragen".

O astfel de compoziție nu e admisibilă, căci prefixul ab- nu a fost productiv, iar un prototip \*aboricare ar fi putut da numai \*aurcd, de-oare-ce b latin între vocale a amuțit în limba română. Propun deci etimologia \*arborīcare, cuvânt derivat din arbor prin suf. -icare. Cel d'intâiu r a dispărut din graiu prin disimilare,

într' un timp când b intervocal nu mai puteà amuți.

În cel mai vechiu înțeles \*arboricare trebue să fi avut funcțiune intransitivă și să fi însemnat "auf einen Baum hinaufsteigen" sau "hinaufklettern". Toate verbele române care au un înteles apropiat sânt însă reflexive: "a se sui, a se urca, a se cătăra", asa încât s' a spus si "a se aburcà". La Creangă găsim exemplul: Începù a se aburca pe cerăș în sus "er begann auf den Kirschbaum hinaufzuklettern." De aici s'a născut apoi noua funcțiune transitivă: A aburcà pe cinevà într' un pom "Jem. auf einen Baum hinaufklettern helfen". Mai târziu legătura etimologică cu "arbore" s'a pierdut cu totul și sensul s'a generalizat, așă încât astăzi cuvântul însemnează, când e reflexiv, "hinaufsteigen" (Mă aburc "ich steige hinauf" Creangă, glosar; Incalecă pe cal și se aburcă cu dînsul în înaltul ceriului "er besteigt das Pferd und schwingt sich damit in himmlische Höhen." Sbiera), iar când e transitiv, "aufheben helfen" (Creangă, glosar). O astfel de desvoltare semantică e cunoscută în toate limbile; citez deci din limba română numai două cazuri analoge. A presărd însemnà la început, precum arată etimologia, ca și fran. saupoudrer, "mit Salz (sal > sare) bestreuen"; astăzi însă se zice și a presărd cu făină "saupoudrer de farine". Tot astfel a adăpă < adaquare însemnă "mit Wasser tränken": astăzi se poate zice însă și: Mă adăp cu lapte dulce "ich labe mich mit Milch", chiar și: Eu m' am adăpat cu sfintele precepte ale lui Rousseau (C. Negruzzi) "ich habe mich mit den heiligen Lehren R.'s gelabt". Mai mult decât atâta. Sensul acesta generalizat se poate specializà într' o anumită direcție nouă. În vechime se întrebuință atât de des a adapà pe cinevà cu otrava "Jem. Gift zum Trunke reichen", încât a adăpà a luat chiară sensul de "vergiften": Imbolnăvindu-se - zic, că l-au adăpat - ... au răposat (Zilot) "nachdem er krank wurde - man behauptet, dass er vergiftet worden sei - ... ist er gestorben". Tot astfel se desvoaltă și a aburca cu timpul într' o direcție anumită și azi se întrebuințează mai ales în locuțiunea a a. cevà pe (în) spinare (spate) "etwas auf den Rücken aufladen": Fata aruncă fragii de pe șervețel în oboroacă și, aburcând-o în spinare, pornește (Adam) "das Mädchen wirft die Erdbeeren aus dem Tuche in den Scheffel und indem sie dieses auf den Rücken nimmt, geht sie davon".

În ceea ce privește desvoltarea formală a cuvântului, ea nu

face nici o greutate.

Disimilarea lui r nu e rară în limba română. Ea e de sigur foarte veche în cribrum > ciur și, probabil, și în de-retro > îndărăt (neap. (n)dereto, alatri derețe, lecce deretu, v.-berg. de dred, roman. dri; ital. (in)dietro), poate și în aratrum > arom. aratu (abruzz. arate, cerign. rățe, pistoj. arato). Alte exemple: curastră și curastă, fereastră și fereastă, \*prestre > preste și pestre Psalt. Sch. p. 19, rostrum > rost, per + intro > pentru, împistresc - împistritură și împistitură, pretraicio > petrec, refrico > arom. aruféc, drom. (a luà pe cineva la) refec, veteranus > irom. \*betrăr > betăr, răscracăr și răscacăr letc., poate și fratrem > frate, care însă poate fi, ca soror > sor, derivat din nominativul frater. Și dispariția lui r în alter > \*altru > alt trebue explicată prin disimilare în forma \*altror > altor, din care apoi alt a pătruns în celelalte cazuri.

Sincoporea lui e din forma mai veche \*arburecd e un fenomen cunoscut: carricare > încărcd, \*de-scuricare > descurcd, \*oricare > urcd, \*suffolicare > sufulcd; cft. și monămentum > mormânt, \*vallīcella > vălced, \*follīcellus > folcel, senticella > sâmeed, \*ollīcella > ulced, \*monficellus > muncel, capitellum > cățel (sincoparea e foarte veche, ca și în:) pervigilare > priveghia, \*nigellīna > neghină, \*horridorem > urdoare etc.

Forma abúrc în loc de \*aboarec se explică prin propagarea lui u din formele accentuate pe terminațiune, ca și în: cúr—curd < colare, cust—custà < constare, cufur—cufurì < \*confortre, mustru—mustrà < monstrare, urdin—urdinà < ordinare, urc—urcà < \*orciare, ulmec—ulmecà < \*olmicare, înfulec — înfulecà < \*infollicare, sufulc — sufulcà < \*suffollicare, mursec — mursecà < morsicare, ascut—ascuțì < \*excostre, arom. amurtu—amurțî < \*ammortire, csr. și cúget—cugetà > cogitare, culc—culcà > collocare.²

SEXTIL PUȘCARIU.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tot așă se explică și sinonimul arom. discăcără, pe care pe nedrept îl derivă P. Papahagi, Notițe etimologice, Buc. 1907, p. 18 din \*dis-cacarare (cacare). În românește există și formă răscrăcără și răscrăcănă. Cuvântul derivă din crac (crăcan).

După tipărirea acestui articol am primit o colecție de cuvinte dialectale din comuna Zagra, în Transilvania de nord, de la d. Corbu, funcționar în Bistrita; între acestea se află și: a aburcà = a suî în pom".

# BESPRECHUNGEN.

Bartoli, Dr. Matteo Giulio, Das Dalmatische. Altromanische Sprachreste von Veglia bis Ragusa und ihre Stellung in der apennino-balkanischen Romania. I. Einleitung und Ethnographie Illyriens. Mit einer Karte. XIV S. und 318 Sp. Gr. 4. II. Glossare und Texte, Grammatik und Lexikon. Mit einer Tafel. VIII S. und 468 Sp. Gr. 4. (= Schriften der Balkankommission der Kais. Akademie der Wissenschaften, Linguistische Abteilung, II. Romanische Dialektstudien, Heft I u. II, der ganzen Sammlung Band IV u. V), Wien, Alfred Hölder, 1906. Preis geb. 37 K.

Schon sieben Jahre vor der Ausgabe dieser zwei Bände hatte M. Bartoli im Anzeiger der philos.-bist. Klasse der Wiener Akademie "Über eine Studienreise zur Erforschung des altromanischen Dalmatiens" berichtet und uns auf 20 Seiten einige der wichtigsten Ergebnisse seiner Forschung zusammengestellt. Unsere Geduld wurde also lange gespannt, sie ist aber nun reichlich belohnt durch das vorliegende umfangreiche Werk. Es ist ein großes Verdienst der Wiener Akademie, dass sie einen so geeigneten Gelehrten mit der Erforschung der wichtigen ausgestorbenen romanischen Mundart betraut und ihm reichlich Raum darbot, seine Ausbeute vorzuzeigen und ausführlich zu besprechen.

Seine Quellen teilt er in zwei Gruppen ein: "Quellen für Veglia" und "Quellen für das übrige Dalmatien". Dass die Insel Veglia jetzt politisch zu Istrien gehört, hält ihn nicht ab, ihre ehemalige romanische Mundart, den älteren geographischen Verhältnissen entsprechend, dalmatisch zu nennen. Gerade aus Veglia haben wir bekanntlich im Archivio glott, ital, IX einen längeren Sprachbericht bekommen, und M. B. selbst hat auf der Insel 1897 noch den letzten Vertreter des dalmatischen Zweiges der romanischen Sprachen, Udina-Burbur, sprechen können. Im übrigen Dalmatien war diese Sprache schon früher ausgestorben; nur aus Ragusa werden uns im 15. Jahrhundert noch ein paar Wörter überliesert. Neben diesen sehr ungleich starken Hauptquellen weiss M. B. beiderseits noch drei Nebenquellen auszubeuten, indem er den dalmatischen Elementen nachgeht, die sich in den lateinischen oder italienischen Urkunden, teils im Kroatischen (besonders in Ragusa), teils in der venedischen Mundart (besonders in Veglia) abgelagert haben. Wie und welcherlei Stoff er aus diesen Quellen und aus den wenigen Vorarbeiten gewonnen hat, teilt er uns aussührlich mit, so dass wir selbst beurteilen können, wie wenig verlässlich gar manche für dalmatisch ausgegebene oder gehaltene Sprachform ist und wieviel Vorsicht, Scharfsinn und psychologisches Studium unser Verfasser aufwenden musste, um die nunmehr gänzlich verklungene Sprache, aus solchen Quellen schöpfend, in einigermaßen festen Umrissen darzustellen und für alle Zukunft festzuhalten. Von zwei dieser Quellen wird

mancher Leser überrascht sein zu erfahren, dass auch sie nur mit Vorsicht benutzbar sind: die Auszeichnungen im Arch. glott. ital. IX, die sich nämlich als ungeschickt und untreu erwiesen haben, und diejenigen, die M. B. selbst bei der Abhörung des alten Udina gemacht hat. Dieser Greis hatte nämlich selber schon die Sprache seines Volksstammes verlernt, da sie längst aus dem Gebrauch gekommen war. Er hatte sie nur von den Großeltern und anderen Verwandten gelernt, die Eltern sprachen zu ihm italienisch, um ihn die Sprache zu lehren, die für sein Fortkommen Wert hatte. So steht es um die sicherste der Quellen, um die durch eigene Anhörung erworbenen Texte; sie füllen (ohne die Übersetzung) mehr als vier Bogen. Man denke, wie gut jemand über eine noch in voller Krast stehende Mundart unterrichtet sein müßte, wenn er so viel Text ausgezeichnet hätte, und wie wenig Interesse ihm und uns Lesern für unvollkommene frühere Auszeichnungen übrig bliebe. So aber mußte alles gesammelt und sorgsältig in Erwägung gezogen werden, was den Boden für Wahrscheinlichkeitsschlüsse zu erweitern geeignet ist.

Die Besprechung der eigenen und der alten Aufzeichnungen aus Veglia beschäftigt M. B. im I. Band von Spalte 13 bis 74, die Texte selbst und die Übersetzungen stehen II. Sp. 1—169, dahinter (169—241) ein Wörterverzeichnis dazu. In ähnlicher Weise verteilen sich auf die zwei Bände Besprechung und Stoff auch bei den anderen Quellen: lateinische und italienische Urkunden, kroatische und venedische Mundart von Veglia I, 75—81, II, 241—258, das Dalmatische in Ragusa I, 81—82, II, 259, lateinische und italienische Urkunden, kroatische und venedische Mundart an der dalmatischen Küste I, 83—89, II, 259—308. Im ersten Band folgt dann die Anführung der Äußerungen, die Ascoli, Schuchardt, Meyer-Lübke und Mussafia über das alte Romanisch Dalmatiens gemacht haben, und damit schließt die Einleitung (I, 102).

Der Hauptgegenstand des ersten Bandes (I, 103—316) ist ein "Abrifs der Ethnographie Illyriens". Davon ist die eine Hälfte eine auf erstaunlicher Belesenheit fußende geschichtliche Abhandlung über jene Gegend, deren die landläufige Weltgeschichte begreiflicherweise nur ab und zu Erwähnung tut. Zur Beleuchtung dient die Karte am Ende des Bandes. Die andere Hälfte untersucht die ethnographischen Beziehungen der dalmatischen Romanen zu den benachbarten Völkern auf Grund der sprachlichen Merkmale. Da kommen die griech., kelt., germ., slaw. und ven. Bestandteile des Dalmatischen zur Sprache (I, 231—259) und endlich diejenigen Měrkmale, denen zufolge sich das Dalmatische von Veglia und Ragusa mitsamt dem ehemaligen Romanisch Illyricums an das Rumänische und an das Italienische enger anschließt.

Im II. Band folgt auf die Texte eine Tafel mit dem Bildnis des alten Udina und dem Lichtdruck eines Briefes aus Zara vom Jahre 1397, ferner die Grammatik (II, 309—428), Nachträge und Verzeichnisse.

In der Wahl der Lautzeichen folgt M. B. vorwiegend Meyer-Lübke. Der Einfachheit wegen mag man oft wiederkehrende Lautgruppen mit einem einzigen Buchstaben bezeichnen; aber zu einfachen Lauten werden sie deshalb nicht. Ascoli schreibt s für das "s" in giustizia, sagt aber ausdrücklich: "è veramente una sorda composta (ts)". Und Rousselot, der das ital. c(t), g(t) durch ein einfaches Konsonantenzeichen darstellt, nennt diese Laute miocclusifs, d. h. zur einen Hälfte aus einem Verschlußlaut, zur andern aus einem Zischlaut bestehend. Daß das nicht genau ts, ds ist, wissen wir schon

längst; aber gerade das von M. B. gewählte tschechische Zeichen & bedeutet ts (natürlich ohne besondere t-Verschlusslösung), nicht die palatale Lautgruppe des italienischen c(i). Verschluss und Enge sind nicht gleichzeitig, man darf daher nicht von einem "präpalatalen Halbverschluss" sprechen (II, 322): il faut qu'une porte soit ouverte ou sermée; eine Tür, die mi-ouverte oder entr'ouverte genannt wird, ist eben ouverte. Der Verschluss des c(i), g(i) aber ist im Toskanischen fühlbar und hörbar, besonders in Wörtern wie braccio, oggi, und er fällt in der toskanischen Volkssprache weg bei faceva, grigio usw., indem der gezischte Teil allein zurückbleibt (si accostano di molto a s e z, wie Ascoli im Arch, glott, ital, I, XLVII richtig sagt). Die feste Lautverbindung ts (genauer t's) kann man somit ganz gut mi-occlusive nennen (wie ja auch ts, tl) und kann dafür ein einfaches Zeichen setzen - eine unschädliche concessione fatta alla consuetudine italiana (Arch. glott. ital. I, XLV), unschädlich freilich nicht für jeden Leser. Auch M. B. scheint durch solche Zugeständnisse an Schreibgewohnheiten und an die Etymologie irregeführt worden zu sein, wie andere vor ihm. Er sagt nämlich a. a. O.: "k, g mit dem präpalatalen Halbverschluss wie im Italienischen, genauer im Venetischen". In Venetien hat man an Stelle der zwei Laute vielmehr dünnes oder breiteres s, s, in manchen Orten 9, 8, vielleicht irgendwo noch ts, ds; aber c(i), g(i) gebraucht man nur in seierlicher, also toskanisierender Rede und an Stelle von chi-, ghi-, wie z. B. la chiave (spr. lacciave). Merkwürdigerweise führt M. B. zur Erklärung des Lautes (II, 313) lauter italienische Wörter an, in denen c, g hinter r steht. Von s, s, das er II, 314 dem s, s von Böhmer und Rousselot gleichstellt, sagt er selber II, 324, dass es nicht das dunne toskanische s sei, sondern sich dem s, z nähere. Endlich erklärt er ebenda, dass sein z, ż (nach II, 314 = Böhmers ts, dz) dem florentinischen z "sehr ähnlich, jedoch ein wenig lispelnd" sei, das "Verschlusselement" sei "viel schwächer", z, ż nähere sich seinem s, s. Vgl. auch die Fusnote II, 325, wo von der Aussprache kuoza (casa), als von einer alten, noch nicht durch das Venedische verderbten die Rede ist, im Gegensatz zu der gewöhnlichen Form kuosa. Nach alldem scheint unseres Versassers s,  $\dot{z} = \vartheta$ ,  $\delta$  oder s, z zu sein, sein s,  $\dot{s} = \text{ven. } s$ , z (also vielmehr eine Art  $\dot{s}$ ,  $\dot{z}$ ); die c, g "mit dem präpalatalen Halbverschluss" verstehe ich nicht. Alle übrigen Lautzeichen glaube ich vollkommen richtig lesen zu können; nur über jene sechs Zeichen möchte ich M. B. bitten, noch eine nachträgliche Erklärung zu veröffentlichen.

In dem ganzen großen Werk sind nur wenige Stellen, wo ich eine andere Meinung aufstellen könnte als der Verfasser; die Fehler gegen den deutschen Sprachgebrauch vergeben wir gern dem Italiener, der sich als einen so trefflichen Arbeiter einer deutschen Akademie erwiesen hat. Ich beglückwünsche ihn, die Akademie und die Verlagshandlung zu diesem prächtigen und bedeutenden Werk.

Dauxat, Albert, docteur ès-lettres, Essai de Méthodologie Linguistique dans le Domaine des langues et des patois romans. Paris, Champion 1906. VIII u. 295 S.

Es ist nicht gesagt, dass eine Arbeit ausschliesslich Neues bringen muss, ım Wert und Daseinsberechtigung zu haben, ja, bei einem zusammensassenden, methodologischen Werke, wie dem vorliegenden, ist es ganz selbstverständlich, dass es das schon vorhandene vorsührt und — kritisch — benützt. Doch sollte dieses schon Vorhandene von dem Bearbeiter übersehen und mit so viel Vollständigkeit wiedergegeben werden, dass nicht manches von autoritativer Seite bereits Gesagte als neu aufgestellt und das Selbstverständliche mit einer Energie empsohlen würde, als handelte es sich um ein neues Evangelium.

Dauzat hat sein Buch mit vollem Verständnis für die Aufgaben der Linguistik geschrieben und eine Art Lehrbuch oder Norm herausgearbeitet. Sein Buch mutet an vielen Stellen wie ein Katechismus der Linguistik an und man kann, besonders was den zweiten Teil betrifft, im großen Ganzen auf dieses Glaubensbekenntnis den Treueeid ablegen. D. hat mit scharfem Blick fast überall das Richtige herausgegriffen und die Meinungen verschiedener Gelehrten zu einem achtunggebietenden Bau zusammengetragen. Nicht überall tritt es hervor, dass er zumeist eklektisch verfährt, ein hohes Lob für seine Darstellungsgabe wie für die logische Einheit seines Systems; andrerseits allerdings berührt es unangenehm, dass wichtige Sätze ohne Hinweis auf die Vorgänger herübergenommen sind; so z. B. das Prinzip, Dialektgrenzen auf politische Vorgänge zurückzuführen, nach welchem Gröber schon 1883 (ALL, I) versuhr; vgl. auch Meyer-Lübke, Einsührung S. 16 u. 19 ff. Aber Gröber scheint D. gar nicht zu kennen, wie er denn überhaupt nicht die ganze Arbeit übersieht, die schon vor ihm geleistet worden: Dittrichs tiefgründige Untersuchungen und Vosslers neuartige, anregende Schriften sind gar nicht, Schuchardts für Bedeutungs- resp. Wortgeschichte maßgebende Arbeiten kaum in Betracht gezogen. D. deutet einen möglichen Weg an, die Ursachen des Lautwandels zu erklären, während Herzog diesen Weg schon 1904 theoretisch vorgezeichnet1 und Gauchat2 ihn - gleichzeitig - praktisch betreten hat. In seiner an sich ganz vortrefflichen Lehre der Dialektforschung erregt der etwas pompose Ton einigen Anstols, mit dem als ganz neues Postulat der Wissenschaft vorgetragen wird, was schon längst in Tat umgesetzt ist. Wenn D. (S. 250) neben den Arbeiten von Thomas, Gilliéron, Rousselot, Guerlin de Guer, Grammont, Gaston Paris, Roussey und Edmont nur seine eigene Patoisuntersuchung gelten lässt, so ist sein Selbstgefühl ohne Zweisel berechtigt; aber bei einiger Umschau hätte er doch vielleicht noch einen und den anderen Dialektforscher entdeckt, dessen Arbeiten nicht ohne weiteres zum alten Eisen zu werfen sind, so z. B. Ascoli, Salvioni, Guarnerio und alle die vortrefflichen Mitarbeiter des Archivio G'ottologico. Allerdings hat D., der sich nach dem Titel und dem ersten Teil des Buches zu schließen, mit romanischer Linguistik befassen will, hier plötzlich - und stillschweigend! - eine ganz auffallende Beschränkung auferlegt, indem es nur eine französische Dialektologie für ihn zu geben scheint. Da er aber von der Methode dialektischer Forschung spricht, hätte er wohl über die Landesgrenze hinaussehen müssen, wie und was jenseits der Alpen und des Jura geleistet worden. Denn das System, das er aufstellt, ist nicht nur vortrefflich, es ist, auch in Deutschland, schon gut erprobt. Recht lange vor Dauzat durchzog Gartner die rätischen Täler in mühevoller Wanderung, und wenn auch sein Buch den allerneuesten An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Streitfragen zur Romanischen Philologie.

<sup>2</sup> L' Unité phonétique d'un Patois. (Festgabe für Morf).

forderungen nicht in jedem Punkte entspricht — es enthält kein syntaktisches Material und kein Lexikon — so ist es sicherlich nicht ganz angebracht, es als nicht vorhanden anzusehen. Das Studium der Mundart an Ort und Stelle pflegte auch Ettmayer für seine Alpenmundarten, oder Neumann-Spallart für den Dialekt der Marche (ZRPh. 1904), Gauchat für seine mustergültige oben zitierte Studie etc. D. hat sich nicht der Mühe unterzogen, die deutschen wissenschaftlichen Arbeiten von den mehr oder weniger wertlosen Dissertationen zu sondern, vielleicht auch nicht gewußt, daß diese letzteren sozusagen als Manuskript gedruckt werden, nicht um auf den Büchermarkt zu kommen, sondern weil ein äußerlicher Brauch es dem deutschen Studenten so vorschreibt und daß sie mit den französischen Doktorthesen prinzipiell nicht verglichen werden können. Es ist daher mindestens ungerechtfertigt, wegen einiger mißglückten Anfängerarbeiten, die ganze deutsche Dialektforschung lächerlich zu machen und unwissenschaftlich zu nennen (S. 273).

Alles in allem hat Dauzat mehr Gutes als Neues vorgetragen. Nur in der Einteilung der Grammatik ist seine Methode neu. Er schlägt nämlich zine Zweiteilung vor, in Lautlehre und Bedeutungslehre, an sich ein höchst einleuchtender Gedanke, aber gegen die Ausführung im einzelnen lässt sich manches vorbringen.

Ich gehe gleich zur Bedeutungslehre über. Sie zerfällt in die Lehre vom einzelnen Worte (Morphologie und Lexikologie) und in die Lehre vom Verhältnis der Wörter zueinander (Syntax).

Die Morphologie umfasst 1. Flexion, - 2. Analogische Veränderungen: Verallgemeinerung satzphonetischer Einzelerscheinungen, falsche Trennung, Suffixübertragung, umgekehrte Sprechweise und Volksetymologie (welcher Bezeichnung D. mit Recht den Krieg erklärt). Hier müßte auch eingereiht werden, was Herm. Paul treffend "Systemzwang" benannt hat: Ausgleichung der Konjugationsformen untereinander u. a. D. hat keine Bezeichnung dafür und erwähnt nicht, wo er diese wichtigen Erscheinungen einreiht, - 3. Wortbildungslehre S. 68. Die Suffixe sollen nach logischen oder formalen Gesichtspunkten betrachtet werden, je nachdem man die Bedeutung des Suffixes ins Auge fasst, oder Ursprung und Art der Bildung. Dagegen ist vor allem zu bemerken, dass nicht von Logik die Rede ist, sondern von Bedeutung; aber auch wenn man das Wort "logisch" durch "semantisch" ersetzt, ist die Aufstellung nicht haltbar. Der Ursprung des Suffixes lässt sich vom Sinn, der Sinn nicht von der Art der Bildung trennen. Was ist denn bei einem Suffix Form und was Inhalt? Es müssen wohl wie bisher, so auch weiterhin Form und Inhalt gleichzeitig betrachtet werden. Noch weniger befriedigt es, dass die Präfixe, nach dem Grade ihrer äusseren Unabhängigkeit eingeteilt werden sollen. Der Grad der Verwachsenheit ist eine historische Frage, die bei den Suffixen nicht minder als bei den Präfixen untersucht werden muss und kann für ihre Einteilung keine richtige Handhabe geben. Es ist nicht abzusehen, warum man Präfixe und Suffixe nicht in gleicher Weise behandeln sollte. -

Unter Lexikologie versteht D. einerseits (S. 32) die Feststellung der verschiedenen Bedeutungen eines Wortes, seines Gebrauches, seines Aussterbens, wobei die Form als feststehend vorausgesetzt ist. Also keine Wortgeschichte und doch nicht nur Lehre vom Bedeutungswandel; obzwar D. die substantivierten

Adjektiva und Infinitive aus der Wortbildungslehre heraus und in die "Lexikologie" verweist. Dies mit Recht. Nun rechnet er aber auch die Postverbalia dazu, "die man mit Unrecht als Ableitungen bezeichne" (31). Die Postverbalia sind allerdings keine Ableitungen, aber doch Neubildungen. Es begreift sich aber, dass D. für suffixlose Bildungen in seiner Wortbildungslehre keinen Platz hat, weil er diese letztere zu eng fast: als Lehre von Kompositionen und Ableitungen.

Andrerseits ist (S. 69) die Lexikologie geradezu Wortgeschichte. Wie ihr da D. den Platz zwischen Lautlehre und Morphologie anweisen kann (S. 34), ist nicht klar. Sie umfast doch auch — und nicht zum geringsten Teil! — syntaktische Erscheinungen, ist überhaupt die Resultierende aller einzelnen Fächer der Linguistik und als ihr Gesamtergebnis gar nicht innerhalb des Systems unterzubringen.

Die Wortstellungslehre soll nicht am Ende der Syntax stehen, wie bei Meyer-Lübke (S. 33), sondern in der Satzlehre inbegriffen sein. Aber einerseits gibt es nicht nur Stellungen innerhalb des Satzes, sondern auch Stellungen innerhalb der Wortgruppe, also gehört nicht die ganze Wortstellungslehre in die Satzlehre; andrerseits leitet die Wortstellung mehr als irgend ein andrer Teil der Grammatik unmittelbar in Sprachpsychologie und Stillehre über und steht also am besten an dem Scheidepunkt zwischen Syntax (der Darstellung objektiv sprachlicher Funktionen) und Stillehre (Darstellung subjektiv sprachlicher Funktionen), so wie die Wortbildungslehre den Übergang von der Formlehre zur Funktionslehre bildet.

Im 3. Buche des I. Teiles, das die Methodik der Einreihung der Phänomene behandelt, will D. in der Morphologie neue Bezeichnungen durchführen (66). Es soll nur zwei Klassen von Wörtern geben: die veränderlichen (Nomen, Verb) und die unveränderlichen (Präposition, Adverb, Konjunktion). Nomen ist für D. außer Substantiv und Adjektiv auch das Pronomen, dessen Extrastellung er verwirft, weil kein Wort für ein anderes stehe, sondern jedes für sich. Das stimmt allenfalls für ich und du, die in jedem Gespräche und in jedem Munde eine fest umgrenzte Bedeutung haben und allerdings Nomina sind, nicht aber für er, nicht fürs Demonstrativum und Relativum, die in fortwährendem Wandel des Inhalts tatsächlich andere Nomina vikarierend vertreten. Aber abgesehen von der Behandlung des Pronomens befriedigt auch D.'s weitere Einteilung nicht: Das Nomen ist nämlich, je nachdem es Dinge oder Eigenschaften bezeichnet, entweder qualifikativ (Substantiv, substantiviertes Adjektiv, substantiviertes Pronomen) oder Determinativ (Adjektiv, adjektivisches Substantiv, adjektivisches Pronomen). Unter die "Eigenschaften" gehören auch die grammatikalischen Beziehungen der Wörter untereinander, Interrogativum, Relativum, das Numeralverhältnis u. a. Wie man sieht, ist hier mancherlei zusammengeworfen, das weder vom formalen noch vom semantischen Standpunkte aus zusammengehört.

Vom Problem der Sprachentwicklung sprechend, erklärt D. den Linguisten interessiere die Entstehung der Sprache nicht (S. 74), für ihn sei die Sprache ein Gegebenes. — Diesem Verdikt wird sich nicht jeder fügen. Die Sprache ist nun einmal nicht ein Gegebenes, sondern ein täglich neu Werdendes, neu Geschaffenes und diese Beobachtung muß notgedrungen einerseits dem Linguisten die höchsten Probleme wenigstens zeitweilig naherücken, wie sie andrerseits dem Philosophen das einzige Fleckchen festen Boden unter den Füßen liefert, von wo aus er eben diese Probleme untersuchen kann.

Alle sprachlichen Phänomene, sowohl die phonetischen als die semantischen, erklärt D. als unbewußte (S. 83 ff.), spontane, langsam fortschreitende und mit Notwendigkeit sich vollziehende Vorgänge. Die Annahme, dass auch alle semantischen Wandlungen unbewußt und mit Notwendigkeit erfolgen (S. 97 ff.) wird mit großer Kraft gepredigt, aber eigentlich - nicht erwiesen. D.'s Stellung zu den "Gesetzen" kann als die Normalstellung bezeichnet werden: er fordert die Annahme strengster Gesetzlichkeit, da die Sprachwissenschaft sonst überhaupt aufhörte, Wissenschaft zu sein: "Les lois . . . sont le but et la raison d'être de toute science" (S. 109). Wenn sich eine Ausnahme findet, so ist eben die Regel schlecht gefalst; kein Gesetz gilt für jede Zeit oder für jeden Ort, sondern ist nach diesen beiden Gesichtspunkten streng abzugrenzen. Jedes primäre Gesetz kann durch ein sekundäres gekreuzt und aufgehoben werden. - Niemand wird anstehen, dies zu unterschreiben. Aber sind wir n der glücklichen Lage, es auf die semantischen Erscheinungen anwenden zu können? Das phonetische Phänomen mus nach dem Gesetze (in seiner ben angedeuteten Abgrenzung) vor sich gehen; das semantische kann nach einem solchen Gesetze vor sich gehen. Angenommen, wir hätten die eststehenden semantischen Gesetze schon gefunden, so bliebe doch immer der Unterschied, dass die semantischen Phänome eben nicht eintreten müssen. D. selbst nennt die analogischen Veränderungen des phénomènes accidentels S. 32). Vorläufig kommen wir über diese Klippe nicht hinweg; gewiss wird eder Linguist wünschen, dass unsere Erfahrungen in diesem Punkte schon bis tur Erkenntnis des Gesetzmässigen vorgedrungen wären, aber D. hat uns dem Ziele nicht viel näher gebracht; er hat mehr die methodologische Notwen dig keit erwiesen, dass die semantischen Erscheinungen auf ihre Gesetznässigkeit hin antersucht werden, als die Gesetzmässigkeit der semantischen Erscheinungen selbst. Die Betonung der Gleichwertigkeit von Semantik und Phonetik ist nun allerdings - in Deutschland - nicht mehr nötig; aber in Frankreich ist es offenbar anders und da ist es zu wünschen, das D.'s Anchauung recht viele Anhänger erwerbe.

Trotz des Widerspruches, den das Buch in all diesen Punkten<sup>1</sup> weckt, est es dennoch eine Leistung, der man seine Anerkennung nicht versagen kann. Die ganz prächtige Darstellung und die Weite des Horizontes sowie die

¹ Einige andere seien nur im Vorbeigehen erwähnt: S. 71 und a. a. O. die terarische Sprache und die Volkssprache gehen ganz getrennte Wege. — Die ter. Sprache ist konservativer, aber im großen Ganzen doch auch gesprochene prache. — S. 104. Phonetische und semantische Änlichkeit muß vorhanden ein, damit Gedankenassoziation stattfindet, welche die Ursache der analogischen Feränderungen ist. — Eines von beiden genügt; in den meisten Fällen wird ie analogische Entwicklung durch die Bedeutung bewirkt, vgl. z. B. giuso — 25. 150. Alle syntaktischen Erscheinungen sind aus Kontamination zu kklären. In solcher Allgemeinheit ausgesprochen sehr anfechtbar; die Erfärung vieler syntaktischer Phänomene wäre auf diese Weise nicht möglich. — S. 152. Schuchardts Annahme, daß die Wörter in verschiedenen sozialen chichten sich phonetisch verschieden entwickeln, hält D. für grundfalsch und eint, daß sie die Sprachwissenschaft überhaupt zerstört. Ein unbegreiflicher inderspruch zu seiner eigenen Außstellung von der notwendigen Lokalisierung

gediegene praktische Erfahrung in Dialektstudien, machen es als Einführung in die Ziele der Linguistik jedem Sprachforscher empsehlenswert, besonders aber dem Anfänger, für den es wichtiger ist, Stoff, augenblicklichen Stand und wichtigste Aufgaben seiner Wissenschaft in klarer Form kennen zu lernen, als einen mit Namen überlasteten historischen Überblick ihrer Geschichte zu bekommen. Vor allem aber ist der II. Teil ("L'Étude des Patois") ein Vademekum für Dialektforscher, die sicherlich nichts Besseres tun können, als sich an seine Ratschläge zu halten.

ELISE RICHTER.

Roy, Emile, Professeur à l'Université de Dijon, Le Mystère de la Passion du XIVe au XVIe siècle. Étude sur les sources et le classement des Mystères de la Passion accompagnée de textes inédits: La Passion d'Autun — La Passion bourguignonne de Semur — La Passion d'Auvergne — La Passion secundum legem debet mori. Dijon et París [ohne Jahr]. VI, VIII, 123\*, 512 Seiten. 8°.

= Revue bouguignonne publiée par l'Université de Dijon 1903. Tome XIII, nºs 3-4.

Emile Roy hat bereits zur Geschichte der mittelalterlichen Bühnendichtung Frankreichs zwei wertvolle Beiträge geliefert (La comédie sans titre 1901, Le Jour du jugement 1902), und fügt nun einen dritten hinzu, der den französischen Passionsspielen gewidmet ist. Es handelt sich hier überall um sehr gelehrte, gründliche, ergebnisreiche Forschungen, bei denen man nur zuweilen wünschen möchte, der Verfasser hätte für seine Gedanken eine etwas strengere Formulierung gesucht, und es dem Leser leichter gemacht, die Ergebnisse zu fassen.

Da meine Anzeige des Werkes etwas verspätet erscheint, sind ihr bereits Besprechungen vorausgegangen: von Ernest Langlois in der Bibliothèque de l'École des chartes LXVI, 314, von Stengel in der Zeitschrift für französische Sprache und Literatur XXIX, II, 165, von Jeanroy in der Romania XXXV, 365 und im Journal des savants, September 1906.

Roy hat eine dreisache Ausgabe zu lösen gesucht: die Erforschung der Beziehungen der Passionsspiele zu einander, die Ermittlung der in ihnen benutzten Quellen (Legenden und Erbauungsbücher), die Herausgabe eines bis dahin ungedruckten Mystères.

1. Der erste Stoff, der übrigens nicht gesondert behandelt ist, sondern sich mit dem zweiten verquickt durch das ganze Buch hinzieht, hat als wichtigste Ergebnisse die folgenden geliefert.

der Lautgesetze, zu seinen feinen Beobachtungen über Provinzlerfranzösisch u. a., alles Dinge, die jedem Sprachforscher selbstverständliche Erscheinungen und Vorstellungen sind. Ja, gerade umgekehrt, es wäre doch ganz undenkbar, dass Menschen aus verschiedenen Ständen tatsächlich dieselbe Sprache reden sollten, und jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie gelehrte Wörter im Munde der Dienerschaft verändert werden. Dieser Erfahrung verschließt sich allerdings D., da er erklärt, gelehrte Wörter hätten erst ein Interesse, wenn sie eingebürgert seien (S. 31), mit andern Worten, wenn sie der Geschichte angehören. Erleben — und machen wir nicht alle Tage Geschichte? — S. 171. Die Bemerkungen über oleum sind hinsällig nach Herzogs Darlegung, Bausteine zur Rom. Phil. Festgabe für A. Mussafa 1905.

Das älteste erhaltene Passionsspiel aus Nordfrankreich ist die bis dahin so gut wie unbekannt gebliebene Passion d'Autun, so genannt nach einer 7470 in Autun geschriebenen Handschrift der Nationalbibliothek. Der in einer zweiten Handschrift und dem Bruchstück einer dritten erhaltene Text scheint im Südosten des französischen Sprachgebietes entstanden zu sein. Das Bruchstück gehört noch dem Ende des XIII. Jahrhunderts an.

Um ein Jahrhundert später ist die von Jubinal herausgegebene Pariser Passion entstanden, für deren Zugehörigkeit zu der nicht lange nachher privilegierten Confrérie de la Passion Roy S. 63\* bis 67\* gewichtige Gründe anführt.

Ein dritter Text, die Passion de Semur, ist von Roy auf S. 3—189 vollständig abgedruckt. Er verdankt seine Benennung dem Umstande, dass die einzige Handschrift 1488 in Semur geschrieben ist. Dieser Text hat nicht nur, wie Roy zeigt, die Pariser Passion, sondern auch, wie Jeanroy nachweist, die Passion d'Autun als Quellen verwertet. Seine Absassung mag um ein halbes Jahrhundert älter sein als die Handschrift.

Etwa gleichzeitig mit der vorigen ist die Passion d'Arras auzusetzen, die nach Roy S. 275—6 mit Recht für ein Werk des 1440 verstorbenen Eustache Mercadé gilt, dem sie andre absprechen wollten. Diese Passion ist die Grundlage aller folgenden Passionsspiele in Nordfrankreich geworden, des won Arnoul Greban, von Jean Michel versafsten usw., mit alleiniger Ausnahme der von ihr unabhängigen Passion d'Amboise. Zuletzt geht Roy auf die südfranzösischen Passionsspiele ein: die noch ungedruckte Passion der 1345 geschriebenen Handschrift Didot's, die von Jeanroy und Teulié herausgegebenen Mystères rouergats, die jenen Text ausschreiben, und die, abgesehen von einer provenzalischen Einlage, französisch abgesassen d'Auvergne des XV. Jahrhunderts.

2. Ich komme nun zu der zweiten Seite des Royschen Buches: zur Feststellung der Quellen nichtdramatischer Form, die in den Passionsspielen benutzt sind. Hier werden vielfach Schriften erwähnt, die im XIV. und XV. Jahrhundert außerordentlich verbreitet waren, aber von den Gelehrten der neueren Zeit kaum beachtet worden sind, so daß Roy sich nicht geringes Verdienst um die Außellung dieses dunkeln Gebietes erworben hat. Durch ien Nachweis, daß in den Mystères rouergats, die zuerst 1481 im Druck erschienene französische Übersetzung des Processus Belial benutzt ist, wird für ene ein terminus post quem gesetzt, und durch eine historische Anspielung werden sie noch näher an das Ende des XV. Jahrhunderts herangerückt.

Indem ich für alle Einzelheiten auf Roy verweise, möchte ich hier nur zwei Bemerkungen machen. Die eine betrifft die Bible des sept estaz du monde des Geufroi de Paris. Die von Geufroi seiner Bible einverleibten, aber auch selbständig überlieferten Gedichte vom Leben Marias, von Christi Passion isw. sind nach Roy für mehrere Passionsspiele benutzt worden, was Jeanroy reilich nicht im gleichen Umfange zugeben will. Da die Pariser Handschrift les Geufroi de Paris allgemein, und so auch bei Roy, für ein manuscrit unique gilt, so teile ich bei dieser Gelegenheit mit, dass ich eine zweite Handschrift dieses Werkes besitze, die freilich verstümmelt ist und nur ein umfangeiches Stück auf dem zweiten Teile enthält. Eine Beschreibung dieser Handchrift werde ich liefern, sobald ich im Stande bin, sie mit dem Pariser Text,

den ich untersucht habe bevor ich die Handschrift erwarb (vgl. Zeitschr. VIII 426), zu konfrontieren.

Das andere Werk, auf das ich hier zu sprechen komme, ist ein französischer Prosaroman, den Rov als Passion selon Gamaiiel zitiert. Er ist von den südfranzösischen Dramatikern mit Vorliebe verwendet worden. Von dem Werk sind zahlreiche Handschriften da, in denen es oft nit dem Prosaroman von der Zerstörung Jerusalems vereinigt ist. Ich darf daher auf die Liste der Handschriften dieses letzteren Romans verweisen, die Walther Suchier, Zeitschrift XXV, 101, 256, gegeben hat. Eine dieser Handschriften, die von seinem Buchbinder C. Petit 1879 Bordier zu Weihnachten geschenkt wurde, ist seit Bordiers Tode in meinem Besitze. Sie ist im XV. Jahrhundert geschrieben und besteht aus Papier. Ich rekurriere auf sie, weil sie gestattet, eine Ansicht Jeanroys zu berichtigen, die dieser Romania XXXV, S. 377-378 entwickelt hat. Er sagt da von der Passion selon Gamaliel: Il [M. Roy] incline à pensei que l'arrangeur a dû travailler non sur une version française en vers, mais sur l'«Evangile de Nicodème en vers provençaux»; et c'est cette dernière hypothèse qu'il ramène à plusieurs reprises [Anm. Voyez notamment p. 351-5 et 396-401.] Il ne me paraît, je l'avoue, aucunement vraisemblable que le compilateur français ait mis la main sur un texte provençal déjà ancien et qui doit avoir été fort peu connu en dehors de son pays d'origine, alors qu'il y avait une foule de traductions françaises, en vers et en prose, de l'ouvrage qui l'intéressait [nämlich des Evangeliums Nicodemi]. Jeanroy berust sich auf eine comparaison minutieuse, die er vorgenommen haben will, sagt aber nicht, ob ihm hierbei ein Text der Passion selon Gamaliel und welcher Text zugänglich gewesen ist. Nun bitte ich Jeanroy, das folgende Stück, das ich aufs Geratewohl aus meiner Handschrift Blatt 29r. entnehme, mit dem provenzalischen Gedicht v. 1925-1950 zu vergleichen: die wörtliche Benutzung dieses Gedichtes ist so groß, das Jeanroy unmöglich an seiner Ansicht festhalten kann.

Puis se bouta auant Jeremias et dist: "Le saint esperit me administra que Jhesucrist habitaroit en terre, sermonant verité aux gens, et moult feroit de grans miracles. Et quant les gens eurent oys tans de bons tesmoings de Jhesucrist, ils eurent entre eulx grant joye; car ils auoient esté grant temps en obscurté. Et ils vont tous crier a vne voix; "Gloire et lauseur soit a nostre redemptemteur [so]!" Et pour se chant furent dolens les ennemis et courouciés, quant jlx virent esiouir les prisoniers, et se s'en fuissent moult volentiers, mais ilz ne pouoient; car Enfer les detenoit en sa prison. El dirent les fauix enemis: "Et que voulés vous faire? Ne receués pas cetuy cy, car vous ne le tendrés ja. Se vous dis je: Or maves vous destruit, et je vous destruiray, et si vous tendray tosiours de pres, si que jamais bien ne mal ne ferés."

Dass hier das provenzalische Gedicht im Wortlaut verwertet ist, muss jedem einleuchten, der sich die Mühe macht, die beiden Texte zu vergleichen. Indessen sind neben dem provenzalischen Gedicht auch andre Quellen benutzt, worauf ich an diesem Orte nicht eingehen will.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die accents aigus stehen so in der Handschrift! Ebenso der Apostroph in s'en.

Ich behalte mir vor, auf diese Passion selon Gamaliel ausführlicher zurückzukommen, und teile hier nur mit, dass entgegen der verbreiteten Ansicht<sup>1</sup> nir die provenzalische Prosa das Original der sranzösischen gewesen zu sein cheint und dass die südfranzösischen Mysteriendichter eher das prov. Original ils die französische Übersetzung benutzt haben werden.

3. Zu Roys Ausgabe der Passion de Semur sind bereits mancherlei Pextbesserungen vorgeschlagen worden. Ich trage zu Jeanroys bibliographischer Eusammenstellung, Romania XXXV, 372 Ann. 1, noch Streblow, Le Mys. ère Semur, Doktorarbeit von Greifswald 1905, S. 27—31, nach.

HERMANN SUCHIER.

C. H. Grandgent, An outline of the phonology and morphology of Old Provençal. — Boston (Heath's Modern Language Series) Heath, 1905. — 159 S., 120.

Da diese kleine altprovenzalische Laut- und Formenlehre von A. Thomas A. Romania 1905, S. 331 ff. besprochen worden ist, soll hier nur auf das einegangen werden, was dort nicht schon berührt wurde. G.'s Buch zeichnet sich or Crescini's Manualetto provenzale (2. Aufl. 1905) durch systematische erteilung des Stoffes in Kapiteln und Paragraphen vorteilhast aus, wenn tierbei auch noch strenger hätte versahren werden können als geschehen ist. In einzelnen wäre noch folgendes zu bemerken.

§ 23. uebre gehört nicht hieher; ebensowenig voig. § 25, 2a. Das hier ingesetzte vulgärlat. \*dīgitum für dit (neben gewöhnlicherem det) kann nicht Pehen bleiben. S. 55 scheint Gr. dies selbst eingesehen zu haben, weil er hreibt: "detz, ditz < dīgītus are irregular and unexplained." Es hätte noch 14 Meyer-Lübke, Einf. § 94 verwiesen werden können. - § 25. Für die frz. remdwörter hätte das Büchlein von Karch, Die nordfrz. Elemente im Altprov., Parmstadt 1901 zitiert werden sollen, das dem Verf. nicht unbekannt geblieben on sein scheint. - § 28. "tremulat > trembla"; da im Altprov. vor n und 1 e > e wird und dieses Wort im Reime fast immer mit sembla > simulat r begegnet, so gehört es so gut wie tëmpus zu § 29. - § 30. Für amei usw. ist Vatt auf eine Entwicklungsreihe von "amāvi > \*amai > amēi, amiei" auf die nalogie zu \*vendédi > vendei, vendiei hinzuweisen. — Wohl nur infolge nes Versehens wiederholt sich hier ecclesia und lectum in der dritten Zeile. Die Diphthongierungsverhältnisse sind durch die beabsichtigte Erweiterung p brschwommener geworden. Die an die Bemerkung: "it is to be noted that , i does not break before u < l nor before i < d:  $b \in llus > b \in ls > b \in us$ ,  $p \in tra$ \*pędra > pęira ... " angeknüpite Folgerung: the breaking must, therefore, Two occurred before these developments of l and d" ist vollkommen fizulänglich. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Nach dem Boethius wenigstens schließen, war der Wandel von l> is (vgl. Bth. 139 euz < els, 155 eu < , 167 auça < altiat) und der von -tr-, -dr- über \*dr > ir (vgl. repairen 80,

Auch Paul Meyer sagt von dem prov. Text (Romania XXVII, 129):
dest une sorte du roman traduit du français. Da Provenzalismen sich auch
Stellen finden, denen nicht das provenzalische Gedicht zu Grunde liegt,
infs wohl die Prosa ursprünglich Provenzalisch gewesen sein.

lairo 241, Teiric 44) schon vorüber, ehe die Diphthongierung (einziges uel < oculi 203) begann. Ebenso war vor der Diphthongierung der Wandel von ti abgeschlossen, vgl. Boeth. auça 167, dreça 168, so dass letzteres z. B. nicht mehr diphthongieren konnte, wie Gr. allerdings richtig erkennt. Gr. müsste, für seinen Fall, nachweisen, dass wir im Boeth. schon durchwegs Diphthongierung anzunehmen hätten, was ihm nicht leicht werden dürfte. - § 31. Bei freit würde ein Hinweis auf Meyer-Lübke, Einf. § 94 nicht ohne Nutzen sein. - § 31, 1. Die alphabet. Aufeinanderfolge: cobra, costa, nora, ou, ploia trennte Wörter, die besser zusammengestellt wären: cobra, ou, ploia. - § 37. Ohne irgendwelche Andeutung erscheint hier "\*tropo? > tryp, trueò", nachdem sonst zweimal turbare und auch nicht ohne Fragezeichen auftritt. - Für poissas (pueissas) und pois wird einfach postea angesetzt, ohne dass die zwei Formen weiterhin eine Erklärung fänden. - pruesme (prosme) und ueg sind zu streichen (Ende des 1. Absatzes) oder zu prueymes (proymes) und ueit einige Zeilen weiter oben zu stellen, da es sich hier doch nur um den Diphthong handelt. - § 38. Lat. ū wird als im Prov. ū lautend angesetzt, obgleich die Frage, ob, altprov. u oder ü für lat. ū gesprochen wurde, noch nicht endgültig entschieden ist. Neben den von Lienig (Gramm. der Leys ... Berlin 1890) für den Lautwert u vorgebrachten Punkten wäre auch hervorzuheben, dass die älteste prov. Gramm. nicht für Provenzalen geschrieben war, so dass man mit Meyer-Lübke sagen könnte: "Die prov. Grammatiker sagen nichts von dem Lautwerte des u: weil sie das lat. " wie ihr eigenes als " lasen und hatten also keine Veranlassung, sich über seine Aussprache zu äußern". Dies gilt vielleicht für die späteren Leys d'amors, nicht aber für den älteren Donatz proensals, der für Italiener bestimmt war und der von einer ü-Aussprache deshalb nicht zu sprechen hatte, weil für den Italiener zwischen lat, und it. u keine Lautdifferenz bestand. Demnach wären auch die Fälle auf S. 21 (ü < 0) mit Fragezeichen zu versehen. Man könnte allerdings einwenden, dass es sich vielleicht um einen norditalienischen Dialekt handelte, in dem lat.  $\bar{u} < \ddot{u}$  geworden war. Man wird aber immerhin Meyer-Lübke noch entgegenhalten können: die Provenzalen lasen gewiss das lat. a (u. a. Laute) wie ihr eigenes, ihnen eigentümliche a (etc.) und sahen sich doch veranlasst, sich über seine Aussprache zu außern. Vgl. noch meine Bemnrkung in dem Reserat über Suchier, Die srz. u. prov. Sprache ... in der Ztschr. für frz. Spr. und Lit. 1907. 2./4. – nossas, engoissa gehören zu o, § 35. – § 39. Das Subst. iai = "joy" braucht nicht auf einer "fusion of ioi and iai = gai" beruhen, sondern ist wohl einfach das substantiv. Adj. iai = gai; vgl. auch Schultz-Gora, Altprov. Elementarb., 1906) § 35. Für die Bedeutungsnüancen zwischen iai und ioi wäre noch der Artikel Settegasts in Ber. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. 1889, 99-154 (S. 140) anzuführen, wo allerdings iai lautlich mit gaudium in Zusammenhang gebracht worden ist. - § 42. avangeli statt evangeli soll von avan beeindusst sein; es liegt wohl die häunge, bier assimilierende Umlautung eines hellen Vokales zu dem bequemeren a in vortoniger Silbe vor. - Bei piucela ist doch nicht an pius zu denken. - § 63. Dass -atum über -adu > -ad > -at geworden, ist zweifelhait; -atum konnte nach Abtall des Auslautvokales ohne weiteres -at, getrennt von der Entwicklung -ata > -ada, ergeben. Wir müssten sonst auch Partizipien und Adjektiva auf -au, -iu (z. B. gratum > \*grau statt grat) antressen, wie wir grau, niu

usw. < gradum, nidum usw. begegnen. - In diesem & was eine Verwirrung unvermeidlich, weil keine Scheidung zwischen rein "medial consonants" und solchen getroffen wurde, welche durch die prov. Auslautgesetze in den Auslaut traten; die i-Verbindungen waren für § 73 aufzusparen. - § 65, 3: Bei orev, grev, ney statt breu, greu, neu < brevem, \*grevem, nivem ist die Ursache des Wandels nicht den wenigen -egem: grey < gregem, ley < legem zuzuschreiben, sondern sie gehören einem Gebiete an, das auch roire, aubre, ochorre covre, caisa für roure, aubre usw. aufweist. - § 69. emblar < involare verlangt kein volt. \*imbolare. - § 70. \*degradum > degra gehört nicht zu den Beispielen mit inlautendem gr, sondern zeigt, weil Kompositum, die Behandlung des anl. g. - S. 62. antiqua über -gw-(!) > antiga gehört nicht hieher; an seine Statt trat antica, c wurde g wie in amica > amiga, - S. 64. Die Gruppe -lni- mit balneum > banh ist zu streichen, weil schon vglt. sehr wahrscheinlich ein \*banneum anzusetzen ist, s. G. Gröber, Wölfflins Archiv I (1884) S. 248. - S. 73. Die Gruppen t-g, r-g, n-g, nd-g, d-g usw. durften nicht mit den Jodverbindungen aufgeführt werden, da ihre Entwicklung von der jener verschieden ist; zumal dann nicht, wenn ihr Verhältnis zu jenen und zur Synkope des Nachtonvokales nirgends erörtert wird. - § 85. perdris: "analogy of perdre?" ist doch eher rein lautlich zu erklären: Liquida + Dental + Liquida; vgl. germ. filt > prov. feltre. - § 123. Warum hier wohl fünfmal "ent en n ne" gesetzt werden musste, das sich doch in der Anmerkung als Genetiv-Vertreter anführen ließ. - Die Formenlehre ist mit gerechter Hintansetzung jeglichen Ballastes, der bei Crescini manchmal stört, zusammengestellt für "an outline". - Der Index, von Druckfehlern nicht ganz frei, könnte ausführlicher sein. --

JOSEPH HUBER.

Romania. No. 139, Juillet 1906; No. 140, Octobre 1906.

No. 139.

Paul Meyer, L'évangile de l'Enfance en provençal. Eine kürzlich von der Bibl, national erworbene, R. Férant's Leben des h. Honorat und eine Version des Kindheitsevangelium enthaltende Hs, erweist sich mit aller Wahrcheinlichkeit als die verschollene Raynouardsche (vgl. Zeitschr. VIII, 522). Der Text ist im ganzen verständlich und korrekt; das; nach Vers 145 ist wohl fur ein Druckfehler; die wesentlichsten Eigentümlichkeiten der Sprache stellt ler Hg. zusammen und lokalisiert das Gedicht in der eigentlichen Provence. Bine Anm. S. 359 handelt über sum habutus für sum status ohne genauere Kenntnis der Verbreitung dieser Form außerhalb der Prov., wie sie durch Rom. Gramm. II, 344 und Gauchat in der Festschr. f. Monaci leicht zu gewinnen ist.

A. Teantoy, Sur quelques sources des Mystères français de la Passion. Referiert über das inhaltreiche Buch von Rov, Le Mystère de la Passion en France du XIVe au XVIe siècle, den Ausführungen des Verf. zustimmend, cur hie und da sie etwas prazisierend, weist namentlich die Annahme, dass ie Passion selon Gamaliel auf dem provenz. Nikodemusevangelium beruhe, W. MEYER-LÜBKE. urück.

J. Bedier, Sur deux chansons de croisade. Es handelt sich um das bekannte Gedicht von Huon d'Oisi (Maugre tous sainz et maugre Dieu ausi) sowie um die Strophen, welche Hugues de Berzé an Folquet de Romans sendet (Bernarz, di moi Fouquet qu' on tient a sage). Die Abfassungszeit des ersteren wird unter Berücksichtigung der Angabe der Chronik von Anchin, der es auch an anderweitiger Bestätigung nicht fehlt, und mit plausibler Deutung von roi failli (V. 14) in das Jahr 1189 gesetzt. Der angegriffene Conon de Bethune wäre demnach zum Kreuzzuge aufgebrochen gewesen, aber bald aus irgend welchen Gründen zurückgekehrt. Diese Datierung kann man als sehr wahrscheinlich bezeichnen; sie ist jedenfalls die einzige, zu welcher der Wortlaut des Textes stimmt. - Nicht minder scharssinnig behandeli B. das zweite Gedicht, von dem er gegenüber G. Paris so gut wie beweist, dass es nicht i. ], 1201 geschrieben sein kann, mithin der bon marquis (v. 18) nicht Bonifaz. sondern Wilhelm IV von Monferrat ist. Ich selbst hatte mich ja schon in dieser Zeitschrift IX, 134 nicht ohne Begründung gegen eine Beziehung auf den vierten Kreuzzug ausgesprochen, liess mich dann allerdings später durch den Aufsatz von G. Paris irre machen (s. diese Zeitschrift XVI, 506). B. sieht im Gegensatz zu G. Paris das erste Geleit (nur in D), in welchem der Kaiser Friedrich genannt wird, für ursprünglich an, und dann ist gegen seine Datierung des Gedichtes auf 1221 nichts einzuwenden. Aber auch für denjenigen, welcher fortdauernd Zweisel an der Echtheit jenes Geleites hegt, bleiben noch Gründe genug, um die Datierung Bédier's gerechtfertigt erscheinen zu lassen, wiewohl man dann auch an 1215 denken könnte (vgl. Kugler, Gesch. d. Kreuzzüge S. 310). O. SCHULTZ-GORA.

A. Delboulle, Mots obscurs et rares de l'ancienne langue française. — Saffryn ist von Th. richtig als 'Hacke des Steuerruders' erklärt, nfr. npr. safran. Dazu span azafran, pg. açafrãe zafrão, die an als Auslaut sichern, daher safryn vielleicht stur ayn verschrieben ist. — sagoule entlehnt aus ital, sagola 'Leine'. Zu sartez dütte der Sing, sarté lauten, nicht sarte, daher ich nicht wage, sarte in sarde: ital, sarda zu korrigieren — saumant in Bordeaux neben boulangers und meuniers sind offenbar 'Eseltredur' zu sauma — scalerine 'Dirne' entlehnt aus gleichbedeutendem it. sgualdrina — sommaille 'Untiese, Sandbank', vgl. Mistral soumai — sourdre mit laid zusammengestellt sordidus' — vagnon 'Art Pflaume'. Die Verknüpfung mit davoine, die Thomas vorschlägt, ist morphologisch schwer möglich. Man möchte es ragnon korrigieren und bekäme dadurch die Entsprechung von gask. langued. arañún, arag. katal. mallork. arañon, Schleehe', die mit bask. aran aus gall. \*\*aranio (irisch airne, kymr. eirinen, bret. hirin) beruhen, allein das Wort ist vorläusig in Nordsrankreich nicht nachgewiesen vgl. S. 586 s.

P. Meyer und G. Guigne, Fragments du Grand Livre d'un drapier de Lyon 1320—1323. Lexikographisch interessanter Text namentlich für die Terminologie der Tuchfabrikation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Philol. Abhandl. Schweizer-Sidler gewidmet S. 93 hatte ich burg. sud schmutzig damit verbunden. Körting 8895 schreibt 'burg. surde dagegen gehört schwerlich hieher, sondern mus als noch dunkel bezeichnet werden'. Da die Bemerkung in der ersten Auslage sehlt, vermute ich als Quelle eben meinen Artikel. Wer übrigens eine lautlich und begrifflich tadellose Etymologie ablehnt, hätte doch die Fflicht, diese Ablehnung zu begründen.

G. Lavergne, Fragment de la chanson de Roland (version rimé). ,108 Verse, die zu P und Lin engerer Beziehung stehen. Der Schreiber ist Lothringer.

#### MÉLANGES:

A. Thomas, L'identité du Médecin Aldebrandin de Sienne, zeigt, dass jener Aldebrandin von Siena, der ein großes vier Bücher umsassendes medizinisches Werk französisch schrieb, gegen 1287 in Troyes starb. storben ist.

A. Thomas, afr. baucent 'Hamster': afr. bousacle 'Wassermelone' aus arab. buteikha, durch die Bedeutung gesicherte, aber lautlich nicht aufgeklärte Herleitung; afr. troïne 'Art Trompete' erinnert an ags. trûð-horn, doch macht a zu u Schwierigkeit. Dass dieses trûð mit dem schallnachahmenden tûten nichts zu tun hat, bemerkt Th. mit Recht.

C. Nedelcou teilt mit, dass die Stelle der Disciplina clericalis, die man zur Altersbestimmung des Petrus Alfonsus benutzt hat und die in den Ausgaben lautet hoc factum est anno a nativitate Domini millesimo centesimo sexto aetatis meas anno quadragesimo quarto in dem zweiten Teile in der liberwiegenden Mehrzahl der Hss. bietet era millesima centesima quadragesima quarta, somit ihre Beweiskraft verliert.

#### COMPTES RENDUS:

G. Kalif, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (G. Huet); Marie Loke, Les Versions néerlandaises de Renaud de Merutauban étudiées dans leurs rapports avec le poème français; Leo Jordan, Die Sage von den vier Haimonskindern (A. Jeanroy); Le Petit et le Grant Testament de (François Villon...réproduction facsimile...p. M. Schwob (G. Raynaud); L. Sainéan, La création métaphorique en français et en roman... le chat (A. Thomas).

## PÉRIODIQUES:

Zeitschrift für roman. Philologie XXX, 1, 2 (M. Roques); Annales du Midi XVIII (A. Th.); Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, nouvelle série 34 (A. Th.); Bulletin de la société archéologique et tistorique du Limousin LV, 2 (A. Th.); Zeitschrift für vergleichende Sprachorschung XXXIX (M. Roques); Eliter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (M. Roques); Zeitschrift für französische Sprache und Literatur XXVI—XXIX (A. Jeanroy).

## CHRONIQUE:

Ankündigung des von A. Bos redigierten neuen Generalindex der Romania; Personalnachrichten; neue Bücher. W. Meyer-Lübke.

Zu S. 490—I macht Herr Jeanroy einige Bemerkungen in Anknüpfung an in Schreiben, welches ich ihm gelegentlich seiner Besprechung meiner Austabe von vier Jeux partis im Mussafia-Bande (Romania XXXV, 116—7) zuschen ließ. Diese Bemerkungen sind in mehr als einer Hinsicht überraschend ind geeignet, ein unzutreffendes Bild von dem Sachverhalt zu erwecken, wozu woch besonders der Umstand beiträgt, daß Herr Jeanroy verschiedene Punkte meines Briefes unerwähnt läßt und es für angemessen erachtet, an ihnen mit len Worten vorbeizugelangen: je ne mentionne pas quelques autres observations qui n'apportent aucum élément au débat.

Zu den Lesarten hatte J. für II, 69 und III, 22 behauptet, dass R² harue zeigte und die Worte du mestier daselbst nicht sehlten. Darauf hatte

ich ihm geschrieben, dass in R2 sehr wahrscheinlich doch charrue stünde und die genannten Worte doch ebenda fehlten. Dies hat er nunmehr mit Stillschweigen übergangen, was deshalb recht auffällig ist, weil er eine andere Stelle hat nachsehen lassen. Letzteres war freilich garnicht nötig, denn dass zu IV, 27 R1 qle zeigt, steht ja bei mir in den Varianten zu lesen, und meine briefliche Bemerkung wollte gegenüber Romania S. 117 nur sagen, es läge kein Grund vor, diese Lesart in den Text zu setzen. Mithin bleibt von Jeanroy's Ausstellungen zu den Lesarten nur diejenige zu Recht bestehen, dass in III, 2 R2 sens an Stelle von pris ausweist; das zeigt auch meine Kopie, nur hatte ich für diese Stelle die beiden Handschriften vertauscht, und dass das Versehen in dieser Vertauschung lag, war aus der Variantenangabe leicht zu entnehmen. - Was den Text angeht, so hatte J. zu II, 22-3 behauptet, dass meine Interpunktion den Sinn fälsche; meinen brieflichen Hinweis darauf, dass dies doch nicht der Fall sei, übergeht er jetzt. - J. bleibt dabei, dals ich für I, 20, 30, 40, III, 46, 50 (er hätte auch noch IV, 27, 58 hinzufügen können) zu blindlings R2 gefolgt sei und dass die réflexion mich dazu hätte führen sollen, die Lesarten von R1 vorzuziehen, als ob nicht gerade die Überlegung mich davon abgehalten hätte (bei I, 20 weise ich desert noch unter besonderer Begründung in der Anmerkung zurück), und als ob Herr Jeanroy nicht ebenso gut wie ich weiß, dass man von der einmal als besser erkannten Handschrift, und dass R2 weit besser ist, gibt J. Romania S. 116 selbst zu, nicht ohne zwingende Gründe abgehen soll, solche aber an keiner der betreffenden Stellen vorliegen. - J.s Bemerkung zu III, 19 ist doch nur eine Vermutung, die dadurch nicht gerade ansprechender wird, dass der Sinn mit Bezug auf den ganzen Zusammenhang zu wünschen übrig läst; meine diesbezügliche briefliche Notiz wird von ihm nicht erwähnt. - Wenn J. noch immer behauptet, ich hätte die Stelle III, 30-4 für obscur erklärt, so kann das füglich nur daran liegen, dass ihm das Deutsche Schwierigkeiten bereitet wie das auch für III, 19 ff. (s. Rom, 116) der Fall zu sein scheint. Ich habe gesagt: ,Der Vergleich ist nicht recht klar durchgeführt: einen Baum kann man zwar verpflanzen und er grünt nachher doch wieder, aber mit einer Dame, deren Herz schon vergeben ist, geht das nicht so leicht'; damit ist doch der Vergleich nicht als dunkel bezeichnet, sondern er ist nur in klarerer Gestaltung von mir wiedergegeben, und J. hatte wahrlich nicht nötig, mich über den Sinn aufklären zu wollen. - Der Verweis für IV, 33 auf Meyer-Lübke III § 37 kann doch nicht als ernsthaft geiten, oder sollte J. nicht gesehen haben, worauf es hier ankommt, nämlich daß ein Abstraktum vorliegt? Übrigens hatte er Rom. 117 meine Bemerkung zu jener Stelle mit mai in V. 36, das fälschlich für main stehe, in Zusammenhang gebracht; meiner Mitteilung, dass ich nicht sehen könne, was diese beiden Stellen mit einander zu tun haben, sowie dass mai für main auf einem Drucksehler1 beruhe, indem das n nachträglich abgesprungen sei, wird jetzt nicht gedacht. - Ich habe schon zu lange die Geduld des Lesers in Anspruch nehmen müssen, als das ich noch auf den Sinn des bewußten Refrains (s. Rom. XXXV, 128) eintreten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es gehörte nicht mehr als einiger gute Wille dazu, das zu sehen, da ich ja sonst eine Variante main aus R¹ angegeben haben müßste, und ebenso verhält es sich mit II, 67.—8 (s. Rom. II6), wo schon der Reim deutlich zeigt, dass arme versehentlich in die salsche Zeile geraten ist.

könnte, für dessen Verständnis J. ein Monopol zu haben glaubt; auch gehört diese Sache nicht hieher.

Aus Obigem dürste zur Genüge erhellen, welcher Art das examen de conscience gewesen ist, das Herr Jeanroy angestellt zu haben erklärt, und wie viel von dem Romania S. 116—7 zu meiner Ausgabe Vorgebrachten noch übrig bleibt. Die Urteilenden, scheint mir, brauchen nicht sowohl experts zu sein, wie J. will, als vielmehr Gerechtigkeitsliebende.

O. SCHULTZ-GORA.

No. 140.

- J. L. Weston und J. Bédier, Tristan Manestrel. Abdruck der Tristanepisode in Gerberts Persevalsortsetzung nach zwei Pariserhandschriften. W. sieht darin ein selbständiges Tristanlied, das Gerbert seinem Perceval einverleibt hat, es nur dem Ganzen anpassend, aber nicht verkürzend. In den Anmerkungen werden namentlich die Namen besprochen von dem Gesichtspunkt aus, einen Anhalt für die Zeit des Liedes und einen Masstab sür das, was Gerbert etwa hinzugesügt oder geändert haben könnte, zu gewinnen. Doch ist es nicht möglich zu halbwegs überzeugenden Daten zu kommen.
- P. Meyer, La destruction de la vie mondaine par Jean Baudouin de Rosières-aux-Salines. Auszüge aus einer dem XV. Jahrh. angehörigen aus über 47000 Zehnsilbnern bestehenden moralisierend-historischen Dichtung.
- K. Nyrop, Sone de Nansai et la Norvege. Sucht wahrscheinlich zu machen, das der Verf. des Gedichtes Norwegen gekannt hat, da die Besprechung des Festes 3263 ff. ganz den norwegischen heitstrenging entspricht und gleich dem Kredenztrank durch die Tochter des Hauses nach der gauzen Schilderung nicht auf mündlicher oder schriftlicher Tradition beruhen kann, der Name hele für Elentier deutlich skand. elg wiedergibt, der afr. Sprache sonst aber nicht geläufig ist, da ferner zwei weitere Tiere beschrieben werden, deren eines der Vielfraß, das andere, gallice genannte, der große Taucher ist, Tiere die ein nur in Frankreich lebender Dichter nicht wohl kennen konnte, und deren genaue Beschreibung nicht recht verständlich wäre, wenn der Dichter nur vom Hörensagen berichtet hätte.
- P. Meyer, Notice du Ms. Bodley 57. Enthält von franz. Stücken eine Übersetzung der Benediktinerregel, zwei Gedichte über die fünf Freuden Mariae, einen Mariengruß, ein Gebet des h. Edmund von Canterbury, eine metrische Paraphrase des Credo und des Pater noster, endlich Rezepte.
- A. Thomas, Notice biographique sur Eustache Marcadé. Mitteilung von Dokumenten, die über des Dichter Streit um die Stelle als geistlicher Richter in Corbie, seine Tätigkeit als Vertreter der Universität Paris bei dem Papste Eugen IV, beim Konzil von Bourges, schließlich seit 1439 als Dekan der Fakultät berichten, Murcadé als die von ihm selbst gebrauchte Namensform erweisen und als Datum seines Todes den 10, nicht den 16. Januar 1440 sichern; daneben beruht die Annahme, dass der Dichter auch Prior in Ham gewesen sei auf einem Irtum. Die älteste Nachricht gibt Ans, das später in Han umgedeutet wurde, seinerseits aber sur Ouis verschrieben ist, srz. Oeufen-Ternois, dessen Prior M. als Mönch von Marmoutier war.

#### MÉLANGES:

P. Meyer, Extraits d'un recueil de sermons latins composé en Anglecerre. Mitteilung namentlich solcher Stellen, in denen franz. oder engl. Sätze, Sprichwörter und dgl. eingeschaltet sind. F. Lot, Un faux Tristan Wurtembergois en 807. Zeigt, dass der Name Tristan, der in einer Urkunde von 807 aus Langenargen am Bodensee vorkommen soll, tatsächlich Cristan lautet.

A. Thomas, afr. casigau, -ngau, garigau, -ingau. Mehrfache Belege für das aus dem Persischen stammende, ein Kleidungsstück bezeichnende Wort. Die bisherigen Deutungsversuche für casaque sind unhaltbar.

A. Th., L'article balani de Godefroy: b. ist Lesefehler für baçain.

A. Th., Un document peu connu sur Alain Chartier. Erganzung zu der Rom. XXXIII, 394 veröffentlichten Liste.

A. Th., Note complémentaire sur Merlin de Cordeboeuf, Nachweis einer weiteren Handschrift.

V. Henry, Marisopa, soll germanischen Ursprungs sein und 'Meersäuser' bedeuten. Die richtige Deutung steht Zeitschr. XXXIII, 723.

F. Lot, Godoine im Tristan wird identifiziert mit Godwine, dem Vater Harolds, 1041—1051 und 1052—1055 der Führer der national englischen Partei gegen die Normannen.

## COMPTES-RENDUS:

A. Metcke, Die Lieder des âltfranzösischen Lyrikers Gille le Vinier (A. Jeanroy); Joaquin Miret i Sans. El mes antic text literari escrit en català (P. M.); Pétrarque, le traité de sui ipsius et multorum ignorantia p. p. L. M. Capelli (P. M.); G. Cohen, Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du moyen-âge (Maxius Sepet).

## PÉRIODIQUES:

Revue des langues romanes t. XLVIII 1905 (A. Th., P. M.); Zeitschrift für rom. Philologie XXX, 3 (M. Roques, P. M.).

#### CHRONIQUE:

Nekrologe auf Joseph Mazzatinti, Sermis Santy, J. Ulrich; Bericht über die Orthographiereform; kurze Notizen über neue Bücher.

W. MEYER-LÜBKE.

# Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno XXIV, Vol. XLVIII, fasc. 3; Anno XXV, Vol. XLIX, fasc. 1.

C. Lega, Il così detto "Trattato della maniera di servire". Es handelt sich um die sechzig Sonette, welche namenlos im cod. vat. 3793 stehen, die Salvadori und ihm folgend andere Gelehrte Guido Cavalcanti zuschreiben wollten. Nachdem Lega die Entwicklung der Frage kurz dargelegt hat, wobei er sich aber auf Italien beschränkt (I), erhebt er zunächst zu den bereits von anderen gemachten Einwürfen gegen den einheitlichen Inhalt der Sonette einige weitere sehr stichhaltige, um dann durch die richtige Erklärung der beiden Eingangssonette darzulegen, dass es sich hier überhaupt nicht um eine fortlausende Abhandlung über die Art zu dienen in Sonetten haadelt, die einem Freunde des Dichters gewidmet wäre, sondern um eine Reihe Sonette ohne organischen Zusammenhang, worin der Versasser seinen Freunden (nicht einem allein) auf deren Wunsch die Freuden und Leiden der Liebe und die Laster und Tugenden schildern will (II). Eine eingehende Zergliederung und Er-

klärung der ganzen Sonettenreihe, bei der auch manche gute lexikalische und textkritische Anmerkungen abfallen. allerdings auch einige Fehler, z. B. Son. 5 S. 327 io vivo in disperanza!, bestätigt diese Erklärung (III), und danach versucht Lega dann den schon im dritten Teile vorbereiteten Nachweis, dass das Sonett Cavalcantis Morte gentil, welches mitten swischen diesen sechzig Sonetten steht und zu der falschen Auffassung Salvadoris Anlass gegeben hat, gar nicht hineingehört, zu Ende zu führen und nachzuweisen, dass die Sonette von einem der letzten Schüler Guittones etwa um 1290 geschrieben sind (IV), Hier vermag ich ihm nicht ganz zu folgen. Er selber hebt hervor, dass eine Anzahl Sonette in weit besserem Stile geschrieben sind als die übrigen. Ich kann mich daher des Eindrucks nicht erwehren, dass wir es hier nicht mit der Sammlung der Sonette eines Dichters zu tun haben, sondern dass vielmehr eine Sammlung von Sonetten verschiedener Dichter vorliegt, zu der die beiden ersten Sonette und das leizte als Einleitung und Schluss geschrieben sind. Dann erklärt sich auch die Anwesenheit des Sonettes Cavalcantis zwanglos. Auf Einzelheiten der gründlichen Arbeit will und kann ich hier nicht eingehen. Nur möchte ich zur Bestätigung der Aussassung von Sonett 56 v. 14 darauf hinweisen, dass eine solche Verschmelzung zweier che, wie wir sie in e non gl' à 'ltro disio che 'n voi s' amorza haben, auch sonst bekannt ist. Vgl. mein Altitalienisches Elementarbuch S. 186 § 107.

### VARIETA:

N. Zingarelli, Appunti lessicali danteschi, Zingarelli beschäftigt sich mit altro und seguire. Nach einer Zusammenstellung von Stellen in Dante, Petrarca und anderen, wo altro die Bedeutung übrig hat, die sich leicht vermehren ließen, man denke z.B. an den berühmten Vers Purg. V, 108 Ma io farò dell' altro altro governo schlägt er mit Recht vor Inf. XXX, 51 mit einer ganzen Anzahl Handschriften dall' altro statt dal lato zu lesen. Der zweite Artikel zeigt, dass seguire nie nachahmen heisst, wie Carbone in der Übersetzung von Blancs Dantelexikon angibt, ebensowenig wie die synonymen Ausdrücke seguitare und secondare, über deren genaue Bedeutung noch eingehender gehandelt wird. Blanc hat selbst "imiter, nachahmen" geschrieben. Auch hier dient übrigens die Darlegung zur Vorbereitung einer ansprechenden auch durch Handschriften gestützten Textänderung. Par. XIV, 81 si vuol lasciar; chè nol seguì la mente statt si vuol lasciar che non seguîr la mente. Ich zöge allerdings blosse Besserung des non seguîr zu non segui vor unter Auffassung des che als Relativpronomen. Ein Ersatz des tra l'altre in v. 80 durch auch in Handschriften belegtes tra quelle wäre dabei nicht nötig, besysonders im Hinblick auf die Ausführungen unter I.

F. Picco, Quattro sonetti inediti di Vittoria Colonna. Die Gedichte stehen in einer Handschrift des 16. Jhd. der Bibliothek Passerini-Landi in Piacenza und sind sicher echt. Das erste ist 1532 an Karl V. gerichtet, das zweite im selben Jahre auf den Tod des Kardinals Pompeo Colonna geschrieben, und die beiden andern gehören zu den Sonetten auf den Tod des Gatten der Dichterin. In dem vierten sind die Reime in den Terzinen nicht in Ordnung. Augenscheinlich muß die Reihenfolge wie im zweiten und dritten cde cde sein. Lies also V.9 mit Umstellung:

<sup>&</sup>quot;Dunque, chi mi conforta? che far deggio?"

und setze v. 11 governa für tormenta ein. Auch in dem S. 383 aus derselben Handschrift abgedruckten, schon 1558 von Rinaldo Corso veröffentlichten Sonett war ja in v. 4 ein Fehler im Reimworte, so dass wir zu dieser Änderung wohl berechtigt sind,

E. Clerici, Le polemiche intorno all', Antologia" a proposito di un recente studio. Ergänzungen und Berichtigungen zu der verdienstlichen Schritt von P. Prunas auf Grund einer jüngst an die Estense gelangten umfangreichen Briefsammlung.

G. Gallavresi, Per la storia delle "Grazie". Abdruck zweier Briefe Foscolos aus Mailand vom 25 und 27. Oktober 1814, worin er der Cornelia Martinetti Rossi und der Almina Michelini die Harfenspielerin Pascal empfiehlt, die in Bologna ein Konzert geben wollte. Ob die Bekanntschaft mit dieser Dame irgendwie auf die bekannte Stelle von der Harfenspielerin in den Grazien, deren Urbild Elenora Nencini ist, eingewirkt hat, läst sich natürlich nicht seststellen.

#### RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:

Il canzoniere Vaticano Barberino Latino 3953 (già Barb. XLV. 47) pubblicato per cura di Gino Lega (Pellegrini). — Soldati, La poesia astrologica nel Quattrocento. Ricerche e studi (V. Rossi; gelobt, manche Zusätze). — Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. IV. Band I. Abteilung: Leo X (Cian, mit treffenden Bemerkungen). — Roth, Der Einfluss von Ariosts., Orlando Furioso" auf das tranzösische Theater (Toldo; mit Zusätzen, zu günstig beurteilt).

#### BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:

Proto, L'Apocalissi nella Divina Commedia; D'Ovidio, Nuovi studii danteschi. Il Purgatorio e il suo preludio. Lectura Dantis, Le opere minori di Dante Alighieri. Letture fatte nella sala di Dante in Orsanmichele nel MCMV. De Gubernatis, Giovanni Boccaccio. Ferrata, Un mercante del secolo XVII storico, difensore della "Divina Commedia" di Dante e poeta. Filippo Sassetti. Tomaselli, Il madrigale nella seconda metà del secolo XVI. Picco, Salotti francesi e poesia italiana nel Seicento; Scopa, Saggio di nuove ricerche sulla origine del secentismo. Prunas, L'Antologia di G. P. Vieusseux. Storia di una rivista italiana. Fassò; Giambattista Bazzoni. Contributo alla storia del romanzo storico italiano.

# ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZIALI. COMUNICAZIONI ED APPUNTI:

G. Cavazzuti, Del padre Cristoforo nella storia. Hinweis auf das Leben des Mönches Girolamo Panigarola, das Manzoni gekannt haben, und das ihm Züge für seinen Padre Cristoforo geliefert haben könnte. — E. Bellorini, Un manoscritto cuneese della "Morale Cattolica". Es enthält den zweiten Teil des Werkes in unvollständiger Gestalt und ist von dem Prof. A. Sala abgeschrieben, der den Text von einem intimen Freunde Manzonis erhielt. Die Lesart stimmt mit der von Bonghi 1887 veröffentlichten überein, nur enthält sie noch weniger.

#### CRONACA:

Periodici, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachrufe für Pietro Sgulmero, Domenico Chiattone und Jakob Ulrich.

Vol. XLIX, fasc. I.

V. Cian, Ugo Foscolo erudito. Cian gibt eine mit warmer Begeisterung auf Grund gedruckter und ungedruckter Quellen geschriebene Darstellung von dem Wesen und der Bedeutung Foscolos als Gelehrter. Es wird nachzuweisen gesucht, dass eine Art Gelehrtennatur von Jugend an in dem Dichter gesteckt habe, die ihre volle Entsaltung aber erst in den in England geschriebenen wissenschaftlichen Abhandlungen fand, die vielsach schon ganz moderne Grundsätze verraten. In die Stoffsammlungen dazu gewähren uns die auf der Labronica vorhandenen Papiere Foscolos teilweise Einblicke. In dem kurzen englischen Briefe, der S. 66 abgedruckt ist, musste auch prefered mit einem sie! versehen werden, oder ist es Drucksehler für preferred? Drucksehler ist wohl auch Vou's für Veurs.

#### VARIETÀ:

N. Quarta, I "Ricordi sulla vita del Petrarca e di Laura" di Luigi Peruzzi. Die Erinnerungen Luigi Peruzzis sind erst im 15. Jahrhundert entstanden, da die 1436 vollendete Lebensbeschreibung Petrarcas von Lionardo Bruni, wie Quarta nachweist, darin benutzt ist, und zwar wahrscheinlich zwischen 1439 und 1449. Der Verfasser ist ein Sohn oder Enkel des Gegners des Cosimo dei Medici, Rodolfo Peruzzi.

L. Frati, Gio. Andrea Garisendi e il suo contrasto d'amore. Nach zinigen Nachrichten, die den äußeren Lebensgang und die materielle Lage Garisendis beleuchten, und kurzer Hindeutung auf seine Sonette, von denen drei bisher unbekannte, aber sehr unbedeutende mitgeteilt werden, geht Frati auf den Dialogo ovvero contrasto d'amore über. Er druckt den Widmungsbrief an Lucrezia d'Este ab und teilt einige Stellen aus dem Gedichte mit, die auf die geistige Bildung Garisendis schließen lassen. Die Nachahmung Dantes ist schon in den abgedruckten Sonetten sehr deutlich sichtbar. Das Gedicht ladet nach den kurzen Proben nicht gerade zu einer Veröffentlichung ein. Das s'incolma in v.2 des zweiten Sonetts S. 77 ist richtig = s'innesta; hinter Perdonami ist ein che zu ergänzen.

S. Fassini, Paolo Rolli contro il Voltaire. Fassini erbringt den Beweis, ials Voltaire, wenn er auch nicht auf Rollis Remarks upon M. Voltaire's Essay on the Epic Poetry of the European Nations zu antworten geruhte, diese Bemerkungen doch bei der französischen Bearbeitung seines Essay benutzte. Der S. 86—88 versuchte und hier schließlich zwecklose Nachweis, dass "il Rolli non fu un letteratuzzo del quale non mettesse conto di occuparsi" musste mit anderem Material und viel mehr in die Tiese gehend geführt werden — vergleiche Cians Artikel in diesem selben Heste. Ein inhaltreicher Brief Rollis an Domenico Passionei, päpstlichen Nuntius in Wien, vom 23. April 1737, der unter anderem von seiner Schrist gegen Voltaire und deren itali-

## RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:

Rassegna degli studt sull'antico insegnamento italiano. Vi si parla ii: E. Degani. — A. Spagnolo. — V. Lazzerini. — G. Biadego. — P. Barsanti. — A. Bernardy. — G. Arenaprimo. — V. Cian. — L. Rivera. — E. Piccolomini. — B. Brugi. — A. Luschin von delbengreuth. — E. Costa. — O. Scalvanti. — A. Cavagna Sangiu-

liani. — F. Bugiani. — T. Sandonnini. — A. Massa. — P. Vicini (Manacorda mit manchen Bemerkungen). — Trabalza, Studi sul Boccaccio, preceduti da saggi di storia della critica e stilistica (Bertana, richtige Einschätzung dieset konfusen Arbeit). — Imbert, La vita fiorentina nel Seicento secondo memorie sincrone (1644—1670); Trauzzi, Bologna nelle opere di G. C. Croce (Belloni).

#### BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:

Hössding, Storia delca filosofia moderna. Traduzione di P. Martinetti. Due volumi. Berardi, Ancora di un passo della "Vita Nuova". Nuova interpretazione. Alessandri, Inventario dell'antica biblioteca del S. Convento di S. Francesco in Assisi, compilato nel 1381. Azzolina, La contradizione amorcsa in F. Petrarca. Molmenti, La storia di Venezia nella unta privata dalle origini alla caduta della repubblica. IV edizione interamente rifatta. Parte seconda: Lo splendore. Momigliano, L'indole e il riso di Luigi Pulci. Gentile, Sulle fonti inedite della storia fiorentina di Benedetto Varchi; Gentile, Sulle fonti della storia fiorentina di Benedetto Varchi. Giannini, Nerone nell'arte drammatica italiana.

## ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZIALI. COMUNICAZIONI ED APPUNTI:

G. Bertoni, Nuovi versi di G. M. Barbieri. Einige weitere Notizen über Barbieri und zwei unbedeutente Gedichte. ein Gebet für die Genesung des Kardinals von Este und ein Sonett auf Ferrante Gonzaga. Ersteres besteht aber nicht aus drei ungleichen Strophen, wie Bertoni annimmt, sondern es ist ein Sonetto doppio, eine Kunstform, die bei Barbieri nicht befremden kann. Die mittlerweile erschienene Ausgabe der Rime di G. M. Barbieri, tratte dai manoscritti o dalle stampe von Bertoni ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen. Dort hat er sicher diesen kleinen Lapsus gebessert.

#### CRONACA:

Periodici, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachrufe für Alexander Wesselofsky und Julian Klaczko.

BERTHOLD WIESE.

## Zusatz und Berichtigungen zu S. 513ff.

S. 518 Z. 35 l. anbetrachts; Z. 37 l. aber es ist. — S. 519 Z. 15 l. seine Vorgänger; Z. 27 l. paparonem." — S. 521 Z. 14 l. ich auch trotz. — S. 522 Z. 42 l. fequ|tores. — S. 535 Z. 3 l. Glossen. — S. 546 Z. 28 l. gehören. — S. 548, Z. 6 Es ist wohl sicherer anzunehmen, dass sich die franz. Glossen bereits in den vom letzten Vers. benutzten Werken besanden; denn wie erklärt man sonst, dass sie sich zwar in No. 4) und 5) besinden, dagegen in 2) und 3) ganz sehlen? Rührten sie vom letzten Vers. her, so hätte er sie doch auch hier eingesetzt. — S. 556 Anm. 2 Z. 1 l. inklinierte, persönliche Pronomen. — S. 564 Z. 4 l. Regel noch nicht gekannt hat. — S. 567 Anm. Z. 3 l. 3112.

W. FOERSTEE.

# Etymologisches.

### Lat labeo; labrax, lupus (Fischnamen).

Cl. Merlo Note etimologiche e lessicali (Sonderabdr. aus den Atti della R. Acc. d. Sc. di Torino XLII [1906/7]) S. 19 weist chönstens einen Reflex von lat, labeo "Dicklippe" in gen. lagun ach, welches verschiedene Arten von Crenilabrus und zwei Varietäten (warum nicht "Arten"?) von Labrus bezeichne, nämlich nerula und festivus. In Carus' Prodromus faunae mediterraneae en ich stets bei meinen Erörterungen über die Namen mittelindischer Fische zu Rate ziehe - finde ich, nach Sassi, gen. iggiun u. a. auch für l. turdus neben turdu. Wichtiger als die etwas erschiedene Geltung die innerhalb eines Kreises nahe verwandter ische der Name an einem und demselben Orte hat, ist sein Vorommen an verschiedenen Orten in gleicher Bedeutung: dem gen. igiun entspricht, ganz abgesehen vom südsard. (Carloforte) laginin labro" (Marcialis), im Sinne von crenilabrus pavo C, V.: loubiou zu Port endres und llevió auf Ibiza, beide Formen also dem Katalanischen n w. S. angehörig, jene durch die Labialisierung des unbetonten rsten Vokals bemerkenswert. Hätte Merlo den Lippfischen Labriden) eine onomasiologische Studie widmen wollen wie der faulwurfsgrille, so würde er noch auf andere Formen gestolsen ein die mit der besprochenen "labeo in einem gewissen Zusammenang stehen. Ich will sie in einer genealogischen Anordnung vorihren, die aber auch ich weit entfernt bin in allen Einzelheiten ls sicher und klar anzusehen. Auf diese Formen haben die eines ndern Fischnamens, nämlich labrax "Seebarsch" einigen Einfluss usgeübt, der sich nur aus der äußern Ähnlichkeit erklärt, da die ische selbst kaum irgend etwas in die Augen springende Gemeiname besitzen. Gr. λάβραξ ist gewiss eine Weiterbildung von άβρος "gierig" usw. und auch dieses selbst galt vielleicht für en Fisch, wie Labros bei Ovid als Hundename vorkommt. Auf er andern Seite konnte neben labeo im Sinne von "Lippfisch" in \*labro stehen (vgl. ital. labbrone "Dicklippe"), sodass die beiden amen bis zum Zusammenfallen aneinander gerückt wurden. Der eutige wissenschaftliche für den "Lippfisch" als Gattung, labrus ag dem Altertum nicht angehören, unmöglich wäre aber ein ilches labrus nicht, heist doch der Lippfisch neugr. yellog, ynlog

neben χειλοῦ, χελούδα, ἀχελοῦδα, χελοῦδιας (Apostolidis, Bikélas) wovon man das im gleichen Sinne verstandene χειλοῦ des Aristoteles nun abgetrennt hat. Mit λάβραξ, bei Cael. Aur. labrax hat sich wiederum der echtlat. Ausdruck für den "See-" oder "Wolfsbarsch" in der Volkssprache gekreuzt, in der wissenschaftlichen verbunden: labrax lupus (Cuv.; jetzt dicentrarchus labrax Jord. et Eigenm.). In der nebenstehenden Tabelle bezeichnet S den "Seebarsch", L den "Lippfisch", d. h. im allgemeinen oder eine der zahlreichen Labridenarten.

1. Diese Form entnehme ich aus Apostolidis.

2 u. 3. gelten für den labrax (dicentrarchus) punctatus Jord. et Eigenm.; die erste Form gibt E. Sicher I pesci e la pesca nel compartimento di Catania S. 36, die zweite Carus nach Doderlein.

4. Für das n vor dem c weiss ich keine zureichende Erklärung.

5. Buracciola = d. labrax bei Carns nach Doderlein; für den jungen Seebarsch zu Messina: burracciola ebd. nach Cocco.

6. Das alb. und das arom. Wort sind von Kavalliotis verzeichnet; s. G. Meyer Alb. Wtb. S. 233. Alb. Stud. IV, 75, der an ersterer Stelle ein mir unbekanntes, jedenfalls aber unvolkstümliches ital. låbrace neben labrace anführt.

- 7. Bemerkenswert ist dass der griechisch-albanische Namen des Seebarsches von den Südslawen auf den Lippfisch, crenilabrus pavo übertragen worden ist. In dem Albanien so naheliegenden Budua heisst dieser lebrak, zu Ragusa lombrak, zu Spalato lumbrak. Das m stammt vielleicht aus dem rom. Namen der Sciaeniden: ombrina, ombria, ombrella, ombreta (mit angewachsenem Artikel südfranz. loumbrino, malt. lumbrina). L. Zore O ribanju po dubrovačkoj okolici (Arkiv po povj. jugosl. X) S. 338, woher ich diese drei dalmatischen Formen entnehme, denkt, nachdem er eine volkstümliche Etymologie erwähnt hat (kažu kad pase travu brak [Tang] da je kosi i lomi [bricht]), an lat. lumbricus, ital. lombrico und Budmani (im Wtb. der südslaw. Akademie) würde dies als Grundwort annehmen, wenn sich nachweisen ließe daß es für diesen oder einen ähnlichen Fisch gälte. Nun, das ist nicht der Fall. In dem genannten Wtb. finde ich noch lombrak od voge (voga "Meergras") = crenilabrus melanocercus Risso, und dieser hat im Kat, einen sehr ähnlichen Namen: llambrega, den ich an einer andern Stelle des Stammbaums habe anbringen müssen. Im Wtb. von Popović steht lombrak "palamida"; ich weiß nicht ob mit irgend welchem Recht
- 8. Dieses Wort ist im Span, und Port, das fremde oder doch ungewöhnliche für den Seebarsch, dessen volkstümlicher Name weiter unten eingestellt ist.

9. Auch lubanj, lubljan, ljublaj (Popović).

10. So hat Rolland aus der Gironde, nach Lafont, und so bezeugt es schon Duhamel II, vi, 141; bei Mistral ist bord querc. brigno soviel wie sonst südfranz. brilho "vandoise" (squalius leuciscus L.).

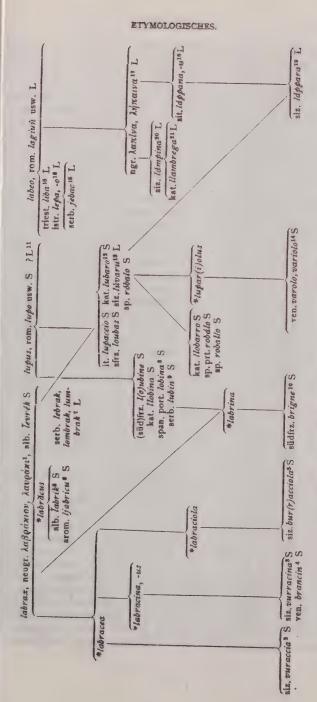

Hierzu Nachweise und Ergänzungen S. 642 ff.

11. Aus Messina gibt Carus nach Targioni lupo = labrus turdus an; das bedürfte der Bestätigung.

12. So auf Ibiza, bei Carus nach De la Roche; die Betonung

ist nicht angegeben.

13. Siz. turdu luvaru nach Doderlein, luvara nach Rafinesque, bei Carus = labrus bimaculatus L.; siz. luvaru erscheint auch als Bezeichnung anderer Fische: des pagellus erythrinus C. V. (zu Girgenti: uvaru; sard. lemaru) und, mit dem Attribut impiriali, des luvarus imperialis Raf.; entsprechend neap. luvaro (auch = pagellus bogaraveo C. V.), luvaro imperiale. Die Betonung finde ich bei Traina: livaru, und bei Costa: livaru, livaro.

14. Dieser Name (friaul. variul) wird insbesondere für den jungen Seebarsch angegeben, der sonst ven. baicolo (friaul. baicul, baricul = span. port. (algarv.) baila) heißt. Boerio sagt: "per aver molte macchie sparse come le hanno i vaiuolosi", ich glaube aber daß der Gedanke an "variolus die Beseitigung der anlautenden Sibe als vermeintlichen Artikels nur gefördert hat. Vielleicht handelt es sich übrigens gar nicht um den eigentlichen S. ("fere semper sine maculis, raro in jun. capite nigromaculato" Carus), sondern um den mit ihm vielfach verwechselten dicentrarchus punctatus Jord. et Eigenm. ("pars superior corporis semper maculis parvis nigris" Carus); er führt zu Messina den Namen pinta (nach Cocco), während das entsprechende kat. pintat, pintadet wiederum für den eigentlichen S. gilt. — Das franz. bar "Seebarsch" ist nicht hierher zu stellen; es ist germanischen Ursprungs.

15. Bezeichnet verschiedene Arten von Labrus und Crenilabrus; eine befriedigende Erklärung dieser Form steht mir nicht zu Gebot. Sagte man labea im Sinne von labea, so würde es allerdings \*leba (wie cavea: triest. cheba) ergeben haben, welches einerseits zu lepa geworden wäre, anderseits unter irgend einem, schwer zu ermittelnden Einflus zu liba. Und auf dieses \*leba ginge serb. jebac zurück, welches ich bei Faber The fisheries of the Adriatic S. 210 = crenilabrus pavo finde; es würde hier eine unanständige Um-

bildung vorliegen (jebac ist sonst "fututor").

10. Boerio unter "tenca de mar" (= labrus merula): "a Rovigno, nell' Istria, si chiama lepa e lepo". Aber dieser Name scheint überhaupt im Norden der Adria verbreitet zu sein; Faber a. a. O. hat leppa = crenilabrus mediterraneus C. V. und lepa (Chioggia) = crenilabrus pavo, Zore a. a. O. S. 340 leppo sowohl für serb. saimača wie für serb. traska, zwei in Makarska (südl. von Spalato) übliche Namen (vgl. zu letzterem serb. kraška = crenilabrus roissali Risso, nach Faber a. a. O.). — Wie gesagt, könnte lepa auf \*leba zurückgehen, das nicht sowohl durch serb. slow. lipan "Äsche", als durch serb. slow. lep "schön" beeinflust worden wäre (auf Arbe ist lepić der Name ich weiß nicht welches Fisches, s. Zore a. a. O. S. 340); allein es gehört ebenso nahe zu den gr. siz. Namen lap(p)-, lip-, die einen Reflex von länten, \*lapare, \*lepare, \*lipare \*, \*schlappen\* zu enthalten scheinen, weshalb sich auch lamb- (lamp-) als Nebenform

endet. Es wird nun zwar eigentlich nicht mit der Lippe geschlappt, rondern mit der Zunge, aber das genannte Verb kann doch als Ableitung von "Lippe" aufgefast werden; vgl. serb. labati — (auch tow.) laptati "schlappen" (slow. lapati, serb. laptii "schnappen") zu erb. laba "Lippe" (Pl. labe "Gosche") — slow. lapa (auch Pl. lape) Maul". Man bemerke das lip- und lamp- auch in dem Namen innes andern Fisches nebeneinander stehen, nämlich in dem des lampels — stromateus fiatola L.: südfranz. (Cette) lippa (Moreau bei larus) und ital. (röm. nizz.) lampuga; beiläufig gesagt, heist dieser — wegen seiner Färbung — in der Adria figa, figo, serb. smokva, mokvaća, ganz so wie im Serb. von Spalato der labrus bimaculatus iga (nach Faber) und der crenilabrus melops Cuv. smokvica. Für ten Fall dass in alb. lepur — coryphaena hippurus L. (nach Heldeich bei Carus) etwas anderes stäke als das Wort für "Hase", wihre ich das rom. lampuca u. ä. als Bezeichnung dieses Fisches an.

17. Λήπαινα wird für den crenilabrus pavo nach Heldreich a Athen gesagt (Carus), λαπίνα μαύρη und μεγάλη zu Chalkis Apostolidis), weshalb auch diese Art von Risso crenilabrus lapina enannt worden ist. Wenn Legrand λαπίνα mit "tanche" überetzt, so meint er gewiß nicht den Südwasserfisch, die Schleie — nca vulgaris Cuv., sondern den der zu Venedig tenca de mar

eisst (s. oben unter 16).

18. Láppana verzeichnet Costa = labrus turdus usw. für Tarent nd = crenilabrus pavo ("confondendosi col Labrus turdus") für Veapel; für den cr. pavo finde ich als sizilisch bei Carus lappana vida (nach Doderlein), lappanu occhiu virdi (nach Rafinesque) und erner, immer nach Rafinesque, lippana occhiu beddu = crenilabrus nediterraneus C. V., lappanu = paracentropristis hepatus Klunz. abrus hepatus L.), lappanu russignu (und luvara) = labrus bimaulatus, láppanu di niuri = crenilabrus melops, lappanu marmorinu = labrus marmoratus Raf., bei Traina für den l. turdus láppana, für en labrus varius L., das ist l. bimaculatus L. láppana pavunissa. iz. lappanedda ist nach Doderlein (bei Carus) = acantholabrus alloni C. V.

19. Unter làppana verweist Traina auf lippara; hier steht aber anz allgemein: "pesci vili di poco prezzo". Das Wort mag sich ohl an siz. lápparu "floscio, mencio, (di carr.e) frolla" angeglichen aben, das dem gleichbed. (alt- und neu-) griech. λαπαφός ent-tammt. Carus hat láppara = c. pavo, c. quinquemaculatus Risso nd cr. ocellatus C. V. für Messina (Cocco), lappara frinza o. edu = cr. pavo (Aradas), lappara (wohl Druckfehler) niura = cr. nelops für Catania (Gemmellaro, Aradas). Sicher hat für Catania ppara = cr. mediterraneus, lappara niura = cr. melops und lappera mperiale = ctenolabrus iris C. V. — J. Pančić Ribe u Šrbiji (Beigrad 860) S. 8 nennt unter den Fischen der Drina die lapara, ohne ähere Bestimmung, und auch das Wtb. der südslaw. Akademie ibt darüber keine Auskunft. Hat dieser Name etwas mit dem esprochenen zu tun?

20. Macaluso gibt in seinem 1875 zu Syrakus erschienenen Wtb. lámpana, lámpina neben láppana = l. turdus, ebenso Traina

im Suppl.: lámpina (zu Syrakus).

21. Kat. \*\*llambrega = cr. melanocercus Risso (nach Cisternas bei Carus) schließt sich eng an serb. \*lombrak\* (s. oben unter 7) an; kat. \*\*llamprega\* bedeutet neben \*\*llamprea\* die "Lamprete".

#### Venet. bibiar "trödeln".

Salvioni Riv. di filol. class. 1907 S. 85 sagt: "bivium: ven. bibiar tentennare". Marchesini stellte vor längerer Zeit diese Etymologie auf, ohne sie weiter zu begründen; auch Salvioni scheint sie als selbstverständlich zu betrachten. Mit Unrecht; sie ist vielmehr abzulehnen. Dass ein "biviare den übertragenen Sinn unseres "am Scheideweg stehen haben kann, will ich nicht leugnen; aber das venet. Wort bezeichnet nicht sowohl die einer bestimmten Alternative gegenüber eintretende Unschlüssigkeit als überhaupt das träge, zaudernde Wesen. So sind wir angewiesen die andern Möglichkeiten der Herkunft die von der Lautgestalt des Wortes zugelassen werden, zu prüfen. K. von Ettmayer Lomb.-lad. S. 446 findet dals "mit Recht von Marchesinis Ableitung abgegangen wurde. Das Etymon ist biblia, vgl. Azzol.: bibbia longa = lellamento, lungheria, tentennamento." Unmittelbar darauf folgt bei Azzolini: "bibbiar, lellare, tentennare" usw. Dass von Bibel ein Verb bibeln\* und noch dazu in der Bed. "trödeln" o. ä. abgeleitet worden sei, ist mir sehr unwahrscheinlich, höchstens im protestantischen Norden denkbar, etwa zur Zeit der allzu bibelfesten Rundköpfe. Überhaupt wüßte ich nicht dass das Wort irgendwo zu volkstümlichen Metaphern verwendet worden wäre. Auch jenes bibbia ist nur scheinbar ein Beleg dafür; es hat das entsprechende Verb nicht erzeugt, sondern stammt von ihm ab oder hat sich doch ihm begrifflich angegliedert, vermittelst jener "phonetic attraction" welche R. J. Lloyd 1888 so scharfsinnig und mit vielen treffenden Beispielen aus dem Englischen erläutert hat. Von dem venet. bibiar (auch bibiatar bei Boerio), bresc. bibià (so Melchiori, nicht Rosa), friaul. bibia werden verschiedene Nomina abgeleitet. Zunächst solche die den Vorgang oder Zustand bezeichnen (nomina actionis): pad. bibiaria (Patriarchi), ebenso vic. (Nazari, nicht Pajello) "sciloma, lungagnola, lungheria" usw. (ven. bibiosaria B.); ven. bibiezzo, triest. bibiezo, vic. bibiesso, bell. bibiez, friaul. bibiezz 1 "indugio, ritardo noioso;

¹ Diese Endung -ezo, -ezo, -ez ist in den venet. Mdd. (ven., triest., pad., bell., vic., trev., auch friaul.) außerordentlich beliebt; sie tritt nicht nur an Nominalstämme an, so sporchezo "sporcizia" usw. (bresc. berg. sporchez ist wohl aus dem Venet entlehnt), diavolezo "diavoleria", sondern vor allem an Verbalstämme, so ciacolezo "chiacchierio", cocolezo "carezzina", fifezo "(il) fignolare", rafeghezo "rovistio". Sie entspricht natürlich nicht dem -ežžo in ital. lecchezzo (Tomm. u. Bell.: leccheggio), lacchezzo "Leckerbissen", sondern dem -eccio in ital. lavoreccio, cicaleccio (aber auch cicaleggio).

ungaggine; tardità, pigrizia, lentezza". Zweitens solche die den l'räger des Vorgangs oder Zustandes bezeichnen (nomina agentis), o bell. friaul. bibion, ven. triest. pad. bell. vic. bibioso, crema. bresc. ibius (so Melchiori, nicht Rosa) "tentennone, gingillone, tardo, inlugiatore; accidioso, pigro; noioso, stucchevole", und dies ist wie es cheint auf dem Seeweg nach Sizilien verschlagen worden; Traina at bibbiusu = fastiddiusu, "casoso" ("che trema di tutto per la alute o crede offesa ogni cosa"). Daneben tritt nun das posterbale bibia auf; in beiden Funktionen, = bibiezo und = bibioso, st es als ven. pad. bei Patr. bezeugt, ebenso wie friaul. bibie. Bell. triest. bibia, bresc. bibia (Melchiori und Rosa), crema. bibià (so samarani; ist der Akzent richtig?) finde ich nur für die Person ngegeben, südtir. bibbia nur für die Sache; von der ganzen Sippe eder in dem trev. Wtb. von 1884 noch in dem von Ninni einen ertreter. Es wird nicht nötig sein bei dem Aufkommen von bibia m Sinne der Sache schon den Einflus von bibbia "Bibel" voraususetzen. Wohl aber mag der äußere Anhalt den dieses bibbia em andern gewährte, dazu beigetragen haben das das letztere n Toskanischen und somit auch in der Schriftsprache ohne das Verb auftritt, sei es dass es allein aus dem Norden entlehnt wurde der dass das Verb hier erlosch. Sicherlich aber ist seine Beleutung durch das Homonym gefärbt und abgeändert worden, obchon es nicht leicht ist die Linie zu bestimmen an der es mit ihm usammentraf, geschweige denn bei jeder einzelnen Verwendung festustellen ob dem Sprachgefühl zugleich die Bibel vorschwebt oder icht. Ich glaube nicht dass bibbia longa sich als "lange Bibel" assen lässt, um so weniger als ja auch im Plural bibbie lunghe esagt wird, so von Machiavell und Fagiuoli (18. Jhrh.). Und benso liegt der Gedanke an die Bibel fern bei "lungaggini anco el fatto: certe bibbie!" (Tomm. u. Bell.). Hingegen möchte ich das icht behaupten bezüglich solcher Wendungen wie fare una bibbia Bellini, 17. Jhrh. = "fare un discorso lunghissimo e tedioso") 1 und na gran bibbia d'ingiurie (im Malmantile).2 Und ganz klar ist lie Beziehung auf die Bibel in Borghinis (16. Jhrh.) Worten: "io arei una bibbia ed un volume se volessi dir tutto", und ebenso 1 den bei Tomm. u. Bell. darauf folgenden Anführungen: "scrivon ettere che pajon bibbie" - "m' ha scritto una bibbia". Kurz wenn s sich um Geschriebenes handelt, da ist die Bibel mit im Spiel, nd jenes ist oft der Fall; Fanfani definiert bibbia als "diceria, e crittura lunga, soverchia, disordinata", aber Petrocchi nur als scrittura lunga che non finisce mai: vuoi digerir quella bibbia? uanta bibbia!" Dazu gehört borm. bibla "nota, scrittura longa"

<sup>1</sup> L. Ganghofer läfst in seinem "Edelweißkönig" (Volksausgabe S. 132) e Enzi die Aufforderung an den Gidi sich möglichst kurz zu fassen in die Vorte kleiden: "mach's net wie's Testament, das anfangt mit der Erschaffung er Welt!"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "*Una bibbia*; nous disons une légende d'écritures ou d'injures" Dudin).

(Monti); es stammt wohl aus der Schriftsprache, ist nur dem borm. Lautsystem angepasst. Endlich erwähne ich noch das von Patriarchi und Azzolini gebuchte la bib(b)ia dell' oca" = "la canzone (favola) dell' oca (dell' uccellino)", "endlose Wiederholung einer Sache", ("alte Leier" u. ä.), wo das bibia das Geschnatter oder Gezwitscher vergegenwärtigen dürfte. Wenn demnach das Wort für "Bibel" in begrifflicher Hinsicht dem bibia von bibiare ein Stück Weges entgegengekommen ist, so kann man nicht einmal so viel vom Namen der h. Bibiana sagen, welcher, wie so viele Heiligennamen, seiner Trägerin nur durch den Gleichklang oder Anklang zu einer sehr eigentümlichen Rolle verholfen hat, nämlich zu der einer Beschützerin der Zauderer und Langsamen. Devoto de S. Bibiana ist bei Patriarchi soviel wie bibia (als Person), und dafür wird auch bibiana gesagt, sodass die Heilige selbst degradiert erscheint. Dieses bibiana finde ich auch für das Cremasche und das Bresciasche bezeugt; Melchiori verzeichnet für letzteres noch eser deot de santa Bibiana = bibid "trödeln". Im Mail, kommt devot de santa Bibiana nach Cher. Suppl. in einem ganz andern, durch einen andern Anklang bestimmten Sinne vor: "starker Trinker". Ich bemerke noch dass Tiraboschi im berg. Wtb. hat: "Bibia Bibiana; nome proprio di donna"; vielleicht ist hier etwas ausgefallen.

Es gilt nunmehr zu untersuchen woher bibiar kommt. Ettmayer a. a. O. sagt, es sei "neuerdings fälschlich mit beben zusammengebracht" worden. Ich weiß nicht worauf sich das beziehen könnte wenn nicht auf Nigras kurze Erklärung Arch. glott. it. XIV, 358: "can. (CN.) bibjar tremare, aver la pelle d'oca'; dall'aat. bibên, ted. beben." Hier ist also, mit oder ohne Absicht, das venet. bibiar ganz unerwähnt geblieben; gehört es nicht dazu, so wird wohl auch Ettmayer gegen die Nigrasche Deutung des ersten Verbs nichts einzuwenden haben, gehört es aber dazu, so müste er seine des zweiten Verbs fallen lassen; denn wie sollte man von einem "trödeln" { "bibeln" zu "beben" kommen? Dass der Weg von "beben" zu "zaudern" gangbar ist, zeigt z. B. schweiz. bebere" seine durch die germanischen Sprachen verbreitete Nebenform von beben] "ängstlich zaudern" (Schw. Idiot. IV, 921). Ich möchte aber die Bed. "zaudern" nicht unmittelbar auf die: "beben" zurückführen, sondern für die beiden gleich- oder ähnlich lautenden Verben eine gemeinsame Grundlage annehmen, und zwar in einer internationalen Lautmetapher welche eine Hin-und-herbewegung versinnlicht. Schon bei Tomm, u. Bell. finden wir eine Andeutung des onomatopoetischen Ursprungs von bibbia "Breitspurigkeit" u. ä.; er schimmert gleichsam durch die offizielle Herleitung hindurch: "Questo e altri usi sim. vengono, non dal disprezzo della Bibbia, ma dal suono imit., che dice lentezza e stento e dappocaggine." Die abstrakte Bed. von bibiar beruht auf einer konkreten, ganz wie das mit unserem "schwanken" der Fall ist, und mit den ital. Verben welche in den Wtbb. jenes übersetzen: lellare, ninnare, gingillare (friaul. giangia), tentennare, dondolare. Wie sie ist bibiar mit einer

Silbenreduplikation gebildet die das Hin-und-her ausdrückt. Insbesondere hallt der Klang der schwingenden Glocken in der sprache nach; bei den Romanen ist hierbei Dent. + Nas. (s. Itschr. 14, 176 f.) begünstigt, bei den Deutschen Lab. + Nas., so imbeln, bimmeln, bambeln, baumeln, bummeln, aber auch span. humolear, und ital. bambino schließt sich als das "(Hin-und-her)gewiegte" in. Eine Ablautvariante davon ist ital. bimbo, und endlich steht neben einem solchen \*bimb(im), aber nicht notwendigerweise aus hin hervorgegangen, ein \*bib(i), das einem schwächeren Hin-undner entsprechen mag. Das vor den Augen des Kindes Hin-undterbewegte, das Kinderspielzeug ist franz. bimbelot (vgl. ital. gingillo, tinnolo), dasselbe Wort, in einem etwas andern Sinn, bibelot. Dazu ergleiche man südfranz. behei, bibie, borm. bibii, riet. bbebbe .. Kinderspielzeug", teram. bibbì (li hibbì "voce con cui i bambini chiamano jualunque cosa bella)"; meistens hat sich hier "bellus "schön" eingemischt, so altfranz. bealbel u. ä., sülfranz. bebeu, riet. thebbeilu. Vielleicht gehört hierher auch mail. (ländl.) hiba, bibin "besondere Art des Haargeflechtes". Die südwestlichen Mdd. des Nordranzösischen besitzen ein Verb welches auf diese Lautmetapher urückzuführen ist, und zwar ein transitives, eig. "hin und her Dewegen": saint. biber "importuner, obséder" (Jônain und Éveillé erblicken darin das lat. bibere), aunis. biber "impatienter, agacer" L.-E. Meyer), poit bibler "importuner, troubler, interrompre, harceler, atiguer", auch reflexiv, z. B. "tu te bibles" ("weil du das zu rasch machst"), biblant "ennuyeux, importun", z. B. "o enfants biblants.'" man wird an das crema. bibì [verächtlich] ,bimbo, dappoco, voluoile" erinnert, dessen Grundbedeutung allerdings hieraus schwer zu intnehmen ist). Bei Favre wird auf ein Wort bibleur verwiesen welches "en roman" bedeute: "faiseur de bruit, de tapage". Der Anklang an bible ist auch hier nicht ohne Frucht geblieben, freilich ist es nur eine papierene: "Très probablement terme de moquerie des catholiques, contre les protestants qui, au commencement de la réforme, citaient la Bible à tout propos" (Abbé Rousseau 1869). Dem intransitiven Verb hibiar begegnen wir dann in Oberitalien; es bezieht sich entweder auf das rasche Hin-und-her der einzelnen Glieder als Begleiterscheinung von Frost oder innerer Aufregung, oder, im Gegenteil, auf das langsame Hin-und-her des ganzen Körpers als solche der Unschlüssigkeit. Es liegt mir hier nicht daran die weiteren Verwandten dieses Verbs außerhalb des romanischen Gebietes aufzusuchen, wie beben, vibrare, russ. (prov.) "ybati ("erschüttern", "fortbewegen") usw.; aber die östliche Grenze des friaulisch-venetischen Gebietes muß ich doch überschreiten, weil ich jenseits ein Gegenstück zu dem diesseitigen Verb wahrnehme das, selbst wenn eine Entlehnung stattgefunden haben sollte, doch geeignet sein dürfte meine onomatopoetische Erklärung des etztern zu bestätigen. Slow. bihati bedeutet nach Pleteršnik ,langsam sich fortbewegen", "wackelnd gehen", "langsam hervorsommen", bibati se "wallen", "fluktuieren", bibavica "Gezeiten des

Meeres", biba dass. und "kriechendes kleineres Tier, bes. ein Insekt" (suha biba "Weberknecht")1, aber nach Janežič u. Hubad "fig. Schnecke", also ganz dasselbe wie ven. bibia. Ahnlich serb. bibati se nach dem Wtb. der südslaw. Akad. "sich wiegen, sich schaukeln, wanken, wogen, nachgeben (von dem betretenen Erdboden)-, bibavica wie im Slow., biba "weicher, nachgebender Erdboden" (d. Bebeland). Im Madjarischen gibt es ein paar Ausdrücke die den venetischen wie den südwestfranzösischen sehr nahe stehen, vor allem bibelodni (Belege für das einfache bibelni Magy. Nyelvőr 33, 136, mdl. bibělěgni, bibogni Szinnyei Magy. Tájsz.), "sich mit Kleinigkeiten abgeben, abmühen", "tändeln", "nutzlos arbeiten", "unnützes Zeug treiben", sokáig bibelődni "lange an einer Sache herumarbeiten" (vgl. besonders vic. "bibiare a fare un lavoro" oder kurzweg "bibiare un lavoro" = "mandare in lungo un lavoro" Pajello). Andere meist mundartliche Verben wie bibergilni, bibirkálni, babrálni, babirkálni haben teils die Bedeutung von bibelodni, teils die von "sich hin und her bewegen", "herumstöbern" u. ä. Bibés heiklig (ich finde das Wort bei Ballagi) wird nicht hierher gehören, sondern zu bibe (bibi) "kleine Wunde", das dem Weweh deutscher und dem bibì oberitalienischer Kindersprache entspricht.

#### Lat. attilus, acupenser u. a. "Stör".

Mit dem von Plinius erwähnten Fisch attilus kann kaum ein anderer gemeint sein als der Stör, d. h. irgend eine Art des Störes, und so hat man schon längst daran gedacht das ven. adano, das eine solche bezeichnet, von jenem Worte abzuleiten. Indem Meyer-Lübke diese Etymologie in den Thesaurus l. lat. brachte, war er berechtigt ein Fragezeichen hinzuzusetzen. Nicht berechtigt Salvioni Riv. di filol. class. 1907 S. 83 zu sagen: "Parmi che nemmen dubitativamente gli si possa metter di riscontro il ven. ádano (pave. agano)." Die pav. Form, wohl richtiger altpav., deren Betonung daher nicht angegeben ist, lässt sich, wie man aus Salvionis Abhandlung Dell'antico dialetto pavese S. q. 26 entnimmt, ohne weiteres auf die andere zurückführen; doch auch ohnedies wurden wir das -d- wegen seiner weiten Verbreitung für das ältere halten müssen. Ven. ádano ist bei Boerio (neben ital. adeno; bei Oudin adana, -ena) als "acipenser huso" = "Hausen" gebucht; Faber The fisheries of the Adriatic 1883 S. 187 bestimmt ein mdl. adano als "acipenser sturio" = "Stör". Mit angewachsenem Artikel, als ládano bezeugt das Wort Boerio für das Polesine; als mant. ládan Arrivabene, ebenfalls = "Hausen", und so auch als ital. storione ladano Faber. Mit derselben Bedeutung erscheint in den mdl. Wtbb. adello als ital. Wort; so haben es auch ältere Wtbb. der Schriftsprache, z. B. Valentini: adello ..ein dem Stöhr ähnlicher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. d. Wiebel u. ä. (Ztschr. 26, 395) in seinem Verhältnis zu wiebeln, wibbeln "sich rasch hin und her bewegen" (s. u. a. Schmeiler B. Wtb. II, 832).

Fisch (im Po)"; Faber gibt als mdl. Formen adello, adilo = "acipenser sturio". Für Mantua ist aus dem 14. Ihrh. adelus, adelus pezeugt (s. S. 652). Schon in einer Urkunde von 943 (Muratori Ant. Ital. VI, 456), mit welcher ein Bischof von Ravenna das Fischereirecht im Fluss Patoreno vergibt, lesen wir "storionem aut idalum" und "de storione aut adalus". Ich darf hierbei die Merkwürdigkeit nicht verschweigen dass der Hausen in Oberitalien einen olkstümlichen Namen trägt, obwohl er nach den übereinstimmenden Angaben der Ichthyologen nur ein seltener Besucher der Adria ist, ler dann allerdings den Po emporsteigt und von dem in diesem Flusse zuweilen sehr große und schwere Stücke gefangen werden. Die lautlichen Schwierigkeiten der betreffenden Herleitung würden sich beseitigen lassen wenn wir von einem gall. \*áttillus ausgingen, n welchem dasselbe Wort stäke wie in dem häufigen Personennamen Attillus. Dieser tritt mehrmals in der Form Atillus auf, die durch jene quantitative Dissimilation hervorgerusen worden ist wie ie uns aus lat. mamilla, ofella bekannt ist. Hätte sich Salvioni lieser erinnert, so würde er wohl nicht (a. a. O. S. 85) gesragt naben wie Meyer-Lübke das d des span. ladilla (von lat. blatta) echtfertige. Ein fremdes \*átillus aber musste in römischem Munde entweder zu \*átilus (ádano) oder zu \*atillus (adello) werden; gl, Ilibëri neben Iliberri, Atura neben Aturrus (Die iberische Dekl. S. 9).

Ich möchte um so weniger gern die Abhängigkeit der genannten oberital. Wortformen von attilus in Abrede gestellt sehen ils auch das Synonym acupenser in diesen Mundarten noch fortiebt. Vielleicht fehlte im Thesaurus die Bemerkung zu acipenser: "quisnam piscis sit, dubitatur" (A. Marx, bei Pauly-Wissowa, durfte die Identiizierung mit dem Stör nur anzweifeln, nicht abweisen), wenn hier renet. copese angeführt wäre. So, ohne Akzent finde ich ven. pad. opese bei Patriarchi = "storione di mare", storione copese bei Mazier Manuale del pescatore veneto S. 85) = "Hausen", triest. copese ei Kosovitz = "acipenser heckelii Fitz." und in andern Büchern. Ven. cópese bietet Boerio = "Hausen" (der ádano ist derselbe Fisch, tur im Po gewachsen und fett geworden); Faber = "acipenser naccarii Bp.", ebenso Ninni, dieser aber am gleichen Ort (Giunte, \* serie S. 40) auch = "qualunque storione con muso ottuso" wo also vornehmlich an den Hausen zu denken ist). Hingegen rerzeichnet Faber triest. fium. coppése = "acipenser naccarii", Conarini ven. copése "Hausen" ("questo crescendo di peso acquista il nome di storione"), Pajello vic. copése ebenso (aber der zwanzig ahre frühere Nazari hat vic. cópese). Und zwar wird in diesen Vtbb. "Hausen" mit ital. colpesce, pesce colla wiedergeben, welche lie neueren Wtbb. der Schriftsprache zu verschweigen pflegen. Vom lausen insbesondere wird der Fischleim (Hausenblase) gewonnen, al. colla di pesce (so auch colpesce bei Oudin); daher hiefs der isch "Leimfisch", pesce colla. Zwar diesen Ausdruck finde ich bei iemnich nicht, wohl aber collano neben colpesce; das letztere ist

also offenbar eine volksetymologische Umbildung aus copése. Als ital. Wort für "acipenser naccarii" führt Faber storione cobice an, ebenso Carus nach Canestrini cobice aus Florenz; aber in Oberitalien kommt cóbice im Sinne von "gobius niger" vor (Tommasini). Vielleicht hat hiermit etwas zu tun mant. "copic e copiros ... spezie di pesce", das ich bei Cherubini (nicht bei Arrivabene) finde. Hier fügt sich nun wenigstens ein recht alter Beleg ein. Aus den Statuten von Mantua (I, Kap. 103), die im Cod. Reg. 4620 enthalten sind, ist im DC. unter copex eine Stelle angeführt, welche zweimal "sturionem vel adaium, seu copicem seu copizosum" erwähnt. S. B. J. Noël Hist. gén. des pêches I (1815), 351 bemerkt hierzu dass der copicocus (so schreibt er) vielleicht den ein bis zwei Jahre alten copex "Hausen" bezeichnete. Aus denselben Statuten, die ihm zufolge von 1300 sind, hebt er ebenda Anm. I eine andere Stelle heraus, wo von "sturionibus et adelis et aliis piscibus Padi" (= DC. u. adalus, wo adalis steht) die Rede ist. Ich beschließe diese lange Reihe von Formen mit copso, cospe, das Nemnich zufolge "nach einer noch mehr verderbten Aussprache" dem ven. copese entspricht das er seinerseits als aus coipesce verderbt betrachtet). Es würde mir jetzt zu viel Zeit rauben dem Vorkommen der einzelnen Formen noch weiter nachzuspüren und die Art ihres Zusammenhangs aufzudecken. Die ursprünglichste scheint mir copése zu sein, welches sich wohl auf aeugenser (acipensis) zurückführen läst. Dieses erscheint sehr häufig mit -er- geschrieben, ja vielleicht häufiger so als mit einfachem -c- (s. Thes.; auch Vok. des Vulgl. II, 333. III, 270); dais dabei accipiens (das steht sogar schlechtweg Gloss. III, 180, 501 einwirkte, ist um so unzweiselhafter als nur so sich das ebenfalls haufige -ie- der dritten Silbe (accipienter, aber auch austiender) erklärt. Aber das -er- setzte sich sehr fest; das zeigen hast. Schreibungen wie accasions sere für auspensere und gr. axxi-Arrive, axxiverouse (Thes.), arriving Gloss. III, 180, 50 mm Thes. gl. em. und danach im Thes. l. i. mit axuniou umschrieben). Größeres Bedenken verursacht das ->- von deer; wir anden swar auch agwipperer in den Glossen, aber woher stammt die Verdonnelung? In deistes Dunkel gehüllt ist die Akzentverlegung; es wurde gelichtet sein sobald ein \*topes Dachziege." ven. 1790 + Mail emerar antiauchte; denn die mutenformigen Knochenschilder des Stors erinnern lebhait an Dachriegein. Den Enfinis eines andem Fischnamens: ital. Service upragens ven dental wellste lich micht wahrscheinlich zu machen. Der romanische Wortausgang kann als der des Nominativs geskilst werden wie in narm uswill aver es dari mont uberseben werden das schon Martia incomen sagi, und das Grecorsche axxitesta; hieret Nicht blois de Meranardigher hairer, sondern and the training area Areacter rottubençan, espante ton dais in der dileten bissenschaftlichet Service weather to with research motion for the man restricts. National de de sage Res Nemmich indet man als mans Beconductor des "Sins" i w. S. Japa and des Sternstors. Japa

cloili) mit Verweis auf "Encycl. Bom."; damit kann nur gemeint sein das in der zweiten Hälfte des 18. Jhrhs. mehrsach ausgelegte Dict. rais, un. d'hist. nat. von Valmont-Bomare, und hier bin ich in der Tat dem Genus acipe (unter acipe, esturgeon, poisson) begegnet; weiter zurück habe ich die Sache nicht verfolgen wollen.

Wenn Schrader Reall. S. 830 f. sagt: in die romanischen sprachen ist auffälliger Weise das vielgebrauchte accipenser nicht übergegangen", so wird das nun zu berichtigen sein. Und auch für gewisse mlat. Wörter die den Stör bezeichnen, lassen sich die romanischen Entsprechungen nachweisen, so für die von J. J. Köhler Die altenglischen Fischnamen S. 81 f. aus altenglischen Glossaren angeführten porcopiscis und crayacus. Jener Ausdruck ist durch die Gestalt der Schnauze hervorgerusen worden, während bei seiner Anwendung auf das Meerschwein (phocaena communis Less.) durch lie des Rumples; er setzt sich fort im ital. porcellella "junger Stor", welches z. B. bei Valentini und Tommaseo u. Bellini gebucht ist, während es den meisten Wörterbüchern fehlt, so auch dem von etrocchi. Aber das Wort ist nicht nur für Rom und Venedig ezeugt, sondern auch aus dem Trecento belegt (Sacchetti); zu l'riest sagt man dafür sporzela. - In cragacus wird man, auch schon egen seiner Beschränkung auf England, ein keltisches Wort zu then haben, das sich auf die höckerige, nämlich mit Reihen von Enochenschildern besetzte Obersläche des Stors beziehen würde. ber schwer ist es eine bestimmte keltische Grundform aufzustellen, 1a das Verhältnis zwischen den uns zur Verfügung stehenden Förtern sowohl was den Laut als was die Bedeutung anlangt, och mehr oder weniger dunkel ist; vollkommen genügt weder s. cairgeach (alt cairreach), cruyeach, creagach, noch kymr. creigiog, a dem Sinne des selbst erst dem Keltischen entlehnten engl. craggy steinig", "felsig", "rauh". 1 Am ehesten noch eine Ableitung von your crag "hard crust, coating", cragen "Muschelschale", cregen irdenes Gefals", ir. creach, gael. creachan, "Kammmuschel", wo ja und ch in altkelt. c zusammentreffen. Doch macht hier der okalismus Schwierigkeit; auch scheint rom. \*cloca | cochlea (s. Rom. avm. II, 20 f) eingewirkt zu haben (vgl. kymr. crogen = cragen). nderseits entspricht dem mlat. cragacus ganz sicher, obwohl auch ier das Lautliche noch einiger Aufklärung bedarf, das südwestanz. criac "Stör", wofür, mit Anlehnung an Bekanntes oder versittelst gask. -c \ -t, auch creat (vgl. den ON. Soint Criat = Saint riac Gask.). Creatum mit der Var. creatium ist in einer Urkunde es Baskengrafen Bernard (11. Jhrh.) bei DC. zu lesen; creacorum ndet sich in einer vom J. 1273 (Guienne) ebend.; creat belegt aynouard aus dem 14. Jahrh.; creac, creag Levy aus dem späteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich verweise noch auf ir. gael. creagag "Barsch", insb. "Seebarsch" sch O'Reilly auch "Meeraal"; aber M'Alpine sagt ausdrücklich: "never 'nger"), ein Wort über das ich nicht mehr näheres festzustellen vermag. [Korrekturnote.]

Mittelalter (Bordeaux, Bayonne); creac mehrfach aus dem 16. Jhrh. (Südwesten) Godefrov. Von creac sagt Duhamel dass es in der Gaskogne, in Guienne, im Poitou gebräuchlich sei; Honnorat bezeugt creac (mit der Aussprache crea; so schreibt auch Jonain) für Bordeaux und Toulouse. Aber das Wort drang auch in das Mittelmeergebiet vor; neben créac für Bordeaux verzeichnet Nemnich great für Montpellier; Rolland créat für die Vendée, créat für Toulouse, crea, crac für das Languedok; Mistral creac für die Gaskogne, creat für das Languedok. Creal kommt in einer Stelle (Gask.) bei Godefrov vor. Wo crat (Littré, Nouveau Larousse) gesprochen wird, weiß ich nicht. Man wird anzunehmen haben dass es sich großenteils um stummes -c und -/ handelt. Wenn Jonain das saint. créa von dem créac zu Bordeaux unterschieden wissen will, welches eine Art von Else bedeute, so verwechselt er dies Wort offenbar mit coular welches dort so viel ist wie "Else". — In den altengl, Glossen begegnet uns auch rombus für "Stör"; vgl. bei DC. u. d. W. "sturgio": "rhombus . . . gui vulgo sturio appellatur" (engl., 11. Jhrh.). Wie dieser Name zu deuten, dessen bin ich noch nicht sicher. Es könnte das rhombus auf die knöchernen Rauten gehen durch die der Stör auffällt, es wäre das ein "pars pro toto", wie ja "Dorn", "Schuppe" für "Fisch mit Dornen, Schuppen" gesagt wird (s. Ztschr. 30, 729 f.) und wie insbesondere russ. sip "Stachel", "Dorn", "große, rauhe Fischschuppe" auch eine Störart bezeichnet: "acipenser schypa Güld.". Vielleicht aber war das rhombus durch den ailerdings nicht vier-, sondern fünfeckigen Ouerschnitt des Störs hervorgerusen worden. Doch auch damit würde keine wirkliche Ähnlichkeit mit dem Fische gegeben sein der sonst rhombus heisst, nämlich mit dem Steinbutt oder einer ähnlichen Art Plattfisch, und so bleibt denn vorderhand unerklärt wie im Port. solho sowohl die Scholle = pleuronectes platessa L. (aber solha den Flunder = pleuronectes flesus L., so nach Baldaque da Silva As pescas em Port. S. 44 f.) bezeichnet als den Stör. Zwar gibt für den letztern der eben genannte Schriftsteller (S. 31) einen zusammengesetzten Ausdruck an: solho-rei1; aber sonst kommt auch solho schlechtweg so vor, und ihm entspricht gal, sollo, das bei Valladares nur in diesem Sinne angegeben ist (bei Cuveiro fehlt das Wort überhaupt; bei Cornide [1788] ist es = pleuronectes dentatus, der Stör wird hier gar nicht erwähnt). Ebenso span. solle, das indessen auch den Hecht bedeutet; von den Wörterbüchern bieten es die einen mit dieser, die andern mit jener Bed. Das Schwanken hat sich bis in die neueste Zeit fortgesetzt; Tolhausen hat 1888 sollo "Stör" und 1889 "Hecht" sollo, de Toro y Gómez Dicc. enc. (1901) sollo "esturión", Paz y Mélia Taschenwth. (1903) sollo "Hecht" und "Hecht" sollo. Man kann sich das nicht anders zurecht legen als dass der Gebrauch

Gonçálvez Viana Apostillas II, 437 sagt dass der "rodovalho" (Steinbutt) in Caminha sôlho-rei heise; aber in dem Beleg den er gibt, wird das Wort als das gewöhnlichere für esturib bezeichnet.

in den einzelnen Gegenden ein verschiedener ist oder doch war. Noël a. a. O. I, 348 sagt: "A. Resende est le premier qui ait reconnu que le sollo des Espagnols est l'acipenser des Romains, l'esturgeon des François; ce qui nous sert à expliquer une charte d'Alphonse II, oi d'Arragon, qui accorde en 1165 la franchise entière de la pêche aux habitans de Tudèle, en se réservant tous les sollos. Ce poisson portoit le même nom en Portugal, et les chroniques de ce royaume ent célébré celui qui fut pris à Montalvo, dans le Tage, en 1320, est présenté au roi Denis." Die Texte sind leider nicht angegeben, und so kann ich mich nicht selbst der Deutung des Wortes versichern. Bei Cortesão Subsidios I, 122 u. d. W. "irz" finde ich: "de tonia, et de dulfino . . . et de yrz, et de solio" (v. J. 1255) und II, 127. d. d. W. "sôlho": "meios dos solios et irzes". Hier ist wohl in der Bedeutung "Stör" nicht zu zweifeln. Jedenfalls ist sollo — E. Hecht" ein neues Problem.

### Diluviare, \*ingluviare.

Unter den Wörtern welche sich nach Ztschr. 31, 21 f. zur Beeichnung des gierigen Fressens ein Stelldichein gegeben haben, ind zwei ungenannt geblieben. Zunächst ital. diluviare, welches icht nur wie im Lat. "etwas überschwemmen" bedeutet, sondern uch "sich, d. i. seinen Magen mit etwas überschwemmen" oder etwas in sich hineinschwemmen", "gierig fressen". Bei der Vortellung des Überschwemmens kann entweder die von der Flut edeckte und verwüstete Erde oder die sich immer weiter ausreitende Flut im Vordergrund stehen; meistens ist das letztere ler Fall und so tritt denn inundatio aquae häufiger auf als inundatio errae. Auch jener subjektive Genetiv wird leicht als objektiver efühlt, ohne dass ihm dann beim Verb der Akkusativ zu entprechen braucht; neben: "das Wasser überschwemmte die Erde" tellt sich: "Gott überschwemmte die Erde mit Wasser". Aber es st doch möglich dass das Flutende als direktes Objekt erscheint: sul petto inondò pianti funesti" (Chiabrera). Und das noch weit her bei dem direkt auf dem Substantiv beruhenden diluviare: lacrime con angoscia diluviando" (Salvini), "ad ogni parola diluvia ui le lagrime" (Aretino); neap. "e lo scuro poeta delluvia ottave" Pent. Egr. nach J. II). Freilich scheint dieser Gebrauch der Alltagsprache nicht genug anzugehören um den Übergang von "verielsen" in "hineingielsen", "in sich hineinschütten" nahe zu legen. lie letztere Bedeutung zu erklären, bietet sich noch eine andere löglichkeit dar: nicht die Speisen und Getränke werden mit einer gend wohin sich ergiessenden Flut verglichen (z. B. "mangia, beve n'è un diluvio"), sondern der Mensch mit einer sie von irgendwo egschwemmenden (man denke an Redensarten wie: "der hat schön ifgeräumt" usw.); wie man sagt "aquae devorant terras", so umkehrt "homo diluviat cibos". Und in der Tat wird nun diluvio den ital. Wtbb. und, in entsprechender Form, von solchen mancher

oberital. Mdd. (so mail., bol., piac., regg.) = diluviatore angegeben. In der alten Sprache vertritt diluvio auch ein \*diluviazione; so sagt Albertano (13. Jhrh.): "la golosità e lo diluvio, cioè il troppo satollare" (Tomm. u. Bell.). So neap. "tenere u delluvio ncuorpo" = "non saziarsi mai, avere lo stomaco sfondato" (Andreoli); im Pentamerone II, 10 heisst es: "aje lo ciancolo, la lopa, lo deliurio e lo ssonnerio ncuorpo" (in derselben Erzählung findet sich eine lange Liste von Ausdrücken für "gierig fressen"). An einer andern, ebenfalls bei Tommaseo u. Bellini angeführten Stelle aus dem 14. Ihrh. hat das Wort eine etwas konkretere Färbung: "fu uno grande ghiottone, il quale si struggeva ogni cosa per lo diluvio del ventre"; man wird an das "vorago ventris" Ovids erinnert und hat vielleicht diluvio zunächst als den Ort zu fassen wohin sich die Flut stürzt: "Abgrund" o. ä. (vgl. gurges, gouffre usw.). So heisst ein gewisses reusenartiges Vogelnetz offenbar deshalb dilurio weil es eine Menge von Vögeln gleichsam verschlingt. Es kann diluvio = diluviatore auch von einem solchen innern diluvio übertragen worden sein (wie Schlauch = "Trinker" u. ä.), und es kann dazu verglichen werden: "è un diluvio" (von einem Schwätzer) = "ha un diluvio" (neap. "parla a delluvio"). Wie nun immer diluviare im Grunde aufzufassen sein mag, die Bedeutungsentwicklung ist keine ganz selbstverständliche und daher auch keine allgemeine; außerhalb Italiens kann ich sie nicht nachweisen<sup>1</sup>, und selbst nicht aus allen ital. Mdd. Es ist daher von vornherein wahrscheinlich dass sie durch ein anderes ähnliches Wort gefördert worden ist welches die Einverleibung von Speise und Trank hervorhebt, und ich finde das in \*ingluviare = .. ingurgitare", "\*ingul(i)are", von ingluvies (ventris). Dieses eignet dem Italienischen in mehrfacher Gestalt; als Latinismus und nur in der Ableitung ingluviatore bei Boccaccio, sodann in dreifacher, eigentlich mundartlicher Verschiedenheit (mit dissimilierender Beseitigung von i \ l): 1. ingobbiare (ohne literarischen Beleg bei Tomm. u. Bell.) oder ingubbiare (im Malm.), 2. ingoiare, (tra)ngugiare und 3., mit Vertauschung des Präfixes, \*sguffiare, scuffiare (das sc- zu sgwie in scuffionare | sguffoneare = sgufare, gufare "verspotten"; pis. scuffia für sgubbia .. Hohlmeissel" lehnt sich an scuffina { lat. scobina an), schliefslich, mit Abfall desselben, cuffiare, alle "gierig fressen", "hinunterschlingen" o. ä. Nahe damit berührt sich das gleichbed. neap. ingorf(e)are usw. (Ztschr. 31, 22), wobei man beachte dass wie ital. diluvio, so auch golfo (ebenso span.) eine "große Menge von Dingen" bedeutet; das franz. engouffrer steht dem ital. diluviare dadurch noch näher dass gouffre soviel ist wie "Strudel", "Abgrund" (eine Bedeutung die sich wohl unter germanischem Einflus vgl. holl. golf "Woge" oder golp, gulp "Schwall", "Sprudel" entwickelt hat). Die oberital. Mdd. haben das di- = von diluviare im angegebenen Sinn meistens durch dis- ersetzt (vgl. prov. esdeluvi usw. Levy II, 470), und außerdem Mischung mit lupa (ital. allu-

<sup>1</sup> Doch vgl. wall. dilafrer, dilofrer Ztschr. 31, 21 Anm.

rre "Wolfshunger haben"), mit friaul. ven. usw. slapa(r) \ d. schlappen, nd mit andern Wörtern eintreten lassen. Ich stelle die wesentschsten Formen zusammen (=, gierig fressen"; Bezeichnungen für Fresser" führe ich nur an wenn das entsprechende Verb nicht elegt ist): friaul. slofå, ven. deslubiar, desluviar, slubiar, slovar, istr. Rovigno) dislubiase, (Pola) dislubiar, dislupiar, triest. slofarse, bell. ofen, trev. slofon, slonfron (durch venet. sgionfe, friaul. sglonf be-influsst; ähnlich vielleicht franz. goinfre, das ich Ztschr. 31, 22 aders zu erklären versuchte), vic. slovada, slupada, slufon, parm. ovatar, slovada, ferr. slufar, mant. slovsar, bol. sluvzar, romagn. Vuvzé (stimmh. -s-, -z-).

### ¿u Sainéans Notes d'étymologie romane, 3° série; insbes. franz. cloporte

(Ztschr. 31, 257-281).

Sainéans etymologische Wege kreuzen sich sehr oft mit den neinigen. In seinen neuesten Beiträgen stellt er drei von mir ausührlich begründeten Etymologieen drei andere gegenüber; hierzu ill ich nur weniges bemerken.

Rom. daca usw. habe ich Globus Bd. 80 (nicht 30) als dakisches Schwert" erklärt und durchaus nicht verschwiegen daß iese Wortgleichung "schon vor Jahrhunderten zwar nicht gefunden, ber doch ausgesprochen worden ist". S. sagt, die einfache chronongische Feststellung genüge jede Herleitung aus dem Lat. zu beeitigen; die Form dague gehöre eigentlich dem Nordfranzösischen n, das südliche daga sei eine neuere Entlehnung aus dem Franösischen. Dafür bleibt er aber den Beweis schuldig; er vergist ass er selbst zugegeben hat, dague scheine nicht über die zweite lälfte des 14. Jhrhs. hinaufzureichen, und er übersieht dass ital. aga auch schon im Trecento vorkommt. Der älteste von ihm ngeführte Beleg ("les cousteaulx que on porte maintenant, qu'on omme dagues") spricht gerade für Entlehnung in umgekehrtem Sinn. Die Angabe Baists in Kluges Wtb. u. "Degen2": "zufrühst belegt ilat. dagua in Frankreich 1151 (?)" beruht auf einem Druckfehler es Favreschen DC. (für "1511"). Dass wir von lat. daca auszugehen aben, beweist mir \*dacula "Sichel", "Sense"; S. dreht den Spiess m, indem er meint, die Chronologie und ebenso die Geographie on dague widersetzten sich einer Verbindung dieser Wörter. Seinereits nimmt er als Grundwort für dague das pers. teg (vielmehr: γ) an, welches eigentlich "Schneide" bedeutet, dann "Schwert", Säbel", "Schermesser", "Lanzette", "Ahle", "Lanzenspitze", "Strahl" sw., also an Begriffsweite unser "Klinge" noch sehr übertrifft. Mir t das in jeder Hinsicht unwahrscheinlich; insbesondere würde ein spät und so weit her gekommenes Wort schwerlich so starken nd mannigfachen Nachwuchs erzeugt haben wie ihn ja S. selbst aufzeigt. Und wenn er nun dem Kulturhistoriker die Aufgabe zuschiebt den Reiseweg dieses Wortes von Asien nach Europa zu bestimmen, so dürfte wiederum der Kulturhistoriker berechtigt sein zuvor bessere Bürgschaften für die Gleichheit von tey und dague zu verlangen.

Ital. farabutto hatte ich Ztschr. 28 (nicht 25), 132 ff. auf span. faraute bezogen: wenn S. zufolge das weder in lautlicher noch begrifflicher Hinsicht befriedigt, so verweise ich darauf daß ich Beeinflußung, äußere und innere, von span. faraute durch ein altital. frabuitare angenommen habe. Dieses Verb habe ich nicht erklärt, nur seine Vereinigung mit altfranz. forbeter "täuschen" abgeiehnt. Für diese aber tritt nun S. ein, indem er beide Verben an forbire anknüpft. Wie es sich auch hiermit verhalten mag, die beiden a von farabutte sind mir nur verständlich wenn ich von faraute ausgehe.

An meiner Gleichung: franz. galimatias | grammati(c)a übt S. keine direkte Kritik; aber er fasst galimatias als jargon de Galimatiá, und versteht unter diesem Galimatiá das Land der Gavots, die Garacherie. Allein wir haben es hier bloss mit den Garachs zu tun; wenn auch der Name der Gavots des gleichen Ursprungs sein sollte, so sind doch beide durch die ganze Breite Südfrankreichs voneinander getrennt, diese hausen in den Alpen, jene in der Nähe der Gironde. Deren Name bezieht sich zunächst auf die Sprache; das mundardiche Nordfranzösisch wird von den benachbarten Gaskognern zwar nicht als ganz fremde, aber doch als fremdartige Sprache empfunden, als ein Kauderwelsch. Es unterliegt keinem Zweisel dass das bearn, galimachie, gamachie, gabachie (so, nicht -it), welches irgend ein phantastisches Land bezeichnet, auf dem gask. gabachario beruht, worunter eben ein wirkliches, doch vom Bearn weit abliegendes verstanden wird. Natürlich hat sich in den beiden ersten Varianten ein anderes Wort eingemischt; nur wird dieses nicht wie S. andeutet, gamoun, galamoun "Kropf" sein (das übrigens so viel ich sehe, dem Bearnischen fremd ist). Denn die "mit dem Kropfe behafteten Aussätzigen- haben hier kaum mitgespielt, wenn auch jene als Rasse oder Kaste, aber nicht der Sprache nach abgesonderte Bevölkerung der Westpyrenäen, die cagots 1 gern mit der gabachie in Verbindung gesetzt werden. Ich nehme an dass südfranz. galimatias (mars. garimatias) .. Kauderwelsch -dessen Herkunft aus grammatica nicht nur durch baskische Formen, sondern auch durch romanische (s. Ztschr. 31, 8 ff.) bestätigt wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cagot entspricht dem caqueux, cacou der Bretagne (bret. kakouz); es kann nichts anderes zugrunde hegen als \*cacottus, \*caccosus von cac(c)are. Dass dieses franz. chier (bret. kac'het) lautet, bildet keinen Einwand dagegen: als onomatopoetisches Wort (es beruht auf einer Lautgebärde; vgl. das 'a'a machen der deutschen Kindersprache) vermag es sich den "Lautgesetzen" zu entziehen. Aus cagot ist im Bask. agot geworden, worin man dann den "Goten" entdeckt hat.

- zusammen mit bearn. gabach(er)ie "Land der Kauderwelschen" alimachie, gamachie erzeugt hat. In ähnlicher Weise ist Arimatia in inem, nicht wie S. angibt, dem Bearn, sondern der Provence aniehörigen Lied (lies Jóusè, venguè für Josuè, vengue) volkstümlich is Galimatié umgebildet worden.

Zwei Aufstellungen S.s stehen im Widerspruch zu solchen die ch in allerletzter Zeit veröffentlicht habe, die eine allerdings nicht offenbarem. Nizz. chifout "chenapan", monferr. cifutt "garçon" rielmehr: "ragazzo noioso ed impertinente") wird von S. auf türk. ifut "Jude" (vom arab. yehûd) zurückgeführt. So schon von Ranaccio in seinem Voc. etim. genovese (Haupttitel: Dell'idioma e ella letteratura genovese 1894) S. 180: "cifutti, è in gen. voce di prezzo; etim. da turco iehudi, ebreo, ridotto però dai turchi stessi cifud, significante: che ha negato la verità." An sich ließe sich iese Wortform recht wohl so erklären, doch glaube ich dass sie ielmehr an die von mir Ztschr. 31, 1 ff. besprochenen ciof-, ciuf-, f- anzuschließen ist; nur unter der Annahme einer Einmischung on südfranz. janfoutre, piem. gianfotre. Südfranz. gimbleto soll ach S. vom poln. žemla d. Semmel herkommen; dies würde schon er Bedeutung nach ganz unwahrscheinlich sein, auch wenn uns ie Reihe ciambella, giambela, jambeleto (Ztschr. 31, 29) nicht vorläge.

Bei unsern etymologischen Untersuchungen müssen wir stets estrebt sein zwischen dem gegebenen Endpunkt und dem anenommenen Ausgangspunkt möglichst viele Mitglieder (nach Form nd Sinn) einzuschalten, tatsächlich nachweisbare oder auf Analogieen egründete; je enger sie stehen, desto mehr wird der Eindruck er Kontinuität hervorgerufen, desto "evidenter" wird die Gleichung. scheint mir diese Forderung gerade bei der von ihm mit Vorebe behandelten Bedeutungsentwicklung nicht hinlänglich zu beücksichtigen. Von span. alabar "loben" schlägt er einen großen logen zu lavare "waschen", dessen einzigen Stützpfeiler südfranz. ragna "schmeicheln" bildet, und dies bedeutet nicht einmal schmeicheln" schlechtweg, sondern "mit der Hand, mit der Stimme ebkosen". Die Herleitung des franz. écrouelles "Skrofeln" von rofellae, meint S., biete eine große lautliche Schwierigkeit dar. Ich laubte diese Ztschr. 30, 321 endgültig beseitigt zu haben (freilich immt auch Settegast Ztschr. 31, 595 von meinen dortigen Ausihrungen keine Notiz). Wie südfranz. escrolo (piem. scrola, sgrola) us dem Französischen entlehnt sein könnte, weiss ich nicht, da lem franz. écrouelle südfranz. escrouelo entspricht; zudem findet sich chon im Prov. (e)scroula neben escrofila (Levy). Und sollen etwa en. scroola, friaul. scroule, screule auch aus dem Französischen tammen? Im Französischen hat écrouelle auch die Bedeutung Flohkrebs" (gammarus pulex Fabr.) und diese würde nach S.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter "Wasserfloh", wie Sachs im Fr.-d. Wtb. hat, versteht man etzt ein ganz anderes Tier (daphnia).

die ursprüngliche sein; auf die Skrofeln wäre das Wort deshalb übertragen worden weil nach volkstümlicher Annahme das Tier Geschwüre im Munde erzeugt, wenn es geschluckt wird oder selbst nur das Wasser in dem es sich aufgehalten hat (so Littré; "verursacht den Fischen an ihren Kiefen Geschwüre" Nemnich). Mir zusolge verhält sich die Sache eher umgekehrt. Der Flohkrebs führt eigentlich denselben Namen wie die Garnele: crevette ( 1 \*capriita), nur mit dem unterscheidenden Zusatz "d'eau douce" oder "des ruisseaux". Es kam aber zu gleichem Zwecke eine andere Deminutivform dafür auf: \*crevelle, zu Montbéliard grevelle, und wie neben crevette, unter dem Einfluss von écrevisse, sich escrevette einstellte, so neben \*crevelle: \*escrevelle. Diese Formen haben dann mannigfache Umgestaltungen erfahren: griotte, aiguerelle, écrelle, écrouelle, agrouelle, agrouette, und in den letzten sehe ich Angleichungen an das Wort für "Skrofel"; man bemerke dass agrouelle auch "Skrofelkraut" (scrophularia) bedeutet. Die Art wie S. franz. gauche mit altfranz. gaulchier (noch neufranz. gauchoir) { ahd. walchan in Zusammenhang bringt, ist sehr beachtenswert; aber mit größerem Recht vielleicht hätte er ein anderes, allerdings auf französischem Gebiet noch nicht nachgewiesenes Verb herangezogen, nämlich ital. gualcire "zerknittern", "zerknüllen", "verdrücken", "faltig machen". Da dies besonders von Tuch und Kleiderstoffen gesagt wird, so hat man darin eine Nebenform von gualcare "walken" erblickt; und man könnte das damit stützen dass nach Rigutini u. Bulle gualcire auch "(die Haut) drücken" bedeutet und nach Fanfani (und Petrocchi) zu Siena gualcare für das sonst übliche gualcire gesagt wird. Indessen sind das gewiss erst junge Verschmelzungen von ursprünglich Verschiedenem; Cipriani Rom. 31, 135 hat richtig in gualcire ein \*walkjan, (trans.) welken erkannt. Im Luccaschen ist gualcire soviel wie "(den Flachs oder Hanf) rotten" (ital. marcire, macerare) und Fansani verzeichnet gualcito auch mit der Bedeutung "vizzo, aggiunto di qualche parte del corpo".

Endlich stelle ich einer Etymologie S.s eine neue gegenüber. Franz. cloporte "Assel" (Mauer-, Kellerassel) wird natürlich als "Türschließer" verstanden und deshalb scherzhaft auch auf den Portier angewandt. S. meint, es liege hier eine Volksüberlieferung zugrunde; er erwähnt auch eine in Larousses Grand Dictionnaire Universel u. d. W. cloporte mitgeteilte "sehr merkwürdige Legende", aber ohne ihren Inhalt anzugeben, und ich kann jetzt das Werk nicht nachsehen. Mir zufolge beruht der Name nicht auf einer volkstümlichen Vorstellung oder Sage, sondern hat eine solche hervorgerufen, und zwar schon in sehr früher Zeit; denn er hat sich weithin verbreitet, wie die von S. angeführten Wörter beweisen: poit. freme à clé, abruzz. 'nzerraporte, engl. lock-chester (ich füge noch hinzu: lock-dore aus dem 15. Jhrh.). Der Hinblick auf zahlreichste Analogieen hat mich zu dieser Auffassung gedrängt. Ich will ein sehr nahe liegendes Beispiel herausgreifen. Das unbehagliche Gefühl das uns auch in unsern alten Tagen ein rasch dahin schlüpfender

Dhrwurm einflösst, verdanken wir dem in unsern jungen Tagen est eingepflanzten Glauben dass dieses Tier schlafenden Menschen is Ohr zu kriechen liebe. Das was auf den ersten Blick an ım auffällt, ist die Zange am Hinterleib, mit der es gut zu neipen versteht; daher ist es kurzweg, und sicherlich schon von den fomern, "Zange" genannt worden: ital. forfecchia, forbicina usw. fan dachte dann besonders an das Zänglein der Goldschmiede mit er sie das Ohr behufs Aufnahme des Ohrrings durchbohrten; daher anz. pince-oreille, perce-oreille, oreillère (= forficula auricularia L.), eutsch Ohrbohrer, Ohrkneiper. Und das wurde schliefslich misserstanden als ob das Tier sich in das Ohr hineinbohre, das rommelfell zerkneipe; und geradezu als Bewohner des Ohres wird s in der port. Redensart aufgefasst: matar o bicho do ouvido a g. "jemandem die Ohren vollschreien" (R. Riegler Das Tier im piegel der Sprache S. 289 Anm.). Man bemerke noch dass wegen er Zange, nach Nemnich, nicht nur ein anderes Insekt, der Zuckerist (franz. forbicine), sondern auch der Zangenskolopender im eutschen als Ohrwurm vorkommt (s. auch die deutschen Ausrücke u. scolopendra Diefenbach Gl. lat.-germ.) und der Skolopender de Guernesey orillière à chent pieds heifst. Ich vermag nun aber auch hs Stammwort von cloporte aufzuzeigen. Der deutsche Ausdruck Assel" bezieht sich eigentlich und ursprünglich auf die Isopoden, ine Ordnung aus der Gruppe der Krebstiere, wird aber auch von en Myriopoden, einer eigenen Gruppe desselben Stammes (der lliederfüßer) gebraucht. Das Gemeinsame der beiden besteht in en vielen Füßen, nur daß sie sich bei jenen auf vierzehn behränken, bei diesen aber eine weit größere, doch sehr wechselnde ahl ausmachen. Der Name "Vielfüßer" würde beiden zukommen, er Name "Hundertfüßer" und "Tausendfüßer" mit einigem lechte nur den letztern; indessen gelten gerade diese auch für re erstern und schon mit lat. centipeda, mili- oder millepeda (auch veltipeda) ist das der Fall. So ist es denn nicht zu verwundern ass der Name desjenigen unter den Myriopoden welcher für den enschen der interessanteste, weil der gefährlichste ist, nämlich es Skolopenders und zwar der scolopendra morsitans, auf die Tauer- und Kellerassel übertragen worden ist (im neueren Latein Escheint scolopendra oft als Synonym von oniscus). Das lat. scolopudra hat nun, mag es sich auf den Sk.(olopender) oder die v(ssel i. e. S.) beziehen, in seiner Gestalt sehr merkwürdige Gethicke durchgemacht. Die Endung ist entweder ganz beseitigt der umgebildet worden. Jenes im Norden: skolop-, woraus dann arch Assimilation skolok- entstand, welches uns in poln. skorek "A." villiegt. Miklosich (unter skorúků), welcher es mit scolopendra überstzt, erklärt es nicht, verweist nur auf serb. skorak "Art Insekt", as wohl aus Popoviés Wtb. von 1881 stammt, wo es sich mit er näheren Bestimmung "Scolopendra" findet; die zweite Auspe, von 1895, hat aber das letztere durch "Rosalia alpina" (ne Art Bockkäfer) ersetzt. Mein Kollege K. Strekelj macht

mich noch auf slow. skorš (skorž), oskorš (oskoruš) aufmerksam, welches am Karst und in Innerkrain (Idria) für Schnurassel (julus terrestris) gebraucht wird; so finde ich mit Ausschluss des Zweifels nur oskoruš bei Pleteršnik gebucht. Wenn diese selben Wortformen sonst den Speierling (sorbus domestica)1 bedeuten und dem gemeinsamen slawischen Sprachgut angehören, so mag der Name des Tieres, das mit der Pflanze selbst nichts zu tun hat, sich dem schon ähnlichen der letztern noch mehr angeglichen haben. Zur Erklärung dieser slawischen Formen aus skolop- verweise ich noch auf poln. skóra, slow. skorja (skora) "Haut", "Rinde", "Kruste", serb. skorina, "Kruste" (škorav "runzlig") - man denke an die krustige Bekleidung der Kellerassel und der Schnurassel; ferner auf serb. skor "Art Schlange" - man denke an die schlangenartigen Bewegungen der Tausendfüßer, bes. der Schnurassel; Strekelj erinnert mich an slow. železna kačica eig. "eisernes Schlänglein" für letztere und kačja teta eig. "Schlangentante" für die Bandassel (scolopendra sp.), beides bei Pleteršnik; endlich auf serb. škorak = špurak "Skorpion" (mit Versetzung der Tenues wie in alb. sfurk) - man denke vor allem an die dem Skolopender mit ihm gemeinsame Giftigkeit (sollten nicht etwa gr. σχολόπενδρα und oxoonios von Haus miteinander verwandt sein?). Dem poln. skorek steht dän. skrukke in skrukketrold "A." (trold "Troll", "Dämon") nahe; in norw. Mdd. gilt skrukketroll, skurk, skurketroll, skrupptroll, skarptroll von vielerlei Insekten mit runzliger Haut (Falk og Torp Etym. Ordb. II, 2032). In den letzten Formen (und in dän. skrubbetrold .. A.") ist der Labial von skolop- erhalten, ebenso wie in mdl.schwed. skrubba "A.", welches auch für andere Insekten gilt, so für den Mehlkäfer und die Beerenwanze, s. Rietz Sv. D.-l. S. 6012. Aber auch hier - ähnlich wie bei den slawischen Formen - müssen einheimische Wörter in Rechnung gezogen werden, wie norw. skrukke "Runzel", dän. skorpe "Kruste", ä. dän. skrub, "Unebenheit". Zu orm "Wurm" ist das -op- von skolop- umgebildet in dän. skolorm, skaalorm und altnord, skânormr, mdl.-norw. skaanorm "A.", wo sich skân "Rinde" eingemischt hat (Falk u. Torp II, 194<sup>b</sup>). Was die romanischen Sprachen anlangt, so folgt aus der Gleichung scolopendra = centipeda, milipeda eigentlich ganz naturgemäß \*scolopeda oder \*scolopod(i)a. Doch finde ich nur für den vom Namen des Tieres abgeleiteten Pflanzennamen scolopendrium (auch scolopendra), (+ polypodium) im Mlat.: scolopodium oder -podia; Mistral führt ein

<sup>1</sup> Ich benutze diese Gelegenheit um meinen Bemerkungen über die romanischen Namen des Speierlings Ztschr. 24, 412 f. (seither ist die reiche Zusammenstellung der franz. Namen in Rollands Flore pop. V, 109 ff. erschienen) die Vermutung hinzuzuſugen daſs in scorúm(a), einer Nebenſorm des rum. scorús(a), welches dem Slaw. entlehnt ist, das m dasselbe ist wie im franz. corme, cormier (seit dem 14. Jhrh. bezeugt), nämlich das des griech. κόμαρον, -ος. Das scorbe welches im Franz. des 16. Jhrhs. vorkommt (s. Rolland S. 112) hat gewiſs nichts mit dem slaw. Wort zu tun, sondern beruht auf einer Vermischung von sorbe mit (altem u. mdl.) corbe.

rom." escolopodia unter escouloupendro an, welches letztere in der loppelten Bedeutung als Tier und Pflanze gebucht ist. Die daeben gestellte lang. Form escalapandro ist offenbar durch salamandro eeinflusst. Auf \*(es)colo-peda, -poda gehen zurück (mit Deminutivndungen) südfranz. (rouerg.) clapeto, clapoto, clopouoto, auch clapet A.", sowie altfranz. choplote. Das wurde einerseits mit mdl.-franz. hapeleuse usw. "Raupe" verwechselt (Nemnich bietet chatepeleuse "A."), nderseits wurde die zweite Hälfte als "porta genommen: franz. oporte (altfranz. choporte?), südfranz. clauporto "A.", und dann iederum die erste Hälfte, die hier die Gestalt eines Imperativs at, umgemodelt: franz. clou à porte, und in der älteren Sprache nach Godefroy) clooporte, closeporte und cleoperte (wofür Nemnich 'coporte, welches sich als clé à porte deuten liesse; vgl. poit. freme cle). Hierbei würde das weibliche Geschlecht durch das männche ersetzt worden sein; und in der Tat gibt Rolland altfranz, oporte als weibl, an, und ebenso hat Nemnich neben schriftfranz. le porte alt oder mundartlich: la cloporte, clauporte, closeporte, cleoporte; eibl. sind auch die angeführten südfranz. Formen. Bei der Umandlung von -pote zu -porte konnte übrigens \*porcus mitspielen, a dieses oder ein Deminutiv davon die im Romanischen verreitetste Benennung der Assel ist. Die Beziehung der Assel zur füre schwebte in verschiedener Gestalt vor, in clou à porte anders s in cloporte, und wiederum anders in der von Oudin angeführten dedensart: "aller comme le pourceau de saint Antoine de porte n porte". Ich glaube es gern dass S. in der Lebensbeschreibung es h. Antonius eine Erklärung dafür vergebens gesucht hat. Das burceau de saint Antoine vertritt hier einfach das synonyme cloporte, nd es bleibt nur die Frage zu beantworten: wie kommt denn te Assel dazu in Frankreich, in Portugal (so bei Nemnich), in Danien (cochinillo de San Antón volkst. bei Paz y Mélia), in Italien o bei Oudin und wenigstens in ganz Süditalien, auch in den larken; seltener in Oberitalien, so zu Bergamo), ja wohl auch in feutschland (Oudin: "S. Antonii Schwein") zu jener Benennung? Schwein\*, "Sau", "Ferkel" hiefs, wie gesagt das Tier schon von ters her (lat. porcellio), und wenn es darauf ankam Vielfüßer und fierfüßer deutlichst zu unterscheiden, so gebührte dem erstern un Attribut wie er es in sard. porcheddu de chentu pes hat, dem tztern aber das in Frage stehende; denn der h. Antonius (Abate) der Patron des Schweines und daher nennt man ihn an anchen Orten in Italien, im Gegensatz zu gleichnamigen Heiligen, ant' Antonio del porco. Vielleicht dachte man bei der Assel an as Miniaturschwein das man so oft auf Bildern des h. Antonius der als Ex-voto an der Kirchenwand erblickte; jedenfalls liegt er Nachdruck zunächst auf der Verkleinerung, wenn dann auch n Französischen aus einem pourceau de saint Antoine ein cochon de sint Antoine geworden ist. Natürlich ist eine solche Verbindung Ilsverständnissen ausgesetzt, und vielleicht spielt eines gerade bei jier Oudinschen Anführung mit. Da er das comme le pourceau de

S. Antoine einem ital. come l'asino del pentolaio gleichsetzt, so scheint er von jenseits der Alpen nichts Entsprechendes zu kennen. Aber im Friaulischen bedeutet nach Pirona: "purcitt di S. Antoni = Porco che in molti villaggi si addestra ad andare cercando il nutrimento di casa in casa [von mir hervorgehoben], per essere poi venduto grasso a pro della chiesa o di cause pie." Übrigens ist der h. Antonius in dem Namen der Assel manchmal durch einen andern Heiligen ersetzt worden, so truèvo de san Jan, pouaillou de saint Llaudou, oder sogar durch den Priester schlechtweg: poue di préte (Rolland Faune III, 246). So heisst sie denn auch im Bulg. "Pfaffenschweinchen" (s. Ztschr. 31, 29), und im älteren Madj. "Pfaffenkatze": pap-macska (-macskája) — so im Sprachgesch. Wtb. (und bei Nemnich), während Szinnyeis Mundartenwtb. das vielfach belegte pap-macska nur im Sinne von "großer, schwarzer, haariger Raupe", also "Bärenraupe" darbietet (vgl. oben "Raupe" für "Assel").

#### Ital. (s)cutérzola "Ameise"

(zu Ztschr. 30, 298. 537 ff.).

Salvioni wundert sich dass bei Erörterung dieses Wortes Pieri über das gleichbed. tosk. (emp.) cutera Stillschweigen wahrt; aber er selbst äußert keinerlei Vermutung über den Zusammenhang der vorgelegten Formen, er beschränkt sich, wie er gern tut, auf die Verneinung. Kal. (cat.) culircia, (cos.) culercia (davon ist abgeleitet kal. culerciaru, neben furmicularu Bezeichnung des Wendehalses = yunx torquilla L.; s. Giglioli Avif. ital. I, 342) scheint einem \*culīcia zu entsprechen, in welches sich ein noch nicht bestimmbares Wort eingemischt hat (ital. lercio, abr. [sulm.] lirce läst sich schwer heranziehen). Auf die beißende geflugelte Ameise konnte wohl der Name der Stechmücke übertragen werden, gilt doch schon im Altertum culex auch für die der Ameise nicht gar zu fern stehende Gallwespe (Plin. 17, 255) und hat es im Port. (couce) den Sinn von "Schabe, Motte" (nach H. Michaelis) angenommen. Das Südfranz. kennt nach Mistral: "couis, couisse, s. f. fourmi dont la piqure est venimeuse" (er verweist hierauf unter coui [fourmi]); nach Azaïs: "couissé, prov., s. m. grosse fourmi noire; coui, même dialecte, petite fourmi venimeuse". Honnorat, dem Azaïs gefolgt ist, bietet couisset s. m. (couissé), couisse; er beruft sich wegen der Erklärungen auf Garcin. Ich glaube dass Mistral das Wort richtig auf culex bezieht; aber auch coquere (vgl. südfranz. couissour, couissinous), woran Honnorat denkt, ist beteiligt. An das kal. culercia schliesst sich tosk. (vers.) culerzola, (lucc.) sculerzola oder -ora. Dieses wiederum stößt zusammen mit tosk. rizzaculo (literarisch aus dem Ende des 18. Jhrhs. bezeugt), welches der Name einer bestimmten Art Ameise ist und sich auf die Eigentümlichkeit des Tieres bezieht das Hinterteil emporzuheben, um aus der hier befindlichen Giftdrüse die stark riechende Ameisensäure auszuspritzen (deshalb auch

tosk. puzzola, so schon bei Firenzuola im 16. Jhrh.). Entsprechende südfranz. Benennungen sind lèvo-cuou, guigne-cuou (-quiéu) "grosse fourmi à tête rouge". So mochte man denn in dem cul- von ulerzola culo erblicken und das ganze Wort als Nebenform von -izzaculo empfinden (etwa \*culo-rizzola, vie es südfranz. neben levowou auch, mit \*cauda, co-levo heisst). Oder dessen zweiter Teil erschien als Ableitung von luce. elsare l'alzare (wie elle l'alto) mit sinem nach / dissimilierten /. Vielleicht fand dabei eine Beleutungsverengerung (auf rizzaculo hin) statt; aber wenn auch für ulercia schlechtweg "formica" angegeben wird, so mag doch schon lieses, bei dem Danebenbestehen von furmica sich auf eine betimmte Art beziehen, sei es auch die in der betreffenden Gegend näufigste. Pieri erklärt (s)culerzola und die ital. Hauptform (s)culerwa als: "specie di formica, con la coda appuntata all' insù e nobilissima"; ähnlich Tommaseo u. Bellini letzteres: "insetto poco più grosso d'una formica, con coda appuntata, cui del continuo torce · ritorce"; aber Rigutini u. Bulle: "Stachelameise (ponera contracta)"; n diesem Falle würde es sich um eine seltenere Ameisenart handeln. Vas nun das -t- der zweiten Form anlangt, so erblicke ich darin icht mit Pieri das -d- von cauda, obwohl ja der Wechsel zwischen culus und cauda in den Namen gestügelter Tiere ganz gewöhnlich st (vgl. noch codirosso, culrosso - rouge-queue, rouge-cul "Rotschwanz", rhbianco, culbianco - co-blanco, culbianc "Weissschwanz"), woraus ich auch das "unerklärte" / des span. cola cauda erklärt. laben vielmehr davon auszugehen dass der Name "Heb-den-Sterz" uch einem Vogel beigelegt wurde; südfranz. co-livo, guigno-co beleuten ebensowohl "Bachstelze" als "Ameise", und (Dép. Var) resicoun, forez. arsicon "petite fourmi dont la piqure est brûlante" 'ang. sicouno "fourmi") scheint mir im Grunde nichts anderes zu ein als ausso-co (-coue), hoche-queue "Bachstelze", sodass arsus sich ur eingemischt hätte (auch der zweite Teil des Wortes ist verlunkelt; vgl. guignochou bei Azaïs neben guigno-couo "Ameise"). So ann es nicht wundernehmen dass ital. (s) cutrettola (sard. culisarida) Bachstelze" jenes (s)culersola an sich herangezogen hat: (s)cuterila. Zambaldi betrachtet sogar das letztere nur als eine Nebenform es erstern. Das kal. culircia, sowie der von mir angenommene Irsprung des Wortes lassen auf die Ursprünglichkeit der Aussprache )cuterzola schließen, welche von Parodi, für Signa, bezeugt wird, odann auch von T. Gradi, und welche nicht wie Salvioni meint, in einem allereinzigen Wörterbuch, dem von Giorgini-Broglio vereichnet ist, sondern auch in Fanfanis Voc. della pron. tosc. Die vussprache (s)cutersola wird durch terzo hervorgerufen worden sein. Das Schwanken in der Qualität des -e-, welches auf einem veraltnismässig engen Gebiet wahrgenommen wird, dient Salvioni als ergument gegen die Pierische Etymologie, die mit lucc. grto, sonst bsk. erto rechnet; aber er begeht hier eine ihm auch sonst nicht emde methodische Unzulässigkeit, die bei der nicht bloss negativen ehandlung einer etymologischen Frage gar nicht möglich sein

würde. Auch die Schwierigkeit das Verhältnis von cutera oder cutero zu cuterzola zu erklären besteht nicht bloß für die Pierische Etymologie, sondern für jede andere. Wir können jenes nur als eine Verkürzung von diesem auffassen, um so mehr als, nach Parodi, zu Signa cuteri "le formiche rosse, più grosse, che stanno nel legno" heißen, (s)cuterzole aber "le più piccole, più nere, anch' esse di solito abitatrici del legno, ma poco meno cattive e pinzanti delle prime". Aber natürlich wäre cuterza oder cuterzo zu erwarten gewesen (vgl. den Ortsnamen Culerzi, welchen Pieri Suppl. Arch. glott. it. V, 113 bucht). Ich halte es für das Wahrscheinlichste daß cutera aus dem cuterizzola "Ameise" abgezogen worden ist welches wir bei Oudin finden und das selbst erst, durch Anlehnung an picciolo, mdl. pizzolo oder eher noch, an rizzaculo (s. vorh. S.) aus cuterzola umgebildet war.

H. SCHUCHARDT.

Zu S. 649 f. füge hinzu: saint-pol. (pik.) laisser tout en biblant = "interrompre son travail, ses occupations ou ses affaires pour d'occuper d'autre chose" (Edmont).

## Zur Morphologie des Französischen.

(Bemerkungen zu Richard Schubert, Probleme der historischen französischen Formenlehre. Erster Teil.¹)

Es ereignet sich in der Abhandlung von Schubert der seltene Fall, dass ein junger der Universität noch nicht entwachsener Romanist, mit scharfer kritischer Waffe bewehrt, einer auserlesenen Schar der schwierigsten Probleme der französischen Formenlehre uleibe geht, an deren Lösung die Sprachwissenschaft seit langen lahren, wie es schien, mit erschöpfender Ausbeutung aller der Exegese sich öffnenden Mittel und Wege gearbeitet hatte, ohne lass es ihr beschieden gewesen wäre, für den beträchtlichen Aufvand an Mühe und Scharfsinn durch einen gegen zweifelsüchtige Anfechtungen und sachlich begründete Bedenken gesicherten neuen Besitzstand an Wahrheiten belohnt zu werden. Denn sprachliche Existenzen von diesem und ähnlichem Schlage in den Ursachen hres Werdens begreifen zu wollen, ist nicht nur deshalb ein unlankbares Beginnen, weil die Prozesse, als deren erstes konkret vahrnehmbares Glied das historisch Beglaubigte uns entgegentritt, n eine der exakten Forschung nicht mit voller Klarheit sich erchließende Zeit hinaufreichen, sondern auch weil ihr Aufkommen illem Anschein nach mit assoziativen Bewegungen in Zusammenlang steht, deren Wesen erkenntnistheoretisch allenfalls festgelegt verden kann, die aber, als schöpferische Kraft bei der Gestaltung ler tatsächlich überlieferten sprachlichen Materie gedacht, nicht nit aller Zuversicht gesetzt werden dürfen, und selbst da, wo man ich über ihre Beteiligung an dem Geschehen der Dinge einig sein ollte, doch noch hinsichtlich der Art und der Folgen des von ihnen ausgehenden Einflusses Zweifel übrig lassen können. Und so ist es lenn gestattet unumwunden auszusprechen, dass es dem Verfasser ler Probleme, der seine Anschauungen mit einer bei solcher Sachage nicht recht verständlichen Bestimmtheit den bisherigen Erebnissen der Forschung gegenüberstellt, nur in geringem Maße relungen ist, bei seiner Fahrt durch diese unwirtlichen Gebiete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berlin 1907. Verlag von E. Ebering, G. m. b. H. (Romanische Studien left VII, 71, S.).

Neuland zu entdecken oder zu überzeugen, dass die von ihm gesehenen und oft durchaus nicht zaghaften Fusses betretenen Gebilde wirkliches und echtes Neuland sind und auf der Karte eingetragen werden dürsen. Was aber an der kleinen Schrift erfreut und ihr eine freundlichere Aufnahme sichert als sie ihren Ergebnissen nach erwarten darf, das ist die sich nie verleugnende Liebe zur Sache sowie die Frische und Unmittelbarkeit, mit der der Verfasser an die ihn lockenden Aufgaben herangeht. Die auf keinerlei Enttäuschungen gefasste Zuversicht, die den Verfasser vor dem, was er für das Rechte hält, nie verläßt, stört freilich dann besonders stark, wenn sprachgeschichtlich gegebene Tatsachen von entscheidender Bedeutung, mögen sie noch so schwer erreichbar sein, oder gewisse die allseitige Klarstellung fördernde Formen des Urteils, ohne deren Zutun wissenschaftliche Arbeit nun einmal nicht auskommen kann, völlig außer Betracht bleiben. Es genügt durchaus nicht, an den von anderen angestellten Versuchen die schwachen Seiten herauszufinden, wenn nicht mit dem dabei bewiesenen Scharfsinn eine weit und tief angelegte eigene Kenntnis der der Sprachforschung zu Grunde liegenden literarischen Quellen Hand in Hand geht. Aber Schubert entnimmt sein Material meist aus den von anderen in Dissertationen zusammengetragenen Tatsachen; er wird sich nicht klar, daß solche Sammlungen für den, der auf sie angewiesen ist, nur dann ersprießlich werden können, wenn er unablässig darauf bedacht bleibt, die Art und das Wesen der ihren Gegenstand bildenden Sondererscheinungen an dem allgemeinen Sprachstand der jeweilig benutzten Denkmäler nachzuprüfen, um erst durch solche vergleichende Arbeit zu ihrem vollen Verständnis vorzudringen, - kurz, was an Schuberts Methode schmerzlich berührt und sich oft bitter rächt, das ist der Mangel an eigener Belesenheit, ohne den z. B. die falsche dialektische Abgrenzung von vigne < veniat S. 55, das über die Verbreitung von c, ch bez. ce, che in der 1. praes. und im conj. praes. Gesagte SS. 61, 64 und manches andere später zu Berührende nicht möglich gewesen wäre. Man bedauert diesen Ausfall umsomehr, als man dem Verfasser eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende Befähigung für sprachwissenschaftliche Forschung nicht absprechen kann. Er zeigt sich nicht nur mit der Literatur der ihn beschäftigenden Fragen vertraut, er versteht auch das bisher Geleistete in seinem Werte oder seiner Verwerflichkeit meist richtig einzuschätzen, und ist von der Überzeugung durchdrungen, dass alles sprachliche Werden an ganz bestimmte von räumlichen und zeitlichen Verhältnissen abhängige Bedingungen geknüpit ist und nur aus ihnen erklärt werden kann, eine Einsicht, unter deren Zwange es ihm nicht selten glückt, manchem seiner weniger strenge Methode übenden Vorgänger Vorteile abzugewinnen. Zu wünschen bliebe in dieser Hinsicht nur, dass der Verfasser sich befleißige und die zu erwartende Fortsetzung seiner Arbeit gibt dazu Gelegenheit —, die ernstem wissenschaftlichen Denken so wohl anstehende unerbittliche Kritik, die die Gegner zu fühlen bekommen, auch gegen seine eigenen, aus unzulänglichen Grundlagen hervorwachsenden Folgerungen in aller Schärfe zu entfesseln, bevor er sie in die doch nur einen Augenblick lang bestechende Form unanfechtbar scheinender Lehrsätze zwängt. Es wäre mir eine Freude, wenn es dem jungen Forscher gelänge, etwa an der Hand des in seinem zweiten Teile freilich mit einer nicht zu spärlichen Dosis von Skeptizismus zu würzenden Ausspruches des alten Petrus Abaelardus Dubitando ad inquisitionem venimus, inquirendo verilatem bereitpimus segenbringende Siege über sich selbst zu feiern.

Es folgen nun die von Schubert behandelten Themata nebst kurzen Andeutungen über die Ergebnisse; einige Gegenstände, deren Klärung mir am Herzen liegt, werden unten ausführlicher erörtert. 1. Das s in der 1. sing. praes. ind. (s. u. S. 670). 2. Das or in der 2. sing. imp. (s. u. S. 672). 3. Das e in der 1. sing. praes. nd. (s. u. S. 670 Anm.). 4. doing-doigne, don(c) donge (s. u. S. 677). donerai, donrai, darrai, dondrai (s. u. S. 680). 6. doinst, doint, dont; loinst < dont + doinse; doint < dont + doigne; voist estoist nach doinst veil voise = doinse. 7. vai, Roland 1483 (!) aus vulgärlat. \*vago (für (ao), dieses nach venjo; \*al, \*als alt wurde in Anlehnung an östliches aigne oder westliches v(i)enge zu aille oder alge. 8. prov. anga and noch näher enga nach venga; ebenso I. sing. ind. vauc (neben au) nach vene; aus vaue dann auch estaue, faue. 9. Mit ausdrückichem Hinweis auf meine Ausführungen, Begriffsverwandtschaft und Sprachentwicklung 18 ff. wird estace, estisoie durch Einfluss von jacere Frklärt; 1 ebenso siech (chiech) aus giech; prov. estec aus jac, danach wieder anec. 10. estois aus esto + gis! also gis, seines Anlautes peraubt, als zweites Element eines Diphthongen! Man erwartet loch analog estisoie ein \*estis; Sch. fühlt das selbst, zeigt indes linen wenig lockenden Ausweg; vois, voise, \*dois \*doise wurden dann lurch estois, estoise hervorgerusen. II. vadere wurde schon vulgärlat. lach stare zu \*vare und dazu das Praesens vao, vais, vait, vaunt,

Die keinerlei Bedenken zugängliche Gewissheit, mit der Schubert diese eziehung zwischen jacere und stare etc. behauptet und sie zur Grundlage is schwer wiegender Folgerungen macht (s. No. 10, 19), kann ich nicht teilen, achdem ich mich a. a. O. S. 18 der dem Wesen des Gegenstandes angemessenen rückhaltung ausdrücklich besteisigt habe. Wenn Herzog, Zeitschr. s. rom. nil. XXIX, 234 dem von mir in der genannten Schrist geübten Versahren, ie es scheinen mus, bewussten Mangel an Behutsamkeit oder in den Einzelteiten allzu willige Hingabe an das in dem Titel an erster Stelle gesetzte brachschöpserische Prinzip erkennen zu sollen glaubt, so schützen mich die der Einleitung zu meinem Aussatze entwickelten Ideen, die in seinem Versasse wie die ganze von mir gewählte Tonart vor einem Umsichgreisen solcher issdeutung. Dass meine durch keinerlei unerlaubte Voraussetzungen oder ilkürliche Tendenzen eingeengte Stellung der dort erörterten Materie gegenver aus der Arbeit sehr wohl erkennbar war, beweist der Rezensent des leteraturblattes 1905 Sp. 18 ff., der an ihr gerade die Vorsicht des Urteils tederholt rühmend hervorhebt.

das auch estau, dau hervorrief; dies wären dann die Grundlagen von \*vo, \*esto, \*do; vont, estont, \*dont. 12. In der 2. und 3. praes. ind. wird umgekehrt vare an stare, dare angelehnt, also vas, vat, durch die vais, vait, die noch in beschränktem Masse estais, \*dais nach sich zu ziehen die Kraft hatten, allmählich verdrängt werden. Die altfranz. Reflexe ves, vet < vas, vat sind nur da zu finden, wo vais, vait so spärlich vertreten waren, dass sie mit ihrem ai-Laute nicht hemmend eingreifen konnten, sonst bleiben vas, vat. Über nfr. je vais, je va(s) (s. u. S. 676). 13. venc, vienge etc. (s. u. S. 692). 14. prenons; praing, praigne; prenc, pregne (s. u. S. 682, 679). 15. vaing, vaigne, taing, taigne s. u. (S. 691). 16. prins etc. (s. u. S. 689). 17. defenge, defegne (s. u. S. 694). 18., 19. Die Endung der 1. sing. praes. ch, c im Pikardischen ist palatal, da ihr im Lothringischen z entspricht; sie ist auf das ch, c, z in weitverbreiteten siech, chiech (s. o. No. 9) zurückzuführen und tritt zuerst in Stämmen mit dem Auslaut t auf, um dann weiter um sich zu greifen. Aus der 1. sing. ind. flossen dann die conj. praes. auf che, ce, wie schon Suchier, Grundriss I, 618 wollte (s. auch Zeitschr. VII, 49). 20. Das c, ch in pik. perf. vic euc., devinz usw. stammt aus dem Praesens: über seinen Lautwert s. o. No. 18, 19 und u. S. 672).

Der Antritt des sekundären s an die 1. sing. praes. vollzog sich nach Schubert in folgender Weise: Nachdem in den Perfekten plains, ars, destruis das s verstummt war, 1 konnte es, solange es graphisch erhalten blieb, leicht auf die Praesentia plain(g), ar(t), destrui übertragen werden. Den also zunächst betroffenen Praesentien auf n, r, ui, denen ein starkes Perfekt zur Seite stand, folgten dann die übrigen Stämme auf n, r, ui, vorübergehend auch die der I. Konjugation, und in weiterem Verlaufe die Gesamtheit der Fälle. Auch wenn man die materiell leider zu schwach gestützte Verstummung des auslautenden s als vorhanden anerkennt, so versteht man doch nicht, warum der Verfasser so ängstlich daran festhält, dass diesem s unter allen Umständen ein nur graphischer Wert beizumessen sei. Denn waren einmal planxi und plango gleichlautend geworden, so war damit der Weg zu weiteren Assimilationen von ernsterer als rein graphischer Bedeutung eröffnet. Wer sich in seinem dunklen Drange durch den gegebenen Kontakt zur graphischen Übertragung des s verleiten lässt, wird leicht einen Schritt weitergehen und in allen den Fällen, in denen das Perfekt-s vernehmbar blieb, also vor vokalischem Anlaut, es unter den gleichen Bedingungen auch da erklingen lassen, wo es vorher nicht erklang. Oder wird man behaupten wollen, dass die Behandlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Verstummen des auslautenden s führt nach Schubert S. 17 auch die Anhängung des sekundären e an die 1. sing. praes. ind. von I herbei, d. h. nach dem Muster von ser(f) ser(s) ser(t) tritt auch zu porte(s) porte ein mit diesen gleichlautendes je porte, danach dann der sekundäre conj. praes. Porte. Für mich wird durch diese Deutung die gleichmäßige Mitwirkung anderer Motive nicht ausgeschaltet (s. Rom. Jahresber, II, 158 ff.).

les sekundären s vor Vokalen, wie sie z. B. von Henricus Stephanus 1 oder von Ronsard<sup>2</sup> geschildert oder empfohlen wird, für die von Schubert angenommene Übergangszeit ausgeschlossen war? Es ist rewifs nicht leicht, aus alter Zeit Schreibungen, die die Lautung les primären oder sekundären s in der Bindung mit denselben Mitteln zu veranschaulichen sich befleissigen, wie etwa die des t in he les en doit t'on requerir, Mem. hist. de Poligny II, 554,3 in größerer Menge beizubringen, aber die Rücksicht auf die satzphonetische Seite ler Frage durste von Schubert nicht gestissentlich bei Seite gelassen werden, ein Eingehen auf derartiges hätte seiner an sich nicht ohne Beschick durchgeführten Aufstellung nur förderlich sein können. Andererseits wird man aus der Tatsache, dass es sich in je veux, leux, saux, faux, vaux usw. nicht nur um die sekundäre Einführung ines s, sondern sicher um die Verdrängung der 1. sing. durch die . sing. handelt, nicht den Vorwurf herleiten können, als sei Schubert ber die auch von mir Arch. f. n. Spr. XCII, 457 f. vertretene Anchauung, nach der das sekundäre s aus der 2. sing, stamme, zu eilig inweggegangen; denn ihm kam es ja nur darauf an, den ersten Antofs zu dem Wandel der Dinge aufzudecken. Das neugeschaffene Bild konnte dann später sehr wohl den Anschein erwecken, als eien die 1. und 2. sing. von gleicher Struktur, und weiterhin ein olles Eintreten der 2. sing. für die ursprünglich ganz anders geaute 1. sing, in den zuletzt berührten Fällen veranlassen.4

¹ Rectius tamen illam literam(s) omitti sciendum est: praeterquam in suibusdam monosyllabis, ut Je suis, Je puis, Je dis, Je lis: et quidem equente vocali, ut Je suis ami de Jan, Je puis asseurer cela usw. Potissimum ero illa duo prima cum hac litera s, vocali sequente, pronuntiantur. Quintiam in fine quorundam aliorum, non praecedente i, a nonnullis molliendi ini causa pronuntiatur...; und hinsichtlich des Imperfektums aimoys für moy(e) etc. fügt Stephanus hinzu...placuit, ad molliendum sonum, s idere. Sic tamen ut multo plures iis tätum in locis ubi sequitur vocalis vam consonante etiam sequente eam adiciant. Multi enim scribunt et profuntiant quoque, J'alloys à la ville, qui tamen non solum pronuntiant, sed scribunt J'alloy dehors, non J'alloys dehors... Caeterum quemadodum hic euphoniae gratia literam s assumi dixi, ita etiam sunt qui primis raesentis indicatiui personis eam adiciant, quae alioqui duriusculum habere num videntur; dicentes Je meurs, Je dors, Je sors, Je requiers, Henritephanus, Hypomneses (a. MDLXXXII) S. 195 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tu pourras, avecques licence, user de la seconde personne pour la vemiere, pourveu que la personne se finisse par une voyelle ou diphthongue, que le mot suivant s'y commence, afin d'eviter un mauvais son qui te vurroit offenser, comme j'allois à Tours, pour dire j'alloy à Tours je relois à Madame pour je parloy à Madame. Tu pourras aussi adjouster, ir licence, une s à la première personne, pourveu que la ryme du premièr le demande, ainsi p. e. loix: voudrois usw., Ronsard, Abbrégé de l'Art voétique, Oeuvres ed. Blanchemain VII, 333. Dass es sich bei dem von tephanus und Ronsard gemeinten Vorgange nicht um Rücksicht auf den genannten Wohlklang, sondern einzig und allein um Verschiebungen morphosigischer Art handelt, braucht hier nicht besonders bekräsigt zu werden.

Mémoires historiques sur la ville et la seigneurie de Poligny, par F. Chevalier. Lons-le-Saulnier 1767, 2 Bände.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Besonders mit Hinblick auf das von mir Arch. f. n. Spr. XCII, 458 handelte *je parles* usw. könnte man hier daran denken, dafs andererseits

Erfreulich wäre es freilich gewesen, wenn der Verfasser uns durch Mitteilung eines ausgedehnteren Materiales einen Einblick in die Grundlagen seiner Theorie vergönnt hätte. Dieser Mangel an historisch beglaubigten Beweismitteln wirkt auch in dem nun folgenden Kapitel, das von der Einführung des s in die 2. sing, des Imperativs handelt, recht störend; auch hier müssen wir uns mit der Versicherung zufrieden geben, dass das unorganische Element zunächst nur an die auf n, r, ui auslautenden Stämme angetreten sei und sich von da aus weiter verbreitet habe. Schubert hat nun im Anschluss an Schwan-Behrens § 369 durchaus richtig erkannt, dass die Entwicklung des Imperativs mit der der 1. sing, praes. ind. gleichen Schritt hält, eine Tatsache, die angesichts des Parallelismus boif < bilo, bibe (Rutebeuf I, 131) muef < moveo, move (remuf, Dial. An. XVII, 2; muef, Veng. Rag. 354); recoif < recipio, recipe (recoif, Bat. d'Alesch. 768, 808); serf < servio, servi (deserf, Eneas 4336) u. dgl. nicht Wunder nehmen kann. Damit fällt die alte Anschauung, nach der der Imperativ sein s einer Angleichung an die 2. sing. praes. ind. zu danken hätte. Hätte sich der Verfasser innerhalb der Sprachgeschichte nach Beweisen für seine These umgesehen, so wäre er vielleicht von selbst zu der Wahrnehmung gekommen, dass es für das Wesen der Erscheinung belanglos ist, ob das s bereits verstummt war oder noch lautete. Die Tatsache freilich, dass die weit verbreitete Endung c, ch gelegentlich auch in den Imperativ verschleppt wird,1 ist dem Verfasser bekannt, aber er sieht (S. 70) in ihr nur einen neuen Beweis für die, wie er S. 66 glaubt, schon durch pikardisches fa < facio für fach dargetane Verstummung des auslautenden ch. Nun wird aber fa

die 2. sing. nicht selten die Gestalt der ersten annimmt. Fälle wie . . . je suy certaine Que tu sueffre assez plus de paine, Rem. Amois 293; Ha, fy, tu nous griefve, ort Pluton, Anc. Th. III, 309; . . . pour inciter à rire Gens d'esperit ? Tu deusse avoir grant honte (um 1530), Montaiglon, Recueil X, 12, oder Reime wie tu me deshonte: (il) monte, Mont. Fabl. II, 261; tu porte: (il) desconforte, Anc. Th. III, 114; gu'un malade languisse: que tu guérisse, Montaiglon, Recueil X, 104, ebenso wie die Achtsilber C'est assez, vous este importun, Anc. Th. IX, 123 oder Trop crueiles et trop merveilleuses Trop horribles et trop angoysseuses, Montaiglon, Recueil VII, 92 gehören zu den bei Tobler, Versbau 67 und 128 Anm. erörterten Erscheinungen. Aber man findet auch außerhalb der Elision Schreibungen wie tu ne change, Montaiglon, Recueil XI, 297; Tu efface, XI, 299; Pensestu, XI, 300; plorestu, Viol. Hist. Rom. 189; tu me fasche, G. Bouchet, Serées IV, 129; tu rapporte, Anc. Th. II, 77; dann aber auch tu voy, Anc. Th. I, 13; dy-tu II, 70; tu dy, G. Bouchet, Serées V, 65; tu entend, P. Larivey bei Darmest. und Hatzfeld II, 375; Scay-tu, Montaiglon, Recueil XI, 300; tu va, XI, 301 nach je va, XI, 302. Einmal sogar mit Synkope des tonlosen e vor betontem i in Affinque tu ne l'oublie pas, Montaiglon, Recueil XI, 300; s. dazu Tobler, Versbau 46 und meine Bemerkung Rom. Jahresber. II, 151. Dass die Grammaire des Poètes in ihren Paradigmen die 2. sing. stets ohne s schreibt, liest man bei Darmesteter und Hatzfeld I, 233.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. etwa se te cuntienc cum bon vassal, Rois 153; vielleicht auch despong von despondre, God. II, 634 (neben semon, Ren. Mont. 23, 15 und despons, Barl. Jos. 241, 13).

wohl aus sekundärem fai stammen (s. Foerster, Chev. II Esp. XXXIII und jetzt meinen Aufsatz über Begriffsverwandtschaft 34 Anm. 2), bezeugt also nicht den Abfall des ch, und wird einmal formale Beziehung zwischen 1. sing. praes. ind. und 2. sing. imp. empfunden, so kann das fragliche Element, das als Zeichen der 1. sing. auch in das Perfektum überging, wie Verfasser S. 70 nach Meyer-Lübke II, 328 gewiss mit Recht annimmt, und das, wie ich hinzufüge, in gleicher Funktion sich gelegentlich auch dem Futurum aufdrängt (s. quant jo ierc raviz < quando tollar, Rois 349), sich mit seinem vollen ihm zukommenden Klange auch in den Imperativ verirren. Dass derowegen das c, ch zu einem wesenlosen graphischen Zeichen herabgesunken sein soll, muss jeder bezweifeln, dem etwa dueil < dole nach doil, dueil < doleo in ne te dueil mie (noli minus desolari), Disc. cler. 177; toil < tolle, Doon 64;1 ne faz demore, BChrest. 82, 40 oder veure ta boche si mainju tot ceu ke ju toi done, Ezechiel 87; boif mais mainjeu, QI; Or tien, mengu tout a ton ayse, Myst. V. Test. 12 228 (BC menge); 2 Tien, mengeu(e) 3 ceste chaste loigne, Jub. Myst. I, 20 entgegentritt. Man weiss ferner, dass vor dem Antritt des analogischen in der 1. sing. praes. ind. von I diese Form vorübergehend auch mit dem den übrigen Biegungsarten noch heute geläufigen sekundären ausgestattet erscheint (creans, Cygne 1150: joians; commans Dit Guill. d'Angl. 177; ains, Mir. N. D. XXXIII, 1921; pors XXXVIII, 1774; secors, Greban 8864; recors, 16423 und anderes Arch. f. n. Spr. XCII, 458). Aber ganz unabhängig von diesem Accidenz traten Imperative wie gar(i), Nerbonois 5300; gar toi, Fierabras 27, 30; ssgar, Jub. Myst. I, 66 ins Leben. Mögen diese Neuerungen später n ihrer syntaktischen Verwendung wie Kurzformen anmuten, in ihrer Entstehung sind sie durchaus lebensfähige Sprossen eines legalen

<sup>2</sup> Doch lässt sich der Verlust des e hier auch anders erklären; s. oben

. 672 Anm.

<sup>1</sup> Freilich hat die Mouillierung des lauch andere Formen dieses Zeitwortes ergriffen; s. außer meinen Studien 81, wo auch analogisches toil <

ollo nachgewiesen ist, noch toillirent, Liv. Conq. 187.

<sup>2</sup> Auch der Imperativ mengus, Jub. Myst. II, 8 könnte an 1. sing. praes. e manjus: jus, Ysopet II, XXXVI (Robert I, 175) angelehnt sein; doch bleibt u beachten, das auch 2.1.3 sing. menius; menius sowie der conj. praes.
nenjussent, Oxf. Ps. 26, 3; 67, 3; Jub. Myst. II, 75; : huchent, Greban 12242;
nangeusse: induce, 17970; perf. menius; conj. imp. mengeusse, Palsgrave 102; naniurent, Foerster, Zeitschr. f. rom. Phil. I, 563 begegnen. Zur Erklärung ieser seltsamen Formen hat Foerster l. c. an die Grundlage manducere limenta in os manu ducere gedacht; nach Willenberg, Rom. Stud. III, 440 it hier lat. c in betontem duc erhalten geblieben. Mit Hinblick auf die 'aarung conj. manioiuet et boiuet, Dial. Greg. 198, 2 vermutet jetzt Leo Wiese, prache der Dialoge des Papstes Gregor 70 Beeinflussung von manducare durch ibere (s. die Zweisel Foersters a. a. O. I, 563); mit allem Vorbehalt stelle ich azu das Nebeneinander von qu'il manjucent et qu'il boecent, SBern. T. 325, 13 . meinen Aufsatz über Begriffsverwandtschaft 22 Anm. I); zu ital. bevanda ach vivanda s. Ebeling, Arch. f. n. Spr. CV, 433.

A Das von Littré s. v. douer als Imperativ aufgefasste deu in Du douaire ui est devisés entre mes amis et les tiens te deu, Beaumanoir, Cout. de eauvoisis (jetzt ed. Salmon I, 213) ist sicher 1. sing. ind. praes.

morphologischen Aktes, die sich neben anderen ihresgleichen ganz gut sehen lassen dürfen. Denn es ist bisher kaum beachtet worden, dass auch accorder und recorder, freilich wohl erst nachdem ihre alte 1. sing. praes. ind. das analogische s erhalten hatte, einen ihr formal entsprechenden Imperativ accors, recors ausgebildet haben, ohne dass es anginge hier von Kurzsormen zu reden; vgl. Se je di voir, si le m'acors, Froiss. Poés. II, 65, 2213; Va mon amy; si leur recordz (:corps) Que briefment les visiteray, Greban 14,7821 neben Recorde ke tu fus enoins, Renclus, Car. XXXV, 3.

Ergibt sich also für die alte Zeit, d. h. solange die I. sing. praes. ind. noch nicht mit dem analogischen e versehen war, die fortschreitende Assimilation der 2. sing. imp. an diese letztere aus der von vornherein vorhandenen formalen Übereinstimmung eines großen Teiles der einschlägigen Fälle, dokumentiert sich dieser Vorgang demnach als ein Hinausgreifen über ursprünglich gezogene Schranken, so tritt für die neuere Zeit, d. h. nachdem infolge Anfügung des analogischen s die 1. und 2. sing. praes. ind. einander gleich geworden waren, die Möglichkeit ein, dass sich die Sprache bei der Neubildung von Imperativen der inneren Verwandtschaft, durch die der Imperativ mit der 2. sing. verbunden ist, wieder bewusst geworden sei. Es ist also nicht zu entscheiden, ob os < audi Myst. V. Test. 18805 an oz < audio Barl. Jos. (Drama) 372; os, Jub. Myst. I, 233 oder an oz, os < audis; 2 faux < falle in Regarde bien et ne faux point, Myst. V. Test. 4737 an faux < fallo: anneaulx, eb. 25 445,: chaux, Jub. Myst. I, 264 oder an faux < fallis angelehnt sind; wie auch der von einigen Grammatikern des 16. und 17. Jahrhunderts geradezu geforderte Imperativ veux für vueille (s. Kraft, Vocalangleichung II, 23)3 in seinem Wesen nicht recht erkennbar ist, wenn auch in ganz modernen Fällen wie Si tu peux (scil. le guérir)? .... je t'en prie ...., veux-le, Gyp, Tante Joujou 141, oder ne m'en veux pas, P. de Kock, Homme de la Nature (ed. Gand 1840) V, 99; Pailleron, Cabotins III, 8 (S. 163) unser Sprachgefühl den Zusammenhang mit der 2. sing. ind. zu empfinden glaubt,4 und der neue Imperativ as für aie, der bei modernen Autoren oft genug in beabsichtigt volkstümlicher Rede auftritt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Palsgrave 102 lehrt: je m'accors whiche in his present tenses of the indicative mode and imperative mode followeth the thirde conjugation; in all his other tenses he is conjugate like and in and interplace.

his other tenses he is conjugate like je me fie and je parle.

<sup>2</sup> Die Auffassung Toblers, Ztschr. II, 626 von entens Auc. Nic. 15, 12, nach der auch in oz mei pulcele, Alexius 14<sup>2</sup> eine 2. sing. ind. in imperativischer Funktion zu sehen ist, bleibt von der obigen Entwicklung unberührt wie auch alle die mit Flexions-s versehenen Gebilde, die in der Zeit vor dem analogischen Antreten solches s an die 1. sing. praes. zu finden sind; s Suchier, Auc. Nic. 50 zu 15, 12; Englaender, Der Imperativ im Altfranz. 10; Ebeling, Toblerband I, 345 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Wodroephe (1623) 65 sehr bezeichnend vuiel, s. Kraft a. a. O.
<sup>4</sup> Die 2. pl. verbleibt gewöhnlich bei ne m'en veuillez pas, Montépin, Le Mari et l'Amant 35; G. de Peyrebrune, Sentimentale 256; ne lui en veuilles pas, Paul Hervieu, Armature 317; doch bringt Nyrop, Gramm. hist. II, 119 n'en voulez pas à Napoléon aus Balzac.

nch in seiner äußeren Erscheinung diese gedankliche Beziehung cht verleugnet.1 In älterer Zeit befindet sich übrigens die 1. Kongation genau in derselben Lage; auch hier erhält die 1. sing. aes. oft ein s, wie ich Arch. f. n. Spr. XCII, 458 gezeigt habe, so Is Imperative wie pardonnes, gardes, nommes, payes in ayes merci moi et me pardonnes le pechie, Gr. Chron. I, 232; vaz moi tost voir A ceulx qui de mon filz sont gardes Comment il le fait, et si prdes Que leur maintien et leur atour Me saches dire à ton retour, hrl. Jos. (Drama) 373; Va-t'en . . . et ne nommes ton nom Dit Guill. Angl. 179; Metz la main à la bourse et payes l'hoste, Bon. des Friers, Nouv. Récréat. II, 1772 in ihrer Entstehung unklar bleiben It Unrecht wendet sich Schubert S. 14 gegen die herrschende insicht, nach der die alten berechtigten Imperative aies, soies,3 sches, veuilles in Analogie zur I. Konjugation ihr s aufgegeben ben; ich meine, dass, wenn einmal Imperative wie gardes usw. is ungehörig empfunden wurden, aies usw. leicht mitgerissen werden d ihr rechtmässiges s verlieren konnten.4 Dadurch das Schubert

<sup>2</sup> Diese Fälle sind von anderer Art als die von Tobler, Beitr. I<sup>2</sup>, 24 briteite Erscheinung. Ihre Stellung vor konsonantischem Anlaut zeigt, dafs hgungen wie Si consideres et regarde, Chr. Pizan, Long Est. 2053; mêles y, blière, Menteur IV,8; emploies y, Rev. hebd. 63, 123; aies-en bien soin, Bouvier, Mariage d'un Forçat 258 ohne Rücksicht auf etwaigen Hiatus

schaffen wurden.

<sup>4</sup> Der bei Robertus Stephanus, Gram. gall. 55 neben sies begegnende Iperativ see (conj. gu'il see neben seent <a href="seedent">seedent</a>, Renart 15195; surseent, tron. M. d'Escouchy III, 102; s. Arch. f. n. Spr. XCII, 455) ist natürlich that hierber zu stellen; er ist gerade wie il a differé et surceyé, Chron. M. descouchy III, 87; asseyerent, Hept. 339; in Genf assoyèrent, Humbert, Nouv. 11, 162 mit s'asseyerent); nft. cette pose ne peut seyer à la marquise de l'ray, A. de Sauvenière, Sylvaine de Vitray 240 symptomatisch für den tergang des Zeitwortes zur ersten Konjugation. Wegen séeroit, Nouv. fr. 14. s. 2; und sogar assoierons, Edgar Monteil, Jean des Galères 249 und dazu

¹ Immer in der Wendung as pas peur, A. Bouvier, Chans. du peuple 82; ontépin, Marquise Castella I, 162; Pailleron, Cabotins II, 9 (S. 126); Chasslys, Farandolière 143; G. Courteline, 51e Chasseurs 112; Montégut, Rue & Martyrs 192; in asse pas peur, Maurice Sand, Th. des Marionnettes 312 seint über aie ein näherer Anschluss an den vulgären Konjunktiv Praesentis 1858, tu asses etc. gesucht worden zu sein, den Caro, Bauernsprache 27 durch anfluss von fasse, und dessen Verwandten åsa in Coligny Meyer-Lübke II, 274 s sasa (sapiam) erklärt. In anderer Richtung bewegt sich meine Deutung, 16th, f. n. Spr. CX, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Imperativ soie ist mir nicht bekannt; soies (Renclus, Car. LXVIII, 1; fechiel 87) verlor im Gegensatz zu aies sein tonloses e und wurde sofort zu se, ein Dualismus, der noch heute die conj. praes. der beiden Zeitwörter von ander trennt. Die moderne Vulgärsprache hat übrigens einen Imperative. Monnier, Scènes pop. I¹, 84, entwickelt, wahrscheinlich nur um den insonantischen Wert des y zu betonen, wie dies nach Analogie von ayons, ons auch in oft kursiv gedrucktem il soye, Paulin Paris, Les Aventures de litre Renard (1861) S. VI; Montépin, Dame de Pique I, 314; Gyp, Petit Ib 223; Monnier Sc. pop. I¹, 118; Gyp, Femmes du Colonel 171; je soye, lini, Fiacres 291; tu soyes, Monnier, Sc. pop. I¹, 80; elle aye, Rev. hebd. 5, 466 geschehen ist (vgl. asseyent, asseye nach asseyons und den volksimlichen ind. voyent, Montépin, Ventriloque I, 228).

in air eine Anlehrung an die 1. sing. praes. conj. erkennt, zeigt er, daß ihm das Wesen der von ihm im Anfang ganz richtig erfalsten Entwicklung des Imperativs doch nicht voll aufgegangen ist. Wenn er dann tortfahrt, dass der Imperativ zu nie ein s angenommen habe, well es nie zu einem je vas gekommen sei, so entsprechen beide Satze nicht den Tatsachen. Für die ältere Zeit habe ich die 1. sing. praes. ras, die übrigens Bouhours, Rem. nouv., Paris 1025. S. 308 neben je vais geradezu lehrt, zuletzt Begriffsverwandtschaft 35 Anm. nachgewiesen; wenn ihr freilich woh! nur in volkstumlicher Rede begegnender Gebrauch für unsere Zeit der Belege bedarf, so vergleiche man etwa Maupassant, Bel-Ami 129, 131 oder Ohnet, Lendemain 340.1 Da solches ie 2011 fruh genug auftritt, z. B. Mir. ND. XXXV, 460; Viol. Hist. rom. 238, so könnte es den Imperativ vas in Muschault, vas mei test saveir. Barl. Jos Drama 373; Rev. ne te vas pas envermant, Jub. Myst. II, 221 II, 317), der mit den zuletzt von Englaender. Der Imp. im Alt-

pourvoyera, Chron. M. d'Escouchy III, 89 neben pourveoir, III, 90; pour-Toperon. Anc. Th. I. 80: Pensee ont qu'il ne fuieront, GGu'art VIII, 334; Et m'ensucrais susqu'au hameau, Puvmaigre, Chants pop, rec. dans le pays messin 305; und schon Jamais ne fuiera ses ara estirmis, Fierabras 3; perl. en and resta. Tarbe, Rom. Champ. I. 202: fuser. Hist. G. de Foix I. 14; fuser. Bouchet, Series I, 205; éteign'ra, Monnier, Scènes pop. I I, 9; écrèce 22. Carnov. Lut. orole de la Proardie 362 und dergi. s. meine Studien 62 fl.; 20 traver, traver fur braire, traire vergleiche man außer meinem Hinweis auf Louis Meigiet. Trette 117f. (s. auch 105 im Rom. Jahresh. IV. I, 221. Anm. 235 noch ils crievent, ils braierons jacqu'à la fin du monde, Carnoy, Litt. orale ue la Picardie 374; (sehr freies Metrum); brar assent, Caq. Acc. 191; extraterent. No ce Casanova, Messaline 76 (aber tratif melkte), Bujeaud, Chants et charsons II, 276); distraieront, Sue, Martin IV, 46; distraieraient, Comte de Villiers de l'Isie Adam, Secret de l'Echafand 110. Sonst gebort etwa hierber Was technitaten aus quererai, courerai Studien 70) geflossenes acquerrer. Vie S. Franç. 70; querer, Jean le Maire, Ill. Gaule liv. I ch. 4; secourer, Journ. Bowg. Paris 107; discoure-t-on, Jean de la Brête, Vieilles gens 214; acquière, Gram. d. gram. I, 526.

1 S. 42 zeigt dann Schubert doch Bekanntschaft mit meinen Ausführungen Arch. f. v Spr. XCII, 457 (vgl. eb. LXXXIII, 470). Seine Auffassung über die Priorität von je jus kaum nachzuweisendem je va gegenüber is. etwa Miniaglon, Recueil M. 302 neben tu ca kann ich nicht teilen: je ve wird, el et et wie gelegentlich anzutreffendes 'e zei. Agr. d'Aubigné. Mem. 277 oder 201. 3-1. eine nach dem Verstummen des s geschaffene Zwitterform von 205. : :: un't nicht anders zu beurteilen sein wie seltenes je bai. Foulque 132. pay. Myst. 5 Bern. Menthon 2001 und menche sonstige um ihr ursprüngliches s verautriten Gebilde, von denen ich im Arch. f. n. Spr. LXXIX, 359; Studien 97 .snm. und dazu Ztschr. f. fr. Spr. XIII2, 219 gehandelt habe. Ich haite es nicht für ausgeschiessen, dass dieses mit primärem s versehene ras lelighich als eine organische Fortsetzung von altem rass andusehen seldergestelt dass vielleicht unter Mitwirkung von vas < vadis die von Henri Esturne. Deux Dialogues, Anvers 1586, 140, 616 als parisisch bezeugte Lautung coa, the o aufgegeben hatte und zu der aus dem Wortspiel Et le corps neur = et le cornard. Anc. Th. IX. 166 (a. 1640) und den bei Nisard. Rev. de l'Insu. publ. en Belgique XV, 8, 20, 92 erörterten Fällen bourgeas, Pallis, sas, tras, char, savar zu entnehmenden letzten erreichbaren Stufe vas fortgeschritten ware, während je vass ein voes zum Vorläuter haben wurde (5dazu Rom. Jahresb. II, 159).

Janz. 10 f. behandelten Indikativen recreiz, Rol. 3892 und vas, lexius 11b usw. kaum etwas zu tun haben wird, sehr wohl nach th gezogen haben, zumal auch ein Imperativ vois mir garnicht so hand ist. Dass in dem noch heute geforderten vas-y, vas-en (Rev. bd. 18, 554) das s nicht hiatustilgende Bedeutung hat, ist mir ther und scheint auch aus Fällen wie va y mettre ordre, va au mon, von denen in der Gram. d. gram. I, 521 die Rede ist, leutlich hervorzugehen, falls nicht häufiges allons-y die Schuld figt, also eine ähnliche Assimilation des Singulars an den Plural orliegt, wie ich sie in Cuides mestu le chanp laissier nach Vuels astu torner a dolor, Deutsche Litt. Zeitung 1897, 299 f. vermutet habe, pzu man umgekehrt mittelrhônisches nostron wahrscheinlich nach n, ton, son, s. Mussafia, Sitzungsb. der Wiener Acad. CCXXIX, 27. der non, von, leun nach mon in Mons bei Behrens, Ztschr. f. fr. br. XVII2, 72 Anm. stellen kann. Man denkt auch an einschlechtiges suo, tuo (aber die lautlich ferner stehende erste Person a, mie) nach loro im Altitalienischen, wovon Ztschr. f. rom. Phil. XI, 552 die Rede war, und wozu ich jetzt anmerke la suo vita, tecchio 63; la tuo valentia, 92; la tuo moglie, 96; aber la mie finza, 64, und nun im Plural altlucchesisch tuoi orecchie, suoi vertù, der miei mani, s. Parducci, Ztschr. f. rom. Phil. XXXI, 182. Dass r Plural suo, tuo, der mit männlichen wie mit weiblichen Subantiven verbunden erscheint, z. B. i suo cappellani, Mandavilla II, 190; suo mercanzie, Batecchio 76 (im Druck suo'); le tuo spalle 87 (eben a' fatti tuoi) 88; nelle suo man, La Lusignacca 10; le suo orgue, 17. in der Proklise für suoi stehe, wie Meyer-Lübke II, 111 vil, liesse sich wohl denken, wenn damit seine Verwendung in biblicher Funktion hinreichend erklärt würde; da dies nicht der Il ist, so scheint es mir näher zu liegen, auch hier unmittelbare Inwirkung von loro anzunehmen, zumal dem Italienischen suus st alter Zeit im Sinne von illorum geläufig ist; s. Tobler, Verrischte Beiträge II, 80 f. Die Verschleppung auslautender Kon-Stanten findet natürlich nicht nur von Numerus zu Numerus statt, dnn a-t-il hat sein t nicht nur aus ont-ils, sondern auch aus avait-il, nd der dat. plur. leur wird, und zwar nicht nur in der Volksrache, in Nachäffung von nous, vous mit einem parasitischen s asgestattet, das vor Vokalen hörbar wird. So sagt man nach Perus Ramus je leurs écriray (s. Livet 248) und nach Hindret erling in Paris (vgl. heutiges leux) und bei Hofe je leurz ai dit Thurot II, 38), eine Wendung, die heute in Clairvaux ze yo-ze dlautet, s. Hrkal, Mundart von Clairvaux 23. Ältere Beispiele für de Erscheinung, die an das Aufkommen von lotre nach notre erikert (s. Meyer-Lübke II, 117), wären neben unsicherem il commença dleurs dire, G. Bouchet, Serées IV, 166 Fälle wie Flateurs vous stenez à plain Et leurs impartissez vos biens, Anc. Th. III, 432 oder A donne à tes sujects occasion de plainte, Ne leurs oste leurs biens, les femmes, leur honneur, (Anfang des 17. Jahrh.) bei Th. Courtaux, Shnets franc-comtois, Paris 1892, S. 127.

Es muss befremden, dass Schubert die uralten Typen doing doigne, donc donge aus einer Angleichung an das angeblich aus maine maigne geflossene praine praigne, also an Formen hervorgehen lässt, die selber nicht als unmittelbare Reflexe ihrer lateinischen Urbilder angesehen werden können. Es bleibt auch unbewiesen, dass doing doigne etc. jünger sein sollte als prainc praigne, wiewohl ich mit Schubert S. 20 gern anerkenne, dass in Gemässheit des Begriffsv. 10 ff. formulierten psychischen Gesetzes die Vorstellung prendere durch die Vorstellung donare assoziiert werden kann; man vergleiche dazu außer Grimm DW. VII, 526 Sp. 1, 4 Gefüge wie Hui at envoiet el ciel nostre [terre] un precios don, ensi ke per panre et per doner soient assembleies per bienäuroses erres d'amor les humaines choses as divines, SBern. T. 340, 10; Triues ont prises et donces, Cliges 3655; Mais qui a I bon bacheler Le donne avant, il fait honnour Et a lui et au prendeour, Cleom. 12 148; Qui ne velt toz iors penre sauz nule riens donner, Rutebeuf II, 481; une bele nièce, Que volez prendre et espouser, Se il la vous voloit doner, Mont. Fabl. I, 176; Je le uous doins, tenes, si le prendes, Auberon 2402; .xxx. pièces d'argent par conpte Te don, pren lez, n'en aiez honte, Jub. Myst. II, 161. Aber über die störende Tatsache, dass da wo der Konjunktiv prende erhalten blieb, nie ein \*donde sichtbar wird, kann ich mich nicht so leicht hinwegsetzen, wie Schubert es tut, wenn er sagt, dass das Sprachgefühl diese Bildung als abnorm hätte empfinden müssen. Wenn einmal psychische Einflüsse im Spiele sind, so ist ein \*donde nicht minder annehmbar, wie umgekehrt vorhandenes pregne, und was hätte das Aufkommen eines \*dondons nach prondons hindern können? Doch wohl einzig und allein derselbe Grund, der, wie wir sehen werden, den unmittelbaren Ausgleich von prendons und tenons verhindert hat (s. u. S. 688 ff.). Wie erst aus der Parallele prendrai tendrai neues prenons sich ergab, so hätte aus dem auf dem ndr-Gebiet mit Bestimmtheit zu erwartenden Nebeneinander von prendrai \*dondrai neues \*dondons fließen müssen. Das ist aber nicht geschehen und zwar einfach deshalb nicht, weil seltsamerweise ein \*dondrai, das mir neben mandrai, semondrai, pondrai durchaus nicht sprachwidrig erscheinen würde, in Wirklichkeit nie geschaffen wurde,1 und zwar aus Gründen, die sich ebenso wie bei unerklärtem menrai unserer Einsicht entziehen. Doch weiter. Eine wesentliche Stütze für seine Theorie sieht Schubert in dem Auftreten der Formen daing, daigne, degne für doing etc., in denen die Angleichung an praing etc. sich sogar auf den Vokal des Stammes erstreckt habe. Wenn Schubert sich dabei zunächst auf Reime wie daingne: daingne (dignat?), Rutebeuf I, 121; deingne: preingne, I, 127 beruft, so übersieht er, dass Rutebeuf auch poinne (penat): sainne (sana), I, 136; saintes : jointes, II, 96; ouvraingne : vergoigne, II, 30; praingne : besoigne, II, 152; enseigne: besoigne, I, 279; doingne: viengne, II, 214;

Auf das von mir im Rom, Jahresbericht II, 157 aus Mont, Fabl. II, 266 beigebrachte vereinzelte dondroit ist kaum Gewicht zu legen.

esoigne: viegne, I, 2961 mit einander zusammenklingen läst, dass ein oi also zum mindesten die Stufe oè, oder wie die vielleicht durch die Umgebung veranlasste Schreibung daigne vermuten lässt. bereits die monophthongische Lautung è erreicht hatte. Jedenfalls it es ebensowenig erlaubt, dieses daigne aus praigne zu erklären, ie man etwa die Reime conjainte : contrainte, God. de Paris 7808; esjoindre: foindre 1219 als Symptom einer assoziativen Vermischung weier lautlich getrennter Typen gelten lassen dürfte. Nicht minder nfechtbar ist das von Schubert aus dem Osten herangezogene Beweismaterial. Neben der bei ihm zu findenden Stelle Ezechiel 2 begegnet daigne in diesem lothringischen Texte noch dreihal; so S. 10 in donet gebessert, und SS. 59, 84; ferner trifft nan dengne (tribuat), Dial. An. XXIV, 1; degnet SBern. 168, 15; ann neben dem von Schubert angeführten dangne, Girb. Metz 541, 4 och dangnent 462, 14 und 1. sing. praes. ind. dang, 472, 6. Nun ennt auch der Osten bereits die Entwicklung von oi > oè; s. boef, Bern. F 177, 2; T 32, 144; apoeset, T 2, 13; foens (foenum), T 40, 5; oenet, T 42, 12, und nicht nur nach Labialen, s. soet, T 320, 4; zoevre, T 354, 72 und besonders mencengne, Ezechiel 115. Aber estaltungen wie dognet, SBern. T 13, 109; dognent, T 136, 93, mognet, T 98, 74; mognet, T 178, 70, neben denen nie doegne uftaucht, scheinen für degnet daignet eine andersgeartete Deutung 1 fordern. Durch das Nebeneinander von complente Dial. An. III, 6; strent XXVIII, 2; apregniens, SBern. F 49. 30; praigniens, F 82, 38; legnet, F 163, 35; praignes, F 136, 9; strent (stringit), F 143, 30; estrainte, F 153, 33; mens (manus), Ezechiel 118; greuene, 116; es nr ais < hahes, 120; prainez für prenez, Nouv. fr. 13e s. 52; painre ir penre, Not. Extr. 28, 64 (a. 1200); Hainris, eb. 28, 66 (a. 1261); kinront für venront, Hist. Metz III, 165; lointenne, III, 166, neben wnen pragnet, SBern. F 140, 6; prangnent, Ezechiel 64; prangne,2 Airb. Metz 506, 9 eine durch ind. 1 s. repran; Ezechiel 70, reprant, 13 und stetiges paure herbeigeführte lautliche Variante des e anrigen mögen, scheint sich für den Osten der Ansatz ai > e recht-Irtigen zu lassen, und damit wächst die Möglichkeit, trotz Schuberts nspruch (S. 19) für die Erklärung von degne (daigne dagne) auf ussafias Annahme Lit. Bl. 1882, 105 zurückzugreifen, dass das e es dem unbetonten Stamme den in die betonten Konjunktivformen erschleppt sei; denn es ist unzweifelhaft, dass in Lothringen das von doner vor dem Tone zu e herabsinkt (s. Dial. An., Ezechiel nd, wie ich weiter unten zeigen werde, auch im Bernhard). Ich nube, dass diese Verschleppung so vor sich gegangen sein kann,

rch. f. n. Spr. CIX, 198 f. (vgl. Tobler, Versbau<sup>3</sup> 138).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dem Reim zwischen ungleichartigen steigenden Diphthongen s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man hat gar nicht nötig, den Ersatz von af durch a in plangne, Dial. (n. XXV, 2) deplagnet, SBern. T 216, 14; plagniens, T 111, 92; deplant, T 380, 53; permagne, Dial. An. V, 14; remagniens, SBern. T 364, 57 für sensgleich mit dem Lautwandel in pragne zu erachten da letzteres ebensvohl pregne wie praigne zum Vorläuser haben kann.

dass die 1. plur. conj. praes. deniens, wie sie aus ursprünglichem daigniens geändert im Ezechiel 60 sich findet, zu dem stammbetonten Singular doigne in demselben Verhältnis stehend gedacht wurde, wie doignes, SBern. F 14, 3 zu doigniens, F 20, 36; deuignent, Ezechiel 40 zu peruigniens, QI; tignet, Ezechiel 31 zu tigniens, SBern. T 306, 27; venge zu revengium, Roland 2439; viegne zu viegnois, Fl. Blanch. 1553; moerge Roland 359 zu moerium, 1475; muire zu muirons, Chev. Og. 3864; Fierabras 113; truisse zu truissons; aille zu ailions usw., Parallelen, die primär oder sekundär früh erscheinen und der Sprache lange geläufig geblieben sind. Unter den Formen des Indikativs wurde natürlich nur die mit dem Konjunktiv auch sonst in engen Beziehungen stehende 1, sing. von dem Wandel ergriffen. Wenn im Dialogus Anime trotzdem die 3. s. ind. praes. zuweilen deut (infligit oder prebet) XXV, 16; V, 17 lautet und in einer lothringischen Urkunde aus dem Ende des 13. Jahrhunderts eine 3. plur. deinent, Not. Extr. XXVIII, 15 auftritt, 1 so können die Lautverhältnisse von ordener, das umgekehrt bekanntlich nach und nach ganz in das Fahrwasser von doner geriet,2 vorübergehend eingewirkt haben.

Der Eindruck, den dieses vermeintlich genetische Verhältnis von daigne zu praigne auf Schubert gemacht hat, ist so stark, daß ihm das besonders im Osten hie und da anzutreffende Futurum darrai als eine unter der Einwirkung von parrai < prendere + habeo geborene Variante von dorrai erscheint. Es ist vielleicht unerheblich, daß der Bernhard T neben darrai (doch s. u.) wie der Osten überhaupt nur dorra, 290, 34 u. ö. nie dorra kennt, aber Schuberts Annahme hat doch nur für diejenigen Gebiete einen Sinn, wo das Futurum von prendere wirklich parrai lautet, nämlich für den Bernhard T und den Ezechiel, 3 und hätte Schubert nicht mit völlig ungenügender Begründung die Möglichkeit der Quelle dare + habeo zurückgewiesen, so würde ich ihm mit dem Zugeständnis entgegenkommen, daß die Verdoppelung des r in darrai (für darai) als ein Symptom für die zwischen dare und prendere empfundene Sinnesverwandtschaft aufgefaßt werden könnte, 4 zumal, was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie es scheint im Sinne eines Präteritums; vielleicht ist denient zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. meine kurze Notiz Arch. f. n. Spr. CIX, 200 und dazu eb. CX, 126f. Andererseits schon ordoner, Ly. Ysop. 1104; ordoneit (a. 1284), Hist. Metz III, 229; ordone (a. 1282), Not. Extr. XXVIII, 162.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ganz vereinzelt auch in lothr. Urkunden; so parroient neben tarroit (a. 1315), Hist. Metz III, 320, sonst panront, III, 281, 314 usw.

Dazu kommt, dass auch innere Beziehungen zwischen donare und tenere zutage treten, z. B. L'un de vos deus a l'autre doing. Tien tu le tuen et tu la toe, Cliges 2346; Toute sa vie cil la tint A cui son mari la dona, Mont Fabl. I, 177; car li bras seniestres qui est loijés doit retenir; Et li diestre qui est desloijes doit donner, Chron. Rains 104, sodals auch hier ein Austausch der Formen möglich war und vielleicht sogar wirklich eingetreten ist, gerade wie aus apren a querre et a hariter, de ci a tant que tu atroces, de ci a tant que tu prennes (disce quaerere . . . donec accipias), SBern. T 211, 102, der Anlass geschöpft werden kann, zwischen fut. quarrai und parrai, darrai morphologische Beziehungen zuzulassen.

chubert entgangen ist, burgundische Urkunden noch weitergehen nd neben panre, tanront neues danrons - ob aus darrons oder nrons gilt gleich viel - geschaffen haben: et nous, li diz religioux nostre commandement es diz habitans danrons et baillerons raortes nt comme mestiers lor serai por lour charrues (a. 1331-33) bei arnier, Chartes de Communes etc. en Bourgogne II, 197,1 und h sträube mich auch garnicht anzuerkennen, dass sogar bei dem uskommen von degne (ai, a) neben degniens - von den allemeinen Antrieben abgesehen - insonderheit die sekundäre arallele pregniens pregne, wenn sie auch nicht schöpferisch mitewirkt zu haben braucht, so doch nachträglich in ihrem Zusammenhnge mit doner dem Bewusstsein nahe getreten sein kann. Aber lie wenig Schubert ein Recht hatte, einen so bestimmten Ton anschlagen,2 zeigt der krasse formale Gegensatz, der in den meisten nderen darrai und Verwandtes aufweisenden Denkmälern zwischen esem und dem Futurum von prendere obwaltet; so steht in einer er ältesten lothringischen Originalurkunden (zw. a. 1212-20) neben Arrunt mesprenroit, Hist. Metz III, 178-9; die von Mussafia und artner herausgegebenen frankoprovenzalischen Legenden kennen ben darei, 43 prendront, 25; Macé de la Charité aus Sancoins frond. de Saint-Amand, Cher neben derai (s. Arch. CIX, 207) endrez bei Herzog, Sitzungsber. d. Wiener Acad. CXLII, 58, 12102, d der poitevinische Pseudo-Turpin neben deret, Ztschr. I, 280, 11 endra 300, 12. Diesem Tatbestande gegenüber läßt sich natür-Lh die von mir Archiv CIX, 207 für denkbar gehaltene, aber fort fallen gelassene Entwicklungsreihe donrai, denrai, derrai, errai selbst dann nicht aufrecht erhalten, wenn man auch für den ernhard den Wandel von vortonigem don zu den anerkennt.<sup>3</sup> Nach dedem wird man sich wohl entschließen müssen, wozu ich schon rchiv CIX, 207 riet, darai und Genossen an dare + habeo zu tten. Für die Deutung der auch bei solcher Herkunft wohl rständlichen Varianten darrai und deré, von denen die letztere s derai auch SBern. T 227, 36 übrigens neben derrai, T 227, 34, 5, 30 und darrai begegnet, 4 hoffte ich Archiv CIX, 207 f. alles

<sup>4</sup> Man vergleiche umgekehrt die Parallele von cuverunt, SBern. T 159, 27, 4roit, T 234, 22; varoies, T 351, 51; desseverrit, T 239, 46; mostarrit T 18, 42.

<sup>1</sup> Dijon 1868, 2 Bände.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die verheißene Erklärung von menrai merrai tällt bei Schubert 22 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Meine Anmerkung zu Begriffsverwandtschaft 8, wo von der Sache gedett wird, ist wohl Schubert, der das vermeintliche Fehlen dieses Vorganges Bernhard als das einzige der Ableitung von darrai aus donare entgegenbehende Hindernis anzusehen scheint, entgangen. Dem dort aus SBern. 10,87 entnommenen rewerdenement geseile ich nunmehr part. deneit (datos), 283, 31 zu. Für das seltene Auftreten solches e vor dem Tone im Bernhard ie in den lothr. Urkunden (vgl. ganz vereinzelt part. denet (a. 1256), Not. ktr. XXVIII, 51; denes (a. 1280), 146 und das seltsame somenue, und sorwist neben semonroit (a. 1320), Hist. Metz III. 337; somenoiz SBern. T. 15,41) werden wohl literarische Einflüsse oder die Nähe von Substantiven de don, done, SBern. T. 300,5 verantwortlich zu machen sein.

Nötige getan zu haben; um so mehr nimmt es mich Wunder, daß Schubert S. 23 die Gleichung darrai < dare + habeo mit Rücksicht auf "die konsequente Schreibung mit Doppel-r" ablehnen zu müssen glaubt.<sup>1</sup>

Es ist zu bedauern, dass Schubert (S. 50) sich insbesondere durch einen von Herzog, Ztschr. f. rom. Phil. XXIX, 235 gegen meine Erklärung des Schwundes des d in prendons > prenons erhobenen gewiss nicht haltbaren Einwand? soweit hat einnehmen lassen, daß er sie ohne nähere Prüfung des Sachverhaltes ablehnen zu müssen glaubt, um sie durch eine vermeintlich einleuchtendere Anschauung zu ersetzen. Lag für mich der erste Anstols zu dem Formenwandel in dem mir auch jetzt noch unanfechtbar erscheinenden Vorhandensein eines verwandten, die beiden Begriffe prendere und tenere durchströmenden und sie einander näher bringenden psychischen Fluidums, so sind sie für Herzog wesentlich durch Beziehungen logischer Art miteinander verknüpft. Gewiss erschliesst sich das Halten (b) auch unserer logischen Reflexion als Folgebegriff von Nehmen (a); der psychische Akt, der von a zu b hinüberführt, besteht aber darin, dass durch a als die (auch logisch nachweisbare) Vorstufe von b dieses letztere assoziiert, d. h. im Bewufstsein zum Mitschwingen gebracht wird, und, wie immer bei günstig liegenden Lautverhältnissen, einen Teil seines materiellen Seins an das erstere abgibt, so dass also prenons als die Folge einer psychischen Kombination von prendons + tenons erscheinen würde. Ist denn der von mir Begriffsverwandtschaft 10 und 24 ff. unter Zustimmung Herzogs (Ztschr. XXIV, 91) ausführlich erörterte Formenaustausch zwischen \*sequere und seinem Komplement fugere nicht auf demselben Wege zustande gekommen? Bei dem Paare prendere (a) tenere (b) tritt nun der von mir Begriffsverw. 11 gedachte Fall ein, dass die Vorstellung a keineswegs diejenige ist, von der das Bewußstsein besonders nachdrücklich ergriffen und

Begriffsverw. 13. Das sonst von Herzog Vorgebrachte lehnt er S. 49 f. ab.

<sup>1</sup> Nyrop, Gram, hist. II, 154, der, ohne meine Notiz im Archiv zu kennen, poitevinisches derai ebenfalls auf dare zurückführt, wird wohl seine Anschauung über die lokale Verbreitung der Form modifizieren müssen. Die von ihm angezogene schon Diez II, 121 bekannte Stelle aus Almoin, die etwas vollständiger lautet: Cui ille non, inquit, dabo. Ad haec Justinianus respondit Daras, pro cuius nouitate sermonis civitas eo loci (30) cöstructa est, cui Daras nomen est, s. Aimoin, De Gestis Francorum, Parisiis 1567, cap. v S. 83, enthält das älteste Zeugnis eines romanischen Futurums von dare; sie ist nach Oscar Haag, Rom. Forsch. X, 888f. aus dem drei Jahrhunderte älteren Fredegarius I, 85, 32 abgeschrieben und findet sich übrigens ganz ähnlich gefaßt (Cilz respondi que non feroit, et li Empereres luy respondi. Daras: pour ceste parole fist li Empereres fonder vne cite en ce meisme lieu, qui est appelee Daras) in den Grans Croniqves de France, Paris, Crozet 1837, I, 79f. wieder. In seinen Addenda lexicis latinis knüpft übrigens J. N. Ott das Futurum adarrabo im Fredegarius (hos solidas adarrabo ad partem dominae 2, 58), das nach Haag a. a. O. als Ergebnis einer Kreuzung von dabo und dare + habeo aufzussen wäre, an einen sonst nicht beiegten Infinitiv adarrare mit der Bedeutung "als arrha geben"; s. Archiv für lat. Lexicogr. II, 111.

refesselt wäre; im Vordergrunde steht vielmehr von Anfang an die als ihre Folge mitempfundene Vorstellung b, die denjenigen Teil les Gedankenganges bildet, um dessen willen die Aussage überhaupt geschieht, ohne dass sie darum sprachlich versinnlicht zu verden braucht. In perfektivem prendere hat zunächst freilich nur liejenige Handlung Gestalt angenommen, die den Übergang von inem früheren Tun oder Verhalten in den eventuell durch tenere tenntlich zu machenden Zustand der Ruhe vermittelt; da aber die Suhelage die mit unvermeidlicher Notwendigkeit sich ergebende und so dem Bewusstsein sofort eingehende Folge der Bewegung st, so genügt es dem sprachbildenden Denken, wenn es nicht durch seinem Wesen fernliegende, aus sekundärer Reflexion hertammende Willensakte in seiner urwüchsigen Betätigung gehemmt vird, das für die Versinnlichung dieser überleitenden Geberde des Nehmens zur Verfügung stehende Ausdrucksmittel allein und auschliesslich zu verwenden. Mit anderen Worten: prendere und tenere ilden einen nur durch ein logisches Verfahren lösbaren Komplex on Vorstellungen, der in der Sprache zunächst durch die nicht lle seine Merkmale umfassende, sich aber in der Wirklichkeit der reignisse dem Bewußstsein zuerst darbietende Komponente prendere ymbolisch vertreten wird, und zwar in Gallien mit der Absonderchkeit, dass an diesem Symbol unter gewissen Bedingungen lerkmale sichtbar werden, die es nur von der zweiten mit nnen von Anfang an behafteten Komponente jenes Sammelegriffes entlehnt haben kann. In dem Gefüge le Roy preint la Royne d'Arragon à la haulte main, et dit à Gonsalve: "Prenez la Poyne à l'autre costé, seigneur Gonsalve." Lequel, le bonnet au ving et le genoüil bas, approcha la Royne et la print à l'autre vain, et ainsi s'en allerent avec grand suite de noblesse en marchant usques hors la porte du logis, Arch. cur. de l'hist. de France, 1re crie, tome 2°, S. 54 wird durch die Verwendung von ainsi (= in ieser Haltung)1 offenbar, dass durch die Bewegungsvorstellung rendere in dem Bewusstsein des Erzählers eine von ihm nicht u Gehör gebrachte Vorstellung der Ruhe (tenere) ausgelöst worden t, die einen viel wesentlicheren Bestandteil des ganzen Ideenomplexes ausmacht als jene2, und mit der in Li uns tint l'autre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. ne bougez d'ainsi rührt euch nicht aus dieser Haltung, G. Bouchet, erées III, 126; dazu etwa (ils) se departirent d'ensemble, Hept. 428.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Fällen wie Tenez m'espée, Roland 620; Tenez mun helme, 629 sautier übersetzt beide male prenez); Tenez le drap, je le vous baille als ntwort auf die Bitte Ce drap vouldroie I. pou tenir), Jub. Myst. II, 2/29; me fort corroie d'argent Dona li Prestres Hercelot: Tien, amie; si n'en mot, Encor auras autre loier, Mont. Fabl. II, 15 vereinigt das oft zu terjektionalem Werte herabsinkende tien, tenez in sich deutlich die Merkmale zuständlichen und der ihm vorangehenden Bewegung, sodaß die Paarung in tenere und prendere in Dist a s'amie: "Le uostre enfant tenes." Elle prent, Auberon 1989 nicht weiter auffallen kann. Umgekehrt empfindet an in Prends M. Pierre (ein Säugling), mon cher Paul, il est trop lourd ur moi, G. Sand, Césarine Dietrich 276 (s. auch 142) latentes tenere geradezu

par le doi, Ensi s'en vont parmi la vile, Rom. XXXV, 509, 568 wirklich versinnlichten Vorstellung durchaus identisch ist. Wenn der Chronist Jean de Roye bei der Schilderung der Szene, die das Gebahren des Herzogs von Lothringen an dem Totenbett seines soeben gefallenen Widersachers, Karls des Kühnen, zum Gegenstand hat, sich der Form bedient Et à l'entrée dist ces motz, en lui prenant l'une des mains de dessoubz ledit poile; Vos ames ait Dieux usw., Journal (= Chron. scandaleuse, Soc. Hist. France) II, 42, oder der Sänger der Karlsreise von dem Kaiser berichtet Il la prist par le poign desoz un olivier, De sa pleine parole la prist a araisnier, v. 7-8, beide Erzähler also mit der Verwendung von prendre den Hörer nur zu demjenigen Verhalten hinüberleiten wollen, das bei den gesprochenen Worten beobachtet wurde und für die Auffassung des Ganzen als bedeutsam hingestellt werden soll, so würde der durch solche Überlieferungen etwa angeregte bildende Künstler, der fürs Auge schafft, uns die beiden Fürsten erst von dem Augenblick an zeigen, wo sie die Hände derer, zu denen sie reden, schon ergriffen haben, also in den ihrigen halten. Nun weiß man, dass durch die Schilderung von Vorgängen der Außenwelt bei dem Hörer fast mit zwingender Notwendigkeit eine Art inneren bildmässigen Schauens ausgelöst wird, das in seinem Wesen gar nicht verschieden ist von der visionären Seelenerregung, als deren Reflex innerhalb der bildenden Künste die fertige konkrete Schöpfung des Künstlers erscheint. Durch dieses Umdeuten aus der epischen Bewegtheit in die Ruhe des Malerischen wird aber diejenige psychische Lage geschaffen, deren Vorhandensein allein die an prendere wahrnehmbaren morphologischen Verschiebungen bedingt und ermöglicht. Auf gleiche Weise wird latent bleibendes tenere auch dann im Bewusstsein zur Anschauung gebracht, wenn es zwar nicht wie in den oben erörterten Fällen als ein die Haupthandlung begleitendes wesentliches Moment zu bewerten ist, sich andererseits aber doch nicht ausschalten läßt, weil ohne sein Mitschwingen dasjenige Geschehen, für das der Erzähler unsere besondere Teilnahme in Anspruch nimmt, über-

als den eigentlichen Zweck und Inhalt der hier getanen Aufforderung; ich weiß nicht ob man im Französischen, wie im Deutschen, sagen kann "ich muß das Kind den ganzen Tag nehmen", ob man also prendere in diesem Sinne mit einer adverbiellen Zeitbestimmung der Dauer verbinden darf, die zunächst doch nur bei tenere zulässig erscheint? Eng verwandt sind hie und da auftauchende Fügungen wie Nonobstant se fist armer et monta à cheval jusques au lieu du combat, Arch. cur. 1° série II, 102; il revint au cercle... et s'assit jusqu'au matin à une table de jeu, A. Daudet, Rev. hebdom. 4, 493; je reviens déjeuner ici à midi et je repars ensuite jusqu'à sept heures, G. Geffroy, Revue bleue 1905, 741; denn auch hier läfst es sich die Sprache an der Versinnlichung desjenigen Bewegungsaktes genügen, der für sich allein nur flüchtig unsere Teilnahme weckt, der aber doch nicht unterdrückt werden darf, weil durch seine Vermittelung die Vorstellung eines für die Totalität des Geschehens viel wesentlicheren Zustandes, dessen Dauer sonst nur durch die Angabe der hinteren Raum- oder Zeitgrenze angedeutet erscheint, im Bewußtstein zum Mitschwingen gebracht wird.

haupt nicht vorgestellt werden kann. Man verbildliche sich nur lie in folgenden Literaturstellen erzählten oder verlangten Handungen in ihrem Verlause: Tantost le uait par les stans prendre, Si'a mout soues descendue, Chev. II, Esp. 1280; Le dame prent le hanap dain, Al abe le done en se main, Renclus, Mis. CCXLV, 7; Pernez, ait il, entre voz mains mon siz e si le me lavez, Besant 3648; Quant i preudom su endormi, Entre la dame et son ami L'ont pris et rez t l'ont tondu, Mont. Fabl. I, 169; Guillames prant une lance poingnal . . ., Fiert sor la targe le neveu l'amiral, Nerbonois 6322; il prist mont ost ses armes, et se siert hardiement en la multitude de cels qui entroient dedanz, Lég. Gir. Rouss., Rom. VII, 201, 129; Li bers Guillames n'ot oas cuer esperdu, Prant l'orifamble si que tuit l'ont veü, El puis s'an arne, Nerbonois 6672; Cy preigne Dieu du limon et sace semblant le faire Adam, Jub. Myst. II, 5; Adam prengne la pomme et morde,

b. II, o u. dgl.

Die enge Zusammengehörigkeit der beiden Begriffe wird nun erner durch eine Reihe paralleler Wendungen bewiesen, in denen ich zeigt, dass tenere auch da, wo es mit prägnanter Bedeutung usgestattet auftritt, oft genug als Korrelat von prendere gebraucht wird. So findet man neben Et li rois par le main le prent, Fergus 87, 17 tenez-le par la main, Mém. de Th. Agrippa d'Aubigné (ed. Lalanne) 357 (vgl. Nos tenons or uoirement la sinistre scil. main, Bern. F 43, 40); neben prendre une ville auch laquelle ville tenoient innehaben) les gens du roy, Jean de Roye, Journal II, 90; neben rent son chemin Li Chapeleins à sa maison, Mont. Fabl. II, 12; Aubigné ry fit prendre un chemin esgaré, Mém. de Th. Agr. d'Aubigné 37, der mit auffälliger adverbieller Beifügung Les refformez .... partent le Pré à minuict, aians pris au commancement le chemin de Sainct-Felais, eb. 322 auch Si con mix sot uoie tenir, Chev. II, Esp. 1175; Int tant maintenue leur voie Qu'el castel au perron descendent, Jehan t Blonde 5858; Et se mistrent en une route, Leur chemin tindrent ar Hérode, Jub. Myst. II, 88; prendre le parti de qu. hat neben sich ucuns paillars, tenans le parti de Bourgogne, se alerent mettre et outer dedens le chastel, Jean de Roye, Journal II, 46; neben tenir ier findet man Trop prent kier les biens temporaus Chil ki sans fin erist por aus, Renclus, Mis. II, 4; der Wendung nulz de nos Citains e Mes . . . ne puet ne ne doit, en cestui cais, homme ne femme painre sa prison, Hist. Metz III, 319 (a. 1359) entspricht Et je sui li ouzimes que en prison tenes, Fierabras 104; auch der Parallele von rendre pour und häufigem on le tendra pour malheureus, Chr. de izan, Long Est. 3986 sei hier gedacht. Besonders schwer wiegen ie Fälle, in denen beide Zeitwörter innerhalb desselben Satzgefüges Is Korrelate gepaart erscheinen: Mar l'ai apris et retenu, Cliges 4453; 1 aprendre auoient boin sens, du retenir millor porpens, Fl. Blanch. 229; Jains tient sa fame par la trèce, Et cele, qui de duel esprent, Son baron ir les chevex prent, Mont. Fabl. I, 107; Et jure ... Que s'il les jet tenir ou prandre, Ja n'i avra mes que del pandre, Karrenritter 165; La garnison prisent et retinrent, et mirent en prison, Men. Reims

§ 107; si com de lui panre et detenir en prison, Hist. Metz III, 333; Tenir me porras or androit Au frain, se tu m'i oses prandre, Karrenritter 806; Car une granz maladie le prist qui bien le tint an et demi, Men. Reims \$ 117; gant amours et cuer avaricieux pevent prendre aucune chose, ilz la tiennent fort et serrée et bien estroit, Nouv. franc. 14° s. 186; les religieux de Sainct-Denis demandèrent avoir le poille de drap d'or pose sur la protaicture (so) du dict Roy, disant qu'il leur appartenoit, et firent effort iceulx religieux de le prendre, et ceulx qui tenoient ledict poille dirent qu'ils ne l'auroient point, Arch. cur. Ire série t. 2e, 67; Dedans les galères du Roy d'Arragon estoient lors plusieurs Francovs tenus par force, lesquels avoient este prins durant le temps de guerres de Naples, eb. 51; il ... ont prise lad(ite) maison de Durfort et la tiegnent encore (a. 1343), Mem. de Poligny I, 411.1 Der auf strenge Präzision des Ausdruckes bedachte Aktenstil läßt oft da, wo die kolloquiale wie auch die höhere Sprache sich an dem wie eine Art Austakt anmutenden prendere genügen lässt,2 neben letzteres das zur Bezeichnung des Zuständlichen dienende tenere treten; so heisst es in einer lothringischen Urkunde Et se nous li defaliens d'aucun de ces paiemens en tout ou em partie, il en porroit prenare et retenir dou nostre par lout sans meffaire (a. 1261), Not. Extr. XXVIII, 68; oder in einem burgundischen Dokument Et se nos n'avions notre abonnement dedans l'an que nous aurions pris l'hiritaige ou lou moble, le terme de l'abonnement trépassé, nos prendriens et tentriens (so) l'heritaige ou lou moble jusques à tant que nostres abonnemens nos seroit rendus (a. 1262), Garnier, Chartes de Communes etc. en Bourgogne II, 365;3 Apres nos volons .... dass gewisse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche den geläufigen juristischen Terminus tenant et prenant (Inhaber und Nutznießer), Not. et Extr. XXVIII, 164 (a. 1283); Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis I, 213, 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da der im *prendere* versinnlichte Akt dem mit tenere bezeichneten Zustande zeitlich vorangeht, so begreift sich auch die Fügung Nous... façons savoir... que nous tenons et avons pris en fie lige doud. Robert le fie dou chatel (a. 1315), Mém. de Poligny I, 403, sodals also je... ai pris en fie (a. 1251), eb. II, 594; ai pris et reçu en fief, II, 598 und je tiens en fief (a. 1257), II, 598 synonyme Wendungen wären.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In Nous... avons acordeit ... ke quikiongues (so) de nos Citains de Mes, Clers ne Lais, hons ne femme, tignent wagtere de nulz forains ne de nulles foraines, ne tanrait ne panrait d'or en avant ... (a. 1315), Hist. Metz III, 318 scheint tanrait unentbehrlich zu sein, da die immerhin bezeichnende Paarung ne tanrait ne panrait besagen könnte, dass die bisherigen Piänder nicht behalten und neue nicht genommen werden dürsen. Damit wäre auch die sonst aussallende Nachstellung von panrait erklärt, doch sinde ich dieselbe Anordnung der wohl zu sormelhaster Einheit verschmolzenen Ausdrucksweise auch außerhalb dieser Möglichkeit in Encore fu dit desd. arbitres et pronuntie que je lid. R. et muy hoir teignons et reprenons ligement de mon frere le Comte dessusdit et de ses hoirs toujours-mais totes les choses qui me sunt devisées cidessus par mon parlaige (a. 1279). Mêm. de Poligny 1, 368 (gleich daraus que ... repreignent et tiegnent lor sie hereditaublement), oder mit dem sür tenir in Urkunden ost eintretenden Synonymon avoir in et volons encore que lidit H. notre sils hait et preigne après notre décès por sa partie dous mille livres de rente (a. 1262), eb. 1, 353; les autres sommes de deniers qu'il a et prant de lui (a. 1450), Chron. M. d'Escouchy III, 385, 391.

Irbanteile reniesnent aud. (= audil) Othes, nostre aisnés fil, ou a celui sui sera Coens de Bergoigne, et qu'ils les repreignent et tiegnent liege-

nent, Mém. de Poligny I, 365.

Wenn angesichts dieser Tatsachen die engen psychischen Beiehungen zwischen den beiden Begriffen nicht in Abrede zu stellen ind, so wird jeder, der überhaupt anerkennt, dass Sinnesverwandtchaft imstande sei, in morphologische Evolutionen bestimmend inzugreifen, und dass die von mir Begriffsverwandtschaft S. 10 ff. urz hingestellten Assoziationsgesetze bindenden Wert haben, auch ugeben müssen, dass prendons sein d wegen tenons eingebüsst aben kann. Es fragt sich nur noch, wie man sich diesen Hergang seinem materiellen Verlaufe zu denken hat. Durch die Wahrehmung, dass zunächst nur da, wo das Futurum von tenere (venire) wischen n + r ein d einschiebt, neues prenons auftaucht, während a, wo tenrai bei seinem alten Lautbestande beharrt, auch prendons mangetastet bleibt, war ich a. a. O. S. 13 ff. zu der Annahme eines irsächlichen Zusammenhanges der beiden Erscheinungen gelangt. abei suchte ich den in der lothringischen Parallele tenrai-prenons genden Widerspruch durch die Aufstellung zu beseitigen, dass ch hier zunächst prendrai an tenrai angeglichen und dann erst endons sein d aufgegeben habe, eine Entwicklung, als deren Vorufen ich die wallonischen Verhältnisse (prenrai tenrai prendons) nd das schwankende Verhalten des Chev. II Esp. und des Rom. e l'Escoufle in Anspruch nahm. Die Tatsache nun, dass die anze Sippe defendere auch in den hier in Rede stehenden Mundrten ihr d behält, schien mir die Vermutung zu rechtfertigen, dass er Grund für die Sonderstellung von prendere in den zwischen m und tenere zu verspürenden begrifflichen Beziehungen gesucht erden müsse. Gegen diese Theorie erhob nun Herzog, Ztschr. XIX, 235 ff. auch von formaler Seite her den Einspruch, dass trotz es authentischen Zeugnisses des Wallonischen keineswegs außer veisel stehe, dass prenrai älter sei als prenons. Nach Herzog er-Firt sich der Schwund des d vielmehr durch die mannigfachen frmalen Berührungen, zu denen es schon frühzeitig zwischen prentre und dem vermeintlich auch begrifflich mit diesem verwandten mere gekommen sein soll; nämlich durch den Übertritt von prene zur sigmatischen Perfektbildung, durch den von Herzog verluteten Einfluss von pogne < \*poneam auf prende (> pregne), und hliefslich durch die bei Annahme ursprünglicher Stammbetonung rständliche Parallele \*prenmes, \*prentes = \*ponmes, \*pontes. Alles leses liesse sich hören, wenn neben \*prenmes, \*prentes nicht die

bedeutet keinen wesentlichen Unterschied, wenn nun für prendere innerhalb der Verbindung tenere eintritt: lesquels chateaux et appendices nos voluns votroiuns que notre enfant... hatent et tiegnent por leur partie (a. 1262), m. de Poligny I, 353; notre heritage qu'il ait et tiegne hereditaublement. I 64, und mit Hinzutritt von possidere zu dem schon vorhandenen Pleonasmus it vielen bei Godefroy VI, 230 benutzten Urkunden. Zum Juristenlatein jetzt Veyman, Arch. Lat. Lex. XV, 274.

schwerwiegenden Formen prendent, prende, prendoie, prendant für die Erhaltung des d Sorge getragen hätten; überdies ist ja das d in prendons auf weiten Gebieten Frankreichs wirklich erhalten geblieben oder vielleicht besser, nachdem die Stammbetonung aufgegeben war, sofort wieder zum Vorschein gekommen, und man sieht nicht ein weshalb gerade im Lothringischen prendere andere Wege gegangen sein soll wie die große Sippe defendere, die nie und nirgends ein \*defenons aus \*defenmes entwickelt hat. Die Gemeinsamkeit der sigmatischen Perfektbildung (\*post \*prest) mag an sich ein bindendes Element sein, doch wird seine Bedeutung durch die auch die übrigen beiderseitigen Formen trennende Verschiedenheit des Vokalismus abgeschwächt. Ferner ist der Ansatz pregne aus pogne, von dem Meyer-Lübke II, 117 übrigens nicht spricht, schon mit Hinblick auf chronologische Schwierigkeiten misslich, dann aber auch deswegen sehr bedenklich, weil damit für den angeblich durch ponere bewirkten Schwund des d in prendere ein Vorgang als Beweismittel verwendet wird, der eine Beeinflussung von prendere voraussetzen würde, deren Vorhandensein doch überhaupt erst bewiesen werden soll. Und nun vollends soll ein lexikalisch so reich entwickelter und der Sprache so ungemein geläufiger Typus wie prendere sich durch kaum zu belegendes ponere, dessen enge Bedeutung fern abliegt und auch in seinem Kompositum reponere schwerlich mit prendere inhaltlich zusammengehört, aus seinen Bahnen drängen lassen! Ein solches Kraftstück vermochte nur ein Typus von gleicher Schwere und dann auch nur unter besonders stark wirkenden psychischen Antrieben fertig zu bringen.1

Was ich hier gegen Herzogs Darlegungen einzuwenden hatte, richtet sich in erhöhtem Grade auch gegen Schuberts Vorschlag, der, aus den gleichen Gründen wie Herzog sein ponere, begrifflich noch ferner stehendes manere für die Geschicke von prendere verantwortlich zu machen sucht, ohne dass ihm die bestechende Parallele \*prenmes \*prentes == \*\*manmes \*\*mantes zu Gebote stünde. Wie er sich, um den störenden Verhältnissen im Osten (tenrai

¹ Ich sehe auch keinen Anlas, mich durch Herzogs Bedenken (Ztschr. XXIX, 237) von der Aussassung abbringen zu lassen, das responons < respondemus eher durch den Einstus der Komposita von ponere, nämlich espondre und despondre, als durch den des von ihm nun vorgeschlagenen Simplex um sein stammhastes d gekommen sei, und dass andererseits frühes despondre, esponde sein d aus responde bezogen habe. Wenn respondre ganz allgemein den Sinn von "answorten, entgegnen" hat, so bedeuten espondre despondre oft, "auf eine Frage oder Rede mit klaren Auseinandersetzungen antworten", verhalten sich also zu dem ersteren wie die Art zur Gattung; vgl. Demanda li, se il amoit Dame ne pucele el pais. A ce ne fu mie estaïs Cligés ne lanz de ce respondre, Isnelemant li sot espondre, Cliges 3172; Li Diez d'amors lors me respont, Et ma demande bien m'espont, Rose 2607 (God. III, 545); A ceste parole respont Calogrenant et si despont, Chev. Lyon 175 Ms. Vat. (s. God. II, 634). Recht bezeichnend ist neben der Paarung Ki responra se ne response Ki esponra se tu n'espons. Renclus, Car. LNVI, 4 die Nebeneinanderstellung von respondrai: espondrai, Car. CCII, 1 in einem Denkmal, dem die Einschaltung des sekundären d sonst fremd ist.

genons) zu entgehen, zu helfen weiss, wird sich gleich zeigen. enn er zunächst behauptet (S. 51), dass prendre prendrai in den rkunden des penre-Gebietes nie anzutreffen seien, so werden ihn ie in den Not. et Extraits XXVIII, 34, 35, 68 sowie bei Keuffer, Le Stadt-Metzer Kanzleien (Erlangen 1895) S. 140 veröffentlichten okumente, von denen die beiden ersten aus den Jahren 1245 und 161 stammen und auch das letzte noch dem 13. Jahrhundert angehört, nes Besseren belehren können. Welchen Wert man nun auch tesen Zeugnissen beimessen mag, sie sind vorhanden, und man russ mit ihnen rechnen; aber auch wenn sie nicht da wären, so sirde ich doch jede Erklärung, die für die Stufe penre penrai eine adere Grundform als das für die übrigen Teile des Sprachgebietes azuerkennende prendere in Ansatz bringt, für versehlt halten, und shalb kann ich auch nicht zustimmen, wenn Schubert S. 51 kurzweg hauptet, dass auf dem penre-Gebiete sich vulgärlateinisches prendere rleich" zu penre entwickelt haben müsse. Meine Anschauung, dass of dem penre-Gebiete prendons erst dann sein d verlieren konnte, schdem in Anlehnung an tenrai neues p(r)enrai entstanden war oben S. 687), hatte sich für mich aus dem stillen Hinblick auf Tatsache ergeben, dass außerhalb dieses Gebietes neues prenons ir da heimisch ist, wo nach Einschaltung des sekundären d altes dendrai mit neuem tendrai zusammenklingt (ndr-Gebiet). Mit aderen Worten: prendons kann nicht unmittelbar unter dem Influss von tenons zu prenons fortgeschritten sein (etwa wie sinister rgen dexter ohne weitere Vermittelung zu senexter wurde). Denn stark auch der von Anfang an vorhandene psychische Kontakt m Ausgleich drängen mochte, so waren die lautlichen Unterschiede rischen prendons und tenons doch zu schwerer Art, als dass die brache ohne Beihilfe eines anderen Faktors über die trennende Kluft tte hinwegkommen können. Erst nachdem im Futurum infolge Einchubes des sekundärem d (prendrai tendrai) oder Schwundes des ammhaften d (prenrai tenrai) materielle Gleichheit eingetreten war, ar eine Instanz geschaffen, bei der die Sprache sich gewisserrassen Rates erholen konnte, ob sie die ihr nicht genehme Unenheit auch im Praesens beseitigen, also auch hier den Parallelishis prenons tenons herstellen dürfe, daher denn neben unauseglichenen prendrai tenrai altes prendons unbeeinträchtigt stehen eibt. Zur Herbeiführung des gedachten Effektes bedarf es keinesegs des Zusammenklanges einer möglichst großen Anzahl paralleler ormen; der vertrauende Hinblick auf das Verhalten einer so beeutsamen Formengruppe wie das stammgleiche Futurum, das ch auch umgekehrt mit dem Praesens in enger formaler Verundtschaft fühlt,2 reichte aus, um die Umbildung des Praesens in erjenigen Richtung herbeizuführen, in der die Assoziation nach tychologischen Gesetzen zu verlaufen hat. Die von dem Praesens

<sup>1</sup> S. sekundäres enjandrat, SBern. T 329, 6 neben enjanrant, 330, 16.

<sup>2</sup> S. meine Studien S. 61.

sowohl wie von dem Futurum lautlich weit abliegende Perfektgruppe beider Zeitwörter mit ihren der Sprache ungemein geläufigen Formen blieb zunächst von dem Assimilationsprozess unberührt und fügte sich erst später, wie übrigens auch Herzog a. a. O. 2371 und Schubert 57 ff. anerkennen, mit dem Übergang zu prins in die neuen Verhältnisse. Nur macht der letztere den Fehler, dass er, übrigens im Anschluss an eine von mir schon Ztschr. VII, 65 veröffentlichte und auch von Suchier, Grundriss 781 vertretene Auffassung, prins für pris als eine freilich erst nach dem Verstummen des auslautenden s eingetretene,2 rein formale aber unmittelbare Angleichung an tins hinstellt, ohne zu bedenken, dass die Sonderstellung von prins, neben dem es doch bei dieser Theorie auch zu \*sins, \*quins \*dins für sis, quis, dis hätte kommen müssen, einer besonderen Erklärung bedarf. Gegen meine Annahme (Begriffsv. 16 Anm. 2), dass prins print prin(d) rent aus den durch Kreuzung von presis und tenis entstandenen Gleichungen prensis tensis oder prenis tenis erschlossen worden wäre, führt Schubert den unbewiesen bleibenden Satz ins Feld, dass prins schon vorhanden war, als die 2. sing, noch immer presis lautete. Die Entscheidung über die Rechtmässigkeit dieses Einwurfes fällt schwer; doch gebe ich zu bedenken, dass in lothringischen Urkunden des 13. Jahrhunderts schon der conj. imp. prenist erscheint, s. Not. Extr. XXVIII, 36 (a. 1246) und 127 (a. 1277),3 zu einer Zeit die neues prins noch kaum kennt; in welchem Verhältnis perf. prinsent, Hist. Metz III, 220 (a. 1277) zu dieser Neubildung zu denken ist, ist daher nicht leicht zu sagen.4

Es scheint mir nun klar zu sein, das bei der psychischen Kombination von prendere und tenere das Futurum prendrai tenrai innerhalb des gesamten Konjugationssystems diejenige Stelle gewesen sein muss an der die formale Trennung der beiden Zeitwörter am schwächsten empfunden wurde, und es würde sich nur noch um die Frage handeln, wie der formale Ausgleich, der auf dem tendrai-Gebiet durch die alle gleichgearteten Fälle ergreisende Einschiebung des sekundären d sich wie von selbst ergab, auf dem tenrai-Gebiet zustande kam, mit anderen Worten, durch welche Ursachen das auch für Lothringen ursprünglich anzunehmende prendrai genötigt wurde, sein stammhaftes d fallen zu lassen. Nun kommt es mir in der Tat so vor, als sei das d der gesamten Sippe defendere — prendere je nach seiner Stellung im Wortkörper von verschiedener Qualität; oder beruht der sich mir ausdrängende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit ihm prins neuem mains, somons, enquersissent gleichzusetzen, trage ich freilich Bedenken.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Einschränkung scheint mir unerheblich, da ja die ziemlich spät eintretende Angleichung von sehr frühem prit für prist oder von nicht minder früh zu findenden prirent Ens. Og. 8093; Cleom. 15513; G. Coincy, Arch. s. spr. LXVII, 241, 313 (:oïrent) für prisdrent ausgegangen sein kann.

Andererseits findet man vensist schon Brut 5632, 6503 usw.

<sup>&#</sup>x27; Dem Begriffsverwandtschaft 16 s. über das neue Participium tins, tint, vin(t) Gesagten habe ich hier nichts hinzuzufügen.

lindruck, dass innerhalb der Gruppe -ndr- der dentale Verschluss elockert sei, dass d also weniger energisch artikuliert werde als a wo es vor Vokalen zu stehen kommt (prendons), auf Täuschung? lit der von Schubert 51 aufgegriffenen Annahme Leo Wieses, Die prache der Dialoge des Papstes Gregor S. 171, der Grund für en Schwund des d könne wohl darin liegen, dass "während der rtikulation des d das Gaumensegel noch herabgelassen bleibt", t ein erster Versuch zur Erklärung der Erscheinung gemacht; b er zutrifft oder ob nicht der ursprünglich homorganen Artiulation der drei die Gruppe -ndr- bildenden Konsonanten die chuld beizumessen ist, wage ich nicht zu entscheiden.1 Jedenfalls ber hätte sich Schubert die Wiese'sche Deutung nicht unbesehen u eigen machen sollen, da sie doch im Dunkel läfst, weshalb der organg auf prendere beschränkt geblieben ist, daneben aber die brigen -ndr-Verba ihren vollen Lautstand bewahrten. Auch hier ird mir die Sonderstellung von prendrai sofort klar, wenn ich nnehme, dass der von tenrai ausgehende psychische Stoss ergänzend nzutreten musste, um prendrai zu bewegen, sein lautphysiologisch hon erschüttertes d völlig verstummen zu lassen. Es leuchtet ein, ass dieser kombinatorische Deutungsversuch, der durch den oben aushrlich begründeten Parallelismus in der lexikalischen Verwendung on prendere und tenere nachdrücklichst unterstützt wird, das der edeutung nach fern abliegende und so gut wie nie in ideeller erknüpfung mit tenere auftretende ponere und nun vollends manere ußer Sehweite rückt. Auf dem im Anfange wahrscheinlich auch othringen umfassenden prendrai tenrai-Gebiete hätte sich dememäß in der Geschichte von prendere eine Entwicklung vollzogen, eren einzelne sich chronologisch und morphologisch aneinander chliessende Phasen in gehöriger Reihenfolge durch das historisch

<sup>1</sup> Im Morvan scheint foinre fundere (s. Meyer-Lübke I, 445; dazu zuburg. vanne bei Mignard, Hist. de l'idiome bourg. 191) und für das mittelonische Gebiet atanre depāre, Ms. Monza CXCV P. 10c die Schwäche der
rtikulation dieses d zu bezeugen. Auch Reime wie semonre: nonbre: rerndre, R. Alix. 313,11 ff.; semonre: respondre, Chev. II Esp. 1519; raembre: entendre, G. Pal. 7249; membre: entendre, Chr. Pizan, Long Est.
297 konnten vielleicht daraufhin gewagt werden, und es würde sich fragen,
die bekannte Einschaltung eines sekundären e in defendera etc. nicht den
ersuch bedeuten könnte, die der klaren Hervorbringung des Stammes so gehrlich werdende Lautgruppe zu lösen; s. dazu meine Studien 55 ff. und eb.
9 ff., wo ich Futura wie mourerai courerai quererai (s. auch fererey, Donat,
tschr. f. fr. Spr. I, 38 und aperera, eb. I, 25, 17; (compareront von comparoir,
hron. J. d'Auton IV, 268) ähnlich erklärt habe; das übrigens hier wie in
refendera dieses e zu syllabischer Geltung aufsteigen kann, zeigen neben Ou
moreray en mer pour li, Ph. de Vitry S, 50 oder fe crois que generaleent Les hommes et femmes moureront (15. Jahrh.?), Tarbé, Rom. de Chamgne I, 229 der Siebensilber Dans trois jours vous moureres, Bauquier,
hans. pop. rec. en Fr. Comté (Paris 1894) S. 176 und der Achtsilber Deans la tour tu moureras, eb. S. 147 (zu dem dreifachen r vgl. discurrevunt, requerreront, Studien 70 und courreroient, Journ. Bourg. Paris (ed.
von anderwärts.

überlieferte Verhalten des Pikardischen (prendrai teurai prendens). Wallonischen (prenrai tenrai prendens) und Lothringischen (prenrai

tenrai prenons) bezeichnet werden.

Zu der für Schubert sich ergebenden Genesis von praing praisne aus mains maigne und prene prenge aus mainge (S. 53), an die sich als letztes Glied der Kette auch noch vaing vaigne, taing taigne angeschlossen haben soilen, hier ausdrücklich Stellung zu nehmen, fehlt natürlich bei meiner Anschauung jeder Anlass. Was ich Begriffsverwandtschaft 15, Anm. 4 über die Herkunft von pregne aus t(1)egne und sein Verhältnis zu prenge gesagt habe, ist im einzelnen der Ergänzung fähig und gewiss auch bedürftig, wird aber im ganzen festzuhalten sein. Wenn teneam, ohne zu diphthongieren, zu tegne wird, so konnte sich pregne ebenso leicht einstellen wie der Schwund des d in prenons. Dieses tegne entwickelte sich wahrcheinlich unter Einfluss des betonten Indikativstammes zu tiegne und schied sich dadurch von pregne das durch prent prent prent und durch seinen komplizierten Anlaut vor dem gleichem Schicksal bewahrt blieb. Schubert hält nun freilich den Typus tigne, vigne, über dessen dialektische Verbreitung er nicht genügend unterrichtet ist, für den unmittelbaren Reflex von tencam, veniam (S. 55) und glaubt daher gegen meine Anschauung von dem Schwunde des d in prenons einwenden zu dürsen, dass pregne in den betreffenden Gebieten hätte zu prigne werden müssen, da ein dieser Entwicklung hinderlicher Diphthong bier doch nicht in Frage komme -, dass aber diese Form nicht nachzuweisen sei, wie Sch. behauptet, ist ein Irrtum, der durch aprigniens, SBern. T 265, 21 (s. Ms. Phillips 1925, K. B. Berlin fo 147" Zeile 3 v. u.) dicht neben pervigniens widerlegt wird. Das freilich sehr spärliche Auftreten solcher Bildung kann seinen guten Grund haben, denn es wäre doch zu überlegen, ob das i in tigne nicht reduziertes ie darstelle, wie in lothr. pechir (peccandi), Dial. An. 201 XVIII, 16; poisire, 301 XXVII, 79; cuidir, 311 XXXII, 15; mittelrhônisch crestins, chin, praes. tint, tinont, Mussafia, Sitzungsb. Wiener Akad. CXXIX 14, 15 neben vigne, eb. 60, 30; chin, Ly. Ysop. 187; praes. vint: perf. zint 360 neben zu literarischem Einfluss zu dankendem (?) oder die ältere Schreibung wiedergebendem atiegne: uiegne, 453; pikardisch praes. sourint. Renclus, Car. 14, 1; apartint, retint: perf. maintint, Mis. 160, 1, sehr bezeichnend neben stetigem engien < ingenium, Mis 40, 1; cons. praes. engient: gient < gemit), Mis. 160, 11, sodass also auch progigne < progeniem, Car. 211, 2 aus progiegne (progiene bei God. VI, 427) geflossen sein könnte und damit van Hamels Annahme S. CLV, dass in sorigne Car. 211, 5; desconvigne Car. 211, 3 (übrigens neben soviegne, Mis. 197, 4) i aus iej entstanden sei, hinfällig würde. Auch das Wallonische kennt tinent < tenent, Hiob 319, 26, vinent < veniunt, 302, 16, hatte also ebenso wie die eben berührten Mundarten ein tigne entwickeln können, wenn es nicht bei monophthongischem tenget 320, 8, venget, 303, 17 (ng hier wahrscheinlich = n, s. Wiese, Sprache der Dial. des

lapstes Gregor 169) geblieben wäre. Der dem Renclus dialektisch ihr nahe stehende Roman von Flore und Blanceflor (ed. Bekker) it dann auch einmal pringent, 3315, das im Konsonantismus an genge, 2269 neben pregne, 313 angelehntes prignent zu bedeuten theint und wiederum deshalb so selten ist, weil ihm nie ein \*ind.

raes. print als Rückhalt zur Seite stand.1

Schubert konstruiert nun ein für die Ubergangszeit nicht unahrscheinliches Nebeneinander von \*plane, plange und sekundärem aring, plaigne (nach plaignoie), aus dem sich in formaler Analogie then altem tene tegne neues tene tenge ergeben habe. Diese auch on anderen angenommene, wenn auch nicht so genau formulierte Intstehung von tenge aus \*plange war für Schubert in Anbetracht er Strukturgleichheit im Futurum plaindrai tendrai nur auf dem Wr-Gebiet möglich, was wenigstens durch die Verhältnisse des Testens bestätigt zu werden scheint. Findet man also etwa tienge, 1. de France, Lais 47, 161; viengent, R. SBen. 2724, so würde th prenge, M. de France, Lais 13, 200; prenge, R. SBen. 2282, rengent : viengent, 2724; emprenge : chalenge, 25532 leicht als An-Inung an dieses Muster, also in meinem Sinne, erklären. Der Instand aber, dass prenge auch im Pikardischen, also auf dem Arai prendons-Gebiete, begegnet, ohne tenge neben sich zu haben, te prenge, Fergus 57 neben tiegnent, 153, 22; mesprenge, Chron. Juins 19 neben aviegne, 93; prenge, Renclus, Mis. 157, 6 neben signe, Mis. 98, 10 usw. erweisen, bereitet nicht geringe Verlegenhit, doch ist vielleicht folgender Ausweg gangbar. In der Theorie doch die oben geschilderte Einwirkung der Sippe plane plange at tenir für das Gesamtgebiet anzunehmen. Auf dem westlichen fir-Gebiete - immer vorausgesetzt, dass \*planc plange neben tring plaigne noch nicht erloschen war<sup>3</sup> — mag nun die Struktur-

<sup>4</sup> Übrigens neben vieingne: tieingne, R. SBen. 2705; preigne: feigne, de France, Lais 150, 132.

tiegne, Fl. Blanch. 3132; : viegne, 2270 haben natürlich fallenden ohthong, s. lie < laetam, 2430.

Reste solcher alten organischen ge-Konjunktive wird man erkennen den in Se wous aues besoing que il wous sorge guerre, Aiol 6508 (neben orfonge, 6827); Aint quselli sorge autre guerre (neben auge), Joustois 645; Is autres wertus [garde] qu'orgieux nsessi esparge: Subst. targe, Wilmotte Epport, Des louanges d. l. S. Vierge 26, zumal auch andere Formen mit dem sebeschassenen Praesensstamm erhalten sind. Zu den Fällen, die ich Ztschr. 10m. Phil. VII, 56 sammelte, stelle ich Une fontaine sorgoit, Chev. 02, 4610; tergoit, Hist. Ducs Norm. 6; ind. Les dames sourgent toutes pars, Lai agnaure bei B. Horning 560, 1; S'il se vont espargant, G. Muis. I, 181; ind. curgent: cargent, I, 362; ils se mettent al fuir et s'espargent, H. Val. Ms. Ged. Buchon) II, 179; espargies, Wilmotte, Rapport a. a. 0. 233; ind. tersois ques li moigne tergent leurs mains, R. SBen. bei S. Pal. s. v. tersois; conj. iv. tiergisse tür tersisse, Joseph v. Arimathia, MBP 70, 662. Dass diese maische Biegungsweise noch genug Krast hatte, auch Zeitwörter von ganz a erer Struktur nach ihrem Muster umzubilden, zeigen, ausser den Ztschr. 1, om. Phil. VII, 64s. erörterten Bildungen, noch Fälle wie ind. Le prestre argent demanois, Mont. Fabl. IV, 25; Adies detorgoient lor mains, Lai dynaure a. a. 0. 567, 58; torgent, HBord. 1225 (neben tordent, 1229); Et

gleichheit von plaindrai prendrai tendrai die Befestigung von tenge prenge, ohne tegne pregne ganz auszuschließen, befördert haben; das nr-Gebiet hingegen, insonderheit das Pikardische, wo plaindrai neben tenrai stand, entschied sich allmählich für tegne, während die Gleichung plaindrai prendrai das Schwinden von prenge zunächst verhütete, so daß man es Renclus, Mis. 147, 6; Fl. Blanch. 2269 neben dem durch tiegne, Car. 163, 8; Fl. Blanch. 3132 hervorgerusenen pregne, Car. 168, 5; Fl. Blanch. 313 als isolierten Zeugen der Zeit, da auch das Pikardische noch tenge kannte, antrifft.

Dieses engere Verhältnis zwischen plangere und venire tenere (prendere) hat dann im weiteren Verlaufe der Entwicklung das Gefühl aufkommen lassen, als sei der Konjunktiv eine Verbindung des betonten Indikativstammes mit der vermeintlichen Flexion ge. so dass sich nun um jenen aus sehr geläufigen Typen gebildeten Kern Fälle wie crienget, C. Ps. 85, 11; repunge, Oxf. Ps. 18, 7; tolges, Oxf. Ps. 50, 12, parolgent, 33, 13 (neben toilles, C. Ps. 50, 2, paroillent, 33, 13); dunget, Roland 2016 (neben duinset 2938) usw. sammeln konnten. Man sieht übrigens leicht, dass der schlichte Hinweis aut die alten organischen -ge Konjunktive für sich allein die Frage nach der Herkunft von prenge nicht zu lösen vermag, zumal in einer nicht geringen Anzahl pikardischer Denkmäler die Sippe defendere an der Neuerung nicht teilnimmt oder aus ihren Reihen höchstens rendere sich anschliefst, s. etwa neben prenge auch renge, Fl. Blanch. 3106, 1480. Nun erkennt Schubert, wie es scheint, ganz richtig, dass nur da, wo das prende-Gebiet, also das Wallonische, mit dem östlichen prenge-Gebiet, also dem Pikardischen zusammenstösst, aus dem dort geläufigen Nebeneinander von prende prenge sich für defende und Genossen sich auch defenge etc. eingestellt hat, gerade wie auf dem Grenzgebiet von prende und pregne neues defegne aufkommen konnte.

Schliefslich möchte ich noch auf eine bisher nicht beachtete Erscheinung aufmerksam machen, die wohl geeignet wäre, nicht nur die unmittelbare Herleitung von prenge aus \*plange, sondern auch die hier vorgetragene Annahme eines engeren Zusammenhanges mit tenge ernstlich zu erschüttern. Neben prenge erscheint nämlich im Pikardischen nicht selten der plur. prendés für zu erwartendes prengiés, z. B. Par bonne foi uos lo, qui gu'en ait rage, Que la dame prendés a mariage, Auberon 278; je voel bien que vous la prendés, Chron. Rains 14; Or vous di ge dont, fait mesire Raous, sour le fianche ke vous m'avés dounée, ke vous i prendés garde et me facies droit, Nouv. franc. 13° s. 108 f. (prenge, eb. 92) u. dgl, während doch andererorten neben venge < vende (s. mange für mande H. Val. § 612) auch vengons, H. Val. § 636; neben perge < perdam, H. Bord 9664 auch pergies, 3700; neben porces für portes auch

aus vieilletes vont les mamelles torgant, Chans. d'Ant. I, 153; morgoit, Ms. fr. B. N. 12566 fo. 122; argoit, fo. 262.

<sup>1</sup> Zu doner in seinen Beziehungen zu tenir s. o. S. 680, Anm. 4.

greiez, Mont. Fabl. I, 102 auftritt. Doch mag dort der im Indikativ on vornherein bestehende Dualismus prenc prendons nachträglich auf en Konjunktiv übertragen worden sein; so findet sich nicht nur urdes que ne perdés, G. Muis. I, 216 neben zahlreichen ge-Konaktiven wie entenge I, 180. alenge I, 44, amenge I, 71, wargent I, 340, Indern sogar für teignies stellt sich tenés ein in Rois, je vous pri ... tue vous tenés à droit vosire gentil oissour, Chans. Chev. Cygne 42, um, V. S. Thomas 4087, eine Form, die dann als Vorläufer von tuez gebräuchlich bleibt, s. Et pour ce vueill que vous tenez, G. Mach., lise d'Alex. 132; ou voullez vous que nous tenons, Myst. V. Test. 1.463; je veulx que me tenez promesse, Anc. Th. I, 48; vous mande ve venez un peu, Greban 6381.1 Der Wandel scheint mir in gem Zusammenhang zu stehen mit dem scheinbaren Auftreten ies Indikativs in Fügungen wie Or uoel ie donques, dist li rois, Ke dites comment ce ua, von denen Tobler, Beiträge I2, 29 gehandelt ht (s. dazu meine Notiz über Ähnliches aus einem anderen brachgebiet, Ztschr. f. rom. Phil. XXI, 554, 101).

ALFRED RISOP.

<sup>1</sup> Vgl. dazu auch Tobler, Ztschr. II, 628.

## Die romanischen Zusätze zum Thesaurus linguae latinae.

C. Salvioni hat soeben in der Rivista di filologia classica XXIV, 75 ff. die romanischen Formen, die ich auf Wunsch der Thesauruskomission zu den lateinischen Artikeln des Thesaurus gebe, einer Revision und Ergänzung unterzogen und dabei die Frage nach den allgemeinen Gesichtspunkten, die mich leiten, aufgeworfen. Ich ergreife die Gelegenheit, mich darüber zu äußern, da vielleicht der eine und andere sich auch schon ähnliche Fragen

gestellt hat.

Mein erster Grundsatz ist natürlich der, dass nur Erbwörter aufgeführt werden. Diesem Grundsatz bin ich aber bei christlichen Wörtern nicht immer treu geblieben. Ich habe z. B. die Vertreter von acedia erwähnt, einmal, weil das die spätere griechische Aussprache wiedergebende acidia und das an acc- angelehnte accidia sehr häufig ist und es mir von einem gewissen Wert schien zu zeigen, dass diese ja gewiss von korrekt schreibenden und sprechenden Leuten verpönte Form doch die üblichere gewesen sein muß, und sodann, weil zu der Zeit, wo griechisches accdia ins Lateinische übernommen wurde, sehr wohl lateinisches di schon i sein konnte, so dass also das di eines fremden Wortes anders behandelt wurde. Ähnliche Erwägungen haben mich abisso aufnehmen lassen. 'Non legitur ante christianos' schreibt der Verfasser des Thesaurusartikels. Damit ist gegeben, daß das Wort erst nach Übergang von lateinischem  $\underline{\phantom{a}} b\underline{\phantom{a}} zu v$  aufgenommen sein kann, es ist uns durch das Christentum gebracht, kann aber trotzdem oder gerade darum seit seiner Aufnahme im römischen Wortschatz auch 'volkstümlich' gewesen sein.

Eine zweite Frage ist die, wie weit die verschiedenen Mundarten heranzuziehen seien. Ich habe mich im Prinzip beschränkt auf die vier großen Hauptgebiete: rumänisch, italienische Schriftsprache, französische Schriftsprache, spanische Schriftsprache. Nur wo die Schriftsprachen versagten, habe ich zu den Mundarten oder für Gallien zum Provenzalischen, für Iberien zum Portugiesischen gegriffen. Gewiß wäre es interessant, die örtliche Verbreitung genauer zu wissen, aber das hätte den Rahmen des Thesaurus linguae latinae gesprengt. Wenn daher Salvioni obw. uči zu aucellus, ven. braghe zu braca und mancherlei ähnliches ergänzt, so könnte

th diese Ergänzungen auch bei einer Neuauflage, die natürlich ie kommen wird, nicht aufnehmen.

Eine dritte, vielleicht die schwierigste Frage ist die über das Verhältnis zu den Ableitungen. Wenn ital. amare aus lat. amare is eine von jedem Sprechenden stets fort wiederholte Reproduktion ines Erinnerungsbildes erscheint, so verhält es sich mit amator aders. Jenes kann nur aussprechen, wer es schon gehört hat, ieses kann jeder neu bilden, der amare und eine Reihe von Beeichnungen handelnder Personen auf -tor kennt. Es konnte also mator durch eine Generation völlig fehlen und doch von einer lächsten gebildet sein, während dies bei amare nicht der Fall sein nnn. Wer je beobachtet hat, mit welcher Üppigkeit bei Kindern, lie sprechen lernen, die Wortbildung spriesst, mit welcher Leichtigeit sie nach gegebenen Mustern ihren Wortschatz selbstätig verehren, der wird gegen die Notwendigkeit der Kontinuität bei bleitungen schwere Bedenken haben. Was speziell die von alvioni vermissten Vertreter von amator amatrix betrifft, als welche eng. amader (l. ameder), prov. amaire amador, friaul. mador; prov. mairilz anführt, so habe ich sie mit vollem Bewußtsein weggelassen. at. amator bedeutet nach Georges 'Verehrer, Freund, oder umschr. er Imdem. oder einer Sache sehr zugetan ist, für Imd. oder etw. thr eingenommen ist, Verehrer eines Schriftstellers', amator urbis, wris usw.; 'Liebhaber aus sinnlicher Neigung, ein Anbeter, bes. in übeln Sinne ein Buhle' . . . und prägn. ein der Liebe ergebener, in Freund des andern Geschlechts: aliud est amatorem esse aliud mantem'. Ich denke, es braucht nicht besonders hervorgehoben werden, dass die erste Bedeutung nicht der volkstümlichen brache unterer und breiterer Schichten angehört, und in der Tat gt das Engadinische amatur della müsica mit einer Form des ortes, die die Entlehnung deutlich an der Stirn trägt, gebraucht ach ameder nach Pallioppi in diesem Sinne, hat für den zweiten blkstümlichen Begriff amant oder noch besser marus (amorosus). lir das Italienische scheint Salvioni selber an der Volkstümlichlit zu zweifeln. Auch im Friaulischen ist maros der übliche usdruck, nicht mador. Nur das provenzalische amador steht ben amant ziemlich gleichwertig und amairitz wird sogar in dem rächtlichen Sinne gebraucht, den amator -trix hat, so in dem trventes von Peire Cardinal las amairitz (Appel 78), übrigens ich in gutem. Aber ich frage mich, ob dieses amador amairitz der Sprache, in der die Dichtung das System der Liebe aufs sserste ausgebildet hat, nicht erst wieder eine Neubildung eben teser verfeinerten Sprache ist, besonders da das lateinische amator men ganz andern Weg der Entwicklung einzuschlagen angefangen tte und da aman, ami doch die eigentlichen und gewöhnheren Ausdrücke waren und sind. Wenn prov. amadú 'Feuerhwamm' identisch ist mit amadú 'Liebhaber', so hat das mit der Fage ob dieses amadú Neubildung oder Fortsetzung von amatore , nichts zu tun. Das altfranz. ameour verhält sich ähnlich wie

das provenzalische, das Spanische sagt amador de la caza aber amante de una mujer. Das sind die Erwägungen, die mich geleitet haben.

Ein anderes Beispiel. Lat. albor bedeutet 'weisse Farbe, das Weisse im Ei, der weisse Fleck im Auge'. Das Wort war und ist mir in dieser Bedeutung im Romanischen unbekannt. Ich kenne prov. span. albor, pg. (S. schreibt fälschlich span.) alvor 'Morgendämmerung, Tagesanbruch', S. führt in demselben Sinne noch siz. alburi und, unter Einfluss von aurora, aubura an. Ich sehe keinen Weg, der von den überlieferten Bedeutungen des lateinischen Wortes zu denen des romanischen führt. Die Sache liegt deutlich so. Von alba 'Morgendämmerung' ist albescere 'Tag werden', gebildet und dazu tritt nun ein neues \*albor 'Morgenrot', das man nach seiner geographischen Verbreitung vielleicht als lat. bezeichnen kann, das äußerlich mit dem überlieferten albor identisch, innerlich verschieden ist, also eine Art von Homonym bildet, das aber auch einzelsprachliche, westromanische Bildung sein kann. Nicht anders verhält es sich mit lat. albumen 'Eiweiss', wozu ich gleichbedeutendes ital. albume gestellt hatte, Salvioni nun noch franz. aubun stellt. Aber dieses heißt 'Splint', kann also unmöglich Fortsetzung eines Wortes sein, das 'Eiweis' bedeutet, hat also auch kein Recht, neben diesem zu stehen, wenn anders man sich nicht auf den Standpunkt eines jüngeren österreichischen Dichters stellt, von dem die Außerung herumgetragen wird, es sei schade, dass die Wörter nicht nur Klang, sondern auch Sinn haben, und infolge solcher Auffassung den Sinn als nicht bestehend betrachtet.

Zu den ungefähr 450 Zusätzen in den zwei ersten die Buchstaben AB umfassenden Bänden gibt Salvioni 167 Ergänzungen, also eine recht beträchtliche, aber keineswegs wie es bei obertlächlicher Betrachtung scheinen möchte mich beschämende Zahl. Denn es handelt sich in weitaus der Mehrzahl um zumeist jedem der sich für solche Dinge interesiert bekannte, nach keiner Seite als nach der der Wortgeographie erwähnenswerte Dialektformen, die anzuführen ich gar keine Ursache hatte, deren Anführung durch Salvioni mir umgekehrt unverstädlich ist. Zu alter altus fügt er hinzu neap. autro auto, piem. aut, lomb. olter olt. Warum? alter ist doch auf dem ganzen Gebiete für alius eingetreten, altus überall geblieben; in den betreffenden Mundarten konnten die Formen nicht anders lauten als sie es tun. Werden sie angeführt, weil sie mit den schriftsprachlichen altro alto nicht übereinstimmen? Dann hätte ebenso gut emil. etar elt oder siz. autru autu Platz verdient.

Bevor ich nun anführe, was ich für berechtigt halte, muß ich noch bemerken, daß die ersten Bogen beider Bände schon gedruckt waren, als ich herangezogen wurde, daß ich also z. B. bei Band 2 erst von angustia an verantwortlich bin, woraus sich der Mangel der romanischen Zusätze bei ancilla und anethum erklärt.

Azunehmen sind von Salvionis Artikeln abbas, abbatissa, nur hätte dabei auch abbatia nicht übergehen sollen, (ich war anfangs gen christliche Wörter noch ablehnender), accola, acerbus, da ich zt auch daran festhalte, dass -ce als -ce bleibt, nicht -ge wird, und vagellare (é nicht é) \*vagellare, nicht vacillare sehe, so dass also instät sein, hin- und herschwanken', dann einerseits 'wanken', drerseits 'phantasieren, faseln' die historische Anordnung der Edeutung wäre, vgl. dazu it. vagolare 'herumschweifen', ven. bagolar hwanken, zittern', und Ro. XXVII, 201 ff., acidus, aculeatus, aculeus, i. zu aculea noch abr. quivye, cuvve 'Bienenstachel', algere, alleriare (sch sp. alibiar), alumen (auch fr. alun), anima, antephona, apprendere, conere, aratorius, ardere, baiana, baiulus, basis, brassica. Berechtigt ferner der Zweisel an span. apictar bei appectorare, es ist rtar zu lesen; zu streichen sind agaggia bei acacia nach den Inwänden von Pieri Arch. Glott. XV, 376 Anm. 1, und obw. Ger bei acernus nach den Bemerkungen Huonders Rom. Forsch. II, 558. Auch dass abbondare nicht erbwörtlich sei, gebe ich rne zu, trotz kalabr. abbunnare de mattse 'mit Prügeln übershütten', abbunnare 'strafen'. Zu den von Salvioni und mir anführten v-losen Formen kommt noch hinzu neap. aonná 'gechen', südostfrz. aōdá 'genügen', dann mit altem Schwund des und infolgedessen Bewahrung des Anlautes beir. bondar 'gegen'.

Eine Reihe anderer Bemerkungen muß ich z. T. aus anderen den schon angeführten Gründen ablehnen.

Zu abortire verweist S. auf seine Zusätze zu Körting, wo man idet: 'sard. avortire, piem. aorti, avorti'. Im Thesaurus heisst es ird. aortire, pedem. aorti'. Soll man nun wirklich einem Benutzer is Thesaurus, der sich für das Weiterleben von abortire interessiert, im Mühe machen, die beiden Artikel nachzuschlagen, um sich ihn zu überzeugen, dass im Piemontesischen neben aorti auch int vorkommt? Ich vermute, dass ihm das vollständig gleichgtig sein und er sich höchstens über das unnötige Nachchlagen igen wird. Ich hätte hier prov. avortir nennen müssen und vn. triest. abordir, ferr., mant. burdir, aprov. abordir, in denen sich burdo 'Maulesel, Bastard' eingenistet zu haben scheint, anforen können.

ab ultra: 'mail. avoltra A. G. XV, 510'. Man wird mir, der ich in Ausführungen von E. Richter über ab im Romanischen im Inzen und in vielem Einzelnen beistimme, keine Voreingenommenbit gegen Nachkommen von ab zumuten, aber den hier angnommenen Zusammenhang muß ich doch ablehnen. Aus a ultra etsteht a-v-oltra wie dà v-orden, l'è v-ora (Salvioni Fonetica del iletto moderno della città di Milano 215) und daß delph. avutra ultra mit anders zu fassen ist, zeigt die Nebenform ayutra. Alt-astigautra wird man von dieser mail. Form nicht trennen wollen, cises a utra aber kann nicht aus avutra entstanden sein.

apricus. Salvioni meint 'il sard. abrigu dev' essere uno spagnolismo'. Aber sp. abrigo heist 'Schutz gegen Kälte, Obdach, Zufluchtsort, Schutz', ist also postverbales Substantivum, log. abrigu ist Adjektivum und wird von Spano mit 'abbandonato' übersetzt. Es ist nicht ganz leicht von apricus 'der Sonne ausgesetzt' zu abrigu 'abbandonato' zu gelangen, aber jedenfalls leichter als von abrigo 'Schutz'. Apricus bedeutet auch 'von der Sonne getrocknet, ausgetrocknet'; vgl. minutas aprici graminis glomerate astellas und anderes ähnliches in den Hisperica Famina Arch. lat. Lex. II, 265 und damit ist der Übergang zu 'öde, verlassen' gegeben. Vgl. dazu ssard. abbrigai 'arroventare'.

apud: appo. Ich habe des Weiten und Breiten über das Wort gehandelt und glaube, die Zurückführung auf ad post nach Laut und Form gesichert zu haben, zur Kenntnis des Altlog. 69. Es wird nun zunächst Salvionis Sache sein, zu zeigen, das dem nicht so ist, und appo aus apud nach der lautlichen (pp) wie nach der begrifflichen Seite zu rechtsertigen.

aquariolus: astig. agueireu, com. aquirö 'scolatolo'. Das lat. Wort bedeutet 'Wasserträger, Kuppler'!

armillum 'Weingefäß': sp. armella Ringnagel?!

a supra: mail. assura 'sopra'. Ich trage Bedenken. Die lat Stelle lautet possessor a supra in planum descendat, während assura eher einem ad s. entspricht.

attegia 'v. Körting 1014'. Schlägt man K. nach, so findet man keine Formen, sondern einen Verweis auf Lorcks aberg. Sprachdenkmäler, nimmt man sich diesen zur Hand, so verweist der auf Schneller und gibt noch berg. und mant. Reflexe. Im Thesaurus steht rät. tegia, was doch wohl für die Benutzer des Thesaurus völlig ausreicht.

baceolus 'stockdumm'. Ich hatte baccello 'einfältiger Mensch' dazu gesetzt, nach dem Vorgang von Diez und Gröber (A. l. Lex. I, 247). Salvioni frägt, weshalb nicht ein altes Diminutivum von bacca. Weil das betreffende Wort bacca lautet, bacca eine falsche Schreibung ist.

badius. Ital bajo und span bayo werden als Gallizismen bezeichnet. Ich stimme für baio zu, das ich eben darum nicht erwähnt habe; für bayo fehlen mir innere oder äußere Anhaltspunkte.

bifidus 'in zwei Teile gespalten', unter anderen ridicate b., 'ge-gabelt'. Ich habe dazu romg. befol, das auch zunächst einen ge-spaltenen Stock bezeichnet zu haben scheint, gestellt, daher ich S. Zweifel nicht verstehe.

blattula. Salvioni nimmt an dem d von sp. ladilla Anstolich setze lat. \*blatella an, das sich zu blatta verhält wie ofeila z offa, sacellus zu saccus usw., das heifst Verkürzung von gedehtte Konsonanz am Silbenanfang, wenn gedehnte am Silbenschluß folg

W. MEYER-LÜBKE, ROMAN. ZUSÄTZE ZUM THESAURUS LING. LAT. 701

gl. unter anderen W. Schulze, Lat. Eigenn. 439, 462 ff., 500 f., 594, 3thoff Lit. Zentralbl. 1905, 826, Brugmann Berichte der kgl. sächs. tesellsch. d. Wissensch. 1906, 162.

bras 'passt besser zu dem bratium der mittelalterlichen Glossare ils zu dem lat. brace, das \*brais ergeben hätte'. Gewiss, nur ist tratium offenbar eine nicht ganz glückliche Latinisierung von tras. Man hatte \*brais (wallon. brah) neben brasser aus \*braciare, tanach ist bras umgestaltet. Das konnte aber im Thesaurus nicht tim Ausdruck gebracht werden. Vgl. noch Horning Zeitschr. XX, 455.

Zu brisca verweist Salvioni auf Körting. Im Thesaurus heißt brisca v. favus. Es ist selbstverständlich, daß ich erst bei jous, wo brisca behandelt wird, die romanischen Formen zu ben habe.

W. MEYER-LÜBKE.

# Über das älteste rätoromanische Sprachdenkmal.

I.

Den kleinen Versuch einer rätoromanischen Übersetzung aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, den man kürzlich auf einer Seite der Hs. 199 des Klosters Einsiedeln entdeckt hatte, hat eben Gröber herausgegeben,<sup>2</sup> ausgelegt und erläutert; was ich noch zu seinen Ausführungen über diesen wichtigen und schwierigen Text hinzufügen kann, ist daher nur eine Nachlese. In diesem Sinne mache ich die folgenden drei Bemerkungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu den obigen, mir von den Verfassern zur Veröffentlichung in der "Zischr." zur Verfügung gestellten Erwägungen und Vermutungen füge ich ihrem Wunsche entsprechend, anmerkungsweise meine Auffassung in Betreff einzelner derselben. Gartners an erster Stelle mitgeteilte Bemerkungen geben in der folgenden (2.) Anmerkung den rätoromanischen Text und den zu Giunde liegenden Wortlaut der latein. Predigt selbst dem Leser bekannt; die übrigen Anmerkungen sind von mir. G. G.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsberichte der philos.-philol. und der hist. Klasse der Königl. Bayerischen Akademie d. Wiss., 1907. Heft I, S. 71 bis 96, mit einem Lichtdruck, Das älteste rätoromanische Sprachdenkmal. Erklärt von Gustav Gröber. Mit einem Vorwort von Ludwig Traube. (S.-A. in Komm. d. Verlags v. G. Franz in München.) Zur Bequemlichkeit der Leser setze ich die 14 Zeilen der lateinischen Hs. und die darübergeschriebene romanische Übersetzung hieher:

<sup>(</sup>I) Satis nos oportit timere tres causas (2) karissimi fratres per quas tottus mundus perit (3) hoc est gula et cupiditas et superbia quia diqualulus per istas tres causas Adam pri-(5) mum hominem circumuenti dicens In quacumque (6) die commederitis de ligno hoc aperientur o (7) culi uestri Nos autem semper timeamus istas tres (8) causas pessimas ne sicut adam in inferuo (9) damnatus est ne nos damnemur Tenea (10) mus abstinentia contra gula, largita (11) te contra cupiditate, humilitate con(12) tra superbia nam hos sciamus quia christiani (13) dicimur Angelum christi custodem habemus sicut (14) ipse saluator dicit Amen dico uobis quod angeli eo . . .

<sup>(1)</sup> afunda nos des time tres causas (2) kare frares per aquilla tutilo (oder tutto) seulo (am Rand esto seulo) perdudo (3) aquil is guidus & quil homo mopotesille & arcullus ki fai di(4) abulus per aquillas tres causas ille primaris homo (5) cannao si plaida ille diauolus in quali die quo (6) no manducado de quil linas si uene sua uirtu fos ouli (7) Nus timimo (oder timuna) aquillas tres periuras causas (8) sicu ueni adam perdudus intin unterno (oder uferno) (9) ne no ueniamo si perdudi prendamus (10) ieiunia contra quilla curda (11) prendamus umilanz contra (12) contenia aquilla sauire ki nus a christiani ueni (13) [n]ominai Angeli dei aquilla auem nos wardadura si quil (14) sipse saluator dis ueridade dico uos aquil illi angeli

1. Zur Ortsbestimmung. Dass die Sprache dieser Überetzung in die Reihe der rätoromanischen Mundarten Graubündens u stellen ist, davon wird sich jedermann leicht überzeugen lassen. Fröber bestimmt noch genauer das Vorderrheintal als die Heimat es Übersetzers und beruft sich dabei (S. 95) auf 9 Wortformen nd Wörter. 1. des (in der Zeile 1) = decet, im bündnerischen chrifttum außerhalb des Vorderrheintales nicht belegt. 2. causas (1, 4 und 7) steht jedesmal über dem gleichen lateinischen Wort, s kann ein Latinismus sein, wie ja auch franz. und friaul. (Pirona) use, ital. und oberländisch (Carigiet) causa, gröd. gauža Fremdörter sind: der gemeinsame Besitz eines solchen Fremdwortes atte nicht viel zu sagen. 3. kare (2) erklärt Gröber selbst für nen Latinismus; er legt aber Gewicht darauf, dass carus im Oberndischen mit k- ausgesprochen werde, in den anderen rät. egenden mit ty o. ä. Nach diesem Merkmal hätte er noch enauer die Gegend von Disentis abwärts bezeichnen können. ber es ist doch fraglich, erstens wo und wie vor 800 Jahren das tonte ca- palatalisiert war, und zweitens ob der Laut, der in iserem Text in causas, kare, manducado mit c, k geschrieben ist, rklich noch ein ganz gemeines k war. Überdies ist bei carus bedenken, dass es in der übertragenen Bedeutung anders lauten ochte als sonst: vgl. gröd. tyar im eigentlichen Sinne, kare im bertragenen. 4. frares (2) stimmt allerdings besser zu dem vordereinischen frars, fras als zum oberengadinischen frers; aber die brmen mit e sind auf etliche Gemeinden beschränkt, und vielleicht dieser Lautwandel noch nicht 800 Jahre alt. 5. primaris (4) ist eder ein Fremdwort, wie Gröber selbst lehrt. 6. intin (8) entricht nicht nur dem oberländischen enten, sondern auch dem berhalbsteinischen und oberengadinischen ainten, aintin. 7. unferno ter uferno (8), diese Verdumpfung des i von infernum, hibernum mmt auch am Hinterrhein, im Unterengadin und im Münstertal r (im münstert. Katechismus, ungefähr 1620, ufteren). 8. ieiunia (10) wieder ein Latinismus (wie le iciunia IIIIor tempora in der altlienischen Beichtformel). Endlich 9. wardadura (13) mit seinem utschen Zeichen w - was damit auch für ein Laut gemeint n mag - legt, wie Gröber sagt, die Vermutung nahe, dals iser Übersetzer nahe an der deutschen Grenze zu Hause gewesen ; aber wo mag vor 800 Jahren diese Sprachgrenze gelegen ben?

Diese Erwägungen können nicht die von Gröber festgestellte tsache erschüttern, dass die Sprache unseres Textes der vorderinischen Mundart am nächsten steht; überdies lässt die Mundart dses Tales einen alten Zusammenhang zwischen ihm und Eindeln erkennen, indem sie für diesen Ort einen besonderen Imen besitzt: Nossa Dunaun (unserer Frau). Aber vielleicht war 4 Übersetzer aus einem heute ganz deutschen Ort, etwa aus Achenau bei der Vereinigung der Rheinquellen, aus Chur am Rein oder einem nördlicheren Ort, näher bei Einsiedeln. Wir

würden uns dann über Formen wie ouli (6) nicht zu wundern brauchen; es würde sich eben um eine Sprache des alten Rätiens handeln, die sich infolge einer abweichenden ethnographischen Grundlage von der Reihe der rätoromanischen Alpenmundarten ein wenig entfernte.<sup>1</sup>

2. Zur Deutung der Buchstaben. Aus den Infinitiven time (1), sauire (12) und den 1. Pers. Plur. timime (7) und auem (13) entnehmen wir, dass unser Übersetzer das Zeichen i auch für einen c-Laut gebraucht, vermutlich für geschlossenes c; denn von einer Diphthongierung sehen wir kein Anzeichen. (Die Form timune,

<sup>1</sup> Zu den 9 von mir hervorgehobenen Anzeigen vorderrheinischen (oder was mir, s. am Ende dieser Anmerkung, dasselbe bedeutet, nordwesträtischen) Ursprungs fügt G., S. 706, noch sipse, Z. 14. Bedenken verursacht ihm, wie ich meine, nicht mit Grund, im Vorstehenden: 2) causas, 3 mal belegt, und zwar im Sinne von frz. chose, also romontsch = caussa, nicht = romontsch causa Ursache etc., frz. cause, sowohl im lateinischen Texte wie in der rätorom. Ubertragung gebraucht; es ist hier also nicht Fremdwort. 3) kare, das das karissimi des lateinischen Grundtextes wiedergibt und, als Positiv, keine volle Wiedergabe des Wortes des Grundtextes, also rätoromanisch gemeint ist. Da der Verfasser k auch für qu vor hellem Vokal  $(3 \ ki)$  setzt, so scheint an eine Palatalisierung des ca in seiner Mundart zu denken noch weniger Grund gegeben, als etwa im Eulaliagedicht, wo kose (causa) neben chielt (calet) und chi (qui) neben Krist (Christus), christiien usw. steht, oder im Poema del Cid, wo man arcas und archas, neben Sancho: marchos antrifft; anders liegt die Sache natürlich in einem Text wie dem prov. Boethius, wo neben quastiazo, quaitiu, causa, kadenas, kap, carcer etc.: chastia, charcer, chaitiveza u. a. besteht, und die Verchiedenheit der Bezeichnungen für das Produkt aus demselben Grundlaute c(a) die Frage nach ihrer Geltung aufzuwersen nötigt. 5) primaris ist freilich ein Lehnwort; bei Carigiet ist es aber als üblicher Ausdruck verzeichnet, den Wörterbüchern anderer rätoroman. Mundarten ist es fremd und in dem Predigtbruchstück ist es daher schon ein alter Beleg des rätischen Wortes. Bei 8 iciunia legte ich Gewicht auf die Pluralform, gegenüber der Singularform, die in den übrigen Dialekten besteht. Zu 9 wardadura s, die Bemerkung von Suchier, S. 711. Somit verbleiben außer den von G. selbst nicht angezweiselten vier Anzeigen für nordwesträtischen Ursprung des Textes noch weitere vier also acht, bei einem Material von c. 105 Wörtern, worauf sich der Text beschränkt, eine, für meine Ansicht genügende Anzahl Wörter (s. noch G.s Bemerkung zu gurdus usw. unter 2). Ihr Gewicht mag verschieden sein; doch wäre es gewiss nicht richtig, in einem Falle, wie dem vorliegenden, von einem jeden Wort den Beweis für die Heimat des Textes positiv erbracht zu verlangen. Die Aussagen der Wörter sind verschieden; sie beweisen aber zusammen, wie die Indicien im Prozess (weshalb auch intin und unfierno erwähnt werden mussten). G. erkennt dies in der Tat selbst an (S. 703) und erwägt noch (l. c.) den Ursprung in einem heute deutschen Gebiete Graubundens, wie Reichenau b. Chur, Chur oder in einem nördlicheren, Einsiedeln näher gelegenem Orte. Dass nordlich von Chur das Rätoromanische und jedenfalls ein dem Romontsch nächstverwandter Dialekt bis Gözis bei Feldkirch noch im 10 Jahrh. gesprochen wurde, hatte ich schon 1887 im Grundr. d. roman. Phil. I2, 545 mit dem Hinweis darauf darzutun gesucht, dass noch 920 unter 40 zu Rankwyl bei Feldkirch versammelten Richtern aus Curwall, die einen Rechtsstreit nach romischen Recht zu entscheiden hatten, mehr als zwanzig Richter noch römische Namen tragen (s. Planta, Das alte Rätien, 1872, S. 398), während die beteiligten "judices de Allemania" nur germanische Namen führen. Vgl. noch Götzinger, Die roman. Ortsnamen des Kantons St. Gallen (1891).

in einer Gegend, wo man die 1. Pers. Plur. auf sumus reimt, as tim-umus und nos entstanden denkbar wäre, ist hier abzuweisen, dan auch die Buchstaben un herausgelesen werden können.) Inn dürfen wir annehmen, dass von den zwei Formen is (3) und a (am Rand) die zweite die richtige sei. Wir dürfen ferner als niglich annehmen, dass das i in allen von ille abstammenden ortformen ein e vorstelle oder dass es zwar in den auf ille oder zurückgehenden Formen aquil, quil, illi einen i-Laut bedeute, i aquilla, quilla, -as aber einen e-Laut. Auch ilo (2) - so glaube nach dem Lichtdruck lesen zu sollen - könnte dann elo lauten; könnte ungenau geschrieben sein für ke und kare für kari. Wenn anicht wie deutsches ü ausgesprochen wurde, so konnte es ebenso nt geschlossenem o vermengt werden, wie i mit geschl. e; in der It sehen wir für lat. nos abwechselnd nos, nus, no und wieder nus d nos im romanischen Text. Allein dem fraglichen u in nus, ardus und arcullus (3) entspricht jetzt am Vorderrhein wirklich d u-Laut; vielleicht sind nos, no und uos, uo nur einer latinisierenden areibung zu verdanken.

Bei der Wiedergabe der Geräuschlaute ist, wie schon Gröber livorgehoben hat, zuweilen die Stimmhaftigkeit vernachlässigt: anda (1), fos (6) = vestri (vorderrh. vos), arcullus (3), cannao (5), ada (10) - fast lauter Fälle, wo das Latein als Vorbild versagte, er immerhin bei einem Romanen auffällig. Wir begreifen hingen leicht, dass sich unser Übersetzer mit dem einzigen Zischtzeichen s der Lateiner begnügte. Da er das deutsche Zeichen dund den Buchstaben z im deutschen Sinne verwendet, so mag sich in derselben Sprache auch schon um Zischlautzeichen umsehen haben, aber eben vergebens. Nun wissen wir nicht, ob das s in causa stimmhaft, das s in christiani breit (5) ausprochen hat. Gewiss ist das s in des (1), dis (14) breit, vielleicht nch mit t-Verschlus (tš) zu lesen. Auffällig ist daneben die Form 1 (3), die wir wohl mit Gröber als = facit deuten müssen; selbe Form hat in demselben Jahrhundert das Piemontesische Millo-italische Predigten I, 69, II, 11 nach der Ausgabe von Foerster in Böhmers Rom. Stud. IV). Man könnte in des (1) d unvollständig geschriebenes dessen (Rät. Gramm. S. 107) sehen dd dis (14) für ein Perfekt halten; aber nach dem Adverb afunda re die Umstellung dessen nus zu erwarten, und unter dis steht dutlich das lat. dicit. Auf die sichtliche Not an Zischlautzeichen which che ich eine neue Deutung von linas (6) bauen, nämlich = Avats: der böse Baum der Erkenntnis; denn dass es sich um d sen handelt und nicht um Holz (Plur. lényas), 1 das musste dem Versetzer doch klar sein. Für den Begriff Baum gilt lignum jetzt tines Wissens freilich nur im Eisackgebiet (Gröden, Abtei, Enne-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An den Baum der Erkenntnis dachte natürlich auch ich; doch hatte ich die Pluralform linas wörtlich zu übersetzen.

berg), in den anderen rätoromanischen Gegenden arbor, planta oder bosco.

Recht unangenehm ist die Vernachlässigung eines Wortendes, wie an time[r oder -re] (1), aquilla[s] (2), umilanz[a] (11), ueni[m oder -mo] (12), und am schwersten vermissen wir an einigen Stellen das Hilfsverb oder eine Präposition: denn dadurch wird die richtige Auffassung des Satzbaues unsicher. Doch auf Fragen, die sich daran knüpfen, will ich hier nicht eingehen.

3. Zur Sprachreinheit des Textes. Niemand wird von einer solchen Übersetzung aus dem Lateinischen erwarten, dass sie frei von Latinismen sei. Wir finden da Kirchenwörter: christiani, angeli, saluator (nicht das vorderrheinische spindrader), ieiunia, diabulus und diavolus, seulo (vgl. seuol in d. Gallo-ital. Pred. I, 14, III, 3, VI, 27), mit selbständiger Ableitung umilanz [a], andere lat. Wörter: periuras, ne, primaris, in quali die quo; vermutlich gehört hieher auch causa, semper, sicust (vgl. aber sicum in d. Gallo-ital. Pred.), ferner wenigstens der Bedeutung nach kare.1 Hingegen scheint manducado, wie das alte hinterrheinische mangear, Impt. mandigia (Bonifaci 1601), ein Erbwort zu sein, obwohl ich das heutige milyá, malyér u. ä. am Rhein, maia in Gröden nicht davon ableiten kann.2 Lateinische Biegung haben wir an dei und an dem zweimaligen prendamus (Rät. Gramm. S. 112) vor uns, wohl auch an perdudus (8). Nach dem vorderrheinischen Gebrauch wäre nämlich das -s an perdudus als Prädikatszeichen berechtigt, aber unser Text kennt sonst kein Prädikats-s (primaris ist attributiv). Lateinische Schreibung wird die Formen dico (14) und homo (mit h) erklären. Dagegen kann das kostbare sipse (14) damals so gelautet haben (jetzt am Vorderrhein sets).

Unvollständige Schreibung und Latinisierung vervielfältigen die Auslautsformen, z. B. 1. Pers. Plur. 1. ueni (12), 2. auem (13), 3. timimo (7), ueniamo (9), 4. prendamus (9 und 11); die Formen 1. und 4. sind offenbar falsch. Wieder vier Stufen unterscheiden wir bei 1. uirtu, 3 2. cannao, [n]ominai, 3. ueridade, manducado, perdudo, perdudi, 4. perdudus; aber uirtu ist vielleicht nicht, wie ueni (12), bloss unvollständig geschrieben, sondern ein Toscanismus. Die verkürzten Formen vertu, salu, chaitiveta, clarta u. a. finden wir in 12. Jahrh. bei dem schon angeführten piemontesischen Prediger, volonia auch in der Lettera senese aus dem J. 1253. Die Möglichkeit italienischen Einflusses auf die Sprache unseres Denkmals wird

<sup>1</sup> Über primaris, causa, kare s. S. 704 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch mir ist Zusammenhang damit unwahrscheinlich. In miglid, malyér etc. dürsten eher Verkürzungen von mughighar, mugagliar, kauen (von Zahnlosen gesagt), vgl. auch bei Carigiet maghia Essen, Elsware, engadmaghanda schlechtes Essen, zu sehen sein, die der Gebrauch des alltäglichen Wortes nach sich zog (wohl zu lat. multare zerquetschen, \*multacutare, gehörig?).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> uirtu Toscanismus? Wie aber kommt er in den rät, Text? S. unten Schuchardt. Der Ausdruck weicht an dieser Stelle merkwürdig vom Grundtext ab.

th kaum bestreiten lassen. Es hat ja auch unser Piemontese' piemontesische Formen: gastaldo VII, 3, Libano VIII, 4 und 12, o IX, 173. Italianismen nennt sie W. Foerster und meint dat wohl Lombardismen; denn Toskanisch oder Schriftitalienisch mmt im 12. Jahrhundert noch nicht in Betracht. Man könnte n auch andere Formen unseres Denkmals für Italianismen halten, ie den nach unseren bisherigen Kenntnissen unrätischen Konhktiv ueniamo oder gar alle Formen auf unbetontes -o nach Ensonanten. Aber diese Formen auf -o sind in unserem Text der Mehrheit, in dem piemontesischen sind sie Ausnahmen und, sser an tuto, nur an Fremdwörtern zu sehen. Die Entwicklung. drch die sich manche Sprachen nach gewissen Gesetzen der zisten unbetonten Endsilben entledigen, war im 12. Jahrhundert Franz., Prov. und Piemontesischen schon vollzogen, in Rätien, e es scheint, wie in der Lombardei hat sie erst angefangen. böber nimmt daher mit Recht an, dass jene Wörter auf -o mals, ähnlich wie gegenwärtig im Toskanischen, nur in günstiger Filung im Fluss der Rede das -o abwerfen konnten. Dann rden auch die Formen auf -e, wie sauire, ille (3), sipse der undart des Übersetzers angehören, und den Konjunktiv ueniamo rden wir uns besser durch die Annahme erklären, dass die alten Injunktive des Präsens im Rätoromanischen, oder wenigstens in dr Mundart unseres Übersetzers, im 12. Jahrhundert noch nicht rch Neubildungen verdrängt waren. Nur uirtu möchte ich für en Italianismus und zwar für ein durch italienische Geistliche ngeführtes Kanzelwort ansehen. TH. GARTNER.

## II.

Nachdem der um die mittelalterliche Philologie hochverdiente, s viel zu früh entrissene Ludwig Traube dieses im Anfang des I. Jahrhunderts geschriebene Stück aufgefunden, Gröber dessen rache als Rätoromanisch bestimmt und eine fast durchaus befedigende Erklärung gegeben hat, bleiben noch einige von Gröber den gelassene oder nicht mit voller Sicherheit beantwortete Fragen erledigen.

Die folgenden Bemerkungen betreffen teils die Lesung der

andschrift teils die Erklärung des Textes.

Zur Lesung der Handschrift habe ich folgendes zu sagen. Zeile 3 lesen Traube und Gröber mopotefille.1 An Stelle des

<sup>1</sup> Die treffliche Konjektur Suchiers war zu machen erst möglich, nacha ein Faksimile der Hs. mit hellem Untergrund vorlag. Mir war nur e Photographie mit dunkelm Grund zugänglich gewesen, die nicht das Abzungszeichen für -us erkennen ließ, das man bei prendamus wiederfindet. dem darüber stehenden s in dem Worte tottus des alten latein. Textes ört das als Abkürzung von -us gelesene punktartige Zeichen je den falls ht, da die s des alten latein. Textes nie unter die Zeile herabgehen, was der Falle ware, wenn man das -us Zeichen zum alten s gehörig ansehen

/ lese ich vielmehr ein r. über dem die Abkürzung für us steht, wie in dem zweimaligen prendamus Q. 11. r ist nicht ausgeschrieben, indem der zweite, kürzere Strich sehlt. Ich lese die Stelle daber mo poterus ille.

Zeile 7. Dass hier eher timime zu lesen ist als timune, hat Gröber selbst angegeben.

Zeile 12—13 ist hristiani dicinur wiedergegeben mit nus a christiani ueni | ... minai. Grober setzt mit Recht dem letzten Worte ein u vor. Da aber der Buchbinder den Rand des Blaues abgeschnitten hat, so ist es erlaubt auch die Silbe m. beizufugen, die uem zur 1. Pl. ergänzt. Also: nus a christiani ueni [m. n]ominai.

Ein Schreibsehler ist wohl nur in dem von Gröber erklärten amians 11 für um ansa zu erblicken, da es nicht möglich scheint, den obern Querstrich des s als Abkürzung für a zu betrachten.

Die wortsiche Übersetzung, mit der der Text beginnt, verliert bald diesen Charakter, um einer sehr freien Wiedergabe Platz zu machen. Dieser Umstand findet seine natürliche Erklärung darin, dass der Räter die Absicht hatte, aus der lateinischen Predigt eine Rätische herzustellen, die er zu halten beabsichtigte. (Bezeichnend ist auch die syntaktische Strenge in der Verwendung des Artikels). Vielleicht hat er diese Arbeit dann auf einem Pergamentblatt oder auf einer Wachstafel fortgesetzt und seine Rätische Predigt wirklich gehalten. Wie dem auch sei: wir sollten, glaube ich, erst nach einer Erklärung der zwischengeschriebenen Sätze aus dem Rätischen suchen, ehe wir diese als Lateinisch oder als Latinisierend auffassen.<sup>2</sup>

Einen Latinismus erblicke ich in dem b von dielulus 3 (neben dienelus 5). Gröber nimmt Latinismen in weitem Umfange an, wo ich mehr oder weniger einer andern Auffassung huldige.<sup>3</sup> i in

wollte. Wohl aber ist zu beachten, dass im ratoroman. Text ri(lle), wie für S.s Konjektur anzunehmen nötig wäre, nicht zu lesen gestattet ist, (vgl. er in 4 primaris, 14 veridade), daher jedenfalls statt ille lle gelesen werden mülste; dass nach poterus stehende Wort konnte also nicht das Pron. Pers. der 3. Pers. il, wie S. (S. 707 f.) deutet, sein. Ausställig (s. Suchier, 1. c.) wäre nach dem Subjekt guel home (Z. 3) auch nicht nut jenes (i. le., sondern auch das mo (aber) bei der doch nicht gerade komplizierten Ausdrucksweise des Verfassers; Gartner erklärt es, wie er mir mittent, vor poterus sin unmöglich.

Die Annahme, dass durch Beschneiden Buchstaben von ominai (und ebenso vor estis) beim Binden der Hs. (etwa 15. Jh.) verloren gegangen seit keunten, bestätigt mir freundlichst der Bibliothekar des Stiftes Einsiedeln. Herr P. G. Meier, auf meine Anfrage.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> und <sup>3</sup> Dahin ging mein Bestreben: wo der Text jedoch latein, oder mittellat. Wortform, allein darbot, verzichtete ich auf die Annahme fakultativer Form und auf Interpretation im Sinne rätoromanischer Sprachüberheferung Gartner handelt im dritten Abschnitt über diese Frage, berührt sich in der Deutung von Schreibungen bisweilen mit Suchier, erklärt aber, wie auch dieser diese als Latinismus. S. selbst kann, abgesehen von biblischen Ausdrücker, auch in diedokiek Z. 3, neben diese ins Z. 2, die Einnuschung latein. Schreibung nicht verkennen. In sieu Z. 8 sieht er mit Recht den Vorläufer von rätorom seu, ses (bei anire Z. 12 sah ich allerdings im e einen Latinismus); die Form prendamus würde in der Mundart des Übersetzers eine dritte 1. Plut, bedeuten; nicht vergleichbar mit dieser Viellachheit der Form sind die drei altrz. 1. Plur, da diese verschiedenen Mundarten angehören.

vuillas usw. halte ich nicht für latinisierend; wenigstens müßten ann o in nos und vos und u in curda gleichfalls latinisierend sein. fröber vermutet Latinismen noch in sicu, kare, sauire, prendamus, I dico, angeli dei, saluator. In si cu (lat. sicut) erblicke ich heutiges st, sco das aus si cu entstanden ist, und sehe den gleichen Austuck in si qu (lat. sicut) vor il 13, welches das Pronomen Personale or 3. Person (oder allenfalls der Artikel) sein wird. angeli dei, ds aus den Evangelien stammt, und saluator sind Lehnwörter, e das templum dei in der altfranz. Passion (qui in templum dei o-tine pend 82), wie das creator oder createur altfranz. Texte, wie an im XVIII. Jahrhundert in Deutschland für Mittelalter medium rum sagte. Auch manducado 6 ist ein Lehnwort,

dico mag in der Tat lateinisch sein. Indessen heißt die Form i Bifrun (1561) dich, und c und g wechseln in unserm Texte inlich wie f und v. Die auslautenden Vokale in sauire, dico, re für unrätisch zu erklären, scheint mir bedenklich in einem xte, der den Abfall solcher Vokale zwar im Werke, aber noch riht durchgeführt zeigt. Gröber verweist treffend S. 83 auf ein aliches Schwanken des Italienischen. So stehen in unserm Bedigtbruchstück homo und unferno neben tutt, veridade neben atu, prendamus timimo veniamo neben avem nos. Da die letzten dei Formen in den altfranz. Formen portomes neben portons und from thre Parallele haben, so braucht auch prendamus kein Latinishs zu sein.

in quali die quo 5 wird Gröber wohl mit Recht für eine leicht In Latein angenäherte Schreibung halten. Indessen konnte i in gali für e stehen (umgekehrt wie e in kare für i gesetzt ist, vgl. ach is neben es). Wenn die, so wie es da steht, Rätisch ist, muss wohl auf dem e betont sein. quo wage ich weder als co "wie" nch als cu, cur "wann" zu deuten.

Endlich lässt ne 9, aus dem man schwerlich auf ein Fortleben ds lat. ne in Rätien schließen wird, wohl auch die Gleichsetzung

lat. nec2 zu.

Damit wären Gröbers Latinismen, wenn nicht ganz beseitigt, Ach stark reduziert.

Ich komme nun zu den einzelnen Stellen oder einzelnen

1. Der Infinitiv time neben sauire erinnert an die Freiheit ds ältern Rumänisch, die Silbe re im Auslaut abzuwerfen, während d heutige Rumänische Sprache die Endung re nur dem subintivierten Infinitiv und gewissen Zusammensetzungen (purtare-aş) Käfst. Ein ähnliches Schwanken wie das Altrumänische kann auch de Rätische einmal durchgemacht haben, ehe es in den betreffenden Mindarten die Endung re des Infinitivs verlor.

1 S. oben Gartner S. 706.

<sup>2</sup> nec als Grundform für ne anzunehmen scheint mir weder die Konstiktion noch der lat. Grundtext zu gestatten.

- 3. Nachdem ich oben mo poterus ille¹ als die handschriftliche Lesung hingestellt habe, muß ich noch eine Erläuterung hinzufügen. poterus halte ich für das it. sp. poderoso, prov. poderos. Das t in poterus, wofür d zu erwarten wäre, vergleicht sich dem e für g, dem f für v in dem von Gröber beobachteten Fällen. Vielleicht heißt die ganze Stelle: "dieser ist schlemmerhaft und jener Mann" (so weit = Gröber), "aber (rätisch mo) mächtig der und hochfahrend". Das hinter poterus stehende ille ist nicht Artikel, also ist es das Pron. Pers. der 3. Person (wie il 13).
- 5. cannae lat. circumvenet. Das Verbum ist von Gröber richtig gedeutet. Wenn er es aber für ein Partizip Perfekti hält, so möchte ich ihm die Form dieses Partizips auf ade (manducado 0) entgegen halten.<sup>2</sup> Ich halte cannae für die 3. Sg. Pf. Ind., also ao < lat. avit. Auch ueni 8 wird 3. Sg. Pf. sein. Diese Formen hat das Rätische erst später eingebüßt.
- 6. si uene sua uirtu fos ouli. Gröbers Deutung der Stelle ist mir nicht klar geworden.3 Ich halte uene für lat, findit. Wie f für z in afunda und fos, so steht hier umgekehrt u für f, ein Wechsel, der an die Nähe der deutschen Sprachgrenze gemahnt, an die auch Gröber S. 93 aus andrer Veranlassung erinnert. Das e in fendere ist auch Italienisch. (Für e würde der Prediger i geschrieben haben.) n für nn kann nicht weiter auffallen. Den Übergang von nd in nn zeigen mehrere Mundarten in Tirol, vg. Gartner, Rätoromanische Grammatik S. 139 (Formen von vendere aus Abtei und Enneberg); Alton, Die Ladinischen Idiome S. 59. Allerdings ist afunda, nicht afunna, geschrieben (iat abunde). Ist meine Deutung von uene richtig, so kann sie zur Lokalisierung der Mundart verwendet werden. Der Sinn des Satzes aperientur oculi vestri ist wiedergegeben mit den Worten: "so spaltet seine Kraft eure Augen". Die Räter drücken sich ähnlich aus, wenn sie sagen, dass die Sonne den Nebel, oder dass das Licht die Finsternis spaltet.

Zu der Form ouli möchte ich nur fragen, ob damit nicht die Aussprache uol'i oder uol gemeint sein könnte.

7 timimo ist wohl I. Pl. Imperativi. Vgl. Gartner S. 115. Das vorhergehende Nus, das dem lat. Nos autem entspricht, steht mit starker Betonung, ist also wohl kein Hindernis für diese Auffassung.

<sup>2</sup> In dem von S. gebilligten njominai Z. 13 wurde aber (wie bei cannas angenommen) ein Partizipium mit sicher synkopiertem -t., -d- vorliegen; auch Gartner spricht sich gegen die Annahme einer Persektsorm in -ao aus.

\* Es scheint, dass ouli (von oculus) nach seulo Z. 2 = seculum zu be-

urteilen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 707 Anmerkung I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich fasse nach der S. 77 gegebenen Übersetzung der Zeile 6 fos vall als Dativ und übersetzte wene (kommt) durch, "zeigt sich". Die Deutung S. wene = findit scheint mir durch rätische Ausdrücke wie "Nebel, Finsterns spalten" nicht gestützt zu werden, da dann die Augen, die gespaltet werden sollen, ein Ganzes sein müßsten, was sie, wegen der Augenlider, nicht sind auch Gartner vermag S.s Deutung nicht anzunehmen.

In perjuras lat. pessimas liegt wohl ein mit perjuras gekreuztes. Fores vor. Schon im Latein ist pejerare (von pejor) in perjurare ngedeutet worden.

- 9. Wenn ne die Rätische Form des lat. nec ist, steht das verninte veniamo dem timimo gleich. Man möchte allerdings die beiden 3 ze umstellen: sicu bis unferno hinter perdudi.1
- 12. contenia übersetzt das lat. superbia. Herr Kollege Schädel rweist auf das altit. contegna, 2 das im Dizionario von Tommaseo dd Bellini aus Francesco da Barberino belegt und mit "fasto o prtamento altiero e grave" erklärt wird.
- 13. angeli dei, aquill avem nos wardadura. Gröber zieht aquill dem lat. Genetiv dei, was mir unmöglich scheint. Es ist Akk. der angeli dei wieder aufnimmt.3
- 14. aquil illi angeli kann nicht wohl zusammengehören. Ich Ise aqual als Neutrum: "fürwahr, ich sage euch dieses". veridade vd, wie wardadura 13. prädikativer Akkusativ sein: "als Wahrheit", as Schutz".

Zum Schluss eine Frage: Sind in tutt lo seulo perdudo 2 wirklich ittrale Formen erhalten? Andernfalls wäre tutius ille seulus per-Lus zu erwarten gewesen. Mit Hinweis auf die Reste neutraler Sostantive im Provenz. dürfte die Frage zu bejahen sein (s. Diez, 6.4 II S. 41). H. SUCHIER.

### III.

I a. Afunda "genug". In lad. avuonda, welches Ascoli, Salvioni, leyer-Lübke (im Th. l. l.) u. a. zu lat. abunde stellen, sieht Gröber nt Recht ein ursprüngliches abunda. Nur kann ich ihm darin riht beipflichten dass es sich um den Ablativ des Adjektivs (also wal = abunda [mente]?) handle. Von abundare gibt es im Rom. mht bloss ein männl. Postverbale (altital. abbondo, altspan. abundo, Tov. aon, südfranz. aroun, abounde) - das nicht notwendiger Weise sin auf lat. abundus gründet, da dieses selbst erst vom Verb abeitet ist -, sondern auch ein weibliches. Littré führt zu (fee) Ande das berr, abonde "abondance" an; altbearn, abunda (a mayor anda de pene 15. Jhrh.) ist bei Lespy-Raymond gebucht und dass anda dem Mittellatein nicht fremd war, ersehe ich vorderhand aus Immaseo u. Bellini (habunda casei maxima Anf. des 15. Jhrhs.). Junda ist nun entweder als unmittelbare Ergänzung des Subjekts nd Objekts gesetzt worden (vgl. z. B. unser "er hat Geld die

<sup>1</sup> Die Umstellung der Sätze, oder wenigstens die Vorausnahme des ne Z. 8 sicu ueni . . wäre bei dieser Aussassung nötig; wie wäre aber der Pliger bei seiner Interlinearversion zu solch falscher Wortordnung gebomen?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. auch unten S. 712 die Bemerkung Schuchardts.

<sup>3</sup> Wenn aquil (nachdrücklich) angeli dei wieder aufnähme, sollte man in atein. Text, scheint es, eine Andeutung der besonderen Wichtigkeit dieses sigliedes für den Gedanken antreffen, die man vermisst.

Hülle und Fülle") oder aus \*ad abunda(m) verkürzt worden, indem die Präposition \*ad schon in \*abunda enthalten zu sein schien; vgl. die Schreibung à bounde = abounde in südfranz. a tout abounde ,er hat alles im Überfluss".1

6a. si uene sua uirtu fos ouli zeigt sich seine Kraft euem Augen". Ich sehe nicht, was sich in formaler Hinsicht dagegen einwenden ließe; aber die Abweichung vom lat. Texte: zaperientur oculi uestri" erscheint mir zu groß, und ich möchte in auirtu das lad. aviert wiederfinden. Uene auiertu wäre ganz so gesagt, wie ueni perdudus, ueniamo perdudi; auiertu für das zu erwartende auiert stände nicht im Widerspruch zu der sonstigen Beschaffenheit dieser Interlinearglossen. Nur das su (= sursum?) bliebe schwer zu erklären. Fos halte ich nicht für das Possessivum, sondern setze es = vobis.²

12a. Contenia = superbia. Gröber bezeichnet dies als eine "unverständliche Bildung". Dürsen wir aber nicht an ital. contegno denken, das zwar eigentlich "würdevolle Haltung" bedeutet, aber doch auch in ungünstigerem Sinne vorkommt? So übersetzt Petrocchi recarsi in contegno (16. Jhrh.) mit "montare in superbia". Neben contegno wurde früher auch contegna gesagt (z. B. contegne vane). So dünkt mich denn contenia ein nicht unpassender Gegensatz zu umil(i)anz(a) (altital. umilianza für umiltä).3

#### H. SCHUCHARDT.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Älter als die Stelle bei Littré ist eine gleichartige im Roman de la Rose, V. 18622 (Méon, Bd. III S. 191), wo zugleich eine Anmerkung auf die latein. Grundlage des altfrz. (h)abonde, bei dem Erzbisch. Guillaume v. Paris (13. Jh.), hingewiesen ist, der seine Fee aber abundia nennt; daraus ist ein altfrz. Lehnwort abonde natürlich ebenso möglich, wie estore aus historia in Auc. et Nicol., concorde aus concordia (13. Jh.), relique aus reliquiae Voy. de Charlemagne etc. Das Zitat bei Tommaseo und Bellini ist Du Cange s. v. habunda und dort einem englischen (nicht romanischen) Werk. Kennets Parochial Antiquities of Ambrosden (Grafsch, Oxford, Oxford 1695). entnommen. Adjektivisches abounde belegt Mistral im Tresor auch für den Süden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein aviert gäbe in der Tat den Gedanken des lat. Textes vortrefflich wieder; aber wie der Übersetzer dezu kam, su hinzuzufügen, das auch kein ecce hoc vertreten kann, bleibt unerklärt. "Conradi hat: "aufmachen, [e] arver si"; das ist offenbar } arver + far si (ebend.; Pallioppi: fer sū). Darf man für das Denkmal einen solchen Germanismus, noch dazu mit deutscher Wortstellung (su avirtu "aufgemacht") annehmen? bemerkt Schuchardt nachträglich. Gartner weist darauf, daß das a in sua einen Endstrich hat, wie die übrigen Auslaut-a, also a von su nicht zu trennen wäre. — Fos scheint mir vor ouli als vobis nicht konstruierbar; s. o. S. 710 Anm. 3.
<sup>3</sup> S. o. S. 711 Anm. 2. Ich füge noch bei, daß das Rätoromanische

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. o. S. 711 Ann. 2. Ich füge noch bei, daß das Rätoromanische Verbalsubstantive in der Tat auch von starken Verben bildet; vgl. conteng Inhalt, susteng Stütze. — An Druckfehlern habe ich zu berichtigen: S. 76 Z. 26 L span. todo; S. 78 letzte Zeile I. S. 91; S. 79 Z. 24 L gröd. fredes; S. 85 Z. 27 L. werden; S. 87 Z. 15 und 24 L (Carisch, Wtbch.) sgamiar, (Conradi, Wtbch.) sgomiar; S. 95 Z. 13 L causa.

## VERMISCHTES.

## I. Zur Handschriftenkunde.

Un manuscrit du "Roman des Sept Sages" en prose.

La Bibliothèque cantonale de Fribourg en Suisse possède un tanuscrit du Roman des Sept Sages, ignoré jusqu'ici des savants.¹ manuscrit, au point de vue de sa rédaction, n'a pas une grande portance, comme nous le prouverons tout à l'heure; mais il peut tovoquer quelques remarques curieuses, en ce qui concerne le tançais, dont le copiste s'est servi. Or, ce copiste, sans doute fbourgeois, écrivait vers la moitié du XVe siècle, étant au service un certain Claude Agnoz, qui n'est pas tout à fait inconnu ns l'histoire de Fribourg.² Le Roman commence à page 153° près la "Vengeance de la mort de Notre Seignour", à la suite de quelle on lit: Cy finist la vengence de la mort de nostre seignour plesu Christ laquelle men de devocion a fait transcripre Glaudez conoz borgeis de Fribour l'an nostre S. corem mil quartre Cent et IX. Dieu graces. Et puis suivent ces quelques vers:

Qui tropt e[s]t sers a son auoir Pais ne repos ne peut auoir; Tropt est la richise mauuaise Domp ly sire n'a prout ne ayse: Cil qui son cuer veult garde d'ire Ne doit croyre quant qui ot dire Quar qui fait de s'oreillie uase Grand dolour en son cuer amasse.

#### Vient ensuite le Roman:

"A Romme of ung emperour qui of nom Dyocleciens; il of une femme: de scelle femme ly fut remas ungs hoirs mascles. Ly enpereur fut vieux et ly enfes of ja sept ans"...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. L. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un Claude Agnoz est cité dans un document de 1443. V. A. Büchi, sans Greiers und seine Annalen, 1905, p. 43.

La rédaction du Roman dans le manuscrit en question est celle que G. Paris a appellée A; rédaction qui a joui d'une grande réputation au moyen-âge, mais qui pourtant est sans aucune valeur pour l'étude des origines des "Sept Sages", puisqu'elle n'est qu'une combinaison de deux autres rédactions: L et V.1 Il sussit de jeter un coup d'oeil sur la liste des titres des récits du manuscrit fribourgeois et de la comparer à celle de la rédaction A, dressée par M. G. Paris, pour s'apercevoir qu'on a bien sous les yeux un représentant de A:

> I. Arbor. 2. Canis. 3. Aper. 4. Medicus, 5. Gaza. 6. Puteus. 7. Senescalcus. 8. Tentamina. 9. Virgilius. 10. Avis. 11. Sapientes. 12. Vidua. 13. Roma. 14. Inclusa, 15. Vaticinium.<sup>2</sup>

Mais c'est surtout la langue de ce manuscrit qui est intéressante, car elle offre quelques traits caractéristiques du patois fribourgeois du XVe siècle, qu'il est bon peut-être de mettre en évidence.

-t finale n'étant pas prononcée, à mon avis, on l'a ajoutée à une foule de mots: ainsint toujours, moiet (moi) 165°; mant (main) 153"; dout (dou) 160"; sient et sint (sien) 164"; mint (mien) 164", etc.

-r finale, comme l'ont montré MM. P. Meyer<sup>3</sup> et Marchot,<sup>4</sup> s'est amuïe. On trouve quelquefois: endoctrine 1531; parle 155"; gerenty 161°; regarde 161° et 162°; vergie 164°; trouve 165°; ploure 165 .

-l finale tombe dans hosste pour hostel 160°.

-z finale n'étant non plus prononcée, on eut un échange avec

-r: volonter pour volontez 162°; copper-la pour coppez-la 158°.

-au- lat. tonique devient -ou-: chousse 97°, 159° et é de lat vulg. aboutit à ou: bouff 164\*; pout 164\*; nouf (neuf) 1591; pouble 97 et plouble 98. Il en est de même de é: meliour 165, lour 160°; doulour 160°.5

La prononciation -i pour -e remontant à -a lat., précédée d'un son palatal, est attestée par branchy 158° et 162°; clochi (cloche) 169°. On pourrait peut-être en inférer que le changement phonétique a commencé à l'atone. Ascoli, Arch. glott. ital. III, 61.

Ecce + iste est représenté par cy 97° comme dans le document publie par M. Jeanjaquet (Festschrift Morf, Halle, 1905, 292), et le pronom démonstratif neutre est: cen 173; cent et sent

und Occident, T. III. pp. 402-421.

Marchot, Note sur le consonantisme de l'ancien fribourgeois (Zeit-

schrift f. rom. Phil., XXIV, 249).

<sup>8</sup> V. pour ces phénomènes Girardin, Le vocalisme du fribourgeois au XVe siècle, dans la Zeitschrift f. rom. phil., XXIV, p. 199.

<sup>1</sup> G. Paris, Deux rédactions du Roman des Sept Sages de Rome, Paris, Didot, 1876, p. XXVII.

3 G. Paris, p. XVII. Ces titres latins sont dûs à Mr. Goedeke, Orient

Meyer, Pierre Cudrifin et la ville des Romans, dans la Romania, XXI, 39-49.

14°. On trouve aussi la forme lous pour l'article pluriel: en lous.

A un autre point de vue, notre manuscrit mérite d'être pris considération. Il atteste la disfusion dans la Suisse romande la rédaction A, d'où provient l'Historia latine, dont on fit une duction française, imprimée la première fois à Genève en 1492. Ute traduction publiée par M. G. Paris, est peut-être l'œuvre d'un Sisse. Du moins, G. Paris a soupçonné dans le traducteur un tanger et a rappelé qu'à la fin du XVe siècle il y eut à Genève dans le Canton de Vaud une floraison remarquable de littérature inçaise, qui se rattache à l'introduction de l'imprimerie.

GIULIO BEKTONI.

## II. Zur Wortgeschichte.

1. a. fr. musgode.

Ce mot se présentant pour la première fois en français dans t vie de Saint Alexis (éd. Paris, p. 152; 51d):

N'en fait musgode por son cors engraissier

sans doute la signification de "cachette", ainsi que l'a indiqué cjà M. G. Paris à p. 186, où il a rassemblé plusieurs exemples musgode, écrit aussi murgoe, mujoes, murjoe (Godefroy, V, 451), e ancien français et dans quelques patois modernes de la France. A Gaston Paris ne s'étant pas prononcé sur l'origine de ce mot, est à M. Storm (Rom., II, 85) qu'est revenu l'honneur d'avoir poposé une étymologie généralement acceptée. M. Storm a tiré susgode de l'ancien ou plutôt moyen haut-allemand du XIe—XIIe cele muss-gadem, mos-gadem (cenaculum). Sur cette voie, les savants l'nt suivi, bien que le changement d'a germ tonique en o présente cuintes difficultés.

Musgoe pourrait plutôt provenir de muc- (d'où a. fr. mucier, t. ammucciari, cacher, etc. Schuchardt, Rom. Et., I, 38) et  $g \hat{o} d$  (num). Pour le français mucier M. Mackel, p. 20 pense plutôt à de dérivation allemande  $m \bar{u} \hat{z} \hat{z} \hat{o} n$ , et déjà Diez avait considéré le mot cmme de provenance germanique. Mais, en tout cas, il me semble pense [gode] est apparenté au verbe mucier et que son étymologie pense [gode] et apparenté au verbe mucier et que son étymologie pense [gode] et pense [gode] et

Paris, p. XLV, n. 3.

## 2. Maz. alinciri.

Die Wortgeographie ist in den letzten Jahrzehnten stark in den Hintergrund getreten. Während seinerzeit J. Schmidt in seinem berühmten Vortrag 'Über die Verwandtschaftsverhältnisse der Indogermanischen Sprachen' der Verbreitung des Wortschatzes eine besondere Wichtigkeit beigelegt hat und unter seinen Gegnern A. Fick auch in der Anlage seines Wörterbuches diesen Gesichtspunkt in die erste Linie rückte, hat die Folgezeit, ohnehin mehr mit lautlichen Problemen sich beschäftigend, auch in den viel erörterten Fragen über das Wesen und die Abgrenzung der Mundarten sich fast stets auf das Lautliche beschränkt. Freilich wird man ja hier zunächst noch 'Positivist' sein müssen, so lange unsere Kenntnisse des Wortschatzes noch vielfach so lückenhaft sind. Denn dass sie das sind, das zeigt z. B. die Sammlung siebenbürgischer Wörter, die gerade jetzt R. Viciu veröffentlicht (Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român din Ardeal. Anal. Ac. Rom. XXIX, 3) und J. Dalametras Diction. Macedo-Român (1906). Da findet man mancherlei lateinisches Gut, das bisher auf rumänischem Boden nicht oder nur südlich der Donau nachgewiesen war, wie înecá 'erwürgen, 'töten', zu dessen reichssprachlicher Vertretung noch Puşcariu Wb. 836 bemerkte: 'Überall ertränken, daher um so auffallender die Bewahrung des ursprünglichen Sinnes im Megl.' oder meste, lat. miscere, von Viciu auch mit mesteca wiedergegeben, aber mit einer Steile belegt, die eine andere Deutung zulässt, die, wenn sie die richtige ist, doch hervorgehoben zu werden verdient. Es heisst in einem Weihnachtslied:

> Dar la masă cine şād? Şād boierii ţārii Ţārii Moldovii. Vin pe masă cin le meşce? Mesce Mama lui Juon,

Man kann übersetzen 'wer mischt ihnen den Wein', wobei das Mischen hier ebenso 'trinkbar machen' bedeutet wie in ital. mescere, nicht den Tadel in sich schließt, den das deutsche 'Wein mischen' hat (vgl. ital. mescita Weinschank), man könnte aber ebenso gut sagen. 'wer schenkt ihnen den Wein'. Die Bedeutung von lat. dare, donare hat das Verbum auf diesem Wege im Mazedonischen bekommen, wie jetzt auch Papahagi erkannt hat, Anal. Ac. Rom. XXIX, 232. — Aber wenn solche Erfahrungen, die sich wiederholen. so oft namentlich aus entlegenen Gegenden neue Wortsammlungen kommen, zur Vorsicht in Schlüssen mahnen, so muntern sie doch wieder auf zu eifrigem Weitersammeln, auf das eine sichere Grundlage gegeben werde. So will ich denn auf eine weitere rumänischsardische Beziehung hinweisen.

Maz. alinciri bringt Dalametra, während es bei Obédénare, Weigand und Papahagi in seinen verschiedenen Publikationen fehlt (Mihăileanu

W. MEYER-LÜBKE.

## 3. ameti = \*ammattīre.

Verbul ameți însemnează, în funcțiune transitivă "Jmd. befiben, verwirren, ihm die Besinnung rauben, betören": Dragostele trametese (Alecsandri, P. p.) "die Liebe verwirrt einen"; în fricțiune reflexivă și intransitivă "betäubt, schwindelig, wirr im Incepând a Besinnung verlieren." Incepând a trà și-a fulgerà cu mare trăsnet ..., au căzut asupra cortului de bu detunat și, fiind T. sub cort, atâta s'au amețit, cât au fost ca a mort (Gr. Ureche). "Da es zu donnern und zu blitzen begann, solug ein Blitz in das Zelt ein und da T. im Zelte war, wurde e so betäubt, dass er tot zu sein schien". Baba atunci a amețit d bucurie (Creangă) "die alte Frau verlor vor Freude den Kopf". Are şì sensul "trunken machen oder werden, durch Trunk liauben, sich betrinken." Ipate li da de baut, pana le amețește namandouă (Creangă) "Ipate gibt ihnen zu trinken, bis er bide trunken macht". Când capul se amețește, picioarele dovedesc (antemir) "Wenn der Kopf trunken ist, kommt es auf die Bine an".

Cihac (I, 167) credeà că poate derivà pe ameți din lat. amens. Aesta ar fi dat însă \*aminte, iar un verb derivat din el: \*aminți. Hsdeu (Etym. magn. 1062—1063), plecând de la prezintele amet, cre se găsește în Banat, a propus etimologia: amiito (mentem, vtutem, judicium, consilium, sensus) = "perdo". Dacă facem a tracție de la desvoltarea neprobabilă de sens, nu ne putem eslică trecerea de la conjugarea a treia la conjugarea a patra. A îttere ar fi dat amete, ca tramittere > trimete, submittere > sumete.

Cât despre formà amet, aceasta e refăcută din amețesc în acele regiuni, care au aversiune împotriva sufixului -esc și spun chiar înfrund în loc de înfrunzesc. Tiktin (Wb. 60) scrie: "Dunkel Dass a- prothetisch, zeigt a desmețî. Vielleicht zu ksl. mesti, meța "turbare", das auch mesti, meța geschrieben wird. Bezmetic "sinnlos, kopflos" und a se desmeticì "zur Besinnung kommen" scheinen damit zusammenzuhängen". Mai târziu (Wb. 182) însă desparte pe bezmetic de slavul meța. Oricât de ademenitoare ar fi o astfel de apropiere, trebue să renunțăm la ea. Meța s'a conservat în cuvântul smintesc, smintit. Admițând o formă cu vocală nenazalată, aceasta ar fi putut dà numai meli, iar nu ameți, ca sminti, clăti, vesti, plăti etc. De câte-ori t e prefăcut în ț înainte de -ire nu avem a face cu verbe împrumutate de-a dreptul din limba slavă, ci cu derivațiuni denominale românești iuteiuți, bogat-îmbogăți, sfânt-sținți etc. Altă etimologie nu știu să se fi propus.

Cred că forma mai veche a cuvântului a fost \*amăţesc — \*amăţi,¹ a cărei ă s'a prefăcut în e după labială, fiind-că urmă "poziție moale" (cfr. masticare > \*măsteca > mesteca; farmec — \*fărmecd > fermecà etc.). În accest caz nu e greu de a aduce în legătură cuvântul românesc cu ital. ammattire "toll werden, den Verstand verlieren" (ma che sei ammattito? = dar ce, ești ameţit? = "bist du wohl verrückt?"), engad. ammattir "wütend, toll werden", franz. amatir (cfr. La force Deu amatid les Philistiens, din s. XII ap. Hatzfeld-Darmesteter), care presupun toate un tip \*am-matītre, derivat din mattus, atestat la Petron cu sensul — de sigur figurat, ca în limba română — de "betrunken" (Georges) = rom. "ameţit".

# 4. Port. camurça, tir.-lad. txamortš u. ä. "Gemse".

Wegen des -r- hat Cortesão Subsidios, Add. S. 24 an die Einmischung von port. murça, Salvioni Rom. 36, 229 an die von \*\*ursus gedacht (s. auch Ztschr. 31, 503). Das fragliche Wort ist vielmehr \*\*curtia \*\*,Rehgeis\*\*; s. Ztschr. 23, 189 und vgl. noch gal. cúrcio \*\*,cabrito de leche\*\*, welches sich der Bedeutung nach zu abruzz. curce \*\*,Ziegenbock\*\* stellt und bezüglich der Form (\*\*cur-

¹ La Sincai (Hronicul, II, 291) se găsește și forma amoți, în care ă s'a prefăcut în o după labială, ca în atâtea alte cazuri. Sensul e cel figurat de "a ameți cu vorba" = "a înșelà" = "betoren, irre führen". Sigismund, ca să amoțească pre Turci și pre Tătari, că el nu are vreun amestec cu Nempi..., au încunjurat... Clujul "um die Türken und Tartaren irre zu führen und ihnen glaubhaft zu machen, daſs er mit den Deutschen nichts gemein hat, umzingelte S. die Stadt Klausenburg".

\*s + \*-ius) zu gal. lesmia neben lesma usw., insbesondere aber a ast. cúrtio "kurz" (Vigón) { \*curtus + \*-ius.

H. SCHUCHARDT.

## 5. Ital. indarno

{ invano + \*in dare (entlehnt altfranz. en dar) = in dono ~ m. vergebens usw., slaw. darom usw., rum. în dar (+ poln. zadar) um. în zadar). Mdl.-ital. inderno u. ä. beruht auf Angleichung internus.

H. SCHUCHARDT.

# 6. Tosk. arfiare (zu Ztschr. 31, 579—582).

Die Meyer-Lübkesche Gleichsetzung des tosk. und zwar pist. chare mit lat. afflare ist an sich annehmbar, aber es frägt sich ich ob die zurückgewiesene Fanfanische mit ital. arraffare nicht Recht besteht. M.-L. sagt: "der Schwund des a wäre ebenso alfällig wie das durch nichts berechtigte i". Indessen was das ztere anbelangt, so haben wir ja in der Tat neben arraffare ein it den ital. Wtbb. gebuchtes und auch von Körting 2.3 N. 867. 4641. 721 angeführtes arraffiare, und das -i- erklärt sich hier ebenso das von aggraffiare neben aggraffare, nämlich durch den Influss des Subst. (g)raffio (neben graffa), entsprechend dem -lfranz. rafler (neben altem raffer); vgl. noch - wir bleiben imer im Kreise auch begrifflich eng zusammengehöriger Wörter - aggranfiare (zu granfia) neben (südital., märk., romagn., kaum striftital.) aggranfare (zu mdl. granfa), während mir neben aggramthe ein aggrampiare\* (zu grampia) bisher nicht aufgestossen ist. Araffiare wird von Petrocchi derselben Mundart zugewiesen welcher chare angehört: = "volg. pist. arraffare" (arfiare findet sich ebenfalls ihm, aber ohne Angabe des Gebietes = "buscare, aggranfiare") ist bei Tommaseo u. Bellini aus Franco Sacchetti belegt, wicher es sowohl im eigentlichen Sinne hat = "strappare con raio" als im übertragenen: "chi ha fatto le mane a uncini e whe vivere di ratto, ognora pensa come possa arraffiare." Diesem maffiare steht nun das arfiare in der Mea di Polito (arfiar un solo "einen Soldo ergattern") so nahe dass das -a- des ersteren unübersteigliches Hindernis zwischen beiden bilden kann. Ich plibe allerdings nicht dass der Dichter es dem Vers zu lieb unterwickt hat, sondern vielmehr dass arfiare wirklich im Volke lebt odr lebte und aus arraffiare abgeleitet ist nach Analogie des shafalls pist. arpare ("afferrare con destrezza, prendere con vivacità

ed anche per traslato rubare" Nerucci Cincelle da bambini S. 53), welches zwar eines Ursprungs mit tranz. harper ist, aber als Verkurzung von gleichbed, arrappare gefühlt werden mag. So kennt auch das Südtranzösische arfa: (ar)rafla, (ar)rafla, rafa, (a)grafa = arpa (arpia): arrapa, agrapa. Die hier zutage tretenden Stamme mischen sich noch auf manche andere Weise. Vielleicht steht sogar Dantes Graffarane, Name eines Teutels für die Wucherer, in irgend einer Verbindung mit Molières Harpagan (oder L. Grotes Arpaga); nämlich wenn es aus einer volkstümlichen Form wie reat rafarane "Wucherer, Geizhals" und diese wiederum aus einem \*arparane umgebildet sein sollte; vgl. südtranz. arpian u. ä., "escogriffe,

homme avide" u. ä., (zu Cannes) arpigo "harpagon".

Was meine Ansicht über die Bedeutungsentwicklung afflare! "finden" anlangt, so hat entweder Meyer-Lübke sie nicht recht verstanden oder ich verstehe seinen Einwand nicht recht. Wir sind beide darin einig dass bei der Aufstellung \*tropare } "finden" der Übergang vom Abstraktum zum Konkretum ein besonderes Bedenken erregt, und nun sollte ich bei afflare einen derartigen Übergang angenommen haben? Aber afflure ist ja von Haus aus konkret; es bedeutet entweder "zublasen", "zuwehen" oder "anblasen", "anwehen" = Thes. l. l.: "I proprie: B transitive: c. acc. rei quae flando fertur - c. acc. animantis vel rei quae aura odore vapore luce sim. tanguntur." Auf dieses gründet M.-L., nach Ascolis Vorgang, das rom. afflare, auf jenes ich: mihi afflatum est "es ist mir etwas (gleich einem Blatt, einer Feder) zugeweht worden" = "ich habe etwas gefunden". Das ist doch gewiß so sinnfällig und deshalb volkstümlich wie irgend etwas; mit dem gleichen Bilde begrüßt man einen unerwartet von auswärts gekommenen Bekannten: "welch guter Wind hat dich denn hergeweht?" Andere Ausdrücke in denen ebenfalls das Gefundene in der Form des Subjektes auftritt, tragen ebensowenig einen abstrakten Charakter. Dabei darf der Unterschied nicht außer Acht gelassen werden den ich schon Rom. Etym. II, 68 f. beleuchtet habe, der zwischen "Ungesuchtes finden" und "Gesuchtes finden". Afflare "zuwehen" ergibt "finden"; afflare "anwehen": "finden"; Hier wirkt Wille und Mühe des Menschen mit; dort zeigt sich nur das Spiel mechanischer Kräfte. Daher die Vertauschbarkeit des Subjektes und Objektes. Wie "ich begegne ihm" soviel ist wie: "er begegnet mir", so auch "ich stoße auf ihn" wie: "er stößt mir auf", "ich stoße auf ein Wild, einen Wagen, ein Haus" wie: ein Wild, ein Wagen, ein Haus stösst mir auf". Das lehnt sich an Wendungen an wie: "das Schiff stösst aus einen Felsen aus" oder "ich stosse an einen Stein au", und führt weiter zu solchen wie: "ich stoße auf eine Schwierigkeit". Also hier ist jedenfalls, wie ja M.-L. beim Begriffe "finden" verlangt, das Sachobjekt und nicht das abstrakte Objekt das Primäre. - Erst zu guter Letzt erkenne ich eine Verschiedenheit des Sprachgebrauchs zwischen M.-L. und mir, die zwar den Kern der Angelegenheit nicht berührt, die aber

Ich festgestellt werden muß. M.-L. "weiß nicht ob man sagen wide (ich schreibe mit voller Absicht 'würde', nicht 'könnte') of Buch stößt mir auf'..." Nun, ich würde allerdings so sagen, in zwar vermutlich so eher als anders. In den verschiedensten Arterbüchern habe ich nachgeschlagen und mich davon überzeugt is "jemand oder etwas stößt einem auf" nicht ein Provinzialismus ner mitteldeutschen Heimat ist, sondern der Literatursprache erehört (es findet sich z. B. auch bei Schiller); vielmehr ist die Jvertrautheit damit, welche ich nun auch bei den eingeborenen Perreichern entdecke, ein negativer Provinzialismus.

H. SCHUCHARDT.

# 7. Lat. alapa (zu Ztschr. 31, 582-586).

Meyer-Lübkes Zusammenstellung von rum. aripă mit westrom. e, alibre, aubo usw. und Unterstellung aller dieser Wörter unter alapa trifft im allgemeinen gewiss das Richtige, aber es bleiben de und starke Dunkelheiten zu lichten. Bei der weitgehenden em- und Bedeutungsdifferenzierung müssen andere Wörter¹ mitwirkt haben, vor allem ala, von welchem alapa als Weiterbildung ofunden werden mochte, und so erkenne ich in südfranz. alibre ~alet (nicht aleto) "Radschausel" und span álabe ~ alero "Dach-rase", "Rand" (eines runden flachgewölbten Dinges) nicht bloss n M.-L. die Ergebnisse paralleler, sondern auch konvergenter wicklung. Anderseits ist die unmittelbare Herleitung des mlat. drum, alibrum "Haspel" von ala, wie auch ich sie angenommen ate, nicht gerechtfertigt. Übrigens hatte ich mir alibrum nicht allautliche Variante von alābrum gedacht, sondern etwa aus Einmichung von lībra erklärt (vgl. "quod in eo librantur fila" Isidor), noch weniger hätte natürlich álabrum (wie auch ich nun anee, nach der Messung in einem mlat. Vers und nach südfranz. zwo = aubo) zu alibrum werden können. Aber M.-L. selbst weiss

Beennungen auf verschiedenen Merkmalen beruhen.

<sup>1</sup> Sollten uns zur Erklärung des -t- von arom, árpitā u. ä. nicht etwa laische Wörter verhelfen? Vgl. slow. pere, Gen. pereta "Feder", perot, teut, -uta "Flügel" (nebenbei gesagt auch "Bergabhang", "Abhang eines Strohlass", "Ruderschaufel", ähnlich wie \*alapa). Die bisherigen Vorschläge alb der Philippides Ztschr. 31, 293) befriedigen nicht. M.-L. sieht davon bidaß das -t- nicht auf den Plural beschränkt ist. Wäre neugr. ἀλάτη läigel" (Legrand) anderes als ital. alata "Flügelschlag", so würde es hier Beicksichtigung gestellt ist alera sowiel wie. Traufdach" dlabe aber bezeichnet

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Genauer gesagt, ist alero soviel wie "Traufdach", dlabe aber bezeichnet deinzelne der Hohlziegel aus denen die Traufrinne besteht: dlabes "Traufziegel" bei Tolhausen (E. A. Schmid 1795 hat aldbes "Dachrinnen", Seckendorff 3; allerdings dlabe "Dachtraufe") = "las tejas del alero del tejado" (Eguilaz). Iegt demnach die Möglichkeit vor dass die beiden oben zusammengestellten

für dies i (i) vorderhand keinen Rat. Schließlich frägt man sich ob es ein Zufall ist daß im Westen und Osten der gleiche Doppelwandel auftritt: Übergang des a in i und Verlegung des Akzentes (alabe, alibre — arepa, aripa, areapa, aripa)?

Alabe kann man für das Baskische nicht einmal als Lehnwort in Anspruch nehmen; ich denke, als solches würde es arabe lauten (vgl. z. B. bask. Araba = span. Alava). Bask. araba "Flicklappen" könnte, wegen port. aba "Zipfel" u. ä., Ursprung von alapa vermuten lassen; aber es ist nur Nebenform von adabu, adoba zu ada-, adobatu span. adobar. Zweifelhaft ist mir der Ursprung von bask arapo "Baumschöfsling" = adapo "Ast mit Zweigstumpfen" (franz. "écot"); als Ableitung von adar "Zweig" schwer zu erklären. Einige wichtige romanische Formen hat M.-L. nicht erwähnt, so vor allem franz. alichon und alluchon. Ersteres bedeutet dasselbe wie auie, nämlich den flachen, mulden-, schaufel- oder löffelförmigen Wasserfang (südfranz. auch palo, cuiero) des Mühlrads, letzteres den Zahn (Kamm: südfranz. penche, franz. cam(m)e) des Kamm-(Zahn-)rads. welches, im Innern der Wassermühle, in den Drilling eingreift. Das Dict. gén. bemerkt dass beide Ausdrücke zuweilen miteinander verwechselt würden; das ist dahin zu berichtigen dass der angegebene Unterschied ein sekundärer ist, dass es sich im Grunde um ein und dasselbe Wort handelt. Schon Oudin erklärt allechens de roue als "denti o pale di ruota" und noch Mistral versteht alluchons in diesem doppelten Sinn. So bedeutet auch span. álabe 1. ..cada una de las paletas curvas de un rodezno", 2. "cada uno de los dientes de la rueda de un mecanismo" (de Toro y Gómez); I. "Mühlradschaufel", 2. "Zapfen am Walkrad" (Tolhausen). Daher durfte das Dict. gén., wenn es für alichon Herkunst von aile annimmt (was ja, schon wegen des gleichbed. aileron, am nächsten liegt), nicht bei alluchon eine Verwandtschaft mit loquet vermuten. Das Letztere ist um so befremdlicher als an dieser Stelle auf das mlat. aleuba "denticulata rotula [dieses, "Kammrad", wurde der Formel "pars pro toto" folgen], seu eiusdem dens" (Carcass. 1435 bei DC.) verwiesen wird, welches sich von südfranz. alibre nicht trennen läst. Wir werden nicht umhin können in franz. alluchon1 (alleuchons 1425 bei DC., aloichons Bourges 1468, allochons bei Cotgr. und berr.) ein \*alapione, \*alipione zu erblicken. Wiederum scheint zu aleuba das ital. lubecchio ("e [forse corrottamente] rubecchio" Carena Pront. II, 506) "Kammrad" zu gehören, von dem ich jedoch nicht zu sagen vermag wo es im lebendigen Gebrauch ist. Die Mdd. haben dafür soweit ich ermitteln kann ganz andere Bezeichnungen, so mail. mant. scud, friaul. torte; die letztere deshalb bemerkenswert weil die entsprechende franz .: tourte (auch tourteau) für den Drilling (gew. lanterne = ital. rocchetto, friaul. segnon) gilt (strenggenommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Druckfehler ist falluchon im D.-fr. Wtb. von Sachs u. Villatte (1882) 936b, 44, und zwar ein derartiger wie sich in diesem Musterwerk kaum ein zweiter finden wird.

onl für die Scheibe des Drillings), mit welchem, wie gesagt, das Inmrad sich verzahnt. Wenn prov. alabier wirklich so viel ist arbre de la roue d'un moulin", so wird es nur von einem \*liba im Sinne von "Kammrad" (vgl. aleuba) oder "Wasserrad" deleitet sein können, da der Mühlbaum die gemeinsame Welle iller Räder bildet. Vielleicht aber - es ist nur mit einer Stelle slegt — bezeichnet es das letztere selbst, das eig. Mühlrad; Honnorat ier alaber gibt die Wahl frei. - Aleche (flandr. 1335, Rom. 31, 352) d alichon in Zusammenhang zu bringen können wir nicht wagen, gen der, wenn auch nicht völlig klaren Bedeutung ("pour mettre é lettres dou douaire me dame"; Verfertiger ist ein "hugier"). — 5 span. álabe ist aláva "Radzahn in einer Uhr" (Booch-Arkossy, Thausen) zu stellen; die Betonung aber auffällig. — Bei port. 4mt. beir.) alabão, alavão "Herde von Mutterschafen" ("de criação eleite, opposto ao gado alfeiro que não pariu, não tem crias rianças") hat man begreiflicherweise an arabischen Ursprung acht, der für alfeire, alfeiro kaum zu bezweifeln ist; aber gelmann und Dozy (2370) haben Sousas Herleitung von arab. an "Milch" zurückgewiesen, da man auch alabão de gallinhas, apatos sage und das Wort demnach überhaupt "Herde" bedeute. sehe darin nur eine andere Form von span. rebaño, port. rebanho, upan. gal. rabaño "Schafherde", und zwar eine ältere, aus Spanien "Inmende (I- wurde zu r- unter Einwirkung von rabo "Schwanz"), 11 halte Herkunft von alapa deshalb nicht für ganz ausgeschlossen im Aromunischen áripă im Sinne von "Schafherde" vorkommt Llametra: "parte din vite [întrebuințat numai la oi]"); vgl. rum. aparite "Schafe welche stets an der Seite der Herde gehen" (Damé I minol. S. 68). Alapa würde ganz so wie schon das lat. ala einen beliebigen Trupp von Menschen oder Tieren bezogen den sein. - Wegen einer noch entfernteren Möglichkeit des Zusimenhangs mit alapa erwähne ich ital. alapazza, lapazza, lampazza "Ehale", "Schwalpe", "Wange" (eines Mastes oder einer Raa), wiches auch in das Franz. übergegangen ist: älter alepasse, heute Jase (nach dem Nouveau Larousse von einer derartigen Holzztärkung der Antennen gebraucht, während es bei Sachs mit Juhling" übersetzt wird, das ein um Holz gewickeltes Tau bethnet). Die Herleitungen von gr. λεπάς und λεπίς sind auch ar geschichtlichen Gründen nicht annehmbar — die letztere würde brifflich gut passen; das Neugriechische hat das Wort für hwalpe" erst aus dem Ital. entlehnt, aber mit dem gleichbed. mz. clamp (clan), engl. clamp, d. Klampe verquickt: κλαπάτσα (ch kommt auch κλάπα vor). Wir werden indessen mit größter Whrscheinlichkeit das Wort einer germanischen Sprache zustreiben; denn d. lapp, holl. lap bedeutet "Schwalpe des Bugspets". Das -p- von lapazza wäre demzufolge nord-, nicht süd-: das a- aber stammte aus dem Verb alapazzare \ \*allapazzare Taina schreibt siz. allapazzari).

Das Wichtigste bleibt diejenige Bedeutung des lat. alapa fest-

zustellen aus der die so mannigfachen Bedeutungen der entsprechenden romanischen Formen geflossen sind. In der einzigen welche die Literatur aufweist: "Backenstreich", "Ohrfeige" haben es die romanischen Sprachen wohl nicht bewahrt, denn die Wörter die man darauf zurückgeführt hat und diejenigen welche sicher zu diesen gehören, wie altfranz. alippe (bei Eust. Deschamps), norm. alipan, südfranz. alapalme, lapas, lepi, lebi, lepo, com. lapina "Ohrfeige", span. lapo "Schlag mit der flachen Klinge", gask. alep "Gliederbruch", "schwere Verwundung" weisen mit ihrer Lautgestalt auf das Germanische hin (holl. lap "Ohrfeige", ostfries. lappen "schlagen", "klopfen", "ohrfeigen", laps "Klaps"; s. Th. Braune Ztschr. 20, 370), ebenso wie ital. schiaffo, venet. lomb. slepa "Ohrfeige"; das a- stammt wiederum aus dem entsprechenden Verb. M.-L. ist geneigt in alapa ein Postverbale von alapare , die Hand, den Arm schwingen" zu sehen, welches einerseits "Schwung", d. h. die beabsichtigte Folge eines Schwunges, anderseits "Schwinge", d. h. das Werkzeug eines Schwunges bedeutet haben würde. Nebenbei gesagt, ist "Schwinge" im Deutschen = "Flügel" erst jung, und wohl dem romanischen vanno, vanne nachgebildet, das ja im vorliegenden Fall den gleichen Zeugendienst leistet. Ich hingegen glaube dass das späte und seltene alapare ebenso wie alapizare vom Substantiv abgeleitet ist und dass dieses ursprünglich "flache Hand" bedeutet hat. Wie nämlich der Backenstreich nach dem berührten Körperteil benannt wird (franz. gifle beides, ebenso madj. pof; vgl. span. bofetón), so auch nach dem berührenden: lat. palma, südfranz. paume, rum. palmä, alb. pelembe beides. Und palma (palmula) hat auch die Bed. "Ruderschaufel" angenommen (südtirol. palmarola), wie \*alapa die: "Radschaufel"; ferner (palmes) die: "Schoss", "äußerster Zweig", wie "alapa (span.) die: "bis zur Erde herabgebogener Zweig". Während hier die in natürlicher Lage leicht gekrümmte Hand als Vorbild wirkte, war wohl die Ähnlichkeit des Palmwedels mit der ausgespreizten Hand das was die Übertragung des Wortes auf die Palme, zunächst auf die südeuropäische Zwergpalme hervorrief. Merkwürdig ist schließlich die Übereinstimmung: friaul. pármulis = franz. alluchons; aus den benachbarten Mdd. ist mir nichts ähnliches bekannt (bell. parmole del timon bed. "estremità posteriore del timone [dei carri]"; vgl "parmole,? [Stat. Lan. 1415]" in Bortolans Wtb. des Altvicenzaschen), aber bei Carena Pront. II, 251 in dem Artikel "Ferriera" lese ich: "pàlmole, o lieve, son certi denti di ferro piantati nell' albero in punti diversi" usw. Ein alapa im Sinne von palma konnte nun um so reichere Schösslinge treiben als es, wie ich schon angedeutet habe, durch das ihm so ähnliche ala befruchtet wurde.

Innerhalb des Lateins steht alapa vereinzelt da (doch vgl. die Eigennamen Alapa, Alapanius). Am einfachsten wäre es nun seine Entlehnung aus einer Sprache anzunehmen deren Wörterbuch uns noch so verschlossen ist wie das der etruskischen, und in der Tat wird im Thes. l. l. ein etr. alapu zu unserem Worte angeführt.

Irfen wir aber, ohne dass uns eine direkte Spur überliefert ist. griechischen Ursprung des Wortes denken, so bietet sich hier wnigstens die Möglichkeit dar es in eine Verwandtschaft einzutlen: \*\alpha\alpha\pi\eta\nu w\text{urde eine Nebenform von \*\lambda\pi\eta\nu nd dazu vergleichen russ. slow. lapa, poln. lapa "Pfote", got. lôfa, ags. altn. lóft "flache Hand", ahd. laffa "palmula", slaw. lopata otegnet uns auch in dem homonymen Stamm von alapari, alapaα λαπίζειν, λαπιστής (άλαπάζει einmal in den Glossen), und Thes. I. I. hätte M.-L. hier immerhin, sei es auch mit einem ngezeichen, span. alabar einschalten dürfen. Mir scheint dass Rusch Recht hat: aus alabar-se | alapari konnte, unter Einfluss (al)laudare, sich wohl alabar "loben" entwickeln. Man beachte da qualitativen und quantitativen Unterschied der im Gebrauch rischen span. alabarse (so auch ins Port. aufgenommen) und dem ostigen rom. \*laudare se besteht, vom Lateinischen ganz abgesehen; con Cuervo hatte zugunsten von Rönschs Deutung darauf hinreiesen dass alabar im Cid nur reflexiv (und zwar fünfmal) vorseimt. Auch unter den sonstigen Belegen aus dem 13. und 14. Jhrh. men die reflexiven den andern die Wage.

H. SCHUCHARDT.

## BESPRECHUNGEN.

Karl Rockel, goupil, eine semasiologische Monographie. [Breslauer Dissertation]. Breslau, Nischkowsky 1906. 112 SS, und 2 Tabellen. 8º. M. 2.

Rockel bietet uns eine gute sorgfältige Monographie der Wortsippe von frz. goupil 'Fuchs' — unter Berücksichtigung der Dialekte und andrer romanischen Sprachen, besonders des Provenzalischen —, die manches Brauchbare zu tage fördert.

In dem ersten Teil, wo die Etymologie des Wortes behandelt witd. steht die Frage im Vordergrund, wie sich das g des frz. Wortes erkläre. Der älteren Ansicht, daß man hierin eine Einmischung von germ. wuif zu sehen hätte, stellt R. eine andere entgegen, wonach man es einer Dissimilation der beiden Labialen verdanke, ohne im übrigen zu einer Entscheidung zu gelangen. Ich glaube an die zweite Erklärung umso weniger, als zu den von R. erwähnten sich nicht fügenden Fällen gåter und gué noch gut und game kommt. Auch möchte ich bemerken, daß der Ausfall von v in paon, paor, vuorne den R. vergleichsweise heranzieht, nicht auf Dissimilation beruhen kann, vgl. taon, seu etc. Die nördlichen Formen out il, hout S. 27 sind nicht richtig gedeutet; es ist nicht v gefallen und hat sich nicht g in h verwandelt, sondern es schwand in beiden Fällen das bilabiale w (vgl. wall werre, nicht guerre) vor dem labialen Vokal und das h dient natürlich nur dazu, das bei dem ursprünglich konsonantischen Anlaut verständliche Ausbleiben der Elision anzudeuten.

In dem zweiten, größeren Teil der Arbeit wird hauptsächlich der Nachweis versucht, das verschiedene scheinbar von goupil 'Fuchs' kommende Wörter nichts mit diesem Etymon zu tun haben, und an Stelle dieser Etymologie werden andere gesetzt. So wird goupile 'Bolzen' etc. zu copula gestellt, was beachtenswert ist, mir aber doch nicht so zweifellos erscheint wie dem Autor. Es wäre völlig überzeugend, wenn man Formen mit inlaut. b hätte. Ob es nicht mit cospel 'Span' etc. zusammengehört? Ferner wird goupillon 'Baumwollstrauch' in überzeugender Weise von gossypium abgeleitet (S. 49). In goupillon 'Kommis' dagegen sieht R. eine Nebenform zu roupton oder roupillon, aus dem es entstanden wäre. Wenn R. mit letzterem recht hat, so ist der Vorgang jedenfalls nicht, wie er will (S. 54), ein lautlicher, sondern es muß sich irgend ein anderes Wort eingemischt haben. goupillon 'Wedel' erklärt R. als eine Vermischung von germ. wisp (nicht, wie Thomas wip) + escouvillon (nicht, wie Thomas, + goupil). — In diesem Teil findet sich

ilängerer interessanter Exkurs über die Redensart écorcher le renard e popil) und verwandte (S. 35 ff.), auf den aufmerksam gemacht sei.

Die Ortsnamen wie Coupiac etc. S. 59 haben mit dem Fuchsnamen Ger nichts zu tun.

Der Verf. verspricht uns eine zweite analoge Studie über renard, von 16 wir uns mancherlei Belehrung erhoffen.

E. Herzog.

Mania. No. 141, Janvier 1907; No. 142, Avril 1907.

No. 141.

P. Meyer, Deux nouveaux manuscrits de l'évangile des femmes. It neue von den bisherigen ziemlich verschiedene, auch unter sich nicht zummengehende Texte des viel und mit großer Willkür abgeschriebenen zeichtes, deren einer die von Mall haum mit Recht als interpoliert betrachtete tohe mit dem Namen des Dichters Jean Durpain enthält. In der zweiten Librist v. 70 ist ou sur on wohl nur Drucksehler, 91 wird statt et est eulx is s'affie zu lesen sein et en eulx.

P. Meyer, Fragment d'une vie de Saint Eustache en alexandrins révrimes. Eine wohl der zweiten Hälfte des XIII. Jahrh. angehörige in sochem Stile gehaltene Darstellung der Eustachiuslegende. Sprachlich bietet is venig Interessantes; etwa einen weiteren Beleg für das seltene bellais (vgl. em bekannten auch von P. Meyer angelührten Beleg aus Raoul de Cambrai of Orson de Beauvais 2, Prise de Cordres 62). V. 49'l. Si fussiez en bataille; Thor statt ore; 269 com il faisoit doter Icil qui, vgl. zu icil qui statt iceus fobler VB. 13, 242, RG. III, § 624; v. 344 streiche passer.

A. Langfors, Li confrere d'Amours, poème avec refrains. Strophen mie vier Alexandrinern auf je einen Reim, gefolgt von einem zweistrophigen orell und inhaltlich völlig unabhängigen Refrain. Der Hrsg. gibt weitere saweise zu den Refrain.

R. Heller, L'épée symbole et gardienne de chasteté. Weist die Sitte et indischen, semitischen und in der mittelalterlichen europäischen Literatur und web. wo namentlich Amis und Amiles zu ihrer Verbreitung beigetragen haben.

G. Huet, Sur un épisode du Tristan d'Eilhart d'Oberg. Die Eräling, dass Tristan mit Artus, Gavain und anderen bei einem Besuche er Cönig Mark in demselben Zimmer wie Isolde die Nacht verbrachte, dass der Isoldes Bett durch verborgene Sicheln schützte und dass, als Tristan wan diesen Sicheln verletzte und dadurch in Gesahr kam ertappt zu werden, deseine Genossen sich verwundeten — diese Geschichte wird mit der Erzählung Dieb, der den königlichen Schatz stiehlt (Dolopathos, Rhampsinit) zusatzengebracht. Ob mit Recht? Die Fussangeln, durch die ein eisersüchtiger in den Liebhaber seiner Frau unschädlich zu machen sucht, begegnen in met Form auch im Lai von Jonec; zum Märchen passt nur die Art und von, wie Tristan sich vor der Entdeckung sichert. Wenn in einer türkischen er in das Erkennungszeichen des Diebes darin besteht, dass ihm der Bart

abgeschnitten wird, so ist darin nicht, wie Huet meint, ein Zeichen hohen Alters sondern eben zur eine Anpassung an türkische Sitte, wonach der Mangel des Bartes eine große Schande ist, zu sehen; ob das aber ursprünglich oder sekundär ist, läst sich schlechterdings nicht entscheiden.

A. Thomas, Muître Henri Baude devant la cour des aides; P. Champion, Maître Henri Baude devant le parlement de Paris. Mitteilungen von Prozefsakten, die es ermöglichen, die Lebensschicksale des von J. Quicherat zuerst wieder gewürdigten Zeitgenossen Villons genauer als bisher darzustellen.

#### MÉLANGES:

I. A. Herbert, Two newly-found portions of the Edwardes Ms. Eine Übersetzung des Pseudo-Turpin und eine gereimte Katharinenlegende, die mit keiner der bisher bekannten identisch ist.

A. Thomas. Dard als Fischname kann nicht identisch sein mit dard Pfeil, da Reime für die alte Sprache die Form dars als Subj. und als Obl. sichern und auch das Dim. darset das -s als Stammauslaut erweist, spätlat., wahrscheinlich gall. darsus; westfrz. seme, pr. septé 'der Gottesdienst für die Toten am 7. Tag nach dem Begräbnis' septimus; anouillante bei Godefroy 'trächtige Kuh' steht nicht an der zitierten Stelle, sondern anoile; aprov. fos aus lat. foce wird mit Recht im Leben der h. Enimia 220, 8 statt des von der Hs. gebotenen, aber unverständlichen und durch den Reim mit dos als falsch erwiesenen fons gelesenen; scieur de long, vgl. Ztschr. XXV, 611. Gegen die dort vorgeschlagene und zu Gunsten der von G. Paris Rom. XXXI, 154 vorgetragenen Deutung aus long (longus) soll sprechen, das 1698 Le Voyer schreibt, dass die Bewohner von Haute Marche und Combrailles auswandern als manoevres maçons, scieurs de bois au long und coupeurs de blé. Aber sollte nicht De Voyer das gangbare scieur de long selber für Leute, die wie ja gewiss schon damals sehr viele nicht wussten, was scieur de long ist, in falscher Auffassung des long den Ausdruck durch seine ausführlichere Umschreibung erklären haben wollen, so dass also scieur de bois au long eine etymologische Umdeutung des schon mehr als zwei Jahrhunderte älteren (1466 bezeugten) falsch verstandenen scieur de long ist?

P. Fournier belegt afr. domel, das einen Feiertag zu bedeuten scheint E. Vey zeigt, dass forez. madiná 'Morgenwind' auf -ale, nicht auf -alu

E. Vey zeigt, dass foréz. madiná 'Morgenwind' auf -ale, nicht auf -alberuht, wie M. Charles in den Mélanges Brunot angesetzt hatte.

A. Bos, Deux recettes en catalan.

P. Meyer, Peler stammt auch in der Bedeutung 'schälen' von pilare. So pflege auch ich zu lehren, wenn ich auf das Wort zu sprechen komme. Ein Blick auf das Altfranzösische, auf die anderen romanischen Sprachen und auf das Blatt peler im Atlas linguist, zeigt, das pellis zu Grunde zu legen unmöglich und unnötig ist.

P. Meyer, Sur la pièce strophique Dieu omnipotent. Weist das von Suchier im Anhang zur Reimpredigt veröffentlichte Stück in zwei weiteren Handschriften nach, die es wahrscheinlich machen, dass die metrischen Ungenauigkeiten tatsächlich dem Vers. angehören.

#### COMPTES-RENDUS:

C. Voretzsch, Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur (A. Jeanroy); N. Zingarelli, Ricerche sulla vita e le rime di Bernari Wentidorn (A. Jeanroy). R Ortiz, Amanieu des Eseas c'om apela Dieu amors (P. M.); A Bayot, Fragments de manuscrits trouvés aux Archives v Royaunne (P. M., vgl. Zs. XXXI, 256); E. Rolland, Faune populaire de France VII (A. Th.); Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig p. Roque Chabas (A. Morel-Fatio).

## PÉRIODIQUES:

Zeitschrift für rom. Philologie XXX, 4 (P. M., Mario Roques); Bulletin la société des anciens textes français 1905, Romanische Forschungen XVI, ZVII, XVIII (Mario Roques), Bulletin d'histoire linguistique et littéraire linçaise des Pays-Bas 1902—1903 (P. M.); Annales du Midi XVIII Juli, ktober (A. Th.); Mémoires de la société de linguistique de Paris XIII (A. T.); liblications of the modern language Association of America XIX, XX (P. M.); lilletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques 1904 (f. M.).

## CHRONIQUE:

Mitteilung des Austrittes von A. Thomas aus der Redaktion der Romania, Th. eine Vereinfachung der Schreibweise auch in Praxis in der Romania rchführen wollte, P. Meyer sich dazu nicht verstehen konnte; Nekrolog auf Wesselofsky, J. Klaczko, F. W. Maitland; kurze Beurteilung neuer Bücher.

No. 142.

J. Bédier, Les chansons de geste et les routes d' Italie. - Langst h man, dass die altsranzös. Epen an gewisse Kultstätten und insbesondere b die Etappen der großen Pilgerstraßen gebunden erscheinen, und mancher orscher ahnte auch die Bedeutung dieser Tatsache. Zu ihrer gebührenden Türdigung war aber eine systematische Verarbeitung des Materials von Nöten, ie sie B. unternommen hat. Schon jetzt zeigt der Erfolg, wie glücklich und spriesslich der Gedanke war, und wenn die begonnene Artikelserie (vgl. evue des deux Mondes, 15. März und 1. April 1907, und Annales du Midi, nuar 1907) fertig vorliegen wird, so wird sich gewiss niemand dem Eindruck rschließen können, dass hier eine fruchtbarere Betrachtungsweise gewonnen als die überlebte Methode, jede im Epos verarbeitete Sage auf bestimmte Istorische Ereignisse zurückzuführen und mit denselben durch eine hypothetische eihe verlorener Dichtungen zu verbinden. Im vorliegenden Artikel führt uns l auf dem Pilgerwege nach Rom zunächst über die Alpenpässe des Großen Bernhard und des Mont-Cénis; letzterer ist der wichtigere. Auch an der üste haben die Legenden des h. Honorat und des h. Porcharius sich mit bischen Erinnerungen verbrämt. Über S. Bernhard und Ivrea zieht Ogier Liede. Auf dem Wege über den Mont-Cénis hören wir in Montméliant vavoyen) die Sage, wie Karl auf der Jagd in Sarazenenhände fällt und von inen Pairs in Mönchskutten befreit wird: eine Sage, deren epische Bebeitung mir fraglich bleibt; wohlbekannt ist dann dem Epos die Maurienne Roland, Garin le Lorrain, u. a.), obne dass wir uns auf Settegasts Tüfteleien nzulassen brauchten; die größte Rolle hat aber Novalese bei Susa mit seiner eien Ausgestaltung der Waltarius Mönchssage und der Adelchissage (Longordenkrieg), die so mannigfach an unsere Epen anklingen. Gern werden wir auf seinen weiteren Gängen folgen. PH. AUG. BECKER.

P. Meyer. Notice et extraits d'un fragment de poème biblique composé en Angleterre. Aussüge aus einer in verwahrloster Sprache geschriebenen, fragmentarisch überlieferten gesamten Darstellung der ältesten biblischen Geschichte, aus Grundlage der Genesis, aber mit Hinzuziehung von Hieronymus. Petrus Comestor, Petrus Alphonsus und anderer Quellen. Sprache und Metrik sind wohl schon vom Verfasser aug mißhandelt, sodaß den Text bessern zu wollen wohl nicht angeht, ich hätte nicht einmal den Mut, mit dem Hrsg. overist in ovra zu korrigieren, da Verwechslung von ouvrir und ouvrer auch anderwärts vorkommt. Merkwürdig ist häufiges ist als Subjektivform des männlichen Artikels als umgekehrte Schreib- oder Sprechform, da altes ist ist geworden ist.

A. Pagès, Etude sur la chronologie des Poésies d'Ausias March zeigt. dass die gedruckten Ausgaben eine sachliche Anordnung answeben, während die Hss. die zeitliche im ganzen beibehalten, stellt die historischen Anspielungen zusammen, deutet das bisher unverständliche taulas de Peruça auf die 1444 gefundenen Iguvinischen Taseln, ermittelt, dass das Gedicht mon bon senyor sich auf Alfons V. und auf Lucrecia von Alagno bezieht und verwag auf solche Weise ein besseres Bild von des Dichters schriftstellerischer Entwicklung zu geben, als es solange möglich war.

C. Salvioni, Etimologie varie. Pav. siagar aus adjutare; astig, antrech , Verstand', Verballhornung von intellectus; ven. bizólo 'Trages:ange' wie das gleichbedeutende lomb bajol aus bajulus mit Suffixwechsel baibio, ein Suffixwechsel, der auch in lomb, bažo penzolo d' uva, grappolo vorliegt. Die laudiche Begründung für dajblus zu ven. bigdio fehlt jedoch, da, vorausgesetzt, dals vortonig j im Ven. zu i wird (trotz Lio mazor?), man immer erst baiolo izu den bekannten Beispielen von ib aus uo nach Dentalen vol auch Palazziolo. Name einer Insel im Quarnero, erwarten wurde, von hier zu bigelo aber lauter sonst nicht belegbare Zwischenstufen anzunehmen waren. In einer Note werden Rückbildungen angeführt wie istr. ceve aus cevolo (cephalus). Ich will bei dieser Gelegenheit auf ;ezo hinweisen, das z. B. in Lussin für 'Seeigel' gebraucht wird und in welchem ich echinus 'neap, ancina, lig, sin glaube sehen zu dürsen; aret. bigone 'Kübel' aus bigoncino zu bigoncio; vic. bulielo Geschenk am Dreikonigstage aus bollo mit dem Suffix -ac-ello oder -se-ello. Die von S. nicht gefundene Stelle, wo Flechia von solchen z-Formen handelt. ist atti dell' accad. di Torino VII, 875, 2; ueng. bamatoch 'Widder' zu bimus; camoscio, usw. soll auf -osciu oder -ossiu beruhen, womit nichts gewonnen ist. vgl. Zischr. XXXI, 503; emil. sarda 'Dornenzann' crasso; parm. shensa 'hiet', lenca 'dort' aus hins, illine; lomb, cref . Coerrest von Heu in der Krippe' zu \*crodare aus corrotare + cadere (?); parm. culasen 'Irrwisch' mit mail. cuare auf culu arsu beruhend, doch bleibt der Ausgang unerklärt; brianz. dass 'Schneeballen', dasselbe wie laccio, aus welchem Anlass zahlreiche Beispiele für Wechsel von anl. I und d gegeben werden, doch hätte auch die Bedeutungsentwicklung eine Bemerkung erheischt; emil. simondi viel aus diment mit Einfluss von abunde, warum nicht eher von monde, da abunde im Gebiet von dimondi nicht nachgewiesen ist? doife aus doice - doise; obw. er en 'Silber' setzt arjento voraus, nicht recht verstan flich; afr. errement 'Tinte' setzt nicht acramentum voraus, sondern ist, wie Thomas in einer Note mit Recht bemerkt, erst eine sekundare Form an Steile des alten arrement:

fello 'Hänfling' aus faganellus; feglio in einem peruginischen und zwei-. in einem velletrischen Text für figlio wird frageweise mit umbr. feliuf cammengestellt und gewiss wird vorsichtige Forschung noch weiterer Belege mürfen, wird vor allem genauere Aufschlüsse über die betreffenden Mundarten alvarten, bevor sie so weitgehenden Schlüssen zustimmen kann; Fumaso, Ane(o) Umgestaltungen von Thomas, wie Maffeo von Matthaeus, und doffia aus parochia, das mir allerdings nicht ohne weiteres vergleichbar itint; fri. glendon setzt lendo one voraus; nordital. cok 'betrunken' zu cloche Cocke' usw., nach mehr als einer Seite hin bedenklich; lomb. kumé 'viel', in tantu kumé, also deutlich com' è; molfett. mbraccembronde 'gegenüber' infaccia in fronte; mant, nos cioesa 'zum Essen reise Nuss', eigentlich ciusa', im Gegensatz zu böga 'hohle, taube Nuss'; gen. ordixe 'Zettler' ordite, Übertragung der weiblichen Form einer vorwiegend von Frauen aussbten Tätigkeit auf Männer, wenn sie diese Tätigkeit ausüben; borm. pejeñ eg' pedaneu; penzolo zu parm. penz, das ein Postverbale zu pendeo, also Indiu darstellt, nicht ganz einwandfrei; eng. piöl 'Fussohle' pedule mit Sixtausch: -ölu statt ule; piota 'Steinplatte' wird in Mittelitalien nachiesen; mail. pobia in der Redensart vess segn de pobia 'schlechtes Zeichen pluvia; molfett. prefajesce 'wilder Feigenbaum' aus \*capru fici; obw. wien 'bei' wird gegen Huonder, der an rotundu dachte, auf radente zuckgeführt, unter Voraussetzung einer Form radentu, womit freilich die wierigkeit nur verschoben, nicht behoben wird, solange man den Grund deine solche Umbildung nicht kennt; veron. raguso 'Emd' refusum; trevigl. scicola - scacola 'Schaukel' zu mail. skoka, daher zunächst i-o, dann nach tteren ablautenden Formeln i-a; lucc. tonere für tenere mit Dissimilation ste aus e-e; vic. sesegia, bell. reveséa 'Blindschleiche' caecilia. die zweite I'm unter Einfluss von orbus; aumbr. trasanna 'Hütte' transire + capanna; grenda von transienda; mod. tuttanaldi 'immer' aus tutto al di mit nicht ster zu deutendem n; scoppio für scopulus wird in einem Belege nachsiesen, ist aber gerade wegen der Vereinzelung noch nicht sicher.

A. Thomas, Mots obscurs et rares de l'ancienne langue française. The alphabétique générale et notes complémentaires. Zusammensassung der aren Serien der früheren Bände mit Angabe bisher gegebener und mit neuen Elärungsversuchen.

#### MÉLANGES:

P. Meyer, Sur deux chanson françaises citées dans une lettre latine, de Gace Brulé nicht mit Sicherheit zugeschriebene Lied onques ne soi amer depentir und die erste Strophe eines der Marienlieder des Gautier de Cncy.

A. Thomas, Encore Alain Chartier, ein weiteres A. Ch. nennendes Okument vom 2. November 1496.

A. Thomas, Encore Pierre de Nesson, Nachweis eines Dokuments, den Namen von Nessons Fran Guillemette Dent enthält.

A. Thomas, cormoran, belegt cormoreng.

#### COMPTES RENDUS:

A. Fichtner, Studien über die Prise d'Orenge und Prüfung von Neks Origin of the Covenant Vivien (R. Weeks), Jessie L. Weston, The legend of Sir Perceval, Vol. I. Chrétien de Troyes and Wauchier de Denain (M. J. Minckwitz); Festschrift Adolf Tobler zum 70. Geburtstag dargebracht (A. Thomas).

### PÉRIODIQUES:

Zeitschrift für romanische Philologie XXX, 5 (Mario Roques); Revue des langues romanes XLIX Janvier-Août 1906 (P. Meyer); Buletinul Societăței Filologice Bukarest 1905 (M. Roques).

#### CHRONIQUE:

Nachrufe auf A. Beljame, G. J. Ascoli, V. Henry, G. Carducci, A. Neubauer, A. G. von Hamel, — Kurze Notizen über neue Bücher.

W. MEYER-LÜBER.

## Romanische Forschungen. XVI.

XVI. H. 1. (Nov. 1903). S. 1. M. Gross, Geffrei Gaimar; die Komposition seiner Reimchronik und sein Verhältnis zu den Quellen (V. 819—3974) untersucht Vers für Vers die Abhängigkeit des französischen Dichters von seinen Quellen, besonders der von B. Thorpe herausgegebenen Sachsenchronik, und gewährt so interessante Einblicke in den Einflus, den die Form, besonders Metrum und Reim bei der Darstellung und Wiedergabe der Ereignissse hat. S. 6 ff., 107 ff.; Über die Verwendung des Gormond-Stoffs.

S 137. O. Nobiling, Vierzeilen aus dem brasilianischen Staate S. Paulo, teilt 38 solcher kurzer, frischer, in mancher Beziehung an unsere "Schnadzhüpferln" erinnernder Liedchen mit, die ihm von dem Sänger (zum Teil auch Dichter derselben, vgl. Nr. 5) größtenteils eigenhändig aufgeschrieben wurden. Vorher geht eine kurze, aber instruktive Darstellung der Aussprache des Portugiesischen in dem genannten Staat.

S. 151. Fr. S. Krauss, Die Volkskunde in den Jahren 1897-1902, Berichte über Neuerscheinungen, Fortsetzung des Berichtes über 1890-97 in Kr. J. F. IV, deren Wert darin liegt, dass sie den Romanisten mit vielen Publikationen über außereuropäisches und besonders slavisches Folklore vertraut macht, die ihm naturgemäß leicht entgehen könnten. Vollständigkeit scheint leider nicht einmal beabsichtigt zu sein, wenigstens fehlt gerade vom romanischen Folkslore mancherlei Wichtiges und vieles minder Wichtige aus diesen Jahren. In den einleitenden Kapiteln, die über Folklore im allgemeinen, seinen Nutzen, seine Methode usw. handeln, und im Schlusswort, das über nichts Spezielles handelt, tritt Kr. warm für die von ihm vertretene Wissenschaft ein. Und wenn ich seinen daraufbezüglichen Außerungen und besonders seiner Polemik gegen jene philologische Engherzigkeit, die die Volkskunde als Wissenschaft nicht anerkennen will - sie ist nicht bloss bei den Slavisten vorhanden - meinen vollen Beifall zolle, so glaube ich doch, dass manche hier sich findende Einzelbehauptung schwerlich allgemeine Zustimmung finden wird, z. B. S. 164 "In der Volkskunde muss die Chronologie aus den Tatsachen erklärt und aufgehellt werden, nicht aus der Chronologie die Tatsachen". S. 167: "Alle Sprachen sind geeignet, die höchsten Abstraktionen

ds menschlichen Geistes auszudrücken" (Eher ist das konträre Gegenteil wahr. Leine Sprache ist geeignet . . . ". Jedenfalls aber sind die Sprachen nicht it gleichen Mass dazu geeignet oder ungeeignet.). S. 172: "In der Sprachstöpfung hat der menschliche Geist die Grenzen seines Vermögens längst erteht". [Beachte den teilweisen Widerspruch dieser Äußerung zur vorigen!]

H. 2 (Mai 1904). S. 321. Aug. Andrae, Das Weiterleben alter Iblios, Lais, Legenden und anderer alter Stoffe, weist nach, dass die Stoffe vischiedener mittelalterlicher Fabliaus und Novellen noch heutzutage in der Loratur oder als Anekdoten Verwendung finden. Da A. sich in der Regel meinigen Hinweisen begnügt, den Abhängigkeitsverhältnissen nicht nachgeht mit die bisberige stoffgeschichtliche Forschung: Grimm, Köhler etc. beinahe illig ignoriert, so kann sein Aussatz nur als Arbeitsprogramm für künstige Jauere Untersuchungen einigen Wert beanspruchen.

S. 354. L. Jordan. Über Entstehung und Entwicklung des altfrans. Los. J. gewährt uns einen interessanten Einblick in die Art und Weise, 🛉 er sich den Werdegang des altfranzösischen Epos vorstellt. Nach ihm ist d ursprüngliche Zentrum der Epenproduktion Burgund, wo sich die Vermelzung romanischen und germanischen Wesens leichter vollzogen hätte, im eigentlichen Frankenland. Hier hätte die burgundische Nationalsage ter gelebt und wir fänden diese in anderm Gewand in den beiden Girartdhungen, besonders Girart de Vienne wieder. So sehr man die Kühnheit di Gedankenflugs, dem es oft schwer wird zu folgen, bewundert, so sehr bedert man den Mangel einer strikten Beweisführung, der sich ja wohl daraus därt, dass der "Aufsatz ursprünglich nicht für eine Fachzeitschrift bestimmt " und dem der Vers. wohl später in einer solchen abhelsen wird. Das Implargument - wenn nicht das einzige Argument - scheint eine Verdtschaft der Motive in G. de V. mit solchen der germanischen Heldensage: Belungenlied, Hildesage (u. zw. sowohl der nordischen Hettel-Hildesage wie d Waltharisage, denn die beiden sind wohl ursprünglich eins) zu bilden. Us z. B. J. aus dem Nibelungenstoff in der franz. Dichtung wiederfindet, ist d "Hauptmotiv": «Der Held verliert die Braut an einen politisch Mächtigeren, waus sich die geschilderten Konflikte entwickeln.» Im ersten Moment wirkt ardings diese unerwartete Ähnlichkeit überraschend und überzeugend. Aber -ob nun das Motiv in Girart de Vienne den "Kern des Ganzen" bildet, dr ob es "zur dichterischen Ausstattung gehört", die "nach dem Vorbild de Nationalepos aus germanischer Zeit stilisiert" wäre, die Verwendung dieses Zies, die Motivierung und die Folgen weisen so viele Verschiedenheiten auf, de es eben der obigen geschickten Formulierung bedurfte, um die Ähnlichüberhaupt hervortreten zu lassen. Mit einer geschickten Formulierung len man aber unter Umständen viel beweisen; formuliere ich den Kern von Grt de V. beispielsweise tolgendermassen: "Dadurch dass eine Frau die Gnahlin eines andern Fürsten als des ihr ursprünglich bestimmten wird, entsit zwischen zwei Herrscherhäusern ein Krieg, der zu einer mächtigen Expertion gegen eine befestigte Stadt führt. Den Höhepunkt der jahrelang andernden Belagerung bildet ein erbitterter Zweikampf zwischen dem tapfersten stärksten Vasallen des belagernden Königs und einem Blutsverwandten de Herrn der Festung", so lässt sich die Handlung des G. d. V. mit dem Melungenstoff nicht mehr vergleichen, dagegen stimmt sie völlig zur Iliade.

Durch ein ähnliches Kunststück kann ich aber auch den Nibelungenstoff mit der Iliade in Parallele bringen und den G. d. V. ferne liegen lassen, ich brauche mich blos statt Helenas der Briseis zu bedienen: In jenen beiden Dichtungen ist der Grund der dargestellten Konflikte das gleiche Motiv, nämlich. dass gein übermenschlich starker Held, der einem König in ausopsernder Treue die wertvollsten Dienste leistet, dafür nur schnöden Undank erntet, indem der König sich in den Besitz des Weibes setzt, das der Heid liebt und durch eigene Tüchtigkeit sich erworben hat." Aus diesen Erwägungen dürfte doch wohl hervergehen, dass, um die stoffliche Abhängigkeit einer Dichtung von der andern zu erweisen, ein gemeinsames Motiv nicht genügt, namentlich wenn dieses nichts Außergewöhnliches und Auffallendes bietet, sondern auf den alltäglichen immer und überall gleichen Voraussetzungen des menschlichen Lebens und menschlichen Wesens beruht, so dass es durch irgend ein obskures Lokalereignis immer wieder in die Dichtung Eingang finden und von einem Namen auf den andern übertragen werden konnte. - In dem letzten Kapitel beschäftigt sich J. mit dem "Farolied" und sucht nachzuweisen, dass dieses epischen Charakters, nicht lyrisch, andererseits auch kein historisches Lied gewesen sei, ferner, dass das geistliche Element darin nicht die vorwiegende Rolle gespielt habe.

S. 371. L. Jordan, Ein altfranzösischer Prosalapidar untersucht zunächst das Abhängigkeitsverhältnis der altfranz. Lapidarversionen untereinander und von den beiden lateinischen Lapidaren und veröffentlicht dann die Version, die er F nennt (Pannier, lap. fr. p. 77), nach den 4 Hss., samt einer kurzen Untersuchung der Sprache der zu Grunde gelegten Hs.

S. 398. L. Jordan, Das beziehungslose Relativum. Sätze wie qui la frote ... si a coulor de lait (näml. la piere) erklärt J. durch Ausfall eines Bedingungssätzchens s'est on qui, s'est qui. Ich kann ihm nicht beistimmen. Auch glaube ich nicht, daß in Fällen wie qui ceste pierre porte o son elle li fait avoir touz biens; qui chastement la porte elle garde ho mme de fievre; qui prent l'erbe ... il puet aler la ou il voudra Weiterentwicklungen des obigen Gebrauchs zu sehen sind. Ich glaube im Gegenteil, daß Sätze der letzteren Art, in denen ja das Relativum vom historischen Standpunkt nichts Ausfälliges hat, das Gefühl wachriesen, daß qui mit si l'on identisch sei und dadurch Konstruktionen wie qui la frote .. si a coulor de lait ermöglicht haben. J. begründet serner Bedingungssätze wie: Mort sont li conte se est qui mei en crest psychologisch. Mir scheint in solchen Sätzen eine Kontamination zweier Gedanken vorzuliegen.

S. 404. G. Baist. concierge, charlatan. concierge = conserviens; ciarlatano Kreuzung zwischen ciarlatore und Cerretano oder Ciarretano.

S. 405. W. v. Wurzbach, Die Werke François Villons. W. hat sich die Aufgabe gestellt und in dankenswerter Weise gelöst, die Persönlichkeit und die Werke dieses einzig in seiner Art dastehenden Dichters dem Verständnis des großen Publikums näher zu rücken. Zu diesem Zweck führt er in der Einleitung die gesicherten Forschungsergebnisse über Villons Leben vor, würdigt seine Poesie im Zusammenhang mit der seiner Zeit und stellt in den Anmerkungen zu seiner Ausgabe, die alle sicher V. zugehörenden Stücke mit Ausnahme der Jargon-Balladen umfaßt, zusammen, was bisher zur Erklärung der heute oft schwer verständlichen Texte geleistet wurde. Text und

inmerkungen sind bereits von F. E. Schneegans L. g. r. Ph. 1904 Sp. 238 ff. her ausführlichen Besprechung unterzogen worden und ich füge folgende leinigkeiten bei. L 20, ebenso T 627 'jetzt' gibt den Sinn des ja schlecht seder. L 60 ne que in der Bedeutung 'ebenso wenig wie' hätte eine Anrkung verdient, ebenso L 112, T 540. L 92. Mit Rücksicht auf das durch Reim picherte rouge T 1013 dürfte auch hier - trotz aller Hss. - so zu schreiben an. T 37. Es ist die Rede davon, dass die Religion gebiete, für die Feinde beten. V. müsse also dieses Gebot auch bezüglich seines Todfeindes und Jinigers, des Bischofs Thibault befolgen und so wolle er eine priere de Picart hen. Aus dem ganzen Zusammenhang ist ersichtlich, dass der Ausdruck buisch zu versiehen sei; und dass er die Leute, die den Ausdruck nicht stehen, nach Douai oder Lisle schicken will (40), beweist doch sicher, dass r keine Waldenser oder Begharden, sondern wirkliche Pikarden darunter verstehen haben: trotzdem D. und L. in Flandern liegen, hießen die Einibner Pikarden, das geht aus T 1537 Picardes de Valenciennes mit voller Idenz hervor. Gemeint ist offenbar ein Fluch, der absichtlich verschleierte In ist: 'ich werde ihm trotz des kirchlichen Gebots immer fluchen'. Die Jarden waren zu jener Zeit wegen ihrer Grobheit in üblem Rus. Zu dieser latung passt vorzüglich, dass er das Gebet auswendig kann (V. 35), und nht erst zu lesen braucht (V. 36). 171 f. Ich denke: Punkt nach wiellesse fragezeichen nach celé. 251. Ob der Ausdruck 'verlorene Eier' jedem Jutschen verständlich sein wird, bezweiste ich. Jedenfalls bezieht sich die bersetzung doch wohl auf perduz, nicht auf pochez. 498 joinctes oreilles fte hier wohl 'anliegende Ohren' bedeuten, vgl. den Gegensatz oreilles adans 514. 685 s'accouter heisst hier, wie oft im Altfr., 'sich niederlegen'. 3. Der Beistrich nach cuer ist wohl zu tilgen: 'dass ich bei totem Herzen (durch dass das Herz tot ist) ohne Leben lebe, wie Bilder'. 1272. Auch ere (ebenfalls eine Goldmünze, s. Godfr. Suppl.) hätte erklärt werden sollen. Th 1715 Fragezeichen. PD 452-457. Dass das Geleit des "Debat du cuer eddu corps" im Akrostichon den Namen Villon ergibt, scheint bisher nicht bichtet worden zu sein. 500. Aus der Form poise darf man keinen Infinitiv der erschließen. 593. Wohl eher Si avoit. - Die Formen (bonne = borne) 19, don T 174, ot (audit) T 779 hätte W. nicht als durch den Reim verschldet brandmarken sollen ohne hinzuzufügen, dass jenes eine dialektische, de beiden gut altfranzösische Formen sind, wenn auch alle drei vielleicht in ener Zeit in Paris nicht mehr üblich waren. Da die Lekture ohnehin son eine recht schwierige ist, so wäre eine sorgfältige Überwachung des Dickes die Pflicht des Hrsg. gewesen. Außer den von Schn. vermerkten Dickfehlern wären noch folgende z. T. recht störende zu verbessern: T 607 etingne, 807 Beistrich nach concepcion, 953 m'en, 1418 vous asseure, 1420 smist, 2014 Fragezeichen nach plus, PD 196 me nuyst.

S. 585. J. Ulrich, Eine spanische Bearbeitung des Pseudo-Cato, Neuabruck einer anonymen Bearbeitung nach einer zweiten Auflage vom Jahre 152. Der erste Druck aus dem Jahre 1533 ist von K. Pietzsch in einem Franplar der Wiener Hofbibl. gefunden worden.

S. 609. P. Toldo, Yonec. Nach einer eingehenden Inhaltsangabe und Wigung dieses Lai der Marie de France ergänzt T. in willkommener Wise die von R. Köhler gegebenen stofflichen Parallelen besonders für die

Motive: 1. Erscheinen des Geliebten auf einen Anruf oder ein Gebet, 2. Vergessenheitsring, 3. Verwandlung des Geliebten in einen Vogel. Besonders Ähnlichkeit mit Y. in ihrem ganzen Gang haben eine indische und eine russische Erzählung, erstere 'the Fan Prince', mitgeteilt von W. Stokes, letztere 'le faucon resplendissant' von L. Sichler.

S. 630. L. Jordan, Streifzüge in der Pariser Nationalbibliothek.

I. J. weist die bereits in althd. Zeit in Deutschland übliche Geheimschrift, bei der ein Vokal durch den im Alphabet folgenden Konsonanten ersetzt wird, in Frankreich nach. 2. Lateinische und lateinisch-französische Motetten des 13, Jhrh. aus dem Cod. 1. frç. 571. 3. Alter Segen zu glücklicher Geburt.

4. Deutsche Marienlegenden des 12. Jhrh. 5. Sekundärer Schluss von Hand des Schreibers Jehan Mados, Neffen des Ad. de la Halle zum Roman de Troie Cod. s. fr. 375. Kultur-historisch interessant. 6. Ein erotisches Lied aus der Renaissance und die Zählweise beim Ballspiel.

S. 637. L. Jordan, Roland und Olivier. J. ergänzt seine oben erwähnten Ausführungen über die Niederschläge der Hildesage im altfrz. Epos durch weitere kühne Hypothesen. Das in Girart de Vienne bestehende Verhältnis zwischen Olivier, Aude und Roland setzt er für das Rolandslied als bekannt voraus. In Olivier sieht er eine volksetymologische Umdeutung eines germanischen Namens, im ital. Orlando, das er mit Ortland gleich setzt, die vielleicht ursprüngliche damit alliterierende Namensform.

H. 3 (Nov. 1904). S. 641. M. Huber, Visio Monachi de Eynsham, zum erstenmal kritisch herausgegeben. Eine mittelalterliche lateinische Erzählung, die eine Wanderung durch Hölle, Fegeseuer und Himmel zum Gegenstand hat und bis jetzt nur durch eine mittelenglische Übersetzung bekannt war.

S. 734.. P. Marchot, Etymologies. Vulglat. \*cacsa, \*cactivus als Grundlage für prov. caissa, caitiu, frz. chaitif wäre durch Assimilation des p an das c entstanden. Wie sich dann das prov. eis (ipsu) erklärt, verschweigt uns leider der Verf. Zu chaitif vgl. L. g. r. Ph. 1902, Sp. 125. M. verteidigt ferner die Herleitung von framboise aus ndl. brâmbezie gegen die Zweifel des Dict. gén.; in ähnlichem Sinn, aber viel ausführlicher äußerte sich ungefähr gleichzeitig Horning in dieser Ztschr. XXVIII, 522 f. über das Wort.

S. 735. L. Jordan, Peros von Neele's gereinte Inhaltsangabe zu einem Sammelkodex; mit Einleitung und Glossar zum ersten Mal herausgegeben. S. Tobler in dieser Ztschr. XXVIII, 354 ff. Z. 130 tilge den Beistrich nach eust. Der Sinn ist: Wenn er gehabt hätte, wohin (er) die Hand stecken (hätte können), d. h. wenn er eine volle Börse gehabt hätte. Z. 135 Cuet (colligit)? Z. 438. Die Verbesserung ist unnötig, repairier findet sich häufig in der Bedeutung 'fréquenter, demeurer, séjourner'; mit entour wie hier z. B. RF. XIX p. 532, III, 1 b.

S. 758. J. Luzi, Die sutselvischen Dialekte, Lautlehre, umfasst die von Gartner mit c und b bezeichneten Gebiete (mit Ausnahme von c¹, dagegen mit eingehender Berücksichtigung der zahlreichen zwischen den einzelnen Gartner'schen Etappen gelegenen Ortschaften), zieht aber auch vielsach e, s, g zum Vergleich heran. Wiewohl nun Luzis Arbeit keineswegs abschließend ist und sich in dem Lexikon jener graubündnerischen Alpendörfer noch manches Wort wird sinden lassen, das über lautliche Vorgänge wichtige Ausschlüsse

🧂, so begrüßen wir doch das Gebotene dankbarst und würden nur wünschen, 🌡 auch für die andern rätoromanischen Gegenden ähnliche eingehende und fachkundiger Hand ausgeführte Arbeiten vorlägen. Die folgenden Annkungen sollen mein Interesse an der Arbeit beweisen, nicht ihren Wert nabsetzen; jeder weiß ja, daß derartige Studien, die direkt auf Grundlage is gehörten und abgefragten Materials abgefasst wurden, schwerlich gleich d den ersten Wurf vollkommen sein können. - S. 761. Die unklare Behnung "offenes a" sollte man vermeiden. In unbetonter Stellung scheint zielsach seine Reinheit eingebüsst zu haben, wenigstens notierte ich für Ems in buk? und buks, keval' und kevay (caballu), pervis ('Himmelreich'), ceη? cia, wäre wohl § 7 binzuzufügen?) usw. daneben allerdings kavelts, žanuy quelu), ragīs.1 Es ist ja nun sehr leicht möglich, dass der an die Laute connte Einheimische durchwegs a hört; aber für die Beschaffenheit der ate dürste doch auch charakteristisch sein, wie sie der Fremde aussalst. -1, 2. Die Emser Formen berechtigen wohl von einer Grundlage \*pinju, Atrinja,3 \*labinja auszugehen; die ersten beiden werden auch von andern dan. Sprachen gefordert. - § 13. Dass ligat und plicat nur durch Anain diesen Paragraphen gehören, hätte vermerkt werden sollen. Die Abung Alv. ist unklar; gemeint ist wohl Alveneu, nicht Alvaschein. § 23. 🔻 pede hierher kommt, weiss man nicht recht. Dagegen hätte diem (gleich dicit!) § 15 behandelt werden können, da auch die andern romanischen Tachen auf vulglat. i weisen. § 24. Hier vermisst man einerseits viginti, merseits centu (vgl. § 87), die auffallende Abweichungen zeigen. § 32. Besser Mexpergita wäre experta gewesen, vgl. d. Ztschr. XXIX, 510. § 37. Was weutet "Fer."? § 39. Beachtenswert sind die Vertreter von -ariu, -aria. sprechen ganz aussallend gegen -eriu und weichen doch auch von der atigen Behandlung eines a in ähnlicher Stellung ab. Die letzten Konenzen wären erst zu ziehen, wie übrigens meist bei Luzis Arbeit. § 47. Hier § 57 vermisst man bonus, ebenso § 50-53 oder § 62 longe; llanc (§ 71) proplast § 73 a I beweisen, dass die § 53, I geschilderte Entwicklung nicht bei folgendem r + Ks. und den dort anhangsweise genannten Fällen ein-\$ 55. rodere & 124, codice, d(u)odeci & 74, 2, ware auch hier im Schlussabuz anzusühren gewesen. § 58. Auffällig abweichend numeru, cumulu, 7. 3. § 64. Abweichend pulice § 74, 2. § 73, 2. satel' (subtile) ist doch sei Beleg für -īculu. § 73, 3, kurāža (nicht kurāza) Lehnwort aus dem zösischen oder eher aus dem Deutschen. § 75. Es ergibt sich ein dem Danesteter'schen auffallend ähnliches Gesetz. Die Fälle -adira, -addt sind entrechend franz, vesteure chastee zu erklären, madazena ist offenbar Lehnwo, ebenso mudard, sumal'éa setzt ein \*semal od. ä. nach § 74, 3 voraus, enso das hier nicht erwähnte vermanel'a etwa ein Adj. \*verman. § 81, 1. 'zum Zorn reizen' kann wegen z nicht auf rixare beruhen; etwa einfach \*rure zu risu 'verlachen'? § 82. Alle Beispiele entweder Analogie oder riedwörter. § 87. tsespat, tsisterna statt ts- ist Dissimilation; sumantiari hindwort. § 90. Wegen des erhaltenen d (gegenüber dyi, ži etc.) an der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso in Bonaduz: kəmīžə, kəročə, čçünə (cena), štīlə, očeuntə ('80'),

<sup>2</sup> madrena heisst nach S. 835 'Stiesmutter' (it. matrigna), nicht 'Gezirin' (it. madrina).

Volkstümlichkeit von deus (> dia etc.) zu zweiseln, liegt kein Grund vor. Hier ist das i eben sekundar. § 94. Die Fälle mit anlautend is statt s (tsarklar, stearp etc.) sind wohl Verallgemeinerungen von Fällen, wo sich die Worte nach auslautendem l, n, befanden: ls, ns > lts, nts, & 114, 116 (Artikel, Pronomen). Aussällig subtus, super > zut, zura; liegt etwa desubtus, desuper zu Grunde? - § 96. fióla 'Veilchen': f wohl durch deutschen Einfiuss. § 104. Hier waren rides, pede, fide, videre, credere zu erwähnen gewesen. § 105. In slupa geht p auf pp zurück (§ 109), kapāval ist Fremdwort; von kuţidā 'nicken, schlummern' (kupida ist wohl 3. pr. dazu), verschweigt L. hartnäckig die Etymologie, wenn er aber glaubt, dass es von capitare kommt, so ist dies zum mindesten sehr zweiselhaft; ebenso wenig beweisen die Fremdwörter libar, libartat die Erhaltung des intervok. b (§ 106, 1), die Kompos. rafindar, rafida (§ 107, 2), die des intervok. f. In § 105, 3 vermisst man kuēda (§ 17). § 116. Interessant ware zu erfahren, ob L. die Formen maints etc. (mense mit erhaltenem n) für volkstümlich hält. § 127. Tilge den Stern von ranula. § 132 d nireunkal, 'Niere' renunculu [den wohl auf Körting zurückgehenden Stern weg! steht wohl unter Einfluss des deutschen Worts; fancel', fallen ist \*falciclu, vgl. cultellu > kuntī etc. - Das Wörterverzeichnis enthält bloss die in der Lautlehre vorkommenden Wörter; vermisst habe ich darin meult. veult & 52; štok as S. 817 ist wohl Konj. von štue? - Wir hoffen, dass diese Studie nur die Vorarbeit einer größeren (auch Formenlehre, Syntax umfassenden) Untersuchung ist, die L. seiner interessanten und wenig erforschten Muttersprache widmen möge, und dass in dieser auch der Erklärung der Erscheinungen der gebührende Platz zukommen werde.

S. 847. A. Reiff, Historische Formenlehre der Dialekte von Bournois-Besançon, wertlose Dilettantenarbeit, in der der selbstbewußste Ton des Versin auffallendem Widerspruch zu seinem geringen Wissen und Können steht. Was soll man dazu sagen, daß noch anno 1904 ein dial. sakī, sasī auf salice, ein dümuen (altfra. diemaine = dimanche) auf domini (S. 849), ein fem. musivae (meilleure) auf ein \*meliosa (S. 855), das Demonstrativum sz, st auf iste (S. 862) zurückgeführt wird? Daß dem Worte ail eine zweisilbige Aussprache zugeschrieben wird? Daß man das i einer inchoativen Form servi (1.—3. Sg.) mit der provenzalischen Endung in doni, ami identifiziert? Die Endungen im Plur. Pers. -ūn, -zn, -žn als Verallgemeinerungen von -oumes, -eumes etc. ausgesalst werden? Ein eigenes amüsantes Kapitel wäre zu zeigen, wie Reseine Quellen, bes. Goerlich, benützt, resp. misversteht. Doch dürste das Angeführte zur Charakterisierung der Arbeit vollaus genügen.

E. HERZOG.

The Modern Language Review, a quarterly journal devoted to the study of Medieval and modern literature and philology edited by John G. Robertson (advisory board: H. Bradley, L. M. Brandin, E. G. W. Braunholtz, Karl Breul, E. Dowden, H. G. Fiedler, J. Fitzmaurice-Kelly, W. W. Grey, C. H. Herford, W. P. Ker, Kuno Meyer, W. R. Morfill, A. S. Napier, R. Priebsch, W. W. Skeat, Paget Toynbee) Vol. I Cambridge University

Tess 1906 8º Subskriptionspreis für den Band: 8 s., das einzelne Heft s. 6 d.

Die neue Zeitschrift erscheint seit Oktober 1905 und ist das Organ der erschen Modern Language Association.

Nur die zur romanischen Philologie in Beziehung stehenden Beiträge en nachstehend angeführt.

Number 1 S. 9-24 Paget Toynbee. English Translations of Dante ine Eighteenth Century. Das erste längere Bruchstück einer englischen besetzung des Inferno verdanken wir Jonathan Richardson, der in seinen reschienenen Discourse on the Dignity ... of the Science of a choisseur die Ugolino-Episode des 33. Canto (in 77 Blankversen) eingefügt I. nennt sie if not very poetical, at any rate fairly faithful und eine kurze Probe davon. - Viel minderwertiger sind die kurzen Überingsproben in Reimpaaren, welche Pierre Desmaizeaux 1735 in einer engsen Ausgabe von Bayles Dictionary veröffentlichte; dasselbe gilt von d's Wiedergabe der Ugolino-Szene in Blankversen oder von ihrer Prosailergabe durch J. Warton und von anderen ähnlichen Versuchen. Die vollständige Übersetzung von William Huggins ist nie gedruckt und ant verloren zu sein. Eine Probe davon soll die Stelle aus Canto II a Purgatorio bilden, welche 1760 im British Magazine erschien. Die erste Flergabe einer Dantestelle im Originalversmass des Dichters rührt von am Hayley her, der 1782 in den Anmerkungen seines Essay on Epic die ersten drei Gesänge des Inferno in triple rhyme übersetzte, und all glaubte der erste zu sein, welcher this mode of versification in der nischen Sprache zur Anwendung brachte. Im selben Jahre erschien auch rste vollständige Inferno-Übersetzung von Charles Rogers in Blankversen nd drei Jahre später eine zweite von dem irischen Geistlichen Henry Boyd, en 7 Jahre darauf die erste vollständige Übertragung der ganzen Divina omedia herausgab. Diese ist freilich not so much a translation as a pararose, in which it is difficult to recognize Dante at all. Sie ist in sechseilen Strophen abgefasst. Die letzten Übersetzungsversuche aus dem 18. Jhrh. In von Henry Constantin Jennings, bekannt als 'Dog Jennings' her, sie regienen 1794 und repräsentieren wohl den größten Tiefstand englischer - Übersetzung überhaupt. Carys klassische Wiedergabe von 1805 antiuite sofort alle früheren Versuche und verschaffte Dante a permanent place n 'er englischen Literatur. - Reviews: S. 64 f. H. Breymann. Calderontwen I. Die C.-Literatur (James Fitzmaurice-Kelly: Einige Ausas agen werden moniert, they do not detract from the merit of Dr. B.'s book. tall be invaluable to every serious student of Spanish literature, S. 73 ff. pe di Dante . . rived. da E. Moore con indice . . compilato da P. Toynbee . . Oxford 1904 (Lonsdale Ragg: The 'Oxford Dante' provides at an inspiring monument of learning and critical acumen, and a sound as for future work). - S. 75 ff. Minor Notices. - S. 79-84 New publiatias.

Number 2 S. 96—110. H. A. Rennert. Notes on some comedias of Lope 18a. Bibliographische Nachträge zu des Versassers Life of Lope de Vega.—116—121. W. W. Jackson. On the interpretation of 'pareglio' in Och: Es handelt sich um die viel umstrittene Stelle Parad. 26, 106—8, wo

bei der Lesart pareglio all' altre cose das Wort pareglio meist als = lat. parelion 'Nebensonne' aufgesalst wird. J. hebt hervor, dass dieses Wort in der übertragenen Bedeutung = copy, likeness für die Zeit Dantes nicht nachzuweisen sei, sondern nur in seiner eigentlichen astronomischen. Albertus Magnus und Aquinas, dessen Anschauungen Dante hier offenbar wiedergebe, schienen das Wort parelion überhaupt nicht zu verwenden. Den ältesten und besten Kommentaren sei die Deutung unbekannt, sie finde sich zuerst in einer Randglosse der Crusca-Ausgabe der Commedia von 1595 und passe ganz zu dem Euphuismus des ausgehenden 16, und des 17. Jahrh., für den any interpretation which was farfetshed and fanciful was for that reason acceptable. Entscheidend für die Deutung von pareglio = parrecchio sei die dadurch klar hervortretende Gedankenübereinstimmung mit Aquinas Summa. - Reviews: S. 155 ff. E. S. Sheldon. Concordanza delle Opere Italiane in Prosa e del Canzoniere di Dante. Oxford 1905 (Toynbee: Stellt sich ebenbürtig der 17 Jahr älteren Concordance of the Divina Commedia von Prof. Fav zur Seite. Zu Grunde gelegt ist der Oxford Dante, welcher die Zeilenzählung auch für die Prosatexte durchgeführt hat. Vollständigkeit und Genauigkeit der Zitate lässt nichts zu wünschen übrig. - S. 158 ff. Dantes Divina Commedia. Translated into English Prose by H. F. Tozer und The Purgatorio of Dante. Rendered into Spenzerian English by C. G. Wright (Lonsdale Ragg: lobend. - S. 160 f. Manualetto provenzale du V. Crescini 28 ed. (G. A. Parry: lobend). - S. 161-164: Minor Notices. - S. 165-172. New Publications.

Number 3 S. 173-187. E. Armstrong. Dante in Relation to the Sports and Pastimes of his Age I. (Einschlägige Stellen finden sich nur wenige.) - S. 222-230. H. J. Chaytor. Giraut de Bornelh: 'Los apleitz'. Das Gedicht interessiert den Dantesorscher; denn Dante bezieht sich auf Z. 29 bis 33 im Convivio IV, 11, wie F. Torraca neuerdings festgestellt hat. Chaytor gibt einen kritischen Text des Gedichtes und hat dazu alle von Bartsch unter 242, 47 angeführten Hss. verglichen bis auf B, D, Dc. D hat er sich nicht verschaffen können, aber B und De hätte er benutzen können, da der Text B in M. G. 1359 und der von De X in der Revue du Midi XIII abgedruckt ist. Der Variantenapparat ist überladen durch Schreibvarianten, die indessen auch nicht vollständig verzeichnet sind; unvollständig sind aber auch die Sinnvarianten zusammengetragen, so liest Z. 5 A ebenso wie BD: Nom (st.: ne) deport ebenso aU, und da auch die verzeichneten Lesarten von RVM für Nom sprechen, nehme ich an, dass auch NQ diese Lesart bieten oder darauf hinweisen und höchstens die mir nicht kontrollierbaren CIK so oder ähnlich wie Chaytors Text in Z. 4 ff. lesen. Ich vermute jedoch, dass sie nicht unprovenzalisches Ne sondern Me boten: Mas, quar non trob ab cui, Me deport ni-m desdui, No sui ges benanans, und es bleibt mir sehr fraglich, ob nicht besser mit den anderen Hss. zu lesen ist: Mas quar no trob ab cui, Nom deport nim desdur Ni no sui benanans. Eine dankenswerte englische Prosaübertragung und beachtenswerte Anmerkungen sind dem Texte beigegeben. -Reviews: S. 253 ff. A. Thomas. Nouveaux Essais de Philologie Française Paris 1905 (L. Brandin: lobendes Referat cf. S. 356). - Christopher Hare. Dante the Waysarer (Lonsdale Ragg: If 'lo bello stile' is lacking to our writer, there is no want of 'lungo studio' of a sort, and of very sincere

kore'). — Neuere Dantepublikationen von A. Chiappelli, G. A. Scartazzini, Fornaciari, G. Tarozzi, F. Flamini, L. M. Capelli (Lonsdale Ragg). — litzmaurice-Kelly. Cervantes in England (H. Oelsner: It would perhaps the been better to call the paper 'Cervantes in English Literature' but it it thankless task to find fault—however slight—with a brilliant performer. — Minor Notices. — New Publications.

Number IV S. 269 - 282. L. E. Kastner. Some Old French Poems Athe Antichrist I. Erster Abdruck des Anticrist von Henri d'Arci. Der Frasser dieses anglonormannischen Gedichtes aus der Mitte des 13. Jhrhs. wirte der Templer-Niederlassung von Bruern oder Bruer Temple in Lincolnan und hat unter anderen noch das Gedicht von S. Pauls Höllenfahrt Cust, welches Kastner fast gleichzeitig in der Revue des Langues Romanes offentlicht hat. Das Gedicht ist in 2 Hss. erhalten, in Hs. Old Royal 8 VII des Brittischen Museums und in Hs. fr. 24862 der Pariser National-Hothek. K.'s Text beruht auf der Londoner Hs., die Varianten der Pariser sind in Fussnoten verzeichnet. Der Text besteht aus 310 sehr sehlerhaft duten paarweise gereimten 12-Silbnern und ergibt sich als eine ziemlich d'ue Ubersetzung von Abt Adson's Libellus de Antishristo (Migne Patro-Latina (I col. 1298). K. hat auf jedwede Korrektur des Textes L verif et, hätte aber dann auch besser von der Verwendung des Trema durch-Abstand genommen, da sich ja nicht ausmachen lässt, wie weit die alten de für den Dichter noch vorhanden waren. Ganz unzulässig ist natürlich itSchreibung conceut prt. i. 3 s. in Z. 40, dagegen hätte treu 156 ebenso pruch auf ein Trema gehabt wie deceü 224, desgleichen feus (= feelz P) d oyr 1, oez 13, 231 (vgl. öy 209), feistes 294, 295, 304 (vgl. veïmes 292, St. vor allem aber Corozain 54, 57 (: venim). Da K. avuglés 90 schreibt, auch après statt apres am Platze gewesen. Die kurzen Bemerkungen d' linguistic pecularities of Henri d'Arci's poem handeln ausschliefslich von et anglonormannischen Schreibungen der Hs. L, die wenigen beweisenden the sind nicht angeführt, es sind: houre: escripture 193 f., ciel: ouel 255 f., et:ire: creire 77 f., peine: sovereine 305 ff. P scheint nirgends abzuweichen. Italsche Reime haben zu gelten: né (natus): ligné (lineatam) 13f., reneer 15r (P: tuer) 75 f. und sauve(ou)r: juger (P weicht ganz ab) 109 f. Be-Inswert als Zeugen des 2-Kasussystems sind: Romeins o. pl. : derreins n. s. is, ciel o. s.: ouel n. pl. 255 f., confessour n. pl.: seignour o. s. 247 f. Ihnen ein allerdings zahlreiche Reime gegenüber, welche den flexivischen Verfall inden: 19f., 55f., 89f., 137f., 145f., 157f., 181f., 249f., 269f. Erwähnense wäre auch die aussällig häusige unmittelbare Wiederholung derselben Esilbe (öster sogar in drei Reimpaaren: 23 ff., 33 ff., 41 ff., 79 ff., 181 ff.) geen. Dabei kommt vorwiegend die Reimsilbe -a (demnächst -ont) in Beit, welche der Dichter überhaupt unverhältnismässig oft verwendet. chesslich sei noch auf die inhaltlich beachtenswerte Stelle 167 ff. ausmerksam richt: Aucuns de nos mestres dient qu'al dereins tens Sera un rei des reçois sages et de grans sans Ke tendra enterement l'empire des Romeins t de tot reis de Rome ly derreins etc. - S. 283-85. W. W. Skeat. rençal words in English. S. führt engl. battle door, league, noose, troudr, lingo und sirrah als weitere dem Provenzalischen entlehnte Worte 1 - Reviews: S. 351 f. M. Hume. Spanish Influence on English Literature

(H. Oelsner: signs of haste and carelessness are everywhere apparent: the general arrangement is faulty; repetitions abound). — S. 352 f. A. F. Calvert. The Life of Cervantes. (id.: The whole is as flagrant an example of book making as it has been our lot to come across). — S. 353. C. H. Grandgent. An outline of the Phonology and Morphology of Old Provençal. (H. J. Thaytor: the book gives a great deal of accurate information in a comparatively small space.) — S. 353 f. G. Paris. Histoire poetique de Charlemagne. Reproduction de l'éd. de 1865 (R. Weeks: Bei der Auswahl der beigefügten bibliographischen Anmerkungen ist P. Meyer with such sure judgment and ripe scholarship verfahren that none but a carping critic could find fault with him. — Minor Notes. — New Publications.

## Zu Zeitschrift XXXI, 283-286.

Die Übersetzung "gâtiță, gâtlej, înghițitoare", die Philippide dem Worte pănaț gibt, weil im griechischen und lateinischen Kontext λάρυγξ und sauces steht, ist insofern nicht zwingend, als die Psaltirea scheiană aus einem uns noch unbekannten slavischen Text übersetzt ist. In der französischen Bibelübersetzung (Société biblique française et étrangère, Paris 1836) heisst die Stelle: "Que ma langue soit attachée à mon palais si je ne me souviens de toi". Die Bedeutung "Gaumen" ist auch aus sachlichen Gründen die wahrscheinlichere. Außerdem existiert im Aromunischen (nach Weigands Zettelwörterbuch) ein parat, "Gaumen", und das Wort ist auch im Altbanatischen bezeugt: păraț = palatum, Anonymus Caransebiensis. Beide decken sich mit franz. "palais" nicht nur in der Bedeutung vollständig, sondern sie beruhen auf derselben volksetymologischen Umdeutung des lat. palatum in palatium. Was nun die Form panat betrifft, so steht diese für parat. Es handelt sich dabei gewiss nicht um einen Schreibsehler, sondern um folgendes: Die Psaltirea scheiană ist, wie man heute mit Bestimmtheit weiss, eine Kopie nach einem älteren, rhotazisierenden Text. In den ersten sieben Psalmen besteht noch Schwanken in der Wiedergabe des Originals und man findet cine neben cire, von da ab bis etwa zum Ps. 70 begegnet man nur der Form cire, dann schwankt wieder der Gebrauch, doch so, dass allmählich die Form eine das Übergewicht erlangt und zwischen den Ps. 118 und 143 die allein herrschende wird. In diesem Abschnitte (Ps. 136) findet man das απαξ λεγόμενον pănaj. Offenbar war das seltene Wort dem Kopisten unbekannt (Coresi ersetzt es durch ,,grumaz"); da er aber alle rhotazisierten Formen in solche mit n verwandelte, hat er auch das Wort parag des Originals als rhotazisiert aufgesalst und irrtümlicher Weise in panat umdeuten zu müssen geglaubt. Vgl. J. A. Candrea Nous revistă română, IV, 22-24, wo neben diesem auch andere ähnliche Fälle angeführt werden.

Wer nun mein etym. Wörterbuch in die Hand nimmt, wird gleich bemerken, dass die Nummer 1265 in der Zeile I und 6 verdruckt ist, und dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wort cine ist nur beispielsweise angeführt. Auch gibt es einzelne Wörter, wie rugäciure, die dieser Regel nicht folgen.

eichtig lauten sollte: "+ păráț (Ps. Sch. 136, 6: pănaț) sm. . . . etc." und ler Zeile 6 zu lesen ist: ,,(\*părat < PALATUM) + us".

Aus diesen Druck- und Satzfehlern schlägt Ph. Kapital und er erspart ibuch andere Vorwürfe nicht. Er wiederholt, was er in einem Augenblick er Erregtheit - nachdem nämlich die rum. Akademie der Wissenschaften an die Ausarbeitung des rum. Wörterbuchs entzogen und mir anvertraut zi - schon einmal in der rum. Zeitschrift "Viața românească" (Jhrg. I-II) effentlicht hatte.1 "Hier die Liste der Wörter, deren lat. Etymon in warius Wörterbuch als von ihm gefunden erscheint, weil er keinen Autor af nennt: acat, acolo etc." Diese Liste ließe sich natürlich um mindestens Wörter bereichern; schon auf den ersten zwei Seiten um: abat, abea, cicel, aceră, acest, aci, acice etc. Wer kann aber darum behaupten, dass h lie Paternität dieser Etymologien für mich in Anspruch nehmen wollte, e ich keinen Autor dafür nenne? Ich spreche mich aber doch wücklich im Vortwort, S. XIII-XIV des breiteren über das Fehlen der men der Etymologen, in meinem Buche aus, worauf ich den Leser hier meise, da ich nur Gesagtes, das Ph. nicht unbekannt sein konnte, hier ilerholen müsste.

In prinzipieller Hinsicht kann man die von mir ausgesprochene Ansicht npfen, wie dies tatsächlich von Subak getan worden ist,2 - den guten laben und die Redlichkeit bezweiseln, ist aber unstatthast.

Ph. selbst hat in seinem "Principii" klare Etymologien, wie acat, aus, deretic, desmierd, iie, sarbad, subsuara, sau, tau etc. angeführt, in zu zitieren. Sollten sich in den seither verstossenen 13 Jahren seine An-

<sup>1</sup> Vgl. meine Entgegnung in "Convorbiri literare" XLI, 205-208, legens war ich dort nicht der Einzige, der angegriffen wurde, sondern alle Philologen; auch die ausländischen Gelehrten werden dort mit eigenmchen Attributen beschenkt. Meyer-Lübke und Sandfeld-Jensen sollen Ahnung von Phonetik haben (Jhrg. II, Nr. 2), Havet ist "ungezogen" iu crescut) Jhrg. I, 501-502, Schuchardt ist ein "skrupelloser Rezensent" 11 II, 43, desgleichen Herzog, und als "Typen skrupeiloser Rezensenten" eten G. Paris Jhrg. I, 502 und Tobler Jhrg. I, 502 angeführt. Die ersteren, eisie gelegentlich ein Wort der Anerkennung für Meyer-Lübke, Densusianundmich hatten, der letzte, weil er Tiktins Wörterbuch mit Lob genannt "Wenn", ich übersetze wörtlich, "die Arbeitskraft und das Verständnis kns im Stande waren Toblers Entzückungsausrufe (= osanale) zu erzeugen, edenn, wenn Tobler meine Arbeitskraft und mein Verständnis gekannt ft? Bescheidenheit beiseite, ich glaube, daß ich verdiente, in den Augen sperühmten Berliner Professors die Dimensionen eines ... mir fehlt der irnus comparationis, zu erlangen". (Jhrg. I, 524).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estratto dall' Archeografo Triestino, III serie, vol. II, fasc. II; XXX

<sup>1</sup> raccolta, p. 10.
2 Cihac, I, 83.
3 Cihac, I, 83.
4 Miklosich, Beitr. Vok. II, 8; die semasiologischen Schwierigkeiten hat
5 Miklosich, Beitr. Vok. II, 8 die semasiologischen Etymologie Candréaett erklärt und daher wurde er zitiert. Desgleichen wurde sür adapost auf kn, sür despica und ura auf Densusianu verwiesen, und doch behauptet sich hätte diese Worte ohne Zitat angesührt! Das ich aber sür räspicat Ph. ansühren konnte, ist selbstverständlich, denn in seinem Buche wird heandere Erklärung als in meinem gegeben.

5 Schon bei Cipariu.

Meyer-Lübke, Rom. Gramm. II, § 86.

sichten in dieser Beziehung so sehr geändert haben, dass er mir für das gleiche und wohl allgemein übliche Versahren, einen Vorwurf machen zu müssen glaubt? Ganz unverständlich ist es indessen, wenn er behauptet, ich hätte diese, wie er selbst zugibt, von Laurian-Massim, Cipariu, Cihac, Miklossich, Schuchardt u. a. aufgestellte Etymologien, aus seinem Buche abgeschrieben!

#### Zusatz zu S. 544.

S. 544 Z. 41 Dazu möchte ich bemerken, dass daneben selbstverständlich der Fall möglich und vorgekommen ist, wo ein Glossator die seiner Aussaung nach einer Erklärung bedürstigen Wörter eines Textes nur mit anderen, ihm bekannten und bei seinen Lesern von ihm als bekannt vorausgesetzen Wörtern erklärt. Beispiele lassen sich bei Goetz und Steinmeyer-Sievers finden. Aber meist wird der Glossator ausserdem bei seinen Erklärungen nach den damals bekannten und ihm zugänglichen Handbüchern gegriffen und daraus geschöpst haben. Dies ist der Fall unseres Glossars I, wo sich beide Arten von Glossen nebeneinander finden. Wenn ich also S. 546 Z. 17 bemerke, dass I auf einen Verfasser zurückgehen könne, so gilt doch für die Glossen der zweiten Art das oben Gesagte ("Produkt einer ganzen Reihe von ... Versassern"), da die Versasser dieser Handbücher für ihre Erklärungen wieder das verschiedentlichste Material verwendet haben.

W. FORRSTER.

### Berichtigungen zu XXXI, 676 ff.

S. 676 Anm. Z. 12: Klammer hinter "melkte" beseitigen.

S. 676 Anm. Z. 17: hinter Vieilles gens 214 einschieben: secoure, C. Nouv. Nouv. LXXII.

S. 680 Z. 7: Komma hinter "moerge" setzen.

S. 688 Z. 22: zwischen "und" und "auf" das einschieben,

A. RISOP.

## Sachregister.

llegorie, theologische und dichterische A. 238.

lonso de Cabrera (P. Fr.) s. Spanisch Literaturgeschichte.

ntonio Coello (Don), wahrscheinlich Verfasser der zweiten Jornada der Comedia La Arcadia fingida.

rvallied (zum) 434-7 (Erklärung von triumpe aus ter iumpe).

altasar de Los Reyes (Maestro) spanischer Dramatiker, s. Spanisch Literaturgeschichte.

askisch. Kelto-Baskisches 34 f.

587.
etv. action de la Mancha übers, von Ludwig Braunfels, neue Ausg. (Recens.) 511 f. — Cortejón, Clemente, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Recens.)

499-503.

hanson de geste. Wohlgemuth, Riesen und Zwerge in der altfranzösischen erzählenden Dichtung (Recens.) 128. — Die Handschriftenverhältnisse der Chanson de geste "Aliscans" 385-431. - Erde und Gras als Rechtssymbol im Raoul de Cambai 588-593 (Annahme einer älteren Fassung des Gedichtes). -Die Grotten von Rochebrune (La Mort Aymeri de Narbonne 2503-2510) 607 f. - Zu Bedier, Les Chansons de Geste et les routes d'Italie (Romania 1907) 729. Zu L. Jordan, Über Entstehung und Entwicklung des altfr. Epos (Rom. Forsch. XVI) 733 f. Ciardon s. Französisch Literatur-

geschichte. Ialmatien. Bartoli, Das Dal-

matische (Recens.) 619—621. Jante. Vinc. Zappia, Della questione di Beatrice (Recens.) 237— 244. — Deutung des Teufelnamens Graffiacane 720. Diego Calleja (D.) Spanischer Dramatiker s. Spanisch Literaturgeschichte.

Felipe Godinez, spanischer Drama-

tiker 369 t.

nièce 510.

Folklore. Papahagi, Basme aromâne (aromunische Märchen); ders. Grate aromâne (mazedorumänische Redensarten) (Recens.) 245—250.

Franko-provenzalisch. Formenlehre: mittelthon. nostron 677.

Dialekte: dialektische Züge in einer Freiburger Hs. des Roman des Sept Sages 713-5.

Französisch. Lautlehre: Zur tiFrage im Französischen 200—219.
— Synkope in -milid- 206 Anm. 4.
— Wörter auf -aison, -fson 208.
— Rydberg, Zur Geschichte des französ. 7 II. 4 Monosyllaba. Die Entwicklung von ego (Recens.) 376 f.
— Zur Aussprache des dumpfen e. Wandel von ei zu oi 505: Dr. G.
Richter, Grammatische Untersuchungen über das französische Volkslied (Recens.) 511. — Zur Diphthougierung des e in pièce,

Formenlehre: Suffix -ise 215—219. —
Zur ain-Deklination 504. — Zur
Morphologie des Französischen (Bemerkungen zu Rich. Schubert, Probleme der hist, franz. Formenlehre,
Th. I.) 667—695 (sekundäres z der
1. Sing. praes. 670f., der 2. Sing,
Imper. 672—77. — e der 1. Sing.
praes. 670 Anm. — altfr. doing—
doingne, don(c), donge 678—680.
— ostfr. fut. darrai 680—682. —
Formenaustausch zwischen prendere
tenere 682—692. — praing, praigne,
vaing, vaingne, taing, taigne 692

-695. — Berichtigungen 744).

Syntax: Zu "il a da venir er muss
gekommen sein" (T. II, 32 ft.) 453

-467. — "plus souvent und Avec
ça" 468-472. — altfr. mais que,

ne mais que 506 f. - Zu L. Jordan, das beziehungslose Relativum (Rom.

Forsch. XVI.), 734. Literaturgeschichte. L'Estoire Joseph ev. E. Sass. (Recens.) 127f. -Doutrepont, Inventaire de la librairie de Philippe le Bon (1420) (Recens.) 127. - Der Minnesänger Chardon 129-156. - (Überlieferung der Gedichte 129-132. - Der Dichter der Minnelieder 132-138. - Der Dichter der geteilten Spiele 138f. - Handschriftenverhältnis 139. -Zur Versbildung 139f. — Zu den Sprachformen 140f. — Texte 141 -151. — Eigennamen 151-55. — Nachwort). - Textkritisches zum altfr. Prosa-Brendan 188-199. -Zu den Mysterienspielen 231 f. -Roy, Le Mystère de la Passion du XIV-XVI. s. (Recens.) 626-9. - (Nachweis einer zweiten Hs. von Geufroi de Paris, Bible des sept estaz du monde 627f. — Zur Passion selon Gamaliel 628 f.) -Entgegnung von Schultz-Gora auf Jeanroy's Bemerkungen zur Ausgabe von vier Jeux partis (Mussafia-Band) 633-635. — Zur französischen 1492 in Genf gedruckten Version des Roman des Sept Sages 713-5. - S. Tristan. - Zu Villon ed. W. von Wurzbach 734f. - Zu Anticrist von Henri d'Arci (ed. L. E. Kastner, The Mod. lang. rev. 1905. 4) 741.

Dialekte: sekundare ti, di, li, ni und k und g + palat. Vokal in Gaye (Marne) 201. — Zu den Patois der

Lyoner Gegend 507.

Wortbildung: fr. -ape 504f.

Stilistik: W. Bökemann, Französischer Euphemismus (Recens.) 375 f.

Handschriftenkunde: A. Bayot, Fragment des mss. trouvés aux Archives générales du Royaume (Rev. des Bibl. et Arch. de Belgique. IV, fasc. 4) (Recens.) 256. - S. Chanson de Geste.

Gallisch. Gallisch-baskische Be-

ziehungen 587.

Gautier de Formeseles von Chardon zu einem jeu parti aufgesordert 153.

Germanisch. Suff. -ingô 616.

Geronymo de Medrano, spanischer Dramatiker s. Spanisch Literaturgeschichte.

Glossen. Die Reichenauer Glossen. Neuste Arbeiten. Neuste Lesungen

513-568. (Zur Ausg. von Stalzer. Die Handschrift. Abschrift nicht Urschrift, Verschiedene Verfasser der Glossare I und II. Abfassungszeit von II. Glossen lateinisch-romanisch, nicht lateinisch-lateinisch. Entstehung der Glossare, Verhältnis von I und II zu einander. stimmung des Glossars I. Die 70man. Glossen sind französisch. Zeitliche Bestimmung der Glossare aus dem Lautstand der franz, Glossen. Die germanischen und andere fremde Glossen. Engere Heimat der franz. Glossen.) Zusatz zu S. 544, 744. Guiraut Riquier s. Provenza-

lisch, Literaturgeschichte.

Italienisch. Lautlehre: lat. intervok. Tenuis im Italienischen 6. -Wörter auf -agione, -igione 208. ti > ži, šį (altnordit., nordit., schriftsprachlich) 210—219. — igia-Bildungen 210f.

Formenlehre: Jie, diemo, dino (debet, debemus, debent) pron. no. Kaufmännische Kunstausdrücke 234-6. Imparisyllaba auf -a -áne, -o -óne, -e -éne -íne, -i -ine -ene 503 s. Eingeschlechtiges suo, tuo im Alt-

ital, 677.

Syntax: suo und loro im Altitalie-

nischen 495 f.

Literaturgeschichte: Bemerkungen zu G. Galli, I Disciplinati dell' Umbria del 1260 e le loro laudi (Giorn. stor. XLIII) 120f. - s. Petrarca, Dante. - Kümmell, Drei ital. Prosalegenden: Euphrosyne, Eremit Johannes. König im Bade (Recens.) 128. - Über ein Legendarium des XIV. Jhh. aus Lucca 164-187. (Quellenuntersuchung 164-176. Sprachliche und lexikalische Bemerkungen.) -- Alte ital. Drucke auf der Ratsschulbibliothek in Zwickau 310-351. Zu "Trattuto della maniera di servire" (60 Sonette in cod. vat. 3793) 636f.

Dialekte: Appendice all' articolo "Dei continuatori del lat. ille ecc." 157-163 (Formen von ille, Bemerkungen zur Laut- und Formenlehre in Castro de' Volsci. Zur Stellung und Form der tonlosen Objektpronomina 160 f. - quid od, quod velles in ital. Dialekten 161 f. ecc'hîc, en'ssî(c) in Rocca Canterano, Subiaco, Rocca di mezzo 163.) Venezianisch xe = lat. est 611-616. Endung -e20, -e50, -ez, in den venet. Mdd. 646 Anm.

ehan d'Archies fordert Chardon zum jeu parti auf 153 f.

atalanisch, Katalanismen in B'andin de Cornouailles 610 f.

ateinisch. Formenlehre: est im Venezianischen und in räto-romanischen Dialekten 611-616.

utlehre: lat. di zu j 696. xikographie: Die romanischen Zusatze zum Thesaurus linguae latinae

696—701. eon Marchante, spanischer Dramatiker; fälschlich als Mitarbeiter der Comedia Justo y Pastor genannt 352-55.

exikographie. Zur mittelalterlichen Lexikographie 256.

olière. Deutung des Namens

Harpagon 720.

loreto, spanischer Dramatiker 357 f. etrarca: Sulle pretese rime prepostere del Petrarca 36-105. (Datierung von Son. Aspro cor, L'aura, L' aspettata vertù, der Sonnette gegen den Hof von Avignon.)

etro Alighieri zu P. A. Dante-

Kommentar 242.

brtugiesich. Literaturgeschichte, der portugiesische Josef von Ari-

mathia 605-7.

tovenzalisch. Laut- und Formen-Lehre: Hugo Wendel, Die Ent-wicklung der Nachtonvokale aus dem Lateinischen im Altprovenza-Jischen (Recens.) 371-375.

C. H. Grandgent, An outline of the phonology and morphology of Old Provençal (Recens. mit Verbesserungen) 629-31. Zur Aussprache des lat. ü im Prov. 630. Entax: R. Dittes. Über den Ge-

brauch der Infinitivs im Altprov. Recens. Bemerkungen zu faire, müssen" mit Inf. und Infin. und à. - lo proismes li es ad amar. per los murs a fendre) 378. Veraturgeschichte: siehe Ugo. —

J. Anglade, Le Troubadour Guiraut Riquier (Recens.) 250-253. -Abrils issi'e mays intrava von Raimon Vidal ed. Bohs (Rom. Forsch. XV) (Recens.) 378-381. - Katalanismen in Blandin de Cornouailles 610f.

Eto-romanisch. Über das älteste Rato-romanische Sprachdenkmal 702 -712. (Zur Ortsbestimmung 703 f. Eur Deutung der Buchstaben 704-6. Bur Sprachreinheit des Textes 706f. Zur Lesung und Erklärung des Textes 707-712).

Dialekte: Lat, est in rato-roman, Dialekten 612 f. Endung -ess im Friaulischen 646 Anm. - Zu: J. Luzi, Die surselvischen Dialekte, Lautlehre (Rom. Forsch. XVI) 736-738.

Rechtsaltertümer, Erde und Gras als Rechtssymbol im Raoul de

Cambrai 588-593. Romanisch. Lautlehre: ar vor Labial aus lat. ad 580.

Lexikographie: Die romanischen Zusatze zum Thesaurus linguae latinae 696-701.

Rumänisch. Papahagi Pericle, Basme aromâne și glosar. — Ders. Graie aromâne (Recens.) 245—250. - Rumänische Etymologien 282-309 (dazu 742-4).

Lexikographie: Zum istrorumänischen

Wortschatz 226-230.

Wortbildung: rum. Suff. -¿áză, -éz, -úz, -úzâ 302 f. — lat. Suff. -eo (ĩo), -ea (ĭa) im Rumänischen 305.

Spanien, Vergara y Martin, Ensayo de una colección bibliográficobiográfica de noticias referentes á la provincia de Segovia (Recens.)

Spanisch. Literaturgeschichte: Sermones del P. Fr. Alonso de Cabrera (Nueva Bibl. de Autores Españoles) Recens.) 112-114. - Unamuno, Vida de D. Quijote y Sancho (Recens.) 114-116. - Notizen zur Bibliographie und Geschichte des spanischen Dramas 352-370. 473-493. (Los dos mejores hermanos, S. Justo y Pastor, martyres de Alcald, von D. Geronymo de Medrano, D. Diego Calleja, Maestro Baltasar de los Reyes 352-355. - El Pleyto del Demonio con la Virgen 355-7. - Comedia del Esclavo de su hijo von Don Agustin Moreto 357 f. — Comedia quien calla Otorga von Tirso de Molina 358 f. La Arcadia fingida von Don Antonio Coello 360 f. - Il Peligro en la Amistad von Don Christoval de Morales 361-3. - El Conde de Fuentes en Lisboa; Sancha la Bermeja von Luis de Belmonte 363 f. - Solo en Dios la confianza von Don Pedro Rosete Niño 365. - La Vitoria de Norlingen y el Infante en Alemania von D. Alonso del Castillo Solorzano 366 £ - Rene-

gado, rey, y Martir von Don Christoval de Morales 367 f. - Las lagrimas de David von Doctor Felipe Godinez 368-370. - El horror de las montañas y portero de San Pablo von Cristoval de Monroy, Vorbild der Comedia Caer para leuantarse von Matos, Cancer und Moreto 473-5. - El rey Don Pedro en Madrid y Infanzon de Illescas, wahrscheinlich von Lope de Vega 476. - Tambien la afrenta es veneno 477. — La Muger de Perioañes 478 f. — Milagros del Serafin von Alonso de Osuna 479. - La Venganza en los agravios, identisch mit Visperas sicilianas 480 f. - La fe no ha menester armas y venidas del Ingles a Cadis von D. Rodrigo de Herrera 481 f. - Manases rey de Iudea von Don Juan de Horozco 482 f. - La Aurora del Sol divino von Francisco Ximenez Sedeño 483f. - A un tiempo rey y vassallo 484-6. — El renegado Zanaga vom Licenciado Bernardino Rodriguez 486 f. - Peor es Hurgallo von Antonio Coello 487 f. - Comedias nuevas escogidas. Sammlung der Münchner Hofbibliothek 488-493. — v. Cervantes. Lexikographie: R. Monner Sans, Con motivo del verbo Desvestirse

Con motivo del verbo Desvestirse (Recens.) 111 f. Wortbildung: span. -anco in Ortsnamen und Appellativen 504 f.

Sprach wissenschaft: "Erbwort", "Buchwort" 218 Anm. 1 und 2.— A. Dauzat Essai de Méthodologie linguistique dans le domaine des langues et des patois romans (Recens.) 621—626.

Tirso de Molina, zu T. de M.'s Comedia La fingida Arcadia 361.

Tristan, zu G. Huet, Sur un épisode dn Tristan d'Eilhart d'Oberg (Romania J nv. 1907) 727 f.

Ugo, provenzalischer Dichter, von Chardon zum jeu parti aufgefordert 155.

Valenciano, spanischer Schauspieler

Villon, zu Villon ed. W. v. Wurzbach 734 f.

bach 734 f.
Vulgärlatein. Kurzformen von vadere; vlglat. firmus, fermus 494 f.
Wortgeschichte: Zur Methodik der
Wortgeschichte 107—109.

Wortgeschichte: altital, ciofo 1-5. -

negozza, nassa 5. - Märk, troentare 5—8. — lat. grammatica und -us 8 —11. — franz. épingle 11. — lat. hystriculus 12. - graub.-lad. salip, märk. salippo "Heuschrecke" 12-18. — faluppa, \*calupa (·fa) 18— 24. - span. babazorro 21f. - lat. locusta "Hummer" 25-28. -"Maulwurssgrille" im Romanischen 28-30. - lat. caucus 30. - ital. tecomeco 30f. - mlat. papparo 31f. - span. port. amorio 32. - berg. lecna, eg'na, ecna "Epheu" 32-34. - kelto · baskisches 34 f. - lomb. smětiga 106 f. - fr. nastre nastreté 220-225. - franz. bureau 232-234. - flor. die, diemo, dino 234-236. zu faluppa 236. - fr. burgaud 257. - fr. chatouille 258. - fr. cloporte 258f. — fr. dague 259—61. — fr. escrouelles 261 f. — altfr. esclan: 262 f. — altfr. escoufle, frelaut, frelot 263. — fr. gai 263 f. — fr. galimatias 265. — st. gauche 266. mittelfr. godemare 266 f. - fr. hargneux 267 f. — fr. jaser 268 f. — fr. morgue 269. — fr. morpion 269 f. fr. Pétaud (Roi), salmis 270. mittelfr. soubelin 270-2. - altfr. triquenique 272. — prov. chifout 272. — prov. escauto, farfadel 273. prov. gavach, gavot 2731.

prov. gimb(e)leto 274. — prov. jana
274—6. — prov. lampian, morgo
276. — ital babbalucco 276. — ital. bronsa 276f. - ital. farabutto 277f. — ital. farinello, luchina, mavi 278. — rum. paparudă 279. — span. alabar 279 f. — span. escamotar 280. - span. esclenque 280 f. span, garabato 281. - rumänische Etymologien 282 — 309. — sard. iumpare 432 — 452. — altíranz. hez 496 — 8. — zur Etymologie des fr. guingois 498. — französ, chezchèze—chaise 569—578. — afflare "finden" 578—82. — rum áripă fr. aube, sp. alabe, pg. aba 582—6. prov. aranhon 586 f. — fr. hors und Verwandtes 594—604. — afr. sstraier 608-610. - altpr. barra ,, Kiefer"? 610f. - Ven. xe = lat. est 611-616. - Das germ. Suffix -ingô 616. - rum. aburcà 616-618. - lat. labeo, labrax, lupus 642-46. - ven. bibiar "trödeln" 646-650. - lat. attilus, acupenser u. a. "Stör" 650 -5. - diluviare, \*ingluviare 655 -57. - Zu Sainéans Notes d'étymologie romane 3º série insb. fr.

scloporte 657-664. - it. (s)cutér-120la 664-6. - afr. musgode 715. r-- maz. alinciri 716f. - rum. ameți = \*ammattire 717f. — port, camurça, tir.-lad. tχamorts u. λ: ,,Gemse" 718f. — ital. indarno 7191. - tosk. arfare 7191. - lat. alapa 721-725.

## Stellenregister.

#### Französisch.

Ixtkritisches zum altfranz. Prosa-Brendan 188—199 (27<sub>21</sub>, 33<sub>27</sub>, S. 192 -4; 37<sub>1</sub>, 37<sub>12</sub>—<sub>15</sub>, S. 194; 41<sub>24</sub>, 5. 194 f.; 43<sub>5</sub>, 48<sub>2</sub>, 63<sub>13</sub>, 65<sub>16</sub>, 67<sub>26</sub>, 5. 195; 71<sub>12</sub>, S. 196 f.; 71<sub>23</sub>, 75<sub>1</sub>, 5. 196 f.); R. de la R. (ed. Méon) . 13390-93, 496; Vilain Asnier Montaiglon et Raynaud) v. 9, 497; 'rouvoire qui menja des meures (ib.) . 50, 497; Courtois d'Arras ed. léon v. 536, v. 680, v. 486—88, v. 631 -32, 497; Raoul de Cambrai v. 868, 3015 ff., 3025, S. 589; 2794, 5. 591; 538—65, S. 592; Mort Ay-neri de Narbonne 2503—2510, 6071.; Vie de Saint Alexis 51d, 715; Frag-nent d'une vie de S. Eustache (Ronania Janv. 1907), deux nouveaux 1888. de l'Evangile des femmes (Rom. anv. 1907), Textverbesserungen, 27; zn Villon ed. W. v. Wurzbach, 34f.; zu L. Jordan Peros von eele's gereimte Inhaltsangabe zu inem Sammelkodex (Rom. Forsch. LVI), 736.

### Italienisch.

G. Faba, Parlamenta 106; - zu Dantes Vita Nuova, 237-44; - Dante Inf. XXX, 51, Par. XIV, 80 f.; S. 637; Quattro sonetti inediti di Vittoria Colonna ed. F. Picco (Giorn. Stor. della L. It. XLVIII) No. 4 v. 9, 11, S. 637 f.

#### Provenzalisch.

Berichtigungen zum Texte von Gedichten von Guiraut Riquier 252f., von Gavaudan (zu Romania No. 136 Oct. 1905) 254 f. - Berichtigungen zu Raimon Vidal Abrils issi'e mays intrava ed. W. Bobs (Rom. Forsch. XV) 378-81. - Blandin de Cornouzilles 701f. 611; Giraut de Bornelh "Los apleitz" (ed. H. J. Chaytor The Mod. lang. rev. 1905, 3) Z. 4 ff., 740.

#### Spanisch.

Bemerkungen zum Texte der Don Quijoteausgabe von Clemente Cortejón 493-503.

# Wortregister.

Lateinisch. abrtire 699. abiltra 699. abade 711 f. aclia (spätlat.) 96. achenser 650-5. adanciscor 716. affire 579-82. 19-21. 2 721-25. alerum (mlat.) 1-5. 2102 585 f. 721-5. ala1 (etr.) 724 f.

albor 698. albumen 698. alibrum (mlat.) 721 blattula 700 f. ---5. alipes 582. allaudare 279. amator 697. amor 32. amurca 276. apricus 700. apud 700. aquariolus 700. armillum 700. a supra 700. attilus 650-5. beber (volkslat.) 301. lat.) 589.

belua 297. betula 213 f. 219. caccare 658 A. candetum 504. captare 8. caput 510. casa 569-78. castigare 8. casus 569-78. caucus 30. \*cavitare 8. cavus II. 23 A. centipeda 662. chrenecruda (mlat.-

cicada 16. cicisa (spätl.) 503. cochlea 26 A. 30. 653. comparare componere conferre contropatio 6. cragacus (mlat.) 653. culex 664. daca 260. 657f. dare 681 f. Diana 274. Diumpais (osk.) 432.

\*dumps (urital.) 433ego 376 f. faluppa 18-24.236. vadere 494 f. firmus 494 f. floccus 603. foris 594-604. gajus 263. glut[t]ire 21. grammatica 8-11, 265 Anm. 2. grammatus 9. grillus 16. hedera 32-4. hystriculus 12. ille 157-63. ingluvies 656. inguen 32. labeo 642-6. labrax 642-6. laterna II. leopardus 27. licium 106. locusta 25-28. Lumpis 432. lupus 26. 642-6, marmor 30. masticare 23 A. I. milipeda 662. miscere 716. mulgere 508f. mullus 509. necare 716. necromantia 10. oratio 209. otium 209, pappa 32. pappare 32. papparo (mlat.) 31 f. petirupert (osk.) 439. pipiunculus 17. platea 213. plotta (spätl.) 503. porcellio 663. porcopiscis (mlat.) 653. rhombus 654. runcare 30. salire 12-18. saltare 12-18. Sambucus 447. scolopendra 661 f. soccus 24. squama 273. titiunculus 17. triiuper (umbr.) 438 î. tripodare ] 438. tripodium/

triumpe 434 f. #tropare 5-8. turbare 5-8. Valuppiana (sūdsp. vitiosus 543. vitium 204-8. Italienisch. abbondo (altit.) abbrigai (ssard.) 700 abbunare (kal.) 699. auburà (siz.) 698. abordir (ven. triest.) 699. abrigu (log.) 700. acuzzaferru (sard.) 15. ádano (ven.) 650. adello 650. agano (altpav.) 650. agueiren (astig.) 700. atiliare (kal.) 579. (a)jóccha (Castro de' Volsci) 159. akkyá (cerign.) 579. akkyare (tar.) 579. alabare (sard.) 583. alapazza 723. alata 721 A. I. alburi (siz.) 698. alefante (neap.) 27. alega (mdl.) 25. aliga 25. alloccheria 278. alloche (Castro de' Volsci) 159f. allupare 656 f. aljemáne (Castro de' Volsci) 158. ammattire 718. ammucciari (siz.) 715. andare 298 f. annangare (log.) 717. annizzare 560. 20nná (neap.) 699. appo (log.) 700. aquiro (com.) 700. aragna 268. aragnare 268. arato (pist.) 618. aratu (abruz.) 618. ardècco (Ancon.) 160. arfiare (tosk.) 580. 719-721.

argano (anc.) 28. arpare (pist.) 719f. camozza 503. arraffare 719. arvenda (abr.) 580. asažuna (gen.) 210. astaco 25. assura (mail.) 700. astese (ven.) 25. ašá (neap.) 579. ašari (siz.) 579. attilibische (nords.) ceseca (südit.) 2. attilibriu (log.) 17. a utra (alt-astig.) 700. aváši (piem.) 210 Anm. 3. avoltra (mail.) 699. azzurro 278. babbalucco 276. baccello 700. bagolar (ven.) 699. baicolo (ven.) 644. baio 700. bambino 649. barbassoro 24. barbiži (gen.) 210. barda 584. bbebbè (riet.) 649. bbebbellu (riet.) 649. bedillo (tosk.) 213. bédra (lomb.) 213. bevero 301. biba, -in (mail.) 649. bibbì (teram.) 649. bibbia 647. bibià (bresc.) 646. bibias (ven.) 646 -650. bibiaria (pad.) 646. bibiezzo (ven.) bibiosaria 646. bigolo (ven.) 730. bilia 300. bimbo 649. bozzago 209. brancin (ven.) 643. brillo 276 f. 642 f. burdir (ferr. mant.) 699. camallá 272.

camallu (

(gen.)

camoscio 503. 730. carlo (tar.) 28. casa (a, in) 573. casella 575. Frauenname) 236. aspertiže (gen.) 210. castejer (valsoan) [8 castiai (ssard.) cavalletta 13. cávanu (sard.) 23 A. cavone II. cavurchie II. ceffata ceffo (röm.) ceffone ceramilla (metaur.)29 cerboneca 2. cercone 2. cetina (altit.) 304. chetare 209. chichela (s. u. mittel-sard.) chigua, chigula ciálalu (siz.) ciafeo (rom. märk.) ciafeo (neap.) ciafela } (piem.) 3. ciaferla f ciáfeu (siz.) 3. ciaffardú (siz.) 3. ciaffata (lucch. chian.) 3. ciaffi (röm.) 2 Anm.1. ciaffo (lucch. ciaffone ( chian.) 3 ciaffu (siz.) 3. ciasioni (piem.) 3. ciammaruca (abr.) 29 Anm. Bibiana (Santa) 648. ciammella (frasc.) 29. ciampare 450. ciaramella (chian.) 29. ciarrocca (mdl.) II. cibeca (alut.) 2. cibega (altbellun.) 2. cibëra (piem.) 2. cibreo 2. ciclamen 34. cieusa (agnon.) 3. cifeca (sūdit.) 2. cifega (märk.) 2. bronsa (piem.) 276 f. ciff'e cciaffe (abr.) 2. buracciola (messin.) citola, -o (mdl.) 1. cifota (piem.) 2. cifutt (monfer.) 272. 659. ciober (bresc.) 2. ciofeca (pist.) 2,

(abr. neap.) 2: dri (romgn.) 618. rtia (ssard.) 16. eg'na (berg.) 32—4. elem (berg.) 34. reida mione II. elica 34. enviciar (altnordit.) ula 277. a (abr.) 3. erga (mail.) 134. ergna (mail.) 33. wca (abr.) 2. s co (röm.) 2. erna (berg.) 738. éstrece (neap.) 12. mtto (mail.) 3. J 3. falopa (nordit.) 21. mole (altit.) 1. faloppa (tar.) 19 abne II. ulo (röm.) I. farabutto 277 f. 658. e (nordit.) 652. farfaddiari (siz.) dianco 665. farfalla di pesce 651. farfanicchio sce 651. farfarello .10 452. farfariddiari (siz.) en gna (altit.) 71 f. farsaro (neap.) 273. e (ven. pad.) farfo (piem.) 273. 61. m (mant.) 652. farinello 278. (abr. roman.) 730. ferlino 263 Anm. 3. riva (piem.) 17 u. ferloppa (mail.) 20. gualcare doc. fiuzia (nordit.) 210. gualcire doc. fre 656. forbicina 661. .len (parm.) 730. forboto (altlomb.) ilanco 665. 277. | colar (kal.) | forbottare 277. gufare 656. | guluppone (chiar lata (kal.) | foteccia (ven. emil.)2. gufar (ven.) 211. trzzola (mdl.) fotigia (lomb.) 2. (abr.) 699. nordit.) 730. acc(neap.) 259. acc(altit.) 657. 277. 22(brianz.) 730. frabuttare(altit.) 658. e red (altberg.) franchezza 216. elmeda (altgen.) furbo 277. gajo 264. elirio (neap.) 656. ganghero 281. esbiar (ven.) 657. gazza (tosk.) 268. uare } 655-7. giambela (nordit.) m di (emil.) 730. giampare (logud.) shiase (Rovigno) 449. gian (mail.) 274.

208.

Anm. 1.

273.

29.

giana (sard.) 274. gianfotre (piem.) 659. gioggiolino 278. giostiesia (altven.) 444. giumpai (neusard.) lagun (gen.) 642. 440. golfo 656. 720. gramadesia (altven.) lapazza 723. 10, grammatigia grammaticia grammatico (pist.) grammatisia farinel (piem.) 278, granchio 262 A. 5. 281. o (piem.) 219. feglio (perug. velletr.) grillaio 17 Anm. 2. grilo de mar (ven.) liofante (altit.) 27. 13. guana (altit.) 275. guare (ven. istr.) 211 lubecchio 722. Anm. I. guluppone (chian.) higlam (berg.) 34. frabotto (neap.) 277. ighen (berg.) 34. frabuttazione (altit.) indarno indermo (mdl.-it.) | ungubandi (südfrabbutte (abruz.) indugiere (mail.) 163. frabbuttija 277. ingluviatore (altit.) ingluviatore (altit.) lupaccio 643. 656. ingobbiare } 656. freskíže (gen.) 210. ingoiare ingorf(e)are (neap.) Ijiva (Castro de 656. inguen (brianz.) 32. magavisa (rov.) 5. orte (alaltr.) 618. gasoie (piem.) 268 ingurfa (gen.) 22. istrice 12. istrici (siz.) 12. iuixio (altit.) 219.

jáppe jáppe (neap.) 450. juppeca (neap.) 443. kamossa (valses.) | gioganzinu (sard.) kamots (lomb.) 27 Anm. kamusu (gen.) labbrone | 642. lábrace 217. ládan (mant.) giummu (siz.) 441. ládano (mdl.) } 650. laginin (südsard.)642. lampazza 723. lámpina (siz.) 643. Graffiacane (Dante) lampuga (röm.) 645. lanternuto 276. gramanzia (altit.) 10. lappana (siz.) 645. lapina (com.) 724. láppana (südit.) 643 lappe (abr.) 24. lavare 659. lecna (berg.) 32-34. lemaru (sard.) 644. leone (tosk.) 27. levistico 26. liba (triest.) 643. lillà 278. loffe de moneche (abr.) 23. lombrak (Ragusa) 643. lucchiari (siz.) 278. lucheina (bologn.) 278. luchina (mod.) 278. lumbrak (Spalato) 643. lung fanti (südsard.) sard.) 27. lupicante 27. lupo (mess.) 644. luvaru (siz.) 643. Volsci) 158. mammalucco 276. marpione (abruz.) 270. marsinon (mail.) 14. martin iumpare 432-52. martinin / (mail.) 14. jana (sard.) | martinon | janaru (abruz.) | martinas (berg.) 14.

masca (gen. neap.) rocchetto 722. 23 Anm. mascone (tar.) 23 A. rugá (lomb.) 30. mavi 278. mėjo (ancon.) 160. rusca (piem. lomb.) sluvzar (bol.) mescere 1 125. 716. mescita . minuzzia (mail.) 210 saleppico (umbr.) Anm. 4. mniś (piem.) 210. momò (ven.) 29. morca 276. mufione 505. murone (log.) 505. nassa 5. navussa (pad ) 5. (n)dereto (neap.) 618. sa(1)jun (kal.) 13. negoisa (rov.) 5. negosa (rov.) 5. negozza (oberit.) 5. saltabecca (tosk.) 18. ngorf(e)are (neap.) 22. saltacavalla 14. ninnolo 649. ninola (berg.) 33. 18. tilibrieu (nords.) I nissare (ven. istr.) saltalippo (umbr.) 18. tilibriu (log.) 17. 211 Anm. I. niśar (ven.) 211. 'nnójjes (abruz.) 162. saltangreppola nnoglia (neap.) 162. (arezz.) 18. 'nzerraporte (abruz.) saltapicco (ven. 258, 660, negovisa (rov.) 5. orazione 209. pagnotta 278 u. A. I. paparozze (abr.) 279. scamoté (piem.) 280. truver (piem.) Paražu (gen.) 210. Anm. 3. 644. parmole (bell.) 724. scamullá (abr.) 280. ulem (berg.) 34. Pažu (genues.) 210. scaramanzia 10. usmetic (tess.) 10 pescecolla 651. piota (piem.) 277. penzolo 730. 659. Anm. 4. porcelletta 653. porcheddu de chen- scuffiare porco spino 12. pozione 209. prési (piem.) 210. puzzola (tosk.) 664. servizu (gen.) 210. vezzoso 543. quaglia 558. quiyye (abr.) 699. rafacane (reat.) 720. slapa(r) (ven. friaul.) vizioso 543. ragnare 268. 657. rangore (altit.) 32. rate (cerign.) 618. rażún (gen.) 210.

rovistico 26. rugarola (pav.) 30. slufar (ferr.) sája (valses.) 13. salibeci (apul.) salibrieci (märk.) salippa (log. nordsa(l)joč (nordit.) ščivíši (levent.) 210 sa(l)jot sallipporo (umbr.) 18. tecomeco 30 f. salmi (parm.) 270. saltamartin Corfù) 18. saltello 13. sartapicchio (umbr.) truvar (gen.) 1. 18. truvār (bol.) scoppio 730. scrola (piem.) 262. variolo (ven.) 643. scuffia (pist.) 656. scud (mail.mant.)722. sgufare 656. 724. slofarse (triest.) 657. xe (ven.) 611-616. agrouelle (dial.) 261.

martincoz (bell.) 14. rizzaculo (tosk.) 664f. (s)lofi (nordit.) 23. zaffautt (mail.) 22. zafion (romagn.) slofon (bell.) zafon (com.) zambela (nordit.) 29. slovada (vic.) slubiar (ven.) zambudlon (imol.) 450. smètiga (lomb.) 106f. zampa 446. sporzela (triest.) 653. zampagghiuni (siz.) stravizzo 207. 446. a stažun (gen.) 210. zampare stremiśi (trev.) 210 zampicare } Anm. 3. zampillare sard.) 19 Anm. I. stuare (istr.) 211 A.I. zampino (neap.) salippece (abr.) 18. stuśar (ven.) 211. zanzara 15. salippo (märk.) 18. sumia (piem.) 277. zappaghiuni (siz.) 446. zempà (Ascoli) 445. Aum. 3. tarallo (südit.) 29. zibega (piac.) 2. zilibricu (temp.) 17. Tezze (Ortsn. Nord- zilimbrina (temp.) 17. it). 587. zocco 24. saltacavalla 14. tilibische (log.) 17. zof (bol.) 3. saltalippero (umbr.) tilibriche (log.) 17. zomba (kalabr.) 445. tilibrieu (nords.) 17. zommare(neap.) 441. saltamart (oberit.) tilipische (log.) 17. zompo (venez.) zompà (anc.) zompare (neap.) tilipricu zeppo zubbai (sard.) 445 f. traliccio 106. troentare (märk.) 5-8. zuff, -a (regg. mail.) 3. Tronto 5. zúfilo (tosk.) 1. trovare 5-8, 580 f. zufo (ven.) 3. zufolo I. 581. zumbó (Grottsm.) 445. papparutu (kal.) 279. scamozzare 280 und turdu luvaru (siz.) zumpa (Recan) 445. zumpare (tarent.) 445. zumpilare (tar.) 449. usmetic (tess.) 107. zuppicari (siz.) 446. pèggio (Ancon.) 160. schiaffo 3 A. I. 724. uvaru (Girgenti) 644. zuppiddu (siz.) 445. zuzzulino 278. vagellare 699. Französisch. polača (dalm.) 211 scróola (ven.) 659. veçado (altnordit.) ablacerir (altfr.) 203 208. Anm. Veneziano (nordit.) abonde (berr.) 711. 210. abri 505. tu pes (sard.) 663. sculerzola lucc.)664. verminice (vers.) 29. abrier (altfr.) 505. (s)cutérzola 664-6. vescia 204 Anm. 3. accoublir (s' (s)cutrettola 665. veso (piem.) 206 f. (Yonne) 263. selleppica (umbr.) 18. vess (piem.) 204. 207. aches (ostfr.) 572 prężu (genues.) 210. servixio (altit.) 219. vezza (mail.) 205.207. Anm. 4. acipe 652f. sfiusa (piem.) 210. viziadel (mail.) 206. acoper 446. acoufier (s') (Mayenne) 263. viziare 208. vizza 203 Anm. 2. acrelle (Berry) 262. slepa (venet. lomb.) vuraccia (siz.) 643. afre (Yonne) 22. vurracina (siz.) 643. agacer 268.

scher (pik) 202. aignou (Côte-Or) 267. he (altfr.) 723. leasse (altfr.) 723. bille 300. linon 722. Tipe (altfr.) 724. 291. Uchon 722. Umé 277. douse (mdl. fr.) booul (altfr.) 213. mir (altfr.) 718. andise (altfr.) # 6 Anm. I. muché (pik) 200. bourgaud (norm.) bour (altfr.) 697f. altfr.) 546 .nm. 2. eux (nordfr.) plessé (s') (Bas-(aine) 219. 504f. arine (berr.) 268. mer (Yonne) 27. née 267 f. at gner (Bresse) ₽7. re 30. Alies (Ortsn.) ater 589 Anm. 2. cabéliau 509. auter (altfr.) 209. cabillaut 509. nm. 5. 582-6. utn 698. une 33. (altfr.) 583. .ve altfr.) 22. avie (altfr.) 203. 'at 247. ifr 22. .a. 144. Larote 258. ar (pik.) 203. Am. 4. bespel (altfr.) 649. cercelle 17. bell's (altfr.) 727. chabot 11. bewis (altfr.) 218 chaire 576. m. 5. Bek (Ortsn.) 213. chaise 274-8. Helt aux poulets (all.) 263. Leik -oule (Berry) châlet 571. 21.

Zeitschr. f. rom. Phil, XXXI.

biais 595. bibelot 649. biber (saint.) 649. bièvre 301. bimbelot 649. blazas (altfr.) 203 Anm. 4. bletiaus (altfr.) 203 chauche-poules Anm. 4. bouc 13. bouder 300. boule (lothr.) 213. bouquet (dial.) 13. 257. mier (altfr.) 560f. bourgaudin (poit.) 257. brah (wall.) 701. bras 701. bressel (altfr.) 505. bro (voges.) 203 Anm. 4. brossej (vog.) 203 Anm. 4. bühő (vog.) 209. bureau 232-234. burgau (mittelfr.) 257. burgaud 257. buse 209. u. Anm. 3. cabaret II. caborgnon II. cabot II. cacou (Bretagne) 658 Anm. cafourneau II. caille 558. cancre 263. caqueux (Bretagne) 658 Anm. carpion (altfr.) 270. casier 575. catailler | (altfr.) catiller | 268. chais 571. chaisier 576. chaitif (altfr.) 736. chaloupe 20. 24 f. bet (lothr.) 213. châssis 575.

258. chatoly (Vendée) 258. chatoille (Côted'Or) 258. chatrouille (mittelfr.) 258. (Champ.) 263. chazeau (altfr.) 570. dailler 260 Anm. 1. chesal (altfr.) 571. Danzay (Ortsn.) 206 chese (altfr.) 569. chesier (altfr.) 575 f. danzé (poit.) 206 chevece (altfr.) 200 ff. chevet 202 Anm. 3. daquier (altfr.) 259. chèvre 13. chez 569-78. chier 658 Anm. chiese (altfr.) 569. chofu (wall.) 23. choplote (altfr.) 258 diguet (norm.) 259. cierge 201 Anm. civet 2. clamp 723. chanche (altfr.) 262. 280. cloporte 258. 660-664. coisier (altfr.) 209. éclancher 262. regner (poit.) 267. burgot (mittelfr.) 257 colchier (altfr.) 564 écoufie (norm.) 263. Anm. 2. combe 452. Corèze (Ortsn.) 212. écrancher 263 und corme 662 Anm. I. cotér (ndfr.) 34. 206 Anm. 2. cover (altfr.) 263. covise (altfr.) 216. craincher (metz.) 262. crampe (pik.) 262 Anm. 5. 281. cranchu (wall.) 262. cranquille (pik.) 262. créquillon (pik.) 16.

cresselle 17.

criquet 16 f.

262.

cresserelle 17.

crevelle (blaisois)

crevette 13. 659.

croe (altfr.) 261.

chatillon (mittelfr.) crute (Gaye) 214. Cuise (Ortsn.) 212. culblanc 665. cuvelle (altfr.) 263. dagonner 260. dague 259-61. 657 f. daguer (May.) 260. daguiller (poit.) 260. dail 261 Anm. I. Anm. 4. Anm. 4 dehors 594-604. digart (altfr.) 259. digon } 259. diguer 260. Anm. I. 663. dilafrer (wall. chove (Namur) 263. dilofrer 656 A. I. Domezac (Ortsn.) 206 Anm. 4. donžé (poit.) 206 Anm. 4. Donzy (Ortsn.) 206 Anm. 4. échancrer 263. écoufier (s') (Yonne) 263. Anm. I. écrelle (norm.) 261. cousse (Clairvaux) écrouelles 261 f. 595. 659. émérillonné (altfr.) 264 Anm. 7. covoitise (altír.) 216, emerliauder (poit.) 264 Anm. 7. encrouelle (pik.) (altfr.) 261. en dar (altfr.) 719. cranche (norm.) 262. engouffrer 22. 656. engrouée (pie) (afr.) 261. enhicier (afr.) 560. enquervelles (Yonne) 262. enticier (altfr.) 202. envilnastrer (altfr.) 224. envoiseures (altfr.) 209 Anm. 2. envoisié (altfr.) 209. épingle 11.

261 f. gaser (altfr.) 268. esclanc (altfr.) 262 f. gauche 266. 660. 266. 281. 263. escrevette (dial.) 261. Anm. T. escroelle (altfr.) 261. geai 264. eslaisier (altfr.) 209. genaische (Meuse.) espier (altfr.) 559 f. 275. estraier (altfr.) 608- gene (altfr.) 275. estreer (altfr.) 608-275. 610. èvice (metz.) 203 Anm. 3. eviz, -i (vog.) 203 Anm. I. gifle 714. fadet (Berry) 273. farfadet 273. 450. farouche 595. fauqueux (nordfr.) fausseraïe (mdl.) 28. gingeollin (altfr.) ferband , (Berry) 278. ferbiller } 277. 450. 603. folnastre (altfr.) 222. glaise 214. fontaine 202. forbeter (altfr.) 277 f. gliet (mdl.) 24. 658. forbicine 661. forbir (Berry) 277 f. 266 f. formion (altfr.) 270. Gormaise (Ortsn.) fouler 266. 212. fourache (mdl.) 595. gouffre 22. 656. fourbir 277 f. frelaud (Berry) 263. goulufe (ndfr.) 21. frelaut, -ot (altfr.) goupil 263. frelin (altfr.) 263. frelu (Berry) 263. freluche (altfr.) 263. gramwer (niederfreluguet 263. main) 8. 259. 660. Anm. I. frère-fadet (poit.) grésiller 273. grésillon } frimas 603. froc 602. grimace fronce 602. gai 263 f. grimaud galaf(re) (ndfr.) 21. grimaudage galifr (ndfr.) 21. grime galimatias 9. 265. grimelin 270. 658 f. grimeliner

equerelle (norm.) galouf (ndfr.) 21. grimer (mdl.) 9. grimoire 8 f. grimoler (mdl.) 9. gaulchier (altfr.) 266. grimoner (mdl.) 9. escouble (Mayenne) gaziller (altfr.) 268. grimouche 9. (poit.) gazon 589 Anm. 2. grimodai escoufie (altír.) 263. gazouiller 268. 269. grimounai 9. guavasche (mittelfr.) 274. guenaud (altfr.) 275. jobá (wall.) guenon (lothr.) 275. jombá 449. guerpir (altfr.) 589 joper (Youne) 441. genoisse (Mense) Anm. 4. guingois 498. gvitjem (Marne) 201. jostisier (altfr.) 216. genop (poit.) | 275. (h)abonde (altfr.) gentillastre 222 u. 711 f. Anm. 5. hair 616. hareigne (lothr.) 267. joutisier (altfr.) 2161. gimbeloter (Aunis) hargne (poit.) 268. jupee (altfr.) 444. hargneux 267 f. gimberter (afr.) 450. harigneux (norm.) gimblette 29. 274. 267. ginaud (Meuse) 275. harouce (altfr.) 594. jupin (altfr.) 444 Harpagon 720. harper 720. giper (altfr.) 445. haut 598. havet 562. glachon (pik.) 24. hergne (altfr.) 267. kæs (pik.) 203. hergnou (port.) 267. krüt(e) (Metz.) 214. glat(s) (mdl.) 214. herigne (altir.) 268. lafre (altfr.) 21 herse 298 f. Aum. glou-glou 21. hicier (altfr.) } hoc (altfr.) godemare (altír.) hocher hope (wall.) 444. goinfre 22. 657. hopète (wall.) 444. lanterné (Rabelais) horbi (wall.) 594. hors 594-604. gouliban (norm.) 22. houe 560. franchise 214-219, goulipat (ndfr.) 21. houpil (nordfr.) 726. letise (altfr.) 217 hucher (altfr.) 600. 1 (altfr.) hue, -er (altfr.) 600. lice (metz.) 106. goupille, -on 726. huis 598 f. gourmand 22. huit 598 f. gramance (altfr.) 10. hulotte 599 Anm. hurler 599 Anm. hyragne (altfr.) 268. freme à clé (poit.) grandise (altfr.) 217 iouper (Morvan) 44I. iupiter (Berry) 443. loufer (pik.) 21 grand merci 10 f. jacasser 268. 16. jambar (Hombrs) 450. jamberter (flandr.) grimache (altfr.) 450. 9. jambeter (altfr.) 450. marpaud (altfr.) 269. jamboier (altfr.) 450. marron 510. jābië (metz.) 450. menacer 564 f. A.

japeaux (altfr.) 444. jaser 268 f. jaujuperie (Mayenne) 443-51. jaupillier (Morv.) 449. jaupitrer (Rennes) 443- 449jaupler (poit.) 449. jopitrer (poit.) 443. joppeir (altfr.) 444. joufflu 23. jouper (Auxois) 441. joupper (altir.) 444. juper (altfr.) 441. 444. Jupin 443. Anm. justeisier (altfr.) 216f. justise (alttr.) 214-219. Anm. I. laidenge (altfr.) 616. 560. laïse (altfr.) 216. lange 201 A. lanterne 722 f. 276. Lavisse (Eigenname) 203. Anm. I. linge 201 Anm. lippée 22. loenge (altfr.) 616. lofer (wall.) 21 Anm. I. los (altfr.) 280. losenge (altfr.) 616. Anm. I. loufre (altfr.) 21 Anm. I. mainzi (poit.) 206 Anm. 5. jambu (altfr.) 450. mesange 616.

mienge (altfr.) nicier (altfr.) 206 nm. 4. mée (poit.) 206 nm. 4. miche (poit.) 276 Anm. 2. nigue 269. zine 269. utpiaille (altfr.) 09. minion 269 f. millon 505. met 509. mer (altfr.) 715. ingode (altfr.) 5. e 5. areté | (altfr.) areté | 220-5. altfr.) 221. ive 510. enoque 272. 1 209. on 209. lère 661. he (alttr.) 217. (nordfr.) 726. an (norm.) 48. a ote 278 u. \$ 2. arouf (Pas-de-\$ 278. als 208. a de 278 A. 2. 'arraise (S.) alse (altfr.) el 728. en-oreille 661. 'é d (roi) 270. 203 Anm. 4. if 22. ngruf (vulgärfr.) ing-orcille 661. lornique 272. lac 213. oueau de Saint-Atoine 663 f. ris altfr.) 208 f. rot e (altfr.) 214. ié sik.) 208 f. ruccie (altfr.) 203.

ragnon (korr. aus vagnon) (altfr.) 632. raicousser (Clairvaux) 206 A. 2. raine (mdl.) 28. rapetiser (altfr.) 209 Anm. 5. regiber } 446. reuser (altfr.) 595. richesse 213. rochet 602. ronce 602. rondelet) rondette 34. rotrouenge (altfr.) 616. rouge-queue} 665. rouge-cul ruche 125. sabelin (altfr.) 271. sable 271. safre 22. saillecoque (altfr.) salicoque (dial.) 13. salico(t) (dial.) 13. salmigondi 270. salmis 270. saper (poit.) 22. saprer (norm.) 22. sarcelle 17. sat(r)ouille (mittelfr.) 258. satrouiller (Berry) 258. sautelicoty (mundsautericot | art.) 13. sauterelle 13. sauticot (dial.) 13. scieur de long 728. scorbe (mittelfr.) 662 A. I. scorpion (norm. lothr.) 28. sèpe (Berry) 219. sept-oeil 258. Sermaise (Ortsn.) 212. serorge (altfr.) 201 Anm. serrurier (mdl. fr.) 15. servise (altfr.) 214. setueil (altfr.) 258. voisouté (altfr) 209 sincegnon (metz.)

soubelin (altfr.) 270-2. subelin (altfr.) 270-2. sublin (altfr.) 270 -2. super (poit.) 22. sud (burg.) 632 Anm. ta (mdl.) 28. tarente (altfr.) 26. tasse-vaiche (mdl.) 28. tè (mdl.) 28. tenoil (altfr.) 505. tette de vache (mdl.) 28 tirande (mdl.) 7. tire-à-soi (mdl.) 7. tirole (mdl.) 7. tosse-vèche (mdl.) 28. tourbillon 7. tourte 722. treue (saint.) 29. treuille 7.
trioule (mdl.) 7. triquedondaine (afr.) 272. triquenique (altfr.) 272. triquet (norm.) 16. trouble 5. troublon (mdl.) 7. trouver 5-8. 580. trublon (mdl.) 7. truie 29. vagnon (altfr.) 632. veisdié (altfr.) veisié 543. verschez (Rhône, Loire) 572 A. 4. vésoul (pik.) 205. vesse (poit.) 204. vessou (poit.) 206. vezie (altfr.) 208, vezon (mdl.) 205 u. A. 234. 206 Anm. I. vezouner (poit.) 205 Anm. 3. villenastre (altfr.) 222. vis 203. visde (altfr.) 543. viz (altfr.) 203. voisié (alıfr.) 543. voisos (altfr.) 543.

Anm. 2.

15.

vourpe (mdl.) 28. vuidenge (altfr.) 616. vuisse (altfr.) 203. wiche (altfr.) 203. wysse (altfr.) 203. yavr (Nièvre) 34. zibeline 270-2. zinzolin 278. Provenzalisch. abordir (aprov.) 699. abounde (nprov.) 711. abunda (altbearn.) 711. aclenca (nprov.) 280. acò de (nprov.) 573. acupar (nprov.) 446. agnerou (lang.) 586. agragnou (carc.) 586. ajoumbri (nprov.) 441 Anm. 1. alabart (aprov.) 584. alabier (aprov.) 583. 723. alabrau (nprov.)
alabre 21. alapalme (nprov.) 724. albo (nprov.) 583. aleto (nprov.) 585. alibre (nprov.) 583. 721-5amaire (altprov.) amairitz 697. 697. aon (altprov.) 711. arañún (gask. lang.) 632. arbro (nprov.) 583. aragna (nprov.) 267. aragno (nprov.) 268.

arpian (nprov.) 720. arpigo (Cannes) 720. arsicoun (Var.) 665. atissa (nprov.) 202 f. atrissar 202 A. 4. aubarde (bearn.) 584.

aranhon (nprov.)

arbousso (npr.) 208.

argna (nprov.) 267.

586 f.

| 130                                                                  | *************************************** |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| avoun (nprov.) 711.                                                  | chiflar 4.                              |
| baboi (nprov.) 29.                                                   | chifout (npmy.)                         |
| bar (pprov.) 29.                                                     | chifout (nprov.)<br>272. 659.           |
| barbalucco (nizz.)                                                   | choufle (bearn.) 4.                     |
| 276.                                                                 | chuflar 4.                              |
| barbóu (bearn.) 29.                                                  | ciéupre (lang.). 29                     |
| baro (pprov.) 20.                                                    | cigalo (nprov.) 14                      |
| barra (aprov.) 610f.                                                 | cigalo (nprov.) 14<br>cigalo de sego    |
| barra (aprov.) 610f.<br>bebèi (nprov.) 649.                          | (nprov.) 14.                            |
| bebeu (nprov.) 649.                                                  | (nprov.) 14.<br>clanco (nprov.) 28      |
| bechio (nprov.)                                                      | clapeto (rouerg.)                       |
| 205.                                                                 | 663.                                    |
| bernat-pescaire                                                      | clenc (nprov.) 280                      |
| (nprov.) 14.                                                         | coblanco codirosso colèvo (nprovento)   |
| bernat-pudent                                                        | codirosso 665                           |
| (nprov.) 14.                                                         | colèvo                                  |
| bes (nprov.) 213.                                                    | coufello (nprov.) :                     |
| besiát (nprov.) 207.                                                 | couis, couisse (np                      |
| bessado (nprov.)                                                     | 664.                                    |
| 213.                                                                 | couissour (nprov.                       |
| besso (nprov.) 204 f.<br>bessol (nprov.) 213.<br>bibiè (nprov.) 649. | 664.                                    |
| bessol (nprov.) 213.                                                 | .courtiolo (lang.) 3                    |
| bible (nprov.) 649.                                                  | cousi (Béziers) I                       |
| bilho (altprov.)                                                     | coutello (nprov.)                       |
| 300.                                                                 | 30.                                     |
| bonfigo (nprov.) 4.                                                  | coutère (nprov.) 3                      |
| brigno (bord. querc.)                                                | crambarot (nprov                        |
| 642 f.                                                               | 262 Anm. 5.                             |
| brilho (nprov.) 642 f.                                               | cranc (alt- u. npro<br>262.             |
| brounza (nprov.)                                                     | créac (gask.) 653                       |
| 277.                                                                 | creat (lang.) 653.                      |
| buzac (altprov.)                                                     | culrosso (nprov.)                       |
| 209.                                                                 | 665.                                    |
| cagot (nprov.) 658.                                                  | dalh (altprov.) 26                      |
| caissa (altprov.) 736.                                               | Anm. I.                                 |
| caissa (altprov.) 736.<br>caitiu (altprov.)                          | despreczi (wald.) 2                     |
| 736.                                                                 | en cò de (nprov.                        |
| calofo (nprov.) 19. calup (aprov.) 20.                               | 573-                                    |
| calup (aprov.) 20.                                                   | engana (aliprov.)                       |
| camale (Alpes-                                                       | 276.                                    |
| camalo (Alpes-<br>Marit.) 272.                                       | engouloubi   (npro<br>engouloupa) 21.   |
| cantarello (nprov.)                                                  | engouloupal 21.                         |
| 14.                                                                  | envia (npro                             |
| casieiro (nprov.)                                                    | envia 1 207.                            |
| 575.                                                                 | ergna (nprov.) 26                       |
| chambard (lang.)                                                     | escalapandro (lan                       |
| 450.<br>champeja (langued.)                                          | 663.<br>escamo (nprov.) 2               |
| 449.                                                                 | escamoussa (npro                        |
|                                                                      | 273.                                    |
| chapelum (nprov.)                                                    | escamoutá (npro                         |
| chasèiro (nprov.)                                                    | 280.                                    |
| 575-                                                                 | escata (nprov.) 28                      |
| chatelli (nprov.) 258.                                               | escato (nprov.) 2                       |
| chatilhoun (nprov.)                                                  | escauma (nprov.                         |
| 258.                                                                 | 280.                                    |
| chatoulha (npr.)                                                     | eschauto (nprov.                        |
| Charlenna >                                                          | 273.                                    |
| chautroulha) 258.                                                    | eschirpe (lang.)                        |
|                                                                      |                                         |

gambet (nprov.) esclanca (nprov.) 262. escorpi (altprov.) 28. escouloupendro (nprov.) 663. escoutilla (nprov.) 280. escrèpi (bearn.) 28. 30. escrolo (nprov.) 262, 659. (e)scroula (altprov.) 659. esdeluvi (altprov.) 656. esplingo (bearn.) II. r.) esquir (lang.) 28. estaragno (nprov.) 268. estradier (aprov.) 0. 608-10. falapat (nprov.) 24. faloupado (nprov.) farfadet 273. farinel (nprov.) 278. floc (aprov.) 603 Anm. 2. franqueza (altpr.) 216. franquisia (altprov.) 216. gabachario (gask.) 51 658. gabachié (bearn.) TO. 265. 658. gabacho (bearn.) 274. gafaru (nprov.) 23. gai 264. ov.) galafre (nprov.) 21. 263. ov.) galamanhe (bearn.) 265 Anm. 2. galamou (nprov.) g.) 265 Anm. 2. galapian (nprov.) 273. 21. ov.) galavard (nprov.) 21. 263. galepo (nprov.) 21. galimachié (bearn.) 80. 73. Galimatié (bearn.) 265. galipo (nprov.) 21. galuf (nprov.) 21. gamachié (bearn.) 28. 265. 658.

450. gamoun (bearn.) 265. 658. gana (altpr.) 276. gargamel (nprov.) 273. gaucha (nprov.) 266. gavá (nprov.) 273 f. gavach (nprov.) 273 f. gavacheja (bearn.) 265. gavet (nprov.) 273f. gazar (altprov.) 268. gimbeleto (nprov.) 29. 274. 659. gloup (bearn.) 21. goudoumar (nprov.) 266. goufelut (nprov.) 23. goulamas (nprov.) 22. goulepo (nprov.) 21. gouloufi (pprov.) 21. gourbaud (nprov.) 21. grip (guien.) 18. gromancia (npr.) 10. groumancio (toul.) 10. guigno-cuou (nprov.) 665. guiraud-pescaire (nprov.) 14. guiraud-pudent (npr.) 14. gulapo (nprov.) 21. ingourmanço (lang.) iragno (nprov.) 268. iragnoun (lang.) 586. jambeleto (nprov.) jana (altpr.) 274.66. janfoutre (nprov.) 659. jouffe (bearn.) 4. joumbri (nprov.) 441 Amn. I. jupitère (beam.) 443. jumpla (nprov.) 440. labagna (nprov.) 280. lagast (nprov.) 25. laironici (altprov.) 217. lampian (nprov.) 276. lampo (nprov.) 276. langousto (grosso) (nprov.) 25. lanterno (nprov.)276. lapas (nprov.) 724.

luzar (aprov.) 616. sauta-borc (lang.) 18. yumpola (nprov.) Ivagna (nprov.) 659. sautagrel (lang.) 18. Dacho (lim.) 26. saute-hee (bearn.) 14. zizi (nprov.) 15. bi, lepi (nprov.) saute-prat (bearn.) zinzin (nprov.) 15. 724. 14. lila (altprov.) 374. sauteriau (Loiret) Po-cuou (nprov.) sautesiau 14. 665. sauto-bernat (nprov.) asto (querc.) 25. coumbau (nprov.) sauto-bouc (neupr.) Fousto (nprov.) 25. sauto-bouquet Igasto (lang.) 25. (nprov.) 14. pa (nprov.) 645. sauto-grip (rouerg.) lubas (nprov.) 643. 14. sauto-guiraudo Dubine (nprov.) (aprov.) 14. imbrino (nprov.) sauto-langousto (nprov.) 14. lu)rman(d) (nprov.) sautogrip (guien.) 18. sauto-pouchichin Jurizy (S.) 219. (rouerg.) 14. 1 rgo (nprov.) 270. seneco (nprov.) 262. 1 rizé (S.) 219. servizi (altprov.) 219. durcho(nprov.)276. sicouno (lang.) 665. nurre (nprov.) 269. soufle (bearn.) 4. neyr (altpr.) 374. taium, -un (nprov.) ar (altpr.) 374. 30. 1 oun (? pprov.) 206. taranto (pprov.) 26. u)rman(d) targagno (nprov.) aprov.) 27. 268. con (aprov.) 209. tête-vache (auv.) 28. phas (nprov.) 209 A. I. teula (aprov.) 374. phas (nprov.) 22. trissá (nprov.) 202 f. rynoto (nprov.)278, truèvo de San Jan Incrazy (S.) 219. (nprov.) 663. palaudo (nprov.) uragnou (lang.) 586. maraugno) 279. vechino (nprov.) 205. mo (nprov.) 724. veiou (nprov.) 206. poso (nprov.) 19. vesiadá (nprov.) 207. ouso (nprov.) 270. 215. 218. and (nprov.) 22. vessard (limous.) pinou (Ardèche) 205. vessinaire (nprov.) /za (aprov.) 213. 205. reaillou de Saint vessino (nprov.) 205. alabar 279 f. 659. laudou (nprov.) vesso (nprov.) 204 f. se de prête 664. vien } (nprov.) 206. etreagnou (nprov.) visoun (nprov.) 206. albor 698. vezadia (aprov.) 543. alcandora 35. rigurar 32. illon (nprov.) 30. volo-guiraud mra (nprov.) 125. (nprov.) 14. icoco(nprov.) 13. yumpa (nprov.) 440 f. araña 268. aicot (nprov.) 13. yumpadere (bearn.) arañar 268. :a:ot (cev.) 13. 18. 44I. 1(nprv.) yumpla (nprov.) 451 saligoundini 270. Anm. I.

440 f. Franco-provenzalisch. airignou (Montbél.) 267. aodá 699. s'apresi 218. avutra (delph.) ayutra / 699. bian (lyon.) 213. biéssi (lyon.) 213. francheise (lyon.) 2161. gauchi (Lyon.) 266. gaz (sav.) 268. grevelle (Doubs.) 261, 669. iragne (Genf.) 268. ko, kŏ (wallis.) 30. kova 509. lévrou (Jura) 34. morcavet (sav.) 270. pagnot (Genf) 278. paražu (Fr.-Comté) 218. perézú 218. p rossu (Fourgs) 218. pus (bern. Jura) 209 Anm. 3. satrouiller (lyon.) 258. terrette (schweiz.) 33. veson (lyon.) 206. 208. vézon (lyon.) 205.. Spanisch. abrigo 700. abundo (altsp.) 711. jana (altspr.) 274. ala 33. 725. vesatz (aprov.) 209. alabe 582-6. 721-5. labar (mdl.) 279. alava 723. albarda 584. visso (uprov.) 203. alero 586. 721-5. llobicante (ast.) 27. amorio 32. -anco 504 f. arañon (arag.) 586 f. morga 276. 632.

armella 700.

arruga 32. atarantado 26. babazorro 24. baila 644. bambolear 649. bayo 700. bazucar 448. bebaro 301. befre 301. bosetón 724. bogavante 27. buscar 7. cabeza 202 Anm. 3. 213 Anm. I. cabrajo 13. cochinillo de Antón (volksspr.) 663. carabo (altsp.) 281. chofes 4. chufar 4. chupar 22. cola 665. enclenque 262 und Anm. 2. engurria (altsp.) 32. engurrio (altsp.) escamondar 280. escamotar 280. escamujar 280. esclenque 280 f. espliego II. laraute 277. 658. franquicia 217. gabacho 274. galafate 263. galavardo 263. garabato 281. gayo 264. golafre 21. grimazo IO. guarentigio 217 A.2. hallar 579. jopa 446. jope } 443f. opo ladilla 700. lapo 724. lavacaras 280. lavar 280. llocántolo (ast.) 26. lobagante 27. lobina 643. marañon 586. morro 269. oracion 209.

paparasolia 279. papa vientos 279. papera 31. preçio 216. prez 216, Ilobina 643. quedar 209. quesera 575. rabaño (altsp.) | 7 lubaro 643. rebaño pellofo 19. rencor 32. robálo 643. roballo 643. saltacapas 14. serviy 219. saltamatos 14. saltamontes 14. Anm. I. saltaperico 18. saltapraos (ast.) 14. Anm. I. sollo 654f. vessa 205. teja 587. vicio 206. vicioso 543. xana (ast.) 274. truel (ast.) 7. zabordar 447. aba 582-6. zabucar 448. achar 579. zabullir 446f. zahondar 447. ala 33. zahumar 447. alabão alavão zambo 450. almálho 158. zambucar 446 f. zambullir 446-8. amorio 32, zampar 446f. 449. zapa zapato } 447. baila 644. zapuzar 446f. 448. zénzalo 15. zombar 441. zompo 446. cambar 449. zopás 446. zopo 446. zueco 24. cobiça 216 f. Katalanisch. Anm. i. abedull 213. couce 664. arañó (mall.) 586.

arañon 586, 632. aranyoner (mall. val.) engrimanço 9. 586. atrissar 202. camejar 450. çabullir 448. enclenque } 280. ensopegar 446. escamot 273. escarabat 281. escata 273. gambejar 450. glop. 21.

dres) 641. Ilambrega 643, 646. llevió (Ibiza) 642. llobarro 643. llomantól (val.) 27. lubegante lubaro 643. (altport.) peya 204 Anm. pintadet } 644. tilipische (gall.) 17. rebanho 723. titibrichi (algh.) 17. solbo ziliblich (algh.J 17. zilibrich volador (algh.) 17. Portugiesischagurra (gal.) 32. anaziar (apg.) 560. amant azumbrado 446. cambaio 449. cambalear 449. cambiar 449. camurça 503. 718 f. baicul (friaul.) cas (a, em) 572. baricul 644. cas (a, em) 572. cornipo (mdl.) 19 cúrcio (gal.) 718. engulipar 21. enguirimanço 9. engurra (gal.) 32, escamar 280. froco 603 Anm. 2. gaipo 19 Anm. I. galhipo (mdl.) 19 Anm. I. galho 19 Anm. I. irmão 597 Anm. Jans (algary.) 274. labagante }

27. lobina 643. lubagante ) 27. papeira 31. rabaño (gal.) 723. ranho 268. ranhoso 268. robálo 643. 654. solho -rei taranta 26. vicioso 543. viço 206. vido 213. zambro 449. zampar 449. zape 447. zimbrar 441. zombar 441. zopo 446. zoupeiro 446.

Rätoromanisch. aflar (obw.) 579. (eng.) amatur 697. ameder anduchiel (lad.) 162 f. torte (friaul.) 722. astic (friaul.) 25. 644. bibiå (friaul.) 646. cibiriti (friaul.) 2. cicimbele (friaul.) 29. vart 597. ciribiti (friaul.) 2. contrède (friaul.) contrève / 34. cufal (graub.) 23. cuful (friaul.) 23. dadora (graub.) dafora } 596. egna (südtir.) 33. ergien (obw.) 730. garmažia (oberl.graub.) io. gaoza (tir.) 597 Anm. aciuez 287 f. gramažia (engad.) 10. aconciez 288. grammatia (oberl. adăvăsesc 288. graub.) 9.

loubiou (Port Ven- leocántaro (gal.) 27. grandažia (eng.) 10. lobagante (altport.) grondažia (eng.) 10. kamuoč (obw.) 503. kamuorč (tir.) 503. lombrigante (gal.) 27. kyamots (friaul.) 503. lap, lappi, -un (graub.-lad.) 211. maros (friaul.) 697. navegante (mdl.) 27. marus (eng.) 697. musane (friaul.) 28. or, ora (graub.) 596. or da fora (graub.) 596. palmarola (südtir.) 724. pármulis (friaul.) 724. priege (lad.) prige 216. prigè purcitt di S. Antòni (friaul.) 664. rudien (obw.) 731. sabulir (friaul.) 448. salip (graub, lad.) 12-18. salte-martin (friaul.) 14. sarveitzi sarvetzi } 217. screule \ (friaul.) scroule / 659. scuffler (graub.) 23. segnon (friaul.) 722f. slofà (friaul.) 657. bicáncora (gal.) 27. ammattir (eng.) 718. tiedze (friaul.) 587. apprige (lad.) 216. tschaffögnar (unter-) eng.) I. avuonda (lad.) 711. tschaflun (untereng.) tschuff (oberl .graub.) I. bibiezz (friaul.) 646. tzamorts (tir.-lad.) 718 f.

variul (friaul.) 644. zomf, -on (grödn.) 445. zomp (grödn.) 445. zop (eng.) 445. zopar (eng.) 445.

Rumanisch. aburcà 616-618. abut 287. acir 287. ademenesc 288 f.

ennă 289. discācārā (arom.) 618
—52.

Anm. 1.

dzindzār (alban.) abschuppen 280 u. Jupper (schweizerd.)

Anm. 4.

dzindzār (alban.) abschuppen 443.

carciofoiu 301. džundžunar (arom.) -aff- Namen (westd.)

| 700                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| lashasina es                                                                                                                                            | 6  |
| kabacke II.                                                                                                                                             |    |
| kabuse II.                                                                                                                                              | 6  |
| kabutter II.                                                                                                                                            | •  |
| kafete II.                                                                                                                                              | •  |
| kâfl- (germ.) 23 A.                                                                                                                                     | ľ  |
| kapauter 11.                                                                                                                                            | 1  |
| kapûter (els.) II.                                                                                                                                      | ľ  |
| kekelmännchen                                                                                                                                           | ı  |
| (mdl. d.) 16.<br>kingr (altnord.) 498.<br>klamassen (thür.) 9.                                                                                          | -  |
| kingr (altnord.) 498.                                                                                                                                   |    |
| klamassen (thür.) 9.                                                                                                                                    |    |
| klampen 450. 723.<br>knick (engl.) 272.                                                                                                                 |    |
| knick (engl.) 272.                                                                                                                                      |    |
| kramanzen 10.                                                                                                                                           |    |
| krick holl 16.                                                                                                                                          | ١, |
| krick   Long 10.                                                                                                                                        |    |
| krick   kriksel (mdl, d.) 16.                                                                                                                           |    |
| tana (anu.) /4).                                                                                                                                        |    |
| lap (engl. holl.) 24.                                                                                                                                   |    |
| 723 f.                                                                                                                                                  |    |
| Lapp(südd.schweiz.)                                                                                                                                     |    |
| lappen (ostfr.) 724.                                                                                                                                    |    |
| Lappen 24.                                                                                                                                              |    |
| Lateisch (mdl. d.)                                                                                                                                      |    |
| II.                                                                                                                                                     |    |
| Latüchte (mdl. d.)                                                                                                                                      |    |
| II.                                                                                                                                                     |    |
| lausung (nord.) 616.                                                                                                                                    |    |
| leasung (ags.) 616.                                                                                                                                     |    |
| leasung (ags.) 616.<br>loathing (engl.) 616.                                                                                                            |    |
| lock-chester (engl.)                                                                                                                                    |    |
| 259. 660.<br>lock-dore (engl.) 660.                                                                                                                     |    |
| 166 (age) )                                                                                                                                             |    |
| lôfa (got.) } 725.                                                                                                                                      |    |
| lofi (altn.)                                                                                                                                            |    |
| loppe (ags.) 26.                                                                                                                                        |    |
| lopust (ags.) 26.                                                                                                                                       |    |
| mâse (ags.) 616.                                                                                                                                        |    |
| lofa (got.) 725.<br>lofi (altr.) loppe (ags.) 26.<br>lopust (ags.) 26.<br>måse (ags.) 616.<br>Meergeifs 13.<br>mees (adl.) 616.<br>muos-vadem (mittel.) |    |
| mees (ndl.) 616.                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                         | 0  |
| hochd.) 715.<br>Neunauge 258.                                                                                                                           |    |
| nick-nack (engl.)                                                                                                                                       |    |
| 272.                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                         |    |
| Ohrkneiper 661.                                                                                                                                         |    |
| Pappe 32.                                                                                                                                               |    |
| pappen 32.                                                                                                                                              |    |
| Päppe (mdl.) 32.                                                                                                                                        |    |
| pappen 32.<br>Päppe (mdl.) 32.<br>picnic (engl.) 272.                                                                                                   |    |
| ropanz 1 270                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                         |    |
| Reutwurm 30.                                                                                                                                            |    |
| Rietwurm                                                                                                                                                |    |
| Rietwurm J<br>roch (ahd.) 602 f.                                                                                                                        |    |
| , ,                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                         |    |

|     | Sägenfeiler(schweiz.)                                                                                                          |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | saligot (franzengl.)                                                                                                           | a<br>a<br>* |
|     | Sahlamarcan (thir)                                                                                                             | a<br>*      |
|     | Schlamastik (südd.) 9.                                                                                                         | a           |
|     | Schlund 22.<br>Schlüngel 22.                                                                                                   | (:          |
|     | Schopf 3.<br>Schuft I.                                                                                                         | C           |
| •   | Schwinge 724.                                                                                                                  | C           |
|     | Semmel 274.                                                                                                                    | e           |
|     | siris (norw.) 17.<br>skânormr (altnord.)                                                                                       | e           |
|     | 662.                                                                                                                           | é           |
| ,   | skarptroll (norw. mdl.) 662.                                                                                                   | g           |
| -   | skolorm (dän.) 662.                                                                                                            | 00          |
|     | skolorm (dän.) 662.<br>skrukketrold (dän.)                                                                                     | 000         |
| .)  | 662.<br>skurketroll (norw.                                                                                                     | 00 00 h     |
| . 0 | mdl.) 662.<br>slink (germ.) 262.                                                                                               |             |
|     | Anm. 2.                                                                                                                        | i           |
| )   | slungel (holl.) 22.<br>sompe (niederd.)                                                                                        | k           |
| ŝ.  | 446.<br>Spange 11.                                                                                                             | k           |
| 5.  | Sprenger 13.                                                                                                                   | ŀ           |
| .)  | Sprengsel 13.<br>Sprink (d. dial.) 13.<br>syrsa (schwed.) 17.                                                                  | 1           |
| Э.  | L'echtel-mechtel 31.                                                                                                           | 1           |
|     | trick (engl.) 272.<br>Trütjen (oldenb.)                                                                                        | ]           |
|     | 16.                                                                                                                            | 1           |
|     | Tschapperl(südd.) 2.<br>tschirken (mdl. d.)                                                                                    | 92          |
|     | Tschufft I.                                                                                                                    | 4           |
| 1-  | vangr (aisl.) 498.<br>Vierling 263 A. 3                                                                                        | 7           |
|     | vingla (schwed.) 498.<br>walchan (althd.) 266.                                                                                 |             |
|     | 660.<br>wallop (engl.) 24.                                                                                                     | 0           |
|     | Werbel                                                                                                                         | -           |
| ۰   | Werl } 29.                                                                                                                     | 1           |
|     | Werre                                                                                                                          | 1           |
|     | Weweh (Kinderspr.) 650.                                                                                                        |             |
|     | whoop (nengl.) 444.                                                                                                            |             |
|     | Zirke (mdl. d.) 17.                                                                                                            |             |
|     | whoop (nengl.) 444. Zirke (mdl. d.) 17. zirken (mdl. d.) 17. Zirpe 17. 28. Zirse (mdl. d.) 17. Zoberl (südd.) 2. Zucksvert 64. | -           |
|     | Zirse (mdl d) 17                                                                                                               | -           |
|     | Zoberl (südd.) 2.                                                                                                              |             |
|     | Zuckergast 661.                                                                                                                |             |
|     |                                                                                                                                |             |

| GISTER.                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                        |
| ainder (altir.) 34.<br>airne (ir.) 587. 632.              | espika 11.<br>idi 35.<br>inkurrio 32.<br>iskilanga 11. |
| *anderā 34.<br>appo-Namen 504 f.<br>*aranio (gall.) 587.  | iskilimba II.<br>iskilima II.                          |
| art (altir.) arth (kymr.) } 35.                           | išpilinga II.<br>izkilinba II.<br>izoki(n) 35.         |
| cairgeach (ir.) 653.                                      | izpiko 11.<br>izpiliku 11.<br>izpligu 11.              |
| creigiog (kymr.)<br>crogen 653 u.A.<br>eidion (kymr.) 35. | kalamat[r]ika 9. 265<br>Aum. 2.                        |
| eirinen (kymr.) 587.<br>632.                              | kirkir 16.<br>lanbrotša 26.<br>letranta 10.            |
| éjenn (bret.) 35.<br>gafr y mor (kymr.) 13.               | lupu 26.                                               |
| gaour-vor (bret.) 13.                                     | maite 35.                                              |
| geiz (bret.) 268 A.3.                                     | martin adar-andi 14.<br>martin-mongolo 14.             |
| grill grill-vor } (bret.)13.                              | martin-saltari 14.                                     |
| grill-vor                                                 | martin-šalto 14.                                       |
| hirin (bret.) 587.                                        | orkhatz 35.                                            |
| irin (mittelbret.) 587.                                   | none 22                                                |
| kabestr (bret.) 26.                                       | papalote } 32.                                         |
| kac'het (bret.) 658                                       |                                                        |
| Anm.                                                      | paparo 31.<br>papatš 32.                               |
| kakouz (bret.) 658                                        | papeleta 32.                                           |
| Anm.                                                      | papera 32.                                             |
| kluka (bret.) 21.<br>labistr(enn) (bret.)                 | papo 32.<br>papu 32.                                   |
| 26.                                                       | papu 32.                                               |
| legest(r) (bret.) 26.                                     | papulo, -ote 32.                                       |
| liper (bret.) 22.                                         | potšo 35.<br>potzo 35.                                 |
| llegest (kymr.) 26.                                       | sai 35.                                                |
| llyw (kymr.) 725.                                         | salta-matšino 14.                                      |
| maith (altir.) 35.<br>seigh(ir.) 35.                      | salta-periko 18.                                       |
| skoul (korn.) 263                                         | sasi-ok-aran 586.                                      |
| Anm. 2.                                                   | tegi 587.<br>teila<br>teil'a } 587.                    |
| ysgyflwr (kymr.) 263                                      | teil'3 } 587.                                          |
| Anm. 2:                                                   | teke-meke 31.                                          |
| Dookiech                                                  | topolo 2.                                              |
| Baskisch.                                                 | triku 12.                                              |
| agot 658 Anm.                                             | tširritša<br>tširritširri { 16.                        |
| alabezki 584.                                             | tšobo 2.                                               |
| alkandora 35.<br>amore 22.                                | tšoporro                                               |
| amorio 32.                                                | tzopolo 2.                                             |
| andre 34.<br>araba 722.                                   | teke-meke 31.                                          |
| araba 722.                                                | zakhur 35.                                             |
| aran 586 f. 632.<br>aran-belts 586.                       |                                                        |
| aran-belts 580.<br>arantzabaltz 587.                      | Griechisch.                                            |
| arantze 587.                                              | άλάτη 721 Anm. I.                                      |
| arapo 722.                                                | άνήο 34.                                               |
| artz 35.                                                  | άρουραία άκρίς 17.                                     |
| basak-aran 586.                                           | δορχάς 35.                                             |
|                                                           |                                                        |

σερίφη baba (poln.) 649. bebru (altslow.) 140c) 17. 301. @. 2.0c 16. 8 ubv 17. , (neugr.) bibelödni (madj.) hita A tatoa ! 723. 650. \$ pog 585. bibergélni (mdl. 0 100v 662 A. I. madj.) 650. αραπιον (ngr.)643. bobak (tschech.) 279. lopata (slaw.) 725. smokva (serb.) 645. αραξ 642. bobru (rus.) 301. areos 645. 2 SELV 725. bramor (slow.) 30. ανα (ngr.) 643. csetina (ung.) 304. lapa (poln.) 7 ακι (ngr.) 643. csuf (madj.) 1. 3. 4. lup (alb.) 21. eric, λεπίς 723. csúfolni ( (madj.) muινα (ngr.) 643. csufos - ( ουόκουρας (ngr.) csúfság (madj.) 4. 582. εύος 17. čėtina (serb.) 304. medvedec (slow.) 15. ποπενδοα dákos (madj.) 259. medvêdok (russ.) 602. dákos (madj.) 259. migavica (kroat.) 5. (tschech.) 304. παθνέθος (slow.) 15. (tschech.) 304. (tschech.) 304. παθνέθος (slow.) 15. ( hamal (türk.) 272. jebac (serb.) 643. 01 0g 17. σικας (ngr.) kačja teta (slaw.) πισιρας | 15. 662. 662. (ngr.) 642. karčóha (kleinruss.) 301. khelaphot (hebr.) miedene Sprachen. 585. -wach (arab.) 584. kozica (serb.) 13. da ah (arab.) kraška (serb.) 644. prasiček (slow.) 29.

54.

lapa (russ. slow.) 725. bibati (slow.) 649 f. lebrak (serb.) 643. lipan (serb. slow.) 644. ljublaj (serb.) 643. lótetű (madj.) 29. lubin (serb.) 643. l'apε (alb.) 24. łapa (poln.) 725. labrik (alb.)
levrék 643. cvrk (tschech.) 17. martinec (slow.) 14. teg (neupers.) 260. martinček (slow.) 14. mavi (türk.) 278. 664. pelembe (alb.) 724. vilec (slow.) 29. pof (madj.) 724. popovo prasence

(bulg.) 29.

labati (serb.) 645.

ptrücsök (madj.) 16. pücsök (madj.) 16. qandora (mar.-arab.) 35. ronac (serb.) 29. röp (madj.) 582. lombrak (serb.),643. skórek (poln.) 661. svirplys (lit.) 17. svrček (slaw.) 17. şarşaru (assyr.) 17. gaimača (serb.) 644. šetina (czech.) 304. šip (russ.) 654. škorak (serb.) 662. tchifout (türk.) 272. (tschech.) 31. mramor (slow.) 30. tprücsök (madj.) 16. oskorš (slow.) 662. traska (serb.) 644. összevetni (madj.) 7. trücsök (madj.) 16. pap-macska (amadj.) tücsök (madj.) 16. vingis (lit.) 498. vybatī (russ.) 649. yehoud (arab.) 272. železna kačica (slov.) 662. kuznečik (russ.) 15. prücsök (madj.) 16. žemla (poln.) 274.

F. Ed. Schneegans.

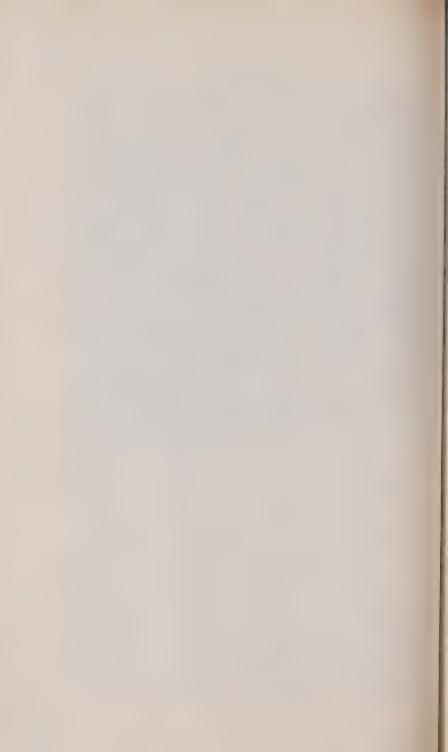



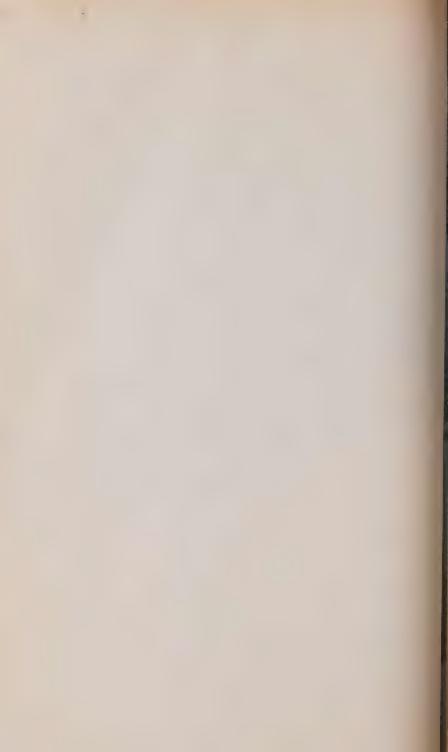





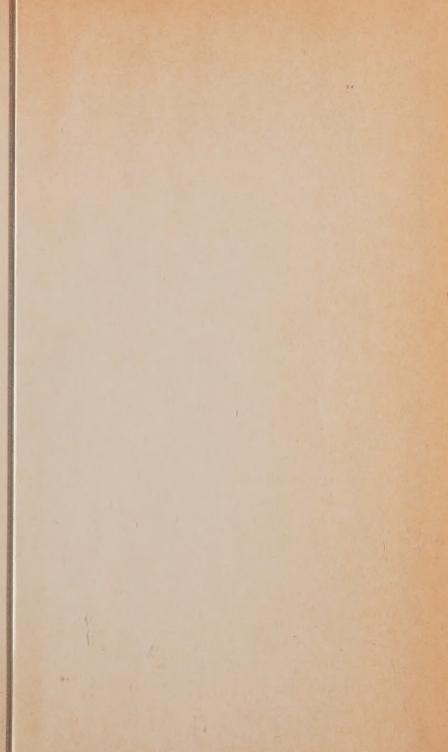

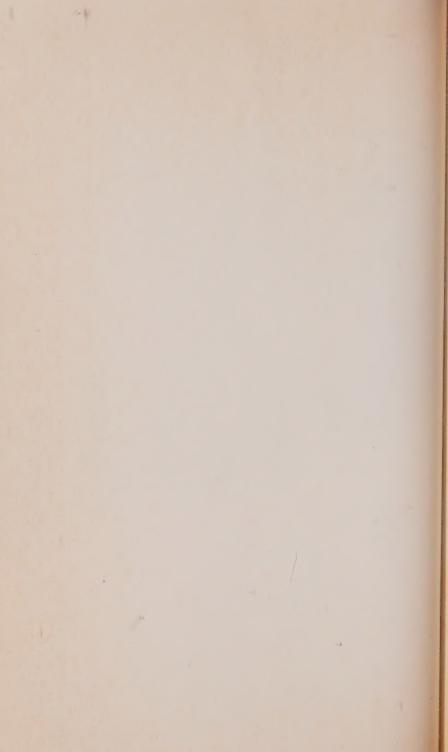

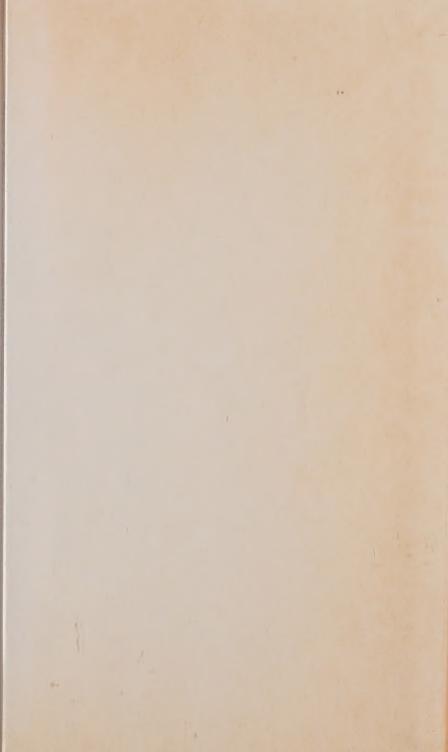

